# OEUVRES COMPLÈTES D'HIPPOCRATE

#### TRADUCTION NOUVELLE

AVEC LE TEXTE GREC EN REGARD,

COLLATIONNÉ SUR LES MANUSCRITS ET TOUTES LES ÉDITIONS;

ACCOMPAGNÉE D'UNE INTRODUCTION,

E COMMENTAIRES MÉDICAUX, DE VARIANTES ET DE NOTES PHILOLOGIQUES; Suivie d'une table générale des matières.

# PAR É. LITTRÉ,

DE L'INSTITUT (ACADÉMIE DES INSCRIPTIONS ET BELLES-LETTRES)
ET DE LA SOCIÉTÉ D'HISTOIRE NATURELLE DE HALLE.

Τοῖς τῶν παλαιῶν ἀνδρῶν ὁμιλῆσαι γράμμασι. Gai

TOME CINQUIÈME.

# A PARIS,

### CHEZ J.-B. BAILLIÈRE,

LIBRAIRE DE L'ACADÉMIE ROYALE DE MÉDECINE, RUE DE L'ÉCOLE-DE-MÉDECINE, 47;

LONDRES, CHEZ II. BAILLIÈRE, 219, REGENT-STREET.

## OUVRAGES

#### OUI SONT ATTRIBUÉS A HIPPOCRATE.

#### DEUXIÈME CLASSE.

Περὶ φύσιος ἀνθρώπου. — De la nature de l'homme. Περὶ διαίτης ὑγιεινῆς. — Du régime des gens en santé.

#### TROISIÈME CLASSE.

Προβρητικός α. — Premier prorrhétique. Κωακαὶ προγνώσεις. — Prénotions de Cos.

## QUATRIÈME CLASSE.

Περὶ έλχῶν. — Des ulcères.

Περί συρίγγων. — Des fistules.

Περί αίμοβροίδων. — Des hémorrhoïdes.

Περὶ ἱερῆς νούσου. — De la maladie sacrée.

Περὶ πνευμάτων. — Des airs.

Περὶ τόπων τῶν κατ' ἀνθρωπον. — Des lieux dans l'homme.

Περί τέχνης. — De l'art.

Ηερὶ διαίτης, α, β,  $\gamma$ . — Du régime, en trois livres.

Περί ἐνυπνίων. — Des songes.

Hερὶ παθῶν. — Des affections.

Περὶ τῶν ἐντὸς παθῶν. — Des affections internes.

Ηερί νούσων, α, β, γ. — Des maladies, I, II, III.

Ηερί έπταμήνου. — De la naissance à sept mois.

Ηερὶ ὀκταμήνου. — De la naissance à huit mois.

1.

# CINQUIÈME CLASSE.

'Επιδημιών β, δ, ε, ς, ζ. — Épidémies II, IV, V, VI et VII. Περί χυμών. — Des humeurs. Περί δγρών χρήσιος. — De l'usage des liquides.

Pour ces classes, on peut se référer au tome Ier, pages 365-372. Je les place après les œuvres que je regarde comme plus particulièrement dues à Hippocrate lui-même; toutefois, j'ai préféré mettre immédiatement à la suite de ces écrits ceux qui y ont les rapports les plus directs, tels sont les IIe, IVe, Ve, VIe et VII. livres des Épidémies, le livre des Humeurs, celui de l'Usage des liquides, le 1er Prorrhétique, les Prénotions de Cos, le livre des Ulcères, avec les opuscules sur les Fistules et sur les Hémorrhoïdes, qui n'en peuvent guère ètre détachés. Cela forme un ensemble de notes, d'extraits, qui ont les relations les plus nombreuses avec les livres figurant dans les quatre premiers volumes. Le reste des deuxième, troisième, quatrième et cinquième classes sera rangé à la suite, et comprend des livres fort divers, mais tous ayant reçu une rédaction définitive, tous destinés à la publication et dont chacun a besoin d'un examen particulier.

# ΕΠΙΔΗΜΙΩΝ

TO  $\Delta$ EYTEPON, TO TETAPTON, TO HEMITON, TO EKTON KAI TO EB $\Delta$ OMON.

# ÉPIDÉMIES II, IV, V, VI ET VII.

#### ARGUMENT.

Les cinq livres des Épidémies ci-dessus désignés me paraissent un des monuments les plus singuliers qui nous soient parvenus de l'antiquité; ce sont des notes sans rédaction définitive, papiers, si je puis me servir de cette expression moderne, sauvés du cabinet d'un médecin, mémoires médicaux qui n'étaient point destinés à la publication sous cette forme. Outre la curiosité qui s'attache à de pareilles pièces, ces papiers ne sont pas non plus dénués d'importance, et, comme on le verra, ils renferment des observatious d'un grand intérêt. Ces cinq livres ayant des rapports très-nombreux entre eux, un argument général m'a paru nécessaire.

I. Division des cinq livres des Épidémies. Ils se divisent en deux groupes: le 11°, le 11° et le v1° tiennent entre eux par les liens les plus étroits, et, à vrai dire, c'est un seul et unique travail, un recueil de notes dans lesquelles l'auteur se réfère continuellement d'un livre à l'autre. Le v° et le v11° sont entre eux dans le même rapport : des observations incomplètes dans celui-ci sont complétées dans celui-là. D'autre part, ces deux groupes ne présentent entre eux que des communautés très-restreintes et très-peu nombreuses. Il s'agit de démontrer ces trois faits.

Considérons d'abord les rapports de Ép. 11 avec Ép. 1v. Il est dit Ép. 11, 7 : « Il faut encore que le dépôt ne soit pas au-dessous de la grandeur de la maladie, comme chez la nièce de Téménès : à la suite d'une maladie intense, dépôt sur un doigt; le doigt ne suffisait pas à recevoir le dépôt; récidive, mort. » Or, on lit Ép. 1v, 26, tout au long l'histoire de cette nièce de Téménès, de laquelle a été tiré l'exemple d'Ép. 11; on y voit qu'au onzième jour d'une maladie fébrile, le pouce droit s'enflamma, qu'il survint alors de l'amélioration; mais que le seizième jour l'inflammation locale s'affaissa et que la malade succomba. Il est dit Ép. 11, 2, 9: « Apémante, le père du charpentier et Nicostrate, ne toussèrent pas, mais ils avaient des douleurs ailleurs, aux reins; interrogés, ils dirent qu'ils se remplissaient continuellement d'aliments et de boissons. » Cette note a des connexions variées avec Ép. 1v et vi. En effet, Ép. iv, 29, les observations d'Apémante, du père du charpentier et de Nicostrate, sont données avec des détails ; il n'y est en effetmention d'aucune toux. Il faut remarquer daus Ép. 11 les mots ne toussèrent pas; pourquoi le dire dans une affection des reins? cela paraît iuintelligible ou, pour mieux parler, est une note dont nous n'avous plus le sens; mais, ce sens, on le retrouve en se reportant à Ép. vi, 7, 10, où il est question de la toux épidémique qui sévit sur Périnthe; là, on voit que cette toux laissa des reliquats sérieux chez les personnes d'une santé altérée, que cependant il y eut des individus atteints d'affections chroniques qui n'eurent pas de ces reliquats, par exemple ceux qui souffraient de douleurs rénales. Cela se rapporte évidemment à Ép. 11 : Apémante, le père du charpentier et Nicostrate étaient de Périnthe, ils n'eurent pas la toux épidémique; ce qui explique le ne toussèrent pas; ce qui explique aussi le ils avaient des douleurs ailleurs; l'auteur hippocratique observe que, bien que les personnes maladives enssent particulièrement souffert de la toux, les affections rénales fireut exception. Ensia, dernière connexion de ce passage d'Ép. 11, il est dit

Ép. vi, 1, 5, que, lorsqu'on se remplit d'aliments, on éprouve une douleur gravative aux reins, remarque qui est en rapport avec l'observation faite Ép. 11 sur nos trois néphrétiques, qui, eux, se remplissaient d'aliments et de boissons. Je me borne à ces indications: j'ai noté soigneusement dans la traduction toutes les correspondances, et, en la feuilletant, on en trouvera plusieurs autres.

Les rapports d'Ép. 11 avec Ép. v1, sont également incontestables. Déjà on vient de voir que les observations relatives à Apémante, au père du charpentier et à Nicostrate, qui témoignent une relation entre Ep. 11 et Ep. 1v, lient aussi Ep. 11 avec Ép. vi. On lit Ép. 11, 3, 11, l'histoire de Scopus et d'Antigène, de Périnthe, dans laquelle la crisc est représentée comme tenant à l'évacuation d'urines quasi-spermatiques. Dans Ép. vi, 2, 19, il est fait allusion à l'influence critique de pareilles évacuations, à Périnthe aussi, ce qui identifie les deux passages. Quelquefois la rédaction dans l'un de ces livres est l'abrégé du passage correspondant dans l'autre. On lit Ép. 11, 1,3: « C'est en automne qu'il y a le plus de vers intestinaux et de cardialgies; et cette cardialgie est moins nuisible que quand la maladie est par elle-même cardialgique. Les ascarides tourmentent le soir comme cette affection; et c'est l'heure du jour où ils sont le plus fatigants, non-seulement parce qu'alors on est plus mal à l'aise, mais aussi par eux-mêmes et indépendamment de cette circonstance. » Parallèlement on lit Ép. vr, 1, 2: « En automne, les vers intestinaix, les cardialgies, les frissons et les mélancolies. Au début, considérer les paroxysmes ainsi que dans tout le cours de la maladie, par exemple les redoublements du soir; considérer l'année; c'est aussi le soir que les ascarides tourmentent. » On peut faire bon nombre de rapprochements pareils en recherchant les renvois que j'ai mis dans la traduction.

Enfin, rien de plus manifeste que les connexions qui existent entre Ép. 1v et Ép. v1. On trouve Ép. v1, 7, 1, une description d'une toux épidémique qui régna à Périnthe et qui causa des impuissances tant aux membres supérieurs qu'aux membres inférieurs. Or, on a, parallèlement, Ép. 14, 50, des observations particulières qui appartiennent à l'histoire de cette toux. Il est dit au même endroit, Ép. vr., 7, 10, que la toux fut funeste aux individus atteints antécédemment d'affections chroniques; un exemple en est donné Ép. 1v, 49. Il y a Ép. 17, 47, une observation ainsi concue: « Celui qui avait une plaie à la jambe offrit une éruption rouge et grande; cela suppléa à la récidive de la toux; en effet, il ne l'eut pas, mais il avait eu la toux du début. » Cette mention de la toux serait inintelligible si on ne se référait à Ép. v1, 7, 1, où est décrite la toux épidémique, toux qui présentait en effet une intermission et une récidive, et à Ép. vi, 7, 10, où il est noté que certaines affections préservèrent de la récidive de la toux. Il est dit Ép. 1v, 57, que Nicippe, ayant la fièvre, éprouvait des pollutions nocturnes, sans que son état empirât; or, Ép. vi, 6, 26, on lit que les pollutions sont funestes, avec cette restriction cependant qu'il n'en est plus de même si elles surviennent dans le cours d'une affection fébrile. Cette restriction est dans un rapport quelconque, mais certain, avec l'observation de Nicippe. Il est dit Ép. vi, 7, 10, que l'individu auprès de qui Cyniscus conduisit l'auteur ne souffrit point, quoique ayant une affection chronique, des reliquats de la toux épidémique de Périnthe; l'histoire de cet individu, à laquelle il n'est fait là qu'une simple allusion, se trouve tout au long Ep. 1v, 53. Voici encore une observation de Ép. IV, 36: « Le foulon éprouvait de la douleur au cou et à la tête, le septième jour, le bras engourdi; le neuvième, la jambe engourdie; la toux cessa. » Ceci est encore une observation particulière se référant à la description générale de la toux épidémique avec paralysie qui est Ép. vi, 7, 1. Après des exemples aussi décisifs, il est inutile de signaler d'autres endroits parallèles; le lecteur, à l'aide de mes renvois, étendra, s'il le veut, cette comparaison.

On voit donc que Ép. 11, 1v et vi sont entre eux dans

des rapports tels qu'ils appartiennent au même auteur. Il serait même impossible d'établir entre eux une antériorité. Cela tient à ce que ces notes, déposées sans doute sur des feuillets détachés, ont été réunies après la mort de l'auteur dans un ordre qui n'était pas l'ordre primitif, si tant est que l'on puisse admettre un ordre pour des pensées jetées à fur et mesure et non encore préparées pour la publication. Il est dit Ép. 11, 3, 8, que les mouvements d'humeur se font dans la direction de la partie affectée : par exemple, affection de la rate, épistaxis par la narine gauche. Cette phrase est répétée Ép. v1, 2, 5; mais là un doute est exprimé, et l'auteur se demande si, les dépôts de bas en haut se faisant dans la direction, les dépôts de haut en bas se font dans la direction aussi. A ce propos, Galien s'adresse une question que d'autres commentateurs s'étaient adressée avant lui : la phrase du vie livre a-t-elle été écrite avant celle du 11e, ou vice versa? Dans la première hypothèse, l'auteur aura levé les doutes qui s'étaient présentés à son esprit, et il aura dans le 11e livre supprimé la restriction; dans la seconde hypothèse, des faits nouveaux se seront offerts à lui, et il n'aura plus dans le vie livre parlé qu'avec doute. Cet exemple, que j'emprunte à Galien, est applicable à bon nombre de lieux parallèles entre Ép. 11, iv et vi. Il faut encore porter en ligne de compte les passages textuellement répétés de l'un à l'autre livre, répétitions que j'ai aussi indiquées soigneusement. Il demeure donc prouvé que ces trois livres forment un groupe cohérent et représentent une masse de travaux exécutés sous des influences et dans des circonstances communes.

Le second groupe est constitué par Ép. v et vii. Le même genre de preuves démontre la connexion entre les deux livres. Outre les répétitions textuelles, qui sont plus nombreuses encore que pour les livres précédents et qui comprennent parfois des pages entières, il est des rapports que j'appellerai plus intimes. Ainsi on trouve Ép. v, 84, une observation ainsi conque: « Chèz Parméniscus il y avait, même antécédemment,

des découragements, un désir de quitter la vie, et derechef bon courage. » Cette histoire, si brève ici, est considérablement développée Ép. vII, 89; là on voit que la phrase d'Ép. v n'est que le commencement, et que cette note ainsi jetée a été reproduite Ép. vII, avec l'histoire complète de Parméniscus. Même remarque à faire pour les observations de l'enfant de Phanias et de celui d'Évergète, Ép. v, 97; là, cette double observation ne consiste qu'en quelques mots; mais Ép. vII, 34, des détails sont ajoutés; par exemple, on y voit que ces enfants furent trépanés, ce qui n'est point énoncé Ép. v. L'histoire du garçon de Nicolaüs, Ép. v, 88, est tronquée, on croirait même que le malade guérit; cependant il n'en est rien; cette même histoire est reprise Ép. vII, 92, avec des détails suffisants; là, on voit que le malade succomba le septième jour. Il est dit Ép. v, 71, que Bias fut pris d'accidents cholériques après avoir mangé beaucoup de viande, et l'auteur ajoute, à la suite, les conditions qui favorisent le plus la production de pareils accidents; le passage est répété Ép. vII, 82, avec cette différence, toutefois, que le cas particulier de Bias est omis et qu'il ne reste que la mention générale relative aux causes. On trouve Ép. v, 89, l'histoire de la sœur de Diopithès, qui, affectée d'une fièvre hémitritée, avait à chaque accès une violente cardialgie; cette observation est répétée Ép. vII, 95, mais là elle n'est plus isolée, et elle est accompagnée de deux autres observations de fièvre hémitritée, avec cardialgie; cela montre que le passage d'Ép. v n'est qu'un fragment d'une relation plus complète conservée dans Ép. vII. On voit donc que ces deux livres sont connexes et constituent des parties d'un tout commun.

Ces rapprochements établissent de la façon la plus formelle deux groupes entre Ép. 11, 1v, v, v1 et v11. Il faut y ajouter ce que j'ai déjà indiqué à plusieurs reprises, les répétitions textuelles et en grand nombre qui se trouvent d'une part d'Ép. 11 à Ép. 1v et v1, et d'autre part d'Ép. v à Ép. v11. Ces répétitions concourent à fortifier les liens qui unissent res-

pectivement les diverses parties de ces deux groupes. Par là aussi on comprend combien les premiers arrangeurs de la Collection hippocratique ont été mal inspirés quand ils ont placé Ép. 111 entre Ép. 111 et 111, et quand ils ont séparé Ép. 112 d'Ép. 113 erait facile de remettre ces livres dans un meilleur ordre à l'aide des rapprochements que j'ai exposés; toutefois il vaut mieux respecter l'ordre ancien, quelque vicieux qu'il soit, établi qu'il est depuis les premiers temps de l'existence de la Collection hippocratique à Alexandrie.

Maintenant, si l'on compare l'un avec l'autre les deux groupes, on verra, chose singulière, qu'ils n'ont ensemble presque aucun rapport du genre de ceux que je viens de signaler. Je n'en ai pu trouver que deux. On a Ép. v, 44, l'observation de l'enfant d'Athénadès, qui fut affecté d'un ulcère rongeant à la mâchoire, ce qui détermina la chute de plusieurs dents; cette observation est répétée dans les mêmes termes Ép. 1v, 19. Une connexion non moins digne d'attention est le passage d'Ép. vi, 8, 27, qui contient une note très-brève sur une fistule, comparé au passage parallèle Ép. vii, 117, où l'observation est détaillée; des cas ainsi abrégés dans un livre, exposés avec étendue dans un autre, prouvent de la manière la plus péremptoire les connexions dont; il s'agit, et il est certain que l'auteur des livres du premier groupe, s'il n'est pas l'auteur des livres du deuxième, les a eus sous les yeux et les a consultés, et vice versa.

Les anciens critiques avaient jusqu'à un certain point reconnu ces deux groupes. D'après Galien (Comm. Ép. v1, 2,
15), on pensait que Ép. 11 et v1 étaient des notes écrites par
Hippocrate pour son usage personnel et recueillies par son
fils Thessalus, notes qui, dans l'opinion de quelques commentateurs, avaient été augmentées par Thessalus lui-mème et par
ses successeurs; quelques-uns mettaient Ép. 11 dans la même
catégorie, ce qui répond exactement au groupe que j'ai formé.
D'après Galien encore (Comm. Ép. v1, Préambule), les livres

Ép. v et vii, étaient regardés comme n'appartenant pas à Hippocrate et comme manifestement supposés, ἐναργῶς νοθά: on en faisait donc virtuellement un autre groupe. Quoi qu'il en soit des questions d'authenticité, j'établis, non pas comme un fait probable, mais comme un fait certain, les connexions qui unissent d'une part Ép. II, IV et VI, d'autre part Ép. v et VII, et la séparation de ces deux groupes en deux systèmes presque complétement indépendants.

II. Des villes où les Hippocratiques ont exercé la médecine. Il faut maintenant examiner ces groupes par rapport aux noms de villes qui y figurent. On trouve dans le premier: Cranon, ville de Thessalie, non loin de Larisse, Ép. 11, 1, 1; 1v, 14, 37; v1, 1, 7; v1, 3, 2; Périnthe, ville de Thrace, située sur la Propontide, Ép. 11, 1, 5; 11, 3, 1; 11, 3, 11; v1, 2, 19; v1, 7, 10; Ænos, ville de Thrace, à l'embouchure de l'Hèbre, Ép. 11, 4, 3; 1v, 48; v1, 4, 11; Acanthos, ville de la Péninsule Chalcidique, sur le golfe du Strymon, Ép. 1v, 20; Abdère, ville de Thrace, Ép. 1v, 31, 56; v1, 8, 30, 32; Corinthe, ville du Péloponèse, Ép. 1v, 40; Pharsale, ville de Thessalie, non loin de Larisse, Ép. v1, 8, 18; Thasos, île de la mer Égée, sur la côte de Thrace, Ép. v1, 8, 29; v1, 8, 32.

Le médecin qui a écrit Ép. 11, 1V et VI a donc pratiqué (allant de la Thrace vers la Grèce) à Périnthe, à Ænos, à Abdère, à Thasos, à Acanthos, enfin à Cranon et à Pharsale, villes de Thessalie. Mais sa plus grande activité a été à Périnthe, comme on peut s'en convaincre en parcourant ces trois livres et comme on le verra ressortir encore davantage par l'énumération des noms propres. Quant à Corinthe, ville du Péloponèse, la mention en est tout à fait incidente, et il est probable que c'est une note prise dans cette ville et ajoutée aux notes beaucoup plus nombreuses recueillies dans la Thrace et dans la Thessalie.

On trouve dans le second groupe: Élis, ville du Peloponèse, Ép. v, 1; v, 2; OEniades, ville de Thessalie, sur les

confins de la Doride, Ép. v, 3-8; Athènes, Ép. v, 9; v, 10; Larisse, ville de Thessalie, Ép. v, 11; v, 13-25; Phères, ville de Thessalie, Ép. v, 12; le pays des Maliens, à l'extrémité sud de la Thessalie, sur le golfe Maliaque, Ép. v, 26; Omilos, qui est sans doute une ville de Thessalie, peut-être l'Homilæ de Ptolémée (Geogr. III, 13), Ép. v, 27; v, 28; v, 29; v, 31; Salamine, Ép. v, 32; Délos, Ép. v, 61; vn, 32; Datos, ville de Thrace, Ép. v, 95; vii, 121; Cardia, ville de Thrace, sur le golfe du Mélas, dans la Chersonnèse, Ép. v, 100; vii, 113; Abdère, Ep. v, 101; vii, 112; vii, 115; vii, 113; vii, 117; Olynthe, ville de Macédoine, attribuée aussi quelquesois à la Thrace, Ép. v, 106; vii, 20; vii, 80; vii, 89; Balée, ville de Macédoine, au dire de Galien dans son Glossaire, Ep. vii, 17; Acanthos, Ep. v, 52; vii, 71; Syros, île de la mer Égée, Ép. v11, 79; Besses, ville de Thrace, d'après Galien dans son Glossaire, et dont Foes rapporte la mention à Ép. vii, 105; Thyme, en Thrace, Ép. vii, 108; Pella, ville de Macédoine, Ép. vii, 118; Alaptes, localité dans la Thrace, d'après le Glossaire de Galien; on croit la retrouver Ép. vii, 9, mais cela est douteux.

La revue de ces noms de villes montre que la principale activité de l'auteur des v et vii livres s'est exercée en Thessalie, particulièrement à OEniades, à Larisse et à Omilos, puis accessoirement en Thrace et en Macédoine; cependant la mention d'Athènes, d'Élis dans le Péloponèse, des îles de Délos et de Syros, fait voir que ce médecin avait notablement voyagé pendant la rédaction de ces notes. Si l'on compare les points qui sont communs entre les deux groupes, on ne trouve que Abdère et Acanthos; et, tandis que pour le le second groupe l'activité médicale est surtout en Thessalie, et secondairement en Thrace, elle est, pour le premier groupe, principalement à Périnthe, ville très-reculée de la Thrace, et accessoirement dans les parties de cette contrée plus voisines de la Grèce proprement dite.

Il ne sera pas sans intérêt de rapprocher de ce tableau les

noms des villes qui se rencontrent dans Ép. 1 et 111, que tous les critiques anciens et modernes reconnaissent comme dus à Hippocrate et publiés par lui. Voici cette liste: Thasos, Ép. 1, 1, 4, 7; Ép. 1, quatrième malade, neuvième malade; Ép. 111, quatrième malade, 1<sup>re</sup> série; premier malade, 2<sup>e</sup> série; deuxième malade, 2<sup>e</sup> série; troisième malade, 2<sup>e</sup> série; ouzième malade, 2<sup>e</sup> série; quinzième malade, 2<sup>e</sup> série; Larisse, Ép. 111, cinquième malade, 2<sup>e</sup> série; douzième malade, 2<sup>e</sup> série; Abdère, Ép. 111, sixième malade, 2<sup>e</sup> série; septième malade, 2<sup>e</sup> série; huitième malade, 2<sup>e</sup> série; neuvième malade, 2<sup>e</sup> série; Cyzique, île et ville de la Propontide, Ép. 111, quatorzième malade, 2<sup>e</sup> série; Mélibée, ville de la Thessalie, auprès du mont Ossa, Ép. 111, seizième malade, 2<sup>e</sup> série.

On voit que l'activité médicale d'Hippocrate s'est exercée, pour le temps correspondant à Ép. 1 et 111, principalement dans l'île de Thasos, puis à Abdère, qui est en face sur le continent; de plus, quelques observations sont prises à Cyzique, île de la Propontide, en face de Périnthe, mais sur la côte opposée, à Larisse et à Mélibée, villes de la Thessalie. Comparant ce nouveau groupe avec les deux groupes examinés précédemment, on reconnaît qu'ils ont, quant aux localités, de nombreuses liaisons; seulement on pourra signaler ceci, que pour le groupe Ép. 11, 1v et v1, Périuthe est le siège principal; pour le groupe Ép. 1 et 111, Thasos et Abdère; pour le groupe Ép. v et vii, la Thessalie, Larisse, OEniades, Phères, le pays des Maliens, etc. Cela n'exclut point la mention d'autres localités éloignées de ce centre, telles que les îles de Syros et de Délos, la ville d'Athènes, Salamiue, Élis et Corinthe dans le Peloponèse; mais il n'en est pas moins certain que la plus grande somme des observations recueillies par Hippocrate ou les Hippocratiques appartient à la Thrace, à la Macédoine et à la Thessalie. On voit aussi par là combien était juste le nom de Périodeutes ou voyageurs donné à ces anciens médecins.

Cherchons encore dans le reste des livres hippocratiques les traces de la pratique d'Hippocrate et de ses élèves. Dans le livre des Humeurs, 7, il est fait mention de Périnthe et justement de la toux épidémique décrite dans Ép. vt, 7, 1; de l'île de Cos dans Prorrhétique 1, 34; d'Odessus, ville reculée au Nord et non loin de l'embouchure du Danube, Prorrhétique, 1, 72.

Il demeure établi par ces comparaisons que l'auteur de Ép. 1 et 111, qui est Hippocrate, de l'avis des critiques anciens, a pratiqué la médecine en Thessalie, comme l'auteur de Ép. v et v11, que les critiques anciens disent n'être pas d'Hippocrate, et en Thrace comme l'auteur de Ép. 11, 1v et v1 que les critiques auciens attribuent en partie à Hippocrate, en partie à son fils Thessalus, en partie à d'autres Hippocratiques. Ce séjour commun est un fait positif et qui doit être pris en grande considération dans ces sortes de discussions.

III. Voyages d'Hippocrate. Hippocrate avait sans doute beaucoup voyagé. Il dit dans le Pronostic, t. 11, p. 191: « Les signes que j'ai énumérés se vérifient dans la Libye, à Délos et dans la Scythie. » Le traité des Airs, des Eaux et des Lieux renferme une description détaillée des Scythes et de leur pays (t. II, p. 67-83), traite de l'Asie Mineure (ib., p. 63), des habitants du Phase' (ib., p. 61); et nomme les Égyptiens et les Libyens (ib., p. 57); probablement un chapitre, qui a péri, avait été consacré à l'Égypte et à la Libye. Cette mention de la Libye est intéressante; rapprochée de celle qui est dans le Pronostic, elle montre, on peut le dire avec vraisemblance, qu'Hippocrate avait parcouru cette contrée méridionale, et qu'il y avait même assez séjourné pour s'être convaincu que les lois pathologiques qui régissaient les affections fébriles aiguës, et déterminaient l'association des différents symptômes, étaient identiques en Grèce et en Libye. D'autre part, il fait la même assirmation pour la Scythie, que d'ailleurs il décrit dans le traité des Airs, des Eaux et des Lieux; de plus on a, Prorrh. 1, 72, la preuve que les Hippocratiques sont allés exercer la médecine tout à fait au nord, à Odessus, sur le pont Euxin. Tout cela s'enchaîne et établit positivement le voyage d'Hippocrate dans les pays septentrionaux qui bordent la mer Noire. On a une observation recueillie à l'embouchure du Danube; mais on n'en a aucune pour une localité particulière de la Libye; seulement une trace de l'activité médicale d'Hippocrate en ce pays, est demeurée dans le passage cité plus haut du *Pronostic*. Plus on étudie minuticusement les monuments hippocratiques, plus on voit les médecins à qui ils appartiennent, perdre le caractère d'abstraction que leur donnait la perspective lointaine de l'antiquité, et apparaître en qualité de praticiens actifs, voyageant, visitant les malades, et se rendant compte des résultats de leur expérience.

IV. Clientèle des Hippocratiques. En relevant les noms qui figurent dans les Épidémies, on trouve que le médecin, quel qu'il soit, qui en est l'auteur, était employé auprès de certaines familles. Ainsi la famille de Téménès lui a fourni plusieurs notes: on y voit la nièce de Téménès, Ép. 11, 1, 7; 1v, 26; le garçon de Téménès, Ép. 1v, 25; la femme de chez la sœur de Téménès, Ép. 1v, 25; l'homme de chez la nièce de Téménès, Ép. vi, 2, 19. Ailleurs, on trouve Apémante, Ép. 11, 2, 9; 1v, 29; la femme du frère d'Apémante, 1v, 22; la femme d'Apémante, Ép. 1v, 23; le garçon de la femme, sœur d'Apémante, Ép. 1v, 27; l'homme chez Léocydès, Ép. 1v, 1; un autre homme chez Léocydès, Ép. 1v, 20. Ceci appartient au groupe Ép. 11, 1v et vi.

Dans le groupe Ép. v et vii on trouve: la femme de Polémarque, Ép. v, 63; v, 95; vii, 27; vii, 51; vii, 100; le garçon de Polémarque, Ép. vii, 107; le garçon de Cléoménès, Ép. v, 51; vii, 70; la femme de Cléoménès, Ép. vii, 98; Parméniscus, Ép. v, 84; vii, 89; le garçon de Parméniscus, Ép. v, 66; vii, 63; Timocharis, Ép. v, 72; vii, 69; le domestique de Timocharis, Ép. v, 87; vii, 91; Polycrate, Ép. v, 73; vii, 1; la femme de Polycrate, Ép. vii,

7; Hégésipolis, Ép. v, 78; v11, 58; l'enfant d'Hégésipolis, v11, 52; le garçon de Nicolaüs, Ép. v, 88; v11, 92; la femme de Nicolaüs, Ép. v11, 41; Épicharme, Ép. v, 92; v11, 103; la femme d'Épicharme, v, 90; v11, 99; le garçon d'Epicharme, Ép. v11, 109; la sœur d'Harpalidès, Ép. v11, 6; un homme chez Harpalidès, Ép. v11, 9; Hermoptolème, Ép. v11, 14; la femme de Théodore, Ép. v11, 21; le garçon de Théodore, Ép. v11, 34.

Quant au groupe Ép. 1 et 111, on trouve: Silène, Ép. 1, p. 642, et Bion chez Silène, Ép. 1, p. 644; la fille de Daïtharsée, Ép. 1, p. 648, et Évagon, fils de Daïtharsée, Ép. 1, p. 664; Xénophane, Ép. 1, p. 648, et Critia logée chez lui, Ép. 1, p. 650; les frères d'Épigène, Ép. 1, p. 660.

Ces faits prouvent qu'il s'agit ici d'un médecin véritablement praticien, dont la clientèle était faite, et fréquemment appelé au sein des mêmes familles.

Les désignations des demeures des malades sont en général très-vagues. En voici quelques unes : Une femme, habitant chez Archélaüs, près du précipice, Ép. 11, 2, 18; Zoïle, habitant près de la muraille, Ép. 11, 3, 3; la jeune fille demeurant derrière l'Héroum, Ép. 1v, 23; le vieillard demeurant dans les propylées de pierre, Ép. IV, 42; celui qui demeure près du Cours, Ép. v, 38; la femme demeurant en haut, Ép. vii, 22; Philiscus, demeurant près de la muraille, Ép. 1, p. 682; Cléonectides, au-dessus du temple d'Hercule, Ép. 1, p. 698; Érasinus, auprès du fossédu Bouvier, Ép. 1, p. 702; le Clazoménien, auprès du puits de Phrynichidès, Ép. 1, p. 704; une femme sur le bord de la mer, Ép. 1, p. 712; Mélidie, près du temple de Junon, Ép. 1, p. 716; Pythion, près du temple de la Terre, Ép. 111, p. 24; Hermocrate, près de la nouvelle muraille; l'homme de Parium, logé au-dessus du temple de Diane, Ep. 111, p. 102; la femme près del'eau froide, Ep. 111, p. 108; la femme de Déalcès, Ép. 111, p. 142. En trois endroits sculement il y a une désignation plus précise: à savoir le nom d'une rue, la voie sacrée, à Abdère, Ép. 111, p. 122; le nom d'une porte, la porte de Thrace, à Abdère, Ép. 111, p. 124; enfin, le nom d'un marché, le marché des Menteurs, Ép. 111, p. 56 et 62.

Quant aux professions, voici celles qui sont désignées: charpentiers, Ép. 11, 2, 9; 1v, 23; cordonniers ou corroyeurs, Ép. 11, 2, 17; 1v, 20; v, 45; v11, 55; Agoranome ou magistrat surveillant les marchés, Ép. 1v, 24; mineur, Ép. 1v, 25; vignerons, Ép. 1v, 25; 1v, 50; foulons, Ép. 1v, 36; v, 59; v11, 79; tailleur de pierres, Ép. 1v, 20; grammairien, Ép. 1v, 37; précepteur, Ép. 1v, 56; gardien de palestre, Ép. v1, 8, 30; cuisinier, Ép. v, 52; jardinier, Ép. v, 1; palfrenier, Ép. v, 16; pugiliste, Ép. v, 71; surveillant de navire, Ép. v, 74; marchand, Ép. v11, 13.

Tels sont les renseignements, peu considérables sans doute, mais positifs, qu'on peut recueillir sur les localités où ont pratiqué les Hippocratiques, et sur leur clientèle.

V. Recherches chronologiques. Au premier rang des renseignements chronologiques qu'on peut déduire des livres des Épidémics, il faut mettre ce passage-ci : « Au solstice d'hiver, apparition d'un astre non petit; le cinquième et le sixième jour suivants, tremblement de terre. » (Ép. 1v, 21.) Cette apparition d'un astre non petit ne peut s'entendre que d'une comète; or, voici ce qu'on lit dans Pingré, Cométographie, tom. I, p. 259 : « Euclées, fils de Molon, étant archonte à Athènes, on vit, vers le solstice d'hiver, une comète près du pôle arctique. (Arist. Méteor., I, 6.) Il y a eu deux Euclées on Euclide, archontes à Athènes, l'un en 426, l'autre en 402; mais je ne trouve rien qui puisse me faire distinguer celui qui était fils de Molon. Struyck détermine l'apparition de la comète à l'an 428, et il pense que c'est un retour de la comète de Halley; mais cette comète de Halley ne peut ni ne pouvait alors paraître au milieu de l'hiver au voisinage du pôle arctique. Zahn, d'après d'autres cométographes modernes, fixe l'apparition de cette comète à l'an 412. Le passage d'Aristote est ainsi conçu: «Sous l'archontat, à Athènes, d'Eucléès, fils de Molon,

apparut une comète au nord dans le mois de Gamélion, le soleil étant au solstice d'hiver<sup>1</sup>. » Sans doute, une apparition de comète est un fait trop peu précis pour déterminer une époque; cependant, ici, on remarquera une concordance qui est de nature à autoriser un rapprochement: Aristote dit, que la comète fut visible, le soleil étant au solstice d'hiver, et le passage hippocratique porte que ce fut au solstice d'hiver aussi, qu'apparut l'astre non petit; cette coïncidence est faite pour appeler l'attention.

L'auteur hippocratique ajoute que : peu de jours après il survint un tremblement de terre. Un tremblement de terre est encore un phénomène trop commun pour avoir quelque chose de caractéristique; cependant, il faut noter ce que dit Thucydide pour la fin de la cinquième année de la guerre du Péloponèse : « L'hiver survenant, la maladie attaqua de nouveau les Athéniens.... Alors il y eut beaucoup de tremblements de terre à Athènes, en Eubée, en Béotic, et surtout à Orchomène de Béotie 2. » Ce tremblement de terre se fit sentir pendant l'hiver, comme celui qui a été signalé par l'auteur hippocratique; la seule différence, c'est que Thucydide ne cite, comme l'ayant éprouvé, qu'Athènes, l'île d'Eubée et la Béotie; mais il est permis de supposer que quelques secousses se sont étendues jusque dans la Thrace, jusqu'à Périnthe, où pratiquait alors l'auteur hippocratique, seconsses que Thucydide n'aura pas connues, ou dont il aura omis de parler.

Ainsi, on voit dans l'auteur hippocratique la mention d'une comète et d'un tremblement de terre, ces deux phénomènes arrivant vers l'époque du solstice d'hiver; et d'un autre côté, on trouve, dans Aristote, une comète visible à la même époque de

<sup>\*</sup> Ἐπὶ ἄρχουτος Αθήνησεν Εὐκλέους τοῦ Μόλωνος ἐγένετο κομήτης ἀστήρ πρὸς ἄρκτον, μηνὸς γαμηλιώνος, περὶ τροπάς ὅντος τοῦ ἡλίου χειμερινάς.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Τοῦ δ'ἐπιγιγνομένου χειμώνος, ἡ νόσος τὸ δεύτερον ἐπέπετε τοῖς Αθηναίοις...... ἐγένοντο δὲ τότε καὶ οῖ πολλοί σεισμοὶ τῆς γῆς ἔν τε Αθήναις καὶ ἐν Ευδοία καὶ ἐν Βοιωτοῖς, καὶ μάλιστα ἐν <sup>2</sup>Ορχομενῷ τῷ Βοιωτίῳ. (Thuc. m, 87.)

l'année, et dans Thucydide un tremblement de terre survenu en hiver. Parmi ces événements, la date du tremblement est de l'an 426; celle de la comète, déterminée seulement par un archontat, est de l'an 402 ou 426; il devient donc très-probable que la note de l'auteur hippocratique a été rédigée l'an 426, ce qui du reste coïncide parsaitement avec la chronologie hippocratique; Hippocrate, né en 460, avait alors trente-quatre ans. Ce qui donne du poids à ces déterminations, c'est la multiplicité des coïncidences; la comète de l'auteur hippocratique est au solstice d'hiver; celle d'Aristote y est aussi; celle d'Aristote est de l'an 402 ou 426; l'auteur hippocratique peut appartenir à l'une ou l'autre de ces dates ; le tremblement de terre est des deux parts en hiver; la date en est spécifiée, et elle convient très-bien à Hippocrate; toute incertitude, pour ainsi dire, serait levée si on savait que ce tremblement s'est étendu jusqu'à Périnthe.

Indiquons encore un autre fait qui suggère un minimum d'antiquité pour la composition des Épidémies. Il est parlé Ép. v, 100, et Ép. vn, 110, de Cardia; cette ville de Thrace fut détruite par Lysimaque, qui fonda en place Lysimachie sur l'isthme de la Chersonèse de Thrace (Pausanias, Att., 9, fine). Lysimaque était un officier d'Alexandre, qui joua un rôle actif dans le partage des conquêtes de ce prince, et par conséquent la rédaction des Épidémies, où il est fait mention non de Lysimachie, mais de Cardia, est antérieure à cet événement. Au reste, ceci vient confirmer un résultat auquel j'étais arrivé par une tout autre voie, à savoir qu'il était impossible d'assigner à la publication de la Collection hippocratique une date plus récente que l'époque des successeurs d'Alexandre; voy, t. I, p. 285. On remarquera que Pausanias parle, (ib., 10), d'un bourg de Cardia comme existant de son temps (Καρδία κώμη); un bourg subsista donc sur l'emplacement de la ville ruinée. Si l'auteur hippocratique avait écrit à l'époque où Cardia était en cet état, il aurait sans doute ajouté le mot κώμη, comme il fait en différents endroits, Ép. 1v, 31, 45, et ailleurs.

Il y a encore quelques remarques ehronologiques à tirer des Épidémies. Il est dit, Ép. vi, 3, 18: « Hérodicus tuait los fébricitants par les courses et les exercices. » Cet Hérodicus, dont il est ici question, est évidemment l'Hérodicus cité par Platon (De rep., 111, p. 406), et contemporain de Socrate. La mention de cet ancien gymnaste est parfaitement naturelle pour Hippocrate, plus jeune de peu qu'Hérodicus.

Il est dit Ép. v1, 2, 25, que les fœtus mâles sont dans la partie la plus chaude, la plus solide de l'utérus, c'est-àdire à droite, et que les mâles sont noirs pour cette raison (ὅτι ἐν θερμοτέρω, ἐν στερεωτέρω, ἐν τοῖσι δεξιοῖσι, καὶ μέλανες διὰ τοῦτο). Galien, commentant ce passage, rapporte ce vers-ci d'Empédocle: ἐν γὰρ θερμοτέρω τὸ κατ' ἄροενα ἔπλετο γαίης Καὶ μέλανες διὰ τοῦτο (le mâle se forme dans la partie la plus chaude de la terre, et les mâles sont noirs pour cette raison). Évidemment, le passage hippocratique est copié sur celui d'Empédocle, et la ressemblance des deux textes peut d'autant moins être regardée comme une coïncidence fortuite que le poëte philosophe est nommé dans un des livres de la Collection hippocratique (Voy. de l'Ancienne Médecine, t. I, p. 621).

Si Homère est cité dans le traité des Articulations, t. 1v, p. 99, un emprunt est fait à Hésiode, Ép. v1, 7, 9. Dans le passage hippocrâtique, il est dit qu'au printemps, une époque dangereuse pour les phthisiques est celle où les feuilles de figuier sont aussi longues que les pattes de la corneille, et Hésiode avait signalé au printemps, comme un moment favorable à la navigation, l'époque où les feuilles de figuier sont égales à la trace laissée sur le sol par la patte de cet oiscau.

Ces mentions ou citations se rapportent à des hommes tous

<sup>&</sup>quot;Αλλος δ'είαρινός πέλεται πλόος άνθρώποισιν,
"Ημος δή τὸ πρώτον όσον τ'ἐπιθάσα κορώνη
"Ιχνος ἐποίτσεν, τόσσον πέταλ' ἀνδρί φανείη
Εν κράδη ἀκροτάτη (Ορ. 676-679).

antérieurs à l'époque hippocratique; argument négatif, il est vrai; toutesois, il est bon de montrer que les renseignements, s'ils se prêtent mal à sournir une date particulière et positive, ne contredisent pas la date générale.

Il y a pourtant, Ép. 1v, 53, une phrase où on lit dans les éditions: πρὸς ὃνὸ κυνικὸς ἥγαγέ με. Haller en a conclu que ce livre était postérieur à la fondation de la secte cynique. Mais cette conclusion n'est point sûre; car ce passage est répété Ép. vi, 7, 10, et là on ne lit plus κυνικὸς mais κυνίσκος; or, ce dernier mot est un nom propre, qui ne préjuge rien.

On verra, en parcourant Ép. v, bon nombre d'observations où la mort des malades est évidemment causée par l'administration de purgatifs violents; or, nous savons par un fragment de Ctésias, conservé dans Oribase et cité t. I, p. 69, que du temps de son père et de son grand-père l'administration de l'hellébore était fort dangereuse. Rien de plus dangereux en effet que l'emploi des purgatifs dont il est fait mention dans le cinquième livre, et l'époque du père et du grandpère de Ctésias répond à celle d'Hippocrate et de son père. Ctésias était en effet postérieur d'une génération à Hippocrate. Ceci est une indication chronologique d'autant plus frappante, qu'elle est inattendue.

Le temps paraît être un temps de guerre. Il est question d'un individu blessé d'un dard dans l'aine, Ep. v, 46; d'un autre blessé d'un trait aigu à la partie postérienre du cou, Ep. v, 47; d'un autre qui reçut une flèche dans l'œil, Ép. v, 49; d'un homme qui reçut un coup de javelot dans le foie, Ép. v, 62; d'nn individu blessé à la poitrine d'un coup de catapulte au siége de Datos, Ép. v, 96; d'un individu atteint d'une plaie pénétrante de poitrine, Ép. v, 95; de deux autres qui reçurent des coups de flèches dans le ventre, Ép. v, 98 et 99. Comme Datos est en Thrace, et que la pratique de l'autenr du cinquième livre a eu aussi cette contrée pour siége, on peut croire que les blessures dont il s'agit y ont été observées. Goulin pense que ce siége de Datos appartient à l'expédition

faite par Philippe, père d'Alexandre, en Thrace, l'an 356 avant l'ère chrétienne (Mémoires littéraires pour servir à l'histoire de la médecine, année 1776, p. 41). De sorte que le cinquième livre serait postérieur de plus de trois générations à Hippocrate.

Au contraire, M. Rosenbaum incline à donner à ce passage une date beaucoup antérieure en se fondant sur une particularité qui n'a encore été signalée par personne, « Qu'Hippocrate, dit-il, n'ait pas créé la médecine, c'est ce qui peut se démontrer clairement, même pour un bon nombre de conceptions théoriques; mais la collection de ses écrits renferme aussi des observations plus anciennes que les siennes propres; du moins un argument, qu'à ma connaissance on n'a pas encore fait valoir, me porte à admettre qu'il en est ainsi. Il est raconté que Tychon, lors du siége ou de l'assaut de Datos, fut blessé à la poitrine par une arme de jet; or, Hérodote, IX, 75, parle d'un combat auprès de Datos pour les mines d'or de la contrée, combat où le général athénien Sophanes fut tué; voyez aussi Isocrate, De pace, § 86. C'est ce même combat dont parlent Thucydide, 1, 100, Pausanias, 1, 29, et Diodore de Sicile, xii, 68, xvi, 71; ces auteurs nomment, il est vrai, le lieu Drabescus; mais Datos et Drabescus sont deux villes situées près l'une de l'autre dans la même contrée; voy. Strabon, vii, in fine. D'après Larcher, Chronol. d'Hérodote, p. 655, la mort de Sophanes eut lieu Ol. LXXXI, IV, ou l'an 453 avant J.-C, date à laquelle Hippocrate était âgé de sept ans. Si donc, ce qui nous paraît certain, la bataille de Datos est celle dont parlent Hérodote et d'autres, le rédacteur de l'observation qui dit: le médecin me parut, etc., έδόκει δέ μοι ὁ ἐπτρὸς κτλ., doit ètre autre qu'Hippocrate et plus ancien que lui. De plus, il fallait que le combat fût un événement connu; du moins, on peut l'inférer de la présence de l'article : Tychon, lors du siège de Datos, Τύχων έν τη πολιορχίη τη περί Δάτον. Or, le combat de Datos ou Drabescus était suffisamment connu, car les corps des Athéniens tués furent transportés à Athènes et ensevelis le long du chemin allant à l'Académie, et Pausanias y vit encore

les monuments funéraires avec les noms (Article de M. Rosenbaum, sur le Livre de M. Daremberg: Le Serment, la Loi, l'Art, etc.; Paris, 1843; dans Schmidt's Jahrbücher der Medicin, 1845, t. XLV, p. 251). »

Une difficulté préliminaire doit être levée. Il est dit dans le passage hippocratique, que Tychon fut blessé d'un trait lancé par une catapulte; or, on lit dans Diodore de Sicile, que l'art de construire des catapultes fut inventé à Syracuse, sous le règne de Denys, à l'époque de sa guerre avec les Carthaginois, dans la 95e olympiade<sup>4</sup>, c'est-à-dire environ cinquante ans après l'époque du siége de Datos. Mais je ne pense pas qu'il saille prendre à la lettre le passage de Diodore; en effet, l'invention des catapultes est de beaucoup antérieure à l'époque de Denys; il en est fait mention, hors de la Grèce, il est vrai, pour le neuvième siècle avant J.-C. Ozias, roi de Judée, en l'an 810 avant notre ère, fabriqua, dans Jérusalem, des machines de diverses espèces qu'il plaça sur les tours et les angles des murs pour jeter des flèches et de grosses pierres (Paralip., lib. II, chap. xxvi, 15) (voy. Dureau de la Malle, Poliorcétique des anciens, p. 356). Ou Diodore s'est trompé, ou sa phrase ne se rapporte qu'à des persectionnements introduits dans l'art de la balistique du temps de Denys l'Ancien.

En un point toutesois il n'y a pas concordance complète. Dans le passage hippocratique, il est question du siége de Datos; les historiens cités plus haut parlent d'une bataille livrée dans les environs de cette ville. Cette différence laisse planer des doutes sur l'assimilation proposée par M. Roschbaum; cependant, elle ne suffit pas pour la faire rejeter. Il est certain qu'à Datos eut lieu un fait d'armes mentionné par les historiens, et qu'un fait d'armes relatif aussi à Datos est indiqué dans le passage hippocratique; cela ne peut ètre détruit.

<sup>&#</sup>x27; Καὶ γὰρ τὸ καταπελτικὸν εὑρέθη κατὰ τοῦτον τὸν καιρὸν ἐν Συρακούσαις. (Diodore, Bibl. hist., xıv, 42.)

De la sorte, le cinquième livre portant la date d'un combat de Datos, contenant une série d'observations presque sans aucun point de repère avec les autres livres des Épidémies, et pouvant être mis, on l'a vu plus haut, en relation avec la pratique telle qu'elle était du temps du grand-père de Ctésias, il n'est pas déraisonnable de penser que ce livre est antérieur à Hippocrate, provient peut-être de son père ou de son aïeul, et témoigne de l'état de la médecine à cette époque reculée.

A la vérité le cinquième livre exprime très-nettement la distinction entre les artères et les veines; et, comme on sait, des critiques modernes ont vu dans cette distinction une raison pour placer les livres où elle existe longtemps après Hippocrate et vers l'époque de la fondation de l'école anatomique à Alexandrie. Ces critiques seraient donc encore moins disposés à admettre cette distinction pour un temps antérieur à Hippocrate lui-même; mais j'ai fait voir, t. I, p. 201-214, que l'objection n'avait rien de fondé: la distinction des artères et des veines ne peut pas servir à fixer une date relative.

Si la date de 453 pour Datos dans le cinquième livre et celle de 426 pour Périnthe dans le quatrième, peuvent être admises, on en conclura que les Épidémies renferment des observations recueillies à des époques notablement éloignées l'une de l'autre. Le père d'Hippocrate, Hippocrate lui-même, sans doute ses fils, y ont contribué; et ces papiers médicaux, dont nous n'avons certainement que des débris, témoignent de l'existence d'une famille ou école médicale où ils ont été augmentés et conservés, et d'où ils sont sortis trèsmutilés à une époque quelconque (Voy. t. I, p. 282).

VI. De la nature des cinq livres des Épidémies. La composition de ces cinq livres des Épidémies a frappé les commentateurs; tous y ont vu une suite de notes sans liaison entre elles et qui n'ont jamais été destinées à la publication. Galien est formel sur ce point. (Voycz en particulier le préambule de son Commentaire sur Ép. vi.) Cela est

incontestable, il suffit de parcourir, même superficiellement, ces livres pour s'en convaincre.

J'ai fait remarquer dans l'Argument des Aphorismes, t. IV, p. 434, qu'un certain nombre de propositions faisaient double emploi et étaient reproduites textuellement ou à peu près d'une section à l'autre. La même singularité est offerte par les cinq livres des Épidémies ici examinés: des passages considérables sont communs aux deuxième, quatrième et sixième livres, d'autres le sont aux cinquième et septième. On peut faire bien des suppositions pour expliquer de pareilles reproductions; toutefois la plus probable est sans doute que, l'auteur ayant par devers lui en doubles une certaine portion de ces notes, ces doubles ont été, après sa mort, recueillis sans aucun ordre et publiés tels qu'ils se trouvaient.

Un autre fait qui semble indiquer que nous avons en effet des doubles, et des doubles nullement revus par l'éditeur primitif, c'est que des observations données à moitié seulement dans un livre, sont données en totalité dans un autre, la partie commune étant identique ou à peu près des deux côtés. Je citerai pour exemples: Ep. vi, 6, 15, où l'on trouve les premiers mots de l'observation de Lycie, laquelle est in extenso Ép. 11, 2, 22; l'observation du garçon de Nicolaüs, Ép. v, 88, qui là est incomplète, et se trouve entière Ép. vii, 92; l'observation de Parméniscus, dont une partie seulement se lit Ép. v, 84, et qui est complète, Ép. vii, 89.

J'ai signalé plus haut des cas où l'auteur utilise une observation contenue dans un livre pour appuyer quelque proposition générale dans un autre livre.

Dans d'autres cas, l'auteur donne une description générale d'une constitution, par exemple de la toux, Ép. vi, 7, 1, qui régna à l'érinthe, et Ép. 11, 2, 8, et iv, 36, 47, 49, 50, 52, il rapporte des observations particulières empruntées à cette constitution.

Enfin ces notes portent la preuve, du moins en certains

cas, qu'elles ont été rédigées à fur et mesure des observations de l'auteur. Ainsi, dans le passage très-remarquable relatif à la luxation spontanée des vertèbres du cou, Ép. 11, 2, 24, il est dit: « S'il vient à ma connaissance que quelqu'un de ces malades ait succombé, je le rappellerai; mais tous ceux que je connais à ce moment ont réchappé. » Ce passage est évidemment contemporain de la maladie qui y est décrite.

VII. Usages médicaux; iatrium; médecins de classe et d'instruction inférieures. Il est sans doute impossible de savoir avec exactitude de quelle façon ces anciens médecins exerçaient leur art; cependant on peut, à l'aide de certains textes, reconnaître quelques-uns des usages de leur pratique. On se tromperait si on se représentait la demeure d'un médecin d'alors comme celle d'un médecin d'aujourd'hui. La maison du médecin de l'antiquité, du moins au temps d'Hippocrate et aux époques voisines, renfermait un local destiné à la pratique d'un grand nombre d'opérations, contenant les machines et les instruments nécessaires, et de plus étant aussi une boutique de pharmacie. Ce local se nommait un iatrium (iητρεῖου). Il s'agit d'établir ces trois points.

D'abord Hippocrate et les Hippocratiques avaient-ils un iatrium? Cela est établi par leur propre témoignage. Le médecin, sans doute Hippocrate, qui pratiquait à Thasos, dit lui-mème: « Du reste, les Thasiens ne vinrent pas chercher de secours dans l'officine du médecin (iatrium), Ép. 1, t. II, p. 605.» Les médecins à Athènes avaient aussi un iatrium, cela est prouvé par ce passage-ci de Platon: « Les aides-esclaves qu'ont les médecins traitent généralement les esclaves soit dans les visites qu'ils font en ville, soit dans l'iatrium . » Selon l'historien Timée, Aristote avait renoncé à un iatrium de grande valeur , allégation qui est peut-être fausse (car

¹ Τοὺς μὲν δούλους σχεδόν τι οἱ δοῦλοι τὰ πολλὰ ἰατρεύουσι περιτρέχοντες καὶ ἐν τοῖς ἰατρείοις περιμένοντες. (De legg. ιν, p. 720 \.

<sup>. &</sup>lt;sup>2</sup> Το πολυτίμητον ἐατρεῖον ἀρτίως ἀποχεχλεικότα. (Dans Polybe, Excerpta ex Collect. Constant. Porphyr., p. 46. Paris. 1634.)

il paraît que Timée, portant de la haine à Aristote, n'avait pas toujours dit la vérité sur son compte), mais qui, dans tous les cas, prouve l'existence de l'iatrium à cette époque.

Secondement, l'iatrium contenait toutes les commodités nécessaires pour plusieurs sortes d'opérations. La meilleure preuve s'en trouve dans le livre même de la Collection hippocratique qui est intitulé: De l'Officine du médecin (Κατ' ἐητρεῖον). On y fait mention des instruments, de la lumière naturelle ou artificielle, des bandes, des compresses, des attèles. Le nom seul de ce petit traité suffirait à montrer que les Hippocratiques avaient aussi un iatrium. C'était dans l'iatrium sans doute qu'était placée la machine appelée banc, et de laquelle Hippocrate dit: « Il importe au médecin pratiquant dans une ville populeuse de posséder une machine ainsi disposée.» (Des artic., t. IV, p. 297.) Quand Hippocrate (Des artic., t. IV, p. 205) conseille de faire dans la muraille une entaille transversale pour y introduire l'extrémité d'une planche, il ne peut s'agir que d'une disposition toute préparée, pour les cas échéants, dans un iatrium.

Enfin l'iatrium était un lieu dans lequel on venait chercher des médicaments; cela se voit par Platon, qui dit: « Ceux qui vont dans l'iatrium pour s'y faire administrer une potion purgative 1..... » On voit par là que dans l'iatrium on fournissait des médicaments à ceux qui en avaient besoin, ce que j'ai conclu également d'un passage du Serment (Voyez Argument, t. IV, p. 622).

Dans le livre intitulé De l'Officine du médecin, t. III, p. 276, il est parlé des aides, ὑπηρέται. La nature des choses exige que les chirurgiens aient toujours des aides, beaucoup d'opérations ne pouvant s'effectuer sans ce concours. Indubitablement, les jeunes gens qui se destinaient à devenir médecins scrvaient en cette qualité; mais il y avait aussi des aides qui ne devaient jamais dépasser ce premier degré. Voici ce qu'on

<sup>&#</sup>x27; Τους εὶς τὰ ἰατρεῖα αὐτοὺς βαδίζοντας ἐπὶ φαρμακοποσία. (De legg.1, p. 646.)

lit dans Platon: «Il est des médecins et certains aides des médecins; nous donnons aussi le nom de médecins à ces derniers, soit libres, soit esclaves; c'est sous la direction et la théorie de leurs maîtres et par empirisme qu'ils arrivent à posséder l'art médical. » Ainsi on avait dans la haute antiquité une classe inférieure de médecins composée soit d'hommes libres, soit d'esclaves, et qui, sans théorie aucune et sans apprentissage régulier, acquéraient, en voyant faire et par empirisme, une certaine pratique de l'art.

VIII. Médecins dont il est question dans les cinq livres. En différents endroits des Épidémies, il est question des médecins exerçant concurremment avec le rédacteur de ces livres. Il est dit, Ép. 11, 1, 7: « Il y a des épistaxis salutaires comme chez Héragoras; mais les médecins ne le connurent pas; Ép. vi, 8, 32: tous les médecins que je rencontrai furent d'avis, etc.; Ép. v, 14: Hipposthène paraissait aux médecins être affecté de péripneumonic; il n'en était rien; Ép. v, 95 : le médecin qui retira la lance me parut en laisser un fragment dans la région du diaphragme.... Au jour, le blessé, dans l'opinion du médecin et des autres, allait mieux; pronostic: le tétanos surviendra; Ép. v11, 119: les médecins prescrivaient au malade de manger beaucoup. On voit dans ces passages des médecins consultés, des médecins blâmés, des médecins avec lesquels l'auteur diffère d'opinion, et enfin un médecin que l'auteur semble assister, qui laisse un fragment de la lance dans le corps, et qui ne se doute pas de l'approche du tétanos, prévue par le médecin hippocratique.

Trois médecins sont nommés dans les Épidémies: Hérodicus, Ép. v1, 3, 18; Pythoclès, Ép. v, 56, et Mnésimaque, Ép. v1, 112. La pratique d'Hérodicus est déclarée très-nuisible. Quant à Pythoclès, on se contente d'indiquer l'emploi

¹ Εἰσί που τινες ἰατροί, φαμέν, καί τινες ὑπηρέται τῶν ἰατρῶν, ἰατροὺς δὲ καλοῦμεν δή που καὶ τοὑτους ...... ἐάν τέ γ'ἐλεύθεροι ὧσιν, ἐάν τε δοῦλοι, κατ' ἐπίταξιν δὲ τῶν δεσποτῶν καὶ θεωρίαν καὶ κατ' ἐμπειρίαν τὴν τέχνην κτῶντκι. (De legg. ιν, p. 720.)

qu'il faisait du lait. Mnésimaque paraît être, dans le passage cité, un médecin consultant, d'après le conscil duquel une saiguée fut pratiquée. Ces mentions, toutes brèves qu'elles sont, montrent que de nombreux médecins, y compris les Hippocratiques, se partageaient la clientèle.

Le médecin hippocratique, quel qu'il soit, ayant tenu l'iatrium et soigné les malades dont les observations sont consignées dans les Épidémies, avait certainement des élèves. En considérant les disparates très-sensibles qu'offre la rédaction dans ces différents livres et même dans différentes parties d'un même livre, j'ai eu la pensée que peut-être des portions provenaient d'élèves inégalement habiles à consigner par écrit les faits pathologiques. Ainsi on remarquera que la description générale de la luxation spontanée des vertèbres cervicales, Ép. 11, 3, 24, celle des causus régnant à Périnthe, Ép. 11, 4, 1, et celle de la toux épidémique, Ép. vi, 7, 1, sont tracées de main de maître. Il n'en est pas de même de bon nombre d'observations particulières disséminées dans le deuxième, le quatrième et le sixième livres, lesquelles laissent beaucoup à désirer. En revanche, les observations particulières du cinquième et septième sont généralement bien rédigées.

IX. Rapports des cinq livres avec les autres livres de la Collection hippocratique. Il convient maintenant d'examiner quels sont les rapports que les cinq livres des Epidémies ici publiés ont avec d'autres traités de la Collection hippocratique. Sur ce point encore, il faut les diviser en deux groupes et considérer isolément d'une part, Ép. 11, 1v et v1, et d'autre part, Ép. v et v11.

Premier groupe. L'aphorisme 111, 9, relatif à l'insalubrité de l'automne et à la salubrité du printemps, se trouve Ép. 11, 14; seulement, dans le passage de Ép. 11, il n'est point fait mention du printemps, et l'automne est comparé au soir de la journée, où les maladies ont d'ordinaire une exacerbation.

L'aphorisme 111, 8, sur les saisons régulières et les saisons irrégulières qui produisent la régularité ou l'irrégularité des

maladies, est textuellement Ép. 11, 1, 5; mais là ce paraît être une observation particulière et relative seulement à Périnthe; et à la suite il est fait mention de la salubrité du printemps, toujours, ce semble, par rapport à Périnthe. Ainsi l'aphorisme 111, 9, est formé de deux propositions qui sont séparées dans Ép. 11; et ce qui est là une observation particulière est devenu une sentence générale dans les Aphorismes.

L'aphorisme 1, 12, est ainsi conçu: « Les redoublements et les constitutions sont indiqués par les maladies, par les saisons de l'année et par les correspondances réciproques des périodes soit quotidiennes, soit tierces, soit séparées même par un intervalle encore plus long; et aussi par les épiphénomènes: ainsi chez les pleurétiques l'expectoration, commençant tout d'abord, abrége la durée du mal, et, se manifestant plus tardivement, l'allonge; de même les nrines, les selles, les sueurs indiquent par la manière dont elles surviennent les maladies de solution difficile ou facile, de courte ou de longue durée. » On peut suivre, je crois, dans les Épidénies la formation successive de cet aphorisme. Il est dit Ep. 1v. 56: « Observez les jours auxquels un paroxysme, survenant, prolonge la durée et auxquels un amendement la raccourcit; les améliorations auxquelles il ne faut pas se fier ..... Dans les péripneumonies où les crachats sont bilieux, quand le mal approche du terme, les crachats très-jaunes durent peu; s'ils se montrent alors tels qu'ils étaient au commencement, ils ne viennent guère, je pense, à maturation; mais la crise se fait comme chez l'individu demeurant auprès de l'instituteur et dans d'autres cas que j'ai vus. » Là l'observation est toute spéciale et porte sur des cas où les crachats, gardant l'apparence du commencement, ne sont pas venus à maturation. Ép. 1v, 20, l'auteur signale brièvement l'importance de l'examen des exacerbations: « Au début aussi les paroxysmes; ct il faut considérer ce qui anticipe; la condition des fièvres continues et celle de l'année, » Mème remarque presque dans les mêmes termes, Ép. vi, 1, 11. L'auteur, Ép. vi, 8, 14,

compare entre elles les périodes et les correspondances des périodes. Enfin, Ép. 11, 6, toutes ces diverses considérations sont réunies d'une façon générale très-analogue à l'aphorisme, quoique peut-ètre avec une rédaction un peu moins serrée.

Je renvoie à l'Argument des Aph., t. IV, p. 437, pour les rapports qui se trouvent entre Aph. vi, 1, et Ép. ii, 2, 21; Aph. vi, 9, et Ép. vi, 2, 15; Aph. v, 68, et Ép. vi, 2, 13. On voit là des cas qui sont particuliers dans les Épidémies se transformer en propositions générales dans les Aphorismes.

L'Aph. 1v, 59, où il est dit que la fièvre tierce légitime se juge en sept périodes, paraît être une meilleure rédaction de Ép. 11, 3, 10.

L'Aph. vii, 42, relatif à l'administration des affusions d'eau chaude dans une fièvre dont la bile n'est pas la cause, paraît être une rédaction abrégée de Ép. ii, 6, 31.

L'Aph. IV, 52, est ainsi conçu: « Dans des sièvres ou d'autres maladies, des pleurs motivés n'ont rien d'inquiétant, mais des pleurs non motivés sont plus inquiétants. » Cette pensée est exprimée quatre sois dans les Épidémies. Ép. 1, t. II, p. 659: « Chez ceux qui dans des sièvres aiguës et surtout dans les sièvres ardeutes versent involontairement des larmes, il faut attendre une hémorrhagie par les narines, à moins que les autres signes ne soient de suneste augure; car si l'état est mauvais, ce n'est pas une hémorrhagie, c'est la mort que les larmes présagent. » Ép. 1v, 46: « Les pleurs motivés ne sont pas mauvais, mais les pleurs non motivés le sont. » Ép. vi, 1, 13: « Les larmes, dans les maladies aiguës, chez ceux qui sont en danger, coulant volontairement, sont bonnes, eoulant involontairement, sont mauvaises. » Ensin, Ép. vi, 8, 8: « Larmes volontaires, involontaires. »

Dans les fièvres tritéophyes, est-il dit Ép. vi, 2, 10, la nuit qui précède le redoublement est difficile à supporter. Cette proposition, Aph. 11, 13, est devenue générale; et là, au lieu de dans les fièvres tritéophyes, on lit: Quand une crise s'opère.

« Ceux qui, est-il dit Aph. 1v, 54, dans les fièvres ardentes, ont pendant longtemps une toux sèche causant une courte irritation, n'ont pas une soif extrème. » Cette proposition se trouve, Ep. v1, 2, 11, où elle est beaucoup plus développée, et il est évident que l'aphorisme n'en est qu'un abrégé. Mais il y a plus; le passage des Épidémies dit que la toux de ce caractère s'observe surtout dans les fièvres avec lassitude; or, plus loin, Ép. vi, 7, 7, on lit: « Les toux avec lassitude attaquent aussi les parties souffrantes, et surtout les articulations; dans les sièvres avec lassitude, il survient des toux sèches, lesquelles frappent d'impuissance les articulations, si elles laissent quelque reliquat. » La toux sèche des sièvres avec lassitude qui se trouve dans les deux passages des Épidémies, montre que ces deux passages sont relatifs à un seul et même objet. De plus, le dernier passage est dans la section consacrée presque entièrement à l'épidémie de toux qui régna à Périnthe; il y est dit que la toux sèche affecte les articulations; c'est ce qui arriva dans cette épidémie ; il y est dit enfin, que l'affection des articulations par la toux survient surtout quand la toux laisse des reliquats, et en effet dans l'épidémie de Périnthe la toux n'amenait l'affection des articulations que dans une récidive qui était fort commune. Ainsi donc, l'aphorisme qui vient d'ètre cité est relatif à l'épidémie de toux qui régna à Périnthe. On voit par cet exemple combien on a dû se tromper sur les aphorismes, en prenant pour des propositions générales, des propositions toutes particulières; combien cela a été grave, si on considère l'autorité dont ce livre a joui dans la médecine, et combien il importe, pour en avoir l'intelligence, de remonter, autant que faire se peut, à l'origine des propositions.

La seconde partie de Aph. 1, 1, relative au malade, aux assistants et aux choses extérieures, est prise à Ép. v1, 2, 24.

L'Aph. v, 24, et le passage Ép. v1, 3, 22, sur l'action du froid, sont deux rédactions de la même pensée.

L'Aph. 1v, 74, sur l'utilité de l'urine très-épaisse rendue au quatrième jour, paraît être aussi un cas particulier, car dans

le passage correspondant, Ép. v1, 4, 2, le malade est nommé.

Il est dit, Aph. v, 70, que les personnes ayant la fièvre quarte ne sont pas prises de spasmes. Cela est textuellement Ép. v1, 6, 5, avec cette différence qu'au lieu de *spasme* il y a épilepsie.

Enfin, les Épidémies peuvent servir, soit à corriger dans les Aphorismes des fautes qui y sont depuis la première copie livrée au public par Thessalus ou par quelque autre, soit à suggérer un sens nouveau.

L'Aph. vi, 5, relatif aux différences des douleurs, est fort obscur; et Galien s'est beaucoup torturé pour y trouver un sens. Mais cette obscurité, comme je l'ai fait voir d'après Opsopœus, t. IV, p. 564, note 6, vient de ce qu'un mot a été onis, mot que donne le passage parallèle, Ép. vi, 7, 11. L'Aph. v, 27: « Si ceux qui, pendant la nuit, ont des envies de boire dues à une soif, bien entendu, intense, se rendorment, cela est bon 4, » a également donné beaucoup de peine à Galien, qui n'en a tiré qu'un sens bien incertain. Mais plaçons en regard un passage que je crois correspondant, Ép. vi, 4, 18: « Quand on se réveille, si la soif est légère, le sommeil y remédie 2. » Dans le commentaire de l'aphorisme, Galien est obligé de supposer, ce qui n'y est pourtant nullement exprimé, qu'on donne à boire au malade réveillé. Mais si on prend le texte de Ep. vi, cette difficulté se trouve levée. Il faut done, je pense, introduire dans l'aphorisme une négation qui aura été omise par le premier copiste, de cette façon : τοῖσιν οὐ πάνυ διψωσιν, et traduire: « Si ceux qui pendant la nuit ont des envies de boire dues à une soif peu intense se rendorment, cela est bon. » On lit Aph. v1, 2: « Ceux dont les narines sont naturellement humides, et dont le sperme est aqueux, ont une santé plus débile; dans des conditions contraires la santé est

<sup>\*</sup> Όχοσοισι πιεῖν ἐρέξιες νύκτωρ τοῖσι πάνυ διψῶσιν, ἢν ἐπικοιμηθῶσιν, ἀγαθόν.

 $<sup>^{2}</sup>$  Έν τῷ ἐγρηγορέναι δίψης ἐπιπολαίου ὑπνος ἄχος.

plus robuste 1. » Tel est le sens que j'ai donné à cet aphorisme, suivant en cela l'exemple de tons les commentateurs et de tous les traducteurs. Aujourdhui, je pense que la signification en est toute différente; et ce qui m'a conduit à cette opinion, c'est le passage parallèle, Ép. v1, 6, 8, où on lit: « Chez ceux dont les narines sont naturellement humides, et dont le sperme est aqueux et trop abondant, cela, en santé, annonce un état maladif; mais, survenant en maladie, cela n'indique rien de fâcheux\*. » Pour comprendre la fin de ce passage de Ép. vi, il faut se référer à Ép. iv, 57, où est rapportée l'observation de Nicippe : cet individu, fébricitant, était affecté de pollutions; son état n'en était point aggravé, et les pertes cessèrent quand la fièvre cessa. Ainsi les pertes séminales, que l'auteur hippocratique juge fàcheuses dans l'état de santé, ne lui paraissent pas telles (et il se fonde sur des observations) dans l'état de maladie. C'est cela qu'il a exprimé dans le passage de Ép. vi, 6, 8, et c'est certainement aussi ce qu'il a voulu exprimer dans l'aphorisme ci-dessus rapporté. Il faut donc traduire ainsi cet aphorisme : « Chez ceux dont les narines sont naturellement humides et le sperme aqueux, cela en état de santé annonce un état maladif, en état de maladie n'a point de caractère fâcheux. » Le texte de l'aphorisme, à la rigueur, permet cette interprétation; mais, il faut l'avouer, c'est un sens tout autre qui se présente naturellement, et que, sans le parallèle de Ép. vi, on n'aurait pas songé à rejeter. Peutêtre même, est-on autorisé à supposer que l'éditeur des Aphorismes, dont la publication a été certainement posthume (voy. t. IV, p. 438), n'a pas compris cette proposition, qui suppose en effet une expérience très-étendue, et en a altéré le texte; on bien tout simplement que cette altération est due à une saute du premier copiste.

<sup>\*</sup> Οἴσι όἴνες ὑγρότεραι φύσει καὶ ή γονή ὑγροτέρη, ὑγιαίνουσι νοσπροτερον \* οἰσι δὲ τὰναντία, ὑγιεινότερου.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Οἴσι ρἴνες ὑγρότεραι φύτει καὶ ἡ γονὴ ὑγροτέρη καὶ πλείων, ὑγιαίνουσι νοσηρότερον ποῖοι πλείστοισι δὲ οἴσιν ὑπὸ νούσου, πὰναντία.

Enfin, l'Aph. v, 69, sur les frissons, est d'une obscurité désespérante; Galien s'est vainement fatigué à l'éclaireir; mais l'obscurité disparaît si on le compare avec Ép. vi, 3, 11. On voit qu'un membre de phrase: en effet nous frissonnons plus aux parties extéricures qu'aux parties intérieures du corps, φρίσσομεν γάρ τὰ ἔξωθεν μᾶλλον ἢ τὰ ἔνδοθεν τοῦ σώματος, a été omis, et que la difficulté d'expliquer l'aphorisme provient de cette omission, aussi ancienne que la première publication hippocratique. Il est singulier que la même lacune se trouve dans le passage parallèle, Ép. 11, 3, 16.

Quelques rapports existent aussi avec le Prorrh. 1, et les Coaques. Le passage sur les variations de la respiration, Ep. 11, 3, 7, et vi, 2, 3, se trouve dans la Coaque 255. La proposition relative à la terminaison de la fièvre tierce en sept accès, assez mal rédigée Ép. 11, 3, 10, et v1, 2, 9, a reçu une rédaction plus exacte Aph. 1v, 59, et une addition dans la Coaque 144, où il est dit que la solution arrive au plus tard après le neuvième accès. La proposition sur le signe à tirer de l'affaissement du visage, est plus développée dans la Coaque 208, mais contient cependant en plus dans le passage parallèle, Ep. 11, 5, 12, la mention du jour critique. La proposition sur les solutions du gonflement de l'hypochondre, Ép. 11, 6, 5, se trouve dans la Coaque 125, avec cette différence que Ép. 11, il est parlé des pulsations des veines des bras et dans la Coaque des veines des tempes; elle se trouve aussi Coaque 290, avec cette différence que là il n'est question d'aucune pulsation des veines.

Galien rapproche, et avec raison, ce semble, le passage de Ép. v1, 1, 15, relatif à la paupière qui tombe, de *Prorrh*. 1, 84.

Les relations s'étendent encore plus loin. Les macrocéphales, qui sont tels par l'effet des usages, Ép. 11, 1, 8, se rapportent aux macrocéphales décrits dans le livre Des Airs, des Eaux et des Lieux, t. Il, p. 59, et qui devaient la forme de leur tête à des usages rationaux. Les cous allongés provenant des gibbosités, Ép. 11, 1, 8, appartiennent à la description de la gibbosité siégeant au-dessus du diaphragme,

description où il est dit: « Ces individus sont forcés de tenir le cou saillant en avant vers la grande vertèbre, afin que la tête ne soit pas pendante.» ( Des Artic., t. IV, p. 179.)

Trouver chez ceux qu'on amaigrit la mesure de l'amaigrissement, Ép. 11, 1, 8, est une phrase en relation avec cette phrasc-ci: « On voit les personnes maigres, qui n'ont pas été amaigries par un procédé régulier de l'art, avoir les chairs plus muqueuses que les personnes pourvues d'embonpoint. » (Des Artic., t. IV, p. 101.)

Le Mochlique, § 39, a en commun avec Ép.1v, 19, et vi, 1, 3, le passage relatif à la destruction de la voûte palatine et à l'affaissement du nez.

Le passage de Ép. 1v, 43, sur les moyens de reconnaître les lésions, est identique pour le fond et quelquefois pour les expressions avec les § 1 et 2 du livre De l'Officine du medecin, t. III, p. 272.

Quand il est dit, Ép. vr, 1, 12, que les suppurations à l'épaule, chez les enfants en bas âge, les rendent galiancones, cela se rapporte évidemment au passage détaillé sur le galianconisme, Des Artic., t. IV, p. 115.

Le passage relatif à ce qui est agréable au malade, Ép. v1, 4, 7, a de très-grandes analogies avec le début du § 2 du livre Du Régime dans les maladies aiguës, t. II, p. 230.

La remarque sur l'eau qu'on fait bouillir, Ép. v1, 4, 8, appartient aussi au livre Des Eaux, des Airs et des Lieux, t.II, p. 36, 1. 4.

Deuxième groupe. Les relations du deuxième groupe sont moins étendues, mais ne sont pas moins positives. C'est avec le livre Des Plaies de tête que ce second groupe a des rapports. Ilest dit, Des Plaies de tête, t. III, p. 257, § 21, que, dans la trépanation faite immédiatement après l'accident, on ne sciera pas tout d'abord l'os jusqu'à la méninge; or, le palfrenier de Palamède, Ép. v, 16, ne fut trépané que jusqu'au diploé. L'auteur Des Plaies de tête, t. III, p. 225, recommande avec insistance de ne pas se laisser induire en erreur par les sutures;

l'auteur de Ep. v, 27, avoue avoir pris une fracture pour une suture et avoir trop tardé à trépaner; la recommandation pressante dans l'un, l'aveu d'erreur dans l'autre ont une liaison certaine. L'auteur Des Plaies de tête, § 20, p. 255, décrit l'érysipèle qui survient parfois; le même palfrenier de Palamède présente un érysipèle pareil, à tel point qu'on pourrait regarder ce cas particulier comme la source de la proposition générale du livre Des Plaies de tête. On voit donc que l'auteur de Ép. v agit comme le conseille l'auteur Des Plaies de tête, ou que l'auteur Des Plaies de tête a puisé une bonne portion de ses enseignements dans la pratique de l'auteur de Ép. v. J'ai déjà appelé l'attention du lecteur sur ces rapports, t. III, Avertissement, p. xxIII.

Les détails dans lesquels je viens d'entrer établissent positivement les nombreux et intimes rapports qui existent entre les livres des Épidémies et d'autres traités. On y voit la source d'une foule d'enseignements qui se retrouvent ailleurs dans la Collection hippocratique. Si cette Collection avait, dans ses parties essentielles, besoin d'arguments qui en confirmassent l'authenticité, les livres des Épidémies suffiraient seuls pour donner une pleine conviction à cet égard. Eu effet on a là des pièces qui portent au plus haut degré le caractère médical. Ces pièces, d'un autre côté, tiennent au restant de la Collection par des liens si étroits qu'elles n'en sont pas séparables. Cela est important à remarquer; car s'il est vrai que certaines dates peuvent être assignées aux livres des Épidémies, il s'ensuit que cette date appartiendra aussi à une portion quelconque de la Collection.

Il est permis de croire à l'existence de grandes lacunes dans ces papiers médicaux. Nous ne possédons sans doute qu'une petite partie des notes ainsi prises par les médecins hippocratiques; il est remarquable que les Épidémies, riches à tant d'autres égards, ne contiennent absolument rien sur les fractures et les luxations. Aucune des observations sur lesquelles Hippocrate a composé ses beaux traités Des Fractures et Des

Articulations, ne nous a été conservée. De plus, l'examen seul de ces papiers susht pour montrer un grand désordre. Les répétitions nombreuses qui s'y trouvent tiennent sans doute, comme je l'ai dit plus haut, à la présence de doubles ; et, lorsqu'ils ont passé entre les mains des premiers éditeurs, toute notion sur la connexion interne de ces notes était perdue, car il a été possible d'intercaler, par une grossière erreur, le sixième livre entre le cinquième et le septième, qui sont intimement unis. Cette dernière particularité montre, ce qui est du reste établi de bien d'autres façons, que la publication de plusieurs livres hippocratiques n'a pu ètre que posthume. Les critiques anciens, quoique variant beaucoup dans leurs dires, ont attribué à Thessalus, fils d'Hippocrate, l'édition du deuxième livre, du sixième et même du quatrième. Quoi qu'il en soit de ces assertions, ce n'est certainement pas lui qui a arrangé les livres des Épidémies dans leur ordre actuel, ordre qui du reste remonte jusqu'aux premiers temps de la critique alexandrine; car il n'aurait pas commis la méprise de disjoindre le sixième livre du quatrième.

X. Rectification du point de vue relativement aux cinq livres. Quand on fait attention au mode de rédaction de ces notes, quand on remarque combien elles sont succinctes et incomplètes, quand on considère le caractère tantôt particulier, tantôt dubitatif qui y est attaché, on s'étonne du rôle gue le hasard des choses leur a fait jouer dans la médecine. D'éminentes qualités, un esprit d'une sûreté incroyable, un jugement ferme, une observation attentive, une expérience consommée, un style plein de nerf et de profondeur, et aussi la circonstance d'apparaître des premiers sur le seuil de l'histoire médicale, ont donné à Hippocrate un grand crédit dans l'antiquité et un crédit encore plus grand à la Renaissance. Cette admiration a tout embrassé, aussi bien des notes purement personnelles et véritablement informes que les compositions les plus élaborées. On s'est mépris dès lors sur le sens

de ces notes; elles ont paru, comme le rește et à titre égal, des résultats auxquels l'auteur avait donné toute la sanction de son jugement. L'obscurité qui y était nécessairement attachée n'a été qu'un aiguillon de plus; et, au lieu d'y voir des textes à discussion et une étude curieuse des moyens par lesquels les Hippocratiques avaient acquis leurs connaissances, on y vit des espèces de dogmes auxquels il fallait se soumettre. La confusion s'est encore étendue plus loin; il y a dans les Aphorismes certaines propositions qui dérivent directement des Épidémies; par elles-mêmes, elles portent l'esprit loin du sens qui leur appartient récllement, et, si l'on veut en avoir la véritable intelligence, il faut remonter à la source d'où elles dérivent. De là, nouvelle cause d'erreurs pour les médecins, qui se trouvèrent soumis à l'influence de ces textes mal compris et mal appliqués.

Autre est le point de vue de la critique. Elle possède, par le singulier concours de circonstances qui, à côté des traités destinés à la publication, a conservé des notes, et en quelque sorte, des pièces à l'appui, elle possède, dis-je, quelques éléments qui lui permettent de reconnaître le mode d'étude des Hippocratiques, la nature de leurs procédés, et la valeur des résultats obtenus par eux. Elle entre profondément dans l'élaboration primordiale de cette ancienne médecine; et certainement, loin de perdre à cet examen, les travaux des Hippocratiques y gagnent. Au lieu de propositions générales qui peuvent sembler ou vagues ou arbitraires, séparées qu'elles sont de leur origine, on aperçoit de toute part les faits et les observations qui leur ont donné naissance. Là même où manquent les documents, on a la certitude qu'ils avaient existé; et dès-lors, toute la médecine hippocratique prend, aux yeux de la critique, un caractère de réalité que l'admiration trop exclusive des siècles passés tendait à lui ôter. Les livres des Épidémies, dis-je, sont, par tous ces défauts mêmes, les pièces les plus curieuses de la haute antiquité médicale. Ils portent jusqu'à un certain point la garantie de tout le reste; une trace de la pra-

tique journalière des Hippocratiques, des cas vus par eux, et des méditations suggérées, y a été conservée. Le lecteur ne demandera donc à des notes décousues, à des réflexions qui sont, si je puis me servir de cette comparaison chimique, à l'état naissant, l'ordre et la suite qui appartiennent à des traités complétement élaborés. Mais, pour peu qu'il se soit familiarisé dans les volumes précédents avec la personne d'Hippocrate, pour peu qu'il ait pris goût et intérêt à cette médecine antique, racine de la nôtre, pour peu qu'il se soit attaché à la contemplation réfléchie de l'histoire, sûr complément et vraie philosophie de la science, il recherchera avec curiosité et non sans quelque fruit, les observations tantôt brèves, tantôt plus longues, recueillies à Abdère, à Périnthe, à Thasos, les réflexions entremêlées, les pronostics portés, les doutes soulevés, les aveux d'erreur, et il ne regrettera pas d'avoir passé quelques moments en compagnie intime avec ces praticiens d'un autre âge.

XI. Résumé. De l'examen auquel je viens de soumettre les livres des Épidémies, on peut tirer les conclusions suivantes :

1° Ces livres tiennent entre eux par les liens les plus étroits; toutesois ils se séparent en deux groupes qui n'out que peu de rapports l'un avec l'autre.

2º La pratique des Hippocratiques a en principalement pour siège le nord de la Grèce, la Thessalie, la Macédoine, la Thrace; et, si l'on fait entrer en ligne de compte le premier *Prorrhétique*, elle s'est étendue jusqu'à l'embouchure du Danube.

3º Une date qui n'est pas sans vraisemblance place la rédaction de certaines observations l'an 453 avant J.-C., c'està-dire du temps de la génération qui a précédé Hippocrate.

4º Une date dont la détermination a aussi de la probabilité fixe la composition d'une portion du moins de ces livres à l'an 426 avant l'ère chrétienne; ce qui la confirme par surcroît, c'est qu'aucune des autres indications chronologiques qu'on peut recueillir n'est en désacord.

5° En démêlant, comme j'ai fait, les histoires de malades qui, disséminées çà et là, appartiennent à une description commune, par exemple à la description de l'épidémie de toux de Périnthe, en rattachant à des faits particuliers des remarques qui ont une apparence de généralité, en signalant les rapports des einq livres avec d'autres de la Collection, on obtient des notions exactes sur le mode d'observation et d'étude des Hippocratiques.

### BIBLIOGRAPHIE.

#### MANUSCRITS.

2146 = C, 2254 = D, 2144 = F, 2141 = G, 2142 = H, 2140 = I, 2143 = J, 2145 = K, Cod. Serv. = L, Cod. Fevr. = Q'.

### EDITIONS, TRADUCTIONS ET COMMENTAIRES.

Liber Epidimiarum et Commentaria Joannis Alexandrini medici et sophistæ, dans Articella, Venet., 1523, f. Joh. Alexandrini Comment. in VI Epid., cum ipso textu, latine, Lugd., 1527, 4.

Hipp. Coi de Vulgaribus Morbis libri septem a Petro Vedelicio, Cracoviæ, 1535, 8. Parisiis, 1575, 12.

Liber VI Epid. jam recens latinitate donatus, Leonhardo Fuchsio interprete; addita est luculenta ejus libri explicatio. Hagenoæ, 1532, 4. Basil., 1537, f.

Herm. Cruserius, v. t. II, p. 593.

Liber VI Epid. ex interpretatione Leonh. Fuchsii, cum alia veteri translatione, studio Jo. Agricolæ Ammonii, cum Aph., 1537, 4.

Epid. liber sextus, Grace, cum Aph., 1545, 12.

Vassæus, v. t. II, p. 593.

P. Jac. Esteve, Comment. in II Epid., Valentiæ, 1551, f., ib. 1582, f.

Hipp. Epid. liber II, gr. et lat., cum Comment. Anut. Foes., Basil., 1560, 8.

Cardan, v. t. II, p. 593.

Vallesius, v. t. II, p. 594.

Palladii Scholia Hippocratis sextæ Epidemiæ, ed. P. J. Crasso, Basil., 1581, 4, latine. Le texte grec a été publié par Dietz, Scholia, Regimontii Prussorum, 1834, t. II, p. 1—204.

Lud. Duret ..... Lipsiæ, 1745, 8, v. t. II, p. 211.

Hier. Mercuriali, Prælectiones Bononienses in Epid. vi librum. Foroliv., 1626.

Heredia, v. t. II, p. 594.

- J. Antonidæ van der Linden Selecta medica, Lugd. Bat., 1656, 4.
- G. E. Stahl, Progr. περὶ φύσεως ἀπαιδεύτου. Halæ, 1703, 8, pp. 4. (Ad Hipp. Epid. vi, 5.)
- J. G. Albrecht, Programma de loco Hipp. male explicato, Ep. v1, sect. 5, Gotting. 1735, 4. (Rec. in Baldingeri Selectis opusc. in quibus Hippocrates explicatur, Gotting., 1782, 8, p. 313.)

Chr. Gfr. Stenzel, Defensio Hippocratis fuci non mali accusati (morb. Epid. vi, sect. 5, aph. 12), Vitemb., 1745, 4.

Abr. Vater, De lienis prolapsione ad illustrandum vexatum Hipp. locum, L. VI, sect. 2, aph. 30. Vitemb. 1746. (Rec. in Baldingeri Opusc., p. 223.)

Sgm. Schmiederi Observatio de equo fictili, locum Hipp. libr. IV Epid. corruptum pristinæ sanitati restituens, in Misc. Lips., IV, p. 407.

Dan. Wilh. Triller, Exercitatio de gibbo ex nephritide potius quam ex phrenitide orto. Vitemb., 1754, 4. (Op., t. I, p. 431.) (Ad Epid. v.)

Triller, Exercitatio de vitandis sordidis ac lascivis remediis antidysentericis. Vitemb., 1770, 4. (Op., t. III, p. 40.) (Ad Epid. vu.)

Triller, De eo qui a Ccramii equo graviter delapsus est, hoc est exercitatio in locum ex IV Epid. Hipp. libro, in: Misc. Lips., t. X, p. 118.

Triller, De sebre miliari potissimum sæminarum priscis medicis haud incognita, ad quædam Hipp.loca illustranda. Vitemb., 4, 1766.

Triller, Exercitatio de nova veraque explicatione loci cujusdam Hippocratici hactenus obscurissimi, l. VII Epid., de mensibus per nares Leonidæ filiæ erumpentibus, ab imprudenti autem medico cum ipsius interitu infeliciter repressis. Vitemb. 1759, 4. (Op., t. I, p. 524.)

C. W. Fr. Struve, Locus Hipp., Epid. vi, εξσπυοου καλ έκπυοου δλου τὸ σῶμα. Nordhus., 1760, 8.

C. W. Fr. Struve, Locus Hipp., Epid. v, expositus, Nordhus., 1760, 4.

Farr, v. t. II, p. 596.

Explication d'un passage des Épidémies d'Hippocrate, par M. Goulin, Paris, 1783, 8.

Explication d'un passage des Épidémics d'Hippocrate, lequel donne occasion d'en corriger un d'Artémidore mal interprété par Suidas; par M. Goulin, Paris, 1783, 8. Comp. Journal encyclopédique, à Bouillon, 1783, t. VI, p. 11. Comp. Rosenbaum, Gesch. der Lustseuche, t. I, p. 215.

## ΕΠΙΔΗΜΙΩΝ ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟΝ.

# DEUXIÈME LIVRE DES ÉPIDÉMIES.

#### ARGUMENT.

In est impossible, vu la nature du deuxième livre, d'en donner une analyse. Les objets les plus remarquables qu'on y rencoutre sont: les anthrax, ou charbons qui régnèrent à Cranon; la description très-détaillée et très-intéressante de la luxation spontanée des vertèbres du cou; l'histoire d'une fièvre qui régna à Périnthe. Outre cela, il renferme un bon nombre, soit d'observations particulières, soit de propositions plus ou moins générales. Je ne rappelle ici que pour mémoire une description des veines sur laquelle je reviendrai ailleurs. Les diverses parties de ce deuxième livre, sont rédigées avec beaucoup d'inégalité; il en est de très-brèves, de très-obscures; il en est qui sont à peu près inintelligibles; d'autres au contraire sont écrites d'un trèsbon style et présentées avec clarté. J'ai cru devoir suivre dans la traduction les inégalités du livre hippocratique, les incorrections, les obscurités, afin que le lecteur pût se faire une idée réelle de la nature de ces notes médicales que le hasard nous a conservées.

I. De la pression exercée sur le ventre avec les mains. Il est dit Ép. 11, 6, 26: « Si l'hypochondre est tendu, presser avec la main et donner un bain. » Praxagore employait une pratique analogue pour l'iléus produit par engouement: « Dans des cas, dit Cœlius Aurelianus (Acut. morb. III, 17), où le cœcum, rempli de matières fécales, était devenu une poche, Praxagore, pressant avec les mains, fatiguait cruellement les malades. »

On trouve des traces de cette habitude de presser le ventre Ép. 1v, 45, où l'auteur dit que le gonflement des hypoehondres, s'il se produit des borborygmes quand on presse avec la main, n'est pas de mauvaise nature; et il cite en exemple deux malades dont il vient de donner l'histoire. C'est encore sans doute à une pratique de ce genre qu'il est fait allusion dans une phrase obscure, Ep. 1v, 56. Même pratique dans le cas de la femme du jardinier, Ép. v, 1. Il paraît résulter de là que les médecins hippoeratiques avaient l'usage, dans les cas de gonflements abdominaux et sans doute aussi d'iléus, de presser l'abdomen avec les mains. Cette pratique, comme on voit par la citation de Coclius Aurélianus, se retrouvait dans Praxagore. Praxagore fut le maître d'Hérophile et appartient par conséquent aux temps qui ont précédé la formation de l'école d'Alexandrie; il n'était donc pas inutile de noter sa concordance en ce point avec les écrits hippocratiques, qu'on doit considérer dans leur généralité eomme lui étant antérieurs.

II. Discussion d'un cas qui présente quelque analogie avec l'infection purulente. Il y a, Ep. 11, 3, 22, une observation où se remarquent les circonstances suivantes: tuméfaction de la rate, douleur à l'épaule, tension de la veine du bras gauche, battements par intervalle dans les veines, disparition de ce gonflement, délire, météorisme, mort. Il ne serait pas impossible que ce fût là un cas d'infection purulente; suivant Galien, la veine du bras gauche, qui a des communications avec la rate, recevant de ce viscère un sang bourbeux et échauffé, devint tendue, gonflée et enflammée. On trouve, Ép. 1v, 1, le cas d'un individu portant à la jambe gauche une large plaie suite de gangrène; au moment où la plaie se modifiait, il survint une douleur dans le côté gauche, de la fièvre, et le malade succomba. N'est-ce pas là un eas de phlébite et d'infection? Ne faut-il pas rapporter aussi à la même catégorie la courte observation suivante, Ép. 1v, 39: « La femme de Minos, par l'effet de la compression après une incision, fut prise de sphacèle; cela s'étant porté sur le poumon, il y ent bientôt des signes pendant les jours qu'elle survécut, ainsi que pour tout ce qui se porte en dedans. »

De ces faits, il n'est pas sans intérêt de rapprocher ce qui se lit Ép. vi, 3, 11. Là sont distingués certains frissons qui commencent sans doute, dit l'auteur, par les vaisseaux. Cette remarque avait beaucoup embarrassé les commentateurs anciens, et ils en avaient donné diverses explications qu'on peut voir dans la note mise en cet endroit. Galien la rejette comme une addition intempestive faite par Thessalus aux manuscrits de son père Hippocrate. Mais si on pense que les Hippocratiques ont pu observer des cas de phlébite, si on songe aux frissons si caractéristiques qui surviennent dans cette affection, on ne sera pas éloigné d'admettre que les frissons commençant par les vaisseaux dont il est question Ep. vi, se rapportent à des cas de cette nature; et nous venons de voir qu'il n'est pas impossible de retrouver quelques traces de l'infection purulente dans le recucil hippocratique. Au reste, dans l'Argument du traité des Articulations, t. IV, p. 54, §xvIII, j'ai déjà fait voir que de pareils accidents avaient sans doute été observés par Hippocrate à la suite de plaies et de gangrènes.

III. Luxation spontanée des vertèbres cervicales. La luxation spontanée des vertèbres cervicales est une maladie qui n'est entrée que tout récemment dans le cadre nosologique; et il y a peu de temps qu'elle était tout à fait omise dans les traités les plus complets. Toutefois elle se trouvait décrite, sous le nom il est vrai d'angine, mais avec des détails circonstanciés et avec beaucoup d'exactitude, par les médecins hippocratiques. Cette description, longtemps oubliée, n'est redevenue partie intégrante de la science que depuis les travaux des modernes, qui lui ont donné rétrospectivement crédit et importance. L'auteur hippocratique a observé cette maladie à l'état épidémique; ceci est une circonstance qui, à ma connaissance, n'a pas encore été consignée ailleurs. Contrairement aux mé-

decins modernes, qui avaient complétement perdu de vue la luxation spontanée des vertèbres cervicales, les médecins hippocratiques en ont fidèlement conservé la notion; et à partir de l'excellente description qui en est donnée Ép. 11, 2, 24, on la voit se reproduire sous des formes diverses dans le Traité des Articulations, t. 1v, p. 179, dans les Aphorismes, 111, 26, où la luxation de la vertèbre de la nuque est représentée comme une affection propre à l'enfance, et 1v, 35, où la distorsion du cou est sans doute l'effet d'une luxation spontanée, enfin, dans Prorrh. 1, 87, et dans la Coaque 261. Ces passages divers montront la communauté de l'enseignement entre les Hippocratiques, soit par la transmission orale, soit par les livres.

IV. Déviation de la luette dans la paralysie de la face connue des Hippocratiques. Pour apprécier l'exactitude et même la sincérité des observations hippocratiques, il importe de les comparer avec certains résultats de la physiologie moderne, résultats dont Hippocrate et ses élèves ne pouvaient pas même avoir le pressentiment. On lit dans l'ouvrage de M. Longet (Anatomie et Physiologie du système nerveux, t. II, p. 450): « Quant aux filets nerveux qui, venus du facial, se rendent aux muscles élévateurs du voile du palais (péristaphylins internes et palato-staphylins), nous avons vu qu'ils partent du premier coude du nerf facial, et que, formant en partie le grand nerf pétreux, ils aboutissent au ganglion sphéno-palatin, duquel ils émergent bientôt pour se rendre à leur destination. Sans parler de l'inspection anatomique, quelques faits pathologiques paraissent confirmer l'opinion que les mouvements du voile du palais sont sous l'influence du nerf facial. En effet : 1º M. Montault, Thèse inaug. 1831, nº 300, rapporte une observation d'hémiplégie faciale recueillie dans le service de M. Bally, et curiense en ce sens qu'il y avait une paralysie concomitante de la luctte et d'une moitić du voile du palais; 2º j'ai vu moi-même et j'ai fait voir à d'autres personnes un cas pareil dans le service de M. Chomel; 3º M. Diday (Mémoire sur les appareils musculaires annexés aux organes des sens dans Gazette médi-

cale), a noté la déviation de la luette vers le côté opposé à celui de la face atteint de paralysie, et il ajoute que M. Cruveilhier l'a également constatée deux fois devant lui à la Salpétrière. Dans tous ces cas de paralysie du nerf facial, et dans plusieurs autres observés par M. Séguin, interne distingué des hôpitaux, la luctte a toujours offert une déviation à gauche si la paralysie était à droite, et vice versa. Tous ces faits sont donc favorables à notre opinion, et tendent à établir que dès filets du facial animent certains muscles du voile palatin. Cependant la déviation de la luette ne saurait avoir lieu toutes les fois que le facial suspend ses fonctions; on conçoit qu'elle ne devra se manifester que si la cause paralysante siége sur le nerf facial et l'hiatus de Fallope. » Depuis la publication du livre de M. Longet, M. Diday a communiqué à l'Académie de médecine, vers la fin de 1842, un cas d'hémiplégie faciale du côté gauche avec déviation considérable de la luette à droite; la déviation de la luette a disparu graduellement avec les symptômes de l'hémiplégie; M. Didayregarde avec raison cette circonstance comme propre à établir l'intervention du facial dans les mouvements du voile du palais.

Maintenant venons à l'auteur hippocratique. « Quand les vertèbres se déplaçaient latéralement, dit-il, il y avait paralysie d'un côté et contracture de l'autre; la paralysie était surtout apparente à la face, à la bouche et au voile du palais. » Il existait donc, dans le cas observé par l'auteur hippocratique, hémiplégie faciale, et cette hémiplégie s'était étendue au diaphragme pharyngien. Cette observation doit être comptée parmi celles qui appuient l'opinion touchant l'influence du nerf facial sur les mouvements du voile palatin, d'autant plus importante qu'elle a été consignée indépendamment de toute idée sur les fonctions de ce nerf alors inconnues. L'auteur hippocratique fait observer que, contrairement à ce qui se voit dans les autres paralysies, celle qu'il décrit ne s'étendait pas à tout le corps, mais n'allait pas au delà du bras. Prenant en considération cette circonstance et l'affection concomitante du nerf facial,

on verra que la lésion ne portait, dans la moelle elle-même ou en dehors, que sur les nerfs comptés du facial à ceux qui entrent dans la formation du plexus brachial.

V. Des charbons et concurremment de la peste d'Athènes et de la variole. Les charbons, ανθρακες, méritent un examen particulier; car des médecins fort savants out pensé que par le mot de charbons les anciens avaient désigné la variole.

Voici d'abord les passages hippocratiques : « A Cranon , des anthrax en été; pendant les chaleurs il y eut des pluies abondantes et continues, surtout par le vent du midi; il se formait, dans la peau, des humeurs qui, renfermées, s'échauffaient et causaient du prurit; puis s'élevaient des phlyctènes semblables aux bulles produites par le feu; et les malades éprouvaient une sensation de brûlure sous la peau. » (Ép. 11, 1, 1.) On lit encore, Ép. 111, 3, 3: « Érysipèles nombreux, naissant chez les uns par une cause, chez les autres sans cause, de mauvaise nature, et qui enlevèrent beaucoup de monde; maux de gorge fréquents; altérations de la voix; causus; phrénitis; aphthes; tumeurs aux parties génitales; ophthalmies; anthrax. » Et Ép. 111, 3,7: « Dans l'été, on vit un grand nombre de charbons et d'autres affections qu'on appelle septiques; des éruptions pustulenses étendues; chez beaucoup, de grandes éruptions vésiculeuses. » Tels sont les passages de la Collection hippocratique relatifs aux charbons. Les commentateurs ont cru que cette dénomination de charbons ne pouvait s'appliquer à l'authrax, tel qu'il est décrit dans nos livres modernes. Ordinairement l'anthrax est unique sur un malade, et l'idée d'appeler cette affection les anthrax n'est venue à personne; ils ont donc pensé qu'il s'agissait ici d'anthrax multipliés qui se développaient sur un seul individu. Mais rien n'oblige à entendre la chose ainsi, et on peut très-bien admettre que cette locution désigne un anthrax qui , a frappé beaucoup de personnes.

Voici maintenant les passages des écrivains postérieurs à

Hippocrate. Ces passages se divisent en deux catégories : ceux qui sont relatifs à des charbons et ceux qui sont relatifs à des éruptions dites charbonneuses.

1re Catégorie, Charbons. « Ce fut, est-il écrit dans les Annales, pendant la censure de L. Paullus et de Q. Marcius que parut pour la première fois en Italie le charbon, maladie particulière à la province narbonnaise. Il est mort de cette affection, dans la même année et pendant que nous écrivons ceci, deux personnages consulaires, Julius Rufus et Q. Lecanius Bassus; le premier, par l'ignorance des médecins, qui pratiquèrent des incisions, le second s'étant fait lui-même une opération au pouce gauche avec une aiguille, plaie si petite qu'on pouvait à peine l'apercevoir. Le charbon naît dans les parties les plus cachées du corps et communément sous la langue, il prend la forme d'un bouten dur et rouge, mais dont le sommet est noirâtre, d'autrefois livide; il y a tension, sans enflure toutefois, sans douleur, sans démangeaison, sans autre symptôme qu'un assoupissement qui accable le malade et l'emporte en trois jours. Quelquesois il s'y joint du frisson, de petites pustules autour du charbon et rarement de la fièvre; quand il a gagné la gorge et le laryux, il tue trèspromptement. » (Pline, Hist. Nat., xxvi, 4.)

Galien fournit plusieurs passages. On lit de Ven. Anat., cap. 7, t. II, p. 803, Kühn: « Des affections putrides ont parfois dépouillé des téguments les portions sous-jacentes, de manière à mettre les veines complétement à nu. Cela arrivait continuellement dans toutes les parties du corps à l'époque où il y eut une épidémie de charbons en Asie <sup>1</sup>. » Willan, qui cite ce passage (An inquiry into the antiquity of the small pox, p. 49, London, 1821), ajoute que ceux qui voyaient les malades ainsi affectés les trouvaient plus ressemblants à des singes qu'à des hommes. Le passage de Galien dit tout autre chose: suivant cet auteur, ceux qui voyaient les

Ενή τους άνθρακας ἐπιοκμήται συνίδη κατά την λείαν. ΤΟΜ. V.

veines ainsi dénudées par les charbons demeuraient convaincus que la disposition en était chez l'homme tout à fait la même que chez le singc <sup>1</sup>. Galien fait l'anatomie des veines, et il ne parle de l'épidémie de charbons que parce qu'elle lui procura l'occasion de voir la disposition de quelques-uns de ces vaisseaux sur l'homme même et non sur les singes, qui servaient d'ordinaire à ses dissections. Je n'aurais pas relevé l'erreur du célèbre médecin anglais si elle ne se trouvait dans un livre plein de recherches curieuses et d'une érudition généralement très-sûre, et si elle n'avait été répétée, par exemple, dans l'intèressante dissertation de M. Krause, Ueber das Alter der Menschenpocken, p. 125.

De Febr. disser., I, 6, t. VII, p. 293: « Je sais qu'une constitution semblable à celle qu'Hippocrate a décrite à Cranon, étant survenue, il y eut une épidémie assez considérable de charbons 2, dont la production et tous les accidents étaient parfaitement conformes à la description donnée par lui. » Cette épidémie de charbons dont Galien parle de nouveau ici, est la mème que celle d'Asie mentionnée un peu plus haut.

De Therap. meth. XIV, 10, t. X, p. 979: « Il est encore unc autre affection engendrée par une humeur épaisse et échauffée; elle commence le plus sonvent par une phlyctène, quelquefois cependant sans phlyctène. En général, au début, la partie affectée fait éprouver une démangeaison; puis s'élève une phlyctène qui se rompt et à laquelle succède une plaie avec eschare. Souvent il naît, sur la partie qui démange, non pas une seule phlyctène, mais plusieurs petites semblables à des grains de millet et donnant de la dureté à la partie. Ces phlyctènes s'étant rompues semblablement, la plaie avec eschare se produit. Mais dans l'épidémie d'anthrax qu'il y eut en Asie, chez quelques-uns tout d'abord la peau tombait sans phlyctène. » De ce passage il résulte clairement que les char-

<sup>\*</sup> Οἱ (ἄνθρακες) καὶ τοὺς θεασαμένους αὐτὰς (φλέβας) ἔπεισαν, ἀκριβώς ὁμοιότητα τοῖς πιθήκοις εἶναι πρὸς τοὺς ἀνθρώπους.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ανθρακας ἐπιδημήσαντας οὐκ ὀλίγους.

bons vus par Galien en Asie étaient des anthrax tels que ceux que nous connaissons et décrivons, avec la seule particularité d'être épidémiques. La comparaison qu'il établit ici avec l'anthrax ordinaire ne laisse aucun doute à cet égard.

De Admin. Anat., I, 2, t. II, p. 224 : « Les anthrax épidémiques qui régnèrent dans plusieurs villes de l'Asie, frappèrent de mortification chez beaucoup la peau et même chez quelques-uns les chairs sous-jacentes. »

« Cranon, dit Galien, est situé dans un lieu creux et exposé au midi; c'est pour cela que cette ville est affectée surtout de charbons, maladie putride (Ép. 1, comm. 1, text. 1).»

Paul d'Égine, 1v, 25, après avoir donné une description de l'anthrax, laquelle est copiée presque textuellement de Galien, ajoute: « Il y a aussi des causes épidémiques qui produisent les anthrax 1. » La bibliothèque royale possède un ms. sous le nº 446, Suppl., qui contient des extraits d'Oribase, et, dans ces extraits, un chapitre sur les charbons ayant pour titre: D'Hérodote, εκ τοῦ Ηροδότου. La phrase que je viens 🗸 de citer de Paul d'Égine y est sous cette forme : « Les charbons par certaines causes épidémiques attaquent un grand nombre d'individus et se propagent de penples en peuples 2. » La note de Paul d'Égine sur les charbons épidémiques appartient donc à Hérodote, comme le prouve la comparaison des deux textes cités au bas de la page; et, comme ce chirurgien, qui vivait sous Trajan, est antérieur à Galien, des épidémies de charbons avaient été observées dans l'antiquité avant le temps du médecin de Pergame.

On lit dans l'Histoire ecclésiastique d'Eusèbe, 1x, 8: « Il survint une famine inattendue et par surcroît une peste; de plus régnait une autre maladie qu'on appelait anthrax, parce que la plaie semblait produite par le feu. Cette maladie, s'étendant sur tout le corps, causait de grands dangers à ceux

<sup>1</sup> Γίνονται δὲ καὶ κατά τινας ἐπιδήμους αὶτίας οἱ ἄνθρακες.

<sup>·</sup> Γίνονται δε καὶ (ἄνθρακες) κατά τινες ἐπιδήμους κίτίας κατά τους πλείστους, καὶ ἀπὸ ἐθῶν (1. ἔθνῶν) εῖς ἔθη (1. ἔθνη) μεθίστανται.

qui en étaient affectés; mais elle se fixait de préférence sur les yeux, et elle priva de la vue des milliers d'hommes, de femmes et d'enfants. » Cette affection sévit du temps de Maximin, l'an 302 de l'ère chrétienne.

De ces passages des auteurs anciens ainsi rapprochés, il résulte que l'antiquité a connu une maladie charbonneuse qui parfois même a pris le caractère épidémique. Mais quelle en était la nature? Il plane encore aujourd'hui des doutes sur la distinction à faire entre le charbon malin et la pustule maligne; si donc il est parfois difficile de prononcer sur des faits contemporains, on comprendra qu'il l'est encore plus de porter un diagnostic rétrospectif sur les descriptions si incomplètes qu'on glane dans les écrits des anciens médecins. Pour aider à ce diagnostic, je vais mettre sous les yeux du lecteur le récit d'une épidémie de charbons observée il y a une quarantaine d'années en Pologne, sans qu'il y soit fait aucune mention de l'inoculation d'un virus charbonneux provenant d'animaux malades.

« En 1803, au mois d'octobre, j'observai pour la première fois la maladie connue parmi les gens de la campagne sous le nom de pustule noire, laquelle est avec raison redoutée à cause de sa terminaison tant de fois rapidement mortelle. Elle sévissait alors dans le cercle de Sochaczew, en une contrée marécageuse, près de la rivière de Bzurra, à envirou six milles allemands de Varsovie et deux milles de Sochaczew. Je la vis de nouveau dans la même contrée, en un autre village, pendant les mois de novembre et décembre 1805, la saison étant très froide et humide. L'observation de la marche de la maladie m'avait familiarisé avec les moyens de la traiter, et sur vingt-sept malades j'eus le bonheur d'en sauver vingtquatre. Trois, auprès desquels je sus appelé trop tard, succomhèrent. En 1803, où l'épidémie dura trois mois, l'été avait été très-chaud et très-sec, et la dysenterie avait régné parmi le peuple. Le premier malade que je visitai était sans connaissance, quoique l'invasion du mal ne datât que de quarantehuit heures; les yeux étaient fermés et fixes, les dents serrées, les doigts contractés convulsivement, la respiration si courte et si génée qu'il était menacé de suffocation. Les assistants m'apprirent qu'il avait une espèce d'érysipèle au bras droit, et que deux autres individus étaient déjà morts de la même maladie. J'examinai aussitôt la partie, et je trouvai à l'avant-bras une tumeur inflammatoire considérable, d'un rouge obscur, dure et luisante, au milieu de laquelle s'était développée une vésicule noire de la grosseur de deux têtes d'épingles. Le malade mourut avant que les moyens prescrits par moi pussent être employés. Peu à peu plusieurs personnes furent saisies de ce mal tant dans ce village que dans la contrée voisine; chez elles aussi se développa cette vésicule noire sur la tumeur inflammatoire; et cela me donna occasion de faire quelques remarques sur la forme particulière de cette affection.

« Généralement il se montrait d'abord un tout petit point noir à peu près de la forme des tannes; puis l'épiderme se soulevait en vésicule. Cette petite pustule atteignait la grosseur d'une lentille, au plus celle d'un pois. La peau voisine rougissait et se tuméfiait tout autour avec une incroyable promptitude. Ce gonflement devenait extrèmement rouge, d'une teinte écarlate, brûlant et aussi dur que du bois; toutefois en même temps il était complétement indolent. Avant que les choses n'en vinssent là, les malades d'ordinaire restaient debout, et le pouls était à peu près régulier. Mais tout à coup la rougeur prenait une teinte plus sombre et passait au gris cendré; il survenait un petit accès de fièvre, puis la perte de la connaissance, le délire, les convulsions ; et les malades mouraient quoique l'affection eût à peine duré quarante-huit heures. Cette maladie se montrait donc comme une lésion locale de la peau, En conséquence, ma principale attention sut d'arrêter autant. que possible le progrès de la gangrène. Pour séparer le mort du vif, je scarifiais aussitôt la partie; dans plusieurs cas même j'excisais complètement en forme d'entonnoir la pustule noire, opération qui sauva plusicurs personnes, surtout quand elle

était faite de bonne heure avant le développement de la fièvre et avant la teinte sombre de la tumeur inflammatoire.

« Des recherches exactes m'ont appris que cette maladie règne épidémiquement et qu'elle revient au bout d'un certain nombre d'années ; qu'elle se répand avec une grande rapidité, et que ce qui en fait la gravité c'est la marche rapide de la mortification. En mème temps j'ai reconnu qu'elle n'était pas contagieuse; plus d'une sois j'ai vn des individus sains partager le lit de ceux qui succombaient à cette affection, sans en être atteints eux-mêmes. On ne peut pas contester, non plus, la nature primitivement locale de cette affection; au début il n'y avait point de sièvre, et le mouvement sébrile ne s'établissait que quand la mortification était prochainc. Les hommes les mieux portants étaient frappés de ce mal, sans qu'on pût en découvrir la cause, et quelquefois emportés en vingt-quatre heures. Il ne faut pas moins remarquer l'état indolent de la tumeur si violemment inflammatoire, dont la teinte écarlate, la chaleur et la dureté croissaient très rapidement. La conservation de plusieurs malades chez qui la pustule noire fut excisée à temps est digne d'attention. » (Brensky, Description d'une maladie observée en Pologne sous le nom de pustule noire, dans Horn's Archiv, t. 1, p. 45.)

Si l'on examine avec attention les phénomènes morbides décrits par l'auteur, on sera porté à penser, malgré son silence sur tout mode d'inoculation charbonneuse, qu'il s'agit ici d'une pustule maligne. En effet le mal était d'abord purement local, le point lésé était indolent; il se formait, autour de cc point, une auréole rouge et tuméfiée qui s'étendait très rapidement; enfin les accidents généraux, la fièvre, le délire, ne survenaient que consécutivement. Ce sont là les caractères que l'on assigne généralement à la pustule maligne.

Rapprochons de cette description celle qui a été donnée par G. L. Bayle dans sa thèse ( Considérations sur la Nosologie, etc. Paris, 1802): « Symptômes : petite durcté circulaire, surmoutée par une pustule lenticulaire et située au milieu d'une

enflure élastique qui devient rapidement très considérable. Nulle douleur ni rougeur locales. Terminaison par une moit assez prompte, ou par la séparation d'une grande quantité de tissu cellulaire et d'une petite portion de peau, qui sont dans nn état de sphacèle (p. 97). » Ailleurs, relativement à la question de la transmission du virus charbonneux des animaux à l'homme en cette occasion, Bayle dit expressément : « Presque tous les malades étaient bien assurés de n'avoir touché les restes d'aucun animal mort de charbon; et la plupart de ceux qui avaient usé de quelques aliments tirés du règue animal, déclarèrent qu'ils étaient bien certains de n'avoir pas mangé de viande suspecte. On n'avait vu pendant l'été aucun animal mourir du charbon dans le village. Plusieurs malades couchèrent avec d'autres personnes et ne leur communiquèrent pas la maladie; il n'y eut pas deux individus de la même maison attaqués de cette pustule (p. 90). »

Les détails donnés par Bayle sont de tout point conformes avec les détails donnés par le médecin polonais, et ils coıncident complétement avec la description de la pustule maligne, sauf que la transmission du virus charbonneux de l'animal à l'homme est passée sous silence dans un cas et formellement niée dans l'autre. Au reste la distinction entre le charbon malin qui naît sans contact local avec quelque provenance d'un animal charbonneux, c'est-à-dire par infection générale, et la pustule maligne qui naît d'un contact local, c'est-à-dire par infection locale, est loin d'être très-bien établie. « Ce sujet, disent MM. Marjolin et Ollivier, art. Charbon, Dict. de méd., 2º éd., t. VII, p. 274, est encore obscur; et ce défaut de clarté vient surtout de ce que, dans les descriptions générales de cette maladie et qui ont ensuite été répétées sans autre examen, on a confordu les pustules malignes et les charbons. On ne peut sortir d'embarras qu'en lisant avec attention les observations particulières de chacune de ces affections, et cette étude fait sentir toute la nécessité de nouvelles recherches sur ce point de pathologie. Il faut bien reconnaître cependant que

l'étiologie de la pustule maligne établira toujours à elle seule de grands rapports entre cette maladie et le charbon qui se développe par contagion, puisque, par une singularité inconcevable en théorie, une même maladie, le charbon, peut donner lieu par le contact du sang des mêmes dépouilles d'animaux, à deux maladies différentes ehez l'homme: le charbon et la pustule maligne. »

Quant à moi, s'il faut dire iei en passant mon avis, le virus des animaux morts du charbon me paraît exercer sur l'homme une action morbifique analogue à celle de plusieurs autres principes contagieux. La morve, qui se communique par inoculation, peut se communiquer par infection; la variole, qui se transmet par inoculation, se transmet aussi par le simple contact avec des varioleux. De même le virus charbonneux paraît avoir deux moyens de s'introduire dans l'économie humaine, à savoir le contact avec la peau, entamée ou non, et le contact avec les voies respiratoires. Je crois que cette considération pourrait lever plusieurs obscurités qui enveloppent encore l'histoire du charbon et de la pustule maligne, et permettre de reconnaître dans ces deux maladies deux formes d'une seule et même affection.

Quoi qu'il en soit, si on rapproche tant du charbon malin que de la pustule maligne les passages des auteurs aneiens que j'ai réunis plus haut, on verra que ces deux affections y sont certainement comprises. En effet, la description que Galien donne de l'anthrax avce ses phlyctènes et son fond escharifié, est conforme avec celle que les modernes donnent du charbon et de la pustule maligne; l'état indolent de la tumeur et l'absence de fièvre sigualés par Pline semblent se rapporter plus spécialement à la pustule maligne, d'autant plus, que, suivant Les Grandes Annales, citées par lui, le mal était particulier à la province narbonnaise; or, on sait que dans la Provence et le Languedoc la pustule maligne et le charbon sont fort communs. On voit donc que les maladies décrites par les anciens sous le nom de charbon ou charbon épidémique, ren-

trent dans la catégorie de ce que les modernes connaissent sous le nom de charbon et de pustule maligne. Les charbons de Cranon signalés par Hippocrate ne font pas exception: ces tumeurs qui causaient du prurit, ces phlyctènes semblables aux bulles produites par le seu appartiennent manifestement aux maladies charbonneuses décrites tant par les médecins de l'antiquité que par les modernes. Dans les passages que j'ai rassemblés il ne faudrait peut-ètre faire d'exception que pour le charbon signalé par Eusèbe. Cette épidémie régnait concurremment avec une maladie pestilentielle, sur la nature de laquelle nous ne savons rien; ce charbon montra une préférence toute particulière pour l'œil et priva de la vue des milliers d'individus. Il se pourrait qu'il s'agît ici du véritable charbon pestilentiel, car les anciens connaissaient la vraie peste, la peste à bubons; il se pourrait aussi qu'il s'agît de quelque maladie charbonneuse développée primitivement chez l'homme par une influence épidémique, car quelles bornes assigner à une influence aussi puissante? Cependant, ces réserves faites à cause de la brièveté du passage d'Eusèbe, rien n'empêche d'admettre que l'affection dont il fait mention rentre soit dans le charbon, soit dans la pustule maligne des modernes.

II<sup>e</sup> Catégorie, Éruptions charbonneuses. Rufus a dit en parlant de la peste (dans Aétius, v, 95): « Tous les symptômes les plus terribles surviennent dans la peste, et il n'y en a ancun qui manque, comme cela se voit dans les autres maladies. En effet, ils sont multipliés et variés : délires de toute espèce, vomissements de bile, tension des hypochondres, souffrances, sueurs abondantes, refroidissements des extrémités, diarrhées bilieuses, ténues, accompagnées de flatuosités, urines tantôt aqueuses et ténues, tantôt bilieuses, tantôt noires, donnant des sédiments de mauvaise nature et des énéorêmes encore plus mauvais, hémorrhagies nasales, chaleurs dans la poitrine, langues brûlées, insomnies, spasmes violents. Il survient aussi dans la peste des ulcères de mauvaise nature, >

charbonneux et très-redoutables, non-sculement par tout le corps, mais encore au visage et aux amygdales. »

Hérodote parle ainsi des éruptions qui se montrent dans les sièvres: « Chez les fébricitants il survient le plus communément des éruptions autour des lèvres et des narines, surtout à l'époque de la solution. Mais au début des fièvres qui ne sont pas simples et qui dépendent de la viciation des humeurs, il survient par tout le corps des taches semblables aux morsures des cousins. Cette éruption devient ulcéreuse et quelquefois semblable à des charbons (ἀνθρακώδη) dans les fièvres malignes et pestilentielles; toutes ces éruptions annoncent une pléthore putride et une humeur qui corrode la constitution. Les éruptions qui surviennent au visage sont les plus fâcheuses de toutes; plus abondantes elles sont pires que moins abondantes, plus étendues que moins étendues, disparaissant promptement que persistant davantage, donnant un sentiment de brûlure que causant de la démangeaison. Les éruptions qui surviennent pendant la constipation ou avec des selles modérées sont favorables, avec la diarrhée et des vomissements fatiguants elles sont mauvaises. Si, survenant, elles amènent le resserrement du ventre, cela est de bon augure. Les éruptions sont suivies de malignité dans les fièvres et généralement de syncopes... Dans les sièvres pestilentielles et charbonneuses, nous employons tout d'abord la phlébotomie.... Dans les éruptions survenues au visage, nous employons des fomentations chaudes et adoucissantes; pour celles du reste du corps, nous appliquons des éponges imbibées d'eau chaude, surtout quand ces éruptions causent de la démangeaison. » (Dans Aétius, v, 129.)

Galien (De euchymia et cacochymia, in principio), rapporte que, les famines continuelles qui régnèrent dans l'empire romain de son temps, ayantfait transporter toutes les céréales dans les villes, les gens de la campagne furent réduits à user d'aliments qu'ils n'employaient jamais, tels que racines sauvages, jeunes pousses des arbres, herbages des prés, etc. Cette nour-

riture malsaine, à laquelle ils furent réduits pendant l'hiver et le printemps, produisit des maladies dès le début de l'été. Les malades étaient pris d'ulcères très-nombreux qui se développaient sur le corps, mais dont l'apparence n'était pas la même chez tous. Ces ulcères, chez les uns, étaient érysipélateux, phlegmoneux chez les autres, herpétiques chez d'autres; chez d'autres enfin, lichénoïdes, psoriques et lépreux. De ces éruptions cutanées, celles qui étaient les plus bénignes débarrassaient des humeurs viciées les viscères et l'intérieur. Mais souvent ces éruptions devenaient charbonneuses et phagédéniques, excitaient la fièvre et tuaient beaucoup de malades au bout d'un long temps; dans ces cas à peine quelques-uns furentils sauvés. Indépendamment des éruptions cutanées, il survint des fièvres très-nombreuses accompagnées de selles fétides et âcres qui aboutissaient au ténesme et à la dysenterie; les urines aussi étaient âcres et fétides et parfois ulcéraient la vessie. Quelquefois il y eut des crises par des sueurs fétides aussi, ou par des dépêts putrides. Ceux chez qui il ne se manisesta rieu de pareil, succombèrent tous ou avec l'inflammation de quelque viscère, ou par l'intensité et la malignité des sièvres. Le sang tiré de la veine (on saigna fort rarement) n'avait pas bonne apparence; il était ou trop rouge, ou trop noir, ou trop séreux. Quelquesois il était âcre et irritait la veine en s'écoulant, de sorte que la piqure se cicatrisait dissiclement. Chez quelques-uns ensin, surtout chez ceux qui succombaient, ii survenait des lésions de l'intelligence avec de l'insomnie et de la stupeur.

Palladius dans son Commentaire sur Ép. v1, expliquant (Dietz, Scholia, t. II, p. 33) la sièvre pemphigode dont il y est parlé, dit que l'auteur donne ce nom aux sièvres où se voient des phlyctènes produites par un sang trop épais, et simplement aux sièvres pestilentielles et charbonneuses (τους λοιμώδεις καὶ ἐνθρακώδεις πυρετούς).

Ces sièvres pestilentielles et charbonneuses ont été cousi-

(Carbo pestilens, 1736), par Willan (op. cit.) et par Krause (op. cit.), comme une fièvre exanthématique et plus particulièrement la variole. Malgré des recherches très-profondes et très-intéressantes, l'existence de la variole dans l'antiquité est restée un point fort incertain de la pathologie historique. Les anciens ont compris sous le nom très-général de peste, λοιμός, les diverses maladies, contagieuses ou non, qui ont régné de temps en temps sous une forme épidémique. A quoi dans le cadre nosologique moderne faut-il rapporter les pestes de l'antiquité? Est-ce une maladic toujours la même? Ou bien des affections variées ont-elles été confondues sous une appellation unique?

Les descriptions que les anciens nous ont laissées sont trop vagues pour qu'on puisse espérer de déterminer jamais avec une exactitude suffisante, les maladies particulières auxquelles > le caractère commun de se propager épidémiquement avait fait donner le nom de læmos. Toutefois un texte ignoré qui a été publié tout récemment, permet de prononcer avec assurance, que dans ce læmos figurait la peste orientale, la peste à bubons. J'ai cité, t. III, p. 4, le passage de Rufus où il est parlé d'épidémies de peste ayant affligé la Libye, l'Égypte et la Syrie. Cette peste était caractérisée par une fièvre aiguë, et par des bubons volumineux quise formaient non-seulementaux lieux ordinaires, mais encore aux jarrets et aux coudes. Cela prouve que, toutes les fois que les anciens parlent de læmos d'une manière vague, il n'est pas impossible qu'il s'agisse de la vraie peste à bubons; et quand le même Rufus, dans le passage conscrvé par Aétins et cité un peu plus haut, où il donne une description très-générale du læmos, dit : « Il survient aussi dans la peste des ulcères de mauvaise nature, charbonneux et très-redoutables, » il est très-probable qu'il parle de la peste orientale et du charbon, qui y est si fréquent. En définitive, la peste des modernes est ecrtainement comprise dans le læmos des anciens; et c'est un fait que dans des recherches de ce genre il faut toujours avoir présent à l'esprit.

J'en dirai autant des affections diphthériques et gangreneuses de la gorge, qui sont si sujettes à devenir épidémiques. Rufus lui-même vient de nous dire que, dans le læmos, des ulcères charbonneux et redoutables attaquent les amygdales. On ne peut pas méconnaître ici l'affection que les modernes ont longtemps décrite sous le nom d'angine gangreneuse, et dont on fait aujourd'hui deux maladies distinctes, l'une, l'angine gangreneuse proprement dite, plus rare, au moins dans nos climats; l'autre, l'angine membraneuse, beaucoup plus commune. C'est pour ainsi dire dans les termes de Rufus, que Tournefort parle de cette angine : « Dans le temps que nous étions dans cette île (Milo), il y régnait une maladie très-sacheuse et qui est assez commune au Levant, où elle emporte les eufants en deux fois vingt-quatre heures. C'est un charbon ' dans le fond de la gorge, accompagné d'une crnelle fièvre; cette maladie, que l'on peut nommer la peste des enfants, est épidémique quoiqu'elle épargne les grandes personnes. » (Relation d'un voyage du Levant, t. I, p. 169; Paris, 1717.) A cette affection il faut rapporter les ulcères pestilentiels et mortels d'Arétée : « Le caractère des uleères pestilentiels, dit ce médecin, est d'être larges, creux, gras et recouverts d'un enduit blanc, ou livide, ou noir. On nomme aphthes ces ulcères. Si l'enduit a de la profondeur, le mal est dit et est une eschare; tout autour se développe une rougeur intense, il y a de l'inflammation et de la douleur comme pour un charbon. De petits points d'éruption, d'abord isolés, se réunissent, deviennent confluents, et ils forment un ulcère étendu. Si le mal se porte de la gorge dans la bouche, il gagne la luette et la fait tomber; il se répand sur la langue, sur les geneives; le frein, les dents sont ébranlées et noircies. Parfois l'inflammation gagne le cou.... clle s'étend au poumon par la trachée-artère.... Ces ulcères règnent surtout dans l'Égypte.... Ils sont fréquents aussi dans la Syrie, et surtout dans la Cœlé-Syrie. » (Acut., 9.) Ainsi dans le læmos de l'antiquité il faut comprendre les / maux de gorge épidémiques avec fausse membrane ou gangrène.

Il est également impossible de ranger parmi les sièvres exanthématiques (variole, rougeole ou scarlatine), les affections charbonneuses et phagédéniques (ἀνθρακώδη τε καὶ φαγεδαινικά), dont Galien parle dans une épidémie, effet de la mauvaise nourriture. Évidemment, ces gens de la campagne souffrant de la faim, et réduits aux aliments les plus grossiers et les plus insuffisants, furent assligés d'ulcérations de diverses natures avec ou sans sièvre, gangreneuses ou non, ulcérations qui n'ont rien de commun avec les exanthèmes fébriles.

Que des sièvres éruptives, ou du moins avec éruption, aient été observées dans l'antiquité, c'est ce qui résulte indubita-, blement du passage d'Hérodote cité plus haut. Ces taches semblables aux morsures des cousins, cette éruption devenant uleéreuse et quelquesois semblable à des charbons dans les fièvres malignes et pestilentielles, ces exanthèmes plus fàcheux quand ils occupent le visage, plus fâcheux aussi quand ils sont plus abondants et plus étendus, tout cela montre que , le læmos renfermait des fièvres exanthématiques. Plusieurs auteurs ont eru reconnaître dans cette description d'Hérodote , la variole, et ils ont pensé que l'éruption semblable à des charbons répondait à la variole confluente de mauvaise nature, dans laquelle les croûtes prennent une couleur noire. Cette opinion est sans doute plausible, et il y a là des traits qui se rapportent sans effort à la variole; mais il est certain aussi que ce tableau n'est pas assez caractéristique pour fixer la conviction, surtout quand il s'agit d'une maladie ayant, comme la variole, un type très-déterminé.

Cependant, toute déduction faite dans les affections charbonneuses des anciens, le texte d'Hérodote n'est pas le seul qui prête un appui à l'opinion de l'existence de la variole dans l'antiquité. Ce texte est singulièrement corroboré par la description d'une maladie particulière qui a été à diverses reprises l'esson des populations anciennes et qu'il faut ajouter à l'acception déjà si étendue de leur læmes. Au milieu de ces assections pestilentielles fréquentes que les historiens ne font souvent qu'indiquer sans détail suffisant, on distingue trois grandes épidémies sur lesquelles on a des renseignements plus étendus. Ce sont : A, la peste d'Athènes; B, la maladie qui affligea l'armée carthaginoise pendant le siège de Syracuse, l'an 395 avant J.-G.; G, la longue peste qui désola le monde sous le règne de Marc-Aurèle.

A. Au commencement de la guerre du Péloponèse, l'an 430 avant J.-C., le læmos envahit la ville d'Athènes. D'après Thucydide (II, 49), qui nous en a laissé une excellente description, il venait, suivant le bruit public, de l'Éthiopie, située au-delà de l'Égypte, puis il avait gagné l'Égypte ellemême, la Libye et la plus grande partie de l'empire persan; enfin il avait fait subitement irruption dans l'Attique en commençant par le Pirée. Les symptômes principaux étaient les suivants: chaleur intense de la tête, rougeur et inflammation des yeux, teinte sanglante de la gorge et de la langue, éternument et enrouement; peu après, douleur dans la poitrine avec une toux violente, vomissements de bile, hoquet fatiguant; à l'extérieur, corps médiocrement chaud au contact, et paraissant, non pas jaune, mais un peu rouge et livide, efflorescence de petites phlyctènes et d'ulcères (φλυκταίναις μικραίς και έλκεσιν έξανθακός ); à l'intérieur, une chaleur si brûlante que les malades ne pouvaient supporter aucune couverture et qu'ils se jetaient même dans l'eau froide; mort au septième ou au neuvième jour ; s'ils allaient plus loin, ulcération de l'intestin et diarrhée qui ne tardait pas à les emporter; enfin gangrène des parties génitales, des mains, des pieds, et perte des yeux; immunité quand on avait une fois échappé à la maladie. Je reviendrai plus loin sur la eomparaison de ces symptômes avec ceux de la variole; mais, en passant, je ferai remarquer que M. Aug. Krauss (Disquisitio historico-medica de natura morbi Atheniensium, Stuttgart, 1831, p. 38) assimile avec la peste d'Athènes ce que dit Hippocrate de l'épidémie de la quatrième constitution (Ép. 111, t. III, p. 84): « Dans l'été on vit un grand nombre d'anthrax et d'autres

affections qu'on appelle septiques; des éruptions pustuleuses, étendues; chez beaucoup, de grandes éruptions herpétiques (ἄνδρακες πολλοὶ κατὰ θέρος, καὶ ἄλλα ὰ σὴψ καλέεται · ἐκθύματα μεγάλα· ἔρπιτες πολλοῖσι μεγάλοι).» Ces traits me paraissent trop indéterminés pour qu'on puisse les rapporter avec quelque certitude à la maladie décrite par Thucydide. Le tableau si frappant qu'en a tracé ce grand historien ne se retrouve certainement pas avec une netteté suffisante dans les brefs détails donnés par Hippocrate. La maladie d'Athènes avait un type si tranché que tous ceux qui en ont parlé ont dû le reproduire dans ses parties essentielles; et, de fait, nous allons le retrouver chez ceux qui ont mentionné des irruptions subséquentes d'une fièvre ou identique ou très semblable.

- B. La maladie qui attaqua l'armée carthaginoise devant Syracuse, présentait les symptômes suivants: au début, catarrhe, puis gonflement autour du cou, invasion de la fièvre, douleur dans le dos, pesanteur des jambes, dysenterie, éruptions (φλύκταιναι) sur toute la surface du corps; chez quelques-uns transportet oubli de toute chose; mort communément vers le cinquième ou le sixième jour; communication de la maladie par le contact (Diodore, Bibl. hist. xiv, c. 70).
- C. Les phénomènes présentés par la peste qui régna du temps de Marc-Aurèle ont été résumés par M. le professeur Hecker dans son intéressante dissertation De Peste Antoniniana commentatio, Berlin, 1835. C'est Galien, témoin oculaire, qui a fourni les traits du tableau pathologique. Après des vomissements et de la diarrhée il survenait sur tout le corps à la fois une éruption noire (ἐξανθήματα μέλανα), ulcéreuse sur la plupart, mais sèche sur tous. Cette éruption se guérissait d'elle-même de cette façon: dans les cas où elle s'ulcérait, la partie superficielle se détachait; c'est ce qu'on nommait ἐφελκὶς (croûte), dès lors le reste était près de la guérison; et, un jour ou deux après, la cicatrice était faite. Dans les cas où elle ne s'ulcérait pas, l'exanthème était rude et psorique, et il se détachait comme une pellicule; dans cette condition tous

guerissaient (Galien, Method. medend., V, 12'. Galien indique le cours de la maladie, au moins chez ceux qui guérirent : « Un jeune homme, dit-il, au neuvième jour ent le corps entier convert d'ulcères 1, comme la plupart de ceux qui réchappèrent. Alors il fut pris d'une toux ; et trois jours après le neuvième il sut en état de s'embarquer pour aller terminer sa guérison à la campagne. » Un des symptômes, en effet, de la maladie était une toux. Galien dit positivement qu'il se formait dans le poumon (voies pulmonaires) des exanthèmes semblables à ceux qu'on voyait sur la peau (l. cit.). La bouche présentait une couleur toute particulière que Galien appelle pestilentielle et à laquelle, sans même être médecin, on reconnaissait tout d'abord l'invasion de la maladie (De præsagit. ex pulsibus, III, 4). La rougeur de ces parties a été signalée par Thucydide; au reste l'analogie de la peste antoninienne avec la peste d'Athènes n'a pas échappé à Galien, et il la signale expressément, De simpl. medic. temp., IX. 1, sect. 4, περί Σαμίας γῆς.

Il n'est point de lecteur à qui les ressemblances, avec la variole, de ces trois grandes invasions d'une même maladie aient échappé. Éruption sur toute la surface du corps apparaissant à une époque déterminée et donnant lieu à la formation de croûtes; symptômes généraux qui portaient sur les voies respiratoires, sur l'estomac et sur les intestius; tout cela est commun entre l'affection antique et l'affection moderne. Toutefois les différences qu'on remarque en même temps n'ont pas permis à tous les auteurs qui ont examiné cette question, de s'accorder à reconnaître l'identité dans les deux cas. D'après M. Hecker (l. cit., p. 22), cet exanthème appartiendrait à la peste antique, genre de maladie qui u'existerait plus et qui, étant, comme le montrent les descriptions des historiens, tout à fait spécial, ne pourrait se comparer avec ancune autre maladie

5

ຳ ຂ້ອ້າກ່າຍຄວາມ ຄົນຂອບບ ວັນລາ ເວ ເລັກສ. C'est la même expression que dans l'hucydide.

pestilentielle. De son côté, M. Aug. Krauss (l. cit., p. 36) avait essayé d'établir les différences qui séparent la maladie exanthématique des anciens de la maladie exanthématique des modernes: « On peut, dit-il, démontrer par les arguments suivants que ces phlyctènes et ulcères (φλύκταιναι καὶ ελχεα) ne furent pas la variole: 1º La variole véritable ne se transforme pas en ulcères, mais les pustules demeurent pleines d'une lymphe puriforme jusqu'à dessiccation; 2º Thucydide ne rapporte pas que l'éruption ait eu un caractère critique ; or, dans toutes les épidémies, chez la plupart des varioleux, l'éruption a ce caractère; 3º plusieurs symptômes qui d'après Thucydide surviurent chez certains malades, par exemple la gangrène des pieds, des mains ou des parties génitales, n'ont été signalés par aucun des auteurs qui ont décrit des épidémies de variole; 4º dans le long intervalle de temps depuis Thucydide jusqu'au sixième siècle de l'ère chrétienne, où la variole est nommée expressément, on trouve, il est vrai, signalées des éraptions variées que des auteurs ont appelées traces de la variole, mais on ne trouve pas une description de la variole véritable; de là on peut arguer que la variole n'a pas existé dans l'antiquité. En effet, depuis sa première apparition au sixième siècle de l'ère chrétienne, elle a toujours couservé le caractère que nous lui connaissons encore aujourd'hui, et elle constitue une maladie d'un type tout à sait constant. Or, qui oscrait reprocher aux anciens de n'avoir tenu aucun compte de ce type si bien déterminé? 5° les cicatrices que la variole laisse sur la peau, n'ont été mentionnées par aueun des anciens, et cela paraît être un argument d'une grande force. »

Le quatrième motif de M. Krauss ne me paraît pas parfaitement conforme aux faits; car de Thneydide au sixième siècle de l'ère chrétienne, il y a eu au moins l'épidémie de l'armée carthaginoise et la peste antoninienne, qui, comme celle d'Athènes, pourraient être rapportées à la variole. De plus, des auteurs assimilent à la variole la maladie du troisième siècle,

dont parle Eusébe. Enfin les læmos, sans autre désignation, qu'on rencontre dans les historiens, permettent d'admettre des retours moins rares de la maladic en question. Au reste la remarque que je fais est d'autant plus fondée que M. Krauss lui-même reconnaît l'identité de la peste antoninienne avec la peste d'Athènes. En effet, de la peste d'Athènes, de la peste antoninienne, et de celle qui régna dans le troisième siècle sous le règne des empereurs Gallus et Volusianus, il fait une seule et même maladie qui ravagea le monde à des époques diverses. Cette maladie, il la regarde comme éteinte et n'existant plus parmi les modernes. Prenant en considération le lieu d'origine que Thacydide indique pour la première et que Cedrenus indique pour la dernière, l'Éthiopie 1, il propose d'appeler cette maladie typhus éthiopique des anciens, ou sièvre éthiopique putride, ou encore, s'il était établi que le læmos du temps des empereurs Gallus et Volusianus était accompagné d'une éruption, typhus pustuleux des anciens.

Au contraire, M. Théod. Krause croit trouver, dans les passages des auteurs, des renseignements suffisants pour établir l'existence de la variole dans l'antiquité. Il résume ainsi son opinion (op. cit., p. 173):

1º Hippocrate donne de conrtes indications sur des exanthèmes épidémiques, s'étendant sur tout le corps, pouvant devenir mortels, et excitant de la chaleur et de la démangeaison dans la pean, qui s'escharifie; il parle aussi de fièvres pemphigodes qui offrent un aspect effrayant. (Dans ceci il faut faire une distinction: ce qui excite chaleur et démangeaison et escharifie la peau, ce sont les charbons, ανθρακες; or, j'ai montré plus haut que ces charbons étaient non pas la variole, mais une maladie véritablement charbonneuse, gangreneuse.)

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> M. Krauss, op. cit., p. 41, dit que la peste antonnaenne commença aussi en Éthiopie. Il a pris ce renseignement dans Schnurrer, Chronik der Seuchen, p. 90. Mais je ne sais sur quelle autorité se fonde Schnurrer. M. Hecker, op. cit., p. 10, dit que tous les historiens s'accordent pour en placer le point de départ dans la Mésopotamie.

### DEUXISME LIVRE DIS ÉPIDÉMIES.

- 2º Thucydide décrit une grande épidémic très-destructive dans laquelle, outre des accidents plus généraux, apparaissait une éruption de houtons et d'ulcères sur toute la surface du corps; la maladie descendait successivement de la tête jusqu'aux extrémités, s'accompagnait de l'inflammation des yeux au commencement, et amenait souvent la cécité. (A ce rapprochement il n'y a rien à objecter, et les ressemblances de la peste d'Athènes avec la variole sont grandes, certainement.)
- 3º Rufus cite, parmi les accidents des maladies pestilentielles, des ulcères charbonneux sur tout le corps, au visage, aux amygdales. ( l'ai signalé plus haut les raisons qui ne permettent pas d'assimiler cette description de Rufus à la variole.)
- 4º Hérodote décrit, dans le cours de fièvres de mauvaise nature, différentes sortes d'éruptions qui offrent des analogies marquées avec la variole.
- 5º Galien parle d'une épidémie très-semblable à la peste d'Athènes, offrant les symptômes les plus généranx de la variole et de la rougeole et donnant lieu à une éruption suppurante, ordinairement noire, laquelle se terminait par une desquamation ou par la formation de croûtes plusieurs jours après la fin de la fièvre. (Ici encore il est certain qu'on trouve de grandes ressemblances avec la variole.)
- G° Dion Cassius fait mention d'une peste qui pouvait se propager par inoculation à l'aide d'aiguilles empoisonnées. (Voici le passage de Dion Cassius : « Il y eut alors , sous le règne de Commode , une maladie , νόσος , la plus violente à ma connaissance ; il mourait souvent deux mille personnes à Rome en un seul jour. De plus, beaucoup périrent non-seulement dans Rome , mais pour ainsi dire dans tont l'empire , d'une autre façon : des scélérats, empoisonnaut de petites aiguilles avec certaines substances délétères , transmettaient par ce moyen à prix d'argent la maladie, τὸ δευδυ; ce qui s'était déjà fait du temps de Domitien (Hist. rem., LXXII, 14). » Le même auteur rapporte ainsi ce qui arriva sous le règne de Domitien : « Certains individus, empoisonnant des aiguilles, se mirent à

piquer ceux qu'ils voulaient; plusieurs personnes piquées moururent sans rien savoir; mais quelques-uns de ces seélérats, dénoncés, furent suppliciés; et cela arriva non-seulement à Rome, mais, pour ainsi dire, dans toute la terre habitée (ibid., LXVII, 11). » Il suffit d'avoir cité ces deux textes pour montrer que cela u'a rien de commun avec la variole.)

7° Les médecins grees et romains considèrent surtout les éruptions varioleuses, morbilleuses, pétéchiales, urticaires, miliaires, etc., comme des symptômes accidentels de diverses fièvres pestilentielles, mais jamais comme des maladies d'une nature particulière.

Cet argument a une valeur incontestable, et il est fort possible que la manière de considérer la maladie ait empêché les médecins anciens d'attacher une importance suffisante à des symptômes qui, s'ils les enssent notés, seraient caractéristiques. Toutefois il en résulte seulement que de pareilles descriptions n'excluent pas l'existence de la variole dans l'antiquité, et la valeur de cet argument ne va pas plus loin. Co qui frappe dans ces recherches historiques, c'est que, tandis que les relations antiques restent toujours frappées d'un doute, il arrive un moment où toute incertitude se lève; ce moment / est le sixième siècle de l'ère chrétienne. Certes. Marius d'Avenches et Grégoire de Tours ne sont ni des Thucydides, ni des Hippocrates; cependant il est impossible de ne pas reconnaître la variole dans l'épidémie qu'ils ont décrite. Marius dit dans sa Chronique pour l'année 570: « Une maladie violente avec finx de ventre et variole (cum profluvio ventris et variola) affligea l'Italie et la Gaule. » Voilà un nom spécial pour la maladie, un nom, chose toujours si caractéristique. Cette maladie, avec flux de ventre et variole, ne tarda pas à se reproduire. En effet, on lit dans Grégoire de Tours, livre IV, pour l'année 580: « La maladie dysentérique envahit presque toute la Gaule. Ceux qui en étaient attaqués avaient une fièvre violente avec une douleur considérable des reius et de la pesanteur dans la tête on dans le cou: les matiéres rejetées par les vomissements étaient jannes ou vertes. Les paysans appelaient cette maladie pustules corales (corales pusulas)...... Cette maladie, qui commença au mois d'août, attaqua d'abord les enfants et les emporta. » Ailleurs, livre vi. il appelle cette maladie les mauvaises pustules (pusulæ malæ). En 581, livre vi, il parle de maladies variées, malignes, avec des pustules et des vésionles (cum pusulis et vesicis) qui firent de grands ravages. Ailleurs encore, pour l'année 582, Mirac. S. Martini, il parle d'une maladie (lues valetudinaria) qui dévasta la Touraine : « L'affection était telle que l'homme, saisi d'une fièvre violente, offrait sur tout le corps une éruption de vésicules et de petites pustules. Les vésicules étaient blanches et dures, ne présentaient aucune mollesse et causaient beaucoup de douleur. Quand à l'époque de la maturation elles commençaient à tomber, alors les vêtements s'attachaient au corps, et la douleur était augmentée. » Ces descriptions, quelque incomplètes qu'elles soient, sont cependant catégoriques et ne permettent pas de méconnaître une invasion de la variole dans le courant du sixième siècle de l'ère ehrétienne.

En résumé, les médecins anciens ont décrit, sous le nom de charbons, des maladies gangreneuses qui rentrent dans le charbon malin et la pustule maligne des modernes; et, sous celui de læmos, différentes maladies épidémiques parmi lesquelles se tronvent: la peste à bubons, l'angine membraneuse, et aussi une affection particulière (peste d'Athènes, peste antoninienne) qui, si elle n'est pas identique avec la variole, a du moins avec elle des ressemblances considérables.

ARGUMENT. 71

N. B. Parmi les manuscrits que j'ai à ma disposition pour les cinq livres des Épidémies ici publiés, le plus important, bien que le plus récent, est sans contredit le manuscrit C. Il renferme bon nombre de leçons qui lui sont exclusives. C'est quand un manuscrit dissère notablement de ceux qui ont fourni le texte courant des éditions, qu'il importe le plus de le déponiller; car on peut alors en espérer des variantes utiles. Pour peu qu'on parcoure la collation des manuscrits, on verra que C a rendu ici quelques services au texte hippocratique.

# ΕΠΙΔΗΜΙΩΝ ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟΝ.

#### ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ.

- 1. "Ανθρακες ' ἐν Κρανῶνι θερινοί ' ² ὖεν ἐν καύμασιν ὕδατι λαύριο δι' ὅλου ' ³ ἐγένετο δὲ μᾶλλον νότω, καὶ ' ὑπεγίνοντο μὲν ἐν τῷ δέρματι ἰχῶρες ' ἔγκαταλαμβανόμενοι δὲ ἐθερμαίνοντο, καὶ κνησμὸν ἐνεποίεον · εἶτα ' βρλυκταινίδες ὅσπερ πυρίκαυστοι ἐπανίσταντο καὶ ' ὑπὸ τὸ δέρμα καίεσθαι ἐδόκεον.
- 2. Έν καύμασιν ἀνυδρίης, οί πυρετοί, <sup>7</sup> ἀνίδρωτες τὰ πλεῖστα · ἐν τουτέοισι <sup>8</sup> δὲ, ἢν ἐπιψεκάση, ἱδρωτικώτεροι γίνονται κατ' ἀρχάς · ταῦτα <sup>9</sup> δυσκριτώτερα <sup>10</sup> μὲν, ἢ ἀλλως · ἀτὰρ ἦσσον, εἰ μὴ εἴη διὰ ταῦτα , ἀλλὰ διὰ τῆς <sup>11</sup> νούσου τὸν τρόπον. Οἱ καῦσοι ἐν τῆσι θερινῆσι μᾶλλον γίνονται, <sup>12</sup> καὶ ἐν τῆσιν ἄλλησιν ὅρησιν, ἐπιζηραίνονται δὲ μᾶλλον θέρεος.
- 3. Φθινοπώρου μάλιστα <sup>13</sup> τὸ θηριῶδες καὶ ἡ καρδιαλγία · καίτοι καὶ αὐτὴ ἦσσον κακουργοίη ἄν, <sup>14</sup> ἢ αὐτέου τοῦ νοσήματος τοιούτου ἐόντος. Αί <sup>15</sup> ἀσκαρίδες δείλης, ὁμοίως τουτέφ, καὶ ἐκεῖναι τηνικαῦτα ὀχλέουσι τῆς ἡμέρης τὰ πλεῖστα, οὐ μόνον διὰ τὸ μᾶλλον πονέειν, καὶ <sup>16</sup> αὐταὶ διὰ σφᾶς ἑωυτάς.
  - 4. Έν φθινοπώρω όζύταται 17 νούσοι καὶ θανατωδέσταται, τὸ ἐπί-

1 Ένχραννώνιοι C. - χρανώνοι Κ. - οί θερ. DGHIJK, Ald., Frob., Merc. - \* ΰεν ΙΠΚ. - ἔβρεχεν gl. F. - οἱ prọ ΰεν C. - λάδρω DH. - σφοδρώ gl. F. - διόλου J. - 3 εγένετο H. - εγένοντο C, Gal. in cit. De temper. I, 4, et Comm. Aph. III, 11, Lind. - xxi pro di CFGIIJK, Ald., Frob., Merc. -\* ἐπεγίνοντο Lind. - ὑπεγίνετο C. - ὑπὸ το δέρμα Gal. De temp. - \* φλυκτενίδες H. - φλεκταινίδες GJ. - φλυκταϊναι L, Gal. in cit. ib. - πυρίκαυστοι CFGIJK, Ald., Gal. in cit. ib. - πυριήκαυστοι vulg. - ἐπανίσταντο Gal. ib. - ἐπανίστατο Gal. ad. Progn. II, 60. - διανίσταντο vulg. — 6 ὑπέρ J. - δὲ pro τὸ Gal. De temp. ib. — ¹ ἀνίδρωτες J. - ἀνιδρῶτες vulg. - ταπλ. GJ, Ald. — \* δ' C. - καταρχάς CJK. — \* δυσκριτώτερα C, Gal., Kühn. δυσκριτότες κ II, Chouet, Lind. – δυσκρητότες α vulg.— $^{10}$  μένει,  $\hat{r_i}$  vulg. – μένει, εί C. - μένη, \$ FGHI, Ald., Frob. - 11 νούσου CHIJ, Lind. - νόσου vulg. -12 ή pro και Lind. — 13 το θερεώδες (sic) C (θηρεώδες sine το FGHI, Ald.). δηριώδεες sine το vulg. - καρδιαλγίη Lind. - αύτη Η. - κακουργίη, οί supra i, C. - κακουργέοι vulg. — 14 π C. - π om. vulg. - αὐτέου C. - αὐτοῦ vulg. - 100σήματος Lind. - τοιούτου C, Lind. - τουτέου vulg. - 15 βσκαρίδες Cl,

# DEUXIÈME LIVRE DES ÉPIDÉMIES.

### PREMIÈRE SECTION.

- 1. (Charbons.) A Cranon, des anthrax en été; pendant les chaleurs il y eut des pluies abondantes et continues, surtout par le vent du midi; il se formait, dans la peau, des humeurs qui, renfermées, s'echauffaient et causaient du prurit; puis s'élevaient des phlyctènes, semblables aux bulles produites par le feu; et les malades éprouvaient une sensation de brûlure sous la peau.
- 2. (Des fièvres en été; remarque inspirée par les causus qui régnèrent à Périnthe, Ép. 11, 3, 1.) Dans les chaleurs sans pluie, les fièvres sont généralement sans sueur; alors, s'il tombe un peu d'eau, elles deviennent plus sudorales au début (Ép. 11, 3, 1); dans ces circonstances, la crise est plus difficile que dans d'autres; cependant elle l'est moins si elle est entravée par ces conditions extérieures, et non par le génie même de la maladie. Les eausus surviennent de préférence en été, mais ils surviennent aussi dans les autres saisons; ils out plus de sécheresse en été.
- 3. (De l'automne. Voy. Ép. vi, 1, 2; proposition inspirée par Ép. iv, 16.) C'est en automne qu'il y a le plus de vers intestinaux et de cardiaigies; et cette cardiaigie est moins nuisible que quand la maladie est, par elle-même, cardialgique. Les ascarides tourmentent le soir, comme ectte affection; et c'est l'heure du jour où ils sont le plus fatigants, non-seulement parce qu'alors on est le plus mal à l'aisc, mais aussi par eux-mêmes (et indépendamment de cette circonstance).
  - 4. (Comparaison de l'automne avec le soir de la journée,

Gal. - ἐστάριδες vulg. - τουτέω C. - τουτών vulg. - ἐκεῖναι CDFGHIJK. - ἐκεῖναι vulg. - ἐκεῖναι vulg. - ἀκεῖναι vulg. - αρᾶς CHJK. Gal. - αρᾶς vulg. - ἀκεῖναι vulg. - αρᾶς CHJK. Gal. - αρᾶς vulg. - αρᾶς vulg. - αρᾶς CHJK. Gal. - αρᾶς vulg. - αρᾶς vulg. - αρᾶς vulg. - αρᾶς CHJK. Gal. - αρᾶς vulg. - αρας vulg. - αρας

παν΄ ὅμοτον τῷ δείλης παροζύνεσθαι, ὡς ¹ τοῦ ἐνιαυτοῦ περίοδον ἔχοντος τῶν νούσων, ²οἴην ἡ ἡμέρη τῆς νούσου '8 οῖον τὸ δείλης παροζύνεσθαι, τοιοῦτον ⁴τῆς νούσου καὶ ἐκάστης καταστάσιος πρὸς ἀλλήλας, 8 ὅταν μή τι νεωτεροποιηθῆ ἐν τῷ ἀνω είδει εἰ δὲ μὴ, ἄλλης ταῦτα 6 καταστάσιος ὰν ἄρχοι, ὥστε καὶ τὸν ἐνιαυτὸν πρὸς ἑωυτὸν οὕτως ἔχειν.

- 5. Έν τοῖσι  $^7$  καθεστεῶσι καιροῖσι  $^8$  καὶ ὡραίως τὰ ὡραῖα ἀποδιδοῦσιν ἔτεσιν, εὐσταθέες καὶ  $^9$  εὐκρινέσταται αἱ νοῦσοι, ἐν δὲ  $^{10}$  τοῖσιν ἀκαταστάτοισιν  $^{11}$  ἀκατάστατοι  $^{12}$  καὶ δύσκριτοι  $^{12}$  ἐν γοῦν Περίνθω, ὅταν τι ἐκλίπη ἢ  $^{13}$  πλεονάση ἢ πνευμάτων, ἢ  $^{14}$  μὴ πνευμάτων,  $^{15}$  ἢ δὸάτων, ἢ αὐχμῶν, ἢ καυμάτων, ἢ  $^{16}$  ψύξεων. Τὸ δὲ ἔαρ  $^{17}$ τὸ ἐπίπαν ὑγιεινότατον καὶ ἤκιστα θανατῶδες.
- 6. Πρὸς τὰς ἀρχὰς σχεπτέον τῶν νούσων, εἰ αὐτίχα ἀνθεῖ · δῆλον δὲ τῆ <sup>18</sup> ἐπιδόσει · τὰς <sup>19</sup> δὲ ἐπιδόσιας, τῆσι περιόδοισιν · καὶ αἱ κρίσιες ἐντεῦθεν δῆλοι, καὶ τοῖσιν ἐν τῆσι περιόδοισι παροξυσμοῖσιν, <sup>90</sup> εἰ πρωϊαίτερον ἢ οὖ, <sup>21</sup> καὶ εἰ πλείονα Χρόνον ἢ οὖ, καὶ εἰ μᾶλλον, ἢ οὖ. Πάντων δὲ τῶν <sup>22</sup> ξυνεχέων ἢ διαλειπόντων <sup>23</sup> [Χρονίων], <sup>14</sup> καὶ τρωμάτων, καὶ πτυέλων δδυνωδέων, καὶ φυμάτων φλεγμοναὶ, καὶ ὅσα ἄλλα <sup>25</sup> ἐπιφαίνεται ὕστερον, ἴσως δὲ καὶ ἄλλων <sup>26</sup> πρηγμάτων κοινῶν, τὰ μὲν θᾶσσον, βραχύτερα, τὰ δὲ <sup>27</sup> βραδύτερον,

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Τῷ Gal. — <sup>2</sup> οῖην C. — οῖον vulg. — ἡ om. CFGJ, Ald. — <sup>5</sup> οῖον τ. δ. π. om. Lind. - τοδείλης Κ. - \* [τδ] της Lind. - νούτου CJ, Lind. - νότου vulg.  $^{*}$  ότ' ἀν  $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$  καταστάσηος  $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$  καθεστώσε  $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$   $^{*}$ Lind. — \* εὐκρινέσταται Gal. - εὐκρινέστατοι vulg. — 10 τοῖς ἀκαταστάτοις C. -- 14 αx. om. Frob. Merc. -- 12 τε καὶ Κ. -- 13 η καὶ C. -- 14 απνοίων (sic) pro μή πν. CH. — 15 ή αθχμών ή δδάτων J.- ή δδατι ή αθχμώ ή καθματι ή ψύχει C. - 16 ψύξιων Lind. - 17 τοθπίπαν J. - 18 επιδώσει C. - 10 δ' H. - δέ om. C. - δηλοί C. - 20 ή C. - προϊαίτερον ΙΚ, Merc. - πρωίτερον C. - επί τὸ πρ. Lind. — 21 καί ..... οῦ om. J. - καί ..... οῦ om. C. — 22 ξ. C, Lind. - σ. vulg. - τῶν διαλ. DJ. - διαλιπ. DFGHJ, Ald., Frob., Merc. - 25 ή χρ. Lind. - τῶν χρ. CDFGHJK, Ald., Frub., Gal., Merc. - Ne sachant que faire de χρονίων, je l'ai mis entre crochets. La correction de Lind. ne me paraît pas fort heureuse; car il s'agit. ce semble, ici bien plutôt des maladies aigues que des maladies chroniques. -24 και πτυέλ. και τρωμ. Κ. – δδυνώδεων (sic) C. – La transposition de K a sans doute été suggérée par la pensée que อิธิบรณิธัณว cadrait micux avec τρωμάτων qu'avec πτυέλων, mais πτύελα δδυνώδεα peut très-hien signifier une bronchite aiguë. - 21 επιφαίνεται C. - επιφαίνονται vulg. - 26 πραγμ. Κ. - \*\* βραδύτερον Ald., Frob., Merc. - βραδύτερα CDFGHJK. - βραγύτερον vulg. (sans doute par une faute d'impression répétée dans Lind. et Kühn).

- Ép. vi, 1, 2.) Dans l'automne sont d'ordinaire les maladies les plus aiguës et les plus dangereuses (Aph. m, 9); c'est, pour ainsi dire, une exacerbation du soir, l'année ayant pour les maladies en général la révolution que le jour a pour une maladie en particulier. De même que le mal redouble le soir, de même redoublent les maladies et les constitutions les unes par rapport aux autres (pourvu qu'il ne survienne aucune perturbation dans les conditions antérieures; sinon, cette perturbation devient le point de départ d'une autre constitution), et c'est ainsi que l'année en elle-même se comporte comme une journée.
- 5. (Influence des saisons réglées ou irrégulières.) Dans les saisons réglées et dans les années amenant opportunément les révolutions opportunes, les maladies sont régulières et de solution très-faeile; dans les saisons irrégulières, irrégulières et de solution difficile (Aph. 111, 8); ce qui se voit à Périnthe quand il y a eu défaut ou excès dans le vent, le calme, la pluie, la sécheresse, le chaud, le froid. Le printemps est en général la saison la plus salubre et où la mortalité est la moindre (Aph. 111, 9).
- 6. (De la marche et des stades des maladics. Aph. 1, 12; Ép. v1, 1, 2; 1v, 20.) Dans le commencement des maladies, il fant examiner si elles arrivent tout d'abord à l'état; cela est manifeste par l'augment; l'augment l'est par les périodes, et c'est de là qu'apparaissent les crises; de même pour les redoublements dans les périodes, examiner s'ils avancent ou retardent, s'allongent ou se raccourcissent, gagnent ou perdent en intensité. Pour toutes les fièvres continues ou intermittentes, pour les plaies, pour les expectorations douloureuses (Coa. 379), pour les inflammations phlegmoneuses, pour tout ce qui apparaît subséquemment, et probablement pour les autres choses communes, ce qui avance raccourcit la durée, ce qui retarde l'allonge (Ép. 1v, 56). Dans les périodes, voir les anticipations et les autres augments dont la maladie se déponille (Ép. 1v, 46; v1, 8, 14). En effet, dans les cas

μακρότερα καὶ ἐν περιόδοισι τὸ ¹ ἐπὶ πρωϊαίτερον, καὶ ἀλλης εξπιζόσιος άπαυδώσης της νούσου. καὶ γάρ τῶν παραγρημα ἀπολλυμένων, ταχύτεραι αί κρίσιες, ότι <sup>3</sup> ταγέες οί πόνοι, καὶ ξυνεγέες καὶ ἰσγυροί. Τὰ δὲ κρίνοντα ἐπὶ τὸ βέλτιον, μὴ αὐτίκα ἐπιφαινέσθω. Τὰ κρίσιμα μὴ κρίνοντα, \*τὰ μὲν θανατώδεα, τὰ δὲ δύσκριτα. Τὰ προκρινόμενα, ήν 5 όμως κριθή, υποστροφαί · 6 ήν δε μή, ακρησίαι · γένοιτο δ'αν καὶ δλέθρια, τὰ μὴ σμικρά. Οσα κρίσιμα σημεῖα γινόμενα, τὰ αὐτὰ ταῦτα <sup>7</sup>γινόμενα δύσχριτα. <sup>8</sup> τὰ ἐναντία δὲ σημαίνοντα, κακόν, οὐ μόνον ἢν παλινδρομέη, ἀλλά καὶ τῆς ἀρχαίης θ φύσιος τὰ έναντία ρέποντα, 10 ώσπερ καὶ τῶν κακῶν 11 σημείων τὰ ἐπὶ τὰ έναντία 12 ρέποντα. Θεωρεϊν δέ ούτω δεῖ· 13 [μεταβολαί] 1, χρωμάτων, 15 συμπτώσιες φλεδῶν, 16 όγχοι δποχονδρίων, 17 ἀναβροπίαι, καταβροπίαι πολλά δε και των τοιούτων, οίον ἀποφθειρουσέων οί τιτθοί προσισχναίνονται. 18 οὐδὲ γὰρ ἐναντίον οὐδὲ βῆχες χρόνιαι, ότι, όργιος 19 ολδήσαντος παύονται· όργις ολδήσας 20 από βηγέων, ύπόμνημα κοινωνίης στηθέων, μαζών, γονής, φωνής.

7. Ἀποστάσιες ἢ διὰ φλεδῶν, ¾ ἢ τόνων, ἢ δι' ὀστέων, ἢ νεύρων, ἢ δέρματος, ἢ ¾ ἐκτροπέων ἐτέρων. Χρησταὶ δὲ, αὶ κάτω τῆς ¾ νούσου, οἶον κιρσοὶ, ἐσφύος βάρεα, ἐκ τῶν ἀνω. ¾ ἀρισται δὲ μάλιστα,

' Επιπρωϊμίτερον vulg.- ἐπιπρωίτερον CFGHIJ, Ald.- ἐπὶ τὸ πρωϊμίτερον Lind. - Schneider dans son Dict. dit que enempoiatrepos est un mot douteux. — 2 επιδόσηος C. – άναπαυδώσης J, Ald. – νούσου CFIIIJK, Lind. – On ne trouve pas dans les lexiques ἀναπαυδάω; sans cela je préférerais le sens négatif au sens positif, de la sorte : et la maladie ne manquant pas de présenter les autres accroissements. -- 3 ταχέως C. -- 4 τὰ om. D. -- 5 ὅμως C. -ώμως vulg. - 6εί J. - δέ om. Gal. - ακρισίαι vulg. - ακρισίαι me paraît demandé par le sens. — 7 ante μω, addit μὰ vulg. – μὰ om. J. – μὰ me paraît devoir être supprimé. Autrement, la phrase sera la répétition de κρίσιμα μη κρίνοντα κτ). - 8 V. pour ces signes critiques contraires la phrase (Ep. iv, 45): οὐθὰν τών κρινόντων ἐναντίον. — 9 φύσηος C. — 10 ώσπερ ..... βέποντα om. J. — 11 σημεΐον ἐπὶ τὰναντία βέποντα vulg. σημεΐον τὸ ἐπὶ τὰ ἐναντία ῥέποντα HIK. - Phrase fort obscure, je pense qu'il faut lire σηνείων, et prendre la leçon des trois Mss., mais en remplaçant to par ta, afin d'avoir l'accord avec ganorto. - 1º Post à addit ώτπερ καὶ τῶν κακῶν σημεῖον ἐπὶ τὰναντία ῥέποντα  $1.-^{45}$  [μεταβολαί] aété ajouté par moi d'après le passage correspondant de Ep. 1v., où on lit χροιών μεταβοίαι. - 44 χρωμάτων CH. - βρωμάτων vulg. - βρωμάτων n'n point de sens ici. — 15 συμπτώσεων vulg. - συμπτωσίων FHIK. - συμπτώσηων C. - συμπτωμάτων J. - συμπτωσέων Ald., Frob. - ξυμπτώσιων Lind. - Le nominatif m'a paru réclamé par le contexte. - 16 oyear

où la perte est rapide, les criscs sont plus hâtives, parce que les souffrances arrivent vite, durent constamment et sont violentes. Les signes critiques en mieux ne doivent pas apparaître de bonne heure. Les phénomènes critiques, ne faisant pas crise, amènent les uns une terminaison funeste, les autres une solution difficile. Les phénomènes critiques, anticipant, si néanmoins il y a crise, annoncent la récidive; sinon, une intempérie d'humeurs (Ép. 1v, 28); il en résulte même des terminaisons funestes dans les cas où ces phénomènes ne sont pas petits. Les signes de crise qui surviennent, annoncent, revenant les mêmes, une solution difficile; ceux qui sont contraires (V. note 8) sont facheux, non-seulement quand il y a répercussion, mais encore quand il y a mouvement opposé à la constitution naturelle du malade; c'est encore un signe mauvais qu'il y ait mouvement vers les voies contraires (Ép. 1v, 45). Il faut faire l'examen : des changements de coloration (Ép. 1v, 46), de l'assaissement des veines, du gonslement des hypocondres, des mouvements en hant, des mouvements en bas. Il y a encore des phénomènes comme celui-ci : chez les femmes qui avortent le sein s'affaisse; ce n'est pas une opposition, non plus, quand des toux chroniques se dissipent, le testicule venant à se tuméfier (Ép. 1v, 61). Le gonflement du testicule à la suite des toux rappelle la communauté avec la poitrine, avec les mamelles, les parties génitales, la voix.

7. (Des dépôts.) Les dépôts se font ou par les veines, ou par les cordons (nerfs), ou par les os, ou par les parties fibreuses, ou par la peau, ou par d'autres voies. Les dépôts se faisant plus bas que la maladie sont avantageux (Ép. vi, 1,

CFGIJK, Ald., Frob., Merc. – έγχων vulg. —  $^{47}$  ἀναρρόπιαι καταρρόπιαι (sic) C. – ἀναρρόπιων, καταρρόπιων vulg. – ἀναρρόπιων, καταρόπεων Lind. —  $^{18}$  οῦδὲν C. —  $^{49}$  οἰδήσαντος CHI, Gal. – οἰδήσοντος vulg. –  $^{20}$  ὑπὸ βτχω- δέων C. —  $^{21}$  ἢ τόνων CDFGHIJ (πόνων K), Ald., Frob., Merc., – ἢ τόνων οπ. vulg. —  $^{22}$  ἐκ τροπέων Ald. —  $^{23}$  νούσου CFGHIJK, Ald., Frob., Merc. – νόσου vulg. – δτζύος FI. – βαρέα C. —  $^{24}$  ἄρισται CDH, Gal., Lind. – ἄριστον K. – ἄριστα vulg.

1 αί κάτω, καὶ αί κατωτάτω κοιλίης, καὶ προσωτάτω ἀπὸ τῆς νούσου, καὶ αί κατ' ἔκρουν, οἷον αἶμα ² ἐκ ρινέων, πῦον ἐζ ώτος, πτύαλον, οὖρον, κατ' ἔκρουν. Οἶσι μὴ ταῦτα, ἀποστάσιες, οἶον ὀδόντες, ὀφθαλμοί, όὶς, ίδρώς. Άτὰς καὶ <sup>3</sup>τὰ ὑπὸ δέρμα ἀφιστάμενα ἐς τὸ ἔζω ψύματα, οίον ταγγαί, καὶ τὰ ἐκπυοῦντα, ἐοίον ελκος, καὶ τὰ τοιαῦτα ἐζανθήματα, ἢ 5 λόποι, 6 ἢ μάδησις τριγῶν, ἀλφοὶ, λέπραι, ἢ τὰ τοιαῦτα όσα <sup>7</sup> ἀποστάσιες μέν εἰσιν ἀθρόως ρέψασαι, καὶ μὴ ἡμιρρόπως, καὶ ούσα άλλα είρηται καὶ 8 ἢν μὴ ἀναξίως τῆς περιβολῆς τῆς νούσου, οίον τη 9 Τημένεω άδελφιδή έχ νούσου ζεγυρής ές δάχτυλον 10 άπεστήριζεν, οὐχ (κανὸν δέζασθαι τὴν νοῦσον, ἐπαλινδρόμησεν, 11 ἀπέθανεν. Αποστάσιες ή διὰ φλεδών, ή διὰ κοιλίης, ή διὰ νεύρων, ή διὰ δέρματος, η κατά 12 όστεα, η κατά 13 του νωτιαΐου, η κατά τάς άλλας έκροὰς, στόμα, αἰδοῖον, ὧτα, ρῖνας. Ἐξ ὑστέρης, 16 οκταμήνω τὰ τῶν κρίσεων, τη υστεραίη ώς αν ές την 15 δοφύν, η ές τον μηρόν. Καί ές 16 όρχιας έστιν ότε έκ βηχέων, καὶ όρχις αὐτὸς <sup>17</sup> έφ' έωυτοῦ. Βηγώδεες ἀποστάσιες, αί μέν ἀνιστέρω τῆς χοιλίης, 18 οὐγ διαοίως τελέως δύονται. Αίμορβαγίαι <sup>19</sup>λαῦροι ἐκ ῥινῶν ῥύονται πολλὰ, οἶον 20 τὸ Ἡραγόρεω. 21 οὐκ ἐγίνωσκον οἱ ἰητροί.

¹ Ai om. C. - αί τῶν κ. Κ. - νούσου, ut supra. - νόσου vulg. -- ² ἀπδ J. - πύον J. - πύος Gal. - πύον vulg. - το DK. - ές το έξω άριστ. C. - yayyai C. - Heringa, Observ. Crit., p. 60, observant que m Erotien ni Galien n'ont expliqué rayyai, mot cependant obscur, propose d'y substituer γάγγλια. Mais ταγγή n'est pas un mot isolé dans la langue grecque; ν. ταγγίασις, ταγγίζω, ταγγός; par conséquent il doit être conservé. — \* οἴον D. – ή vulg. — \* λόποι C. – λοποί vulg. – λοπός DQ'. Dans Erot., p. 240, on a λέποι, λεπίσματα; il faut sans doute lire λέπη. comme le dit Foes. Voy. aussi λέπια, Coaque 458. Schneider, dans son Dict., préfére λόπος. — 6 ή CFGJK, Frob. – καὶ vulg. – μάδησες C, Frob. - μάδισις vulg. - 1 ἀποστάσιος J. - βέψασαι C. - βεύσασαι vulg. - ήμίρροπος CFGIIIK. - εἰρέαται in marg. H. - Heringa, ib. p. 61, ne trouvant pas ήμιβρόπως suffisamment opposé à άθρόως, propose de lire ¿uoβρόπως, continuo atque æquali impetu. - \* ή Gal. - νούσου CFIIIJK, Frob., Merc., Lind. - νόσου vulg. -- 9 τιμενέω J. - τιμένω C. - τημένεω Gal. τημενίω D. - τημενέω vulg. - αδελφίδη Ι. - αδελφίδι ΗΚ. - νούσου C, Lind. - νόσου vulg. - 10 επεστ. Gal. - ουχ' GH1. - ουχί κάν pro ουχ ix. J. - post ix. addit de vulg. - de om. CFGHIJK. - 11 [222]  $\delta\pi$ . Lind. - 12 [ $\tau\dot{\alpha}$ ] d. Lind. -\*\* τὸ FGK. – τὸν οπ. D. – ῥένας FB, Ald., Frob., Merc. — \*\* ὁνταμήνων J. - Dans son Commentaire sur Ép. 11, 1, texte 2, Galien explique 73 ύστεραίη par ύστέρο χρόνο ή μηνί. Il ne faut donc pas le traduire par postridie. - 18 δεφου Gal., Lind. - δεφου vulg. - 16 [ τους] δρ. Lind. - έετι δ' ότε vulg. (ἔστι. ὅτε δ' èx Chouet.) - ἐστι. ότε δ' èx Kühn. - 17 ἀρ' CDFHIJK.

12), par exemple les varices, les pesanteurs des lombes, à  $\ln$ suite d'affections siégeant en haut. Les meilleurs sont les dépôts se faisant en bas, au plus bas du ventre, et le plus loin de la maladic; ainsi que les dépôts par écoulement: le sang par les narines, le pus par l'oreille, l'expectoration, l'urine, forment des dépôts par écoulement. Cela faisant défaut, il y a des dépôts sur les dents, sur les yeux, sur le nez (Ép. vi, 6, 12; iv, 23; iv, 25; iv, 35; iv, 52), par la suenr, ainsi que les tumeurs formées sous la peau aboutissant au dehors, telles que les tumeurs scrofulenses, ainsi que les suppurations, une plaie, les éruptions, les desquamations, la chute des cheveux, l'alphos, la lèpre ou les choses analognes qui vont se déposant par un mouvement considérable et non par un demimouvement; et les autres cas qui ont été indiqués. Il faut cocore que le dépôt ne soit pas au-dessous de la grandeur de la maladie, comme chez la nièce de Temenès: à la suite d'une maladie intense, dépôt sur un doigt; le doigt ne suffisait pas à le recevoir; récidive, mort (Ép. 1v, 26). Il y a des dépôts ou par les veines, ou par le ventre, ou par les parties nerveuses, ou par la peau, ou par les os, ou par la moelle épinière, ou par les autres voies, houche, parties génitales, oreilles, narines. Pour la matrice, au huitième mois, les crises; plus tard, transport sur les lombes ou la cuisse (Ép. vi, 1, 1). Parsois aussi crise sur les testionles à la suite de toux (Ép. 11, 5, 9; 1v, 61). Le testicule peut aussi se tuméher par lui-même. Les dépôts de la toux, quand ils se font dans les régions placées au-dessus du ventre (Ép. v1, 1, 12), ne délivrent pas aussi complètement. Les hémorrhagies abondantes par les narines délivrent dans beaucoup de cas, comme dans celui d'Héragoras; ce que ne connurent pas les médecins.

<sup>- 18</sup> ολχ' FHI. — 19 λάβροι DH. - 20 τω HK. - ήραγορέω I. - ήραγόρρεω C-ήραγοραίω J. - Nonnulla (in αγοραξ) corrupta adduc circumferuntur vel dubia sunt. Tale est 'Ηραγόραξ, variis modis a librariis et criticis tentatum .... Confer Corp. Inscr. n. 2868, 3, 5, 'Ηραγόραξ Ηοτειδωνίου Μακεδών, ub' Bueckh., v. II, p. 559, b: 'Η. est nomen, inquit, qualia Διαγόραξ. Έρμαγόραξ (Keil, Analecta epigraphica, p. 155). — 21 οὐδ' Lind.

8. Τὰς φωνὰς ¹ οί τρηχέας φύσει ἔχοντες, καὶ αἱ γλῶσσαι ² ὑποτρηχέες, καὶ ὅσαι τραχύτητες ὑπὸ νούσων ὅσαύτως: ³ αἱ οὖν ἐοῦσαι τρηχέες, καὶ ὅσαι τραχύτητες ὑπὸ νούσων ὅσαύτως: ³ αἱ οὖν ἐοῦσαι ακληραὶ τῷ φύσει, ' καὶ ἀνοσοι τοῦτ' ἔχουσιν. <sup>6</sup> Ἡ ἀρχαίη φύσις: σκεπτέον καὶ τὰ ἀπὸ τῶν ¹ διαιτέων τὰ μακροκέφαλα, καὶ μακραύχενα ἀπὸ τῶν ἐπικυψίων: καὶ τῶν φλεδῶν ἡ εὐρύτης <sup>8</sup> καὶ παχύτης ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ, καὶ στενότητες, <sup>9</sup> καὶ βραχύτητες, καὶ λεπτότητες, ¹0 ἀπὸ τῶν ἐναντίων: ὧν αἱ φλέβες εὐρεῖαι, καὶ αἱ κοιλίαι, καὶ τὰ ὀστέα <sup>11</sup> εὐρέα : εἰσὶ ¹² οὰ οὖτοι ¹³ οἱ λεπτοὶ, οἱ οὰ πίονες τὰναντία τουτέων · ¹² καὶ ἐν τοῖσι λιμαγχικοῖσιν αὶ μετριότητες ¹δ ἀπὸ τουτέων σκεπτέαι. Αἱ προαυζήσιες ἐκάστω ¹6 ὰ μειοῦσι, καὶ αἱ τριωύσιες ὰ προαυζοῦσι, καὶ ¹³ ῆςι προαυξήσεσιν, ὁποῖα συμπροαύξεται, καὶ ὁποῖα συγκρατύνεται, καὶ ¹9 διασφάζιες ποῖαι κοιναὶ τῶν φλεδῶν.

9. Αί τῶν ἤτρων ῥήξιες, αἱ μὲν περὶ ἤδην <sup>90</sup> τὰ πλεῖστα ἀσινέες τοπαραυτίκα: αἱ δὲ σμικρὸν ἄνωθεν τοῦ ὀμφαλοῦ ἐν <sup>21</sup> δεξιᾳ, ὀδυνώδεες αδται καὶ ἀσώδεες, καὶ κοπριήμετοι, οἶον καὶ <sup>22</sup> τὸ Πιττακοῦ·

' Oi GH. - ή J. - φύσεις D. - Ces membres de phrase sont juxtaposés et non liés; et il ne faut pas traduire : Quibus voces natura sunt asperæ, iis linguæ sunt subasperæ. - \* ὑποτρηχέες est ici au féminin. V. pour des féminins de cette forme, Prorrh., I, 26. - 3 your J. - sakapai cousac Gal. - \* zai az. om. C. - vaur' DQ', Lind. - "offe CFHIK. - fre DJQ'. - 6 \(\hat{\gamma}\) CHIK. - \(\hat{\gamma}\) vulg. - Cette phrase est fort obscure. Foes traduit: molles (linguæ) vero ad nexam et utilitatem tardius quam prior illa natura transeunt. Mais ἀρχαίη φύσις signific dans Hippocrate non ce qui vient d'être dit plus haut, mais l'état naturel de l'individu avant la maladie, ή πρό τοῦ νοτεῖν καὶ κατά φύτιν οὖτα, comme dit Erotien, p. 46. Cette signification est constante; il faut donc laisser de côté l'interprétation de Foes. Immédiatement après avoir expliqué ἀρχαία φύσις, Erotien explique άμαρτωλίες, qu'il rend par τέν τῶν άμαρτημάτων sconzer, la connaissance des erreurs. Cette juxtaposition des deux gloses montre que la double explication d'Erotien se rapporte à notre passage; toutefois, je ne puis concilier cette explication avec notre texte tel qu'il est. Le seul changement que je me sois permis, a été de mettre un point après χρηστὸν, à l'exemple de Günz, dans Duret. V. la bibliographie. - 1 διετέων J. Ald. - επικύψιων Lind. - επισκηψίων D. - 8 καί παχ. om. Lind. ~ Ante και addit και πλατότητες vulg. - και πλ. om. U, Lind. - 10 καὶ ἀπὸ vulg. - καὶ om. CII. - Ceux qui admettent καὶ, font rapporter των έναντίων à ce qui suit. - " ευρέα l. - " δ' C. - " οί

- 8. (Indications à prendre dans l'état individuel.) Il y a des voix naturellement rauques et des langues un peu àpres; il y a des âpretés semblables produites par des maladies (Ép. vi, 6, 7). Quand la langue est dure naturellement, elle l'est même dans l'état de santé; mais quand elle est souple, elle est plus lente à passer au mal ou au mieux. L'état naturel avant la maladie; il faut aussi considérer : les têtes allongées , provenant des coutumes (Des Airs, des Eaux, des Lieux, 14, t. II), les cous allongés provenant des gibbosités (Des Artic., 41, t. IV), l'ampleur et la grosseur des veines dépendant d'une même cause, et, dépendant de causes contraires, le resserrement, la petitesse, l'exiguité des veines. Chez ceux qui ont les veines amples, il v a aussi ampleur du ventre et des os; ce sont là les individus sans embonpoint; avec l'embonpoint les caractères sont contraires. C'est par ces signes qu'il faut trouver, chez cenx qu'on amaigrit, la mesure de l'amaigrissement ( Des Artic., 8, t. IV, p. 101). Étudier, pour chacun, ce que telle croissance fait décroître, ce que telle décroissance fait croître, et, dans les croissances, ce qui croît simultanément, ce qui se fortifie simultanément; étudier aussi quelles sont les divisions communes des veines.
- 9. (Hernies.) Des hernies, les unes, siégeant près du pubis, sont, pour la plupart, innocentes tout d'abord; les autres, siégeant un peu au-dessus de l'ombilie à la droite, causent de la douleur, des nausées, des vomissements stercoranx, ainsi qu'il arriva à Pittacus. Les hernies sont produites ou par

om. C. — 14 κάν λιμαγχονικοΐσι τὰς μετριότητας ἀπό τούτων σκεπτέον Gal. in cit. De temper. II, 14.—18 ὑπὸ C. — σκεπτέα J. — 16 ἀμείνους pro 2 μ. C. — 17 μειώσηες C. — αῖ C. — προκύξουσι CHJ.—18 τῆσι Gal. — τοῖσι vulg. — προκύξετιν (sic) vulg. — προκυζήσετιν Lind. — 19 διάσφαξις n'est pas dans les dictionnaires ordinaires. Ce mot paraît assez mal accouplé avec κοιναί. Peut-être devrait-on y substituer ou διαρλύξιες, effusiones, que le Gloss. de Galien cite comme étant un mot des livres Hippocratiques, et qui ne s'y trouve plus aujourd'hui, ou διασρύζιες, qui est dans le livre De l'atment. — 20 ταπλ. G. — τὰ παραυτίκα C. — τὸ παραυτίκα F, Gal. — 21 δεξισῖς Lind. — 20 ταπλ. G. — τὰ παραυτίκα C. — τὸ παραυτίκα Lind.

γίνονται δὲ αδται ἢ ἀπὸ πληγῆς, ἢ σπάσιος, ἢ  $^1$  ἐμπηδήσιος έτέρου.

- 10. Οἴσι τὸ μεταξὺ τοῦ ἤτρου καὶ τοῦ δέρματας ἐμρυσᾶται, καὶ οὐ καθίσταται. Τὸ τῶν χροιῶν, οἶον τὸ ² πουλύχλωρον, τό τε ἐκ δ λευκοχρόου, ὅτι ἀπὸ τοῦ ἤπατος πᾶν τὸ ' τοιοῦτον, καὶ ἀπὸ τοῦ ἤπατος, ἐς το ὑπόλευκον, καὶ δοἱ ὑδαταινόμενοι, καὶ οἱ λευκοχλέγματοι οἱ δὲ ἀπὸ σπληνὸς, μελάντεροι, καὶ ¹ [οἰ] ΰδρωπες, καὶ οἱ ἴκτεροι καὶ αἱ 8 δυσελκαι τῶν ἐκλεύκων, τῶν ³ ὑποφακωδέων, καὶ τὸ δέρμα καταβρήγυσται, καὶ τὰ χείλεα, οἷος ἀντίλογος καὶ ἀλεύας ¹ ¹ τὸ ἀπὸ τῶν χυμῶν τῶν ἐκ τοῦ σώματος τοῦ ἀλμώδεος ὅτι ὑπὸ τὸ δέρμα μάλιστα καὶ ἀπὸ ¹ τῆς κεφαλῆς, ὅταν ἀπὸ τοῦ ¹² πλεύμονος διαθερμαίνηται.
- 11. Τὰς ἀφορμὰς, ὁπόθεν ἤρζατο κάμνειν, σκεπτέον, εἴτε κεφαλῆς ὀδύνη, εἴτε ἀτὸς, εἴτε πλευροῦ. Σημεῖον ὸὲ, ἐφ' οἶσιν οδόντες, καὶ ἐφ' οἶσι βουδῶνες. Τὰ γενόμενα ἕλκεα, <sup>13</sup> κρίνοντα πυρετοὺς, καὶ φύματα· οἶσι ταῦτα μὴ παραγίνεται, <sup>15</sup> ἀκρισίη· <sup>15</sup> οἶσιν ἐγκαταλείπεται, βεδαιόταται ὑποστροφαὶ καὶ τάχισται.
- Τὰ ὦμὰ διαχωρήματα καὶ ὑγρὰ κέγχρος στερεὸς ἐν ἐλαίω έφθὸς ἴστησιν, οἷον τὸ <sup>16</sup> ναυτοπαίδιον, καὶ <sup>17</sup> ἡ μυριοχαύνη.

<sup>\*</sup> Εμπηδήσεως Κ. — \* πουλυχλώριον vulg. - πουλυχάριον CDFGHIJK. πουλυχώριον Ald., Frob., Merc. - Struve (Suppl. au Dict. de Schneider) conjecture πουλύχλωρου, tout en soupconnant que le mot est encore plus altéré. Je n'ai point de meilleure conjecture. - 3 λευκοχροίου vulg.-Struve, ib., dit: « Il faut λευκόχρους; tous ces adjectifs composés ont χρους ου χρως, les verbes χροέω, les substantifs seuls χροία. » — 4 τοιούτο Fl. - νουσήματα FGHIJK, Ald., Frob., Merc., Lind. - νοσ. vulg. - 6 αί Ald., Frob. - of om. D. - τοῦ D. - τοῦ om. vulg. - of of C. - of om. vulg. - ' J'ai ajoute entre crochets oi, que l'iotacisme a pu faire disparaître facilement devant ύδρωπες. — 8 δυσκελίαι, in marg. δυσελκίαι C. — 9 ύπο φακ. Κ. — 10 τώ J. — 11 της C. — της om. vulg. — 12 πν. CHJK., Gal. - διαθερμαίνηται CDFGHIJK, Ald., Frob., Gal., Merc. - διαθερμαίνεται vulg. - 43 Ante κρ. addit καὶ vulg. - Le passage correspondant d'Ép. vi, montre que ce παί doit être supprimé. — 14 ἀκρισίη C. - ἀκρισία Vulg. - ἄκρησία FGH, Ald., Frob., Merc. - ἀκρήσια (sic) I.— 15 οίς CI. - οίσι [δέ] Lind. - ἐγκαταλίπεται (sie) CFG, Ald., Frob., Merc. - έγκαταλείπονται J. - 16 ναυταπαίοιον DFGIJK, Ald., Frob., Merc. - 47 οί J. - μυριοχαύναι J. - μυριοχαύνεω Κ. - Gal. in Gloss.: μυοχάνη, ἐπίθετον χασκούσης εὶ δὲ μυριοχαύνη γράφοιτο, ή ἐπὶ μυρίοις αν είη χαυνουμένη. Erot. in Gloss.: μηριογάνη, ὄνομα γυναικός. - M. Rosenbaum (die Lustseuche, etc., p. 227) a examiné ce mot, et il pense que la leçon la plus probable serait auso-

un coup, ou par une distension, ou par la pression d'un homme qui vous saute sur le ventre.

- 10. (Gonflements d'apparence venteuse qui ne s'affaissent pas, quelquefois dangereux; voy. Ép. 1v, 45, in fine, et 11, 3, 7, in fine. Colorations dépendant du foie, de la rate; voy. des exemples de coloration de ce genre, Ép. 1v, 25.) Ceux chez qui surviennent, entre l'hypogastre et la peau, des gonflements venteux qui ne s'affaissent pas. Les couleurs, telles que la couleur jaune foncé et la couleur tirant sur le blanchâtre, parce que tout cela vient du foie, et que de cela proviennent des maladies hépatiques; dans ces états, ce qui vient du foie, ictères, hydropisies, leucophlegmasies, tire sur le blanchâtre, tandis que ce qui vient de la rate, hydropisies et ictères, est plus noir. Et de plus les ulcères se cicatrisent dissicilement chez les personnes blanchâtres, un peu couleur de lentille, la peau et les lèvres se fendent (Ép. v1, 8, 16), comme chez Antiloque et Alevas; effet des humeurs du corps salsugineux; ces humeurs se portent surtout sous la peau et descendent de la tête quand elles sont échaussées par le poumon.
- 11. (Point de départ des maladies; crises incomplètes.) Il faut considérer le point de départ de la maladie: douleur soit de tête, soit d'orcilles, soit de côté. Chez quelques-uns les dents, chez d'antres les glandes fournissent un signe (Ép. v1, 3, 20). Les plaies et les tuneurs jugeant les maladies; acrisie chez ceux qui ne les présentent pas; c'est quand il y a un reliquat [après la crise] que les récidives sont les plus certaines et les plus promptes (Ép. 11, 3, 8; v1, 3, 21; v1, 2, 7; 12, 28; Aph. 11, 12).
- 12. (Emploi du sorgho.) Les selles crucs et liquides sont arrêtées par le sorgho (holcus sorghum L.), en grain, cuit ans l'huile: exemple, l'enfant du matelot et Myriochaune.

χάνη; mais il ne repousse pas non plus la leçon μυρισχαύνη, millibus hians; et il rattache l'une et l'autre leçon à des sobriquets indiquant des habitudes de débauche. On peut voir, p. 84, note 11, que M. Rosenbaum s'appuie, dans cette explication, sur l'autorité de Dioscoride.

#### ' ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟΝ.

- 1. <sup>2</sup>Γυνή ἐκαρδιάλγει, καὶ οὐδὲν καθίστατο· <sup>3</sup>πάλην ἐς ῥοιῆς γυλὸν ἀλφίτων ἐπιπάσσουσα, καὶ μονοσιτίη ἤρκεσε, καὶ οὐκ <sup>4</sup> ἀνήμεεν, οἷα τὰ Χαρίωνος.
- 2. Αί μεταβολαὶ ἀρελέουσιν, <sup>5</sup> ἤν μὴ ἐς πονηρὰ μεταβάλλη, οἶον ἀπὸ φαρμάχων ἐμέουσι πυρετῶν <sup>6</sup> ἔνεχα· αί ἐς ἀχρητέστερα τελευτκὶ σῆψιν σημαίνουσιν, οἶον Δεξίππω.
- 3.  $^{7}$  Ή Σεράπις εξ υγρῆς κοιλίης ῷδησεν  $^{8}$  κνησμοὶ δ' οὐκ οἶδα ποσταίη, οὐ πρόσω. ἔσχε δέ  $^{9}$  τι καὶ ἀπόστημα ἐν  $^{10}$  κενεῶνι, ὅπερ μελανθὲν ἀπέκτεινεν.
  - 4. Καὶ ἡ 11 Στομάργεω ἐκ ταραχῆς δλιγημέρου πολλά 12 νοσήσασα,

¹ Τμ. δ. om. CFGIJK. — ² ἄρρωστος πρῶτος DJQ'. - έτέρα νότος G. καθίστη Gal. in cit. De alim. fac. 11, 24 — 3 παλάν FGK, Ald. -παλλάν J.παλαιόν C. - πάλιν Gal. - πρίν Gal. ib. - άλφιτον CFGHJK, Gal. ib. - ἐπιπάσουσα C. — \* ανήμεεν Gal. ib. – ανήμει vulg. – οΐον C. – καρίωνος Gal. — \* ήν μέν ἀπονηρά (ές supra ά) C. - μεταβά)η CH. - 6 εΐνεκα CDFGHJK, Ald., Frob., — " ή C. - σέραπες FGHIK. - σεράπαις C. - σεραπίς Gal. σέραπις DJ, Ald., Frob., Merc. - Gal. in Gloss. : σαράπους, ή διασεσηρότας καὶ διεστώτας έχουσα τοὺς δακτύλους τῶν ποδών. - Μ. Rosenbaum (ib. p. 229), laissant de côté σεράπις, cherche à expliquer σαράπους, dénomination qu'il rattache comme μυριοχαύνη, à des babitudes de débauche. Il s'appuie sur Dioscoride. V. note 11. — \* κρησμοί (sic) D. - οῖδ' ἀποσταίη CFGHIK, Ald. - αὶ 'δ' ἀποσταίη (sic) J. - ποσταί (sic) ή πρόσω Gal. -\* τι om. Gal. - 40 λαγόνι in marg. Η. - 44 στυμάργεω C, Gal. - στυμαργέω vulg. - στιμαργέω J.- Galien dans son Gloss. a les deux gloses suivantes (trad. de Franz): « Στομάργου, in secundo De morbis popularibus Dioscorides sic scribit, et significari ait, loquentis furiose. Alii στυμάργου scribunt et nomen proprium intelligunt. Et un peu plus loin: Στρυμάργου, agnoscit et hanc scripturam Dioscorides, non solum στομάργου, atque hoc nomen ut proprium nomen exponit, sed furiose affectum circa rem veucream significari ait; dicta enim esse apud Hippocratem et alia eodem modo, epitheta, ut μυσχάνη, σαράπους, γρυπαλώπηξ. Sed et apud Erasistratum. ait, est βινοχολούρος. M. Rosenbaum (ib. p. 222), fait tres-bien remarquei que dans la seconde glose il faut lire στυμάργου et non στρυμάργου. De ces deux gloses, l'une se rapporte à notre passage, l'autre à une phrase de ce même 2me livre 4, 5. Il en résulte que les anciens lisaient des deux côtés στυμάργου (στυμάργεω est le génitif ionien), mais que Dioscoride dans l'un des passages lisait στομάργου, qu'il rendait par bavare effréné, et dans l'autre στομάργου, qu'il rendait par entrainé avec frénésie par la passion vénérienne. Etépapyos est un mot de la langue et se trouve

#### DEUXIÈME SECTION.

- 1. (Cas de cardialgie.) Une femme souffrait de cardialgie sans que rien la soulageât; elle saupoudra du suc de grenade avec de la fleur de farine d'orge, elle ne mangea qu'une fois par jour, et elle n'eut pas les vomissements qu'eut Charion.
- 2. (Changements dans les matières évacuées.) [Dans les vomissements spontanés] le changement des matières, tel qu'on le voit quand on fait vomir par des médicaments dans les fièvres, est utile, à moins que les matières ne changent en mal (Aph. 11, 14). Les évacuations qui se terminent par des matières plus intempérées annoncent la corruption, comme chez Dexippe.
- 3. (Leucophlegmusie; gangrène, mort.) La femme Sérapis, après avoir eu le ventre humide, enfla; démangeaisons, je ne sais quel jour elles cessèrent de s'étendre. Cette femme eut aussi dans le flanc un abcès qui, s'étant noirci (gangrené), la fit mourir,
- 4. (Leucophlegmasie.) Et la femme de Stomargus, à la suite d'un dérangement intestinal de peu de jours, ayant été fort malade, avorta, après cette perturbation, d'un enfant femelle de quatre mois; s'étant rétablie de l'avortement, elle devint enflée.

dans les lexiques avec la signification indiquée par Dioscoride. Quant à στύμαργος, qui ne s'y trouve pas, M. Rosenbaum le dérive ou de στύμα et ἔργον, qui peni erigendo allaborat, ou de στύκα et μάργος, circa erectionem penis insaniens. On ne sait auquel des deux passages Dioscoride attribuait στομάργου et auquel στυμάργου. Je me suis décidé à prendre sa leçon στομάργου, et, ce qui est sans importance, à la placer ici, dans la phrase qui a donné lieu à cette longue note. On voit, de plus, que M. Rosenbaum, en considérant μυριοχαύνη ου μυοχάνη et σαράπους, comme des sobriquets indiquant des habitudes de débauche, s'est appuyé sur le témoignage et l'interprétation de Dioscoride. — 12 νοτήσασα D. – στήσασα vulg. – Coray (des Airs, des Eaux, des Lieux, t. II. p. 104) propose στᾶσα, qu'il rend par ayant eu une longue constipation; il propose aussi πονήσασα, qui se rapproche de νοτήσασα de D.

χαλ  $^1$  μετά στάσιν παιδίου θήλεος ἀπό φθηρής  $^2$  τετραμήνου δηιήνασα, δόησεν.

- 5. δ Μόσχω λιθιώντι ισχυρώς, ἐπὶ τῷ βλεφάρω τῷ ἄνω κριθή ἐγένετο πρὸς τοῦ ἀτὸς μᾶλλον, ἔπειτα ἐξηλκώθη ἔσω· πέμπτη καὶ ἔκτη ἔσωθεν ὁ πῦον ἐρράγη· ὅ τὰ κάτωθεν ἔλυσεν· βουθών παρ' οὖς ἦν, καὶ κάτω ἐπὶ τῷ τραχήλω κατ' ἴζιν τοῦ ἄνω βουθώνος.
- G. 6 'Ο τῆς 'Αρισταίου γυναικὸς ἀδελφὸς χλιαινόμενος ἐταλαιπώρει ὁδῷ, κάπειτα ἐν κνήμη <sup>7</sup> τέρμινθοι ἐγένοντο : ἔπειτα <sup>8</sup> συνεχὴς πυρετὸς ἐγένετο, καὶ τῆς ὑστεραίη ἱδρὼς ἐγένετο, <sup>9</sup> καὶ τὰς ἀλλας τὰς ἀρτίους ἐγένετο αἰεί. Ἐτι δὲ ὁ πυρετὸς εἶγεν ۥ ἦν <sup>10</sup> δὲ ὑπόσπληνος, ἡμορβάγει ἐζ ἀριστεροῦ πυκνὰ <sup>11</sup> κατ' δλίγον, ἐκρίθη. Τῆ ὑστεραίη, <sup>12</sup> ἀριστερὸν παρ' οὖς οἴδημα · τῆ <sup>13</sup> δὲ ὑστεραίη, καὶ παρὰ δεξιὸν, <sup>14</sup> ἦσσον δὲ τοῦτο · καὶ συνελειαίνετο ταῦτα, καὶ ἐμωλύνθη, καὶ οὐκ ἀπεπύησεν.
- 7. 15 'Ο παρ' 'Αλκιδιάδεω ελθών, 16 έκ πυρετών δλίγων πρό κρίσιος δρχις αριστερός φόησεν ἦν δὲ σπλῆνα 17 μέγαν έχων καὶ δὴ τότε έκρίθη
- ¹ Μετάστασιν παιδίου Κ. -παιδίου μετάστασιν vulg. καὶ ἐκ παιδίου, μετὰ στάσιν, θήλεος ἀποφθορής τετραμήνου Coray ib. ex conjectura. - Galien, après avoir indiqué plusieurs causes qui peuvent produire le trouble, παραχή, dit: δθεν, ώσπερ εκ πολυχρονίας στάσεως, τὸ έκτρωμα τοῦ παιδίου γεγένηται. Ταραχή, le dérangement de ventre, et στάσις, le trouble, prolongé suivant Galien, qui en résulta, déterminèrent l'avortement. Cela m'a conduit à changer μετάστασιν de vulg., qui ne peut s'entendre et qu'aucun traducteur n'a rendu, en μετά στάσι». — <sup>2</sup> τετράμηνον vulg. - Cette correction est indiquée par le sens, et les traducteurs l'ont suivie dans leurs traductions. — 3 μόσκο Gal. - λιθώντι dans Foes et Kühn, par une faute d'impression. - ἐξελκώθη vulg. - 4 πύον CGK, Ald., Merc., Lind. - <sup>8</sup> χάτω DH. - ἔξιν C. - <sup>6</sup> ἄρρωστος δεύτερος DJQ'. - <sup>1</sup> τερμινθοί CF. τερμίνθιες, in marg. τέρμινθοι Η. - τερμίνθια Κ. - τερμίνθι' έγ. J. - εγένοντο τερμίνθιες D. - τερμίνθοι Ald. - « Le mot de τέρμινθος, dit Galien, désigne certains boutous noirs qui naissent surtout aux jambes, et il est tiré de la ressemblance de ces boutons avec le fruit du térébenthinier pour la forme, la couleur et la grosseur; d'ordinaire ils sont surmontés d'une phlyctène noire, laquelle, se rongeant, laisse voir un fond ayant l'apparence d'une écorchure; ce fond étant ouvert, on trouve le pus. Suivant d'autres, les répuisons sont des éminences formées sur la peau, arrondies, de couleur noire, et semblables aux fruits du térébenthinier. » Cette dernière définition est la scule que donne Galien dans son Comm. sur le livre Des humeurs. - \* §. Lind. - \* [85] zzi Lind. - àprizions FGJ. Ald. - wisi CFGHIJK., Ald., Frob. Merc., Lind. - ksi vulg. - 10 8 CFGHIK,

- 5. (Affection de l'œil; gonflement des glandes du cou.) Moschus souffrant beaucoup de la pierre, il lui surviut à la paupière supérieure du côté de l'oreille un orgelet qui s'ulcéra en dedans; le cinquième et le sixième jour, du pus sortit du côté interne; les donleurs d'en bas cessèrent; il y avait une glande engorgée près de l'oreille, et une autre au bas du cou dans la direction de la glande supérieure.
- 6. (Fièvre rémittente tierce, rate grosse; parotides d'abord à gauche, puis à droite.) Le frère de la femme d'Aristée s'échanssa par la satigue d'une marche; puis il lui survint à la jambe des terminthes (ecthyma); après quoi s'établit une sièvre continue; le lendemain sueur, ainsi que tous les autres jours pairs dans la suite. Néanmoins la sièvre persistait. Il y avait un léger engorgement de la rate; épistaxis de la narine gauche, fréquentes, peu abondantes à la sois; solution. Le lendemain, gonsement parotidien du côté gauche; le jour suivant, gonsement à droite aussi, mais moins considérable. Ces gonsements s'assaissèrent et disparurent sans suppurer.
- 7. (Fièvre; rate grosse; gonflement du testicule gauche.) Celui qui vint d'auprès d'Alcibiade, ayant été affecté de fièvres légères, ent, avant la crise, un gonflement du testicule
- Ald., Frob., Merc. ήμορράγει C. αξμορδάγει vulg. 44 Ante κατ' addit zat vulg. - zzi om. CDHIJ. - 12 àp. om. C. - 15 8' CHJ, Gal. in cit. Comm. 11, Épid. vi, text. 50. - ὑστεραίη D, Gal. ib. - ὑστέρη vulg. - παρὰ om. C, Gal. ib. - 14 ήσσον δε τούτο και συνελεικίνετο ταύτα ναι εμωλύνθη καὶ οὐκ ἀπεπυήσατο Gal. in cit. ib. - ἔσσον δὲ τοῦτο καὶ ἐπεχλιαίνετο. ταύτα κατεμωλύθη (κατεμωλύνθη Ald.; κατεμολύνθη Cl, Gal.; εμαράνθη supra lin. D) καὶ οὐκ ἀπεπύησεν (οὐ κατεπύησεν DFIIIJK) vulg. - J'ai préféré συνελειαίνετο de la citation de Galien à ἐπεχλιαίνετο de vulg., parceque ce dernier verbe, qui signifie devenir plus chaud, et qui indique un travail inflammatoire, s'accorde mal avec la disparition de la tumeur sans suppuration. De plus, en considérant la phrase, je l'ai trouvée mal ponctuée, soit dans la citation de Galien, soit dans vulg.; il m'a paru que la marche du contexte conduisait à une comparaison entre les deux tumeurs, celle de droite étant la plus petite. Le azi devant suveriscativers ou ensχ) ιαίνετο conduit à la même conclusion. — 13 άρρωστος τρίτος DJ. - περί pour πzρ' dans Foes et Kühn, par nne faute d'impression. — 18 6 εκ C. δλίγου D. - 17 μέγα Κ. - μεγάλου D. - έχων μέγαν C. - έχου Gal. - post έχων addunt και αίει (ἀει DH) έχων CFGIJK.

δ πυρετός, εἰκοσταῖος· κάπειτα ¹ ὑπεγλιαίνετο άλλοτε καὶ άλλοτε, καὶ ἔπτυεν ὑπάνθηρον.

- 8.2  $^{2}$ Η ή γεὶρ ἡ δεξιὴ, σκέλος δὲ ἀριστερὸν ἐκ τῶν βηχωδέων, βραχὸ οὐκ ἄξων λόγου βηξάση,  $^{3}$  παρελύθη παρκπληγικῶς, ἄλλο  $^{4}$  δὲ οὐδὲν ἢλλοιώθη, οὐτε πρόσωπον, οὐτε γνώμην, οὐ μὴν ἰσχυρῶς  $^{5}$  ταῦτα. ἐπὶ τὸ βέλτιον ἤρξατο χωρέειν περὶ εἰκοστὴν ἡμέρην.  $^{7}$  γινόμενα, παρθένος γὰρ ἦν.
- 9. 8 Απήμαντος χαὶ ὁ τοῦ τέχτονος πατὴρ τοῦ τὴν χεφαλὴν 9 κατεαγέντος χκὶ Νικόστρατος οὐκ ἐξέθησσον· ἦν δὲ ἐτέρωθι κατὰ νεφροὺς ἀλγήματα· 10 ἐρωτήματα· 11 ἤρεον γὰρ αὐτοὺς ἀεὶ πληροῦσθαι ποτοῦ 12 καὶ σίτου.
- 10. 'Οθύνας τὰς ἰσχυροτάτας, ὅτω τρόπω <sup>13</sup> διαγνοίη ἄν τις ἰδών ὁ φόδος, αἱ εὐφορίαι, αἱ <sup>14</sup> ἐμπειρίαι, καὶ αἱ δειλίαι.
- 11. Τόωρ το ταχέως θερμαινόμενον, καὶ ταχέως ψυχόμενον, 
  15 αἰεὶ κουφότερον. Τὰ βρώματα καὶ τὰ πόματα πείρης δεῖ, εἰ ἐπὶ τὸ 
  16 ἴσον μένει.
- 12. 'Ρητέον, ὅτι, αἴματος ρυέντος, <sup>17</sup> ἐχχλοιοῦνται, καὶ ὅσα ἄλλα τοιαῦτα, <sup>18</sup> ὅτι πρὸς τὸ <sup>19</sup> ὑγρκίνειν, καὶ ξηραίνειν, καὶ θερμαίνειν, καὶ ψύχειν, πολλὰ κν τις τοιαῦτα <sup>20</sup> εὕροι.
- ¹ Ύπεχ)εαίνετο Ι. ὑπάνθηρόν (sic) F. ὑπανθηρόν vulg. -- ² ἤ om. Gal., Merc. – βήξασι Gal. – βηζάση (sic) C. —  $^3$  παρεώθη (sic) C. —  $^4$  δ' C. – ηλοιώθη D. — \* ταῦτα Gal. – ταύτη vulg. – ἡμέραν Gal. — \* ἡ π. γ. κατάρδηξις Gal. – καταστήριξιν  $C.-^{3}$  γεν. C,  $Gal.-^{8}$  αποίμαντος DFGI,  $Ald.-^{9}$  κατεμγότος, in marg. κατεαγέντος C.- καταγέντος vulg. - εξέβησσον DFGHIJK, Ald., Frob., Merc. - ἐξέβηξαν C. - ἐξέβησσεν vulg. -  $^{10}$  ἐρωτ. om. Lind. -  $^{11}$  εἴρεον C. - ἡρώτων gl. F. - γάρ αὐτούς om. C. - αὐτήν Ald., Frob., Merc. - αἰεί Lind. -12 καί Gal. - ή vulg. — 15 γνοίη C. — 14 ἐμπορίαι G, Ald., Frob. - καί om. K. — 18 αίει CDFGHIJK, Ald., Merc. - αεί vulg. - δείται Gal. in cit. De alim. fac. I, 2. - 16 τσον JK, Gal. - τσον vulg. - μένοι Κ. - μένη, Gal.. ib. - D'après Galien, ἐπὶ τὸ ἴσον μένειν n'est pas précis, et l'on ne sait si cela doit s'entendre du temps que les substances alimentaires passent dans les voies digestives, ou des qualités diverses qu'elles possèdent. Il ajoute qu'on peut douter que les aliments et les boissons επί το τσον μένει; que cependant Hippocrate lui-même a dit: il est plus facile de restaurer avec des boissons nutritives qu'avec des aliments solides (Aph. II, 11,. Ce sont ces remarques qui m'ont déterminé à traduire comme j'ai fait. - 17 εκχλοιούνται CH, Gal., Lind. - εκχλιούνται DK. - εκχλοούνται vulg. - Galien, citant cette phrase, Comm. III. ad. Prorrh. 131. lit ziuzzog

gauche; il était porteur d'une grosse rate; pour lors la fièvre fut jugée le vingtième jour; plus tard il cut de temps à autre un peu de chaleur fébrile et une expectoration un peu rouge.

- 8. (Paralysie à la suite d'une toux; épidémie de toux à Périnthe, Ép. vi, 7, 1.) Celle qui, à la suite d'une toux quurte et sans importance, éprouva une paralysie du membre supérieur droit et du membre inférieur gauche, n'offrit aucune autre altération, rien à la face, rien dans l'intelligence; et encore la paralysie ne fut-elle pas intense; cette femme compinença à aller mieux vers le vingtième jour. Le mieux coincida à peu près avec l'éruption des règles, qui apparaissaient alors pour la première fois, peut-être; car c'était une jeune fille.
- 9. (Malades préservés de la toux de Périnthe, Ép. vi, 7, 1, par une affection rénale, Ép. vi, 7, 10; comp. Ép. iv, 29. On voit par là qu'Apémante et sa famille étaient de Périnthe.) Apémante et le père du charpentier, celui qui eut une fracture du crâne, et Nicostrate ne toussèrent pas; mais ils avaient des douleurs ailleurs, aux reins; interrogés, ils dirent qu'ils se remplissaient continuellement d'aliments et de boissons (Ép. vi, 1, 5).
- 10. (Des douleurs.) De quelle façon apprecier l'intensité des douleurs? Consulter la crainte, la tolérance, l'expérience, la timidité.
- 11. ( De l'eau, Aph. v, 26.) L'eau qui s'échausse promptement et se refroidit promptement est toujours plus légère. Relativement aux aliments et aux boissons, il est besoin d'expérience pour en déterminer l'équivalence.
- 12. (Pertes de sang, décoloration.) Il faut dire que des pertes de sang donnent une teinte verdâtre à la peau, et autres choses semblables, et qu'on trouvera beaucoup de moyens propres à humecter, à dessécher, à échausser, à refroidir.

πολλού. — 18 ότι ..... τοιαύτα om. DFGIJK, Ald., Frob., Merc. - δ καί pro δτι Gal., in cit., Ép. vi, Comm. I, text. 15. — 19 ύγιαίνειν C. — 20 είποι CDFGHIJK, Ald., Frob., Merc. - εύροι τοιαύτα Gal. ib.

- 13. Τὸ έξηχονθήμερον ἀπόφθαρμα άρσεν <sup>1</sup> τόχων ἐν ἐπισχέσεσιν, ὑγιηρόν.
  - 14. 2 Ήρακλεῖ ώδει ἐπὶ τοῦ κακοῦ ὀγδοαίω
  - 15. Δυσεντεριώδης 3 μαλλον, όστις άρα καὶ τεινεσμώδης.
- 16. Θηλάζουσα εἶτα <sup>4</sup> ἐκθύματα ἀνὰ τὸ σῷμα πάντη εἶχεν, ἐπεὶ ἐπαύσατο θηλάζουσα, <sup>5</sup> κατέστη θέρεος.
- 17. <sup>6</sup> Τῆ τοῦ σκυτέως, δς τὰ σκύτινα ἐποίησε, τεκούση καὶ ἀπολυθείση <sup>7</sup> τελέως, ἐδόκει τοῦ <sup>8</sup> μὲν χορίου τι τὸ ὑμενοειδὲς ἀπέχειν, ἀπῆλθε τεταρταίη κακῶς <sup>9</sup> στραγγουριώδης γὰρ ἐγένετο: αὐτίκα <sup>10</sup> συλλαμβάνουσα ἔτεκεν <sup>11</sup> ἄρσεν πολλὰ <sup>12</sup> δὲ ἔτεα ἤδη εἶχε, τὰ ὕστατα <sup>13</sup> οὐδ' ἐπιμήνια ἤει ὅτε <sup>15</sup> δὲ τέκοι, <sup>15</sup> διέλειπεν ἐπ' δλίγον ἡ στραγγουρίη.
- 18. Ἰσχίον δέ τις ήλγει, πρὶν ιστοχειν ἐπεὶ ιτ δὲ ἔσχεν, οὐκἔτι ήλγει. Ἐπεὶ ιε δὲ ἔτεκεν, εἰκοσταίη ἐ•ῦσα, αὖθις ήλγησεν ἐτεκεν ιθ οὖν ἄρσεν ἐν γαστρὶ ἐχούση, ἐν κνήμη κάτω δεξιῆ, ἢ τρίτο ἢ <sup>20</sup> τετάρτο μηνὶ, ἐξανθήματα, πρὸς ἃ τῆ μάννη χρώμεθα, καὶ ἐν χειρὶ <sup>21</sup> •ἐξιῆ παρὰ μέγαν

' Τόχου (ω supra lin. C), Kühn. - Galien dit dans son Comment. : « Il arrive parfois dans la dystocie causée par la rétention du sang (την τοῦ αξματος ἐπίσχεσι»), que, en raison des grands efforts que fait la femme pour expulser l'enfant, les parties sexuelles se déchirent (ἀρίσταται). Quant à ce que l'auteur dit au sujet de cette femme, que l'avortement fut salutaire (ύγτηρον την), cela n'a rien d'étonnant; en effet, la maladie fut soulagée par la fausse couche, et la femme fut sauvée. » Le commentaire montre qu'il s'agit ici d'un cas particulier, et non d'un précepte général. Au reste, la nature de ce cas particulier reste obscure. — <sup>2</sup> ήράκλεις vulg. – ήράκλειδες (sic, C. - πράκλεις δὲ H. - ἄδε vulg. - ῷδε Gal. - ἐπὶ om. vulg. - On lit dans le Glossaire de Galien : « ώδετ (sic) ἐπὶ τοῦ κακοῦ. ᾿Αρκεσιλάω δὲ καὶ κακὸν ώζει, évidemment sans iota, et non, comme le suivant, avec un ι.» La glose suivante est en effet ooer, oidairet De la première glose, les mots Άρχεσιλάφ δε καί κακὸν ἄδει appartiennent à Ép. vi, 3, 5; c'était une leçon de Dioscoride ( V. le Comm. de Galien). Quant à οδει επί τοῦ κακοῦ, c'est évidemment le passage actuel, dans lequel, comme on voit, il faut rétablir àπi, et prendre ωθει pour le plusque-parfait de έζω. Quant à ώθε de vulg. (1. ῷθε), les traducteurs latins ont mis intumuit, le faisant venir de je ne sais quel temps du verbe οἰδάω. Au reste, cette phrase est une note qui, dans sa briéveté, ne pouvait avoir de sens que pour celui qui l'avait écrite. - 3 μαλλον om. C. - δρότι (sic) ήν και την. pro όστις ά. κ. τ. C. - την. IK. - τεν. Gal. - \* έχθήματα DFGK, Ald., Frob., Merc. -\* κατέστη CDFGHIJK, Ald., Frob., Merc. - καθέστη vulg. - \* ἄρρωστος τέταρτος  $\mathrm{DJQ}'$ . – σχυτέος  $\mathrm{D}$ . – δς τ. σ. ξ. om. Lind. —  $^{7}$  τελείως  $\mathrm{D}$ . —  $^{8}$  μέν

- 13. (Note trop brève.) L'expulsion d'un avorton mâle de soixante jours fut salutaire dans la rétention du part.
- 14. (Note trop biève.) Héraclès exhalait une mauvaise odeor au huitième jour.
- 15. (Dysenterie et ténesme.) On est plutôt affecté de dysenterie, sans doute, quand on l'est déjà de ténesme.
- 16. (Éruption accompagnant l'allaitement.) Une semme allaitait; sur quoi, elle eut des boutons par tout le corps; ayant cessé de nourrir, elle sut délivrée de cette éruption pendant l'été.
- 17. (Strangurie habituelle suspendue seulement pendant les couches.) La femme de l'ouvrier en cuir ayant accouché et étant délivrée complétement, il semblait que quelque portion membraneuse du chorion avait été retenue; cette portion sortit le quatrième jour avec souffrance; car la femme fut affectée de strangurie; ayant conçu aussitôt après, elle accoucha d'un garçon; l'affection strangurique durait depuis plusieurs années; sur la fin les règles mêmes se supprimèrent. Lorsqu'elle accouchait, la strangurie se suspendait pour un peu de temps.
- 18. (Coxalgie suspendue par la grossesse.) Une femme était affectée de coxalgie avant d'être enceinte; devenue grosse, elle ne souffrait plus. Après l'accouchement, le vingtième jour, elle fut reprise de la douleur. Elle avait accouché d'un garçon. Pendant la grossesse, le troisième ou le quatrième mois, il survint au bas de la jambe droite et à la main droite près du pouce un exanthème pour lequel nous employons la

punctis notatum 1. – χορίου DJ, Lind. – χωρίου vulg. – τι om. C. – ἀπέχειν (L, vel ἀπεῖναι), Gal., Lind. – ἀπέσχειν (sic) Merc. – ἀπέσχειν vulg. – <sup>8</sup> ττραγγουρώδης C. – γὰρ om. C, Gal. – ἐγίνετο D. — <sup>40</sup> ξ. Lind. — <sup>11</sup> δ΄ ἄρσεν C. — <sup>12</sup> δ' C. — <sup>13</sup> Ante οὐδ' addit καὶ vulg. – καὶ om. C. – οὐδὲ Gal. – ἔει CDGHJK, Lind. – ἔει Fl. – εῖη vulg. – <sup>14</sup> ὅτὲ Κühn. – δὲ DFGIK, Frob. – δὲ om. vulg. — <sup>15</sup> διέλειπεν Gal. – διέλιπεν vulg. – ἐπ' δλ. χρόνον CH. — <sup>16</sup> ἔσχει J. – ln marg. ὅρα ταὐτην τὴν ἱστορίαν DIJ. — <sup>17</sup> δ' CFGHIK, Ald., Frob., Gal., Merc. – οὐκὲτι HIJK, Gal. – ἔτ' C. — <sup>18</sup> δ' CJ. – ἐπιδὴ pro ἐ. δὲ Gal. – εῖκοσταία Gal. – αῦτις C. — <sup>19</sup> δὲ pro οὖν Gal. – μέντοι C. — <sup>20</sup> τεταρταίω D. — <sup>21</sup> χ. τῆ δεξιῆ Κ. – μέγα DIK.

δάκτυλον· οὐκ <sup>1</sup> οἶό' ὅ τι ἔτεκε, κατέλιπον γὰρ ἔζάμηνον· ῷκει ² δὲ, ὡς ἐγὼ οἷμαι, ³ τὰ Άργελάου πρὸς τῷ κρημνῷ-

- 19. <sup>4</sup> Ή Αντιγένεος, <sup>5</sup> ή τῶν περὶ Νικόμαχον, ἔτεκε παιδίον, σαρκῶδες μὲν, ἔχον δὲ τὰ μέγιστα διακεκριμένα, μέγεθος δὲ ὡς τετραδάκτυλον, <sup>6</sup> ἀνόστεον, ὕστερον δὲ παχὸ <sup>7</sup> καὶ στρογγύλον αὕτη δὲ ἀσθματώδης ἔγένετο <sup>8</sup> πρὸ τοῦ τόκου· ἔπειτα ἄμα τῷ τόκῳ <sup>9</sup> πῦον ἀνήμεσεν δλίγον, οδον ἔκ δοθιῆνος.
- 20. Θυγατέρας τεχούσης διδύμους χαὶ δυστοχησάσης χαὶ οὐ <sup>10</sup> πάνυ χαθαρθείσης, ἔξώδησεν ὅλη · ἔπειτα ή γαστήρ μεγάλη ἔγένετο, τὰ · δ' ἄλλα ἔταπεινώθη · χαὶ ἐρυθρὰ ἤει μέχρι τοῦ ἔχτου μηνὸς, ἔπειτα λευκὰ χάρτα <sup>11</sup> πάντα ἤδη τὸν Χρόνον · πρὸς δὲ <sup>12</sup> τὰφροδίσια οἱ ῥόοι ἔδλαπτον, <sup>13</sup> χαὶ οἱ ἄκρητα ἔρυθρὰ ίχνευμένως ἤει.
- 21. Τῆσι χρονίησι λειεντερίησιν όξυρεγμίη 14 γενομένη, πρόσθεν μηδέποτε γενομένη, σημείον 15 χρηστὸν, οἷον Δημαινέτη ἐγένετο τοως δ' ἔστὶ καὶ τεχνήσασθαι· καὶ γὰρ αὶ ταραχαὶ αὶ τοιαῦται 16 ἀλλοιοῦσιν· τοως δὲ καὶ όξυρεγμίαι λειεντερίην λύουσιν.
- 1 Οίδα Gal. δ τι GI, Lind. δτι vulg. οί τη Κ. οί τι H. On peut croire, comme le dit Galien, qu'il ya ici l'histoire de deux malades, puisque plus haut il est dit : la femme accoucha d'un garçon, et ici : je ne sais ce que la femme mit au monde. La seconde histoire commencerait à εν γαστρί εχούση. — \* δε om. C. - ώς om. GHK. - ώς εγώ om. D. – εγώμαι C. – \* Ant. τὰ addunt ώς CFGHIK. – ἀχελώου CH. – ἀρχελώου FJ. — \* ή CK, Lind. - κρημνώ ή λ. vulg. - αντιγένεος CFH, Gal., Lind. - ἀντιγενέος vulg. - 5 ή των περί ν. C. - ή περί το N. vulg. - ή περί Ν. Chouet, Kühn. - ή περί τον Ν. Lind. - ή το περί Ν. Gal. - ή τον περί Ν. DFGHI. –  $\hat{\eta}$  τὸν περὶ Ν. Κ. –  $\hat{\eta}$  τῶ περὶ Ν. J. –  $\hat{\eta}$  τὸ περὶ Ν. Ald., Frob. - έτεχε Η. - τέχε vulg. - Galien dit que cet accouchement serait fort singulier, si on ne devait y voir un avortement. - 6 αν δοτέον C. -Les traducteurs latins rendent υστερον par tandem. Evidemment υστερον signifie ici l'arrière-faix. - " καὶ Gal. - καὶ om. vulg. - στρογγῦ)ον J. - " πρὸς Κ. – ἔπειθ' ἄμα τόχω Gal. in cit. De dyspn. III, 11. — ο πύον CGI, Ald., Frob., Lind. - δοθίηνος Ι. - διδύμας Ι. - 10 πάντη DFHIJK. οὲ Gal. - ἥει CDHJK - ἥει FI. - εἴη vulg. - ἴει Lind. - 11 ἤοη πάντα K. — 12 τὰ ἀρρ. CD, Gal. - Galien, dans son commentaire sur ce passage et dans le préambule de son Comm. sur Ép. vi, nous apprend que les anciens exemplaires portaient αξ οὐραλ ἔβλεπον. C'était la leçon que Dioscoride avait suivie dans son édition. Heraclide de Tarente, regardant cette leçon comme improbable, supposa que le premier copiste avait omis la barre transversale dans le 0, et avait écrit obezt, au lieu de θύραι; par conséquent il lisait αί θύραι ξβλεπου. Il paraît aussi, par le

pondre d'encens. Je ne sais ce que la semme mit au monde; car je la quittai au sixième mois; elle demeurait, si je ne me trompe, chez Archélaüs, près du précipice.

- 19. (Produit dissorme de la conception; oppression; rejet d'un peu de pus.) La femme d'Antigène, laquelle appartenait à la maison de Nicomaque, accoucha d'un fœtus charnu, ayant les parties les plus considérables distinctes, long de quatre doigts, sans os, et un arrière-faix épais et rond. Cette femme devint oppressée avant l'accouchement; puis, en accouchant, elle rejeta un peu de pus, comme s'il provenait d'un furoncle.
- 20. (Lochies incomplètes; enflure du ventre; écoulement.) Une femme acconchée de denx jumelles, après un travail pénible, et n'étant pas complétement purgée, fut prise d'une enflure générale; puis le ventre se gonfla, et l'enflure du reste du corps disparut; un écoulement rouge persista jusqu'an sixième mois, puis il fut remplacé par un écoulement trèsblanc qui ne cessa plus; l'écoulement la génait pour les approches sexuelles, et au temps réglé il survenait un écoulement rouge intempéré.
- 21. (Lienterie, Aph. vi, 1.) Dans les lienteries chroniques, les rapports aigres qui survicunent, lorsqu'ils n'existaient pas préalablement, sont un signe favorable; Démænète en a offert un exemple; peut-être devrait-on essayer de provoquer artificiellement ces rapports acides; car de telles perturbations modifient; peut-être aussi les rapports acides ont-ils la propriété de guérir la lienterie.

préambule de Ép. vt, que Héraclide lisait προς δε το Αφροδίσιον; de sorte que le tout signifiait: les portes regardaient le temple de Vénus, et ce serait une indication de la demeure de la malade. Suivant Galien, ni la leçon primitive, ni la correction ne sont intelligibles, et il proppse σίρδοι ἔδλαπτον. Cette conjecture, très-judiciouse, donne un sens satisfaisant. Tous nos miss ont σίρδοι. — <sup>15</sup> καίοι (sic Κ. – ἄκριτα C. – ἰκνευμένος C. – ἰκνεύμενα VIIg. – ἐκνεύμενα Κ. – ἤει CDGHJK, Ald. – ἤει FI. - ἔει vulg. — <sup>14</sup> ἐπιγενομένη L. – πρ. μ. γ. οπ. Κ. – μὴ C. — <sup>15</sup> ἀγαθόν L. – δημενέτω C. – δὲ Gal. – αὶ ταρ. οπ. Κ. — <sup>16</sup> ἀλύουτιν C.

- 22. Ἰήθη ¹ ἐλλεβόρου πόσει Λυχίη· τὰ ὕστατα σπλὴν μέγας, καὶ ² ὀδύναι, καὶ πυρετὸς, καὶ ἐς ῷμον ³ ὀδύναι· καὶ ἡ φλὲψ, ἡ κατὰ σπλῆνα, ἐπ' ἀγκῶνι ἐτέτατο· καὶ ⁴ ἔσφυζε μὲν πολλάχις, ⁵ ἔστι δ' ὅτε καὶ [οὐ·] οὐκ ἐτμήθη, ἀλλ' ἄμα ἱδρῶτι ⁶ διῆλθεν, ἡ αὐτόματον ἐξ οῦ, ⁻ διιόντων, δ σπλὴν, τὰ δεξιὰ ἐνετείνετο, πνεῦμα ἐνεδιπλασιάζετο, οὐ μὴν μέγα· παρεφέρετο, ⁵ περιεστέλλετο· φῦσα ἐνεοῦσα· οὐ διἤει κάτω οὐδὲν, ⁵ οὐδὲ οὕρει· ἀπέθανε πρὸ τοῦ τόχου.
- 23. Τὰ ἀμφὶ φάρυγγα, ἐτερόροπα, ὁρμήσαντα, οὐκ ἐφηλκώθη, ἐπὶ τὰ ἀριστερὰ μετῆλθεν, ¹0 ἔς σπλῆνα ὀδύνη ἦλθεν ἀκρίτως. Ἱέρωνι ἐκρίθη πεντεκαιδεκαταίω. Τῆ ¹¹ Κώου ἀδελφεῆ ἦπαρ ἐπήρθη σπληνικὸν τρόπον, ἀπέθανε ¹² δευτεραίη. Βίων ἄμα ούρει τε ὑπέρπουλυ ἀνυπόστατον, καὶ αἴμα ἐζ ἀριστεροῦ· ἦν γὰρ καὶ ¹³ ὁ σπλὴν κυρτὸς καὶ σκληρὸς, καὶ ἀνω: ¹⁴ περιεγένετο· ὑποστροφή.
- 24. <sup>3</sup>Ην οὲ τῶν χυναγχικῶν τὰ παθήματα <sup>15</sup> τάδε · τοῦ τραχήλου οἱ σπόνδυλοι ἔσω ἔζβεπον, τοῖσι μὲν ἐπὶ πλέον, τοῖσι <sup>16</sup> δ' ἐπ'
- <sup>1</sup> Έλεβ. C. λυκινίη DQ'. λυκίνη Gal. De dyspnæa, III, ed. Bas. p. 194. - 2 δδύναι (bis) HIJ. - 3 δδύναι FG, Ald. - 4 έσρυξε Gal. - « L'auteur, dit Galien, emploie le mot ἔσρυζε, les battements étant un signe de l'inflammation et de la tuméfaction, pour lesquelles les anciens se sont servis du mot σουγμός, » Ce commentaire montre que έσουζε doit s'entendre non des pulsations du pouls, mais des battements qui se manifestent dans les parties gonflées. C'est ici le mot πολλάκις qui détermine cette acception. — ε έστι δ' ότε est, dans vulg., rapporté à καὶ οὐκ ἐτμήθη; mais cela ne fait pas de sens. Les traducteurs latins le rendent par interdum vero neque secta est (vena). Or, que signifie que parfois on n'ouvrit pas la veine? D'autre part, le commentaire de Galien prouve que, d'après le texte, la saignée n'avait pas été pratiquée. « Naturellement, est-il dit dans ce commentaire, la veine du pli du bras, laquelle se porte à la rate, devint tendue, esset dù au sang épais, bourbeux, bouillant, qu'elle contenait. Le remède le plus efficace de cette affection, surtout à cause de l'inflammation de la rate, est la saignée; mais on ne la pratiqua pas. » Pour donner un sens à la phrase et pour retrouver les particularités signalées par Galien, ce qu'il y a de plus simple à faire, c'est d'ajouter อบี devant อบัx. J'ai mis cet อบี entre crochets. - 6 « Ce qui prouve, dit Galien, que l'auteur a voulu signaler aussi le gonflement présenté par la veine, c'est ee qu'il ajoute: αλλ' αμα ίδρωτι διηλθεν, ή αὐτόματον; indiquant par là que le gonflement disparut soit par les sueurs soit autrement. » Ce commentaire explique suffisamment ce membre de phrase. -  $^{7}$  διτόντων C. - δὲ ἰόντων Vulg. - ὲνετείνατο D. - ἐνετέτατο Gal. - ἀνεδιπλασιάζετο Gal. - εδιπλασιάζετο Gal. in cit. De dyspnæa, Ill, 9. - 8 πε-

- 22. (Cas d'infection purulente? Ép. vi, 6, 15.) Lycie fut traitée par une potion d'hellébore; à la fin, gouflement de la rate, douleurs, fièvre, douleurs gagnant l'épaule; la veine du côté de la rate devint tendue au pli du bras; elle présenta souvent des battements, mais parfois elle n'en présentait pas; on ne fit pas de saignée; cela se dissipa par la sueur ou spontanément. Après quoi, la rate, le côté droit se tendirent; la respiration s'entrecoupa sans devenir grande. La malade délirait, se couvrait sans cesse; météorisme; point de selle, point d'urine. Mort avant l'accouchement.
- 23. (Cas de crise et d'absence de crise; remarquez aussi l'affection du cou à gauche et la douleur de la rate, l'épistaxis à gauche et la grosseur de la rate; direction tant signalée par les hippocratiques.) Les gonflements pharyngiens, se jetant d'un seul côté, ne s'ulcérèrent pas, ils passèrent à gauche; une douleur survint à la rate, sans crise. Hiéron eut une crise le quinzième jour. Chez la sœur de l'homme de Cos le foie se gonfla à la manière de la rate; elle mourut le deuxième jour. Bion, à la fois, rendit et une excessive quantité d'urine qui ne déposa pas, et du sang par la narine gauche; il avait en effet la rate gonflée et dure même en haut; guérison; récidive.
- 24. (Luxation spontanée des vertèbres cervicales.) Les accidents éprouvés dans l'angine furent les suivants: (1<sup>re</sup> catégorie: deplacement en avant.) Les vertèbres du cou faisaient saillie en avant, chez les uns plus, chez les autres moins. En

ριεφέρετο pro περιεστ. JK. – ούσα Gal., Kühn. – ούσσα I. — ούσα vulg. – ενεούσα CDFGHIJK, Frob., Merc., Lind. – ενιούσα vulg. – ενιούσα CDFGHIJK, Frob., Merc., Lind. – ενιούσα vulg. – ενιούσα Gal. — ο ο ολοέν Gal. – ερηλαώθη CDJ. – ερειλαώθη vulg. – ερειλαώθη Gal. — 10 εἰς Gal. – ἀλρήτως FG, Ald., Frob., Merc. — 11 αύου C. – ἀδελρεή CJ, Gal. – ἀδελρεή DFHIK. – ἀδελραίη vulg. — 12 δ. om. C. – ἄμα σύρει τε C. – ἄμα τε ούρει vulg. – ὑπέρπουλυ D, Lind. – ὑπέρπολυ vulg. — 13 δ. om. C. — 14 εγένετο DK.— 16 τοιάδε Gal. in cit. text 55, Comment. 2, in Prorrh. I. Merc. in marg. – ἐρρέποντο Κ. – ἐπὶ DHGL, Ald., Merc. in marg.. Lind., Cal. in cit. ib., et in cit. De locis affectis, IV, 6. – ἐπίπλεον CK. – ἐπὶ om. vulg. — 16 δ' ἐπ' ἔλασσον CH. – δ' ἐπ ἔλαττον L, Gal. in cit. ib., Merc. in marg., Lind. – δ' ἐπέλασσον (sic) D. – δὲ πέλας vulg.

έλασσον· καὶ ¹ ἔξωθεν ² ἦν οῆλος ἔγκοιλον ἔγων ὁ τράγηλος· καὶ ήλγεε ταύτη ψευόμενος · ήν δέ καὶ 3 κατωτέρω τινὶ τοῦ δδόντος καλεομένου, <sup>4</sup> δ ούγ διροίως όζύ έστιν· έστι <sup>5</sup> δ' οξσι καί πάνυ περιφερές, μέζονι περιφερείη. 6 Εὶ μή ξύν τῷ οδόντι καλεομένω, φάρυγξ οὐ φλεγμαίνουσα, κειμένη δέ. Τὰ ὑπὸ γνάθους ὀγκηρὰ, οὐ φλεγμαίνουσιν 7 εἴχελα· οὐδὲ βουβῶνες οὐδενὶ ἤδησαν, 8 ἀλλὰ τῆ φύσει μαλλον και γλώσσαν ου ρηϊδίως στρέφοντες, αλλά μέζων τε 9 αὐτέοισιν ἐδόκεεν εἶναι, καὶ προπετεστέρη: καὶ ὑπὸ γλώσση φλέβες ἐμφανέες. Καταπίνειν 10 οὐα ἢδύναντο, ἢ πάνυ χαλεπῶς, ἀλλ' ἐς τὰς ρτινας έφευγεν, εί πάνυ εβίαζον ' καὶ διὰ τῶν ρινῶν διελέγοντο. Πνεῦμα δε 11 τουτέοισιν οὐ πάνυ μετέωρον. "Εστι 12 δ'οίσι φλέβες αί εν κροτάφοισι, καὶ ἐν κεφαλῆσι, καὶ ἐπ' αὐγένι ἐπηρμέναι. Βραγὸ δέ τι τουτέων τοῖσι 13 παλιγκοτωτάτοισι, κρόταφοι θερμοί, 14 εἶ καὶ τάλλα μή πυρεταίνοιεν. Οὐ 15 μήν πνιγόμενοι οί πλεῖστοι, εἰ μή καταπίνειν προθυμέοιντο η 16 πτύαλον, η άλλο τι· 17 οὐδ' οί όφθαλμοὶ έγκαθήμενοι. Οἶσι μέν οὖν 18 ἢν ἐς ὀρθὸν ἐζόγκωμα, μήτε έτερόρδοπον, <sup>19</sup> οδτοι παραπλημτικοί ούκ έγένοντο. <sup>20</sup> απολόμενον δε εξ τινα

1 Έξωθεν C, Gal. in cit. ib., et in Comm. Aph. IV, 35, Lind. - ἔτωθεν vulg. - C'est évidemment έξωθεν qu'il faut lire. Dans le langage hippocratique, έξωθεν signifie la partie postérieure de la colonne vertébrale, έσωθεν la partie antérieure. - Addit de ante 30 Gal. in cit. ad Prorrh. - 30 dalos Gal. in cit. ad Prorrh. et ad Aph. ιν, Lind. - ἔκδηλος Gal. De locis affectis IV. - ἔνδηλος pro ἥν δ. vulg. - εὐδηλον Q'. - ἔνδηλος ἦν Merc. in marg. - ἐγκοίλω; Gal. ad Prorrh. - κοίλον Q', Gal. in cit. ad Aph. IV, et De locis affectis, Lind. - ἔλγεε Gal. in cit. ad. Aph. iv. - ἔλγει vulg. - ταῦτα Gal. in cit. ad Prorrh. - ταύπην (sic) Ald. - εν ταύτη Gal De locis affectis, Merc. in marg. -- 3 κατώτερον Gal. in cit. ad Prorrh. - καλουμένου Gal. - Post καλεομένου addit όστοῦ vulg. - όστοῦ om. C, Gal. in cit. ad Prorrh. et De locis affectis. - La suppression de ô5750 est essentielle; si on le garde, 8 qui suit paraîtra se rapporter à 65700, tandis qu'en réalité il ne s'y rapporte pas. - 4 & FGHJK, Ald., Frob., Merc. - oby' Ill. - 5 de Gal. in cit. De locis affectis. - καί om. Gal. - περιφανής Gal. in cit. ib. - περιφερής Merc. in marg. - μείζονι Gal., Merc. - περιφερία Gal. - 6 ήν Gal. in cit. ib. - σύν Gal. in cit. ib. - καλουμένω Gal. - εγκειμένη Gal. in cit. ib., Merc. in marg. - 7 εἴχελα C, Gal. in cit. ib. - ἴχελα Gal., Kühn. - ἵχελα vulg. - ἴκελλα FGIIIJ. - ἴκελλα DK. - βουβώνας CFGJ, Ald. φύσει μάλλον Gal. Comm. et in cit. ib., Merc. in marg. - άλλά φύσει μέν vulg. - γλώτταν Gal. in cit. ib. - μέζων C. - μείζων vuig. - \* αλτέοις Gal. in cit ib. - εδόκεεν Gal. in cit. ib. - εδόκει vulg. - ὑπὸ τῆς γλώττης Gal. in cit. ib. - exparée; C, Gal. in cit. ib. - 10 8' obx Gal. ib. - 82 obx Lind -

#### DEUXIÈME SECTION.

arrière la region cervicale présentait un enfoncement manifeste; et le patient éprouvait de la douleur quand on y portait la main. Le lien du déplacement était un peu au-dessous de l'odontoïde, ce qui rend l'affection moins aiguë. Chez quelques-uns la tumeur était très-arrondie, et le pourtour en était plus étendu. A moins que l'odontoïde ne sût comprise dans le déplacement, le pharynx était sans inflammation et sans participation au mal. Le dessous des mâchoires offrait un gonflement, non semblable à la tuméfaction inflammatoire. Les glandes ne se tuméfièrent chez aucun, mais elles gardèrent plutôt l'état naturel. La langue ne se mouvait pas facilement. mais elle paraissait au malade plus volumineuse et plus pendante. Les veines sublinguales étaient apparentes. Déglutition des liquides, impossible, on très-difficile; la boisson remontait dans les narines, si les malades se faisaient violence. La parole était nasale. La respiration n'était pas très-élevée. Chez quelques-uns les veines des tempes, de la tête et du col étaient soulevées. Dans les cas qui s'aggravaient, les tempes offraient un peu de chaleur, lors même que du reste il n'y avait pas de sièvre. La plupart n'éprouvaient aucune suffocation, pourvu qu'ils n'entreprissent point d'avaler soit leur salive, soit toute autre chose. Les yeux n'étaient pas ensoncés. Ceux chez qui le

έδύναντο Gal. - ἢδύνατο DFG. - ἀλλά Gol. - ἐς CFGHIJK. - εἰς vulg. ρίνας ΙΚ, Gal., Kühn. - ρίνας vulg. - εξέρυγεν Q', Gal. ib. - εβιώντο CQ', Gal. ib.-Galien dit dans son Comm.: « Quelques exemplaires portent: ἀλλ' είς τάς ρίνας εξέρευγε και το ποτόν, εί πάνυ έβιώτο. » — 11 τούτοισιν Gal. ib. — 12 δε Gal. - δε οίσι και φλ. Gal. ib. - επάρμεναι (sic) DFGIK. - επαρμέναι CH, Gal. — 13 παλιγκοτωτάτοισι Gal. ib. - παλιγκοτάτοισι vulg.th εί Q', Gal. ib., Lind. - εί om. vulg. - τὰ ἄλλα Gal. ib. - πυρετταίνοιεν F. - πυριτταίνοιεν G, Ald., Frob., Merc. - 18 μήν Gal., Gal. ib., Merc. in marg., Lind. - μέν om. vulg. - προθυμέοντο (sic) Gal. - προθυμοΐντο Gal. ib. - προθυμαίοντο Ι. - προθυμοίαντο C. - προθυμίοιντο FGHK. - προθυμέσιεν J. - 16 σίαλον C. - πτύελον Gal. - το πτύαλον Merc. in marg. - τδ πτύελον Gal. ib. — 17 οὐοὲ Gal., Gal. ib. — 18 ην οπι. C. – εἰς C, Gal. – μχθ' Gal. -μη Gal. ib. - 19 οἱ τοιοῦτοι παρ. οἰχ ἐγ. Gal. ib. - οὖτοι ούτε παρ. εγ. vulg. - ούτοι ούτε π. ε. [ούτε έθνησκον] Lind. - 20 ἀπολόμενον J, Cal. ib.- ἀπολλόμενον CDFGHIK. Ald. - ἀπολλύμενον vulg. - δὲ om. Gal. - τε pro δὲ CJ, Gal. ib.

εἶόου, ἀναμνήσομαι, οὐς εξ ι οἶόα νου, περιεγένοντο. Ἡν όξ τὰ μέν τάγιστα ρηίζοντα, τὰ δὲ πλεῖστα καὶ ες τεσσαράκοντα ήμέρας περιήει· 3 τοῦτο δὲ, οἱ πλεῖστοι καὶ ἄπυροι· 4 πουλλοὶ δὲ καὶ πάνυ έπὶ ε πουλύν γρόνον έγοντές τι μέρος τοῦ έξογχώματος, καὶ κατάποσις, καὶ φωνή ἐνσημαίνουσα· κίονές τε τηκόμενοι <sup>6</sup> μινύθησίν τινα παρείγον πονηρήν, οὐδὲν 7 δοχέοντες χαχὸν ἔχειν. Οἱ δὲ έτερόβροπα έγοντες, οδτοι, 8 δχόθεν αν εγκλιθείησαν οί σπόνδυλοι, <sup>9</sup> ταύτη παρελύοντο, τὰ δ' ἐπὶ θάτερα εἴλχοντο. <sup>3</sup>Ην δὲ ταῦτα ἐν προσώπω καταφανέα μάλιστα, καὶ τῷ 40 στόματι, καὶ τῷ κατὰ γαργαρεώνα διαφράγματι: ἀτὰρ καὶ γνάθοι 11 αξ κάτω παρηλλάσσοντο κατά λόγον. 12 Αξ δὲ παραπληγίαι οὐ διά παντὸς τοῦ σώματος έγίνοντο, οίον έζ άλλων, άλλά μέγρι γειρός 13 τὰ ύπὸ τοῦ χυναγγικοῦ. 14 Οὖτοι καὶ πέπονα ἀναπτύοντες, 15 καὶ βραγυμογέες ἦσαν · 16 οίσι δ' ες δρθόν, και ανέπτυον· οίσι δε και ζύν πυρετος, ούτοι πολλῷ μᾶλλον καὶ δύσπνοοι καὶ <sup>17</sup> διαλεγόμενοι σιαλογόοι, καὶ φλέβες 18 τουτέοισι μᾶλλον ἐπηρμέναι· καὶ πόδες πάντων μὲν ψυχρότατοι, τούτων δὲ μάλιστα. καὶ ὀρθοστατεῖν οὖτοι ἀδυνατώτεροι, καὶ <sup>19</sup> οἴτινες μὴ αὐτίκα ἔθνησκον· οὓς <sup>20</sup> δὲ ἐγὼ οἶδα, πάντες έθνησχον.

¹ Νύν οἶδα Gal. ib. — ² εἰς Gal. - μ Κ. - περιείη Gal. ib. — 3 τούτων Q', Gal. ib. - δ' CFHIJK, Ald., Frob., Gal. ib. - ἀπύρετοι Q', Gal., Gal. ib., Merc. in marg., Lind. - \* πουλλοί J, Ald., Frob. - πολλοί vulg. - 5 πουλὸν CDFI, Lind - πολὸν vulg - εἶχον pro ἔχοντες Gal. ib. - 6 μινυθεῖσι C.μηνύθησεν K, Gal. ib. - πονηράν Gal. ib., Merc. in marg., Lind. - πονηρόν vulg. - πονηρά C. - 7 δοκέον G, Ald. - δὲ C. - 8 όκ. Gal. ib. - όπ. vulg. - άλλη pro αν C. - άνευ pro αν FG. - εγκλισθείησαν D. - ° αυτή FGIJK, Ald., Merc. - αυτη C. - αυτοί DH. - δε Gal. - ἐπιθάτερα Fl. - είλκετο C. - ήλκετο Gal. ib. - 10 πόματι J. - 11 αί CH, Gal. ib. - οί vulg. - παρηλλάσσοντο Gal. ib., Lind. - παρήλλασσον vulg. - παρήλλαττον J. - παρήλασσον CG, Ald., Frob., Chouet.—12 Hic repetit ην δέ ταύτα εν προσώποι καταφανέα μάλιστα καὶ τῷ σώματι Gal. - ἀηδὲ παρὰ πλῆγαι sic) C. - παραπληγίαι Gal., Gal. ib., Lind. - παραπληγαί vulg. - παράπληγαι GHIJK.-13 Les éditions mettent un point après xespos; mais à tort, comme le montre le Commentaire de Galien. — 14 octor uni om. Lind. — 15 Ante καὶ addit ούτοι Lind. - βραχυμογέες CDFGHJKL, Ald. - βραχομόγεες sic) Merc. in marg. - βραχμόδεες (sic) 1. - και βραχύ δε μόγις Gal. - βραχύ μόγις sine καὶ Gal. ib. - βραγχώδεες vulg. - οἱ Gal - οἱ Lind. - δὲ Gal. ib., Lind. δρθρου Lind. – ἀνέπτυον D. – ἀπέπτυον να' . – ἀπεπτύοντο Gal. ib. – ἄπεπτον Lind. - Galien, à ce membre de phrase, dit : « Ceux chez qui le déplacement

déplacement des vertèbres était direct et sans inclinaison à droite ou à gauche, ceux-là n'étaient pas frappés de paralysie. S'il vient à ma connaissance que quelques - uns d'eux aient succombé, je le rappellerai; mais tous ceux que je connais à ce moment out réchappé. Parmi ces malades les uns s'amendaient très-promptement; mais la plupart allaient jusqu'à quarante jours, et, cela, sans fièvre dans la plupart des cas, beaucoup même conservant pendant longtemps une portion de la saillie morbide des vertèbres, ainsi qu'une déglutition et une voix significatives; la luette, qui se fondait, offrait une certaine atrophie fatigante sans paraître avoir aucun mal. (2º catégorie : déplacement latéral.) Mais quand le déplacement était latéral, les patients, de quelque côté que les vertébres s'inclinassent, étaient frappés de paralysie de ce côté et de contracture de l'autre. La paralysie était surtout apparente à la face, à la bouche et au voile du palais; de plus la mâchoire inférieure présentait une déviation proportionnée. Mais la paralysie, différente en cela des autres, ne s'étendait pas dans tout le corps ; cet effet de l'angine ne dépassait pas le bras. Ces malades rendaient, par l'expectoration, des matières cuites et s'essoufflaient promptement (ceux qui avaient le déplacement en avant expectoraient aussi). Ceux chez qui il y avait fièvre, offraient à un bien plus haut degré la dyspnée, l'expuition de la salive tout en parlant, et le gonflement des veines; tous avaient les pieds très-froids, mais surtout ces derniers, qui étaient aussi le plus impuissants à se tenir debout, même quand ils ne moururent pas très-rapidement. De tous ceux qui sont venus à ma connaissance, aucun n'a réchappé.

de la vertèbre était en avant, expectoraient sans peine (ἀκόπως). » Je ne vois dans notre texte rien qui réponde à ἀκόπως. Il ajoute que ce membre de phrase est une parenthèse. En effet c'est une remarque rétrospective sur les malades de la première catégorie. — <sup>46</sup>οῖτι ἐὲ om. Lind. — πολλὸ Gal. ib. — δύσπνοι Frob. — <sup>47</sup> διαλεγόμενοι σιαλοχόοι Q', Gal. ib., Merc. in marg., Lind. — διαλεγομένοισι σιαλοχόοι Gal. — διαλεγομένοισιν κλλοχόοι vulg. — <sup>48</sup> τούτοισι Gal. ib. — <sup>40</sup> εἴ τινες Gal. ib. — <sup>20</sup> δ' Gal.

## 4 TMHMA TPITON.

1. Ές Πέρινθον περί ήλίου τροπάς ολίγον τάς θερινάς ήλθομεν. Ἐγεγόνει <sup>2</sup> δὲ δ γειμών εὐδιος, νότιος τὸ <sup>3</sup> δὲ ἔαρ καὶ τὸ θέρος, \* πάνυ άνυδρον μέγρι πληϊάδων \* δύσιος · εἶ γάρ τι καὶ ἐγένετο, ην όσον ψεκάς καὶ 6 οἱ ἐτησίαι οὐ κάρτα ἔπνευσαν, καὶ οἱ πνεύσαντες διεσπασμένως. Τοῦ θέρεος χαῦσοι ἐπεδήμησαν πολλοί · ἦσαν δὲ ἀνήμετοι 7 καὶ κοιλίαι ταραγώδεες, λεπτοῖσιν, ύδατώδεσιν, άχολοισιν, ἐπάφροισι πολλοῖσιν, ε ἴσγοντα ἔστιν ὅτε καὶ ὑπόστασιν τεθέντα, έξ οΐων δή καὶ έξαιθριαζόμενον 9 τὸ εἴκελον ἰσατώδει διαγώρημα, 10 διά παντός κακόν. Έν τουτέοισι πολλοί κωματώδεες ἦσαν καὶ παράφοροι, 11 οἱ 🞉 ἔζ ΰπνων τοιοῦτοι εγινοντο· ὅτε δὲ ἐγερθεῖεν, κατενόουν πάντα. Πνεύματα μετέωρα, οὐ μὴν πάνυ· οὖρα λεπτά μέν τοῖσι πλείστοισι, καὶ όλίγα, ἄλλως δὲ οὺκ ἄγροα. Αίμοββαγίαι ἐκ ρινών οὐκ ἐγένοντο, εἰ μὴ δλίγοισιν, οὐδὲ 12 παρ' ὧτα, εὶ μή τισι, περὶ ὧν ὕστερον γράψω. Οὐδὲ σπλῆνες ἐπήροντο, οὐδὲ δεξιὸν ὑποχόνδριον οὐδ' ἐπιόδυνον κάρτα, οὐδ' ἐντεταμένον ἐσχυρῶς: ἦν δέ τι ἐνσημαΐνον. Καὶ μάλιστα ἐκρίνετο πάντα τὰ πολλὰ περί τεσσαρεσχαίδεχα, δλίγα σύν ίδρῶτι, •λίγα σύν ρίγει, χαί πάνυ δλίγοισιν ύποστροφαί εγίνοντο. Υπό δε τὰς ψεκάδας τὰς γενομένας εν τῷ θέρει, 18 ἐπεφαίνετο ίδρώς εν τοῖσι πυρετοῖσι καί τινες αὐτίκα ίδρῶτες 14 ἐπ' ἀρχῆς ἐγίνοντο, οὐ μὴν κακοήθως: και

<sup>\*</sup> Τ. τρ. om. CFGHIJK. - καιρού κατάστασις DJ. - κατάστασις καιρού Frob., Merc. - καταστάσιος καιρού Ald. - \* δ' C. - δ om. D. - νότειος C. xxi v. Lind. - 3 δέ CDFGHIKQ', Lind. - δέ om. vulg. - 4 παν DFIIIK. - 6 ούσεως C, Gal. - 72 om. C. - ο τον Lind. - 6 οί D. - αί Η. - οί οια. vulg. - διεσπαρμένως Gal. - 1 και om. C. - επ' κρροίσι vulg. - " έσχον" τὰ δὲ ἔστιν ότε C. — ° τὸ ἵκελον (ἵκελλον FGH); εἴκελον C; ἴκελλον Κ). Ἰσα (τσα FK; σσα J) τῷ εἴδει (ἰσατώδει C) διαχωρήματα vulg. - Galien dit dans son Commentaire: « Le membre de phrase έξ οΐων δή και εξαιθριαζόμενον indique la grande àcreté des humeurs ténues et mordantes, lesquelles, bien que les selles aient été laissées en repos et exposées à l'air, ne perdent pas le bouillonnement écumeux du à l'échaussement interne. » Quant à ισατώδει pour ισα τῷ είδει, cette correction s'appuie sur le sens. sur un hon ms. et sur le passage parallèle de Ép. 1v; elle est donc assurée. Enfin διαχωρήματα de vulg. m'a semblé avoir été amené par le pluriel apparent de τσα τῷ εἴδει; je l'ai mis d'accord avec το εἴκελον. auquel la marche de la phrase le rattache naturellement. - 10 diamantes FIJK .- κακῶν CH. - 41 οἱ δ' C. - δ' ἐξ ὅπνου Gal. in cit. Comm. in Aph. 11,

#### TROISIÈME SECTION.

1. (Constitution atmosphérique à Périnthe; causus qui régnèrent; les observations 3 et 4 de cette section y appartiennent, et la double observation, Ép. 1v, 45, est probablement prise à cette constitution; éruption miliaire chez les femmes.) Nous vînmes à Périnthe à peu près vers le solstice d'été. L'hiver avait été serein et austral, le printemps et l'été tout à fait sans pluie jusqu'au coucher des Pléiades; en effet, s'il pleuvait, ce n'était qu'une ondée. Les vents étésiens ne soufflèrent guère, et, quand ils soufflèrent, ce fut irrégulièrement. En été il régna beaucoup de causus ; ils furent sans vomissements. Le ventre fut dérangé: selles ténues, aqueuses, non bilieuses, écumeuses, donnant parfois un dépôt quand on les laissait reposer, et telles que, même exposées à l'air, les déjections, semblables à du pastel, furent toujours mauvaises (Ép. 1v, 45). Dans cette affection beaucoup eurent du coma et du délire, c'était surtout le sommeil qui amenait cet état; quand ils s'éveillaient, ils reprenaient toute leur connaissance. Respiration haute, sans l'être extrêmement; urines ténues chez la plupart et peu abondantes, mais non de mauvaise couleur. Il n'v eut point d'epistaxis, si ce n'est chez un petit nombre, non plus que des parotides, si ce n'est chez quelques-uns, sur lesquels je reviendrai plus loin (Ép. 11, 3, 3 et 4). La rate ne se gonflait pas; et l'hypochondre droit n'était ni très-douloureux, ni très-tendu, cependant il n'était pas sans donne quelque signe. Cette fièvre se jugcait généralement vers le quatorzième jour, en peu de cas avec la sueur, en peu de cas avec le frisson; et en très-peu de cas il y eut des récidives. Ce

<sup>1.-</sup> ἐγἐνοντο D, Gal.- ὁ' CFGHIJK, Ald., Frob., Merc. — ¹² παρωτίδες (παρωτάτοισιν CDFGHIJK), περὶ (εἰ μἢ pro περὶ J) ἄν (περὶ ἄν om. C) ὕστ. γρ. vulg. — La comparaison de ces diverses variantes m'a suggéré les modifications que j'ai introduites dans letexte. Les cas de parotides dont l'auteurse réserve de parler sont ceux de Zoile et d'Empédotime. – ἐντεταμένον CDHJK, Gal., Lind., Chouet, Kūhn. – ἐντεταμμένον vulg. – ξὺν (bis) Lind. — ¹³ ὑπερ. Gal. – υρετοῖσι C. — πυρέττουσι vulg. – πυραίττουσι l. — ¹⁴ ἐπ' αὐτοῖς pro ἐπ' ἀρχῆς J.

1 τισιν ύπὸ τοῦτον τὸν γρόνον ἐκρίθη ξὸν ίδριῶτι. Ἐγένοντο 2 δὲ ἐν τοῖσι θερινοῖσι πυρετοῖσι περὶ <sup>3</sup> έβδόμην καὶ ὀγδόην καὶ ἐνάτην τρηγύσματα εν τῷ γρῶτι, κεγγρώδεα, 4 τοῖσιν ὑπὸ κωνώπων 5 μάλιστα εἴκελα ἀναδήγμασιν, οὐ πάνυ κνησμώδεα· ταῦτα δ δὲ διετέλει πεχρι χρίσιος. άρσενι δε ούδενὶ εἶόον ταῦτα έξανθήσαντα. γυνή οὲ οὐδεμία ἀπέθανεν, ἢ ταῦτα ἐγένετο. Το Οτε οὲ ταῦτα ἐγένετο, βαρυήχοοί τε ήσαν και κωματώδεες πρόσθεν δε οὐ κάρτα ήσαν κωματώδεες, ήσιν έμελλε ταῦτα έσεσθαι· οὐ μήν τὸ σύμπαν διετέλεον: χωματώδεες δέ καὶ ὑπνώδεες, τὸ 8 θέρος καὶ μέγρι πληϊάδων δύσιος έπειτα μήν αγρυπνίαι μαλλον. Άταρ οὐδε το σύμπαν υπό τῆς καταστάσιος ταύτης ἔθνησκον. Κοιλίην μέν οὐν οὐκ ἐνεδέγετο 9 οὐδ' ἐν τοῖσι γεύμασιν ἱστάναι, ᾶλλὰ παρὰ λόγον ὅετο ἄν τις ἰήσασθαι ζυμφέρειν, καίτοι υπέρπολλα έστιν οίσι 10 τὰ διιόντα ἦν. 11 Τὸ ἐν ψύγει χεῖσθαι ½ ἐπιβεβλημένον, ὡς ἔλχη μὲν τὸ ψυγρὸν, θάλπη δὲ <sup>13</sup> τὸ τοιοῦτον εἶδος. Ἐκ προσαγωγῆς <sup>14</sup> ἐστι μᾶλλον καὶ τὸ μηδέν τη φύσει πάθος γίνεσθαι. Έφ' 15 οἶσί τε καλ όκοῖα τὰ σημεῖα, καλ πλείω ή μείω γινόμενα, γάσμη, βήξ, πταρμός, σχορδίνημα, έρευξις, φῦσα· 16 πάντα τὰ τοιαῦτα διαφέρουσιν. τησιν ἐν 17 πυρετοῖσιν άσωθεσι, φριχώθεσιν, έρεύθονται πρόσωπα, χοπιώθεες, δμιμάτων όδυνώδεες, 18 καρηθαρίαι, παραπληγίαι καὶ γυναικεῖα, ἢν 19 ἐπιφαί-

<sup>1</sup> Teres J. - rotter vulg. - Ante Exp. addit zat vulg. - zat om. J. - ξύν C, Lind. - σύν vulg. - 2 δέ CDFGHIJK, Ald., Frob., Merc., Gal. -καὶ vulg. -  $^3$  έβδόμην καὶ δηδόην καὶ ἐνάτην J ( έννάτην C; ἐννάτην Lind.).- ζ καὶ η καὶ θ vulg. - τρηχύτματα CD, Gal., Chouet.- τρηχίτματα vulg. - \* τοῖς C. - ή τοῖσιν Lind. - κωνωπέων Gal. - κόπων Κ.- \* Ante μ. addit γινομένοις vulg.; γινομένοισι Lind. - γιν. om. C. - εἴκελα C. - ἴκελα Gal., Kühn. - Lesla vulg. - Exella K. - Lesla FGHI. - 6 de K. - de om. vulg. - άρσεν FGK. - ταύτα C. - τοιαύτα vulg. - ἐξανθήματα DQ'. - 1 ότε δε ταύτα εγένετο C H. in marg.\ - έτε δ. τ. ε. om. vulg. - βαρυήχοι (sic) Frob. - βαρύκοοι CDFGIK, Ald. - 8 θέρεος J. - κοιλίης Gal. - ο οὐδ' έν τ. γ. C. - οὐθε sine εν vulg. - Ιστάναι C, Lind. - έστάναι vulg. - παράλογον  $C_* - \pi \alpha \rho \alpha i \delta \gamma \omega_5 J_* - \tau^{10}$  τὰ διτόντα  $C_* - \tau άδ'$  ἰόντα vulg. - τὰ ἰόντα Lind.- ταῦτ' ἰόντα J. - τὰ δ' ἰόντα Merc. - 11 τὸ C, Lind. - τῷ vulg. - Dans les traductions on joint τω à ce qui précède. Mais il faut lire τὸ et commencer là une nouvelle phrase. V. le passage parallèle Ép. vi. -12 ἐπεβ. C. - ὑποβ. vulg. - Ελκη CDFGIK. - Ελκει II. - έλκοτ vulg. - θάλπη CDFGIK. - θάλπει vulg. - θάλπειν Lind. - Pour n'avoir pas connu les subjonctifs donnés par les mss., les traducteurs se sont mal tirés de ce passage. - 43 τὸ om. D. - 44 ἐπὶ Gal. - ἐς pro καὶ Lind. - καίτοι

fut à l'époque des ondées de l'été que la sueur parut (Ép. 11, 1, 2). Dans les fièvres, en quelques cas, les sueurs survinrent tout d'abord dès le début, sans malignité; et à cette époque, chez certains, la crise se fit avec sueur. Il se manifesta dans les fièvres d'été, vers le septième, le huitième et le neuvième jour, à la peau, des aspérités miliaires, très-semblables à des morsures de cousins; elles n'étaient pas très-prurigineuses; elles persistaient jusqu'à la crise. Je n'ai vu cette éruption chez aucun homme, mais aucune des femmes qui la présentèrent ne mourut. Lorsqu'elle apparaissait, les femmes devenaient dures d'oreilles et étaient prises de coma ; auparavant, celles qui devaient avoir l'éruption n'offraient guère d'accidents comateux. Au reste ce symptôme ne fut pas constant durant tout le règne de l'affection; le coma et la somnolence ne dominèrent que pendant l'été et jusqu'au coucher des Pléiades; passé ce temps, l'insomnie prédomina. En somme, cette constitution ue fut pas meurtrière. Il ne couvenait pas, même tout en alimentant le malade, de resserrer le ventre, et on aurait cru à tort qu'il importait d'en guérir le relachement, bien que chez quelquesuns les évacuations sussent excessives. Il convient d'être couché dans un lieu frais, mais d'être couvert (Ép. v1, 4, 14), afin d'avoir à la sois un air frais et de la chaleur. C'est en allant par progression qu'on met surtout l'économie à l'abri des accidents. Voir aussi sur qui les signes et quels signes sont plus ou moins nombreux : le bâillement, la toux, l'éternument, les pandiculations, les rapports, les gaz intestinaux (Ép. vi, 5, 1); tout cela présente des différences (Ép. v1, 5, 1). Les femmes qui, dans des fièvres avec nausées et frissons, ont la face rouge, éprouvent de la lassitude, des douleurs dans les yeux, de la

ρτο καὶ τὸ Gal. — μηθ' ἐν τῆ φ. C. — πάθος Gal., Lind. — πάθο CJ. — πάθει vulg. — γίνεται Gal. — ⁴δ ἤτι Gal. — δὲ ρτο τε Lind. — φύσα Gal., Κühn. — φύσσα J. — φύσα vulg. — ' δ τὰ τ. π. CDIK. — πάντα om. (F, restit. in marg.) J. — διαφείρουσιν (sic) D. — διαφθείρουσιν vulg. — διαφέρουσιν est suggéré par οὐ τοῦ κὐτέου παντάπασι τρόπου du passage parallèle Ép. vi. —  $^{17}$  πυρετοῖς C. — ἀστώδεσι Κ. — φρικώδεες D. — πρόσωπον Κ. — ' δ καρν- δαρεῖαι FGIK. — '  $^{19}$  ἐπιφαίνεται Gal.

νηται, μάλιστα δὲ ἦσι πρῶτον, ἀτὰρ καὶ 1 παρθένοισι καὶ γυναιξὶν ἦσι διὰ χρόνου, ἀτὰρ καὶ ἦσι μὴ ἐν ῷ εἴθισται χρόνῳ, ἡ ὡς δεῖ, 

†ἐπιραίνονται, ἔπειτα ἔξωχροι γίνονται. Μέγα ³ δ' ἐν ἄπασι, τὸ καὶ ἔξῆς, καὶ ἐν ῷ χρόνῳ, καὶ ἐφ' οἴσιν. Τοῖσι 5 πάνυ χολώδεσιν, 
ἐν πυρετοῖσι μάλιστα, ὅλως [οῖσιν] ἐπὶ σκέλεα ἡ κάθαρσις.

- 2. Φαρμάκων <sup>6</sup> οὲ τρόπους ἴσμεν, ἐξ ὧν γίνεται ὁκοῖα ἀσσα·οὐ γὰρ πάντες <sup>7</sup> ὁμοίως, ἀλλ' ἄλλοι ἄλλως εὖ κεῖνται· καὶ ἄλλα ὅσα πρωϊαίτερον ἢ ὀψιαίτερον ληφθέντα· <sup>8</sup> καὶ οἱ οἰαχειρισμοὶ, οἶον <sup>9</sup> ἢ ἔηρᾶναι, ἢ κόψαι, ἢ ἐψῆσαι· καὶ τὰ τοιαῦτα <sup>10</sup> ἐῶ τὰ πλεῖστα, καὶ ὁκόσα ἐκάστω, καὶ ἐφ' οἶσι <sup>11</sup> νουσήμασι, <sup>12</sup> καὶ ὁπότε τοῦ νουσήματος, ἡλικίην, εἴδεα, δίαιταν, <sup>13</sup> ὁκοίη ὥρη ἔτεος, καὶ ἤτις καὶ ὁκοίως ἀγομένη, καὶ τὰ τοιαῦτα.
- 3. 14 Ζωίλω τῷ παρὰ τὸ τεῖχος, ἐκ βηχὸς πεπείρης, πυρετὸς όξὸς, καὶ 15 προσώπου ἔρευθος, καὶ κοιλίη ἀπολελαμμένη, πλὴν πρὸς ἀνάγκην, πλευροῦ όδύνη ἀριστεροῦ, καὶ οὖς κατ' ἔξιν όδυνῶδες πάνυ, καὶ κεφαλὴ οὐ τοσούτω. Πτύων διὰ παντὸς ὑπόπυον ἐνόσει. Ἰλλλὰ τὰ ἄλλα ἐκρίθη, καὶ 16 κατὰ οὖς ἐβράγη πῦον πουλὸ περὶ
- \* Παρθένουσε (sic) Gal. δεαχρόνου Ι. \* ἐπεραίνωνται Lind. \* δὲ Gal. - \* καὶ om. DH. - \* Ante πάνυ addit ἐἐ D. -μάλα J. - Lind. a déplacé όλως οίσεν, et mis ces mots, une ligne plus haut, devant τοίσε. J'ai mis olow entre crochets; il doit être supprimé, comme on le voit Ép. 1v, 20. - 6 δέ Gal., Lind. - τε vulg. - γεγένηται Gal. in cit. De ther. ad Pis. cap. ιν. - οκοία άττα Gal. ib. - όποια άττα vulg. - όποιάτσα (sic) C. όποϊάσσα J. - ασσα GlK, Ald., Gal. - καὶ ασσα DQ', Lind. - D'après le Comm. de Galien il faut entendre pápuzza dans le sens non de médicaments en général, mais de remèdes évacuants, purgatifs ou vomitifs. - ομοίως Gal., Gal. ib. in cit. - ομοίως om. vulg. - σύγκεινται pro εδ κεΐνται Gal., Lind. - και άλλα όσα Gal. ib. - και άλλοθι όσα Lind. - και άλλοθι sine δοα vulg. - πρωταίτερον ή δψιαίτερον Gal. ib., Lind. - πρωττέρον ή δψίτερον vulg. - \* καὶ οἱ διαχειρισμοὶ Gal. ib., Lind. - διαχειρισμοῖσιν sine καὶ οἱ vulg. — <sup>ο</sup> ή om. Gal. ib., Lind. – ξηράναι Κ, Kühn. – ξηράναι vulg. — <sup>10</sup> εδ pro ἐω Gal. - ἔως τὰ πλείστα μειώσει πλείω pro ἐω τ. πλ. Gal. ib. - καὶ C, Gal. ib., Lind. - καὶ om. vulg.- ὁκοῖα Gal. ib.- ὁπόσα C. - " νοσ. C, Gal. — 12 και έφ' ή τε του νοσήματος ήλικία, ιδέα, διαίτη Gal. ib. - νοσήματος CFGHIK, Ald., Frob., Gal. - ιδέαν D. - ειδέαν vulg. - είδεα C. διαιτάν C. — 15 όποιη vulg. - όχοια ή ωρη έτεος, όχοιως άγωμεν, και τά τ. Gal. ib.— 14 ζωύλω C. — 18 έρ .πρ. C. – κπολελαμένη C. – Galien, reprenant l'énumeration des symptômes, cite le genstement et la tension de l'hypochondre; cela ne se trouve pas dans notre texte actuel. - Igo C. έδονώθεις CDFGIJK, Ald. - κεραλής CDFGIIK, Ald., Merc. - τοσούτο Kühn.

pesanteur de tête, des paralysies. Observerles menstrues, si elles apparaissent, surtout quand c'est la première fois; quelles jeunes filles et femmes les ont à de longs intervalles, quelles les out hors de l'époque habituelle, ou autrement qu'il ne convient, et deviennent blâfardes. En tout il importe grandement de considérer quelle est la suite, et en quel temps, et sur qui. Chez les gens très-bilieux (Ép. 1v, 20), surtout dans les fièvres, la purification se fait généralement sur les membres inférieurs.

- 2. (Des médicaments évacuants.) Nous connaissons la nature variée des médicaments évacuants, par laquelle ils produisent tels et tels effets; car tous ne conviennent pas semblablement, et les uns conviennent dans un cas, les autres dans un autre. Il y a encore les différences qui résultent de l'administration anticipée ou tardive; il y a les manipulations, telles que dessécher, piler, cuire. J'omets beaucoup d'autres remarques du même genre: ainsi quelle dose pour chacun, dans quelle maladie, à quelle époque de la maladie, l'âge, l'habitude du corps, le régime, la saison de l'année, quel en est le caractère, quelle elle est, comment elle marche, et autres choses semblables.
- 3. (Causus appartenant à la description générale, Ép. 11, 3, 1, et du nombre des cas avec parotides que l'auteur s'est réservé de signaler, p. 101; parotide du côté de la douleur de poitrine.) Zoïle, qui demeurait près de la muraille, sut pris, à la suite d'une toux qui était à maturation, d'une fièvre aiguë: rougeur du visage, ventre resserré, ne rendant que par lavement ou suppositoire, douleur du côté gauche de la poitrine; douleur de l'oreille du même côté, très-violente; douleur de la tête, mais moins intense. Son expectoration sut un peu purulente durant tout le cours de la maladie. Mais les autres ac-

<sup>-</sup> πτύον CFGHI, Ald. - πτύον J. - διαπαντός FHIJK. - ὑπώποον Ald. - ἐνώπει FHIK. - ὑπώποι G, Ald. - <sup>46</sup> καὶ τὰ κατὰ J. - πύον CFGIK, Ald., Merc., Lind. - πουλύ CDFGHIJK, Ald., Frob., Merc. - πολύ vulg. - ἐννάτεν GIII, Lind. - ένν. CF.

δγδόην ἢ ἐνάτην. Αί¹ δ'αρχαὶ τῆς ἐνάτης, ὀδύνης τοῦ ὡτὸς τέλος, οὖκ² οἶδ' ὅπως · ἄνευ ῥίγεος ³ ἡ κρίσις, ἴδρωσε κεφαλὴν κάρτα.

4. \*Καὶ ἀτὸς Ἐμπεδοτίμη ξύγκαυσις, καὶ ἀριστεροῦ πλευροῦ ἀνω, ἄμα ἀτὶ, ὀδύνη, μάλιστα κατ' ἀμοπλάτην, ἀτὰρ καὶ ἔμπροσθεν. ὅΠτύαλα πουλλὰ, κατ' ἀρχὰς πτυέντα ἀνθηρὰ, καὶ ἀμφὶ ἐθδόμην ἢ ὀγδόην ⁶ ἐπὶ τὰ πέπονα. Κοιλίη ἑστήκει μέχρις ἀμφὶ ἐνάτην ἢ δεκάτην. Ἡ ὀδύνη ἀπέσδη, οἴὸημα ¹ ἀνίει, καὶ ἱὸρώτια ἐγένετο ˙ οὐ μὴν ἔκρινεν ˙ οῆλα 8 οὲ ἦν καὶ ἄλλοισι καὶ τῆ ἐξόοψ ˙ περὶ γὰρ ⁰ ἀρχομένην τὴν τοῦ ἀτὸς ὀδύνην καὶ ἡ γαστὴρ

' Δε Gal. - εννάτης DGHI, Lind. - ενν. CF. - εγδόης pro εδύνης Gal. τέλος Lind. - τέλος om. vulg. - Secutus sum, dit Foes dans ses notes, antiquum nostrum codicem, qui ita legit : αί δ' κργαί τῆς ἐνάτης, ἐδύνης του ώτος τέλος. Le codex antiques qu'a consulté Foes, n'est pas parmi tes mss. de la Bibliothèque Royale; aucun des mss. de cette bibliothèque n'a τέλος. Calvus a trouvé τέλος dans les siens; car il a mis doloris finis. Quoique le sens ne soit pas complétement satisfaisant, j'ai cru devoir plutôt suivre ces données, que chercher des conjectures. - 2 oida Gal. —  $^3$  ἐκρίθη C. – κεφαλής J. -  $^4$  και οῦτος (οῦτος. F) ἐμπεδοτίμη (ξμπεδ' δτι μη C; ξμπεδον δτι ην Martinus ap. Foes) ξύγκαυσις (ξύγμαυσις F; ξύγχαυσος Gal.) καὶ άρ. πλ. άνω κιμα ώτι (ότι C), κνωδύνη (άνοδύνη FGIJ; άν δδύνη CH ) μ. κατ' ώμοπλάτην (ώμοπλάτιν DH), άτὰρ καὶ ἔμπρ. vulg. - Passage fort altéré. Foes a rendu ainsi cette phrase : Aurisque et lateris sinistri stabilis erat quidam ardor; superne una cum aure ad scapulas præcipue dolor sedatus est; sed et prius sputa multa, etc. Foes ajoute dans ses notes: Mirum est quodnam hic impedimentum intelligat Calvus, nisi si ἐμποδιστικός ξυγκαύσεως legit, nullo profecto sensu. Cornarius de sudore capit. Ego vero vetustissimi nostri codicis fide fretus ωτὸς (pro ούτος) lego, et ardorem illum pertinacem renitentemque ad aurem et latus refero. Il est singulier que Foes se soit imaginé avoir entendu cette phrase, parce qu'il rendait par stabilis ἐμπεδοτίμη, qui n'est pas un adjectif grec. Struve, dans le Suppt. du Dict. de Schneider, dit: « ἐμπεδοτίμη, fausse leçon. Le passage entier n'a été compris ni par Linden (lisez Cornarius; la traduction de l'édition de Linden est celle de Cornarius), ni par Foes; il offre plusieurs fautes, par exemple ἀνωδύνη, qu'on a pris pour ἀνωδυνία, et ἐμπεδοτίμη, qu'on a regardé comme le féminin d'un adjectif. Ce qui peut être dit là-dessus n'appartient pas ici. » Struve est revenu en eslet sur ce passage dans Halbjährige Nachricht von dem Stadtgymnasium, Königsberg, 1820 : Là, il admet artis de Foes pour obros. mais il préférerait la forme ionienne ou aros. Il croit que le sens est le suivant: Caput valde sudavit, atque exstitit summus auris et una cum aure sinistri lateris ardor absque dolore; maxime circa scapulas, verum etiam in anteriore corporis parte. Il pense qu'il faut lire kumôuvý; il ne sait ce qu'est ἐμπεδοτίμη; il ajoute que peut-être devrait-on lire ἐμπεcidents se jugèrent, et une grande quantité de pus se fit jour à l'oreille vers le huitième ou le neuvième jour. Ce fut au commencement du neuvième que la douleur de l'oreille cessa, je ne sais comment; la crise fut sans frisson, il y cut une sueur abondante à la tête.

4. ( Méme remarque pour ce cas que pour le précédent.) Empédotime ressentit aussi une grande chaleur à l'oreille, et, en même temps, une douleur du côté gauche de la poitrine, en haut, surtout à l'omoplate, mais aussi en avant. Expectoration abondante, rouge au début, et, vers le septième ou le huitième jour, tirant à la coction. Le ventre fut constipé jusque vers le neuvième ou le dixième jour. La douleur s'éteignit, le gonflement diminua, et de petites sueurs survinrent; cependant il n'y eut pas de crise; cela, manifeste par les autres circonstances, l'était aussi par les évacuations alvines; en effet,

δωτάτη, ou έμπεπεδωμένη, de έμπεδος ou έμπεδούν. J'ai rapporté toutes les explications d'un passage aussi altéré et aussi difficile; mais, quoique dues à des hommes fort habiles, je n'en adopte aucune, et cela, en vertu d'une remarque fort simple, qui cependant n'a été faite par personne : c'est qu'il y a ici non pas une scule histoire de maladie, mais deux, comme on le reconnaît par la comparaison des jours et des symptômes. Cela établi, les corrections en découlent facilement : au lieu de ἀνωδύνη, il faut lire δδύνη; il faut, comme Struve, rapporter ἀτάρκαὶ ἔμπροσθεν à ce qui précède, et non, comme les traducteurs anciens, à cequi suit. Εμπεδοτίμη, est un nom propre, comme l'a bien vu M. L. Dindorf dans la nouvelle édition du Trésor de H. Estienne (3,861). Quant à 05-05, je pense qu'il faut adopter la leçon du Codex vetustissimus de Foes. — 5 πτύελα J, Gal. - πουλλά DFGHIJK, Ald., Frob., Merc. - πολλά vulg. - ἔπτυεν CH. πτυέντα .... έστήκει om. Κ. - 6 επί τὰ επί πέπονα C - επειτα επίπονα vulg. - ἐστήχει Ι, Ald., Frob., Merc. - μέχρι C. - ἐννάτην GHI. - ένν. C. - ἐνάτην F. - δεκάτην ή ενάτην D. - καί pro ή vulg. - ενάτην. Άμρι δεκάτην δε ή άθθυη Lind. — 7 ἐνήει DFGHIK. - ἐνῆν C. - ἐνίει J. - Vu les variantes des niss., on pourrait lire ηνίει comme Ep. vu, 46. - ίδρωτία C. - \* δ' C. - º La phrase de vulg., qui, prise isolément, est parfaitement intelligible, cesse de l'être si on la considère dans le contexte. En effet, il est dit plus baut qu'il y eut constipation jusqu'au neuvième ou dixième jour; comment le ventre aurait-il pu être dérangé au début ( ἀρχομένην) de la douleur d'oreille, qui commença avec la maladie et qui ne s'éteignit qu'à une époque déjà avancée? Je pense qu'il faut entendre ἐπεταράχθη comme un plus-que-parfait, et voir la un dérangement momentané, dont, à ce moment, la réapparition ne sembla pas critique.

- ¹ ἐπεταράχθη. ²Ερβάγη δὲ ἐχ τοῦ ἀτὸς ἐνάτη, καὶ ἐκρίθη τεσσαρεσκαιδεκάτη, κνευ βίγεος ἡ νοῦσος² τῆ αὐτῆ ἡμέρη ἐκτὰρ κκὶ τὸ πτύελον λαυρότερον ³ ἤει, ⁴ ἐπεὶ τὸ οὖς ἐββάγη, καὶ πεπειρότερον, ἱδρῶτες δὲ ⁵ καὶ ἔπειτα ἐπὶ ⁶ πουλὸν χρόνον τῆς κεφαλῆς ἐγένοντο · ¹ ἔξηράνθη ὡς τρίτη. 'Οπόσα ἄσημα κφανίζετκι, δύσκριτα, ϐ οἷον τῆ τοῦ Πολεμάρχου παιδίσκη ἐρυσίπελκς.
- 5. Οἱ ἐπὶ βουδῶσι πυρετοὶ, <sup>9</sup> χαχὸν, πλὴν τῶν ἐφημέρων, καὶ οἱ ἐπὶ πυρετοῖσι βουδῶνες, χαχίονες, ἐν τοῖσιν ὀξέσιν ἐξ ἀρχῦ; παραχμάσαντες.
- 6. Τὰ πνεύματα 10 ἐν ὑποχονδρίοισιν ἔπερσις μαλθαχή, καὶ ἔντασις οὐδετέρη. Ἐπ' αὐτῶν ἄνω 11 στρογγύλον ἐν τοῖσι δεξιοῖσιν οἷον περιφέρεια ἀποπυητική · ἄλλο 12 πρόμακρον ἐπὶ πλέον · ἄλλο κεχυμένον · ἄλλο κάτω ρέπον , καὶ ἔνθεν 13 καὶ ἔνθεν ζύντασις μέχρι τοῦ ὀμφαλοῦ ἐν πάση τῆ ἄνω ἴζει , 14 καὶ ἐπανειλεῖται , καὶ 15 ἐπείληπται ἐς τὸ περιφές. 16 \*Ην μὲν πνεῦμα 17 ἦ, ἀκρίτως λεπτύνεται θέρμη · ἢν δὲ τοῦτο διαφύγη , ἐς ἐμπύησιν δρμᾶ.
- 7. 18 Πυχνά πνεύματα, σμιχρά, μεγκλα, άραικ εξεισιν· 19 εξω μέγα, έσω σμιχρόν· τὸ μὲν ἐκτείνον, τὸ δὲ κατεπείγον· 20 διπλη ἔσω
- ' Άπεταρ. Gal. ἐρράγη CDFGHIJK, Ald., Merc., Gal. ἐρράγει vulg. έννάτη GHI. - ένν. C. - ένάτη F. - νόσος Gal. - ατάρ τη αὐτη ήμέρη και Lind.-Lind. a rapporté τῆ αὐτῆ ἡμέρη à ce qui suit, et non, comme Foes, à ce qui précède. Foes traduit : judicatusque est morbus absque rigore decimoquarto eodemque ipso die. Qu'est-ce que : la maladie fut jugée « quatorzième jour et le même jour? L'auteur fait remarquer que le jour de la crise fut sans frisson. - 5 ήει CDHJK. - ήει 1. - είη vulg. - ίη Lind. - 4 επί C. - ἐρράγη CDFGHIJK, Ald., Frob., Merc., Gal. - ἐρράγει vulg. - \* καὶ έπειτα Η. - καὶ έπειτα καὶ C. - καὶ έρπητα vulg. - έπειτα est évidemment la leçon véritable. — 6 πουλύν CD, Lind. – πολύν vúlg. - εγένοντο D, Gal. - εγίνοντο vulg. - 7 εξηράναι (sic) Κ. - δε ώς Lind. - 8 και οίον vulg. - καί om. C, Lind. - έρυσίπελας τη παιδίσκη CDFGHIJK, Ald. - ° κακοί D. — 10 ἐν C. – ἐν om. vulg. – οὐο' ἐτέρη C. — 11 στρογγύλον FGIJ, Ald. – στρογγύλων Gal. - ἀποποιητική CJ. - 12 πρόμακρον C. - μακρότερον vulg.κάτω om. D. — 13 καὶ ἔνθεν om. C. — 14 καὶ C. - ἢν pro καὶ vulg. - ἢν FIK. - η J. - ἐπανείληται CDFGHIK, Lind. - ἐπανείληπται J. - ἐπανάληται vulg. - Struve, dans le Suppl. au Dict. de Schneider, ν. ἐπκνειλέω, re garde ce passage comme désespéré; cependant en lisant ἐπανειλεῖται, ca prenantzzi de C au lieu de 🗫 de vulg., et en supprimant le point quu vulg. met après δμραίου, on a, ce me semble, un sens satisfaisant. --18 έπείληπται G. - ἐπίληπται vulg. - ἐπίλημπται DHI. - πείληπται (sic) 1.

ť

le ventre avait déjà été dérangé au début même de la douleur de l'oreille. Le pus sit éruption de l'oreille le neuvième jour, et le quatorzième la maladie sut jugée; sans frisson, le même jour. L'oreille s'étant ouverte, l'expectoration sut plus abondante et plus mûre; et des sueurs de la tête survinrent qui se prolougèrent encore longtemps après; elles cessèrent au bout de trois jours. Ce qui disparaît sans signe est d'une solution dissicile, comme l'érysipèle chez la servante de Polémarque.

- 5. (Fièvres, bubons, Aph. 1v, 55.) Les fièvres nées sur bubons sont mauvaises, excepté les fièvres éphémères; et les bubons nés sur fièvres sont pires, quand dans les maladies aiguës ils cessent dès le début de se développer.
- 6. (Gonflements venteux. Comp. Ép. 1v, 45, in fine; l'observation d'Ép. 1v a fourni presque tous les éléments de cette proposition.) Les gaz dans les hypochondres produisent un gonflement mou, sans tension d'aucun côté: tantôt le gonflement est rond à droite en haut, comme une tumeur arrondie suppurante; tantôt il est ovale; tantôt diffus; tantôt il se porte en bas avec de la tension, deçà, delà, jusqu'à l'ombilic, dans toute la région supérieure; il y a des roulements, des circonscriptions arrondies. Sont-ce des gaz? la chaleur dissipe cela sans crise; si ce moyen ne réussit pas, le cas marche vers la suppuration (Ép. 11, 1, 10).
- 7. (De la respiration. Ép. v1, 2, 3; Coa. 255.) Respiration fréquente, petite, grande, rare; expiration grande, inspiration petite; respiration lente, respiration précipitée; respiration entrecoupée comme chez ceux qui font une double inspiration; haleine chaude, haleine froide. Le remède des bâillements

<sup>-</sup> εἰς Gal. - περὶ φερὲς F. - ⁴θ την C. - τη FG. - τη J. - τη K. - ⁴γ τη J. - ἀχρήτως FGHIK, Ald., Frob., Merc. - ⁴β πνεῦμα σμιαρὸν, πυανὸν, μέγα, ὰραιὸν, σμιαρὸν, ἀραιὸν, ἔξω μ. Gal. in cit. De dyspn. III, 2. - ⁴⁰ Galien remarque qu'il manque ici ἔτω μέγα, ἔξω σμιερὸν, qui se trouve dans Ép. νι; omission due sans doute non à l'auteur, mais au premier copiste. La remarque de Galien doit nous détourner de la tentation de remρitir la lacune, qui est en effet évidente. - ²⁰ διπλη CFGHK, Ald., Frob., Merc. - ἐπανάκλισις DFG1JK, Ald., Frob., Merc.

ἐπανάκλησις, οἶον ἐπεισπνέουσιν ¹ θερμὸν, ψυχρόν. Ἰητήριον ²συνεχέων χασμέων, μακρόπνους ³ τοῖσιν ⁴ ἀπότοισι καὶ μόγις πίνουσι, μικρόπνους.

8. Κατ' <sup>5</sup> ίζιν, καὶ πλευρῶν ἔντασις ὀδυνώδης, καὶ <sup>6</sup> ἐντάσιες ὑποχονδρίων, καὶ σπληνὸς ἐπάρσιες, <sup>7</sup> ἐκ ρινῶν ρήζιες. Τὰ ἐγκαταλιμπανόμενα μετὰ κρίπιν, ὑποστροφώδεα · τὸ γοῦν πρῶτον, σπληνῶν ἐπάρσιες, ἢν μὴ ἐς ἄρθρα τελευτήση, <sup>8</sup> ἢ αίμοβραγίη γίνηται, <sup>9</sup> ἢ ὑποχονδρίου δεξιοῦ ἔντασις, ἢν μὴ διεξοδεύση οὖρα· αὕτη γὰρ ἡ

' Θερμόν, ψυχρόν Gal., Gal. in cit. - θερμώ ψυχρόν C. - έν θερμώ ψυχρόν vulg. — Le Comm. de Galien ne laisse aucun doute, il a lu θερμόν, ψυχρόν. Cependant il ne serait pas impossible qu'il fallût lire οτον επ. θερμώ ψυχρον, comme on aspire coup sur coup de l'air frais après avoir eu chaud. V. Ép. VII, 1 : ώς αν διά πνίγους πορευθείς έν σκιή καθεζόμενός τις αναπνεύσειε. Au reste telle était l'opinion de commentateurs que blame Galien De dyspn. III, 3. - \* ξ. Lind. - χασμάτων Gal. - χασμένων Ald. - 3 εν τ. Gal. in cit. De dyspn. III, 10, Lind. - 4 ἀπὸ τοῖσι C. - πίνουσε Gal., Gal. ib., Lind. - πίνουσε om. vulg. - βραχύπνους L, Gal., Lind. - μακρόπνους CDFIJK, Ald., Frob., Merc. - Dans son Comm. sur le passage parallèle Ép. vi, Galien dit qu'il a discuté, Comm. Ép. ii, les deux leçons μικρόπνους et βραχύπνους, qu'en trouvait dans les exemplaires. Mais cette portion du comment. a péri. - 5 %. C. - 6 Évezzes C. -  $^{2}$  καὶ ἐκ L. - ἐκ δ. δ. οπ. C. - ἐγκαταλιπανόμενα I. - καταλιμπανόμενα Gal. - \* ή C. - ή om. vulg. - αξμοβόαγία Gal. - γίνηται ex Ep. vi. - γίνεται vulg. - ° η L, Gal., Lind. (ην J). - η om. vulg. - εξοδεύτη L. - αὐτη L. -On lit dans le Comm. de Galien: « Une bémorrhagie résout souvent et les tumeurs de la rate et les gonflements des hypochondres. On se sert du terme ἀποσχήμματα, quand certaines humeurs, alligeant d'abord une partie, la quittent pour se jeter sur une autre. Dans Hippocrate on trouve écrit ceci sur le transport d'humeurs de la rate au foie et du foie à la rate. (Suit un passage d'Ép. vi, 2, 14, αί διαδέξιες κτλ.) Dans un tel transport, nous savons que la métastase de la rate sur le foie est dangereuse, et que celle du foie sur la rate ne l'est pas..... Une urine abondante s'empare de la plénitude des humeurs; mais si l'urine ne coule pas copieusement, cela devient cause d'une récidive. Car la vessie est comme une sentine commune du corps, qui débarrasse les viscères; et la rate, bien qu'elle se déterge la plupart du temps par le ventre, se déterge aussi quelquefois par les urines. C'est ainsi qu'on voit des urines noirâtres résoudre les maladies de la rate. L'auteur exprime ici par κατάληψις la rétention des humeurs qui assuent par les vaisseaux; de même, il lui est habituel de nommer la rétention d'urine κατάληψες ou ἀπόληψες. Quand ..... (le reste manque). » On trouve également dans le Comm. de Palladius, sur le passage parallèle d'Ép. vi (en latin, traduction de P. Crassus: le texte grec parait perdu): « Si lienem inflammatio invaserit, si futura speratur judicontinuels, c'est de faire de longues inspirations; de la dissiculté ou de l'impossibilité de boire, c'est de faire de petites inspirations (Ép. v1, 2, 4).

8. (Direction des dépôts. Crises incomplètes, récidives. Intervention médicale quant aux dépôts.) Dans la même direction sont la tension douloureuse du côté; la tension de l'hypochondre, le gonslement de la rate, l'épistaxis (Ép. vi, 2, 5). Ce qui reste après la crise, produit des récidives (Ép. vi, 1, 11; Ép. vi, 3, 21; Ép. vi, 2, 7; Ép. iv, 28; Aph. ii, 12). Ainsi, d'abord, les gonslements de la rate, s'il n'y a, soit transport sur les articulations, soit hémorrhagie, ou bien, la

catio, aut abscessus in articulos ingruit aut sanguis e naribus erumpit; si tenuis fuerit materia, materia in jecore per multitudinem urinæ effundetur. Atque sic permutatio fiet, si in splene tumor, aut in jecore inflammatio extiterit. Nam aut in articulis siet abscessus, aut sanguis e naribus profluet, aut urina copiosa ejicietur. Verum si a splene siet transmutatio, potius in articulis abscessus orietur, cum succus melancholicus terreus sit et crassus et deorsum vergens; quod si ab jecore materia transferatur, sanguinis effuvium potius expectandum. Verum si permutatio materiæ facienda est, ab jecore ad lienem eam propelli, quam e contrario satius est; quippe jecur multo nobilius est. Et hoc est quod Hippocrates voluit, cum dixit: Quæ relinquuntur post judicationem, adde tu non perfectam. Nam si perfecta fieret judicatio, denuo morbus non rediret. At cum dixit, Hæc est utriusque interceptio, per interceptionem intelligit permutationem. Nam interceptio ab antiquis proprie dicitur, quando pugnantes intercipiuntur. Sie et jam hoe in casu eveniet, si ad aliud membrum detrusa materia ipsum intercipiat. Dixit autem: utriusque, lienis scilicet et jecoris. » J'ai rapporté tout au long ce double commentaire, parce que je m'écarte de l'explication qui y est donnée Suivant cette explication, qui est loin d'être parfaitement nette, le gonssement de la rate a pour solution ou un dépôt sur les articulations, ou une hémorrhagie, ou un gonslement de l'hypochondre droit, ou un flux abondant d'urine. Mais ce sont là des crises complètes; rien ne justifie la récidive, et l'on ne tient aucun compte de la proposition que l'exemple allégué est destiné à éclairer, savoir : que ce qui reste après la crise produit des récidives. En conséquence, cela, suivant moi, signifie : quand après la crise il reste soit une tuméfaction de la rate, sans dépôt subséquent sur les articulations ou sans hémorrhagie subséquente, soit un gonslement de l'hypochondre droit, sans flux subséquent d'urine, il y a récidive. La tuméfaction de la rate ou celle du foie est ce qui reste après la crise; c'est de cette façon que les deux parties se trouvent interceptées.

κατάληψις ἀμφοῖν, καὶ ¹ ὑποστροφαί· ² ᾿Αποστάσιας οὖν ποιέεσθαι αὐτὸν ήγεύμενον· τὰς δὲ παρακλίνειν ἤδη γινομένας, ³ ἀποδέγεσθαι,  $^4$  ἢν ἴωσιν ڳ δεῖ, καὶ ὁποῖα ὸεῖ,  $^5$  καὶ ὁκόσα μὴ, ζυνδρῆν· τὰς  $^6$  δ᾽ ἀποτρέπειν, ἢν πάντη ἀσύμφοροι ἔωσι, μάλιστα δὲ ταύτας μελλούσας, εἰ δὲ μὴ, ἄρτι ἀρχομένας.

- 9. Αί τεταρταῖαι αίμοβραγίαι, δύσκριτοι.
- 10. Οί 8 διαλείποντες μίαν τῆ έτέρη ἐπιβριγεῦσιν ἄμα 9 χρίσει ἐς έδδόμην.
- 11. 10 Σχόπα ἐχ χορυζωδέων χολωδέων, καὶ φάρυγγος φλεγμονῆς, φλαύρως διαιτηθέντι, ή κοιλίη 11 ἀπελήφθη, καὶ πυρετὸς 12 ξυνεχής εγένετο, καὶ γλῶσσα εὐανθής, καὶ ἄγρυπνος · ἤτρου ἔντασις, ἰσχυρῶς, ὁμαλῶς, κατὰ σμικρὸν ἐς τὸ κάτω ἐν τοῖσι δεξιοῖσιν · πνεῦμα ὑπόπυκνον · 13 ὑποχόνδριον ἤλγει, καὶ ἀναπνέων καὶ στρεφόμενος · ἄνευ 11 δὲ βηχὸς ἀνεχρέμπτετο ὑποπάχεα. 18 'Ογδοαίω πέπλος δοθεῖσα ἀπὸ τοῦ ὑποχονδρίου μὲν ἀπῶσεν, ἐπεραιώθη 16 δὲ οὐδίν. Τῆ 17 δὲ ὑστεραίη, βάλανοι δύο προστεθεῖσαι οὐχ ἐφάνησαν · οὖρον δὲ παχὸ καὶ θολερὸν 18 λείη καὶ ὁμαλῆ καὶ ἔς τι καλῆ θολερότητι · ἤ τε γαστήρ βολερότητο γην, καὶ 19 σπλλήν ἐπηρμένος 20 καὶ κατάβδοπος ἐγένετο · ποτῷ ἐχρῆτο ὄζυγλύκει. Δεκάτη, αἷμα ἐξ ἀριστεροῦ ὑδα-
- ' Post ὑπ. addit τουτέων εἰκότως L. Cette addition provient de Ép. vi; mais justement Galien dit ici que le texte de Ép. vi est plus complet que celui de Ép. 11; il n'y a donc rien à ajouter. - \* ἀπόστασιν Q.' - ἀποστάσιες D. - αὐτῶν Q'. - Les traducteurs rendent ἡγεύμενον par perpendentem; suivant moi, ce mot signifie prenant l'initiative. - Post ήγ. addunt μη γινομένας Q', Gal.- Addition prise à Ep. vt - 3 τάς δε άπ. L, Gal., Lind. - Addition prise à Ep. vi. - ' देन हैंबजान गरिया हैहाँ प्रयो मूँ हैहाँ Gal. - देनेम pro मूँ δετ vulg. — δακόσαι δε μή σφόδρα, ξυνδράν L, Gal., Lind. - καὶ όπόσα, μή ξυνθράν δε vulg. - V. encore Ép. vt. - 6 δε Gal. - εωσι C. - ερχομένας DFGHJK, Ald. — <sup>7</sup> τετάρται (sic) C. – τεταρταίαι (sic) Frob., Merc., Lind. — 8 διαλιπόντες Κ. -διαλίποντες (sic) FGI. - επιρριγεύσιν J. - επιβρίγευσεν Vulg. - ἐπερρεγέουσεν Lind. - \* κρίσεις Gal. - ἐκ τῶν πέντε εἰς τὰ έπτὰ L, ex Ep. vi - Il s'agit des sièvres tierces légitimes se jugeant en un nombre déterminé d'accès. - 10 σκοπαί (sic), in marg. ω C. - σκοπείν Η. -σκοπῶ GJK, Ald., Frob. - Σκόπω vulg. - 11 ἀπελείφθη C. - 12 ξ. FGHIJK, Ald., Frob., Merc., Lind. - σ. vulg. - πνεύμα δὲ ὑπ. Gal. in cit. De dyspn. Ill, 11. -- 13 ύποχόνδριον C. -- ύποχόνδρια vulg. -- 14 δε om. J. - ύποπαχέα Lind. - ὑποπάχεος FGJK, Ald. - ὑπὸ πάχεος CIII, Frob., Merc. - ὑπὸ παχέος vulg. — 18 δγδοαίω CII. - δγδ. om. vulg. - ἀπῶσαν Gal. — 10 δ' C.—17 δ' CFGIIIJK, Ald., Frob., Merc.—18 λείη καὶ όμαλή (όμαλη CJ). Καὶ έστη (έστη

tension de l'hypochondre droit, s'il n'y a pas flux d'urine; de la sorte, les deux parties se trouvent interceptées; de là récidives. Quant aux dépôts, le médecin, tantôt les déterminera, prenant l'initiative, tantôt il les déviera, s'ils se font déjà; tantôt il les recevra s'ils vont là où ils doivent aller et comme ils doivent aller; sinon, il y aidera; tantôt il les repoussera, s'ils sont complétement malheureux, surtout au moment où ils se préparent, sinon, au moment où ils viennent de commencer (Ép. v1, 2, 7).

- 9. (Hémorrhagies au 4º jour. Ép. v1, 2, 8.) Les hémorrhagies au quatrième jour, sont de solution difficile.
- 10. (Durée des fièvres tierces. Fp. v1, 2, 9; Aph. 1v., 59; Coa. 144.) Les fièvres qui ont une intermission un jour, ont, l'autre jour, un frisson, y compris la crise, jusqu'au septième accès.
- 11. (Fièvre; douleur de l'hypochondre droit; gonslement de la rate, épistaxis à gauche; urine d'apparence spermatique; crise. Allusion à cette observation Ép. v1, 2, 19, et Ép. v1, 3, 3; Scopas était de Périnthe.) Chez Scopas, à la suite de coryza, de fluxions bilieuses, d'inflammation pharyngienne, et le régime ayant été mauvais, le ventre se resserra, et une fièvre continue survint; langue rouge, insomnie, tension de la région sous-ombilicale, forte, régulière, gagnant peu à peu le bas à droite; respiration un peu fréquente; douleur de l'hypochondre et quand le malade respirait, et quand il se tournait; expectoration, un peu épaisse, sans toux. Le huitième jour, le peplus (euphorbia p. L.) administré détacha, il est vrai, quelque chose de l'hypochondre, mais rien ne fut évacué. Le lendemain, deux suppositoires, mis en place, ne produisirent aucun effet; mais il y eut une urine épaisse et chargée d'une matière trouble qui, homogène et également répartie, était favorable jusqu'à un certain point; le ventre devint plus mou; et a rate, tuméfiée, tendait à s'abaisser. Le malade buvait de FIJK, Ald., Frob., Merc.) κοιλίη (ἐστηκάλη C) ἐν (ἐν om. C) θολ. vulg. - Pour rétablir cette phrase très-altérée, je n'ai eu qu'à suivre C; car

<sup>-</sup> Pour rétablir cette phrase très-altérée, je n'ai eu qu'à suivre C; car στακάλη se ramène sans cliort à ἔς τι καλή.

""καὶ [ɔ] Lind. — """καὶ [ɔ] Lind. — """ καὶ [ɔ] Lind. — """ καὶ

ρὲς ὀλίγον ἢλθεν·¹οὐ πάνυ δέ τι ὁ ἄρρωστος δι' αὐτὸ τοῦτο ὡφελήθη καὶ οὖρον ὑπόστασιν ἔχον, ² ὑπὸ οὲ τῆ ὑποστάσει ὑπόλευκόν τι προσεχόμενον πρὸς τῷ ἀγγείῳ λεπτὸν, οὖτε οἶον γονοειὸὲς οὔτε ἀνόμοιον, ³ ἔρρύη τοῦτο βραχύ. Τῆ \*δὲ ὑστεραίη κριθεὶς, ἀπύρετος· καὶ ὑπῆλθεν ὑπόγλισχρον τῆ ἐνδεκάτη, τὸ ⁵ δέ τι περιβροῦν χολῶδες. Οὔρου δὲ κάθαρσις πουλλή καὶ πλήθει καὶ ὑποστάσει, καὶ, πρὶν μὲν οἰνοποτέειν ἤρξατο, μικροῦ ⁵λάπη ὁμοίη. Διῆλθε ὸὲ τῆ ⁻ ἐνδεκάτη ὡς δλίγων ἐόντων, γλίσχρα δὲ 8 καὶ κοπρώδεα 9 θολερά· τὸ τοιοῦτον ἤει κρισίμως, ὅ τι καὶ τῷ ἀντιγένεος ἐν Περίνθῳ.

- 12. Τὰ περὶ τὰς γλώσσας αἰρόμενα <sup>10</sup> συστρέμματα, καὶ ταπεινὰ ἐόντα λιθίδια, καὶ τὰ τοῖσι ποδαγρικοῖσιν<sup>11</sup> τὰ ἀσθενέα παρ' ἄρθρα ἐκείνων ἐστίν · καὶ γὰρ ἡ ὀστέων φύσις, καὶ τοῦ σκληρύνεσθαι τοῦτο αἴτιον καὶ <sup>12</sup>τοῦ συντείνεσθαι.
- 13. Το <sup>13</sup> τῆς 'Ιπποστράτου ἐχ τεταρταίου ἐνιαυσίου ἀπεχορύφου · ὑπόψυχρος φανερῶς δοχέουσα ἔφοδος ἐπὶ <sup>13</sup> πᾶν τὸ σῶμα καὶ ἱδρώς ἐχρίθη ταύτη καὶ μετὰ ταῦτα <sup>15</sup> γυναικεῖα πλείω πλήθει καὶ χρόνω, τότε γὰρ ἐπεῖχεν · μὴ ἐστάναι ἔδοξεν ἀπόστασις.

14. 16 "Εν τῆσι • λυζούσησιν αξμοβραγίησι 17 σχημα ευρητέον, καὶ

' Οῦ π. ἐἐ τι ὁ ἄρρωστος ἐι' αὐτὸ τοῦτο ὡφελήθη Gal. in cit. in comm. - οὐ π. δέ τι ἄρρωστος (ἀρρώστως al. manu IK) αὐτὸ τοῦτο vulg. - \* ὑπὸ δὲ τη J.- ὑπὸ τη ὑπ. CDFGHIK.- ἐν δὲ τη vulg. - 3 ἐρρ. δὲ Lind. - 4 δ' CFGHIJK, Ald. — δ δ' έτι C. – περιρρούν FHIJK. – περί ρούν vulg. – πουλλή D. - πολλή vulg. - 6 λάμπη C. - 7 δωδεκάτη Lind. - Calvus a mis, dans sa traduction, dnodecima. - δλίγων CDFGIJK, Ald., Frob., Merc., Lind. δλίγον vulg. - δὲ om. Lind. - 6 καὶ om. C. - 9 καὶ θολ. K. - τὸ om. Merc. - τὸ δὲ τ. Lind. - ἢει DH. - εῖη Κ.-εὶ vulg. - κρίσιμον C. - ὅ τι J.ότι vulg. - ἀντιγενέος Κ. - ἀγκώνας pro γλ. Lind. - 10 ξ. Lind. - 11 τα om. Lind. - κείνων D. - Les goutteux, dit Galien dans le comm., sont débiles dans tout le genre fibreux. - γάρ ή om. Gal. -τοῦτ' C. - τούτοις Lind. - « Les os, dit Galien, étant par eux-mêmes durs et inslexibles, ont besoin, pour se mouvoir, de beaucoup d'articulations, qui sont les receptacles propres des affections arthritiques. » - 12 το CDFGIJK, Ald., Frob., Mere. - 13 τοῖς Ald. - ὑποστράτου C. - Galien entend qu'il s'agit du gonslement de l'hypochondre gauche. Est-ce à cause de la sièvre quarte, attribuée par les anciens à la bile noire et à la rate? ou y a-t-il quelque mot de passé dans notre texte? Il faut encore remarquer ἀπεκορύφου: ce verbe est-il employé d'une façon neutre, ou faut-il lire ἀπεκορυφούτο? — 14 των pro παν Gal.— 18 γυνακείω CFGJ. – πλετα Κ.-[ες] τότε Lind.έπειχεν CDFGJK, Ald., Frob. - ἀπειχεν vulg. -ιστάνειν C. - 18 εν τοίσι (τῆσι CDFGK, Gal. in cit. in Gloss. v. αίματορλοιβοιστάσιες) σρύζουσιν (σρίζουl'oxyglyky (t. III, p. 458, n. 26). Le dixiène jour, écoulement, par la narine gauche, d'un peu de sang aqueux; le malade n'en fut guère soulagé; l'urine déposa, et, sous le dépôt, offrit quelque chose de blanchâtre, adhérant au vase, ténu, et, sans ètre comme du sperme, n'en différant pas beaucoup; cela fut bientôt écoulé. Le lendemain, la maladie est jugée; point de fièvre; ce fut le onzième que le malade rendit des matières un peu visqueuses; le flux, autour, était bilieux; la purgation par les urines fut considérable et en quantité et en sédiment, et, avant que le malade ne commençât à boire du vin, assezsemblable à de la pituite. Les selles du onzième jour étaient, il est vrai, peu considérables, mais visqueuses, stercorales et bourbeuses. Ce futune évacuation critique; de même que dans le cas d'Antigène à Périnthe (Ép. vt, 4, 2; Ép. vt, 2, 19; Aph. tv, 74; Des hum.).

- 12. (Note obscure sur les concrétions.) Les engorgements soulevés autour de la langue, les petites pierres, et les affections goutteuses : chez les goutteux, la faiblesse est aux articulations; en effet, dans la condition naturelle des os, la même chose produit la contraction et l'induration.
- 13. (Engorgement enlevé par la sueur et les règles.) Chez la femme d'Hippostrate, à la suite d'une fièvre quarte d'un an, il y eut un engorgement (voy. note 13). Cette femme paraissant évidemment un peu refroidie, invasion sur tout le corps et sueur; ce fut une crise; et, après cela, les menstrues coulèrent abondanment et longtemps (car elles étaient alors supprimées); et l'engorgement ne sembla pas persister.
  - 14. (Position dans les hémorrhagies. Ligature dans la sai-

σιν G, Ald., Frob.; σφυζούσησιν C; φλεξούσησι Gal. ib.) αίμορραγέσι (αίμορραγίησι C, Gal. ib.) vulg. – Le comm. de Galien est très-mutilé; cependant on y voit qu'il y avait ici deux leçons, l'une φλυζούσησιν (fluentibus), qu'il préfère, et l'autre qui manque dans son texte, mais qui est sans doute σφυζούσησιν. Φλυζούσησι, interprété par βλυσύσαις, est aussi dans le Gloss. de Gal. — 17 ίσως σχίσμα Merc. in marg. — εὐρυτέον C. — εὐρὺ τὲ δν (sic) F. — εὐρὺ τὲ δν vulg. — εὐρὐτερον Gal. — εὐρετὸν Gai. in cit. ib. — εὐρητέον qui est la leçon véritable, a déjà été indiqué par Vallesius dans son comment.

- τὸ ζύμπαν ¹ εἰ ἐχ τοῦ πάνυ κατάντεος ἄναντες ποιοῖτο. Διὸ καὶ αί ἀποὸέσιες αἱ ἐν τῆσι φλεδοτομίησιν όρμῶσιν, αἱ δὲ ἰσχυραὶ κωλύουσιν ² αῗμα.
- 15. Τὸ ἔναιμον καὶ τὸ ὑπόχολον, ³οξυρεγμιῶθες 'ἴσως δὲ ἐς μέλαιναν τούτοισι τελευτἄν.
- 46. 'Ρίγη ἄρχεται γυναιξί μὲν μᾶλλον \* ἀπὸ ὀσρύος διὰ νώτου ἐς χεραλήν· ἀτὰρ καὶ ἀνδράσιν ὅπισθεν μᾶλλον, \* ἢ τὰ ἔξωθεν τοῦ οἱ ἡ θρὶξ τῶν ζώων.
- 17. <sup>6 τ</sup>Ησιν οὐδὲν ἔσω τοῦ τεταγμένου χρόνου, ἐκάστησι τὰ τικτόμενα ἀπόγονα γίνεται. Τὰ ἐπιφαινόμενα ἐν οἶσι <sup>7</sup> μησὶ γίνεται. Οἱ πόνοι ἐν περιόδοισιν, <sup>8</sup> ὅτι ἐν ἔβδομήκοντα κινέεται, ἐν τριπλασίησι τελειοῦται. <sup>8</sup> Οτι μετὰ τὰ γυναικεῖα <sup>10</sup> τὰ μὲν δεξιὰ, τὰ <sup>11</sup> δὲ ἀριστερὰ χάσκων, ὑγρότης, οἰὰ τῶν ἀπιόντων, οιαίτης <sup>12</sup> ξηρότης. <sup>6</sup>Οτι <sup>13</sup> θᾶσσον κινηθὲν, οιακριθὲν, αὖθις αὐξεται βραδύτερον ἐπὶ πλείονα χρόνον. Οἱ πόνοι περὶ τρίτην <sup>14</sup> ἡμέρην πρὸς τῆσι <sup>15</sup> πεντήκοντα, καὶ <sup>16</sup> ἕκτην πρὸς τῆσιν ἐκατόν· <sup>17</sup> μηνιαῖοι, ôευ-
- <sup>4</sup> Ei om. C. πάνο C. πάντη vulg. <sup>4</sup> σίμαι CDFGHIJK , Ald., Frob., Merc. - Foes dit que ses mss. avaient aima; les nôtres ont oimat; qui pourrait très-bien s'entendre. - δόξυρεγμῶδες D. - δ' C. - είς H, Gal. — <sup>4</sup> κπ' C. – δορύος FGI. — <sup>5</sup> Ante ή addunt φρίσσουσε τὰ ἔνδοθεν μάλλον C (H, in marg.). - πήχεων J. - πηχέων vulg. - [ἀπό τε] π. [καί] μ. Lind. - 6 οζοιν J. - χρόνου om. Lind. - έκάστοισι J. άπονα D. - ἀπόγονα, suivant Galien, signifie ici viables. D'autres rendaient ce mot par άγονα, non viables. — μη pro μ. CD. - γίνονται C. - 8 ο τι Lind. - In marg. σήμαινε ταύτα έπιστήσας ΗΙ. - κίνεται Ald. τριπλασίησε CH. – τριπλασίοισε vulg. —  $^9$   $\ddot{b}$  τε Lind. –  $\mu$ έν τὰ pro  $\mu$ ετὰ D. – τά J.-τά om. vulg. —10 [τὰ μὲν]δ. Lind. -τὰ μὲν om. vulg. - Cette correction est suggérée par Ép. vi. — \*\* δ' C, Gal. - γάσκει, [ ότε μέν ἄρόεν. ότε δε θήλο γένεται.] Lind. - Quod post mulichria dextra sinistra quidem effundens, Joannes Alexandrinus. - Dextera femella, sinistra mas sese motitat, quod per humiditatem abcuntium, cum hiat, fit, Calvus.- Il est difficile de se rendre compte de χάτιων de vulg. Le comment. de Galien, ici mutilé, ne donne aucune lumière. On lit dans son Gloss. : χασαῶν. Dioscoride le lit avec un accent circonflexe, et dit que la matrice est ainsi appelée parce qu'elle est ouverte. D'après Focs, yzozov est le participe neutre d'un verbe χασκάω (qui, il est vrai, n'existe pas), et alors on sousentend το στόμα, l'orifice utérin, ou bien l'imparfait pluriel, 3º p., du même verbe (avec omission de l'augment), et alors on sous-entend αξ μήτραι. Χάσχων (je sous-entends κόλπος, matrice, pour avoir un sens),

- guée.) Dans les hémorrhagies qui abondent, il faut trouver la situation convenable; en général, de déclive on la rendra élevée; dans les saignées les ligatures hâtent l'écoulement du sang; fortes, elles l'arrètent.
- 15. (Tempérament qui tend au mélancolique.) Les tempéraments sanguins et sub-bilieux sont sujets aux rapports acides; peut-être cela se termine-t-il en atrabile (Ép. v1, 6, 14, in fine).
- 16. (Des frissons. Ép. v1, 3, 11; Aph. v, 69. Voy. Argument, p. 34.) Les frissons commencent chez les femmes, dans les lombes de préférence, et gagnent la tête par le dos; chez les hommes aussi, plutôt dans les parties postérieures que dans les parties extérieures, par exemple, plutôt qu'aux avant-bras et aux cuisses; la peau est rare, ce que montre le poil des animaux.
- 17. (Des femmes grosses et du fœtus. Ép. v1, 8, 6.) Les semmes à qui rien n'arrive dans les limites de l'époque régulière (le 7° et le 9° mois), celles-là mettent au monde des enfants viables. Considérer en quels mois les accidents surviennent. Les douleurs suivent les périodes. Que le sœtus se meut en soixante-dix jours, est accompli en un nombre triple; qu'après l'évacuation menstruelle, la matrice est béante ou à droite, ou à gauche; humidité [connue] par ce qui s'excrète; régime sec. Que le sœtus [mâle], qui se meut et est formé le plus tôt, s'accroît d'un autre côté plus lentement et pendant plus longtemps (Ép. v1, 2, 25). Les sousfrances sont vers le troisième jour après les

ne peut se construire, puísqu'il n'y a aucun nom masculin auquel on le rapporte. C'est cette difficulté qui a fait créer à Dioscoride le mot κασκῶν, admettant sans doute un substantif d'ailleurs inusité, τὸ κάσκος ου ἡ κάσκη, qui signifiait la chose béante. et, par extension, la matrice : κασκῶν était dès-lors un génitif pluriel se rapportant soit à ἀριστερὰ, soit à ὑγρότης. — ¹² ξηροτάτης vulg. – ξηρότητος CK. – ξηρότητι HJQ'. — ¹³ ὅτι [τό] θ. διακριθὲν, κινηθὲν Lind – Ante βραδ. addit. καὶ vulg. – καὶ οπ C, Lind. — ¹⁴ ἡμὶρην FHIJ. – ἡμέραν vulg. — ¹³ ν κ. — ¹° περὶ ε. Lind. — τοῦτιν DFIK. – ρ Κ. — ¹¹ μηνιαίω J. – μηνιαίος G. – μηριαίοι (sic) C. – εευτέρω CFHJK. – β G.

τεραίω καὶ τεταρταίω. <sup>°</sup>Α δεῖ εἰδέναι <sup>1</sup> ἐς τὸν ἐπτάμηνον<sup>, ²</sup> εἰ ἀπὸ <sup>3</sup> τῶν γυναικείων ἀριθημτέοι οἱ ἐννέα μῆνες, ἢ ἀπὸ τῆς ξυλλήψιος, καὶ <sup>4</sup> εἰ ἑβδομήκοντα καὶ διακοσίησιν οἱ ἐλληνικοὶ μῆνες γίνονται, καὶ <sup>5</sup> εἴ τι προσέτι τούτοισι, καὶ <sup>6</sup> εἴ τι τοῖς ἄρσεσιν ἢ καὶ τῆσι θηλείησι <sup>7</sup> ταὐτὰ ποιέεται ἢ τἀναντία. Τῶν βρωμάτων καὶ πομάτων οἱ ὧμοι καὶ οἱ μαστοὶ ἐμφυσῶνται <sup>8</sup> καὶ τῶν ἐν <sup>9</sup> τῆ κεφαλῆ αἱ ἀκρησίαι καὶ τὰ ἐμφυσήματα ποιέουσιν <sup>10</sup> αὐξησις, ἔστ <sup>3</sup> ἀν τὰ ὀστέα στερεωθῆ. Τῶν ἐπιμηνίων περίοδος, <sup>11</sup> τὰ πρὸ τούτων βάρεα ἀδελφὰ μήνου ἀκαρτιζούσης, τῆς οὲ τροφῆς μεταβαλλούσης <sup>°</sup> διὸ τὰ γάλακτα, τῆς μεν ἀκταμήνων αποριζούσης, τῆς οὲ τροφῆς μεταβαλλούσης <sup>°</sup> διὸ τὰ γάλακτα, κακόν.

18. Τρωμάτων ἢν ἰσχυρῶν ἐόντων οἴδημα μὴ φαίνηται, μέγα

' 'Es CHJK, Gal., Lind. - είς vulg. - \* ή vulg. - \* των CDFGIJK, Ald., Frob. - τῶν om. vulg. - ἀριθμηταΐοι CDG, Ald. - ἔννεα F. ξυλλήμψιος 1. — \* εἰ C. – εἰς vulg. – ἐς H. – ἐν Q', Lind. – ο K. – χαὶ ἐς διαχ.  $D_*$  – διαχοσίσιστν  $C_*$  –  $^6$  ήτοι  $J_*$  – προσέστι  $G_*$  —  $^6$  εἴ τι C. - ήτοι vulg. - ήτοι F. - τοίσιν άρσ. Lind. - τοίσι θήλεσι C. -<sup>7</sup> ταύτα vulg. – τὰ ἐναντία C , Gal. — <sup>8</sup> καὶ τούτων αἱ ἀκρ. κ. τ. ἐ. π. έν τῆ κεραλῆ κὐξήσιας Lind. — \* τῆ om. C. – ἀκρισίαι DH. – ἀκρασίαι Gal. - 10 αύξησις C. - αὐξήσιες (D, ας alia manu) FGHIJK. - αὐξήσιας vulg. - Pour cette phrase fort obscure j'ai suivi les mss. Focs traduit: Ex eduliis et potibus humeri ac mammæ intumescunt; quin et victus intemperantia et flatus incrementum capiti addunt quoad ossa firmitatem acceperunt. — \*\* τὰ γοῦν Lind. - βάρεα ΗΙ. - βαρέα vulg. — \*\* πρ. (πρωτοτόλον Gal.) τὰ γάλακτα, τῆς μὲν τροφῆς μεταβαλλούσης, τῆς δὲ (δ' C, Gal.) διταμήνου άπαρτιζούσης. διό τα έπιμήνια, αδελρά των διταμήνων πρός δεκάμηνον τεινόντων γενόμενα (γιν. Gal.) κακόν Yulg. - πρωτοτόκων ..... άπαρτιζούσης. Τρωμάτων ..... κάκιον. Διὸ τὰ ἐπιμήνια, ἀδελρὰ τῶν ὀκταμήνων πρός δεκάμηνον τεινόντων γενόμενα, κακόν CDFGHIJK, Ald., Frob, Merc. - ούτω μέν δή γάλακτα των επιμηνίων αδελφά φησιν Ίπποκράτης, τῆς μέν διταμήνου απαρτιζούσης. της δε τροφής ύπερβαλλούσης Gal. in cit. comm. Ep. 11, 3, 36, et avec δεταμηνίου in cit. De usu partium XIV p. 525 ed. Basil. - τὰ γάλακτα τῶν ἐπιμηνίων εἰσὶ ἀδελρὰ, οησίν Ἱπποκράτης, τῆς μέν όλης ολταμήνου ἀπαρτιζούσης, τῆς δὲ τροφῆς ὑπερβαλλούσης Theophilus, De corp. hum. fabr. p. 269 ed. Greenhill, 1842. - ἔστι γὰρ τὰ γάλακτα των επιμηνίων αδελφά, ως φησιν Ίπποκράτης Gal. in cit. comm. in libr. De alim., 4, 15.-Primipararum lac ab alimento mutationem, octavo vero mense complementum et absolutionem adaptum est. Quocirca menstruæ purgationes, si in his quæ ad decimum mensem tendunt, octimestribus non absimiles siant perniciosæ sunt, Foes - Les trois citations que j'ai rapportées ne permettent guère de douter qu'il faille lire τὰ γάλκατα

cinquante, et vers le sixième après les cent; en mois, le second mois et le quatrième. Ce qu'il faut considérer pour l'accouchement à sept mois. Les neuf mois doivent-ils être comptés des règles ou de la conception? Les neuf mois grecs font-ils deux cent soixante-dix jours? S'y ajoute-t-il quelque chose? et cette addition produit-elle pour les garçons et pour les filles le même effet ou un effet contraire? Par les aliments et les boissons, il se fait des gonflements venteux des épaules et des mamelles; et l'intempérie des parties de la tête cause aussi des gonflements venteux. Il y a croissance jusqu'à l'endurcissement des os. Période des menstrues; pesanteurs éprouvées avant les règles, analogues aux souffrances des grossesses de huit mois. Le lait chez les primipares, vu qu'à huit mois de grossesse se termine [cette opération], et que l'aliment change [de lieu]; le lait, frère des règles, se produisant lorsque la femme va vers dix mois, chose manyaise.

18. (Des plaies et des gonslements consécutifs. Aph. v, 66, 67, 65.) Si après des blessures considérables, il ne se manifeste pas de gonslement, c'est un grand mal; [dans les parties

αδελγά των επιμηνίων; c'est pourquoi j'ai substitué ces mots à τά ἐπιμήνια. αδελοὰ τῶν ὀκταμήνων, qui sont une répétition de la phrase un peu précédente et qui a bien pu s'introduire lors de la dislocation sousserte par ce passage, et encore subsistant dans tous nos mss. Le lait est dit frère des règles, parce que, dans cette théorie, le sang menstruel est employé, pendant la grossesse, à la nutrition du fœtus, et, vers l'époque de l'accouchement, à la formation du lait. Galien explique toute cette théorie dans son Comm.; ce qui confirme d'autant la correction que je propose. Le comm. de Galien est très mutilé; toutefois on y lit, cité, un passage du traité De la nature de l'enfant où il est dit que les primiperes accouclent plus tôt que les autres, parce que la nourriture manque chez elles plus tot au foctus; peut être Galien citait-il ce passage à propos de la formation du lait chez les primipares. Enfin, le même comm., mutilé au point où il allait expliquer πρὸς δεκάμηνον τεινόντων, rapporte cependant à ce sujet l'Aph. v, 52, où il est dit que, si du lait s'écoule des mamelles d'une femme enceinte, le fœtus ne peut se bien porter; et il ajoute: « Or, le lait ne se produit pas dans les premiers mois. » Cela m'a paru déterminer le sens de ce membre de phrase. Au reste ce passage est obscur, et on pourrait conjecturer d'autres corrections.

κακόν τὰ Λαῦνα, γρηστόν, τὰ ἀνω ¹νεμόμενα, κάκιον. Οἶσιν οἰδήματα ²ἐρ᾽ ελκεσιν, οὐ μάλα σπῶνται, οὐδὲ μαίνονται τούτων ³ δὲ ἀρανισθέντων ἐξαίρνης, οἶσι μὲν ²ἐς τὸ ὅπισθεν, σπασμοὶ μετὰ πόνων, οἶσι δὲ ἐς τοὔμπροθεν, ἢ μανίαι, ἢ ⁵ ἀδύναι πλευροῦ όξέαι, ⁶ ἢ δυσεντερίη τὲρυθρή. Τὰ οἰδήματα ³ τὰ παραλόγως βηίζοντα, κίδδηλον, ° οἶον τῷ τοῦ ἀνδρονίκου παιδίῳ τὸ ἐρυσίπελας ἐπαλινδρόμησεν, ἢν μὴ ἐς τὸ αὐτὸ ¹ο ἔλθὸν, χρηστόν τι σημαίνη τοῦτο. Ἐκ τε γενέσιος περὶ τὸ οὖς, περὶ ἤδην ¹¹ διεδόθη, ἐτέρῳ τριταίῳ ἐκ γενετῆς ¹² γενόμενον, ἀπεπύησεν ἐναταίῳ, γίνεται οὖτος ἑδδομαῖος ὑγιής. Κακοηθέστερα τὰ ἀρανιζόμενα ἐξαίρνης.

#### TMHMA TETAPTON.

## ΠΕΡΙ ΦΛΕΒΩΝ.

1. 13 'Ηπατίτις ἐν ὀσφύϊ, μέχρι τοῦ μεγάλου σπονδύλου κάτωθεν, καὶ σπονδύλοισι 14 προσδιδοῖ, ἐντεῦθεν μετέωρος 15 δι' ἤπατος, καὶ διὰ φρενῶν ἐς καρδίην καὶ 16 ἤει μὲν 17 ἰθεῖα ἐς κληῖδας ἐντεῦθεν δὲ αί μὲν ἐς τράχηλον, 18 αί δὲ ἐπ' ὡμοπλάτας, αί 19 δὲ ἀποκαμφθεῖσαι κάτω, παρὰ σπονδύλους καὶ πλευρὰς ἀποκλίνουσιν, 20 ἐξ ἀριστερῶν μὲν μία

1 Νεμώμενα C. - τὰ ένωμα Martinus ap. Foes. - Il est douteux qu'il faille substituer ένωμα à άνω νεμόμενα d'après Aph. v, 67. Car on lit dans le comm. de Gal. : « L'auteur nomme ανω νεμόνενα les tumeurs dures et rénitentes qui la plupart du temps sout crues aussi; dans l'Aph. il les nomme ένωμα. » — \* έρ' έλκ. [ραίνεται] Lind. — \* δ' Gal. — \* ές CDFGHIJK, Ald., Frob., Merc. - èş om. vulg. - το C. - τὰ vulg. - ἐξόπισθεν Gal. --\* δουναι FGIJ, Ald., Frob., Merc. - δξείαι C, Lind. - 6 ; C. - ; Lind. exi vulg. - δυσεντερίη CDFGHIJK, Ald., Lind. - δυσεντερία vulg. -- 1 [ήν] ἐρυθρὰ ἢ τὰ οἰδήματα. [Οἰδήματα] Lind. — \*τὰ DFIIIJK. - τὰ om. vulg. - παρά λόγον Gal. - 9 ως Gal. - τῷ om. C. - 10 ἐλθόντα Lind. - σημαίνη CDFHIJ, Ald., Frob., Merc., Gal. - σημήνη Κ. - σημαίνει vulg. - " διεδώθη C. -γενετής (sic) H. - γενέης C. - 12 γενομένω vulg. - Je pense qu'il faut lire γενόμενον. - ενν. DGHI, Lind. - δ' ούτος Lind. —  $^{t3}$  ή δε ήπ. N, Oss. - Le ch. sur les veines se trouve dans le De nat. ossium et dans 2218 = N. Je désigne par Oss. les variantes puisées à la première source. - ήπατῖτις GJ. Gal., Lind , Kühn. - ήπατήτες D. - ήπατίτες vulg. - δορύς FGJ. - D'après Galien, l'hépatitide est la veine cave (Comment, in libr. De nat. hum., 2, 6); elle a été nommée ainsi à cause du viscère d'où elle sort [De Hipp. et Plat. dogm. vin, 1). Galien (ib., vi, 8', dit qu'il avait expliqué ce passage sur les veines dans le 2º livre de son traité De l'anatomie d'Hippocrate 'ouvrage aujourd'hui perdn). Il dit (Comm in libr. De nat. hum., 2.7)

gonslées] la mollesse est favorable, la rénitence est mauvaise. Ceux dont les plaies offrent un gonslement, ne sont guère exposés aux convulsions, ni au délire; mais le gonslement, disparaissant tout à coup, il survient, en cas de plaies situées par derrière, des convulsions douloureuses; en cas de plaies situées par devant, du délire, des douleurs de côté aiguës, ou nne dysenterie rouge. Les gonslements s'améliorant contre raison, sont suspects (Ép. 11, 56), (par exemple, chez l'ensant d'Andronicus, l'érysipèle se répercuta), à moins que l'affection, revenant à la même place, ne devienne un signe favorable. Une tuméfaction, formée dès la naissance à l'oreille, se porta au pubis. Chez un autre, une tuméfaction survenue le troisième jour après la naissance, suppura le neuvième; ce malade fut guéri sept jours après. Les gonslements qui disparaissent subitement sont plus mauvais.

## QUATRIÈME SECTION.

#### DES VEINES.

1. (Des veines. Description très-confuse sur laquelle je reviendrai au sujet du Περὶ ὀστέων φύσιος. Distinction entre les veines et les artères. Voy. Argument de Ep. v.) L'hépatitide (voy. note 13) est aux lombes, jusqu'à la grande vertèbre en bas, et est en communication avec les vertèbres; de là, elle s'élève à travers le foie et le diaphragme jusqu'au cœur; elle se dirige vers les clavicules. De là [des veines] les unes vont au cou, les autres

qu'Hippocrate (il attribue cette description des veines à Hippocrate) n'y a commis aucune erreur' (οὐδὶν δλως ἐψεύσατο). Il est malheureux que nous n'ayons pas l'ouvrage où Galien développait cette assertion, à laquelle il m'est impossible de donner mon assentiment. Au reste je me réserve de revenir sur ce sujet dans l'Argument du livre Περὶ ὀστέων τόπιος, qui contient plusieurs autres descriptions des veines du corps.

- '' προσδιδοῖεν N, Oss. - '5 δ' Gal - δι' ἤπ. om. N. - '6 είη C. - ή pro ἔει vulg. - '1 θεῖα Gal. in cit. De Hipp. et Plat. dogm. vi, in fine. - εὐθεῖα vulg. - εὐθεῖα CHK. - ἐς FGJN, Ald.. Frob., Merc., Lind. - εἰς vulg - κληῖδας Κühn. - κλητόας vulg. - '6 εἴ δ' C. Oss. - δ' N. - ἐς J. - ωμοπλάτην Gal. ib. - ''0 δ' C. - περὶ παρασπονδύλου καὶ πλευρᾶς Gal. ib. - ''0 Ante ἐξ addit καὶ vulg. - καὶ om. GN, Oss., Gal. ib.

έγγὺς κληΐδων, 1 ἐκ δεξιῶν δὲ, 2 ἐπί τι αὐτὴ χωρίον. Άλλη δὲ έκατέρωθεν ἀποχαμφθεῖσα, άλλη δὲ σμικρὸν χατωτέρω ἀποχαμφθεῖσα, όθεν μεν εκείνη ἀπέλιπε, προσέδωκε τῆσι πλευρῆσιν, <sup>3</sup> ἔστ' αν τῆ εξ αὐτέης τῆς καρδίης προστύγη ἀποκαμπτομένη ἐς τὰ ἀριστερά. ἀποχαμφθείσα δὲ κάτω ἐπὶ σπονθύλους καταβαίνει, ἔστ' ἄν ἀφίκηται όθεν ήρξατο μετεωρίζεσθαι, αποδιδούσα τῆσι πλευρῆσι \* τῆσιν ἐπιλοίπησιν ἀπάσαις, <sup>5</sup> καὶ ἔνθεν καὶ ἔνθεν ἀποσχίδας παρ' ἑκάστην 6 διδούσα μία ἐούσα, ἀπὸ μὲν τῆς καρδίης ἐπί τι χωρίον ἐν <sup>7</sup> τοῖσιν άριστεροίσι μαλλον ἐοῦσα, ἔπειτα ὑποκάτω τῆς ἀρτηρίης, ἔστ ἄν καταναλωθή 8 καὶ έλθη όθεν ή ήπατῖτις έμετεωρίσθη. Πρότερον 9 δὲ πρὶν ἢ ἐνταῦθα ἐλθεῖν, παρὰ τὰς ἐσχάτας δύο πλευρὰς 10 ἐδικραιώθη. καὶ ἡ μὲν 11 ἔνθα, 12 ἡ δὲ ἔνθα τῶν σπονούλων ἐλθοῦσα κατηναλώθη. 13 Εὐθεῖα δὲ ἀπὸ τῆς καρδίης πρὸς κληῖδας τείνουσα ἄνωθεν τῆς 16 άρτηρίης έστὶ, καὶ ἀπὸ ταύτης, ὥσπερ καὶ παρ' ὀσφὸν κάτωθεν τῆς 15 ἀρτηρίης, ἀΐσσει ές τὸ ἦπαρ, ή μὲν ἐπὶ πύλας καὶ λοδὸν, 16 ή δὲ ἐς τὸ ἄλλο έζης ἀφωρμήχει σμιχρὸν χάτωθεν φρενῶν. Φρένες δὲ προσπεφύκασι τῷ ήπατι, ὡς οὐ 17 ρηίδιον γωρίσαι. Δισσαὶ 18 δὲ ἀπὸ

' Ἐκδεξιών (sic) Κ. — \* ἐπί τι (τῆ C) αὐτῆ (αὐτὴ Gal.) χωρίων (χωρίον CDFGIIIJK, Ald., Frob., Merc., Gal.) άλλη ' ή δε σμικρόν κατωτέρω ι κατώτε ρουC) ἀποκαμφθείσα vulg. - ἐπί τι ταύτης χωρίου (χωρίων Lind.) όλλη δὲ σμ. κατώτε ρον ἀποκ. Gal. ib., Lind. - ἐπί τι αὐτῆς χωρίον. άλλη δε έκατέρωθεν ἀποκαμφθεῖσα, ἄλλη δε σμικρόν κατώτερον ἐποκαμφθεῖσα Ν, Oss. — " ἔστ' ἄν (ἐπὰν δὲ Gal. ib.) τι (τοι Η, Gal.; τῆ Ν, Oss., Lind.; τῆς Gal. ib. \ èš (èπ' HN, Gal. ib.) αὐτῆς (αὐτέης N, Oss., Gal., Lind.) τῆς (τής om. Gal. ib.), καρδίης προστύχοι (προστίχη IIN, Oss., Gal. ib., Lind.) ἀποκαμπτομένη (ἐπικαμπτομένη Η, Oss., Lind.) ἐς τὰ ἀριστερά και ( καὶ om. N, Oss., Gal. ib., Lind. ` ἀποκαμφθεῖτα δὲ κάτω ἐπὶ σπονδύλους καταβαίνει. έστ' αν αφίκηται ένθεν (δθεν Η, Gal., ib., Lind.; καὶ ένθεν Ν, Oss. ) ήρξατο μετεωρίζεσθαι ἀποδιδούσα τήσι πλευρήσι C . Η , in marg. ) Ν. Oss., Gal., Gal. ib., Merc. in marg., Lind. - ἔστ' ἄν ..... πλευρήσε om. Oss. - ἀπάσησιν Lind. — 8 καί CHN, Oss., Merc. in marg. - ή pro καί vulg. - και ένθεν om. Gal. ib. - ἀποσχίσιας Lind. - 6 διδούτα μία CKN, Oss., Gal., Merc. - δίδου μία DFGIIIJ, Ald. - διδυμία vulg. - διδούσα om Lind. – διδούσα,  $\mu$ ιᾶς δ' ούσα Gal. ib. –  $^{1}$ τοῖς C. – ἰοῦσα Κ. – ἔπειτα N. Oss., Gal. ib., Lind. - επὶ τὰ vulg. - ἀρτηρίας FGK, Ald., Gal. ib. - 8 και έλθη om. N, Oss. - ήπατίτις J, Gal., Lind., Kühn. - ήπατίτις vulg. - με τεωρίσθη C. - 9 γε Gal. ib. - ή om. N. Oss., Gal. ib. - 10 εδικραιώθη Erot, in Gl. – ἐδιχώθη N, Oss., Gal. ib., Merc. in marg. – ἐδιώχθη C. – διηρέθη JK. - διαιρέθη Gal. - ἐδιαιρέθη vulg. - C'est Heringa (Obs. crit.,

aux omoplates, les antres, se recourbant en bas, s'inclinent à côté des vertèbres et des côtes. Du côté gauche, une est près des clavienles; du côté droit, elle occupe un certain espace. Une autre est recourbée des deux côtés; une autre, recourbée un peu au-dessous, communique, à partir du point où la première a cessé, avec les côtes, jusqu'à ce que, se recourbant à gauche, elle rencontre celle qui part du cœur même. Recourbée en bas, elle marche sur les vertèbres jusqu'à ce qu'elle arrive au point d'où elle a commencé à s'élever; communiquant avec toutes les autres côtes, et donnant à chaque côte, deçà ct delà, des rameaux, étant unique, et placée, à partir du cœur, dans une certaine étendue, plutôt à gauche, puis audessous de l'artère, jusqu'à ce qu'elle se dépense et arrive au point d'où l'hépatitide s'est élevée; mais avant d'arriver là, elle s'est divisée vers les deux dernières côtes, et ces deux divisions se sont dépensées en allant l'une d'un côté des vertèbres, l'autre de l'autre. Allant droit du cœur aux clavieules, la veine est au-dessus de l'artère, et s'en séparc, de même qu'aux lombes elle est au-dessons de l'artère, et se jette dans le foie, l'une aux portes de ce viscère et au lobe, et l'autre dans le reste immédiatement, un peu au-dessons du

p. 106) qui a rapporté à sa place la gl. d'Erotien : ἐδικραιώθη εις ουο διηρέθη. — '' ἔνθεν, ή δὲ ἔνθεν Gal., ib. — '2 ηδ' C. – δ' Oss. – ή δὲ ἔνθα. ή δε ένθα Ν. - κατηναλώθη ΚΝ, Oss., Gal. ib. - καταναλώθη Ald. - 13 ή οὲ εὐθ. ἀπὸ N, Oss., (δ' Gal. ib.), Lind. - εὐθεία HK. - τζε Gal. ib. της om. vulg. - καρδίας Κ. - ές J. - κλητόας Oss., Gal. ib. - κλητόα J. Gal., Kühn. - xlatda vulg. - 14 åprapias Oss. - esti om. J. - degiv Oss., Lind. - δτρῦν vulg. - Je mets en regard ce passage-ci du livre De nat. ossium : ή δε αξμόβρους ἀπό της άρτηρίης ταύτης διά τουτο εσχίσθη .... έστι δὲ κατά μὲν δερὺν ἄνω ἡ ἀρτηρία, ὑποκάτω δὲ ἡ αἰμόρρους. — 15 ἀρτιριης G, Ald. - καρδίας pro άρτ. Gal. ib. - Post άρτ. addit έστι punctis notatum N. - Ante ἀίτσει addunt καὶ ἀπὸ ταύτης N, Oss., Gal. ib. — 16 πο' C, Gal. ib. - ès tò CHN, Oss., Gal. ib., Merc. in marg., Lind. -ès om. DFGIJK, Ald., Frob., Merc. - èς τὸ om. vulg. - έξης N, Gal. ib., Lind. - ἐξῆς Oss. - ἐξ ῆς vulg. - ἀρωρμήκει CFGHIJ, Gal., Gal. ib. - ἀρορμήκει vulg. - αφορμή κείς μικρόν N, Oss. - 17 ρητόιον Gal. ib. - ράδιον vulg. χωρίσαι CDFHIJKN, Oss., Gal. ib., Lind. - χωρήσαι vulg. - 18 δ' CFGHIJKN, Oss., Ald., Frob., Gal. ib., Merc.

κληίδων, αί μεν ένθεν, αί δε ένθεν υπό ¹στῆθος ες ἦτρον ὅποι δε έντεῦθεν, οῦπω οἶδα. Φρένες δε ² κατὰ τὸν σπόνδυλον τὸν κάτω τῶν πλευρέων, ᾳ νεφρὸς εξ ἀρτηρίης, ³ ταύτη ἀμφιδεδηκυῖαι. ᾿Αρτηρίαι ⁴μεν ἐκ τουτέου ἐκπερύκασιν ἔνθεν καὶ ἔνθεν δαρτηρίης τόνον ⁶ ἔχουσαι. Ταύτη ¹ δέ πη παλινδρομήσασα ἀπὸ καρδίης ἡ ἡπατίτις ἔληγεν. ᾿Απὸ δὲ τῆς ἡπατίτι-δος διὰ τῶν βρενῶν αί μέγισται δύο, ἡ μεν ἔνθεν, ἡ ⁰ δὲ ἔνθεν, φέρονται μετέωροι, πολυσχιδεῖς ¹⁰ τε διὰ τῶν φρενῶν εἰσιν, ἀμφὶ ταύτας ¹¹ καὶ περύκασιν ἄνωθεν δὴ φρενῶν, αὖται ¹² δὲ μᾶλλόν τι ἐμφανέες.

2. Δύο δὲ ¹³ τόνοι ἀπ' ἔγκεφάλου ¹¹ ὑπὸ τὸ ὀστέον τοῦ μεγάλου σπονδύλου ἄνωθεν, καὶ ¹⁵ πρὸς τοῦ στομάγου μᾶλλον ἕκατέρωθεν τῆς 
ἀρτηρίης παρελθών ἔκάτερος ¹⁶ ἐς ἔαυτὸν ἦλθεν ἴκελος ἔνί· ἔπειτα ¹¹ ἦ 
σπόνουλοι καὶ φρένες πεφύκασιν, ἐνταῦθα ἐτελεύτων, καὶ τινες ἐν∂οιαστοὶ πρὸς ἦπαρ καὶ σπλῆνα ἀπὸ τούτου τοῦ κοινωνήματος ¹৪ ἐδόκεον 
τείνειν. ᾿Αλλος τόνος ἔκατέρωθεν ἐκ τῶν κατὰ κληῖὸα σπονδύλων 
¹⁰ παρὰ ῥάγιν παρέτεινεν ἐκ πλαγίων σπονδύλων, καὶ τῆσι πλευρῆσιν 
ἀπένεμεν. Ἦστερος τοῦ αἱ φλέδες, οῦτως οὖτοι διὰ φρενῶν ἐς μεσεντέριον 
μοι δοκέουσι τείνειν, ²¹ ἐν δὲ τουτέοισιν ἐζέλιπον, ²² αὖθις ²⁵ δ'δθεν 
φρένες ἔξεπεφύκεισαν, ἀπὸ τούτου ²² ξυνεγέες ἔόντες κατὰ μέσον

¹ Τὸ στῆθος D. - ὅποι N, Oss. - ὅπη vulg. - δ' C, Gal. ib. - ² Ante κατά addit κάτω vulg. - κάτω om. N, Oss., Gal. ib. - τῶν om. Gal. ib. πλευρέων N, Oss., Gal. ib. - πλευρών vulg. - ή FGHIJKN, Oss., Ald , Frob., Merc., Lind. - ή C, Gal. ib. - ή vulg. - 3 ταῦτα Gai. - ἀμριδεβήκει έμφιβεθήχοι N). αίς (κί CN, Oss., Merc. in marg., Lind.) άρτηρίαι vulg. - ἀμφιβεβηχυτα. Άρτηρίαι Gal. ib. - Il suffit de réunir ἀρφιβεβήχει et αί pour retrouver ἐμφιδεδηχυίζει. — \* δὲ CHIKN, Oss., Merc. in marg., Lind. μέν om. D (F, restit. al. manu) J. - τουτέου N, Oss., Lind. - τούτου Gal. ib - του τένοντος (τείνοντος DFGHIK) pro τουτέου vulg. - έξεπερύκασεν DFGHIK, Ald. - περύκασεν C. - έξεπερύκασεν έκ τοῦ τένοντος J. - \* άρτηρίησι N, Oss. - ἀρτηρίη Gal. ib. - τρόπον N, Oss. - τόπον Lind. --<sup>3</sup> έχουσα Gal. ib. — <sup>7</sup> δε om. N, Oss. - τη pro πη N, Oss. - πη om. Gal. ib. - παλινδρομησάση N, Oss. - ήπατίτις J, Oss., Lind., Kühn. - ήπατίτις vulg. - έλεγεν Gal. ib. - 8 φρενών N, Oss. Gal. ib - νεφρών vulg. -\* δ' C. — 10 δέ C, Oss. – ταύτας C, Gal. ib., Lind. – ταύταις vulg. — " zai CDFGHIJKN, Oss., Ald., Frob., Merc. - τζε pro zai vulg. - αζε xaì Gal. ib., Lind. - ἄνω J. - θε pro δή N, Oss., Gal. ib., Lind. - 13 δε om. Gal. ib., Lind. - τι om. Gal. ib. - τοι pro τι J. - 13 πόνοι J. - παχέες τόνοι LN, Oss., Lind. — " πασά Gal. in cit. comm. De artic. I, 45. σφονδύλου N, Oss. - 18 προ Η. - άρτηρίας Κ. - 16 εἰς Oss. - αὐτόν C. - Fildov N., Oss. - exelog Gal. - exellog K. - eexelog C. - exellog FGHI. - Treios vulg. - 17 of ( C. Mere, in marg.; of of Foes in notis. diaphragme. Le diaphragme est uni au foie, et il n'est pas facile de l'en séparer. Deux veines, à partir des clavicules, les unes d'un côté, les autres de l'autre, se rendent sous la poitrine à la région sous-ombilicale; où elles vont de là, je ne le sais pas. Le diaphragme vers la vertèbre située au bas des côtes, là où le rein tient à une artère, est déployé. Des artères en ce point, naissent deçà et delà de l'artère ayant un cordon (nerf). C'est là sans doute que, revenant du cœur, l'hépatitide s'est terminée. De l'hépatitide, à travers le diaphragme, s'élèvent les deux plus grandes veines, l'une deçà, l'autre delà, et elles se ramifient à travers le diaphragme; autour du diaphragme, il y en a qui sont situées au-dessus, et celles-là sont plus apparentes.

2. (Vagues notions sur les nerfs sous le nom de cordons, révol.) Deux cordons (nerfs) partent de l'encéphale sous l'os de la grande vertèbre d'en haut; et chacun, longeant l'œsophage de chaque côté de l'artère, est venu à lui-même (nerf récurrent?) semblable à un seul; puis ces cordons se sont terminés là où les vertèbres et le diaphragme sont unis, et quelques-uns, douteux, ont paru, à partir de cette réunien, se rendre au foie et à la rate. Un autre cordon (nerf), de chaque côté, partant des vertèbres adjacentes aux clavicules, s'étend le long du rachis sur les parties latérales des vertèbres, et communique aux côtes. Comme les veines, ces cordons me paraissent se rendre à travers le diaphragme au mésentère; mais ils se sont arrêtés là ; de rechef, du point d'où le diaphragme est né, les cordons, étant continus vers le milieu au-dessous de

Lind.) σπ. (σφ. N, Oss.) καὶ κὶ (αί om. CN., Oss.) φρ. πε., ἐνταῦθα (addunt οῦ N, Oss.; σὐ L) ἐτελεύτων vulg. —  $^{18}$  δοκέον G. – ἐκατέρωθεν ἐκ τῶν κατά κληίδα σπονδύλων LN, Oss., Lind. – ἐκ τῶν ἐκατέρωθεν σπονδύλων sine κ. κλ. vulg. —  $^{19}$  περὶ LN, Oss – ρᾶχιν IJ. – πλαγίων C, Merc. in marg. — πλαγίων vulg. – πλαγίων σφονδύλου N, Oss. – ἀπένεμεν N, Oss. – ἀπένεμον vulg. – ἀπένειμον C. —  $^{20}$  δὲ αὶ Lind. – οὕτως om. DCFGHN, Oss. – αῦται ρτο οῦτοι Oss. —  $^{21}$  δθεν δὲ αῦται ἐξέλιπον, αῦθις ἔνθεν φρένες ἐξεπεφύκεσαν ἀπὸ τοῦ ξυνεχέες κτλ. N, Oss. —  $^{28}$  αῦτις G. —  $^{23}$  δῆθεν C. – φρένες om. G. – ἐξεπεφύκεσαν CDFHIJK, Λld. —  $^{24}$  ξυν. ἐόντες repetit I.

κάτωθεν άρτηρίης τὸ ἐπίλοιπον παρὰ σπονδύλους ¹ ἀπεδίδουν, ὅσπερ αἱ φλέδες, μέχρι ² κατηναλώθησαν πᾶν διελθόντες τὸ ἱερὸν ὀστέον.

- 3. <sup>3</sup> Έν Αἴνφ οσπριοφαγεῦντες <sup>4</sup> ζυνεχέως, θήλειαι, ἄρσενες, σχελέων ἀχρατέες ἐγένοντο, χαὶ διετέλεον · ἀτὰρ χαὶ δοροδοφαγέοντες γονυαλγέες.
- 4. <sup>6</sup> Ἐπιτηδεύειν όζυθυ μίην ἐμποιέειν καὶ χρώματος ἀναλήψιος ἔνεκα <sup>7</sup> καὶ <sup>8</sup> ἐγχυμώσιος, καὶ εὐθυμίας, καὶ φόδους, καὶ τὰ τοιαῦτα· καὶ ἢν μὲν τὸ ἄλλο σῶμα <sup>9</sup> ξυννοσέη, ξυνίῆσθαι, εἰ δὲ μὴ, τοῦτο.
- 5. 'Η 10 Στυμάργεω οἰκέτις, 11 ἢ οὐβὲ αἶμα ἐγένετο, ὡς ἔτεκε θυγατέρα, 18 ἀπέστραπτο 13 τὸ στόμα 14 τοῦ αἰδοίου, 15 καὶ ἐς ἰσχίον καὶ 16 σκέλος ὀδύνη, παρὰ σφυρὸν 17 τμηθεῖσα ἐβρήϊσεν καίτοι 18 καὶ τρόμοι 19 τὸ σῶμα πᾶν κατεῖχον ἀλλ' ἐπὶ τὴν πρόφασιν 20 δεῖ ἐλθεῖν καὶ τῆς 21 προφάσιος τὴν ἀρχήν.
- $^4$  Άποδιδούν C. ἀπεδίδου N , Oss.  $^2$  καταναλώθησαν διελθούται ( διελθόντες Lind.; πᾶν διελθόντες N, Oss. ) ες ( ες om. N, Oss., Lind.) vulg. - 3 έναίω (sic) FG (1, mut. in έν αίνω) Κ.- έν κίνω έν λιμώ οσπριοφαγέοντες σκελ. ακρ. εγένοντο· ατάρ κ. ορ. γουναλγέες Gal. in cit., Comm. Aph. III., 16. - δεπριοραγέοντες εν αίνω ΙΙ. - δεπριοραγούντες Gal. - οεπριοραγέντες FGIK Ald. - δσπριωραγώντες C. - Ante ξ. addunt εναίνω Ι, εναίμω CDGIK. - ξυνεχέες CFGJK, Ald. - δοροφαγέοντες (sic) FGK, Ald. γονυαληέες CDFGHIJK, Ald., Frob., Gal., Merc. -γουναληέες vulg. - επιτήδευτιν όξυθύμου έμποιείν, και χροιής αν. ε. και έκχυμώτιος Gal. De Hipp. et Plat. dogm. vi, in fine. - χροιής pro χρώματος Gal. De Dyspin. 111, 10. - ἀναλήψεας DFGHIJK, Ald. - 1 και om. DFGHIJK, Ald. -\* ἐκχυμώσηος C. – ἐκχυμώσιος, Gal. ib. – ἐγχυμόσιος Frob., Merc. – εὐθυ– μέης vulg. - Il faut l'accusatif pluriel. - ° ξυννοσέη C. - συννοσέη vulg. συνιήσθαι τὰ τοιαύτα pro ξ. εὶ δ. μ. τ. J. — 10 στυμάρως D (F al. manu γεω) GIK. - στυμάρεως Ι. - στυμάργου CH. - Εστυμάργεω ολεέτις Gal. in cit. De trem. et spasmo, t. VII, p. 602 ed. Kühn. - ἐκ στυμαργέω οἰκέτιδος Gal. in cit. De Venæ sect. ad Erasistratum, 5. Voy. p. 81, note 11.-" & ( GCGIJK, Ald., Frob., Merc., Lind.) idoogazia (idoogazia K; ioodoματα C) εγένετο (εγ. om. J) vulg. - ουθέ αζμα εγένετο De venæ sect. βουθέ αίμα εγένετο De trem. - Corny ( Des Airs, des Eaux, des Lieux, t. II, p. 102 ) propose η οιθαλέα οιι υθαλέα εγένετο. - 12 απέστραπτο CH,

l'artère, ont communiqué, du reste, aux vertèbres, comme les veines, jusqu'à ce qu'ils se soient dépensés, ayant parcouru tout l'os sacré.

- 3. (Influence d'une mauvaise nourriture. Ép. v1, 4, 11; comp. Ép. iv, 48.) A Ænos, tous, hommes, femmes, mangeant continuellement des légumes, devinrent impotents des membres inférieurs, et cet état persista; de plus, ceux qui mangeaient de l'ers eurent malaux genoux.
- 4. (Effet des émotions morales. Comp. Ép. v1, 5, 5.) Pour rétablir la bonne couleur et les sucs, on s'efforcera d'exciter des vivacités, des allégresses, des craintes, et autres sentiments semblables; si cet état est compliqué d'une maladie du reste du corps, on la traitera; sinon, cela suffit.
- 5. (Absence d'écoulement après l'accouchement; déviation de la matrice; douleurs; saignée.) La servante de Stymargès, qui n'eut pas même un écoulement de sang en accouchant d'une fille, éprouva une déviation du museau de la matrice; douleur à la hanche et au membre inférieur. On la saigna du pied; ce qui la guérit; et cependant des tremblements affectaient le corps entier; mais il faut aller à la cause et à l'origine de la cause.

#### TMHMA HEMIITON.

## ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΟΝΙΙΙ.

1. Όχοσοι πυβροί, εδζύβρινες, δφθαλμοί σμιχροί, πονηροί. Όχοσοι πυβροί, σιμοί, ορθαλμοί 3 μεγάλοι, έσθλοί. 4 Υδρωπιώδεες χαροποί, πυβροί, όζυβρινες, ήν μή φαλακροί έωσιν. Ίσγνοφωνίην «κιρσός λύει ές τὸν ἀριστερὸν καὶ τὸν δεζιὸν ὄργιν, ἄνευ « τουτέων τοῦ ξτέρου οὐχ οἶόν τε <sup>7</sup>λύεσθαι. Μεγάλοι, φαλακροί, τραυλοί, ἐσχνόρωνοι, έσθλοί. <sup>8</sup>Νοσήματα δὲ έγουσι τραυλὸς ἡ φαλακρὸς ἡ ἐσγνόφωνος ἡ δασύς ζογυρώς μελαγγολικά [<sup>9</sup>νοσήματα δ' έγουσιν]. 2. 10 <sup>3</sup>Οσοι τῆ γλώσση παφλάζουσι, γειλών μη έγχρατέες ἐόντες, ἀνάγχη, λυσμένων, έμπύους γίνεσθαι, η 11 δοδύνη έν τοῖσι κάτω χωρίοισιν ἐσγυρὴ, ἡ κωφότης λύει, καὶ αξια πολλὸν ἐκ τῶν <sup>12</sup> ῥινῶν, <sup>13</sup> ἦ μανίη. 3. \*Ην 14 λεγοί σπασμός ἐπιγένηται, πύο ποιείν, καὶ ες χύστιν χηρωτήν εγγέας πουλλήν γλιαρήν κλύζειν. της κεφαλής τὸ όστέον εκατεαγή, διδόναι γάλα καὶ οἶνον πίνειν, ίσον ίσω · ην  $^{16}$  δ $\grave{s}$  έλχος η, φλεβοτομέειν τὰς εἶσ<math>ω, ην μη πυρεταίνη ήν δὲ παραφρονέη, τὴν κεφαλὴν καταδρέγειν, ἢν μὴ τὰ υπογόνδρια έπηρμένα <sup>47</sup> ή, ήν την κεφαλήν αλγέη, ές στήθος έργεται,

\* Φυσιογνωμία aut φυσιογνωμοσύνη L. — \* δξύρρινες J. – δξύρινες vulg. — 3 μεγ. om. FGIJK. — \* οί ύδρ. D. – πυρροί όξύρρινες πν μή C (H, in marg.) - π. δ. ήν μη om. vulg. - είσιν Lind. - \* λύει κιρσός Lind. - την άριστερήν C. - άριστον Κ. - 6 τουτέων CH, τουτέου vulg. - τοῦ έτέρου τουτέου J. δέ τουτέου Lind. - Post λύεσθαι addit τμήμα πέμπτον quod aberat supra C. - " vour. (his' Lind. - 5' Cl. - " J'ai mis entre crochets et supprimé dans la traduction, comme l'ont fait Cornarius et Calvus, et comme le conseille M. Nasse, De insania commentatio, p. 72, v. 6' éy. qui me paraissent inutiles et une répétition, faite par erreur, des mêmes mots qui commencent la phrase. Foes, qui a conservé cette phrase, la rapporte à ce qui suit; mais le passage parallèle dans le De crisibus montre qu'il n'en peut être ainsi. Au reste, toutes ces propositions sont obscures, bizarres; et, tont commentaire manquant, le texte et le sens en demourent bien incertains. -- 10 δσα II. - γλώττη Κ. - χειρών CDGIIIJK. Ald., Frob., (Merc., in marg. xsci av ). - 300 to J. - 11 36000 to t. x. x. (χωρίοις vulg.) ισχυρά (ισχυράν Η L, Lind.) κωρότης (κωρώτης C; κώ-2ω515 K) vulg. - l'ai corrigé la phrase d'après le passage identique dans De crisibus. - 12 Post p. addunt poet L, Lind. - 13 & vulg. - Post νανίη addit ή μεγάλης νοτου εν έθει γενομένης Gal. - Cela est emprunté au

## CINQUIÈME SECTION.

## PHYSIONOMIE.

1. (Toute cette section est composée de propositions sans aucune liaison, dont quelques-unes sont très-obscures; et, celleslà, il me paraît fort difficile de les éclaircir, particulièrement en l'absence de tout commentaire ancien.) Les individus rouges, au nez pointu, aux yeux petits, sont méchants. Les individus rouges, au nez camus, aux grands yeux, sont bons. Les individus aux yeux bleus, aux cheveux rouges, au nez pointu, deviennent hydropiques, à moins qu'ils ne soient chauves. L'affaiblissement de la voix se dissipe par une varice survenue au testicule gauche ou au droit; il est impossible qu'il se dissipe sans l'une ou l'autre de ces circonstances. Les individus grands, chauves, bègues, à voix faible, sont bons. Le bègue on le chauve, ou l'individu à voix faible, ou le velu, sont exposés à des maladies très-atrabilaires. 2. Ceux dont la langue hredouille et les lèvres se meuvent indépendamment de leur volonté, devienuent nécessairement, lors de la solution, empyématiques, ou en sont délivrés par une violente douleur dans les parties inférieures, ou par la surdité, ou par une épistaxis abondante, ou par la folie (De crisib.) 3. Si une accouchée est prise de spasme, faire du feu, et, introduisant heaucoup de cérat dans une vessie, administrer cela en lavement. 4. Si l'os de la tête est fracturé, donner à boire du lait et du vin coupé avec moitié eau; s'il y a plaie, ouvrir les veines internes, pourvu que la fièvre n'existe pas; si le malade délire, faire des affusions sur la tète, pourvu que les hypochondres ne soient pas gonflés. S'il y a de la douleur de tête, elle passe à la poitrine,

passage parallèle du De crisibus, que Foes suit dans sa traduction, mais on dans son texte. — 11 λεχοῖ D. – λέχοι Κ. – λέχοις vulg. – λεχοῖς Gal., ind. – πυρποιεῖ (sic) FK. – ποιεῖν Gal., Lind. – ποιεῖ vulg. – κοστις J. – τουλίην DGJK, Ald. – πολλήν vulg. – πουλην J. – πουλίν FH. — 13 κα- εκρη Ε. – καταγή vulg. – πίνειν καὶ οῖνον D. – πινόμενον J, Ald. – πίνειν υπ. FGH. – ἴσον JK. – ἴσον vulg. — 16 δ' C. – ἴσον Ald., Frob. — 17 ῆ υπ. C.

έπειτα ές τὸ ὑπογόνδριον, ἔπειτα ές τὸ ἰσγίον, πάντα δὲ ¹ οὖγ οἶόν τε 5. <sup>2</sup> Ανεμίτν, φλεβοτομίη. 6. Τῷ φαρμάχω τὸν ρόον ἴσγειν ἐπαλείφων. ὅρε γὰρ ὁ ρόος, ἐχ τῆς μεγάλης φλεβός. ἢν ³ ὸὲ αὐτόματον ρέη πολλὸν, νηστευέτω, ἢ γάλα, δύο ὕδατος, τέσσαρας γάλακτος. Τὰς ἀγόνους πυριῆν καὶ φαρμακεύειν. 7. Θσοι έξαπίνης 4 άφωνοι ἀπύρετοι ε έωσι, φλεδοτομέειν. 8. Φλέγματος <sup>6</sup> χατάββοοι· έχ τῶν μαζῶν ἕλχουσιν οἱ ἐφθαλμοὶ, χαὶ ἐξερεύγεται κατά τὰς ρίνας ἐς τὸν πνεύμονα. 9. Οἶσι βήξ ξηρή, οὐ λύεται, 10. 10\*Ην δδρωπιώντα βήξ έχη, ήν μέν αὐτίχα λειποθυμέη, θερμοῖσι πασι διαχρήσθω: ήν δὲ μή, "θωρηζαι, καὶ σιτίων ἐμπλησαι, τά-11. Toũ  $^{12}$  νοσήματος τοῦ μεγάλου ἐν ἔθει μνειν δὲ τὰς εἴσω. 13 γινομένου, λύσις, ἐσχίων ἐδύνη, ὀφθαλμῶν διαστροφαὶ, τύφλωσις, όρχίων οἴδησις, μαζῶν ἄρσις. 12. \*Ην, <sup>14</sup> πυρετοῦ ἔχοντος, τὰ περί το πρόσωπον ίσχνα ή εν ημέρη γονίμω, την επιούσαν λύσις. 43. 15 Τορωψ ήν οἴδημα έχων 16 έν τοῖσι σκέλεσι, βήσση, κακόν. 14. Ἡν τὸ οὖς ἀλγέη, τῷ γάλαχτι διαχρήσθω. 15. Ἡν μὴ ἐν τη γονίμη μεθη δ πυρετός, 17 δποτροπιάζειν ανάγκη. 16. 18 Οδ αν ή φλευ 19 ή εν τῷ ἀγχῶνι σφύζη, μανιχὸς καὶ ὀξύθυμος. ῷ δ' αν άτρεμέη, τυφώδης. 17. Τρώμα ἢν αίμοβραγήση, μὴ βρέχειν τὸ έλχος, την χεφαλήν δὲ βρέχειν θερμῷ. 18. την χαρδιώσση, θερ-

<sup>\* [</sup> Όμοῦ ] οὐχ Lind. — \* ἀναιμίην Η. - ἢνεμίην D. - Qu'est-ce que le flux, ρόος? qu'est-ce que le médicament, ραρμάκω? tout cela est énigmatique. Ce sont des notes que celui-là scul pourrait expliquer qui les a écrites. - δ δ' FHIJK, Ald., Frob., Merc. - γάλα [πινέτω] Lind. -<sup>4</sup> Ant. αφ. addunt η CDFGHIJK, Ald. — είσω Lind. - Le subj. avec όσοι sans το est toujours suspect dans la collection Hippocrat. - 6χάταρροι Gal. - κατάρροι J. - καταρρόους Lind. - ρίνας CFGH, Ald., Frob. -<sup>1</sup> γίνεται C. - 8 siς J. - 0 την Frob. - 10 ην om. C. - ύδρωπιώντα FGJK, Ald., Frob., Gal., Lind. - ύδροπιώντα vulg. - λιποθυμέη FIK. - 11 θωρήξαι CHJ, Gal. - θωρήξαι vulg. - θωρύξαι GK, Ald. - θωρίξαι Lind. - 12 νουσ. Lind. - τάσει vulg. - ἔθει est donné par le passage parallèle, De crisibus. - 13 γεν. C. - ) τσις J. - δδύνης FGJ, Ald. - 14 πυρετούς FGK. - ή C. γονίμη CDHK. - λύσις CDFHIK. - λύσις J. - λύσει vulg. - 18 ύδρωψ, Gal. Gloss., d'après Dioscoride, qui accentuait la dernière de ce mot dans Ép. II. et lui donnait, ainsi accentué, la signification d'hydropique. - 16 εν τ. σ. β. om. K. - κακὸν Martinus ap. Foes, Foes in cod. quodam. - κακὸν om vulg. - τὸ γάλα D. - 17 ὑποτροπάζειν CGIJ, Ald., Frob., Merc. - 18 & ô

puis à l'hypochondre, puis à la hanche; mais il n'est pas possible de souffrir de toutes les parties. 5. Pour la pneumatose, la saignée. 6. Arrêter le flux avec le médicament appliqué en onction (v. note 2); car ce flux vient de la grande veine; s'il s'établit spontanément un écoulement abondant, il faut jeûner ou boire du lait, deux parties d'eau sur quatre de lait. Aux femmes qui ne conçoivent pas, faire des fomentations et administrer des médicaments évacuants. 7. Ceux qui subitement, sans fièvre, sont atteints de la perte de la parole, 8. Catarrhes de pituite : les yeux attirent hors des mamelles, et il se fait un dégorgement par les narines dans le poumon. 9. Une toux sèche ne se dissipe pas sans une douleur intense, soit aux hanches, soit aux membres inférieurs, soit au testicule (Ép. 11, 1, 7; Ép. 1v, 61; Ép. v1, 7, 7). 10. Un hydropique étant affecté de toux, s'il lui survient une défaillance subite, on emploiera toutes choses chaudes; sinon, on lui fera boire du vin pur, et on le remplira d'aliments; on ouvrira les veines internes. 11. L'épilepsie étant devenue habituelle, solution: une douleur des hanches, le strahisme, la cécité, le gonflement des testicules, la tuméfaction des mamelles (De crisib.). 12. Si, la fièvre existant, le visage s'affaisse un jour impair, il y a le lendemain solution (Coa. 208). 13. Il est mauvais qu'un hydropique, ayant les jambes enslées, soit pris de toux. 14. Pour les douleurs d'oreille, il faut user de lait. 15. Si la fièvre ne quitte pas dans un jour impair, elle récidive nécessairement. 16. Celui à qui bat la veine [du pli] du coude, est maniaque et emporté; celui chez qui elle est tranquille, est engourdi. 17. Si une plaie donne du sang en aboudance, ne pas faire des affusions sur la plaie, mais en faire de chaudes sur la tête. 18. Dans la cardialgie, donner du pain chaud avec du vin

<sup>2</sup>ν Gal. in cit. De Hipp. et Plat. dogm. vi ,  $8. - \delta ν$  γ γ εν λ . σφύζει, μανινοί καὶ δξύθυμοι,  $\delta ν$   $\delta ν$   $λ τρεμές, τυγώδεις Gal. in cit. Quod animi mores, cap. <math>8. - {}^{19}$  γ IJK. - γ C. - τ φ om. Gal. De Hipp. etc., ib. - λ τρεμέει I - λ τρεμέως Gal. ib. - τυγλώδης (D, in marg.), Frob., Merc.

μὸν ἄρτον μετ' ¹ οἴνου ἀχρήτου διδόναι. 19. Ἐμέτου λύσις, ὕδωρ θερμὸν διδόναι πίνειν, καὶ ἐμείτω. 20. Θσα σφακελίζει, ἀπολαβόντα τὴν φλέβα ἐλκῶσαι καὶ ² ὑγιῶσαι. 21. Σπασμοῦ χειρὸς δακτύλων, ἀνευ πυρετοῦ, σχάσαι, ἢν μὴ τὴν κεφαλὴν ³ ἀλγέᾳ· εἰ δὲ μὴ, ὕδωρ θερμὸν καταχεῖν. 22. Ὀρθαλμῶν, σποδίου δωδέκατον, κρόχου πέμπτον, ¹ πυρῆνος ἐν, ψιμυθίου ἐν, σμύρνης ⁵ ἔν· τὸ ὕδωρ κατὰ ὅ τῆς κεφαλῆς ψυγρὸν καταχεῖν, ἢ καὶ διδόναι σκόροδα σὺν μάζη. 23. Κιρσοὶ δὲ φαλαχρῶν, ἢν μὴ μεγάλοι ὁ ἔωσι, μανιωσεις. 24. ἀλφοῦ καὶ λέπρης, τίτανος ἐν ὕδατι, ὡς μὴ ց ἐλκώ σης. 25. Ἡ Χορίων κάθαρσις, ἢν ὑπερέχῃ ἐλλέβορον πρὸς τὰς ρῖνας προστιθέναι, ιοστε πτάρνυσθαι καὶ ἐπιλαμβάνειν τὰς ρῖνας τῆς πταρνυμένης καὶ τὸ στόμα.

## TMHMA EKTON.

## η ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΟΝΙΚΌΝ.

1. \*Ην 12 ή κεφαλή μεγάλη, καὶ οἱ ἀφθαλμοὶ σμικροὶ, τραυλοὶ, οξύθυμοι. Οἱ μακρόδιοι 13 πλείους δδόντας ἔχουσιν. Οἱ τραυλοὶ, 14 ταχύγλιοσσοι, μελαγγολικοὶ, κατακορέες, ἀσκαρδαμύκται, ὑζύθυμοι. Μεγάλη κεφαλή, ὀφθαλμοὶ μέλανες καὶ μεγάλοι, 15 ρίνα παγείην καὶ σιμήν, ἐσθλοί. 16 Χαροποὶ, μεγάλοι, κεφαλή 17 σμικρή, αὐχὴν λεπτὸς, στήθεα στενὰ, εὐάρμοστοι. Κεφαλή σμικρή, 18 οὐδ΄ ἄν εἴη τραυλὸς, οὐδὲ φαλακρὸς, ἦν μή γλαυκὸς 18 ἦ. 2. Σπασμῶν, φωνή ἐν γονίμιριλόται, ἀπήλλακται τοῦ μεγάλου 20 νοσήματος. 3. Λεχοῖ δὲ πυ-

<sup>4</sup> Ίνου Ald. - ἐκρίτου C. - λῦσις J. - <sup>2</sup> ὑγυῶσαι Κ. - ὑγιἡς C. - σπασμὸν JK. \* κλιγέη CDFGIK, Ald. - άλιγέει vulg. — \* πύρρινος DFG, Ald., Frob. - πύρινος C. - πυρίνος Κ. - ψιμμιθίου vulg. - ψιμμυθίου I. - ψιμυθίου C, Gal. -" εν L, Foes ex cod., Lind. - εν om. vulg. - " της om. J. - " καί on. C. - 8 ἐωσιν C. - μανιώδης DI. - κλροῦ CFGJK, Ald., Frob., Merc., Gal. - άλρου vulg. - τιτάνος C. - τιτάνην vulg. - τητάνης Hl. - τιτάνης D. τετάνης Κ. - καὶ τητάνης J. - \* έλκώτη Gal. - 10 χωρίων CGH, Ald., Frob., Merc. - μορίων, in marg. χορίων D. - ελλέβορον C (H, supra lin.) - έλλ. om. vulg. - ρίνας CFGH, Ald., Merc. - το om. C. - 11 φυσιογνοιμονικός  $C_{\bullet}$  – φυσιογνωμονικός δεύτερος  $D_{\bullet}$  — 12 ή CDFGHIJK. – ή om. vulg. - οί om. Gal.- 13 πλείστους FG, Ald.- 14 ταχύ pro τ. J. - παχύγλωστοι L.κατακόρρεες C. - ἀσκαρδαμίκται Ald., Frob , Merc. - 15 ρίνα CFGH, Ald., Frob., Merc.—16 χαρωποί FG, Ald. - χαροποιοί D.—17 μικρή F. - μεγάλη C (D, σμικρή supra lin.) HIJK, Merc. in marg.— 18 ούκ CJ. — 19 ή DHIJK.είη vulg. - \*0 νουσ. Lind - λέχοι CFHIJK - δέ om., restit. al. manu F.- πυρεταίνουσεν ή και άλγευσεν C. - πτισάνην CFIK, Ald., Frob., Merc.

pur. 19. Pour faire cesser le vomissement, donner à boire de l'eau chaude qu'on revomira. 20. Dans les parties qui se sphacèlent, il faut, interceptant la veine, déterminer l'ulcération et la traiter. 21. Dans le spasme des doigts de la main, sans sièvre, scarifier, s'il n'y a pas de céphalalgie; autrement, faire des affusions d'eau chaude. 22. Pour les yeux, douze [parties] de spode, cinq de safran, une de noyaux d'olive, une de céruse, une de myrrhe; faire des affusions d'eau froide sur la tête, et donner de l'ail avec de la pâte d'orge. 23. Les varices chez les chauves, si elles ne sont pas grosses, annoncent la manie. 24. Pour l'alphos et la lèpre, de la chaux dans de l'eau, de manière à ne pas produire d'ulcération. 25. Pour faire sortir l'arrière-faix qui est resté, appliquer de l'hellébore au nez, de façon à provoquer l'éternument, et fermer les narines et la bouche de la femme au moment où elle lernue.

### SIXIÈME SECTION.

## PHYSIOGNOMONIQUE.

1. Les individus ayant la tête grosse, les yeux petits, et qui égayent, sont emportés. Avoir des dents en plus grand nomre, est un signe de longévité. Les individus bègues, parlant ite, mélancoliques, bilieux, ayant le regard fixe, sont emporis. Les individus ayant la tête grosse, les yeux noirs et ands, le nez gros et camus, sont bons. Les individus à yeux eus, de haute taille, à tête petite, à col mince, à poitrine roite, sont bien pris. Un individu à tête petite ne sera ni gue ni chauve, à moins qu'il n'ait les yeux d'un gris bleu. ' Dans les spasmes, la voix se délie un jour impair, la jande maladie (épilepsie) se guérit. 3. Une accouchée ant la fièvre et souffrant, faire des affusions et donner trois s par jour de la ptisane (bouillie d'orge) épaisse, chaude. L'enfant se nourrit le septième mois, ou le neuvième, ou le dième; il prend la voix, la force suit, et il a la puissance de s mains. La voix déliéc, tout se délie, car la solution est

ρεταινούση καὶ ἀλγεούση, ΰόωρ καταχεῖν, καὶ πτισσάνην παγείη διδόναι τρίς της ήμέρης, θερμήν. 4. 1 Παιδίον τρέφεται έβδόμι μηνὶ, ἢ ² ἐνάτῳ, ἢ δεκάτῳ, καὶ ἴσταται τῆ φωνῆ, καὶ ἰσχὺς ἔπεται καὶ τῶν χειρῶν κρατέει. Τῆς φωνῆς λυομένης, πάντα 3 λύεται, τ γάρ λύσις τη φθέγξει όμοιη, λύεται δὲ ἐν γονίμη. 5. \*Hv a φλέβες σφύζωσιν εν τῆσι γερσί, καὶ τὸ πρόσωπον εββωμένον καὶ ὑπογόνδρια μὴ \* λαπαρὰ ἦ, γρονίη ἡ νοῦσος γίνεται ἄνευ σπο σμοῦ οὐ λύεται, ἢ αἶματος πολλοῦ ἐκ τῶν ῥινῶν, ἢ δδύνης ἐς τ 6. Τοῦ λαιμοῦ, ὕδωρ θερμὸν κατὰ τῆς κεφαλῆς \* καταχεῖ ην μη ψύγος η ην δε μη, άλητον ως θερμότατον διδόναι κο οἶνον ἄχρητον. 7. 6 Ταραχῆς γαστρὸς, χυάμους έφθοὺς διδόνα ην μη τὰ ἄνω <sup>7</sup> κατακορέα η, η κύμινον διδόναι τρώγειν μετὰ τῶ χυάμων. S. 8 Απόληψις δε τοῦ νοσήματος οὐχ ἂν γένοιτο, εἶ μ έν γονίμη ήμέρη, <sup>9</sup> οὐδὲ ἂν ἀργὴ γένοιτο, ἢν μὴ <sup>10</sup> ἀγόνο ήμέρη κο μηνὶ, 11 ἔτει δὲ γονίμο. 9. 12 Λίτρον αἰγύπτιον καὶ 13 κορίανο καὶ κύμινον τρίδοντα σὸν ἀλείφατι συναλείφειν. 10. Θσα 14 0ν: σκει, ανάγκη γονίμω ήμέρη, καὶ γονίμω μηνὶ, καὶ 15 γονίμω έτε Προλέγειν δὲ ὀρθῶς ἂν ἔχοι θάνατον ἢ ὀδύνας ἐσχυρὰς, 15 οἷον ὧν τ όμματα μή ἔρρωται, ὁ θάνατος ἐν τάχει. "Ην <sup>17</sup> δὲ ἐν γονίμ έτει γίνηται, απ' αμφοτέρων 18 γονίμων ανάγκη γενέσθαι ήν δε αγόν έτει καὶ ἀγόνο ημέρη, 19 θνήσκειν ἀνάγκη γονίμο ημέρη. 1 Τοῦ ἀριθμοῦ τρίτη, ἰσχυροτάτη. 12. Κυνάγχην καὶ ὀοθαλμί: 29 φλεβοτομίη. 13. Τρωθέντος 21 έντοσθιδίου, ή αναπνοή έρχετ

¹ Παιδία CDIIIJK. — ² ἐνάτω FGJK, Gal. – ἐνν. vulg. — ³ λύει om. J. - φύσις CDFHIJK. - φθέγξη CD. - Cette phrase se rappor sans doute, comme le dit Foes, à quelque observation comme ce de la Coaque 77: Ceux qui, dans une fièvre continue, restent couch sans voix ..... réchappent si après une épistaxis et un vomisseme ils reprennent la parole..... - λιπαρά G. - χερονίη G. - καὶ ἄνευ Lind δδύνη Ald., Frob., Merc. - \* κατασχείν C. - ψύχος Κühn. - ψύχος να - ψυχρός Gal. - άλλητον C. - ώς J. - ο ταραχή C. - Dans ces notes, l'auto emploie le génitif absolu. Les exemples en sont fréquents dans ce liv-V. aussi ἀποτρακελίστος employé de même dans le Mochlique, t. IV, p.3' § 35.  $-\frac{\pi}{2}$  κατακόρρεα  $C_* - \frac{8}{2}$  απόλειψις  $C_* - \hat{\sigma}$ ε om.  $C_* - \frac{\pi}{2}$ ουσήματος Lit -- ° οὐο ˙ J. -- ¹ ° ἀγώνω C. - ἐν ἀγόνω Lind. -- ¹ ἔτι FG, Ald., Gal., Mc - τε pro δε Lind. - 12 λίτρον ..... συναλείφειν, cum ή ante λίτρον, pc post χυάμων Lind. — 15 χορίαννου Gal. - χυρίανου C. - αλοίφατι C. 14 θνήσκειν C. — 15 έτει γον. J. - δ' αν άρθως J. - έχη Κ. — 16 οΐον C ( in marg. Zv) HIJKLO'. - olov om. vulg. - fir pro Zv DHIJKL. - 1762 c

semblable à l'émission de la voix (v. note 2), et la solution se fait un jour impair. 5. Quand les veines des bras ont des battements, que le visage est plein de vigueur, et que l'hypochondre n'est pas souple, la maladie est de longue durée; elle ne se résout pas sans le spasme ou une abondante hémorrhagic nasale ou une douleur coxalgique (Coa. 125 et 290; 6. Pour la gorge, faire des affusions d'eau De crisib. ). chaude sur la tête, s'il ne fait pas froid; autrement, donner de la farine aussi chaude que possible, et du vin pur. 7. Dans le dérangement du ventre, donner des fèves cuites, à moins que les parties supérieures du corps ne soient bilieuses, ou donner à manger du cumin avec les fèves. 8. L'interception de la maladie ne peut être que dans un jour impair, et le commencement que dans un jour pair, un mois pair, et une an-9. Broyer du nitre d'Égypte, de la coriandre née impairc. et du cumin avec un corps gras, et faire des onctions avec ce 10. Ce qui meurt, meurt nécessairement un jour impair, un mois impair et une année impaire. On aura lieu de prédire avec justesse la mort ou des douleurs intenses : par exemple, pour ceux dont la vue s'affaiblit, la mort est prochaine. Si cela arrive dans une année impaire, l'imparité sera nécessairement des deux côtés; si cela arrive dans une année paire et dans un jour pair, la mort arrive nécessairement un jour impair. 11. Pour le nombre, le troisième jour est le plus puissant. 12. Pour l'angine et l'ophthalmie, la saignée. 13. Les viscères thoraciques étant blessés, la respiration s'en va en bas imperceptiblement par la plaie, et la poitrine se vide. Donner du lait et du vin coupé avec moitié eau (Comp.

C (F, restit al. manu) HIJK. — 18 γονίμων Foes in Cod. — γονίμους vulg. — 19 θυήσκειν ...... ήμέρη om. (F, restit. al. manu in marg.) IJK. — 20 φ)εθοπομέειν C. — 21 ἐντοστιδίου (sic) Foes in Cod. — έντερα, mut. in ἐντέρου D. — ἐντέρου vulg. — Foes cherche à expliquer la leçon de vulg.; il entend ἀναπνοή dans le sens de gaz intestinaux, στήθεα dans le sens de cardia; de sorte que le cardia se vide dans les intestins grêles, et ceux-ci dans les gros. A côté de cette explication il remarque qu'un de ses mss. auquel il a confiance porte ἐντοστιδίου, et que cette leçon est plus plausible. Elle m'a paru une bonne fortune dans un passage aussi obscur.

κάτω άφανής κατά τὸ τρώμα, καὶ κενούται τὰ στήθεα. Διδόναι 1 οὖν γάλα καὶ οἶνον ἴσον ἴσω. 14. Ων 2 κατακορέα τὰ στήθεα, ψελλοί, μανιώδεες, καί φαλακροί τουτέων δσοι έκ γενεῆς καί 3 στρεβλοί, ἀσύνετοι, 4 ή λιθιῶντες, ή μαινόμενοι οἶσι δὲ μή έτέρου κακοῦ δλύσις. 15. Περὶ φύσιος δύναμιν πλείστην έχει τιτθὸς, οφθαλμός δεξιός, <sup>6</sup> ταὐτὰ τῶν κάτω, καὶ <sup>7</sup> ὅτι ἐμπέφυκε τοῖσι δεξιοῖσι τὰ ἄρσενα. 16. Γυναιζίν ἐπιμήνια δώστε ἔσγειν, σιχύην μεγίστην παρά τὸν τιτθὸν προσβάλλειν. 17. Τρίμηνον παιδίον πάντα δηλοϊ, καὶ <sup>9</sup> γάλα τότε ἔγει. 18. <sup>\*</sup>Ην πολλὸν ῥέη γάλα, ἀνάγκη 10 ἀσθενέειν τὸ ἐν γαστρί. \*Ην στερεώτεροι 11 ἔωσιν οἱ τιτθοὶ, ὑγιηρότερον τὸ ἔμιβρυον. 19. Φλὲψ ἔχει παχείη ἐν ἐκατέρῳ τιτθῷ· ταῦτα μέγιστον έχει μόριον 12 συνέσιος. 20. Στραγγουρίην λύει 13 φλεβοτομίη. 21. \*Ην τὰ ἄνω χωρία 14 σπαργᾶ, τὰ περὶ τὴν κεφαλήν, έλκέων κάθαρσις, έμετος, 15 ίδρώς. 22. Άπὸ γαστρὸς ταραχῆς ἡ ἀπὸ βηχὸς καρκίνου γενομένου, τὸ στόμα πικραίνεται: διδόναι δὲ πίνειν ἐλατήριον δὶς ἢ τρὶς, ἢν μὴ 16 ψιλὸς ἦ ἐπιδεῖν 17 δεϊ χαλχοῦ ἄνθος, χαύσας 18 ἔως ᾶν πυρρόν ἢ, καὶ σπογγίην, ἢν μή ψιλὸς η. 23. 19 Άλύκης, φρίκης, χάσμης, οἶνος ἔσος ἔσω ή γάλα. 24. 'Ωτὸς περιωδυνίη, σιχύην προσβάλλειν. 25. "Ο τι αν των άνω πονέη, όδύνη ές τὰ ἰσγία, ἢ ές τὰ γούνατα, καὶ <sup>20</sup> ἆσθμα λύει πάντα τουτέων γινομένων. 26. <sup>21</sup> Είλεοῦ λαπαροῦ,

<sup>\*</sup> Γούν J. - ή καὶ C. - ἴσον JK. - ἴσον vulg. -- \* κατακόρεα C. -- \* στρευλοὶ DF. - στραδοί cum et sine καί Codd. ap. Foes. - \* ἡλιθιῶντες FHJK. -5 λύσις CDFGIK, Ald., Merc. - λύσις J. - λύσιες vulg. - Dans vulg. περί φύτιος est rattaché à λύτις. Je pense que ces mots, s'ils n'ont pas passé de la marge dans le texte, sont du moins un titre. J'ai ponctué de manière à leur donner cette signification. — 6 ταῦτα vulg. — 7 ἔτι DQ', Lind. - \* ἄστ' C.- προσδάλλει Frob., Merc. - \* μέγα vulg. - μεγάλα ex emend. Η. - γάλα C, Lind. - 10 διαφθαρήναι J. - παιδίου pro έν γ. C.-11 εωσιν C.-12 ξ. Lind - Ceci se rapporte sans doute à l'Aph. v, 40. V. aussi Argument des Aph., t. IV., p. 423, § xiv. — 15 φλ. λύει J. - γλεβοτομία ΙΚ. — " σπαργά, desiderat, pro ὀρέγεται, Erot. Gl. - σπαργά, turgescit, Gal. Gl. - L'explication de Gal. convient mieux à notre passage que celle d'Érotien. - 15 ίδρώς Gal. - ύδρώς Foes in Cod. - υδρωτες C. - υδρωψ vulg. — 16 Φιλός Κ. - ψελλός vulg. - το έτι ίτχυρτο εούταυ λαμβάνης, dit dans un passage tout-à-fait semblable l'auteur du livre Des maladies des Femmes , II, 24. — 17 δε pro δεῖ C. — 18 ἔστ' C. - ψελλὸς vulg. — 19 άλωκῆς CFG1, Ald., Frob., Merc. - άλυχης JK. - άλυχης D. - φρίχος C. 1705 JK. - loos vulg. -  $\pi \epsilon_0 \omega \delta v v i \eta$  C. -  $\pi \epsilon_0 \omega \delta v v i \eta v$  vulg.  $\rightarrow 20$  sobject CFIIIK.

Ép. vi, 5, 6). 14. Ceux dont la poitrine est très-bilieuse sont sujets au bégayement, à la manie et à la calvitie; de ceux-là, ceux qui sont contrefaits de naissance sont hébétés ou calculeux, ou maniaques, pour ceux du moins chez qui devenir contresait n'a pas été la solution d'une autre affection. 15. Sur la nature : la force la plus grande appartient à la mamelle droite, à l'œil droit; de même pour les parties inférieures, et en outre les enfants mâles sont placés dans le côté droit [de la matrice]. 16. Pour arrêter le flux menstruel chez les femmes, appliquer une très-grande ventouse à la mamelle (Aph. v, 50). 17. Le fœtus de trois mois maniseste toute chose, et alors la femme a du lait. 18. S'il coule beaucoup de lait, nécessairement le fœtus est faible. Si les mamelles sont plus fermes, l'embryon est en meilleur état (Aph. v, 52). 19. Une grosse veine se trouve dans chaque mamelle : cela a la plus grande part dans l'intelligence (voy. note 12). saignée dissipe la strangurie. 21. Si les parties supérieures, la tête, sont en état d'orgasme, mondifier les plaies, faire vomir, faire suer. 22. Un cancer étant survenu à la suite d'un dérangement de ventre ou d'une toux, la bouche devient amère; administrer l'élatérion ( suc du momordica elaterium, L.), deux ou trois fois, à moins que l'individu ne soit grêle. Il faut à l'aide d'un bandage, appliquer de la fleur de cuivre, qu'on a calcinée jusqu'à ce qu'elle soit devenue rouge, et une éponge, à moins que l'individu ne soit grèle. 23. Pour l'inquiétude, le frisson, le bâillement, du vin coupé avec moitié eau, ou du lait (Aph. vn., 56). 24. Pour la douleur intense de l'oreille, appliquer une ventouse. 25. Toutes les souffrances des parties supérieures se dissipent, soit par une douleur aux hanches, soit par une douleur aux genoux, soit par l'asthme, quel que soit celui de ces phénomènes qui sur-

Ald., Frob., Merc. - πᾶν ὅτι Lind. - γινομένων CH. - γινόμενον vulg. - <sup>24</sup> εἰλέου FGI, Ald., Frob., Merc. - είλέου J. - λαπαροῦ DFGJK, Ald., Frob., Gal., Merc. - λαπάρου vulg. - λαπάρης Lind. - λαπαροῦ est obscur; Linden l'a changé en λαπάρης, flanc; Foes lui donne le sens de peu tendu, peu intense. Au reste, ce mot manque dans le passage correspondant De crisibus.

' ψυγρόν οἶνον πολλόν ἄκρητον ' κατ' ολίγον διδόναι, ἔστ' αν ὕπνος ἢ σκελέων δδύνη γένηται· λύει δὲ καὶ πυρετός καὶ δυσεντερίη ἄνευ δδύνης. \*Ην δποχόνδριον τεταμένον ή, πιέζειν τη χειρί 3 καὶ λούειν. Παρωνυχίης, κηκὶς μέλαινα ἐν μέλιτι. 28. "Υδατος δάφιεμένου, γάλακτος όκτω κοτύλας δοῦναι πιεῖν ἢν δὲ ἐμέη, καὶ μὴ πίνη, 6 μυττωτὸν δριμύν. 29. 7 Ωστε έχειν γυναϊκα ἐν γαστρί· 8 πωλύπια ύπερ φλογός όπτωντα, ώς θερμότατα καὶ πλείστα ήμίφλεκτα διδόναι τρώγειν, καὶ τρίψαντα λίτρον αἰγύπτιον καὶ κορίανον καὶ κύμινον, κόλλικας ποιεύντα, προστιθέναι τῷ αἰδοίῳ. κραιπάλης κεφαλήν άλγέη, οΐνου ἀκρήτου κοτύλην <sup>9</sup>πιεῖν· ἢν δὲ άλλως χεφαλήν άλγέη, άρτον ώς θερμότατον 10 έξ οίνου άχρήτου 31. \*Ην ἄνθρωπον θέρμη έχη μή ἀπὸ γολῆς, 11 μηδὲ ἀπὸ φλέγματος, άλλ \* 12 ή άπὸ χόπου, ή άλλως πυρεταίνη, ὕδωρ θερμήναι πολλόν, ἔπειτα ὑπερχέων τὴν κεφαλὴν βρέχειν, 18 μέχρις ἂν τοὺς πόδας ίδρώση καὶ ἄλητον έψεσθαι ώς παχύτατον, ἐπὴν δὲ ίδρώση 14 τούς πόδας, άλητον ώς πλείστον καὶ θερμότατον ἐσθίων, 15 καὶ οἶνον άχρητον ἐπιπίνων, περιστειλάμενος ἱματίοις, ἀναπαυέσθω 16 εὐχόπως, η μην ναρχίσσου δύο ή τρεῖς χεφαλάς ἐπὶ τῷ δείπνω ἐσθιέτω. Τῷ μέλλοντι μαίνεσθαι τόδε προσημαίνει 17 τὸ σημεῖον· αξμα 18 συλλέγεται αὐτῷ ἐπὶ τοὺς τιτθούς.

\* Ψυχροῦ [ἐπιγενομένου], οἶνον Lind. - Fausse correction. Calius Aurelianus, Acut. morb. III, 17, citant ce passage, dit expressément que le vin est froid, en quantité et pur. — 2 κατά λόγον vulg. - κατ' δλίγου, qui est la vraie leçon, est donné par De crisibus. — \* καὶ λ. om. C. - 4 κηκίς FIK, Lind. - κικές vulg. - κηρίς D. - 5 ἀφιεμένου CDFGHIJK, Ald. - ἐφιεμένου vulg. - ὑφιεμένου Gal. - ἐψημένου Lind. - Foes, lisant ἐγιεμένου, l'entend de l'invasion de l'hydropisie. Dans des choses aussi obscures, j'ai cru devoir suivre les mss. — 6 μιττωτὸν DFGK, Ald - κιττωτὸν J. - δριμύ Gal. - "ωστ' C. - " πολύπια CJK, Merc. - πουλύπια D. - πολυπόδια Lind. - όπτωντο C. - ήμερλευστα (sic) C. - τραγεῖν (sic) C.νίτρον Gal. - κικὶς vulg. - κόλληκας DFGHIK, Ald., Merc. - κόλλυκας C. - ές κόλλικας Gal. - ποιεύντα C. - ποιούντα vulg. - έν τῶ DFGIK. - πρὸς τὸ αἰδοῖον  $C.-^9\pi$ ίνειν C.- ποιεῖν  $F1.-δ'C.-^{10}$ έξ οἴνου ἀχρήτου C.-σὺν οἴνω ακρήτω vulg. - " μηδ' C. - μη δε FI. - " η Gal. - πυραίνη (sic) (F, emend. al. manu) Κ.— 13 μέχρι τ. π. ίδρώσει C. — 14 τ. π. περιστειλάμενος ίμ. ἀν. εὐχ. ἡμῖν, πρότερον ἄλ. ὡς πλ. καὶ Ο. ἐσθίων καὶ οἶνον ἄκρ. ἐ. π΄ ναρχίσσου D. - τ. π. περιστειλάμενος ίμ. άν. εύχ. άλ. ώς πλ. χαὶ θ. ἐσθίων vienne. 26. Dans un iléus peu intense, donner beaucoup de vin pur, froid, pen à pen, jusqu'à ce qu'il survienne ou sommeil ou douleur aux jambes; il se résout aussi par la sièvre ou par une dysenterie sans douleur (De crisib.); si l'hypochondre est tendu, presser avec la main et donner un bain (Ép. 1v, 45 et 56. V. Argument, p. 43). 27. Pour la paronychie, la noix de galle noire, dans du miel. 28. L'eau ayant été évacuée, donner à boire huit cotyles de lait (2 lit., 16); si le malade vomit et ne boit pas, donner du myttoton âcre (préparation où entrait de l'ail). 29. Pour faire concevoir une femme : faire cuire des poulpes au-dessus de la flamme, les donner à manger demi-cuits, aussi chauds que possible, broyer du nitre d'Égypte, de la coriandre et du cumin, et faire des trochisques qui scront appliqués aux parties génitales. 30. Si à la suite de l'ivresse il y a mal de tête, boire une cotyle (0 lit., 27) de vin pur; si le mal de tête tient à uue autre cause, manger du pain aussi chaud que possible avec du vin pur. 31. Si une fièvre provient non de la bile, non de la pituite, mais de fatigue ou de toute autre cause, faire chauffer beaucoup d'eau, puis pratiquer des affusions sur la tête (Aph. vII, 42), jusqu'à ce que les pieds soient en sueur; faire cuire de la farine aussi épaisse que possible, puis, quand les pieds sont en sueur, faire manger la farine en quantité et très-chaude, faire boire du vin pur, et, couvrant le malade de couvertures, le faire reposer à son aise; ou bien qu'il mange deux ou trois têtes de narcisse par-dessus son dîner. 32. Quand une personne doit ètre prise de manie, cela est annoncé par ce signe : du sang se rassemble dans les mamelles (Aph. v, 40).

χαὶ οῖνον ἄχρ. ἐ., ἢ μὴν Lind.—¹⁵ χαὶ om. C.—οῖον pro οῖνον C.—ἐπιπόνων C. — ⁴⁶ εὐσχόπως C. — ἡμῖν pro ἢ μὴν CFGHIK. — ἢ J. — ⁴¹ τὸ σημεῖον om. C. — ⁴ẽ ξ. Lind. — κύτοῦ DFGHIK. — αὐτῷ om. C. — τέλος, τῶν ἐπιοημίων τὸ οὲύτερον βιβλίον J.

FIN DU DEUXIÈME LIVRE DES ÉPIDÉMIES.

## ΕΠΙΔΗΜΙΩΝ ΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟΝ.

# QUATRIÈME LIVRE DES ÉPIDÉMIES.

### ARGUMENT.

1. On lit dans Ép. IV, p. 169: « Ceux chez qui se font des dépôts aux yeux dans les causus, ont les joues très-rouges et des hémorrhagies. » Puis viennent quelques cas dans lesquels, soit pendant, soit après une maladie fébrile, il survient une affection des yeux. Ces observations de l'auteur hippocratique sont dignes d'attention, et, pour le montrer, il suffira de rapporter ici quelques détails sur une ophthalmie post-fébrile qui a été décrite tout récemment.

On sait qu'il règne en Écosse depuis deux ou trois aus une fièvre particulière, nouvelle dans le pays, et qui a été de la part des médecins écossais l'objet de travaux fort curieux. Cette fièvre, sur laquelle ce n'est pas ici le lieu de s'appesantir, présente des ressemblances très-remarquables avec le causus hippocratique: rémittence, jaunisse, rechute, tout cela est commun; mais un caractère essentiel qui la distingue du causus des pays chauds ou des pays marécageux, c'est la propriété contagieuse qui paraît lui avoir été reconnue.

Quoi qu'il en soit, cette sièvre est suivie dans des cas nombreux d'une ophthalmie sur laquelle M. le professeur W. Mackenzie a publié un mémoire fort intéressant (*Annales d'oculistique*, tome XI, pages 76-82, et pages 119-134).

« Dans dix-neuf cas, dit M. Mackenzie, l'œil droit était seul affecté, dans dix l'œil gauche, et dans sept les deux yeux, soit en même temps, soit l'un après l'autre. L'ophthalmite s'est manifestée à des époques variables, après le début de la fièvre;

l'époque de l'invasion a varié entre trois et serze semanes. Dans plusieurs cas, elle s'est déclarée environ quinze jours après la convalescence, mais en général un peu plus tard. Une maladie de l'œil tont à fait identique s'est manifestée après l'épidémie de Dublin , en 1826. Elle a été décrite par MM. Hewson, Reid, Jacob et Wallace. Le dernier a remarqué que l'œil droit était plus disposé à contracter la maladie que l'œil gauche.

« Le caractère de cette ophthalmite paraît être, au commencement, celui d'une congestion suivie de l'inflammation des parties internes de l'œil et principalement de la rétine, d'où résulte un grand trouble de la vision. Cette inflammation est suivie de celle de l'iris et de la sclérotique. La maladie s'étend à la capsule du cristallin et quelquefois à la membrane de l'humeur aqueuse dans sa portion cornéenne. On ne saurait douter que la choroïde ne participe à l'inflammation, tandis qu'en général la conjonctive est peu malade. La part que la selérotique prend à la maladie est assez démontrée par l'injection intense des vaisseaux sauguins placés à sa surface. La participation de l'iris à la maladie est rendue évidente par le changement de sa couleur, par la contraction de la pupille et par les adhérences entre les bords pupillaires et la capsule cristalline. La membrane interne de la cornée, et surtout la capsule cristalline antérieure sont fort troubles, ce qui prouve qu'elles participent à la phlegmasie. Dans quelques cas on dirait que toutes les parois de la membrane de l'humeur aqueuse sont tapissées d'une couche minee de lymphe d'une couleur janne verdâtre. La grande diminution de la vision ne s'explique pas par l'opacité plus grande de ces deux parties, elle est souvent d'ailleurs un des premiers symptômes de la maladie, ce qui prouve une affection de la rétine. A une période pen

<sup>&#</sup>x27;Il a régné à Dublin, à cette époque, une tièvre que M. Mackenzie regarde comme identique à celle d'Écosse; le docteur Lawrie a dit à M. Mackenzie qu'aux Indes la fièvre remittente est souvent suivie de cornéites et de fontes de la cornée.

avancée, la pupille est quelquesois dilatée, le larmoicment est très-considérable, et il paraît se lier moins à l'état de la conjonctive qu'à la douleur de l'intérieur du globe oculaire; la douleur atroce dans l'œil et autour de cet organe, s'aggravant pendant la nuit, ressemble parfaitement à celle qui accompagne l'ophthalmie rhumatismale et la syphilitique. Le malade ne se plaint en général de douleur oculaire et circum-orbitaire, qu'après que l'iris et la sclérotique participent à la maladie. Tant que l'affection se borne à la rétine, il n'y a que peu ou point de douleur. Le pouls varie entre 84 et 120 pulsations. Il y a fréquemment des frissons, la langue est en général nette et moite; la douleur empêche complétement le malade de dormir.

II. La théorie des crises a été, dans ces derniers temps, l'objet de quelques essais ayant pour but de la porter au delà du point où les anciens l'avaient laissée, c'est-à-dire de substitucr, en place de phénomènes irréguliers et pouvant manquer (selles, sueurs, urines), quelque phénomène constant et lié à la marche de la maladie. M. Martin Solon (De l'albuminurie, p. 472, Paris, 1838) admet qu'à l'époque de la solution des maladies aiguës l'urine acquiert la propriété de donner des coagulums par le calorique et des précipités par l'acide nitrique. De ces arines qui lui paraissent véritablement critiques, les précipitables sont plus fréquentes que les coagulables; le précipité, soluble par le calorique et par un excès d'acide, semble plus particulièrement composé d'urate d'ammoniaque.

D'un autre côté, M. Zimmermann (Beitræge zur Chemie, herausgegeben von Simon, t. I, p. 368), employant le froid pour réactif, donne comme résultat de ses observations : que dans les maladies aiguës, par exemple, les inflammations et les érysipèles, la période a été exactement terminée en sept, quatorze, vingt-et-un et vingt-huit jours, plus d'une fois en quatre et onze jours. C'est toujours l'urine qui a été l'indice caractéristique; non pas que souvent la fièvre ou la douleur, ou tout autre symptôme, n'eût disparu plus d'une fois; mais un tra-

143

vail local se continuait encore, et la solution n'était définitive que quand le dépôt critique avait cessé. Ce dépôt, d'après lui, est composé d'urate d'ammoniaque, de cristaux de triples phosphates et de cristaux d'acide urique.

III. Dans le quatrième livre, plus peut-être encore que dans le cinquième et le sixième, les notes recueillies sont informes et dénuées de toute rédaction; elles demandent l'indulgence du lecteur. Il faut, à chaque instant, suppléer au sens, et deviner la pensée de l'auteur, qui ici n'écrivait pas pour le public. En effet, c'est parfois plutôt un travail de divination que de traduction, et, comme on le comprend sans peine, cette divination est loin d'être toujours assurée. Néanmoins ce livre se recommande par des observations intéressantes, et surtout par des faits relatifs à l'épidémie de toux, si curieuse, qui régna à Périnthe et qui est décrite dans le sixième livre.

## ΕΠΙΔΗΜΙΩΝ ΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟΝ.

- 1. Μετ' ἐσημερίην καὶ μετὰ πληϊάδα, οἶν τὰ ἀνεσθιόμενα καὶ βλεννώδεα. <sup>2</sup> ῷ τὴν κεφαλὴν ὅτζα, ἀπῆλθεν ὑπὲρ τοῦ ἀτός. τῷ παρὰ <sup>3</sup> Λεωκύδεος, ἐν ποδί: Φανοδίκω, οἱ δάκτυλοι οἱ ἐν τῷ ποδὶ, ἐπὶ τοῦ στήθεος. Ὁ τμηθεὶς τὴν κνήμην, <sup>4</sup> ταύτην μὲν καὶ ἐμελάνθη, ἢ τὸ μέγα ἔλκος ἐν τῷ ἔζω τῆς κνήμης καὶ ἐκ τοὖπισθεν <sup>5</sup> ἤει: ἐπεὶ καθαρὸν ἐγίνετο, πλευροῦ ὀδύνη καὶ στήθεος κατ' ἔξιν ἀριστεροῦ, καὶ πυρετοί· ἀπέθανεν ἀπὸ τοῦ πυρετοῦ.
- 2. Το χολώδες τῷ σχοινοπλόχω καταχορὲς, καὶ τὰ <sup>6</sup> καυστικά καταγερομένω περὶ ἰσημερίην κάτω αἷμα <sup>7</sup> πουλὸ διῆλθεν. Γέροντι πάνυ σφόδρα ἀπεγένετο, οὐ πρόσω <sup>8</sup> τεσσαρεσκαίδεκα ήμερέων. Τῷ δὲ <sup>9</sup> στιγματίη παρ' Αντιφίλου, καυστικῷ, κριθέντων ἑδδόμη, χολώδεϊ, τυρώδεϊ, <sup>10</sup> τρίτη μετὰ κρίσιν <sup>11</sup> ἤει οὕτως αἶμα περιεγένετο καὶ ὑποστροφὴ ὕστερον ἐγένετο ἐκρίθη, ὡς εἰκὸς, περὶ πληϊάδων δύσιν τὸ πρῶτον μετὰ δὲ πληϊάδων δύσιν χολώδης ἐς μανίην κρίσις περὶ ἐνάτην ἄνευ ἱδρῶτος.
- 3. Περὶ ἐσημερίην ό  $^{13}$  Χαλχηδόνιος, ἀπὸ πυλέων μεταχομισθεὶς παρ' ἀγορὴν,  $^{16}$  ρήγματος περὶ μαζὸν δεξιὸν δουνώμενος, ἔπτυεν

¹ Βλενώδ. FGHIK. —² ἄ C. – å vulg. – ὤτζα CFHIK. – ὧζαν J. – ὧζα (sie) G. – ωξα, αι supra α D.-ωξε (sie) Ald, Frob., Merc.-ωξε vulg.-Erot. Gl: ωϊζα, aperui, incidi. — 3 )εωκύδους J. – γανοδίκου CDFGHIJK, Ald., Frob, Mere-- στήθεως C. - Cornarius rend στήθεος par pectus, mais je pense, comme Foes, qu'il s'agit ici de la plante du pied nommée aussi στηθος. — \* ταύτην C. - ταύτη vulg. - η vulg. - η C. - η DFGIJK, Ald., Frob. - [καὶ] μέγα η το ε. Lind. - " ήκει C. - ήει F. - είη Κ. - εγένετο C. - ίξιν C. - Cornarius et Foes rendent καυστικά καταφερομένω par ustoria adhibenti, et, plus bas, καυστικώ par usto. Mais καυστικά, dans Prorrh. I, et Coaques, signifie constamment humeurs enflammées et zavotixòs malade chez qui se trouvent de telles humeurs. Quant à καταφερομένω, il signifie somnotent, comme plus bas, έν τοϊσιν υπνοισι καταφερόμενοι, p. 188, l. 5.— πουλύ CDH, Lind. - πολύ vulg. - 8 ιδ D. - ήμερων C. - J'ai rendu ἀπεγένετο par évacuation sanguine, attendu que, dans l'observation précédente et dans la suivante, il s'agit d'hémorrhagies. — \* στέγματε ή C. – στέγματε ή Η. – στήγματε ή FGHI.στήγματι ήπαρ· ἀντιφίλου DK, Ald. - προκριθέντων Κ. - κριθέντι Lind. χολώδει, τυρώδει CDFHIK. - τυρώδει, χολώδει J. - 10 ή τρ. IK. - ή τρ. Q'. - ήτρ. DFGHI — '' ή ούτως (ούτος D) αίμα έπτυσε vulg. - ήει ούτως αίμα C. - La leçon de C, seule, rend la construction possible - zzi ..... έγένετο om. Κ. — 13 τοπρ. J. - το om. D. - ές C, Lind. - είς vulg. -

## QUATRIÈME LIVRE DES ÉPIDÉMIES.

- 1. (Affections érosives, gangréneuses. Résorption purulente chez celui dont on incisa la jambe?) Après l'équinoxe et après les Pléiades, il y eut comme des affections érosives et muqueuses. Chez celui à qui je pratiquai une incision à la tête, l'affection s'étendit au-dessus de l'oreille; chez le fils de Leocydès, au pied; chez Phanodicus ce furent les doigts du pied, du côté de la face plantaire. Celui qui cut une incision à la jambe, y éprouva aussi de la gangrène là où était la grande plaie occupant la partie externe, et gagnaut la partie postérieure de la jambe; quand la plaie se mondifia, douleur du côté et de la poitrine, à ganche, comme à la jambe; fièvre; il mourut de la fièvre.
- 2. (Humeurs enflammées; évacuation de sang.) Chez le cordier, bile très-foncée et humeurs enflammées; tombant dans la somnolence vers l'équinoxe, il rendit par le has beaucoup de sang. Chez un vieillard, il y eut une très-forte évacuation de sang, non avant quatorze jours. L'esclave marqué, chez Antiphile, étant plein d'humeurs enflammées, ayant eu une crise le septième jour, étant bilieux, dans la stupeur, éprouva, le troisième jour après la crise, de la même façon, un écoulement de sang; il se rétablit; plus tard survint une rechute; la crise sut la première fois comme elle devait être, vers le coucher des Pléiades; après le coucher des Pléiades, il devint bilieux jusqu'à la folie; crise vers le neuvième jour, sans sueur.
- 3. Observation de rupture dans la poitrine. Voy. Argument des Coaques.) Vers l'équinoxe, le Chalcédonien

10

μενίαν G. – post κρίσις addit περιεγένετο vulg. – περ. om. G. – ἐννάτην FGI, Lind. – ένν. CDF. – ἰδρώτοιν DGIJK. — <sup>13</sup> χαλκρδόνιος Lind. – χαλκιδόνιος vulg – καλχηδόνιος CHJK. – καλχιδόνιος DFGI, Ald., Frob. – On lit dans Érot. : « Πίλας, ville de Thessalie •û est le temple de Cérès pyléenne. • L'annotateur rapporte cette glose à πυλέων; mais cela ne me paraît pas possible. — <sup>14</sup> [ἐκ] ρ. Lind.

άλλοτε καὶ άλλοτε ὑπόχλωρον· γαστήρ, ¹ χαριέντως· ἱδρὼς, ἀρξάμενος ἐδὸόμῃ, εἶχε τὰ πολλὰ ² ἄχρις ὀγδόης· ἐκρίθη ³ τεσσαρεσκαιδεκάτῃ· περὶ ⁴ δὲ τεσσαρακοστὴν ἤρθη περὶ τὰ ὧτά οἱ ἀμφότερα·οὐκ ἀπεοικὸς ἐδόκει ἔμπυος ἔσεσθαι, οὐκ ἐγένετο.

- 4. Στῆθος Άριστοδήμω ἐκαύθη. Τῷ <sup>5</sup> Φιλίδος όμοίως ἀπέδη, ἐκ πτώματος καὶ τούτω· προϋπῆρχε δὲ δδύνη τις ἀνωτέρω.
- 5. Μετ' <sup>6</sup> ίσημερίας φθινοπωρινάς, ύποστροφαί, καὶ άλλως <sup>7</sup>μέχρι τροπέων χειμερινών.
- 6. Μεθ' ήλίου τοῦ θερινοῦ ή Άχελώου έκταίη ἀπέφθειρεν, ἔμετώδης ἐοῦσα καὶ φρικώδης καὶ ἱδρῶτες κρίσις, <sup>8</sup> τεσσαρεσκαιδεκάτη ὁποσάμηνον οὐκ οἶδα. ἀρσεν <sup>9</sup> δὲ καὶ ἀλλο πρὸς τὰς εἴκοσιν ἔφη, εἰ ἀληθέα, οὐκ οἶδα.
- 7. Περὶ ἡλίου τροπὰς χειμερινὰς, βόρεια ἦν 10 ἐκτεριώδεες ἐγένοντο κατακορέως, καὶ οἱ μὲν φρικιώδεες, οἱ δὲ 11 οὔ γλῶσσαι ξυγκεκαυμέναι τρίτῃ, καὶ 12 ὄχλοι περὶ ἔκτην καὶ ἔβδόμην, 13 καὶ οὖτοι μακρὰν ἀποτείνοντες. 14 τεσσαρεσκαιδεκάτῃ, γαστέρες ἀντεχόμεναι, καὶ ἐν τῆσι φαρμακείησιν 15 οὖχ ὑπακούουσαι, κατὰ λόγον τῶν πυρετῶν, καὶ ἀνίδρωτες σπλῆνες ἔστιν οἶσι σμικροὶ, 16 σκληροί πρὸς ὑποχόνδρια δεξιὰ 17 ἐντεταμένοι, καὶ πρὸς χεῖρα ὑποδορδορύζοντες, αἰμόβροι, καὶ οὐροισιν ἡ κάθαρσις καὶ ἡ κρίσις. Πολλῷ δὲ μᾶλλον εἴχοντο κάτω, καὶ γὰρ τοῦτο 18 ἐπελαμδάνετο ὑπὸ τὸν χρόνον τοῦτον. Οἶσι μὴ οὕτως ἦν, σπλῆνες δὲ 19 ἐπηρμένοι, αἰμοβραγίη έξ ἀριστεροῦ. "Ηλιος

' Χαριεντώς (sic) C.-χκριέντως om. vulg.— " μέχρι C. - άνευ pro άχρις 1. - 3 ιδ D. - 4 δε om. C. - ήρθη CDFHIJK, Chouet, Lind., Kühn. - ήρθει vulg. - οί om. K. - ἔμπυος signifie-t-il une suppuration des parotides ou une suppuration de la poitrine? Les traductions latines laissent la chose dans le doute. Grimm se décide pour la poitrine (cin Brustgeschwür), et je crois qu'il a raison ; car il s'agit ensuite d'empyèmes. - 5 φιλίδα Q'. - οἱ ώς vulg. - ώς Lind. - οῖως CDFGHIJK. - ἀπέσθη J. -έχ  $\pi_{\tau}$ . οἱ ὡς ἀπέβη, οὐν οῖοὰν προύπηρχε χτλ. Q΄. - II me semble qu'on doit lire ὁμοίως. - 6 ἰσημερίας (II, ex emend.), Lind. - ἰσημερίους vulg. - άχρι C. - άχαλώου C. - έμετώδης C. - αίματώδης vulg. -  $^{6}$  ιδ DK. - ° δή C. - x K. - έρυ D. - 10 ἐχτερώδεες J. - χαταχορέες L, Lind. -- 44 δε και ού C. - 42 εκχολοι J. - 43 και om. C. - 44 ιδ vulg. - τεσσαρεσκαιδεκάτη  $J. - \frac{1}{6}$ ς τεσσαρεσκαιδεκάτην  $G. - \frac{15}{6}$  οὐκ  $Ald. - \dot{\upsilon}$ πακούουσαι CDHJK, Lind. - ὑπακοῦσαι vulg. - ἀνίδρωτες DJ. - ἀνιδρῶτες vulg. --\*\* σχληροί C. - σχλ. om. vulg. - \*\* εντ. C. - έχτ. vulg. - ὑποβορβορίζοντες JK. βορβορύζοντες C. - 18 ύπ. Κ. - 19 δὲ καὶ DFGIIIK, Ald.

qu'on avait apporté des Portes au marché, souffrant, vers la mamelle gauche, d'une rupture, expectorait de temps en temps des crachats un peu jaunes; le ventre, favorable; la sueur, ayant commencé le septième jour, dura presque continuellement jusqu'au huitième; il fut jugé le quatorzième; vers le quarantième, il se forma un gonflement près des oreilles des deux côtés; il semblait naturellement devoir se former un empyème (Voy. note 4); il ne s'en forma pas.

- 4. (Empyème.) On ouvrit à Aristodème la poitrine par cautérisation. Il en fut de même pour l'enfant de Philis; lui aussi, à la suite d'une chute; mais il existait antécédemment un peu de douleur.
- 5. ( Note sur la saison. ) Après l'équinoxe d'automne, des récidives, surtout jusqu'au solstice d'hiver.
- 6. (Avortement.) Avec le solstice d'été, la femme d'A-chéloüs avorta le sixième jour; elle avait des vomissements, des frissons, des sueurs; crise au quatorzième jour. Je ne sais de combien de mois était l'enfant. Elle dit avoir aussi avorté, au bout de vingt jours, d'un autre enfant qui était mâle. Disaitelle vrai? je l'ignore.
- 7. (Fièvres avec ictère; coryzas; amygdalites; oreillons; éruptions furfuracées; avortements.) Vers le solstice d'hiver régna le vent du nord. Les malades devinrent ictériques d'un jaune foncé, les uns avec frisson, les autres sans; langues brûlées, le troisième jour; mal-ètre vers le sixième et le septième, mal-ètre qui se prolongeait beaucoup. Le quatorzième jour, ventre resserré, et n'obéissant pas aux évacuants, selon l'ordinaire des fièvres; point de sueurs; chez quelques-uns rate petite, dure; tension de l'hypochondre droit; murmures dans le ventre pressé avec la main; flux hémorrhoïdal; par les urines, la purgation et la crise. La tendance n'en était ne plus manifeste vers le bas, c'était en effet vers ce temps qu'elle se manifestait. Ceux qui n'étaient pas ainsi, mais dont a rate était développée, avaient une épistaxis par la narine gauche. Le solstice passa; temps d'hiver en hiver avec vent

ἐτράπετο, τὰ χειμερινὰ ¹ χειμερίως ἐν βορείοισι, μετὰ δὲ δλίγον νότια ἦν ἐφ² ἡμέρας πεντεχαίδεχα, μετὰ δὲ ταῦτα νιφετὸς ² τεσσαρεσχαίδεχα ἡμέρησιν · ἀμφὶ ταῦτα τοῦ ἔτεος, ἰκτεριώδεες, κατακορέες, οὐ κρινόμενοι ³ εἰλικρινέως, φιλυποστροφώδεα. Μετὰ ⁴ δὲ χιόνας, νότια ἐπεγένετο, καὶ ὑέτια · κόρυζαι ⁵ κατεβράγησαν καὶ ἔὺν πυρετοῖσι καὶ ἀνευ πυρετῶν, ἐνὶ δέ τινικαὶ ἐς ὀδόντας, ἐκ τοῦ μέσου προηλγηκότι, ἐπὶ δεξιὰ, ⁶ καὶ ὀφρὺν καὶ ὅμμκ. Ἦσαν δὲ καὶ βραγχώδεες, καὶ φάρυγγες φλεγμαίνουσαι, καὶ οἱ σπόγγοι καλεόμενοι ἀνεῖγον, καὶ τὰ παρὰ τὰ ῶτα καὶ γνάθον ἐπάρματα μαλθακὰ, καὶ ξὸν πυρετῷ καθίστατο. ᾿Αργομένοισι πυρεταίνειν βἐγίνετο ἐπάνω καὶ ἐπὶ θάτερα τὰ πουλλὰ τουτέων καὶ τὰ πιτυρώδεα · καὶ ἀπέφθειραν πολλαὶ παντοίως, καὶ ἐδυστόχεον. Εκτη τῆ παρθένω κριθέντα, ¹ο ἔκτη ὑπετροπίασεν, ἐκρίθη δὲ δι' ἔκτης. Πάντα ἐν τούτοισι ¹¹ τοϊσι χρόνοισιν ἑκταῖα, ὀγδοαῖα ἐκρίνετο.

- 8. Περὶ πληϊάδων δύσιας, ή Μαιανδρίου τοῦ τυφλοῦ αὐτίχα χλωρὸν καὶ αὐτίχα <sup>12</sup> πυῶδες ἔπτυσεν· περὶ ἔχτην, καὶ ἤπατος <sup>13</sup> ζύμωσις, καὶ κάτω ὑποχώρησις ὀλίγη · σαρχοπυώδεα ἄνω, ὀλίγα, λευκὰ, πλατέα ἀνέπτυσεν · ἀπόσιτος · ἀπέθανεν ἐγγὺς εἰχοσταίη.
- 9. 14 'Η έχ τῶν γειτόνων Θέστορος οἰχέτις, ἐχ καυστιχῶν ὑποχωρήσιος Χολώδεος, συχνῆς, ὑποχονδρίου ἐντεταμένου· τῷ ἔκτη, ἐζ 18 ἐπισχέσιος ἡ κοιλίη λεπτὰ συχνὰ ἐς ἄπαζ διῆλθε, καὶ εὐθέως τὸρωσε, καὶ ἐκρίθη, 16 καὶ ἡ κοιλίη ἔστη· ἐς δὲ τὴν αὐτὴν ὥρην ριγώσασα ἐπυρέτηνε, καὶ ἐς τὴν αὐτὴν πάλιν ὥρην.
  - 10. Ἡ Θερσάνδρου, λευχοφλεγματώδης οὐ πάνυ ἐοῦσα, θηλάζουσα,

<sup>&#</sup>x27; Χειμῶνος μετρίως pro χ. Η. —  $^{\circ}$  τεσσαρεσαίδεκα CDJ. – δεκατέσσαρσιν Lind. —  $^{\circ}$  coulg. — ἐκτεριώδης J. — ἰκτεριώδεις Κ. — ἐκτερώδεις Lind. —  $^{\circ}$  είλ. D. —  $^{\circ}$  δὲ om. G. — χιλίονας F. — χιλιόνας GIJ — ἐπεγένετο D. — ὑπ. vulg. —  $^{\circ}$  κατεάγησαν G. — ξυμπυρετοῖοι C. — πυρετῶν oin. G. — ἀπὸ μέσου vulg.; ἀπομέσου DIJΚ. — ἀπὸ om. G. —  $^{\circ}$  καὶ om. G. — δρρύν DK, Lind. — δρρύν vulg — δσρρύν C. —  $^{\circ}$  περὶ FGJK. — περὶ ὧτα D. — καὶ γνάθον post μαλθακά C. — ξυμπυρετῶ G. —  $^{\circ}$  ἐγένετο J. — ταπουλλὰ D. — πολλὰ vulg. —  $^{\circ}$  τὸν DQ', Lind. — τὸν om. vulg. —  $^{\circ}$  δρ. —  $^{\circ}$  τοῦς D. — μαιανδρίου CDFGHIK. — μαιανδρου J. — Μεανδρίου vulg. —  $^{\circ}$  πυώδες CDFIJK. — πτυῶδες vulg. —  $^{\circ}$  ξύρωσις, οἰδηματώδης δγκος Erot. Gl. —  $^{\circ}$  ή CH. — ἡ om. vulg. — θέστερος FG. — ὑπὸ χλωρίσηος (sic) C —  $^{\circ}$  ἐπισχέσεως CH. — ἡ CDFGHIJK. — οἱ vulg. — ἐσάπαξ DJ. —  $^{\circ}$  καὶ om. G. — ριγώσας D. — ἐπυρέτταινε GK, Ald., Frob., Merc. — ἐπυρέταινε C. ἐπυρέταινε vulg.

du nord; peu après, il y eut du vent du midi pendant quinze jours, ensuite de la neige pendant quatorze. Dans ces conditions de l'année, ictériques, d'une teinte foncée, ne se jugeant pas franchement, tendance aux récidives. Après les neiges on eut le vent du midi et de petites pluies ; des coryzas éclatèrent avec fièvre et sans fièvre; chez un qui avait antécédemment souffert dans le milien [de la mâchoire], le mal se jeta à droite sur les dents, le sourcil et l'œil (Ép. 1v, 40; Ép. v1, 6, 13). Il y avait aussi des bronchites et des inflammations de la gorge; les glandes appelées éponges (amygdales) se tuméfièrent; il se forma auprès des orcilles et à la mâchoire des gonflements mous, qui s'établissaient avec fièvre; au début de la fièvre, ils survenaient, la plupart en haut et des deux côtés; et chez quelques-uns les éponges se tuméfièrent en automne et en hiver; il y ent même des éruptions furfuracées; beaucoup avortèrent de toutes les façons et eurent des couches laborieuses. Chez la jeune fille, crise au sixième jour, récidive au bout de six jours, et crise six jours après. Tout pendant ces temps se jugeait le sixième, le huitième jour.

- 8. (Fièvre; expectoration purulente; gonflement du foie.) Vers le coucher des Pléiades, la femme de Mæandrius l'aveugle expectora des crachats tout d'abord jaunes et tout d'abord purulents; vers le sixième jour, gonflement du foie, et, par le bas, déjections en petite quantité; par le haut, crachats comme de chair purulente, en petite quantité, blancs, larges; anorexie. Elle mourut vers le vingtième jour.
- 9. (Fièvre.) La servante des voisins de Thestor: à la suite de selles enflammées, bilieuses, abondantes, hypochondre tendu; le sixième jour, à la suite d'un resserrement, le veutre rendit en une fois des matières copieuses, ténues; aussitôt elle sua, fut jugée, et l'évacuation alvine s'arrêta; à la même heure, après un frisson, elle eut de la sièvre, et dereches à la même heure.
- 10. (Fièvre.) La femme de Thersandre, étant un peu leucophlegmatique, nourrissant, avait une fièvre aiguë; la lan-

- ¹ ἐπυρέταινεν ὀξύ· ταύτη ἡ γλῶσσα ξυνεχαύθη, τῶν ἄλλων ξυγχαιομένων · ὑπὸ τὸν χρόνον τοῦτον, γλῶσσά ² τε ἐτρηχύνετο, ὧσπερ ἐκρίθη.
- 11. Περὶ δὲ πληϊάδων δύσιας, <sup>4</sup> δ Μητροφάντου τὴν χεφαλὴν πληγεὶς ὑπὸ ἐτέρου παιδὸς ὀστράχω, καὶ ἀπογενόμενος ὁωδεκαταῖος, <sup>5</sup> ἐπυρέτηνεν· προφάσιος δὲ, ὅτι σμήχων ἔτριψε τὰ περὶ τὸ ἔλκος, καὶ μετεψύχθη· <sup>6</sup> ἐζήρθη τὰ χείλεα αὐτίκα, διελεπτύνθη τὸ δέρμα πανταχῆ ἀπὸ τοῦ ἔλκεος πρόσω. Πρισθέντι δὲ οὐ βραδέως, οὐτε <sup>7</sup> πῦον ἐβρύη, <sup>8</sup> οὐτε ἐκουφίσθη· παρὰ δὲ τὸ οὖς ἐδόκει παραπυίσκειν, ἐπὶ τῆ γένοῦ, ἐπὶ τὰ ἀριστερά· ταύτη γὰρ καὶ τὸ ἔλκος· ἔπειτα τοῦτό τε οὐκ <sup>9</sup> ἀπεπύει, καὶ ὁ ὧμος ὁ δεξιὸς <sup>10</sup> ἐνεπύησε ταχέως. ᾿Απέθανε περὶ τέσσαρας καὶ εἴκοσιν.
- 13. 15 Μετὰ πληϊάδων δύσιν δ θεράπων δ τοῦ ᾿Αττικοῦ, ὁπὸ τεταρταίου άλισκόμενος, 16 τυρώδης, ίδρύθη. Ἔτερος τὴν αὐτὴν ὥρην ἀληθεῖ τυρωμανίη· ἐς ἰσχία καὶ σκέλεα ἦλθεν ὀδύνη, ἐπαύετο, ποσταῖος οὐ γινώσκω. Ταύτην τὴν ὥρην, φρικώδεες, 17 ἐμετώδεες, καὶ μετὰ κρίσιν ἀπόσιτοι, καὶ χολώδεες, καὶ σπλῆνες μεγάλοι

<sup>\*</sup> Ἐπηρέτεινεν (sic) ἐνόξεῖ C. - ἡ om. C. — \* δὲ C. - χαλαζώδη πυχνὰ Κ. — \* δὲ om. C. - τὰς εἴκοστν C. - εἰκοστὴν J, Lind. - x vulg. - η Κ. - x et η, en chiffres, se confondent souvent. J'ai choisi le dernier, parce que l'auteur dit que dans cette constitution les crises furent le sixième et le huitième jour. — \* δ ὲχ C. - δ ὲν DFHIJK. — \* ἐπηρέτηνε C. - ἐπύρεσε DHΚ. - ἐπύρεσε vulg. - ὅτι om. C. - εμήχουσα C. - post ἔλκος addit τις C. — \* Αnte ἐξ. addit καὶ vulg - καὶ om. C. - εξηράνθη J. - [καὶ] διελεπτύνθη Lind. - πανταχῆ C. - πολλαχῆ vulg. - πολλαχὴ Κ. - πρόσω ὰπὸ τοῦ ἔλκεως (sic) C. — † πύον CDFGIK, Ald., Frob , Merc., Lind. — \* οὐτ' C. - παραπυήσειν C. - γενύν FGHIK, Ald., Frob., Merc. — \* ἀπεπύη J — † ο ἐνεπύσε CHJ. - ἐνέπτυσε Κ. - ἐνέπυσε vulg. - παχέως D. - τέσσαρας καὶ είκοστ C. - είκοστὴν τετάρτην J, Lind. - κὸ vulg. - \* ¹ ἀλγ. om. C. — ¹² κην Κ. - τὰ δεξιὰ J. - γε Lind. - ἐστήκοι J. — ¹¹ ἐρῆλκωτό τε (sic) pro ἐφ. τι C. - τλλεεν C. - τλαεν FGIJK, Ald. - τλλαεν H. - ἐνδις C. - Post αὶνῶς addit ὁ ὀρθα) μὸς vulg. - ὁ δρθ. om. C. — ¹⁴ ἐπ. H. - ἐνδις C. - Post αὶνῶς addit ὁ ὀρθα) μὸς vulg. - ὁ δρθ. om. C. — ¹⁴ ἐπ. H. - ἐνδις C. - Post αὶνῶς addit ὁ ὀρθα) μὸς vulg. - ὁ δρθ. om. C. — ¹⁴ ἐπ. H. - ἐνδις C. - Post αὶνῶς addit ὁ ὀρθα) μὸς vulg. - ὁ δρθ. om. C. — ¹⁴ ἐπ. H. - ἐνδις C. - Post αὶνῶς addit ὁ ὀρθα) μὸς vulg. - ὁ δρθ. om. C. — ¹⁴ ἐπ. H. - ἐνδις C. - Post αὶνῶς addit ὁ ὀρθα) μὸς vulg. - ὁ δρθ. om. C. — ¹⁴ ἐπ. H. - ἀπ. vulg. - γ FGIII. — ¹ὁ ἐτέρχ

gue devint brûlée, tout le reste était brûlant; à ce moment la langue devint rugueuse, comme parsemée de nombreux grains de grêle; et des vers furent rendus par la bouche. Vers le huitième jour elle fut jugée non complétement.

- 11. (Plaie de tête.) Vers le coucher des Pléiades, le fils de Métrophante, blessé à la tête par un autre enfant avec uue écaille, et arrivé au douzième jour, eut de la fièvre. Cause: parce que, se nettoyant, il contondit le pourtour de la plaie et éprouva un refroidissement; les lèvres de la plaie se gonflèrent aussitôt; la peau s'amincit en tout sens au loin, à partir de la plaie. Trépané sans retard, il n'y eut ni écoulement de pus, ni soulagement; de la suppuration paraissait se former près de l'oreille, à la joue du côté gauche (c'est à gauche qu'était la plaie); puis cette suppuration ne se forma pas; et à l'épaule gauche un abcès se développa promptement. Le blessé mourut vers le vingt-quatrième jour.
- 12. (Maladie de l'oreille.) Après le coucher des Pléiades, celui qui avait souffert de l'oreille, finit, au bout de vingt jours environ, par perdre la parole; impuissance du côté droit; point de fièvre, sueurs. L'oreille droite, l'œil droit n'étaient pas complétement fermes, et il y avait un peu de contracture par le bas; du côté gauche, strabisme et douleur horrible; le cou devint rigide. Le malade souffrit trois heures peut-être après.
- 13. (État de stupeur; fièvres erratiques.) Après le coucher des Pléiades, le serviteur de l'homme de l'Attique, pris de fièvre quarte, ayant de la stupeur, fut rétabli. Un autre, dans le même temps, eut une vraie typhomanie (voy. note 16); une douleur vint dans les hanches et les jambes; la maladie cessa, quel jour? je ne sais. Dans cette saison, les malades avaient

θεραπεία in marg. G. — \*6 τυρλώδης CDFGIJK, Ald., Frob. – ἱδρύνθη CD. – ἀληθή Η. – τυρομανίη C ( Η, ex emend. ), Lind. – τυρλομανίη DFGIJK, Ald., Frob. – Typhomanie, dit Galien dans le Gl., mélange de phrénitis et de léthargus. Les fièvres typhodes, dit Érotien, sont caractérisées par la stupeur, et, "dans, l'accroissement, par le transport. — \*1 ἐμετώδεες ...... δουνώδεες ικείξου. Κ.

σκληροί, δουνώδεες, καὶ αἰμορραγικοί· 1 τισὶ δὲ τὴν αὐτὴν ώρην μετὰ πληϊάδων δύσιας, ἐκ ρινῶν αἶμα ² γλοῶδες ἐπὶ πλάνησιν.

- 14. <sup>3</sup> Έν Κρανώνι, τῆ Νικοστράτου λειφθείση τεσσαρεσκαιδεκάτη ἔφθασεν αὐτίκα <sup>4</sup> ἀκράτεια τραγήλου καὶ τῶν ἄλλων· καὶ σῖτος ἔφθασεν αὐτίκα <sup>4</sup> ἀκράτεια τραγήλου καὶ τῶν ἄλλων· καὶ σῖτος ἔγκατεκλείσθη μέγρι δεκάτης. Πνεῦμα πυκνὸν, σμικρόν· ἀκρασίη· ψηλαρῶσα δακτύλους· παραλέγουσα· ἱδρῶτες· εἰλκύσθη ἐπὶ <sup>5</sup> τὰ δεξιὰ τράγηλος, στόμα, ὄιμα, ῥίς. Οὔρων ὑπόστασις, λευκὴ, ὀροδώστιν ὅτε ὡς <sup>6</sup> πιμελῶδες ἐφίστατο· τοῦτο <sup>7</sup>ἀθρόον, οὐκ ἐπιπολὸ διεσκεδασμένον, οἷον τὸ ἐναιώρημα διεστηκὸς, <sup>8</sup> οἷον ἐξ οἵου τὸ ὑφιστάμενον ἔπειτα οὐρεῖται· καὶ τὸ <sup>9</sup> μέν τι τοιοῦτον, τὸ δὲ ἱδρυμένον ἄλλο τοιοῦτον ὀλίγον, ἐπὶ πλατὸ διεσκεδασμένον· ἄλλο τεταραγμένον ἔτερον τοιοῦτον ἐναιώρημα νεφελίου ὑπομέλανος, δοκέοντος τοιοῦτον ἀλλο, οἷον ἵππου· ἄλλο οἷον τὰ <sup>11</sup> ζορώδεα.
- 15. ★ πρώτος παρενεχθείς, μειράχιον τούτο οὖρον χαθαρὸν, λεπτόν \* 12 πάντων διαχώρησις πουλλή, λεπτή, ἔχολος γλώσσα 13 τρηγέη πάνυ \* 14 πυρετὸς περιχαής ἄγρυπνος χοιλίη χυρτή οὖτος παρέχρουσεν, οἶμαι, ὀγδόη, τρόπον τὸν ἀχόλαστον, ἀνίστασθαι, μάχεσθαι, αἰσχρομυθέειν ἰσχυρῶς, 15 οὐ τοιοῦτος ἐών. Τούτος ἀθρόων
- ' Toret vulg. 2 χελώδες C (D, al. manu) G, Ald., Frob. πλάνησεν C. - σπληνικοΐσιν Lind. - σπλήνοισιν vulg. - επισπλήνοισιν G, Ald. - 3 έπερον νόσημα in marg. G. - κράνωνι C. - λειρθείσαν C. - ληφθείση vulg. - τεσσαρεσκαιδεκάτην C. - \* ἀκρατέα ΗΙΚΙ. - ἀκράτεα C. - κρατέα FGJ, Ald., Frob., Merc. - δ' ἀχρατέα D. - σίτος Κ. - σμ., πυχνόν J. - σμ. om. C. - δαχτύλοις L, Lind. - παραλγέουσα CDFGHIJK, Ald. - Galien, De dyspn. 111, parlant de cette malade, dit qu'elle délira. - 5 τα om. C. - δρροβώδης C. - ξυσματώδης άλλη ante δροβώδης C. - λεχυθώδης H. - 6 πιμελώς δε έφ. FGI. πιμελή διεφίστατο Η. - ἐπιμελῶς δὲ ἐφ. Κ. — <sup>τ</sup> τοῦτο [δε] Lind. - ἐπιπουλύ Lind. - οΐον om. Lind. -- \* οΐον έξ οΐου το C. - οΐον έξ οΐου (sic) ου το Κ. - οἶον ἔξω ἐξ οἴου οὐ τὸ DFGHIJ, Ald., Frob., Merc. - οἴον ἔξω ἐξ ὅἴος ού τὸ valg. - οἰον θρὶξ ἐξ ὅτος οὐ τὸ ὑρ. ἔπειτα οὐρεῖτο τὸ μέν τι κτί. Lind. - και τὸ μέν τι τοιούτον ουρείται sine έπειτα J. — ότος est une conjecture de Cornarius, adoptée par Focs, mais elle est loin de suffire ; que faire en estet de έξω et de ω? Lind. a change έξω en θρέξ; mais il reste encore dans vulg. 65, dont on ne se rend pas compte. J'avais aussi songé à lire ολον έξ δρειρωγμού: mais, cette conjecture ne m'expliquant pas la suite, je me suis conformé au ms. C, dont la leçon peut se comprendre. Linden, suivant les traductions de Cornarius et de Foes, a mis experto.

## DES ÉPIDÉMIES.

des frissons, des vomissements; après la crise, anorexie, état bilieux, rates grosses, dures, doulonreuses; hémorrhagies; chez quelques-uns, vers la même saison, après le coucher des Pléiades, écoulement, par les narines, d'un sang verdâtre, dans des fièvres erratiques.

- 14. (Fièrre; long détail sur les urines.) A Cranon, la semme de Nicostrate, chez qui la maladie cessa le quatorzième jour, éprouva tout d'abord l'impuissance du cou et des autres parties; il y eut constipation jusqu'au dixième jour. Respiration fréquente, petite; impuissance; carphologie; paroles de délire; sueurs; à droite, contraction du cou, de la bouche, de l'œil, de la uarine. Sédiment des urines blanc, semblable à la farine d'ers; autre sédiment blauc, avec râclures; autre un peu jaune, semblable au lekithos (sorte de bouillie jaune); sur ce sédiment se trouvait parfois quelque chose de gras; cela était réuni, et uon dispersé comme l'est l'énéorème disséminé, tel que celui duquel le sédiment se précipite ensuite. Énéorême d'une part semblable, d'autre part précipité; un autre semblable, en petite quantité, disséminé en largeur; un antre, troublé; un autre semblable; énéorème d'un nuage noirâtre, paraissant épais, quoique peu condensé; un autre ténu; un autre énéorême ténn, semblable; un autre junentenx; un autre comme les nuages obscurs.
- 15. (Fièvre.) Le premier qui eut du délire était un jeune homme; chez lui, urine pure, ténue; déjections abondantes, ténues, nou bilieuses; langue très-rude; fièvre brûlante; insomnie; ventre bouffi; ce malade ent du délire, je crois, le huitième jour; délire tout à fait désordonné; se lever, se bat-

De mon côté, je regarde οὐρεῖται comme suspect, et je pense qu'on pourrait lire ὀρροῦται, ou διουρρεῖται. ( V. Schneider, au mot οὕρινος.) Mais, tout en donnant à οὐρεῖται ce sens, j'ai laissé le mot tel qu'il était.

- ° μέντοι CHK. - ἐπιπλατὸ 1. - διασκεδασμένον (sic) Frob. — 1° χαύνον CDHIJK. - χαῦνον vulg. - ἄλλο λεπτὸν om. Κ. — 11 ζωρνίδεα πόσα C. — 12 πάντως Lind - πουλλή λεπτη D. - λεπτή, πολλή vulg. — 13 τρηχέη CDFHIK, Atd., Frob., Merc. - τρηχείη vulg. — 14 πυρὸς C. — 15 οῦ HIK. - οῦτος pro οῦ D - τούτοι om. Κ. - ἀθρόον CFHIJK.

ούρων πολλῶν ἐλθόντων λεπτῶν ἐξ ἐπισχέσιος, ὅπνος ἐγένετο ξυνεχὴς, καὶ ἱδρὼς, κρίσιμος δοκέων ἐξ ¹ οὐ τοιούτου, ἴσως περὶ δεκάτην ἔπειτα ἐξεμάνη τε αὖθις, καὶ ἀπέθανε ταχέως, ἐνδεκαταῖος. Προφάσιος, οἶμαι, ²πιεῖν ἄκρητον συχνὸν, πρὶν ἐκμανῆναι. Ὁλίγα ἔτεα αὐτῷ, εἴκοσιν ἐγγύς.

- 16. Τοῦ φθινοπώρου, ἤμεσε χολὴν μέλαιναν <sup>8</sup> ή Εὐμένεος · καὶ αἱ δὸμαὶ δὲ πρόδηλοι · καὶ οἱ φρικώδεες πυρετοί · καὶ αἱ καρδιαλγίαι · χολώδεα βραχέα ἀνεμοῦσα, καὶ τὸ ἐλμίνθιον · διαχωρήματα λεπτὰ · πάντα τὸν χρόνον. Πρὸ πληϊάδων δύσιος, <sup>5</sup> δλίγον τε περὶ αὐτὰς, αἴ τε αἱμορραγίαι, καὶ βραχύτεροι οἱ πυρετοὶ, καὶ ὑποστροφώρεες αὐτίκα <sup>6</sup> βραχέησιν ὑποστροφῆσιν · καὶ ἀπόσιτοι, <sup>7</sup> καὶ ἐφθοὶ, καὶ <sup>8</sup> ἀσώδεες, καὶ καρδιαλγέες, καὶ θηριώδεες ἐν τῆσι κρίσεσι, καὶ ριγώδεες, καὶ χολώδεες.
- 17. Μειράχιον ξένον, <sup>9</sup> τρίτη αἶμα ἐχ ρινῶν πουλὺ, χαὶ <sup>10</sup> τετάρτη, χαὶ <sup>11</sup> πέμπτη. <sup>12</sup> ἔχτη ἴστατο. Κοσμίως παρέχρουσεν ἑβδομαῖος· γαστὴρ <sup>13</sup> ἐστήχει· χωματώδης ἦν· ὑποστροφὴ τριταίω <sup>14</sup> ἐξέλιπε γαστὴρ ἀντεχομένη· οὖρον οὐχ οἶδα· περὶ χρίσιν, οἶον ἔδει.
- 18. Περὶ δὲ πληϊάδων δύσιας νότια καὶ δέτια ἦν. 15 Μειράκιον, μυξώδεα, 16 δπόχολα, πέπονα, γλίσχρα, 17 συχνὰ διαχωρήματα: 18 πῦρ
- 4 Οὐ τοιούτου C. οὐ τοιοῦτος FGIJ. οῦ τοιοῦτος vulg. 2 τοῦ (τὸ Lind.) πιείν vulg. - του om. C. - πιείν om., restit. al. manu ante πρέν  $D_* = \delta \lambda_{1/0}$ ετέα  $C_* = \delta \lambda_{1/0}$  έτεα  $H_* = 3 \hat{\eta} H_* = \epsilon \hat{\nu} \mu$ ένεος  $G_* = \epsilon \hat{\nu} \mu$ ενέως  $HJ_* = 1$ Εθμενέος vulg. - αί om. C. - χολώδεες CDFGHIJK, Ald, Frob. - ἀνεμοῦσαι D. — 4 πάντα.... ων δέ οί p. 156, l. 6, repetit C. — 5 δλίγον τὸ C. δλίγωντο (sic) ΗΙΚ. – ἐλέγοντο D. – ἐλή (sic) J. – ἔληγον vulg. – παραυτίκα pro περί αὐτὰς L. - Cornarius, lisant sans doute παραυτίκα au lieu de περί αὐτὰς, traduit: Secessus tenues per omne tempus. Ante pleiadum occasum desinebant statim sanguinis eruptiones. Cela ne peut être vrai; car, dans l'observation immédiatement suivante et qui se rapporte certainement à cette constitution, on voit que les hémorrhagies furent trèsfréquentes. Foes a, avec une autre ponctuation: Dejectiones tenues erant per totum tempus ante virgiliarum occasum et circum eas cessabant. Cela peut être admis; cependant je présère prendre la leçon de C, en la modifiant un peu (τε pour τὸ); elle a l'avantage de commencer la phrase par l'indication de la saison, comme cela se fait d'ordinaire dans les Ep., et, en outre, d'indiquer nettement où se termine l'observation de la femme d'Eumène. — 6 βραχείητα C. Lind. - βραγχέητα D. βράγχησιν Q'. - ὑποστροφαΐσι G. - \* xαὶ om. J. - \* ἀσσ. K. - \*  $\gamma$  G. πουλύ CDH, Lind. - πολύ vulg. - 10 δ K. - 11 ε DIK. - 12 ς II. - καί ς DK. - 15 είστήκει DJ. - καματώδης FGI, Ald., Frob., Merc. - καυματώδης

tre, tenir des propos très-obscènes; or, cela n'était point dans ses habitudes. Ayant rendu tout à la fois beaucoup d'urine ténue après une rétention, il eut un sommeil continu, et une sueur paraissant devenir critique, de nou critique qu'elle était, c'était peut-ètre le dixième jour; puis il fut de nouveau saisi de transport, et mourut bientôt, le onzième jour. La cause fut, je pense, d'avoir bu beaucoup de vin pur avant d'avoir le transport. Il n'était pas âgé, vingt ans environ.

- 16. (Fièvres automnales avec cardialgie. Comp. Ép. 11, 1, 3; Ép. v1, 1, 11.) Dans l'automne la femme d'Eumène vomit de la bile noire; l'odeur, manifeste; fièvres avec frisonnements; cardialgie; petits vomissements bilieux, et vers; déjections ténues pendant tout le temps. Avant le coucher des Pléiades et un peu de temps vers ce coucher, hémorrhagies, fièvres plus courtes, récidivant aussitôt par de courtes récidives, anorexie, résolution des forces, anxiété, cardialgie, vers dans les crises, frissons, état bilieux.
- 17. (Fièvre.) Un jeune homme étranger: épistaxis abondante le troisième jour, le quatrième, le cinquième; l'épistaxis s'arrèta le sixième; délire tranquille au septième jour; le ventre se resserra; coma; récidive le troisième jour; le ventre cessa d'ètre resserré; je n'ai pas vu l'uriue; vers la crise, les choses furent comme elles devaient ètre.
- 18. (Fièvre.) Vers le coucher des Pléiades il y eut vent du midi et petites pluies. Un jeune homme : déjections muqueu-
- Κ. \*\* J'ai suivi Cornarius et Foes; cependant la ponctuation et le sens sont très-incertains, on peut écrire: ὑποστροφή τριταίω ἐξέλιπε, récidive; le troisième jour, intermission; ὑποστροφή τριταίω ἐξέλιπε, récidive; intermission au bout de trois jours; ὑποστροφή τριταίω ἐξέλιπε, la récidive cessa le troisième jour. \*\* κατά (καὶ pro κατά L, Lind.) τότε (κατά τότε om. C; περὶ δὲ πληιάδων δύσιν pro κατά τότε ex emend. Η) μειρ. vulg. Foes entend qu'il s'agit du même jeune homme que plus haut; rien ne le prouve. \*\* χολώδεα pro ὑπόχολα J. Post πέποια addit ὑπεχώρει vulg. ὑπεχώρει om. C. Bonne suppression. La construction est comme plus haut: μειράκιον ξένον, τρίτη αίμα ἐκ ρίνῶν. \*\* \*\* διαχ. συχνά C. \*\*\* πυρετοί I. ξυνεγές I. συνεγές vulg. συνεγέες DHIJK.

καλή, ξατά. κάχαεν , αηθυίπερον τρομώ. φτος φερίπα κατ, αβιατεύον ΑγιαΧύον, ξηνεΧες, λγώασα ζάδψ. , Εκύιθμ εκταΐος, εροοίπαιον αδρις εγαρεν.

- 19. <sup>2</sup> Τῷ παιδίῳ τῷ φαγεδαινωθέντι, δδόντες οἱ ὁ ὑποχάτω, καὶ τῶν ἀνω οἱ ἐμπρόσθιοι ἀνέπλεον· ἔγχοιλον εἶχον ὀστέον. <sup>4</sup> Ὠν μὲν ἐχ τῆς ὑπερψης ἀπέρχεται, <sup>5</sup>μέση ἴζει ἡ ῥίς· ὧν <sup>6</sup> δὲ οἱ ἀνω ὀδόντες οἱ ἔμπροσθεν, πλατεῖα ἄχρη. ᾿Αριθμούμενος ὁ πεμπταῖος ἀπὸ τῶν ἔμπροσθεν, τέσσαρας ῥίζας κατὰ δύο συνεζευγμένας ὡς πρὸς ἐχάτερον τῶν γειτόνων ὀδόντων, ἀχρας ¹ ἀποχεκαμμένας ἐς τὸ ἔσω μέρος πάσας παρὰ τὸν τρίτον ἐδόντα, ἀποπυήματα πλείω, ἡ παρὰ τοὺς ἄλλους πάντας, καὶ τὰ ἐχ ῥινῶν παγέα ῥεύματα, καὶ <sup>8</sup> αἱ ἀπὸ χροτάφων ουναι ἐχ τούτου μάλιστα γίνονται. Ἐσθίεται οδτος, μάλιστα ὁ πέμπτος. Ἐχ μέσου μὲν χόνδυλον εἶγεν, δύο <sup>9</sup> ἐὲ ἔμπροσθεν· ὁ σμιχρὸς, πρῶτος, ἔνδοθεν κατὰ τοὺς δύο ἐδέβρωτο. Ῥίζαν μίην, παγέην, ὀξέην, εἶγεν ὁ ἔβδομος. Τῷ <sup>10</sup> ᾿Αθηνάδεω παιδίῳ ἄρσενι, <sup>11</sup> ὀδὸὸν ὁ ἐπ' ἀριστερὰ χάτω, ἀνω δὲ ὁ ἐπὶ ὁεξιά· τούτου οὖς ὀεξιὸν ενεπύησεν, <sup>12</sup> οὐχ ἔτι ἀλγέοντος.
- 20. Μετὰ <sup>15</sup> δὲ πληϊάδα, εὐδίαι ἐπινέφελοι, καὶ ὀμίχλαι. Κρίσιες πεμπταῖαι, καὶ ἐκταῖαι, καὶ ἑδοομαῖαι, ἔτι δὲ <sup>16</sup> καὶ μακρότεραι ὑποστροφώδεες οἱ πυρετοὶ, καὶ ἔς τι πλανώδεες, καὶ ἀπόσιτοι, καὶ γολώδεες καὶ δυσεντερίαι, ἀπόσιτοι, πυρώδεες. <sup>15</sup> Περὶ πληϊάδων δύσιας, νότια ἰσχυρῶς ἦν <sup>16</sup> αἰμοβραγίαι, καὶ τριταιοφυέες, καὶ ἐπιαλώδεες. Ὁ ἐν τῷ σκυτείψι ἤμοβράγησεν <sup>17</sup> κατακορὴς διαχώρης

<sup>&#</sup>x27; Αὐθημερὸν GIJK , Froh., Merc., Lind. – αὐθήμερον vulg. – τρόμος Κ. – αὐτὸς pro ὡτὸς C. — ° περὶ φαγεδαίνης καὶ τῶν ρίζῶν τῶν δόδντων G. — ° οἴ [τε] ὑ. Lind. – Post ἄνω addit καὶ τῶν κάτω vulg. – Dans H une main, avec un trait aussi ancien que le corps de l'écriture, a barré les mots καὶ τῶν κάτω Cette correction m'a paru excellente. — ' οἴοτ ὁστέον ἀπὸ ὑπερώης L. – ῶν μὲν [τὸ ὀστέον] ἐκ τῆς Lind. – ὑπερόης D. — ⁵ μεσηίζει (sic) C. — ° οἴ C. — πλατεία CJΚ. — ἀριθμούμενοι DΚ. — ' αποκεκαυμένας DFGK. – ἀποτεταγμένας J. – ἐς C, Lind. – εἰς vulg. – ἔσω D, Ald, Froh. – εἴσω vulg. — ⁵ αἴ Lind. – κὶ om vulg. – δοῦναι FIJ — τούτου, ων supra ου H. — ' οἴ CDFH. – σμ. C. – μ. vulg. – κατὰ δὲ τοὺς C. – βέδρωτο J. – μέην H. – μίαν vulg. — παχείην, δὲείην Lind. – δὲξην om. Ald — 1ο δηνάδεω C. – λθηναίω δὲ vulg. — '¹ οἰδοντες οἱ ἐπὶ ἀρ. κ., ἄνω δὲ οἱ ἐπὶ C. – δόθντών DKQ'. – ἄδει pro δδών L. – ἄδει οδόντων [ὁ μὲν] ἐπὶ ἀρ., ἄνω [δ'] ὁ ἐπὶ Lind. — '¹ οὐνέτι DGHII. — ¹⁵ δὲ οm. C. – ὁμιχλαι Ald. – δμιχλίαι DFGHIK – κλήσεςς pro κρ. C. — ¹¹ καὶ CFGHK, Ald., Froh., Merc. – καὶ οm. vulg. – ἔς

ses, subbilieuses, cuites, visqueuses, abondantes; fièvre continue; langue sèche. Il fut jugé le sixième jour; récidive le septième. Le même jour la fièvre cessa par un frisson. Écoulement par l'oreille gauche, visqueux, épais, le sixième jour.

- 19. (Observation de gangrène de la bouche chez deux enfants. ) Chez l'enfant atteint d'une affection phagédénique, les dents d'en bas et, en haut, celles de devant tombèrent; l'os en était crenx. La sortie d'un os de la voûte palatine cause l'affaissement du nez dans son milieu (Ép. v1, 1, 3; Mochl., t. IV, p. 387); la chute des dents de devant, en haut, cause l'aplatissement du bout du nez. La cinquième dent comptée à partir de celles de devant : quatre racines unies deux à deux à chacune des dents voisines, et tournées toutes par leurs pointes en dedans. A la troisième dent, les suppurations sont plus fréquentes qu'à toutes les autres; et les flux épais des narines ainsi que les douleurs des tempes proviennent surtout de cette dent. Cette dent se carie (Ép. 1v, 52), surtout la cinquième. Cette dent avait au milieu une tubérosité, et deux en avant; une petite tubérosité, en dedans, du côté des deux autres, avait été cariée la première. La septième avait une seule racine grosse, aiguë. Chez le garçon d'Athénadès (Ép. v, 44), la dent du bas à gauche, et la dent du haut à droite; l'oreille droite suppura, au moment où il ne souffrait plus.
  - 20. (Note sur la saison, qui malgré des désignations répétées paraû être toujours la même; fièvre avec hémorrhagies; éraptions.) Après les Pléiades, beau temps avec nuages et brouillards; crises le cinquième jour, le sixième, le septième, et même encore plus tard; fièvres récidivant et, jnsqu'à un cer-

Lind. – ἐς τὸ vulg. – La correction de Lind. est bonne; on pourrait lire aussi ἐς τὸ πλανώδες — ¹⁵ περὶ δὲ DQ΄. Lind. – δὺτυας Ald. – ἐτχυρὸς Frob , Merc. – ἢν ἰτχυρὰ DQ΄. — ¹δ καὶ αίμ , καὶ τρισφυέες C. – ἢπιαλώδεις J. – ἡπ. K. — ⁴ κατὰ κόρρης C. – Les traductions rapportent κατακορής soit à ἢμοἐρὰγησε (Cornarius), soit au sujet de ce verbe (Foes); il est plus naturel de le rapporter à διαχώρησες.

σις ολίγη 1 έχρίθη έβδομαῖος ρίγει. Ο παῖς ὁ παρὰ τὸ ἔσγατον χαπηλεῖον ήμοβράγησε τεταρταίος πολλόν· αὐτίκα ε ἐφλυήρει· γαστήρ ἀντίσχετο· ὑποχόνδριον  $^3$ όδυν $\tilde{\omega}$ όες, σκληρόν· πρὸς βάλανον έκταί $\tilde{\omega}$  ὑπῆλθε κακά, γλωρά εβδόμη πρωί, διπτασμός, \* πουλλή βοή, φλεβών σφυγμοί παρ' διμφαλόν. Έν τοῖσιν δ δξυτάτοισι τῶν πυρετῶν, οί σφυγμοὶ πυχνότατοι καὶ μέγιστοι οἶον τὸ ἐς δείλην παροξύνεσθαι, τοιοῦτον έν πάση τῆ νούσω. Πρὸς τὰς ἀργὰς δὲ καὶ οἱ παροξυσμοί\* καὶ τὸ 6 πρωϊαίτερον σχεπτέον, καὶ τὸ συνεγέων, καὶ τὸ τοῦ ἐνιαυτοῦ. Μετὰ πληϊάδων δύσιας, γνότια. Πέμπτη κρινόμενα, διαλείποντα, μίην λαμβάνει. Τὰ δὲ 8 φολιχώδεα, 9 ἐπιφλυκταινούμενα, οἶα τῷ ἀκανθίω λατύπω. Περὶ δὲ πληϊάδων δύσιας, 10 ύποψωρώδεα καὶ τρηγέα τὰ κνησμώδεα, οὐκ ἐπιδακρύοντα, μᾶλλον μέν ταύτην τὴν ὥρην ἀτὰρ καὶ τὰ 11 λειγηνώδεα, έξαιρόμενα 12 ταῦτα, οἶα τῆ Πυθοδώρου καὶ τῷ καπήλω, ξὺν πυρετῷ ἄμα ἀρχομένω, σχεδὸν τῆ Πυθοδώρου ἰσχία άχρατέα. Μετά πληϊάδων δύσιας, φρικώδεες, αίμοβραγικοί έκ ρίνων. Ο 13 μέν γ λαύρως, δ σκυτεύς, έκρίθη έβδομαῖος μίην διαλιπών, μίην ἐλάμβανεν αὖθις τετάρτη ἐκρίθη. Αλλος τῶν παρὰ Λεωκύδεος ἐχρίθη ἑδοόμη· ἄλλος 14 τετάρτη. Μόσγος, 15 ἐνάτη λαῦρον ἐξ ἀριστεροῦ, βραγὸ δὲ ἐκ δεξιοῦ 16 μυκτῆρος· πρὸς τὰς τεσσαρεσκαίδεκα, ἐς κρίσιν 17 ξ ἔδει, ἀρξάμενα, παρωξύνετο· κμαρτάδες βρωμάτων έπτακαιδεκάτη έγένοντο. Παρά τὸ οὖς ἐπὶ δεξιὰ σμικρὸν ἔσωθεν σκληρὸν, ἔζωθεν σμικρον γαύνον, όδυνωδες, οὐδεν 13 ἐπεδίδου· ἐννεακαιδεκάτη, ἀπεγέ-

<sup>1</sup> Εκρίθει Ald. — 2 φλυήρη (sic) C. — 3 δουνώδεες CDFHIK. — 4 πουλλή D. - πολλή vulg. - πολύς C. - \* δξητάτοισι Frob., Merc. - \* πρωϊαίτερον Lind. - προϊκίτερον C. - πρωίτερον vulg. - συνεχέων CDFGHIJK. - συνεχέον vulg. - ξυνεχές Lind. - γνότια ήν C. - διαλείποντα CDHJK. διαλίποντα FGI. - διαλιπόντα vulg. - μίην Η, Lind. - μίαν vulg. - \* Érotien: φολλικώδεα, hoc est ad ephelidas pertinentia et lepras; antiqui enim φόλλικας appellabant scabiosas asperitates. Galien, Gloss .: φολλικώδεα, tanquam folliculosa et laxa. Galien paraît, à tort, avoir tiré ce mot de φόλλις. La véritable orthographe doit être φολικώδεσι. Voir plus loin p. 174, l. 1, et le Dict. de Schneider, au mot φολές. — \* ἐπιφλυκταινόμενα C. επιφλεκταινού μενα FG, Ald., Frob., Merc. - φλεκταινού μενα J - λατύπω CH.λαπύτω  $vulg. - λαπίτω <math>J. - \frac{10}{2}$  καὶ ὑπ. καὶ τὰ τρηχέα οὐκ ἐπιδακρύοντα μὲν μαλλον κτλ. G.— 11 ληχινώδεα Fl.—12 ταῦτα οἶα τῆ G.— ταῦτα ἦν οἱ (οῖ FGl, Ald., Frob., Merc.; οἴον L, Lind ) τῆ vulg - ταῦτα μέν ἦνοῖα τῆ Κ.- καπήλω C. - καπηλείω Η. - καπηλίω Vulg. - ξυμπυρετώ FI. - 13 ὁ μέν γ λαύρως ὁ σκ. C. - ο μίντοι σκ. vulg. - La leçon de C est évidemment préférable. - μίαν

tain point, erratiques; anorexie, état bilieux; dysenteries avec perte d'appétit et fièvre. Vers le coucher des Pléiades il y avait en de grands vents du midi; hémorrhagies, fièvres tritéophyes, fièvres épiales. L'homme dans la boutique du corroyeur eut une hémorrhagie, un peu de déjections très-bilieuses; il fut jugé le septième jour par un frisson. Le garçon demeurant à la dernière boutique eut une hémòrrhagie abondante le quatrième jour; aussitôt il se mit à bavarder; le ventre se resserra; hypochondre douloureux, dur; un suppositoire, le sixième jour amena des matières mauvaises, jaunes. Le septième, au matin, jactitation, beaucoup de cris; pulsation des veines à l'ombilic. C'est dans les fièvres les plus aiguës que sont les pulsations les plus fréquentes et les plus fortes. Cela, de même que le redoublement le soir, se voit dans toute maladie (Ép. vi, 1, 11). Au début aussi, les paroxysmes; et il faut considérer ce qui anticipe, la condition des fièvres continues et celle de l'année (Ép. 11, 1, 6; Ép. v1, 1, 11; Aph. 1, 12). Après le coucher des Pléiades, vents du midi. Crises le cinquième jour, intermission, reprise pour un jour. Éruptions croûteuses, formant phlyctènes comme chez le tailleur de pierre d'Acanthos. Vers le coucher des Pléiades, les éruptions prurigineuses furent un peu psoriques, rudes, ne donnant point d'humeur, surtout dans cette saison; il y eut aussi des lichens qui se soulevèrent, comme chez la femme de Pythodore et chez le marchand, avec de la fièvre dès le début; la femme de Pythodore eut presque une impuissance des hanches. Après le coucher des Pléiades, frissons, épistaxis. Celui qui, le troisième jour, n eut une abondante, le cordonnier, fut jugé le septième our; intermission d'un jour; reprise d'un jour; crise le qua-

bis) C. - διαλιπών μίην' ελάμβανεν αὖθις μίην' τετάρτη D. - αὖτις C. - '\* δD. '\* ενν. GHI, Lind. - ενν. CF. - λάβρον DH. - δ' C. - '\* μυκτ. om. C. - τεταρεκαίδενα C. - δεκατέσσαρας Lind. - εδ vulg. - \* '  $\hbar$  C -  $\hbar$  H. - έπτααιδεκάτη J, Lind. - εζ vulg - επεγένοντο C. - '\* επιδίδου CF. - εννεακαιεκάτη G. - ένακαιδεκάτη J. - εθ vulg. - ενν. om. Lind. - άπεγένετο CHJ. απεγένοντο D. - επεγένετο vulg.

νετο νυχτός. Τοἴσι πάνυ χολώδεσιν, ¹ ἐν πυρετοῖσι μάλιστα, ² ὅλως ἐπὶ σχέλεα ἡ χάθαρσις · οἶον ὁ τὴν σιχύην προσδαλλόμενος, ἐπεὶ ἐς το ισχίον οουνη τούτῳ ³ ἐς σκέλος χάτω ἦλθε, καὶ ἐβρήἴσεν · Ὁ ἀπὸ τοῦ 'κεραμέου ἴπνου χαταπεσὼν , ⁵ ῷ οὐ προσεδλήθη αὐτίχα σιχύη, ⁶ ἐκαύθη ἔσω, καὶ ¹εἰχοστῆ ἐπαλιγχότησεν, αἰμορραγικὰ, καὶ τρυγιώ- δεα, καὶ ἐσθιόμενα. Ἡ Τενεδίη τεταρταίη ἀπέφθειρεν, ὡς ἔφη, τριηκοσταῖον ἄβρεν · γαστὴρ ὑγρὰ, λεπτά · ζυνεκαύθη γλῶσσα · κρίσις, τεταρταίη. Μετὰ πληϊάδων δύσιας, σπληνώδεα, καὶ μέχρι πέμπτης ἔβρει. Ἐκρίθη ἔδοομαίω 8 ἐόντι, οὖρον, οῖον ὀρόδων πλύμα, ὅμοιον αὐτὸ ἑωυτῷ, ἔπειτα καθαρόν · ¹0 ὑποστροφή. Διέλιπέ τε καὶ τῷ Μεγάρεος , πλὴν αἷμα οὐχ ἐβρύη · οὖρον, οῖον τὸ ¹¹ ᾿Αρτιγένεος, λευχὸν, παγὸ, ὅμοιον.

21. Ἡλίου 12 χειμερινέων τροπέων, ἄστρον οὐ σμικρόν πέμπτη δ' ὅστερον 13 καὶ ἔκτη σεισμός. 14 "Οτ' ἐν Περίνθω ἦμεν, ἡ ἀσθματώδης, ἡ 15 ἀντιγένεος, 16 ἡ οὐκ εἰδυῖα εἰ ἔχοι, ἐρυθρὰ ἐπιφαινόμενα ἄλλοτε

¹ Pro èv π. habent ἐμπύοις CFGHIJK, Ald., ἐκπύοις vulg. — ² ὅλως ἐπὶ σχέλες C. - όλῷ (όλῷ Ald., Frob, Merc.; θόλῳ Lind.; πολλῷ Κ) ἰχέλη (ἐχέλλη DK; ἐκέλλη FGHI) vulg. - On lit dans le Gloss. de Gal : δλον, le noir de la sèche. Focs rapporte à la de vulg. à cette glose. Mais le cas (cette objection n'est pas, à la vérité, absolue), le cas n'est pas le même dans la glose et le passage; et probablement la glose se rapporte à De morbis, 2: μέλαιναν εμέει οΐον τρύγα ..... ότε δε οΐον πολύπου θολόν, ου Galien aura lu δλόν. Toutefois, ce qui me paraît trancher la question en faveur de C et contre ô) a, c'est olov qui suit, tellement inexplicable avec ò) a que Cornarius l'a omis dans sa traduction. Comparez d'ailleurs cette phrase avec Ep. 11, 3, 1, p. 105, qui m'a donné εν πυρετοΐσι au lieu de έμπύοις. — \* κάτω ές σκ. CDFHJK. - ἐρρήϊσεν J, Lind. - ἐρήϊσεν vulg. — \* κεραμίου D. - κεραμέου, έ supra é Η - έπνου Lind. - έππου vulg. - La vraie leçon est ἔπνου, comme l'a bien vu Struve, Programm.; cela résulte de la glose d'Érotien. Heringa (Obs. p. 164), remarquant que la glose d'Érot. κενέβρεια doit appartenir au quatrième livre, et ne la trouvant pas dans ce livre, conjecture que κεραμείου pourrait être pour κενεβρείου, et propose ὁ ἀπὸ τοῦ κενεβρείου , ἔππου ου ἔπνου καταπεσών : celui qui habitait sur le marché à la viande, étant tombé de cheval ou du haut d'un four. --° δ DIJK. - προσεβήθη Foes, 1595, et Lind. - σιπύη C. - δεκάμφθη C. - Je crois que ἐχαύθη ἔσω signifie non pas il fut cautérisé à la partie interne, mais il eprouva une inflammation interieure. - " cizos: 7 CDJ, Lind . - z vulg. - αίτθιόμενα C. - τριηχοστέον C - \* Post έβδ. addit δέ vulg. - δέ om. C. -- πλύμα D. - \* αύτω G. - 10 ύποστροφή τές διέλειπε ε καί το μεγαλόσπληνον αζικα ούν έρρύη C. - διέλειπε D - μεγαρέος DFGHIK. - " αρτιγενέος FGIJK. - ἀντιγενέος, supra lin. ἀρτιγενέος D. - ἀντιγένεος C. - ἀρχιγένεος Lind. --

trième. Un autre de chez Léocydès, fut jugé le septième; un autre le quatrième. Moschus, le neuvième jour, saigna abondamment de la narine gauche, peu de la narine droite; vers les quatorze jours il allait à la crise, les choses commençant comme elles devaient; il y eut un paroxysme; des écarts dans le régime alimentaire eurent lieu le dix-septième jour. Près de l'oreille, à droite, une tumeur, dure un peu en dedans, molle un peu en dehors, douloureuse, ne s'amendait en rien. Le dixneuvième jour le dépôt aboutit dans la unit. Chez les gens trèsbilieux (Ép. 11, 3, 1, p. 105), surtout dans les fièvres, la purification se fait généralement sur les membres inférieurs; ainsi celui à qui on mit la ventouse : la douleur alla à la hanche, à la jambe en bas, et son état s'améliora. Celui qui fit une chute du haut du four à potier, à qui on ne mit pas aussitôt une ventouse, éprouva une inflammation interne; le vingtième jour, le mal s'exaspéra : hémorrhagie, matières comme de la lie et corrosives. Ténédie, le quatrième jour, avorta d'un enfant mâle, à ce qu'elle dit, de trente jours ; déjections liquides, ténues; la langue devint brûlée; crise le quatrième jour. Après le coucher des Pléiades, affections de la rate; et il y avait des saignements jusqu'au cinquième jour. Chez un indiidu, crise le cinquième jour; urine comme de la lavure l'ers, uniforme, puis pure; récidive. Il y cut aussi une internission chez le fils de Mégarée, mais lui n'eut point de sainement; l'urine comme chez Artigène, blanche, épaisse, uniorme.

21. (Note sur la saison; fausse grossesse.) Au solstice 'hiver, apparition d'un astre non petit; le cinquième et le xième jour suivants, tremblement de terre. Lorsque nous

<sup>1</sup> χειμερινών C. — 13 καὶ ἔκτη CL, Lind — ἐκαστών (ἐκάστων DH) pro και vulg. — 14 ὅτ' ἐν πυρίνθω (sic) ἡμμένη ἀσθμ. G. — ἢ τ' ἐν περίνθω ἡμένη θμ. DFGHIJK, Ald., Frob.—ἢ τ' ἐν (ἡ δ' ἐν Lind) II. ἔμεινε ὰσθμ. Ig. — ἔμεινε est une correction de Cornarius, adoptée par Foes. J'ai ἐβτὰ suivre un ms., C; ἡμένη se résout sans peine en ἔμεν ἡ. ἔμεν ἡ Περίνθω répond à ἐς Πέρινθον ἤλθομεν de Ερ. 11, 3, 1. — 13 ἀντιγενέος ... 4 GIJK. — 10 ἢ H. — ἢ ολο ἤδει C. — ἔχει vulg.

καὶ ἄλλοτε· γαστήρ σμικρή, ἄλλοτε μεγάλη, οδον, βήσσουσα γὰρ ἔτύγχανεν, δδοιπορῆσαι θᾶσσον· μην ἦν όγδοος· ἱδρύθη προπυρεταίνουσα.

- 22. Ἡ δὲ τοῦ ᾿Απημάντου ³ ἀδελφεοῦ γυνὴ ἀπέφθειρεν \* ἔξήχονθ' ἡμερῶν, ὡς ε΄ ἔφη, ἑδὸομαίη θῆλυ περὶ δὲ ε΄ ἐνάτην ἔθορυδήθη · μετὰ δὲ χρίσιν, τὰ δεξιὰ ἤλγει, ὡς ἂν ἀπὸ ὑποστροφῆς · ¹ αὐτὴ εἶχε ταχέως, καὶ ἀπέφθειρεν. Ἑτέρη ε΄ λευκοῖς θυγατέρα ἔτεκεν · ε΄ ἐτέρη ἔρυθροῖς, ὡς ἔδει.
- 23. Φριχώδεες, 10 ἄσώδεες, ἀπόσιτοι, ὑποστροφώδεες, χολώδεες, αίμοβραγικοί, ὑπόσπληνοι, ὁδυνώδεκ τρόπον ἐκ τῶν ἀριστερῶν οἱ πλεῖστοι. Τῆ Ἀπημάντου, ἢ 11 ἔστραπτο, ταύτη τὸν ὀφθαλμὸν τὸν δεξιὸν, τὸν ὸὲ κενεῶνα ἐπὶ τὰ ἔτερα. Ἡ Ἀριστορῶντος θυγάτηρ, τῆ τρίτη καὶ τῆ 12 πέμπτη ἐπυρέτηνεν Էηρὴ διετέλει τὰ πλεῖστα γαστὴρ μέντοι ταραχώδης ταύτη δύσκριτα ὑπὲρ 13 τριήκοντκ ἐπαύσατο. Φλύκταιναι μὲν ἐκ κόπων οὐ κάρτα ἰσχυρῶν ἀρικνεῦνται ἐς εδδόμην, ὑποπέλιοι. ὙΓγος τῆ ὅπισθεν τοῦ Ἡρωίου παιδίσκη ἐγένετο. Αἱ δὲ λευκαὶ μεγάλαι, οὐδ' αὐταὶ πάνυ χρησταὶ, τῶν κατο-

<sup>&#</sup>x27; Οἴον βήσσουσα γὰρ ἐτ. DFG. – οἴομαι βήσσουσα (β. om. Κ) γὰρ ἐτ. CK. - αναβήσσου (sic) γάρ οΐον ετ. J. - βήσσουσα γάρ οΐομαι (οΐον pro οΐ. Ald.) έτ. vulg. - αἰεὶ βήσσουσα οἴον ἐν ἐτ. Lind.- La leçon de Lind. est une conjecture de Foes, déjà faite au reste par Cornarius, puisqu'il a traduit: Tussiens semper, velut si celerius iter perfecisset. Cette conjecture, dans Foes, est fondée sur ce passage-ci de Galien, Dedyspn. III, 11: Tris Autique out, ἀσθματώδους οὐχ ὑπόγυον τότε γενομένης, κλλ' ἐξ ἀρχῆς ούσης, ὥστε καλ βήττειν ἀεί. Mais cela ne rend pas la correction de Foes nécessaire; de plus, cette correction ne tient aucun compte de γάρ, qui cependant est dans tous les mss.; et la construction grecque demande que ἐτύγχανεν soit rapporté au participe βήσσουσα, et non à l'infinitif οδοιπορήσαι. En conséquence, j'ai adopté la leçon de trois de nos mss., qui signifiera que le ventre devenait gros parfois quand cette femme se livrait à quelque exercice, la marche par exemple, capable d'exciter un accès de la toux qui lui était habituelle — \* μείς C. – ίδρύνθη CD. – προπυρεταίνουσα CDFIJK, Lind. - προπυρετταίνουτα vulg. — \* άδελφέου DFGHIK. — \* έν έξ. Κ. - έξήκονθ' ..... ἀπέρθειρεν om. J. - 5 έδη Κ. - 6 ένν. GHI. - ένν CF. θ D. - κράσιν CDFGHI. - ἀπὸ ὑποστροφής L, Lind. - ὑπὸ ἀποστροφής vulg. - Lind. a adopté la leçon de L, judicieusement, ce me semble. - 1 <sup>7</sup> αὖτη CK. - αὐτῆ DH. — <sup>8</sup> ἐν λ. Lind.— <sup>9</sup> ἐν pro ἐτέρη CDFGHIJK - ἐν έρυθροϊς Q', Lind. -10 ἀσσ. Κ. - κσώδεες om C - 11 έστραπτο doit vouloit dire ici une rétrocession, comme απετρέπετο plus loin, p. 168, l. 11. Cette phrase, fort obscure, est sans doute relative à des métastases sur l'œil,

étions à Périnthe, la femme asthmatique, la femme d'Antigène, laquelle ne savait pas si elle était grosse, avait de temps en temps des écoulements rouges; ventre petit, devenant gros parfois, quand, par exemple, cette femme (car elle était affectée d'une toux habituelle) avait marché trop vite. C'était le huitième mois; cela disparut, après une fièvre.

- 22. (Notes brèves sur des accouchements.) La femme du frère d'Apémante, le septième jour, avorta, à ce qu'elle dit, d'un fœtus femelle de soixante jours; vers le neuvième jour, elle fut troublée; après la crise, elle souffrait du côté droit, comme par une récidive; cette femme concevait rapidement et avortait. Une autre avec un flux blanc accoucha d'une fille; une autre, avec un flux rouge, comme cela devait ètre.
- 23. (Cas divers de fièvres, principalement avec des engorgements dans le ventre.) Les malades avaient frissons, anxiétés, anorexie, récidives, état bilieux, hémorrhagies, un peu d'engorgement de la rate; chez la plupart, d'une façon douloureuse, [dépôt] à gauche (voy. note 11). La femme d'Apémante, chez qui il y eut rétrocession, eut l'œil droit affecté (Ép. 11, 1, 7, p. 79), et le flanc de l'autre côté. La fille d'Aristophon eut de la fièvre le troisième et le cinquième jour; elle resta sèche la plupart du temps; le ventre cependant se dérangea, état qui se jugea difficilement; l'affection cessa au delà de trente jours. Des phlyctènes, à la suite de fatigues non intenses, arrivent au septième jour, un pen livides. Un frisson survint à la jeune fille derrière l'Héroum. Les grandes phlyctènes blanches ne sont pas elles-mêmes fort bonnes, chez les indivi-

comme celles dont il est question plus bas, p. 170. ἐπὶ τὰ ἔτερα doit signifier de l'autre côté, comme p. 172, § 29. Je crois de même que le membre de phrase èz τῶν ἀριστερῶν οἱ πλεϊστοι signifie une métastase, un dépôt du côté gauche; car l'auteur, ayant noté que la rate était affectée, n'a pu ajouter que la plupart souffraient du côté gauche; cela allait sans dire. — 18 πέμπτη CFHIJK — ε vulg. — δὲ ἐτέλει G. — διετέλη Ald., Frob., Merc. — 13 λ Κ — φλυκταίναι (CDK — φλυκταίναι (sic) Ι — φλεκταίναι (sic) FGII, Ald., Frob., Merc. — φλεκταΐναι J. — ἐτγος DI, Külin. — ῥίγος vulg. — πρυίου Κ. — ἐγίνετο Κ. — λευκαΐ (sic) C. — αῦται J. — αὐτοὶ D.

σιφωρύς. Και ρανωρέων, και η ζυμπιπτόντων, και γολής κντελομένης, Χέων και ρανωρέων, και η ζυμπιπτόντων, και γολής κντελομένης, Χέων και ρανωρέων, και η ζυμπιπτόντων, και γολής κντελομένης, Χέων και ρανωρέων, και η ζυμπιπτόντων, και γολής κντελομένης, Χέων και ρανωρέων, και η χρηματικόντων, και γολής κντελομένης, Χέων και ρανωρέων, και μέρος το διανωρέων, και μέρος το διανωρέων, και μέρος το διανωρέων, και μέρος το διανωρέων, και μέρος το διανωρέων και ρανωρέων, και μέρος το διανωρέων, και μέρος το διανωρέων τ

- 24. Ἡ ταρὰ Τηχοιμαίο, ἀγορηνόμου θυγάτηρ, ἐν γαστρὶ ἀσήμως ἀρξαμένη, διμήνου ἔμετος ἀλεγματώδης, ότὲ δὲ χολώδης, ἔρβηξεν καλεπῶς ἔτεκεν τελέως ἐκαθάρθη: ἔμετος δημοῖος μέχρι τριηκοστῆς. ἔπειτα γαστὴρ ἐταράχθη, καὶ ὁ ἔμετος ἐπαύσατο: λειεντερίη: δ γυναικεῖα σὰκ ἐγένετο δύο ἐτέων · Χειμῶνος ἔσχεν αίμορξοίδας.
- 25. Οἱ δύο <sup>7</sup> ἀδελφεοὶ, οἱ τοῦ Κέχροπος οἰκεῖοι, οἶσι τὰ μέλανα κατ' ἀρχὰς διήει, ὑπότρυγα, <sup>8</sup> καρυκοειδέα, ἐκ <sup>8</sup> κατακορέων ἀφρωδέων χλοώδεες ἦσαν. <sup>6</sup>Ος τὸν <sup>10</sup> οἶνον ἐκ συνθήκης ἦρεν, ἐπυρέτηνεν αὐτίκα· τριταίῳ ἡμοβράγησε, <sup>11</sup> τετάρτη καὶ πέμπτη καὶ ἐδοόμη καὶ ὀγδόη· ἐκρθη· κοιλίη ὑγρή. <sup>6</sup>Ο ἐκ <sup>12</sup> μετάλλων, ὑπογόνδριον δεξιὸν
- \* Χολής ..... τέχτονος om. C. 2 ην Foes. η Lind. σχληροί J. -Cette phrase est fort obscure, et malheureusement C, qui souvent donne des lumières, a ici une lacune. — " κοιλία CDH. - κοιλία vulg. - ἄχροος  $\mathbf{D}_{i}$  - κιρίως  $\mathbf{C}_{i}$  - μέχρι  $\mathbf{C}_{i}$  - σύν  $\mathbf{CDFII}_{i}$  - δξει  $\mathbf{C}_{i}$  - παρατηχομαίω  $\mathbf{K}$ L. - αγορηνόμου CH. - αγορινόμου vulg. - αγορεινόμου J. - αγορανόμου L. Lind - ἐνγαστάρ (sic) II. - ὅτε C. - J'ai rappelé, p. 160, n. 4, que κενέβρεια, glose d'Érotien, appartenait au quatrième livre; il serait possible qu'elle fut cachée sous τηχομαίο, et qu'il fallut lire ή παρά κενεδρείο αγορηνόμου θυγατάρ, la fille de l'inspecteur près le marché à la viande. V. du reste p. 160, la conjecture différente que Heringa propose. — δομοίως CDFHIJ, Ald., Frob., Merc. — 6 γυναικεΐου D. – έπέρων CDFGHIJ, Ald. -Les traductions rapportent δύο ἐτέων à ce qui suit; il m'a semblé plus naturel de le rapporter à ce qui précède. - Erges FGl. - ziμορραίδας G, Ald. — " άδελφοι D. - άδελφέοι FIK. - κέκρουπος FIK. - καταρχάς CHJK.-ύποτρύγα FHL-ύπο τρύγα DJK.—8 βαρυλοειδέα (D, α supra 3) FGIIK, Ald. - βαρυηχοειδέα J. - Erotien, Gl., dit que καρύκη signifie une sorte de sauce faite avec plusieurs assaisonnements, ou, d'après quelquesuns, un boudin fait avec du sang. Galien, Gl., rend καρυκοειδέα par υραιμα, sanglants. — \*καταμορέων (sic) Ald. - άφροδέων D. - χλοώδεις Κ. - χλοώδεις J. - γλοώδες DFGIII. - γλοώδεα Ald. - γολώδες C. - γολώδεα vulg.—10 οἶνον CL. - δνον vulg. - επηρέτηνεν (sic) C. - επυρέταινεν vulg. - 11 τετάρτη καί πέμπτη και έδδόμη και δγδόη CJ. - δ και ε, ( και FK, Frob.)ς και η vulg. -τετάρτη και εκαί εβδόμη και δγδόη D -τετάρτη και εκαί ζ και η GII.τετάρτη καὶ πέμπτη, ζ καὶ η ΙΙ. - τετάρτη καὶ ε. ζ καὶ η Ι. - τετάρτη καὶ πέμπτη, έδδόμη και εννάτη κοιλίη δηρή εκρίθη Lind. — 12 εκ των μ. Gal. in cit. De dyspn. m, 12.

dus dans le catochus et dans la somnolenec, le eorps ne s'affaissant pas, la bile étant retenne; malades dont le corps, soit qu'il y ait constipation, soit qu'il y ait diarrhée, ne s'affaisse pas. Chez Zoïle, le charpentier, pulsations tremblantes, lentes; urine et selles modérément décolorées; tension de la région sous-ombilicale, de chaque côté, directement jusqu'à l'ombilic, avec sièvre aiguë; anorexie, soif.

24. (Arcidents dans la grossesse; couches laborieuses.) La fille de l'agoranome (magistrat du marché) chez Tecomée, devenue grosse sans signe au commencement : à deux mois, éruption d'un vomissement pituiteux, parfois bilieux. Elle accoucha laborieusement; elle fut purgée complétement; vomissement semblable jusqu'au trentième jour; puis le ventre se dérangea, et le vomissement cessa; lientérie. Les règles ne vinrent pas de deux ans; en hiver elle cut des hémorrhoïdes.

25. (Plusieurs cas de fièvre avec teinte verdâtre de la peau, voy. Ép. II, 1, 10, et surtout Ép. vi, 2, 6, dont ces observations ont fourni les éléments; avec douleurs et dépêts aux

ras et aux jambes, voy. Ép. v1, 1, 7; avec suppression d'urine ers la crise, voy. Ep. vi, 1, 8, dont ces observations ont fourni es éléments; avec affection consécutive des yeux. On peut roire que ces observations ont été recueillies à Périnthe dans e courant de l'épidémie de toux (Ép. vi, 7, 1); ce qui me paaît faire le lieu, c'est Ép. vi, 2, 6, ce passage mettant en raport direct les cas d'Ép. 1v, 25, qui sont accompagnés de inte jaune, de dyspnée et de dépôt sur les membres, et le is d'Ép. iv, 27, qui offre toux sèche et dépôt sur les pieds; , ce dernier cas s'est passé à Périnthe, puisqu'il est relatif un membre de la famille d'Apémante, voy. Ép. 11, 2, 9; il 'sulte de cette remarque que tous ces cas sont de Périnthe.) es deux frères parents de Cécrops, qui eurent au début s déjections noires, ressemblant un peu à de la lie, à de la bstance de boudin, devinrent, après des selles écumeuses et acées. d'une teinte verdâtre (Ép. v1, 2, 6). Celui qui emprta le vin après convention, eut de la fièvre aussitôt; hé¹ ἐντεταμένον ² ἀπλὴν μέγας · χοιλίη ἐντεταμένη , ὑπόσχληρος · πνευματώδης, ἔχροος · τούτω ἐς γόνυ ³ ἀριστερόν · ὑποστροφή · δι' όλου ἐχρίθη. 'Ο Τημένεω εἶχέ τι πνεύματος 5 ώς χλοώδης, ἐς νῶτα, ἐς χεῖρας ὀδύνη. 'Ο τῆς δλεχοῦς ἀνὴρ, ὁ παρὰ τὰ σιτοὀόχου, <sup>7</sup> ὁ ἰχτεριώδης, πρὸς δν ἑβδομαῖον ἐσῆλθον, ὀγδόη ἀπώλετο, οὐτε οὐρέων , οὐτε διαχωρέων · ὑποχόνδρια μεγάλα χαὶ σχληρά · χαὶ πνεῦμα πυχνόν · οὖτος ἀπολλύμενος οὐο' ὑπὸ ³ τοῦ πόνου ἐνότισε τὸ μέτωπον. Ἡ τούτου γυνὴ ἐζέβαλε θῆλυ ἑβδόμη ἑβδόμω μηνί · ἐφάνη ὸὲ τετάρτη · ταύτην μὲν ἐν ἀρχῆ ποδῶν ὀδύνη εἶχεν ³ λήγοντος δὲ τοῦ πυρετοῦ , πνεῦμα οὐχ ἐλύθη, ἀλλ' ¹0 ἐγκατελήφθη · ἐς χεῖρας ὀδύνη χαὶ βραχίονα · ὑποστροφὴ ¹¹ διὰ μηχίστου ἔλαβεν · ¹² ῥίγος · ἐπέσχετο οὖρα πρὸ χρίσιος · ¹³ Ἡ παρὰ Τημένεω ἀδελφεὴ ξὺν ρίγει ἐχρίθη · τοῦ ¹⁴ χλοώδεος δὲ λήγοντος , ταχέως , ¹8 χεῖρες χαὶ ὧμοι · τού - ἐχρίθη · τοῦ ¹⁴ χλοώδεος δὲ λήγοντος , ταχέως , ¹8 χεῖρες χαὶ ὧμοι · τού - ἐχρίθη · τοῦ ¹⁴ χλοώδεος δὲ λήγοντος , ταχέως , ¹8 χεῖρες χαὶ ὧμοι · τού - ἐχρίθη · τοῦ ¹⁴ χλοώδεος δὲ λήγοντος , ταχέως , ¹8 χεῖρες καὶ ὧμοι · τού - ἐχρίθη · τοῦ □ ἐκρίθη · τοῦ □ ἐνρίθη · τοῦ □ ἐνρ

\* Έντεταμένου Lind. - έκτ. vulg. - \* πλήν Ι. - Ante κοιλίη addit καί vulg. - καὶ om. C, Gal. in cit. De dyspn. ib. - ὑπόσκληρος C, Gal. ib., Lind. - ὑπόσκληρα vulg. - Gal. ib. dit que πνευματώδης est amphibologique, et qu'il peut signifier également la difficulté de respirer et le météorisme. — 3 ἀρ. [ἀπέστη] Lind. – διόλου DFHIJK. — 4 ὁ ..... χλοώδης om. G. - τημενέω DFI. - τιμενέω HK. - τιμένεως C. - τε pro τι C. -<sup>8</sup> ώς χλοώδης εὶς νῶτα, ἐς χεῖρας χλοώδης Vulg. – ὁ Τιμαίνεως εἶχέ τι πνεύματος, ώς δχλώδες (leg. χλοώδες) είναι Gal. in cit. De dyspn. ib. - ώς χλοώδης ξως ές χείρας Lind. - ώς χλοώδης είναι δτε (είνέωτε (sic) FI; είνέωτε K; εί' νέω τε, in marg. al. manu είς νῶτα D; ἦν' εν τε H; είς νέωτα J) ες (είς DHK) χετρας χλοώδης C. - Galien, l. c., dit que είχε τι πνεύματος est tout à fait amphibologique, et peut s'entendre également et de la dyspnée et de la pneumatose, la couleur verdâtre indiquant une lésion du foie. Rapprochant ces mots de πνεύμα οὐκ ἐλύθη, ἀλλ' ἐγκατελήρθη, 1. 10, considérant les mots es xerpas édous qui suivent immédiatement, considérant encore la phrase του χλοώδεος δε λήγοντος, ταχέως, χείρες xai ωμοι l. dern., j'ai été porté à modifier le texte de vulg., où la ! répétition de χλοώδης paraît vicieuse, et où on ne comprend pas pourquoi le dos et les mains seraient dites χλοώδη. Au second χλοώδης j'ai substitué οδύνη, emprunté aux passages que j'ai rappelés.—6 λέχους DFGIK, Ald., Frob., Merc. - τὰ om. Gal. ib. - σιτοδόκα C, Gal. ib. - 1 ὁ om. Gal. ib. - ἐκτερώδης Lind. - ἐσῆλθεν CFGHIJK, Ald. - οὐρέων L, Gal. ib., Lind. - οδρών vulg. - \* τοῦ C. - τοῦ om. vulg. - ἐνότησε FGIJK. - εξέβαλλε FG1, Ald., Frob. - εν έβοδμω CH. - J'ai entendu εγάνη comme Vallesius. Les traducteurs latins, traduisant mot à mot, ne donnent pas de sens précis. - θ διαίροντος pro λήγ. Gal. ib. - 10 εγκατελείρθη FK, Lind.έγκαταλείοθη vulg. - εκαλύρθη C. - είς Κ. - Galien, ib., dit que cela est tout à sait obscur, et qu'on ne sait de quelle espèce de dyspnée l'auteut

morrhagie le troisième jour, le quatrième, le cinquième, le septième et le huitième; il fut jugé; ventre humide. L'homme des mines: hypochondre droit tendu; rate grosse; ventre tendu, un peu dur ; difficulté de respirer ; décoloration (Ép. vi, 2, 6); chez lui, le mal se porta au genou gauche, récidive; il fut jugé complétement. Le fils de Témenès avait un peu de gène dans la respiration, étant de couleur verdâtre (Ép. vi, 2, 6); douleurs dans le dos, dans les bras. Le mari de la femme en couches, celui qui demeurait près du logis du garde du blé, celui qui était ictérique, et que je visitai au septième jour de sa maladie, mourut le huitième, ne rendant ni urines, ni selles; hypochondres gonslés et durs; respiration fréquente; cet homme, succombant, n'eut pas le front humecté, pas même par la violence du mal (Aph. v11, 85). Sa femme avorta au septième jour [de sa maladie] d'un enfant semelle de sept mois; l'annonce de l'avortement parut le quatrième jour; au début elle cut de la douleur aux pieds (Ép. vi, 1, 7); la fièvre cessant, la gêne de la respiration, loin de se dissiper, augmenta (Ép. vi, 2, 6); douleur aux mains et aux bras; la récidive la prit au bout d'un temps très-long; frisson; l'urine fut supprimée avant la crise (Ép. vi, 1, 8). La femme auprès de la sœur de Téménès fut jugée avec un frisson, la couleur jaune disparaissant, les bras et les épaules furent promptement saisis (Èp. vi, 2, 6); cela disparaissant aussi, douleur de la tête, des yeux; les paupières supérieures se tumésièrent; larmoiement (Ép. vi, 2, 5); je ne sais pas le reste; elle fut jugée en premier

veut parler. — " διαμηχίστου ΗΙ. — " σῖος vulg. — σῖς L, Lind.— οῖος ne peut subsister; σῖς de L est une conjecture de Cornarius, comme on le voit par sa traduction, et n'a pas d'autorité. La comparaison de ce passage avec ξυν ρίγει ἐκρίθη, l. 12, avec ἔστη καὶ τὸ σῦρον..... οὐκ ἐρρίγωσεν p. 168, l. 4, avec οὐκ ἐρρίγωσεν, οὐοὰ τὸ σὖρον ἔσχετο ib. l. 7, m'a porté à croire qu'ici aussi il était question de frisson et de rétention d'urine, et qu'il fallait lire ρῖγος au lieu de οῖος. — ἐπέσχετο DL, Lind. — ἐπέσχητο vulg. — " τῆ CDHI. — παρατημενέω D. — περατιμενέω ΙΚ. — παρατιμένεω ΙΙ. — τημένεω Η, Lind. — τιμενέω CFG. — τιμένεω vulg. — ἀδελφεῆ J. — ἀδελφῆ CDH. — ἀδελφέη FGIK, Ald. — <sup>14</sup> χλώ—. δεος (sic) FG, Ald. — δὲ οπ. C. — " χεῖρας Lind.

των δε ληγόντων, κεφαλής, οδοθαλμών τὰ άνω βλέφαρα επήρθη, και ξοακρυβρόει, οηκ οίρα τα γοιμα, ξνυίθν μευς εξορόπην του μυφτου. Ὁ Α δὲ Μενάνδρου άμπελουργός, ώσαύτως πλήν γαστήρ κατ' άργας λεπτά εδίδου, επειτα έστη, καὶ τὸ οὖρον εκρίθη οὐκ \* ἐρρίγωσεν ἐβοδόμη, 6 ἦρα ότι ή γαστήρ προεταράχθη; 'Ο Ποτάμωνος, τούτω κοιλίη οὐ διήει έβδομαίω, πρό κρίσιος δύο ήμέρας, οὐκ έρρίγωσε διὰ τοῦτο, οὐδὲ τὸ οὖρον ἔσχετο. Ὁ 8 ὀδούς τοῦ Ἡγησιστρατίου, δ τὸ ἀποπύημα παρ' ὀψθαλμὸν, καὶ ἀπεπύησε θ παρὰ τὸν έσγατον, καὶ αὖθις ἐξιήθη ὁ ὀφθαλμὸς, καὶ κατά ρινας πυον ἦκε παγύ· παρὰ τὸ οὖλον, σαρχία σμιχρὰ, στρογγύλα, ἀπῆλθεν· τούτο παρά τὸν τρίτον ἐδόκει 10 ἀποπυήσειν, ἔπειτα ἀπετρέπετο, ἐζαίφνης δὲ ῷδησεν ἡ γνάθος, καὶ ὀφθαλιιοί. Οἶσιν ἐς τοὺς ὀφθαλιιοὺς ἀποστάσιες εν καύσοις, εξέρυθροι 10 γνάθους, καὶ αίμοβραγικοί· ἀτὰρ καὶ οἶσι παρά τὰ ὧτά ἐστιν· ἴσως δὲ καὶ ἀποστάσιες ἐς ἄρθρα μᾶλλον, οὐ μὴν σάρα οἶοα. <sup>11</sup> Τίτὰ ρίγεα τρομώδεσιν; <sup>12</sup> Υπογονδρίου ἔντασις, γυναικεῖα ἐπεφάνη δεκάτη καὶ έβοόμη, ἐκρίθη 13 διατελέως. τη γε μή οὕτως ενέμεινεν, εχρίθη τρίτη· άλλη, πέμπτη· άλλη έβδόμη 14 εχρίθη. Τώ Ήγησιστρατίω οί δύο 18 δδόντες οί έσγατοι τὰ πρὸς ἀλλήλους ἐβέβρωντο· δ ἔσγατος εἶγεν ἄνωθεν τοῦ <sup>16</sup>ούλου δύο χονδύλους, ἕνα μὲν χατὰ βρώμα, ένα δὲ ἐπὶ θάτερον. 17 τη δὲ οἱ δύο, ταύτη ῥίζαι πλατεῖαι, ἴκελοι, ἐκ δύο

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Κεραλή Lind. - La correction de Lind. est inutile. Dans le style de ces notes, le génitif est souvent employé de cette façon. Les traductions rapportent ἀρθαλμών à βλέγαρα; cela me paraît fautif. — \* Ante ἀρθ. addit δέ supra lin. K. - έδακρυορρόει FIK. - \* έβδόμην CDFHIJK. - έβδόμη Lind.-ζ vulg. - ' δέ om. C. - κατ' ἀρχάς CDFI. - καταρχάς vulg. - ἔστε J. - On rapporte τὸ οὖρον à ἐκρίθη; je le rapporte à ἔστη. - δ ἐρίγωσεν C. - " ήρα FHIJK. - ήρα C. - ώρα, supra lin. al. manu ήμέρη D. ήμέρη vulg. - ή om. C. - ποτάμωνος C. - ποταμώνος vulg. - τούτου C. κοιλία Κ. — 1 Ante πρὸ addit ὁ ποτάμωνος C. - κρίσεως DFIJK. - ἐρίγωσε C. – διατούτο 1K. – είχετο C. – 8 υίιδοὺς 1I. –  $\tilde{\omega}$  το C, Lind. – ὅτω vulg. - ο περί 1JK. - τον CH1. - το vulg. - ρίνας 1K, Kühn. - ρίνας vulg. - πύον CGIK, Ald., Frob., Lind. - ή και pro ήκε C. - στρογγύλα DJ. - ἀποπύησιν DFGHIJK, Ald., Frob., Merc. - 40 γν. om. C. - 41 τί C. - τί om. vulg. - 12 On peut croire qu'il manque ici un mot, comme yuvaixi, ou un nom propre. - 43 διατέλεος vulg. - διὰ τέλεος C, Ald., Frob., Merc. - ή γε DFHIJK. - εί γε vulg. - μάν vulg. - οῦτος G. - Je crois qu'il faut lire μή, comme ont fait Cornarius et Vallesius : une femme eut ses règles le dix-septième jour d'une maladie; ce qui fut une crise; mais quand les règles ne tardaient pas autant, la crise venait plus tôt, le troisième jour,

vers le septième jour. Le vigneron de Ménandre, de même, si ce n'est qu'au début il y eut des selles ténues; puis les selles s'arrètèrent ainsi que l'urine; il fut jugé; il n'eut point de frisson le septième jour; est-ce parce que le ventre sut d'abord dérangé? Le fils de Potamon : Chez celui-là il n'y ent point de selles le septième; il y en eut deux jours avant la crise; pour cette raison, il n'eut point de frisson, et l'urine ne fut pas supprimée. La dent d'Hégésistratius (Ép. n, 1, 7, p. 79; Ép. v., 6, 12): lui, avait une suppuration près de l'œil, il se forma une suppuration vers la dernière dent; aussitôt, guérison complète de l'œil; un pus épais venait par les narines; à la geneive, des lambeaux de chairs petits, ronds, se détachèrent; chez lui il semblait devoir s'opérer une suppuration à la troisième dent; puis cela se détourna; mais tout à coup se tumésièrent la mâchoire et les yeux. Ceux chez qui se font des dépôts aux yeux dans les causus (Ép. vr, 2, 5; Ép. vr, 1, 14), ont les joues très-rouges et des hémorrhagies; il en est de même de ceux chez qui les dépôts se font aux oreilles; peutêtre même faut-il plutôt attendre des dépôts sur les articulations; je ne le sais pas bien. Que font les frissons dans les fièvres avec tremblement? [Chez une femme] hypochondre tendu; les règles parurent le dix-septième jour; elle fut jugéc complétement. Celle chez qui les règles ne tardèrent pas ainsi, fut jugée le troisième jour ; une autre, le cinquième ; une autre, le septième. Chez Hégésistratius les deux dernières dents étaient cariées du côté où elles se touchaient; la dernière avait, audessus de la gencive, deux tubérosités, l'une du côté de la carie, l'autre de l'autre; là où étaient les deux tubérosités,

le cinquième, le septième. — 14 ἐκρίθη om. Lind. — ἡγησιστρατίω CDFGHIJK, Ald., Frob., Merc. — ἡγησιστρατῷ vulg. — ἡγητιστράτῷ Kühn. — 15 ἐδ. om. DFGHIJK. — ἐδ. οἰ om. C. — 16 ὅλου C. — 17 ἡ C. – ἰκελοι vulg. — εἰκέλη C. — ἰκέλλη DFIK. — ἰκέλλη H. — ἰκέλη J. — ξυνέπιπτεν (σ. DH) vulg. — ἡμισεια CDH, Lind. — ἡμισεία FGIJK. — ἡμισεία vulg. — πρὸς στρογγύλη vulg. — προσστρογγύλη FI. — πρὸς om. C. — Phrase fort obscure; il me semble qu'il faut lire ξυνέπιπτον, au lieu du singulier.

ξυνέπιπτον επὶ τὰ ἔτερα μία, ἡμίσεια, στρογγύλη. Τυναικὶ, ἢ ἡμορράγησε ²τετάρτη καὶ ἔκτη, ε΄βδομαίη ἐκρίθη ἐξέρυθρος. Γυναικὶ ¾ καρηδαρικἢ ἐσχυρῶς, ταύτη ἐκρίθη περὶ ἐεἰκοστήν · καυσώδης ὑποχόνδρια ·
ε΄βδόμη οὐ κάρτα ἡμορράγησεν · διαχωρήματα λεπτά · ἐς ὀφθαλμὸν
δεξιὸν, περὶ ε΄ ὀγδόην. ᾿Ανδρὶ ¾ ταὐτὰ, πλὴν ε΄βδόμη ἐκρίθη · ὑπόσπληνος, ἐς τὰ ἀριστερὰ, ὀγδοηκοσταίω · καὶ χρονιώτερα τούτω τὰ τοῦ
σφθαλμοῦ, ἔσως ὅτι ὕστερον τῆς κρίσιος, καὶ ὅτι πολλά.

26. <sup>8</sup>Τημένεω ἀδελφιδη πνευματώδης, ύποχόνδρια καὶ ἐντεταμένα ἐφάνη διὰ χρόνου· εἰ δὲ καὶ εἶχέ τι νήπιον, οὐκ οἶδα. Γαστηρ <sup>9</sup> τὰ πρῶτα ἐστηκυῖα, καὶ ἐμετώδης τότε, ἔπειτα οὐκ ἔτι· γαστηρ <sup>10</sup> διήει πουλλὰ γλισχρόχολα, ὑποχόνδριον οὐκ ἐκώλυεν. Ένδεκάτη, ἐς τὸν μέγαν τῆς δεξιῆς, φλεγμονή· κατάρβηξις, καὶ <sup>11</sup> ἐπεχώρει ἀνωτέρω. Τούτου γενομένου, βελτίων ἐγένετο· καὶ γὰρ καταφορη ἦσσον καὶ πυρετὸς, καὶ τινι καὶ εὐπνοωτέρη, ὅτι ἀνω ἤμει ἔμετον κακόν. Έκκαιδεκάτη, ἰσχνὸν ἐγένετο, καὶ πνεῦμα πυκνὸν, <sup>12</sup> καὶ πυρετός· ἀπέθανεν. Αὕτη ἐπύρεξε πρὸ τῆς ἀποστάσιος· ἑδδόμη, μετὰ τὴν ἀπόστασιν ἀπώλετο· ἦν καὶ αὕτη τοῦ ἐξερύθρου τρόπου.

' Γυναικείη pro γ. η C. - η DH. - η vulg. - ε τετάρτη καὶ έκτη CDFHIJK, Lind. - δ καὶ ς vulg. - 3 καρηθαρική Frob., Merc. - 4 Post εἰχοστήν addit είχοστη vulg. (είχοστη F). - είχοστη me paraît devoir être supprimé; il est né, par erreur de copiste, du voisinage de είκοστήν. - ες G. - εη D. - <sup>7</sup> ταῦτα Η. - ἐβδόμην D. - ἐβδόμης CFHIJK. - ὑποσπληνὸς Frob., Merc. - ὑπὸ σπληνὸς CDFGIJK. - χρονιωτέρω Κ. - Le maiade eut l'œil gauche pris, parce qu'il avait la rate malade, et non, comme disent les traducteurs liene in sinistris aliquantum intumescente. - δ τι Η. - πολλώ C. - πολλή D. -- \* ήμενεω C. - ήμενεω DFGHIK. - ή ήμενεω J. - ή Μενέω Ald. Frob., Merc. - ή τιμκίνεω Gal. De dyspn. III, p. 177. - ἀδελφιδή C. άδελφή vulg. - C'est άδελφιδη qu'il faut lire. V. Ép. 11, p. 78. - Galien, De dyspn. 111, 12, commentant cette observation, dit que πνευματώδης peut signifier respiration génée, ou, comme le veulent la plupart des commentateurs, météorisme, mais qu'il est presque nécessaire de lui donner ici la signification de respiration génée, attendu que plus bas l'auteur dit ευπνοωτέρη, comme ayant déjà parlé de la respiration. C'est ainsi que je traduis le texte de Galien, qui me paraît altéré. — 9 ταπρ. DJ. - οθκέτε DHIJK. — 10 Post γαστήρ addit γάρ vulg. - γάρ om. CD. - δείει Lind. - πουλλά D. - πολλά vulg. - ενδεκάτη CJ, Lind. - ια vulg. - 11 έπεὶ εχώρει CH. - επιεχώρει (sic) FIJ. - επί χώρη Κ. - τούτων Ald. - εὐπορωτέρη G. - έχκαιδεκάτη J. - έξκαιδεκάτη vulg. - ις Dll. - Les traducteurs rapportent έσχνδν à πνευμα; mais la construction ne le permet pas. ἐσχνδν γίνεσθαι signifie s'affaisser, comme dans une foule de passages hippocratiques, et deux racines larges, semblables, se réunissaient de deux en une; de l'autre côté était une demi-racine, seule, ronde. Une femme qui eut un saignement le quatrième jour et le sixième, fut jugée le septième; très-rouge (Ép. vı, 1, 14: Ép. vı, 2, 6). Une femme ayant beaucoup de pesanteur de tête: celle-là fut jugée vers le vingtième jour; hypochondres brûlants; le septième elle eut un saignement qui ne fut pas abondant; selles ténues; dépôt sur l'œil droit, vers le huitième jour (Ép. 11, 1, 7). Chez un homme il en fut de mème, si ce n'est que la crise se fit le septième jour; rate un peu grosse; dépôt sur l'œil gauche, le quatre-vingtième jour; l'affection de l'œil se prolongea plus [que dans le cas précédent], sans doute parce qu'elle survint après la crise et qu'elle fut intense.

26. (Fièvre; dépôt insuffisant sur le pouce; mort. Ép. 11, 1, 7; ce cas appartient à la catégorie du § 25; le dépôt se fit sur le pouce au lieu de se faire aux pieds ou aux genoux; partant il ne sut pas assez considérable. La famille de Téménès et Téménès étaient de Périnthe.) La nièce de Téménès : gêne de la respiration; les hypochondres parurent même tendus par intervalles; était-elle en outre grosse? je nesais. Constipation au début, et alors vomissements qui cessèrent plus tard. Il y eut des selles abondantes de bile visqueuse, l'état de l'hypochondre ne l'empêche pas. Le onzième jour, inflammation sur le pouce de la main droite, évacuations faisant éruption par le bas et aussi par le haut. Après cela, elle fut mieux; somnolence et sièvre moindres, et même un peu plus de facilité dans la respiration parce qu'elle avait rendu par le vomissement des matières mauvaises. Le seizième jour, l'inflammation du doigt s'affaissa, respiration précipitée, fièvre; la malade mourut; elle cut la fièvre avant le dépôt; elle succomba après le dépôt le septième jour; elle était aussi très-rouge (Ép. vi, 1, 14; Ép. vi, 2, 6).

so rapporte à l'état du doigt enflammé. — \*\* κ. π. οm. J. – [δὶ] μετὰ Lind. – μετὰ δὲ τὰν δὲ J. – αὐτὰ CDFGIJ. – ἐξερύθρου DJ. – ἐξερυθροῦ vulg. ἐξ ἐρυθροῦ Ald.

- 27. 1 Ο παῖς, δς ἦν τῆς γυναικὸς τῆς τοῦ ᾿Λπημάντου ἀθελφεῆς, ὑποχόνδρια μεγάλα καὶ σπλὴν, πνεῦμα 'διαχώρησις γλισχρόγολος, ὑπόκοπρος · ² κοπιώδης ἐξ ἔργων · εἰκοσταῖος ἐς πόθας, καὶ ³ κρίσις ἢρα τοῖσι κοπιώθεσιν ἐς ἄρθρα, καὶ οὐκ ἐς ἀφθαλμόν; Τὰ ὑποχόνδρια δὲ 'ἐντετκμένα ἦν · καὶ δὴ καὶ ὅ ἦν τι βηχίον ζηρὸν 'ἡσυχῆ.
- 28. Τὰ ἐγκαταλιμπανόμενα μετὰ κρίσιν, ὑποστροφώδεα <sup>7</sup> καὶ τὰ ἐν αὐτῆσι τῆσι νούσοισιν ἀποκρινόμενα, πτύαλον <sup>8</sup> προπεπαινόμενον, ἡ γαστὴρ, ἀκρησίκι καὶ ταῦτα.
- 29. <sup>8</sup> Απημάντω, ῷ τὰ ἐν τῆ ἔδρη, ἀλγήματα <sup>10</sup> ἐν τῷ δεξιῷ χενεῶνι, καὶ παρὰ τὸν δμφκλὸν κάτωθεν ὀλίγον· κκὶ ἐκ <sup>11</sup> δεξιοῦ πρὸ τοῦ ἀλγήματος προούρει αίματῶδες 'ἔληξε <sup>12</sup> τρίτη. Κκὶ ὁ τέκτων ἐπὶ τὰ ἔτερκ· ἐκ τῆς αὐτῆς <sup>13</sup> ἰζύος καὶ οὕτος προούρει κίματῶδες. Λήγοντος δὲ, ἀμφότεροι ὑποστάσεις εἶγον, καὶ <sup>14</sup> τοῦτο τρίτη· ἐπεχλιαίνετο δὲ πλεῖστα ᾿Απήμαντος, ὁ <sup>15</sup> ἔτερος οὐκ ἐνόει, εἰ μὴ ἐπὶ τὰ ἀριστερά· καὶ Νικοστράτω προσεγένετο τι τὰ ὕστατα ἐκ τῶν δεξιῶν, κατώτερον ἢ <sup>16</sup> ῷ ἐν <sup>17</sup> τοῖσιν ἀριστεροῖσι, πρόμακρα δὲ πρὸ τοῦ κενεῶνος μέγρι πρὸς <sup>18</sup> ὀμφκλὸν ἀμφοτέροισιν.
  - 30. Ή γρκίη ήκατὰ 19 Σωσίλεω λευχοφλέγματος: χνημαι σχληροίσιν
- 1 Όποτα ην pro δ πατς δς ην Gal. in cit. De dyspn. 111, 12 - ἀποιμάντου Gal. ib. - ἀδελφεῆς C. - ἀδελφῆς vulg. - πνεύμα C, Gal. ib. - πνευματώδης vulg. - Ici encore Galien donne à πνευμα le sens de respiration gênée. - γλισχρόχολα Κ. - πικρόχολος Gal. ib. --\* χοπρώδης J. — \* χρίσεις C. – ἄρα D. – ὅρα C. – τοῖς DJ. — \* ἐντ. C, Lind. - έχτ. vulg. - καὶ δή om. K. - 5 ήν CDFHIJK. - 6 ἰσχύη CDFGHIJK, Ald. - αμέ om. J. – νούσησεν C. - δ πρόσπεπ. C. – ταῦτα CHK, Lind. – ταυτά vulg. — ° ἀπημάντων Ald.— 10 [καί] ἐν τῷ Lind.— 11 ἐκ τοῦ δ. Κ.– Erot. Gl. : ουρει αίμαλωδες: dans quelques exemplaires on trouve οὐρέει αίματωδες; au reste αίμαλῶδες a la même signification que αίματῶδες. — 12 τη τρ. C. - 13 ίξύος DJK, Ald., Frob., Merc. - ίξίος vulg. - ίξηος C. - On pourrait lire aussi avec C έξιος. - 14 τούτω CJ. - γ D. - 18 έτατρος DFGIJK. ένοη FG, Ald. - νικοστράτη J. - 10 οΐσι vulg. - Il me semble qu'il faut lire &, puisque, sur ces trois personnes affectées d'un engorgement dans l'abdomen, il n'y en a qu'un, le charpentier, qui l'ait eu à gauche. - $^{41}$  τοῖς  $C. - προμακρά ΗΙΚ. <math>- προ μακρά <math>J. - προμακρά D. - ^{46} δφθαλμόν <math>C.$ - 1º σωσίλεω J. - σωσήλεω C. - Σωσιλέω vulg. - Gal. Gl. : κατωσωσιλέω, il faut sous-entendre χώμης. - λευχοῦ φλέγματος C. - φολιχώδεσι K. - φολλικώδεσι CFGHIJ, Ald., Lind. - φυλλικώδεσι D. - φολιδώδεσι vulg. - V. Ep. 17, p. 158, note 8.

- 27. (Fièvre avec dépôt sur les pieds. Ce cas appartient à la catégorie du § 25; Apémante était de Périnthe. Voy. Ép. 11, 2, 9; donc les cas du § 25 appartiennent à cette ville.) Le garçon qui appartenait à la femme, sœur d'Apémante : gonflement des hypochondres et de la rate; gêne de la respiration; déjection de bile visqueuse avec un peu de matières fécales; las pour avoir travaillé. Le vingtième jour, dépôt sur les pieds et crise. Est-ce que chez les personnes fatiguées les dépôts se font sur les articulations et non sur l'œil? Les hypochondres étaient gonflés, et même il y avait une petite toux sèche, médiocrement (Ép. v1, 1, 9; Ép. v1, 2, 6; Ép. v1, 2, 11; Ép. v1, 7, 7).
- 28. (Insussisance des crises.) Ce qui reste après la crise produit les récidives (Ép. 11, 1, 11; Ép. 11, 3, 8; Ép. v1, 3, 21; Ép. v1, 2, 7; Aph. 11, 12); ce qui se sécrète dans le cours même des maladies, l'expectoration mûrie trop tôt, les selles, cela aussi indique intempérie d'humeurs (Ép. 11, 1, 6).
- 29. (Trois observations d'affections rénales. Comp. Ép. 11, 2, 9.) Apémante, qui avait une affection du fondement, éprouva de la douleur dans le flanc droit et vers l'ombilie, un peu au dessous; avant cette douleur, il rendait une humeur sanguinolente, venant du rein droit; cela cessa le troisième jour. Le charpentier souffrit du côté opposé; et lui aussi, mais du rein gauche, rendait auparavant de l'urine sanguinolente. Cela cessant, tous deux eurent une urine sédimenteuse, et cela le troisième jour. Apémante eut le plus de chaleur, l'autre n'en sentit que dans le flanc gauche. A Nicostrate aussi il survint finalement quelque chose du côté droit; mais chez tous deux (Apémante et Nicostrate), l'engorgement descendit plus bas que chez celui qui l'avait à gauche, et fut allongé à la partie extérieure du flanc jusque vers l'ombilie.
- 30. (Maladie de peau; affection des yeux, sans doute par dépôt et comparable aux cas énumérés § 25; ce qui y conduit, c'est la mention d'un peu de tension dans les hypochondres, d'un peu de dyspnée comme dans les cas susdits. Comp. Ép. vi, 2, 5.) La vieille de chez Sosilès était leucophlegmatique; aux

οιδήμασι, λευχοισι, φολικώδεσι, καὶ πόδες, ἦσσον δέ· 1 ἦν δὲ καὶ ἐν τοισι κάτω τῶν μηρῶν· τοισι δὲ πολλοισι δυσέξοδον τοῦτο· ἀτὰρ καὶ ὀσφύι· καὶ λεπτόγαστρος· ὑποχόνδρια ὑπολάπαρα, πνευματώδης δὲ οὐ κάρτα· ἦν δὲ, ληγόντων τῶν πλείστων, ² μελέτη καὶ ἄλλη· ἐγλαυχώθη ἡ ὄψις. Ταύτη μὲν τῶν ὀμμάτων ἤσυχώτερα ³ δή τι σμικρὸν ἦν· ἰσχίου δὲ καὶ σκέλεος, ὑστερικὰ ⁴ ἦν, δοκέοντα ἀλγήματα εἰναι. Προσθεμένη εὐῶδες ἐξ ἀλήτου καὶ μύρου, ζυνέθη ταχέως ἀναδοθῆναι καὶ τελευτῆσαι. Χρόνος τῷ ἐς ὀφθαλμοὺς ἀποστάσει, ⁵ ἐνιαυτὸν πέρι, ὁ φακώδης, ῷ καὶ τὰ ἐζανθήματα ἐξετάκη οὐ τελέως. 6 \*Εστι δὲ καὶ ἀπὸ τῶν συρμάτων 7 τοιαῦτα.

31. Έν τῆ <sup>8</sup> Ίππολόχου χώμη, παῖς, ῷ ἐν τοῖσιν ὑποχονδρίοισι <sup>9</sup> τὸ περιλαμβανόμενον περὶ ἀμφότερα ἦν τωὐτὸ, σχληρὸν <sup>10</sup> δὲ καὶ κάτω- ὑεν ἔχον ὑπόλαμψιν ἐμφερῆ τῆ τοῦ χαλκέως, τῆ ὑδρωπιώδεῖ, ἦ <sup>11</sup> λεπτὰ ἐλθόντα μέρος τι ἐλάπαξεν. <sup>3</sup>Ην δὲ καὶ αὐτὸ τοῦτο <sup>12</sup> πρὸς τοῦ δεξιοῦ <sup>13</sup> ὁμαλόν τι ὑπερεξηρμένον, τῶν ὑπό τι περιφέρειαν ἐχόντων. Τούτῳ ὁ <sup>15</sup> ὀμφαλὸς ἐκ γονῆς ἐμελάνθη, καὶ ἔλκος βαθὸ ἐγένετο, καὶ ὁ ὀμφαλὸς οὐ μάλα οὐλὴ ἐγεγόνει, <sup>15</sup> καὶ τὸ αἰδοῖον ἀκρόψιλον ἐγεγόνει, οὐ τοιοῦτον αὐτίκα ἐὸν, οὐδὲ ζυγγενικόν ἐπεί τε μᾶλλον ἔγίνετο, οὖτος <sup>16</sup> ἀνήμει τὰ πλεῖστα πυρετός ἀποσιτίη ὑγιάνθη. Περὶ <sup>17</sup> δὲ ἑδδόμην ἀπὸ τῆς καταχλίσιος, πρόσθεν γὰρ προέκαμνεν,

<sup>1</sup> Hy δè om., rest. al. manu D. - καί om. H. - διέξοδον C. - δοφύτ Fl. ύποχόνδριον ὑπολάπαρον Gal. in cit. De dyspn. III. - πνευματώδες Gal. ib. πνευματώδεες vulg.-Galien entend ici qu'il s'agit de la gene de la respiration: par conséquent il faut, quelque sens qu'on donne au mot, lire πνευματώδης, et non πνευματώδεες comme a fait Foes dans sa traduction, ou πνευματώδες comme a fait Cornarius dans la sienne. — 2 καὶ μελέτη άλλη C. - Ante ey). addunt in vulg.; if CH, Lind. - Passage obscur. Cependant je crois pouvoir supprimer 🛪 transformé sans doute en 🕏 et né du voisinage de l'η final de άλλη, genre de faute assez commun. - ἐκγλαυκώθη CH. - V. pour l'explication du mot γλαύκωμα, t. IV, p. 502, note 1. - 5 δὲ δή τι D. - σμικρών DFGHK, Ald. - Il faut peut-être lire σμικρώ, comme d'ordinaire avec un comparatif. - 4 ξρ C. - ξρ H. - προσθεμένης D. αναδοθήναι JK , Lind. , Kühn. - αναδωθήναι vulg. - αναυδωθήναι (sic) CDFGHI. — δένιαυτός. Περιομφακώδης vulg. - ένιαυτός πέρι (sic) δμφακώδης  $G_* = \tilde{\epsilon}$ νεαυτόν πέρι. δμιρακώδης  $G_* = \tilde{\epsilon}$  έστι δὲ repetit  $G_* = \tilde{\epsilon}$  τοι τοιαύτα C. - 8 ὑπολόχου I. - ο τι Lind. - περὶ τὰ ἀμφ. D. - τῶῦτὸ (sic) J. - τ' ωὐτῷ vulg. – τὰντὰ Lind. – ἦν ἐν τὰντᾶ C. —  $^{10}$  τε Lind. – ὑπόλαψιν D. – ύδρωπεώδει DFHIJK. - ύδρωπιώδη vulg. - 11 λευκά C. - 12 πρό CDFHIJ. - 43 οῦ όμ. C. - 14 ὀγθαλμὸς (bis) C. - 18 καὶ ...... ἐγεγόνει om. Κ. -

jambes, des tumeurs dures, blanches, écailleuses; aux pieds aussi, mais moins; il y en avait même à la partie inférieure des cuisses; cela d'ordinaire se passe difficilement. Il y en avait jusqu'aux lombes; ventre mince; hypochondres peu tendus; peu de gêne de la respiration; malgré la cessation de la plupart des accidents, il restait un autre soin à avoir, l'œil était devenu glauque ( V. note 2 ). Chez cette femme, l'affection des yeux était un peu plus modérée, mais il y avait des douleurs qui, tout en paraissant appartenir à la hanche et à la jambe, dépendaient de l'utérus (Ép. v11, 64). Un pessaire odoriférant composé de farine et de myron (sorte d'huile parfumée), ayantété appliqué, il survint promptement une amélioration et la guérison. Le dépôt sur les yeux dura environ un an chez l'individu à teint de lentille, sur qui les exanthèmes ne se desséchèrent pas complétement. Des choses pareilles sont produites aussi par des affections cutanées avec desquamation.

31. (Résolution d'engorgements dans le ventre.) Dans le village d'Hippolochus, un enfant : il portait dans les hypochondres un engorgement, le même des deux côtés; mais cet engorgement, dur, offrait inférieurement une apparence luisante comme chez la femme de l'ouvrier en cuivre qui, étant hydropique, et ayant rendu des matières ténues, éprouva une certaine diminution. Ce même engorgement présentait à droite quelque chose d'égal et de soulevé, du genre des gonflements ayant une certaine rondeur. Chez ce malade, l'ombilic s'était gangréné à la naissance, un ulcère profond s'était formé; le nombril ne s'était pas bien cicatrisé; la verge s'était dénudée à l'extrémité, ce qui n'était ni survenu tout d'abord, ni congé-

<sup>16 2</sup>ν πμε (sic) C. - ταπλείστα D. - 17 δε om. 1. - εδδόμην CDFHIJK, Lind. - ζ vulg. - της om. C. - κατακλήσιος G, Ald. - γάρ [καὶ] πρ. Lind. - τε om. Lind. - πουλύ D, Lind. - ποιλύ vulg. - Les traducteurs rendent ὑποκατεγρόνει, Cornarius, par fortassis aliter contemnens, Foes, par alioqui fortassis negligentius se gerens. Mais καταγρονείν dans Hippocrate est toujours synonyme de κατανοείν, avoir son intelligence; c'est aussi le sens que le Gl. d'Érot. donne à ce mot; il faut, ce me semble, s'y conformer.

ύδωρ τε πουλὺ πίνων, καὶ ἴσως ἄλλως ὑποκατεφρόνει, ¹ ἐρριπτάζετο, καί τι ἐσπᾶτο· λήγοντος δὲ τοῦ σπασμοῦ, ἔλαθεν ἀποσβείς· πρὸ δὲ τούτου, οὐρησεν ἀθρόον, καὶ ² ἀῦσαι διῆλθον, ἐν βρόμφ, καὶ τὰ ἀνω ἰσχυρῶς, \* καὶ τάλλα διεφοινίχθη ὡς μάστιξι πᾶν τὸ σῶμα πλὴν τούτου, ἢ μάλιστα τὸ ἔξαρμα ἢν, καὶ θερμὸς ⁵ ἐπὶ συχνὸν ἢν. Ἡ ἐν ἐλδοῆροις ἐβρκγη κάτω, ρότες πρόσθεν· τὰ ἀνφοηκότα, ἀπυρετφ· τὸ δ δὲ ἔπαρμα, ψαυόμενον, εἴκελον ἔμπύφ ἢν.

- 32. 'Ασθματώδει <sup>9</sup> οἰκέτιδι, ἔνθα τὴν στλεγγίδα, <sup>10</sup> ἤμορράγησεν ἐν τοῖσιν ἐπιμηνίοισιν · ἐγένετο δὲ ἄσθματα, ἐκεῖνα ἐπαύσατο · πυρετὸς ἐγένετο · μαζὸς <sup>11</sup> ἐνεπύησεν ἀριστερὸς ὕπερθεν, καὶ ἀπ ' ἀρχῆς καὶ οὖς.
- 33. Τῆ Ὁλυμπιοδώρου παιδίσκη, «ἶμα ἐκτοῦ δεζιοῦ, 12 καὶ ἐκρίθη ὡς εἰκοσταίη, οἶα καὶ τοῖσι πυρεταίνουσι, καὶ 13 διαγωρήσιες οἶαι καὶ τοῦ

1 Έριπτ. FGHIJ, Ald. - Les traducteurs rendent ἀποσβείς par mort, cette traduction est en contradiction avec o year 87; si on l'adoptait, il faudrait lire εγνιώθη au lieu de ύγιάνθη. Αποσβείς peut exprimer la disparition de la tumeur siegeant à l'abdomen, comme dans cette phrase : 2 ...... ph πεπαίνηται, άλλά σθεσθή, t. 11, p. 446. Quant au transport, sur le malade, de l'épithète qui appartient au mal, cette forme de langage est trèsfréquente dans la Collection hippocratique. Au reste, j'en conviens, cela est obscur. — 2 φύσαι CFI, Kühn. – φύσσαι J. – φύσαι vulg. — 3 κάκεῖνα τό pro κ. τε I. — \* καί ..... ώς om. C. — " ἐπισυγνόν Ι. — " ἀθδήροι; DHJ. - αὐδήροις vulg. - ᾿Αθδήροισι Lind. - ϶ ὧ δέε (sic) προσθέντα ἄνω δειδιότα απυρέτω C.- ὅ ο' ἔμπροσθεν ανώδει ἀπυρέτω vulg. - Ce texte est fort alteré dans C et dans vulg.; je l'ai changé par conjecture. - 8 8' C - Exelor vulg. - είχελον C. - Υχελλον DFGIK. - Υκελλον II. - \* εί ικετίδι pro οίκ. J. - οίκέτε (sic) δέ έστιν δτε τ' άγγεῖα Lind. - ένθα δταν έταγγεῖα ( έταγγία CGI; έτεγy(z II) vulg. - Calvus traduit : quum valde angeretur ; Cornarius, quum vasa menstruum sanguinem funderent; Focs, cui interdum ex vasis sanguis profluxit. Heringa, Obs. crit. p. 113, a remarque que la glose στλεγyida, d'après l'arrangement suivi par Érotien (V. t. 1, p. 100), devait appartenir à Ep. 1v; ce qui est confirmé par la glose même; la voici : « στλεγγίδα). Héraclide de Tarente écrit avec un ρ στρεγγίδα dans le second livre de son commentaire sur Ep. iv, et il dit que ce mot signifie des bandelettes dont se servent certains théores (personnages envoyés pour consulter un oracle). Il s'est trompé. Le mot s'écrit non par g, mais par à, et signifie non, comme il pense, une bandelette d'or, mais la strigite ordinaire (instrument pour râcler la peau après le bain ou après les exercices gymnastiques), comme chez Ménandre et d'autres auteurs anciens. » D'après cela, Heringa admet, avec raison, ce me semble, que

nital. L'état s'aggravant, le malade vomissait presque tout; fièvre; anorexie; il guérit; vers le septième jour, après qu'il se fut alité (il était malade avant de s'être alité), il but beaucoup d'ean, et peut-être n'avait-il pas toute sa raison, il était agité, et éprouva quelques spasmes; les spasmes cessant, la tumeur se trouva évanouie sans qu'il s'en fût aperçu. Avant cela, il avait uriné beaucoup, et des gaz bruyants avaient été rendus; par le haut, il n'avait rien évacué; mais, à la suite immédiatement, des évacuations abondantes eurent lieu par le haut; tout le corps fut marqué de vergetures semblables à des coups de fouet, excepté à l'endroit où était la principale partie du gonflement; et l'enfant était très-chaud. L'individu chez qui, à Abdère, il y cut éruption par le bas, portait un gonflement auparavant; le gonflement existait sans fièvre; au palper, il ressembluit à un abcès.

- 32. (Déviation des règles; asthme; suppuration.) Une servante asthmatique cut, là où se porte la stleggis (Voy. note 9), une hémorrhagie à l'époque de ses règles; il survint de l'asthme; l'asthme cessa; de la fièvre s'établit; la mamelle gauche suppura à la partie supérieure, et, dès le début, l'oreille aussi.
- 33. (Notes sur diverses maladies.) La jeune fille d'Olympiodore eut une épistaxis par la narine droite, et elle fut jugée vers le vingtième jour, comme les fébricitants; des déjections telles que celles qui furent générales pendant l'été, et comme

ταγγεία cache la vraie leçon, στλεγγίδα; et il propose de lire: ἀσθματώδει λικέτιδι, ἐπάνω τῶν ὤτων κατὰ στλεγγίδα, ἤμοδράγησε τοῖσιν ἐπιμηνίοισι, u bien: ἔνθα τὴν στλεγγίδα εἶχεν, ἤμοδράγησε κτλ. Ge qui signific que ette femme, dans une suppression des menstrues, eut une hémorrhagie l'upplémentaire là où elle portait la στλεγγίς. Dès lors il adopte le sens roposé par Héraclide de Tarente, et rejette celui d'Érotien. En esset, hissant de côté la saute d'orthographe reprochée avec raison à Héraclide ar Érotien, il est vrai que στλεγγίς signific aussi une certaine parure de tête en forme de bandelette. J'adopte l'ingénieuse conjecture de eringa. — ¹⁰ ἡμορράγισε I. – ἐν C. – ἐν οιπ. vulg. — ¹¹ ἀνεπύησεν C. – ἐνετίησεν D. – ἀπαρχῆς Κ. — ¹² καὶ οιπ. I. — ¹³ διαχωρήση C. – εῖα I. – εεδήμησαν CDFGHIJK, Lind. – ἐπεδήμησαν vulg.

θέρεος ἐπεδήμησαν, καὶ οἶα ¹ ή Ἱππιώνακτος, καὶ οἶα ἡ οἰκέτις ἡ ᾿Αριστείδου ὀγδόŋ.

- 34. Ἐν²τἢσι τῶν φαρμάχων χαθάρσεσι χάτω, σημεῖα, δοἶα εὐφόρως φέρουσι, χαν μὴ παρὰ λόγον γυιῶνται, χαὶ μήτε ἔπαφρα, μήτε ὕραιμα, ἀλλ' οἶα ἀά ἐστιν, οἶα Ἡραχλείδεω, ἐχαθάρθη πολλὰ, χαὶ ρητδίως ἔφερεν.
- 35. 5 Τη ἐν τῆ Βουλαγόρεω ε κώμη τ ἀποκαθαρθείση, ἤρξατο πυρεταίνειν ε ἐπισπλήνω, ε ἐγούση δὲ καὶ δεξιὸν ὑπό τι μετέωρον μὲν οὐ, ἐντεταμένον δέ · οὖτοι 10 καὶ ἐξέρυθροι γίνονται, μᾶλλόν τι ἐξέρυθρος ἐοῦσα · κοιλίη ἐν ἀρχῆσι τεταραγμένη. Προσεδεχόμην ἐς ἀρθαλμὸν 11 στήριξιν · ταύτη, ἐδοόμη 12 άλμῶδες ἐκ τῶν ἀρθαλμῶν ἤλθε δάκνον δάκρυον καὶ κατὰ ρίνα καὶ κατὰ φάρυγγα · καὶ οὖς ἀριστερόν. 13 Πεντεκαιδεκάτη ἴδρωσε σὸν ρίγει · οὐκ ἐκρίνετο πρὸ τοῦ ρίγεος · ἔχλωρίασε κάρτα, καὶ προσώπου 14 περίτασις καὶ σύμπτωσις · τὸ οὖς κατ ' ἴξιν τοῦ σπληνὸς καὶ 15 τὸ πλευρὸν ἤλγει.
- 36. Τοῖσι παιδίοισι, γαστέρες 16 ταραχώδεες, καὶ βῆγες ξηραί · ἐς τοἰκον ἔστιν ὅτε ἀπεπύει ἐν τῆσι βήξεσι τῆσιν ὑστέρησιν. 'Ο κναφεὺς, τράχηλον, κεραλήν · ἑβδόμη, γεὶρ ναρκώδης · ἐν τῆ τι ἐνάτη, σκέλος ναρκώδες · βὴξ ἐπαύσατο. Ἡ τὴν γνάθον ἐρυσθεῖσα ἐν πέμπτω μηνὶ ἐν γαστρὶ εἴλκυστο ἐς τὰ ἀριστερά.
- ' H C. ή om. vulg. καὶ οῖα ἡ οἰκέτις ἡ ἀριστῆος C. καὶ ϓλη οἰκέτις ή Άριστίδου (Αριστείδου DH) vulg. — ² τῆσι τῶν φαρμάκων καθάρσεσι C (καθάρσησι Ι). - τῆσι τῶν φαρμάκων καθάρσεις DFGHIK. - τησι τ. φ. καθάρσεις Ald. - τῆ τ. φ. καθάρσει vulg. - 3οί Ι. - παραλόγον ΗΙ. - γυιούται vulg. γυούται C. - Il faut le pluriel à cause de φέρουσι, et le subjonctif à cause de κάν. —  $^4$ μήθ $^{\circ}$  C. —  $^5$  ή ..... ἀποκαθαρθεῖσα Lind. — βουλαγωρέω J. — βου λαγορέω CDFGIK.—6 κω (sic) άμρι (sic) άποφθαρείση pro κ. ά. C. — 1 άμφιαποκαθαρθείση DFGHIJK, Ald. — \* ἐπισπλήνω C. - ἐπὶ σπληνὶ vulg. — \* ἐχούση δέ· ἐχούση δὲ C. - ἔχουσιν δὲ vulg. — 10 [δὲ] καὶ Lind. - κοιλίην εν ά. τεταραγμένην vulg. - L'accusatif, par une fausse correction de copiste, provient du voisinage de προσεδεχόμην. — " στήριξον C. — " ά μ. D. - δάκνον ήλθε J. - δάκνον om. Lind. - ρτνα IK, Lind., Kühn - ρίνα vulg. - 13 ιε H. - 14 περίστασις CDFGIJ, Ald., Frob., Merc. - ίξιν CDF. -15 τοῦ πλευροῦ vulg. - Il faut lire το πλευρόν. - 16 τραχώδεες (sic ) DH. ἀποπτύει DGHJ, Ald. - ἀποπύει vulg. - ἀπετύει Lind. — 11 ἐνάτη DIK - ἐννάτη ΗΙ, Lind. - ἐνάτη Ε. - ἐννάτη C. - θ vulg. - νάρκη (in marg. al. manu ναρκώδες D) K - νάρκα (sic) FHI. - ναρκά C. - ναρκώδες om. L. - σκέλεος νάρκα J.

la fille d'Hipponax, comme la servante d'Aristide, au huitième jour.

- 34. (Remarque sur la purgation.) Dans les évacuations par le bas, provoquées par les médicaments, signes: être bien supportées, ne point amener d'affaiblissement extraordinaire, et n'être ni écumeuses, ni sanguinolentes, mais être telles que des œufs, comme chez Héraclide; il fut évacué abondamment, et il le supporta facilement.
- 35. (Fièvre avec dépôt sur l'œil ou ophthalmie; cas appartenant à la catégorie du § 25; voy. Ép. v1, 2, 5.) La femme dans le village de Boulagoras, ayant eu ses purgations, sut prise de sièvre; la rate était grosse, et l'hypochondre droit aussi était un peu, non pas gonslé, mais tendu; ces malades devienuent très-ronges; celle-ci l'était beaucoup (Ép. v1, 1, 14; Ép. v1, 2, 6); ventre dérangé au début. J'attendais un dépôt sur l'œil. Le septième jour, il coula des larmes salées (Ép. 11, 1, 7), mordantes, humeur qui se jeta et sur les narines et sur la gorge; l'oreille gauche se prit. Le quinzième jour, elle sua avec du frisson; elle ne sut pas jugée avant le svisson; elle devint très-jaune, le visage se tendit et s'assaissa (Ép. 1v, 46); elle soussrait à l'oreille et dans la poitrine, du côté de la rate.
- 36. (Cas de suppuration appartenant à l'épidémie de Périnthe, Ép. v1, 7, 1; ce qui le montre, c'est la mention d'une récidive de toux comme dans l'épidémie de Périnthe et la comparaison avec Ép. v1, 1, 12; cas de paralysie y appartenant certainement.) Chez les enfants, ventres dérangés et toux sèches; quelquesois il survenait des suppurations à l'épaule dans les toux de récidive (Ép. v1, 1, 12; comp. Des artic., t. IV, p. 115). Le soulon éprouvait de la douleur au cou, à la tête; le septième jour, le bras engourdi; le neuvième, la jambe engourdie; la toux cessa. La semme qui eut la mâchoire tirée éprouva, le cinquième mois, dans le ventre, une contracture à gauche.

- 37. Έν 1 Κρανώνι, Λυκίνω γραμματικώ έκ πυρετού χολώδεος, ἐπισπλήνω, καρηβαρίη · 2 αίμόκερχνα κατὰ σπλήνα ἐν χείλεσιν 3 ἀμφοτέροισιν ἕλκεα ἔνδοθεν, στρογγύλα, σμικρά · ἔπειτά <sup>4</sup> τι καὶ αἶμα ἐκ τοῦ κατ' ἴζιν σμικρὸν ἐβρύη.
- 38. Τῆ οἰχέτιοι, ἢν νεώνητον ἐοῦσαν χκτεῖδον, ε ἢ τὸ σκλήρωμα ἐν τοῖσι δεξιοῖσιν ἐνῆν μέγα, οὐ χάρτα ε όδυνῶδες, καὶ γαστὴρ μεγάλη καὶ περιτεταμένη · οὐκ εἰκέλη ὑδατώδει, καὶ τάλλκ λιπαρη, καὶ οὐ πάνυ δύσπνοος, αχροος δέ · γυνκικεῖα έπτὰ ἐτέων οὐκ εληλύθει. Ἐγένετο δυσεντεριώδης, κκὶ οὐ ε τεινεσμώδης · καὶ ὑπὸ ταῦτα όδυνῶδες ε τὸ ἐν τῷ δεξιῷ ἦν, καὶ πυρετοὶ βληχροὶ, οὐ πρόσω έπτὰ ἡμερέων, καὶ ενοιλίης ταραχὴ ἡλεκτρώδης, ὑπόγλισχρος, ὑπέρπολλος <sup>11</sup> ἐρ' ἡμέρας τινκς · ὑγιής · καὶ γυναικεῖα μετὰ ταῦτα ἐγίνετο, καὶ τὰ κατὰ τὴν γαστέρα λαπαρὰ, καὶ χρῶμα εὐχροον, καὶ παχὺ ἦν κὐτῆ.
- 39. 13 Ή Μίνωος, 14 ή, εκ τομής πιεσάντων, εσφακελίσθη, καθισταμένου ες πλεύμονα, επεσήμαινε βραχέως, όσησι περιήν, καὶ σλλ' ό τι ες ένδον.
- \* Κράνωνι CFGJK, Ald., Frob., Merc. πρανίωνι Ι. λυπίννω FGHIK. -λυκίρνω DL. -γράμματι C - γολώδεως, faute d'impression de Frob. répétée dans vulg. - ἐπὶ σπληνί DFHIJK. - ἐπὶ σπληνός vulg - Il faut lire ἐπισπλήνω, comme plus haut, p. 178, n. 8. Heringa, ib., p. 118, l'a bien vu; mais il met tout au nominatif: λυκίνος, γραμματικός .... ἐπίσπληνος; correction inutile. - καρυδαρίη G., Ald., Frob. Merc. — 2 αζμα καρτά (sic) C. - ἐκέρχα vulg. - Erot. Gl.: αξμόχερχνα, ce qui est plein de sang et sec. Les Attiques appelaient κέρχνον ce qui est sec. Gal. Gl.: αξαοκέρχνα (sic), ce qui dans l'hémoptysic cause le zépyzoz; c'est une irritation mordicante dans la trachée-artère. Heringa, ib., p. 118, d'après la place que la glose occupe dans le GI. d'Érot., a reconnu qu'elle apportenait à Ép. 1v, et, avec sagacité il l'a retrouvée dans èzégya de vulg. La comparaison de Γεκέρχα de vulg, et de l'αζμα καρτά de C lui donne pleinement raison. Dans sa correction, il supprime κατά σπλήνα; mais il n'y a aucun motif pour cette suppression. Κατά σπλήνα signific du côté de la rate comme Ép. II, 2, 22. Si on adopte le sens d'Érotien, on rapportera αίμόκερχνα à έλκεα; si celui de Galien, on mettra un point en haut après αίμόκερχνα, et on traduira: irritation mordicante dans la trachée-artère. \* ἀμφοτέροις C. – ἔνδοθεν στρογγύλα ἔλκεα J. – στρογγύλα (στρογγύλα D) ενδοθεν σμικρά CFGIIIJK. — 4 τοι D. - ίξιν CDI. — 5 ήπατος pro ή το Lind. - σκλήρυτμα CDFGHJK, Gal. in cit. De dyspn. m, 12. — 6 δοδυες (sic) C. - οὐθυνῶθες (sic) 1. - οὐχ J, Lind. - ἐκέλη vulg. - ἐκέλλη DG. - εἰκέλη C. - ἐκέλλη FIHK. - δοατώδης D. - λιπαρή FIJ. - η ἄχρως CDFGHIJK,

- 37. (Fièvre; affection de la rate; ulcération aux lèvres et épistaxis du côté gauche.) A Cranon, Lycinus, grammairien, à la suite d'une fièvre bilieuse, ayant la rate grosse, cut de la pesanteur de tête; il lui survint aux deux lèvres, du côté de la rate, à l'intérieur, des ulcérations d'apparence sèche et sanguinoleute (V. note 2), arrondies, petites; ensuite il s'écoula aussi quelque peu de sang par la narine du côté de la rate.
- 38. (Suppression des règles; tumeur dans le ventre; selles abondantes; guérison.) La servante que je vis nouvellement achetée, portait à droite une durcté très-considérable, mais qui n'était guère douloureuse; le ventre était gros et tendu; cette femme ne ressemblait pas à une hydropique, et du reste, elle était en bon point, n'avait guère de dyspnée, mais était décolorée. Les règles n'étaient point venues depuis sept ans. Elle fut prise de dysenterie sans ténesme; dans ces circonstances la dureté à droite était douloureuse; fièvres médiocres, qui ne durèrent pas plus de sept jours; déjections alvines semblables à l'ambre, un peu visqueuses, très-abondantes pendant quelques jours; guérison; et à la suite de cela les règles vinrent, la dureté dans le ventre disparut; et la femme prit bonne couleur et de l'embonpoint.
- 39. (Pleuro-pneumonie par infection purulente?) La femme de Minos, par l'esset de la compression après une incision, sut prise de sphacèle; cela s'étant porté sur le poumon, il y eut bientôt des signes pendant les jours qu'elle survéeut, ainsi que pour tout ce qui se porte au dedans.
- Ald.  $i ληλύθει CDFH, Lind. <math>- i ληλύθη vulg. i εινήθη J. ε την. CFGIJ. τῶ Η. <math>- βληχρροι CH. γλίσχροι vulg. Ante σὐ addit καὶ vulg. καὶ οιπ. C. <math>^{10}$  κοιλίης ταραχή ήλεκτριώδης Gl. Erot., c'est-à-dire déjection brillante, appelée ainsi de l'électrum.  $κοιλίη εταράχθη (εταράχη sic C) vulg. <math>- i λεκτριώδης vulg. i λλεκτριώδης CDFGHIJK, Ald., Frob., Merc. <math>^{11} ερ' C. ες vulg ίνιες J. <math>^{12} τὰ D. τὰ οιπ. vulg. παχείην ρro π. ἤν C. αὐτῆ Lind. αὐτῷ vulg. <math>- ^{13} δ,$  al. manu  $η CD. μίνωνος J. ^{14} η vulg. <math>η CDHJK. η I. εσρακελλίσθη D. πνεύμονα CH. δσοισι DFHIJK. εσοις <math>η περίη$  (sic) G. αλλο τι vulg.

- 40. Τὰ ¹ ἐντεθέντα ἐς τὴν ῥῖνα, ἢν ² πυρετήνωσιν, ⁵ ἢν μὲν λυθἢ ἡ ὀδύνη, παχέα κατὰ τὸν μυκτῆρα ῥεῖ · ⁴ ἢν δὲ μήτε ὀδύνη, μήτε πυρετὸς, λεπτὰ καὶ ἴσως πυρώδεα, οἶον τὸ μὲν λεπτὸν Ἡγησιππῳ ἐς νύκτα προσθεμένῳ, τὸ δὲ παχὶ ὅ τῷ ἐν ⁶ Κορίνθῳ ² εὐνούχῳ · εἰ δεῖ, ὅ τὸ σκαλεύειν · πέπερι.
- 41. Αἱ ἐπὶ τῆσι <sup>9</sup> νούσοισιν ἀποστάσιες εἰ χρίνουσι, σημεῖον <sup>10</sup> ἦν πυρώδεα ἐόντα, μὴ πυρεταίνωσι, καὶ δύσφορα ἐόντα, εὐφόρως φέρωσιν, οἶον τὰ <sup>11</sup> ἐν τῆ ἔδρη, Χάρωνι. <sup>12</sup> Τῷ δὲ Λεαμδίω ἑλκώδεος ἐντέρου δοκέοντος εἶναι, ἐν δυσεντερίη, <sup>13</sup> φαρμακευθέντι, δμοίως καὶ ἔδρη ἐφηλκώθη ἀπυρέτου ἐν ἀριστερᾳ. <sup>10</sup> ἀπὸ τῶν <sup>14</sup> φυσέων μετεωριζόμενος ἐπῆρτο καὶ ὑπήλγει ἐν κενεῶνι · τούτω γάλα πλεῖον καὶ ἀκρητέστερον πιόντι καὶ ἐπικοιμηθέντι, αὐτίκα <sup>15</sup> ναυσίη καὶ θέρμη ἐγένετο · ἔπειτα ὀπτῶντι, καὶ ἀντὶ σιτίων <sup>16</sup> ἐσγαροπέπων κρίμνων ἀποφαγόντι, ξυνέστη ἡ γαστήρ · καὶ πυῶδές τι ἐπιδιῆγεν. <sup>17</sup> ἐπιφλεγμηνάσης, ἀπύρετος καὶ ἀνώδυνος ἦν ἵκανῶς · τοῦτο λέγω.
- 42. Ὁ ἐν τοῖσι λιθίνοισι 18 προπύλοισι πρέσδυς ὀσφὺν ἤλγησε καὶ σκέλεα ἄμφω· καὶ θάτερον κατέδαινεν ἐπὶ μηροὺς, κκί ποτε κνήμας, 19 καί ποτε γούνατα. Ἐγχρονιζούσης μάλιστα, πολλαὶ 20 παλινδρομίαι

<sup>&#</sup>x27; Ἐκτεθέντα, emend. al. manu D. - εὶς JK. - τρίτην pro ρΐνα J, Ald., Frob. Merc. - τρίτην pro ρ. ην C (D, cum ην al. manu) FGHIK. - ρίνα est une correction duc à Cornarius, fort heureuse, comme le prouve le passage parallèle Ép. vi. — \* πυρεταίνουσεν C. — \* Αν CDHJK, Kühn. - εi Lind. - η̂ν I. - η̂ vulg. - 4 η̂ν I. - Ante πυρετός addit ὁ vulg. - ὁ om. C. - ϶ὖκτα Fl. — \* τὸ GK. - τῶν C. — \* Ante K. addit τῷ vulg. - τῷ om. CDFHIJK. - 1 εθνουχοειδεί vulg. - Cc mot m'a paru devoir être décomposé. — \* τῷ (το Ι ) Κελευρέος (κελευραίος Ι; σκελέδρεος C ) ἢν. πέπειροι (πέπειρι F1; πέπερι C) αί ἐπί κπλ. vulg. - Le passage parallèle Ep. vi, 6, 13, montre qu'il faut lire πέπερι (donné par trois mss.), au lien de πέπειροι. Une fois averti, on s'aperçoit combien πέπειροι est inutile dans la phrase où vulg. le met. Quant à sazdebete, l'étrangeté du nom propre Kelevoéos, la variante remarquable de C, et surtout le verbe προτεσταλεύθη dans le passage parallèle Ép. vi, assurent, ce me semble. ma correction. —  $^9$  νούσησιν J. —  $^{40}$  εί C. — πυρεκταίνωνε G. — φέρουσιν C. -- 11 εν CFHIJKQ' Lind. - επί vulg. -- 12 τὰ C. - λεανδίω DHIJK. --18 φαρμακωθέντι I. - ώμως mut. in ώμος C. - ώμος vulg. - Il s'agit dans ces observations de dépôts sur le siège; il ne peut être question d'épaule; il faut lire sans doute ὁμοίως. - ἐρηλκώθη Η. - ἐρειλκώθη C. άρηλκώθη vulg. - άρηλιώθη G. - άριστερᾶ CDFGIIIJK. - άριστερῷ vulg — " φυσέων L, Lind. - φύσεων vulg. - μετεοριζόμενος J. - μεταχειριζόμενος C. - πιώντι pro ἐπζρτο Lind. - ἐν CDFGHIJK, Lind. - ἐν om. vulg. - '8 ναυ-

- 40. (De l'emploi des errhins. Ép. vi, 6, 13; Ép. iv, 7, p. 149.) Les médicaments mis dans les narines quand il y a fièvre: si la douleur se calme, il coule des humeurs épaisses par le nez; si ni la douleur ni la fièvre ne cèdent, des humeurs ténues et peut-être enflammées; ainsi il coula des humeurs ténues chez Hégésippe, à qui on mit un errhin pour la nuit, mais des humeurs épaisses à l'eunuque résidant à Corinthe; s'il le faut, gratter [les dents]; le poivre.
- 41. (Signes des dépôts favorables; observations de pareils dépôts.) Les dépôts dans les maladies, voici le signe qui indique s'ils sont critiques: la fièvre qui existait cesse, le malêtre se change en bien-être, comme chez Charon; le dépôt au siège. Chez Léambius, l'intestin paraissant être ulcéré, dans nne dysenterie, après une purgation, le siège s'ulcéra parcillement, la fièvre cessant; l'ulcération était à gauche. L'individu gonflé par la pneumatose eut une tuméfaction un peu douloureuse dans le flanc; ayant bu du lait en abondance et du vin pur, et ayant dormi par là-dessus, aussitôt survinrent nausées et chaleur fébrile; puis ayant fait griller de la grosse farine et l'ayant prise en place d'aliments, le ventre se resserra, et il rendit un peu de pus. Le siège s'étant enflammé, il se trouva tout à fait sans fièvre et sans douleur; je dis cela.
- 42. (Observation fort obseure de dépôts variés chez un même individu.) Le vieillard demeurant dans les Propylées de pierre, éprouva de la douleur dans les lombes et les deux membres inférieurs; et cette dernière douleur se portait tantôt sur les cuisses, tantôt sur les jambes, tantôt sur les genoux. L'affection

τιη Κ. – ἀναυδίη, al. manu ναυσίη  $\mathbf{D}$ . – ἐγίνετο  $\mathbf{C}$ . – ἀπτώντι  $\mathbf{I}$ . – ἀπτώντι vulg. – ἄπτοντι  $\mathbf{C}$ . – ἀπέχοντι Lind. – Il me semble qu'il faut lire ἀπτώντι. — <sup>16</sup> ἐς χαροπέπτων  $\mathbf{C}$ . – ὲς χαροπέπων  $\mathbf{F}$ . – ἰτχαροπέπων  $\mathbf{K}$ . – κρίμνων  $\mathbf{CJ}$ . – κρίμνων vulg. – γαγόντι  $\mathbf{C}$ . – ξυνέστη  $\mathbf{C}$ , Lind. – συνέστη vulg. – Ne faudrait-il pas lire ξυνετάκη au lieu de ξυνέστη? — <sup>47</sup> ἐπερλ.  $\mathbf{J}$ . – ἐπιρλεγονάζης  $\mathbf{C}$ . – ἱτανῶς [ δὲ ] τοῦτο  $\lambda$ . Lind. — <sup>48</sup> πύλοισι  $\mathbf{C}$ . – ὀσρὸν  $\mathbf{DJ}$ , Lind. – ὀσρῶν vulg. — <sup>49</sup> καὶ om.  $\mathbf{H}$ . – γόνατα  $\mathbf{I}$ . – ἢς χρονιζούσης Lind. – Ανες ἐγχρονιζούσης, δὸῦνης est sous-entendu. De pareilles omissions se conçoivent dans ces notes, qui n'ont pas reçu de rédaction définitive. — <sup>20</sup> πα λινδρομέαι (sic)  $\mathbf{C}$ . – παλινδρομαὶ vulg.

- <sup>1</sup> ἔγεγένηντο, οἴολίπα ἔν ποσικ, φαρρίι, κλήπη, <sup>2</sup> βυαχρ βουθώνες, λαστήρ ακγυρή, και ἔντασιε ἤτρου ἡ πᾶσα ' και ος ρικούολε τα πγείστα . και θερίπαι. <sup>3</sup> Και πετα ταπτα ἠγλίκει παρ, οὖε · ταφτον αρατυέπτα . και τοτε ερθρέ ξωρν και κροτέρον ορκ αποπρούν, και τοπτο ξίπογργηθίν και τοτε ερθρέ ξωρλένοντος, φατέρον ορκ αποπρούν, και τοπτο ξίπογργηνεν.
- 43. "Ότι τοῖσιν ὅμμασι, τοῖσιν οὔασι, τῆσι ῥισὶ, τῆ χειρὶ αἱ κρίσιες, καὶ τἄλλα, οἶσι <sup>5</sup> γινώσκομεν. Ό ἀσθενέων · <sup>6</sup> δ δρῶν, ἢ θιγὼν, ἢ ὀσρρανθεὶς, ἢ γευσάμενος, τὰ ἐ' ἄλλα <sup>7</sup> γνούς · τρίχες, Χροιὰ, δέρματα , φλέδες, νεῦρα, μύες , <sup>8</sup> σάρκες, ὀστέα, μυελὸς, ἐγκέφαλος, καὶ ἀ ἀπὸ τοῦ αἴματος, σπλάγχνα, κοιλίη, Χολὰ, οἱ ἄλλοι Χυμοὶ, ἄρθρα, ἀ ἀθρα, οἱσι τοῦνοὶ, ἀρθρα, οἱσι τοῦνοὶς · τρίχες γκεραλοι · οἱσι γινώσκομεν.
- 44. Τοῖσιν ἐμπύοισι τὰ ὄμματα, καὶ ἐκρηγνύμενα μεγάλα ἔλκεα γίνεται, καὶ ταμνόμενα βαθέα, ἀμφοτέρως αἱ ὄψεις <sup>10</sup> ἐλκοῦνται.
  - 45. Ὁ ἀπ' Ἀμριλόγου κώμης 11 Άριστέης τετάρτη παρέκρουσε :
- ' Έγεγένηντο CDFHIJK. έγεγένοιντο G, Ald., Frob., Merc. έγεγένοι το vulg., par une faute d'impression pour εγεγένουντο des anciennes éditions. -εγένοντο Lind., Kühn. - δοφού FGI. - 2 βραχύ CDFGIII. - βραχεί Κ. - βραχείς vulg. — 3 καί .... ἐπυρέτηνεν ponitur post ἄρθρα l. 11 vulg. -Ceci est la suite de l'observation du vieillard, comme le montre ταυτόν: le gonllement près de l'oreille est semblable au gonllement dans l'aine, posséνες. De plus, στυγμοί, τρόμοι κτλ. est la suite de l'énumération des choses que le médecin doit prendre en considération. Par ces motifs, je me suis décidé à saire, bien que sans mss., la transposition ici indiquée. V, t. IV, p. 380, note 1, une transposition évidemment nécessaire, quoique non indiquée par les mss. - \* ἐπεψαύοντες vulg., par une faute d'impression répétée dans Lind. et Köhn. - ἐμωλύνθη Lind. - ἐμολύνθη vulg. - ὁ μολύνθη (sic) C. - επυρέτηνεν CDFHLIK, Lind. - επυρέττηνεν vulg. - 5 γινώτκομαι C. - "ή ίδρων vulg. - On lit dans le Κατ' ίηπρείον, t. 111, p. 272, 274: ά καὶ ίδετν, καὶ θιγετν, καὶ ἀκούσαι ἔστιν ά καὶ τῆ ὄψει, καὶ τῆ άρῆ, καὶ τη άκοη, και τη ρινί, και τη γλώστη και τη γνώμη έστιν αισθέσθαι ά, οίς ງບາງທ່ານດຸນຂາ ...... o ພໍາປະທະພາ, o ວົກພາ. Ces denx passages sont évidemment paralleles, et doivent s'interpréter l'un par l'autre. - θέγων vulg. - V. les remarques de Buttmann, dans sa liste des verbes irréguliers, sur l'accentuation de ce mot. Les autres aoristes qui se trouvent ici fortifient les raisons de Buttmann, qui voit dans Ocyan un nor. 2. Quant à doppan-Deis, le contexte où il est placé, montre qu'il a la signification active. Cependant M. Rost, dans sa liste des verbes déponents (Gramm. gr.), compte sappairoux: parmi les déponents moyens, dont l'aoriste premier

se prolongeant beaucoup, il y avait eu plusieurs retours, gonflement dans les pieds, dans les lombes, dans la jambe; bubons pour un peu de temps; ventre dur; tension de toutela région sousombilicale, généralement douloureuse. On trouva aussi qu'il avait la vessie dure et douloureuse; mal en germination (Ép. vr, 2, 2), chaleurs fébriles. Après cela il avait souffert près de l'oreille; même engorgement, la glande n'était pas en contact, l'os ne suppurait pas; cela s'affaissa, et alors aussitôt la fièvre s'établit.

- 43. (Conscils sommaires pour l'examen du malade.) Savoir que les jugements se font par les yeux, les oreilles, le nez, la main, et les autres moyens par lesquels nous connaissons (De l'off. du méd., t. III, 1, p. 172). Le malade, l'opérateur (ib., p. 274), celui-ci ou palpant, ou flairant, ou goûtant. A remarquer aussi: cheveux, couleur, peau, veines, parties nerveuses, muscles, chairs, os, moelle, encéphale, ce qui vient du sang, viscères, ventre, bile, les autres humeurs, articulations, battements, tremblements, spasmes, hoquets, ce qui est relatif à la respiration, déjections; moyens par lesquels nous connaissons.
- 44. (Remarque sur la suppuration des yeux.) Chez ceux dont les yeux suppurent, les ulcérations, après la rupture spontanée, deviennent grandes, et, après l'incision, profondes; dans les deux cas, les iris prenuent part à l'ulcération (V. note 10).
- 45. (Deux observations de fièvre entrelacées l'une dans l'autre et probablement recueillies lors des causus qui régnè-

a la forme moyenne, et non parmi les déponents passifs, dont l'aoriste premier a la forme passive. D'après cet exemple, il faut peut-ètre ranger ἐστραίνομαι parmi les déponents qui ont à la fois l'aoriste moyen et l'aoriste passif. — ¹ χνοὸς L. – μὸςς CHIK, Lind., Kühn. – μῦςς vulg. — ἀσάδδακες (sic) C. — αμρίπνευμα vulg. – ἀμρίπνευμα (sic) C. – Cornarius rend ἀμρίπνευμα par circumspiratio; Foes, par circumcirca urgens spiritus; Schneider, dans son Dict., par respiration génée, mais il ajoute que ce mot est douteux. Je crois qu'il faut le diviser, l'auteur, comme cela arrive parfois dans ces notes, changeant de tournure. – ἄμροδοι C. — ¹ο ἐλκοῦνται CHK, Lind. – ἐλκοῦντα vulg. – ἐκοῦντο (sic) l. – M. le Dr. Sichel, que j'ai consulté sur ce passage, pense que ἔμεις signifie iris, et par conséquent qu'it s'agit ici de la procidence de cette membrane. — ¹¹ ἀριστίης CDFGH14K, Ald. – ἀριστείης vulg. – διέει Lind.

κοιλίη ὑπόχλωρα διήει καὶ τύπνοι οὐν ὑγιέες λευκόγροος. Άρχομένων, οξον ε ύποτρομώθεες καὶ δακτύλους καὶ χείλεα διαλεγόμενοι, καὶ τἄλλα 3 ταγυγλωσσότεροι προπετέως εξρευθος ἐπὶ προσώπου μάλιστα τούτοισιν ήν. Οδτοι, ε έκ θωρήξιος ή εμέτου γρηστώς εμέσαντες, 5 ώδεον. Ο δέ κατά Μηδοσάδεω, ῷ λεπτά, ἄχολα, 6 ύδατώδεα, πουλλά διεγώρει, ύπογόνδριον τ ύπακοῦον καὶ κυρτόν · 8 κωματώδης εγένετο περί τεσσαρεσκαιδεκάτην, πρὸς κρίσιν μάλιστα ίόντι, βίγος ἄτρομον, διάλυσις, πάρεσις, σύμπτωσις τὰ τῶν ἀπιόντων · χωματώδης, θ παραφερόμενος έξ ύπνου, οὐκ ἐξεμάνη · ἐκρίθη 10 περί τεσσαρεσχαιδεχάτην οδοξύ τῶν χρινόντων ἐναντίον. Όμοίως δ έτερος, 11 εν άρχησιν υπόγλισχρα διαχωρήματα, εξ οΐων τὸ παχὺ κρίσιμον, 12 αγρύπνω · μετά ταῦτα, ὑπόγλισχρα, ὑπόγολα, πέπονα, χολώδεα, μή λεπτά · 13 έπην δὲ ἄρξηται 14 ξυνίστασθαι, ταχεῖαι αί κρίσιες. Υπογόνδριον έντεταμένον · ἐφάνη 15 φλεδονώδεα τρόπον περί έκτην έπειτα έκοιμήθη 16 εβδόμη εκρίθη περί 17 ενάτην. Λευκόχροοι, οὐ πυβροί, ἀμφότεροι. Διαχωρημάτων ὑδατωδῶν, 18 ἢν ἐς αἰθρίην τεθῆ, πέλιον ἄνωθεν λεπτὸν, κάρτα 19 εἴκελον ἰσατώδει, κάτωθεν γίνεται ύπόστασιν έγον. Οἷσι κατά τὰ δεζιά ύπολάπαρος έντασις, φρενιτικοί, 20 ήν μή λύηται, λήγοντος τοῦ πυρετοῦ οἶσι δὲ ὑπὸ λαπαρότητος κοιλίης, εν αὐτῷ τούτῳ οἶον περιλαμβανόμενον ή σκλη~

<sup>&#</sup>x27; Υπνω I. - ουχ J. - ουχ om. vulg. - λευκόχρως CDFGHIJK, Ald. - \* υποτρομώδεες Κ. - ὑποτρομώδεις Lind. - ὑποτρομῶδες vulg. - δακτύλους CH. δάκτυλοι vulg. - 3 Ante ταχ. addit καὶ vulg. - καὶ om. C. - 1 εκ θορίξησς (sic) C. - έκθώρηξαν FGIJK - έκθόριξαν D. - έκθωρήξαντες Η. - έθώρηξαν vulg. έθοριζαν Lind. — \* ώδευον C. - ώδυνον D. - καταμηδοσάδεω C. - Μηδοσαδέω vulg. - Érot. Gl.: Μοδοταέως, nom de lieu. - On trouve dans le lexique des noms propres, de Crusius : Medosades, nom d'un Thrace dans Xénophon. Gal. Gl: κατωμοσαδέω, il faut sous-entendre κώμης. - 6 πολλά ύδατώδεα C. - πουλά F. - πολλά Lind. - 7 ύπακούον (sic) Ald., Frob. ύποχ. [δὲ] ὑπ. Lind. — \* κωμμ. (bis) C. – ἐγίνετο D. – τεσσαρασκαιδεκάτην (bis) G. - ιο DIK. - ιόντι DFGJK, Ald., Frob. - εόντι vulg. - ρτιγος Ι, Kühn. ρίγος vulg. - \* περιφ. 1. - 10 ή περί C. - ιδ ΗΙΚ. - 11 δ εν 1. - άρχη είσιν C. — 12 ἀγρύπνω CDHIJK. – ἄγρυπνα F. – ἄγρυπνος vulg. — 13 ἐπὰν Κ. – οπ CFGIHK, Ald. - 14 συν. CJK. - παχεται vulg., por une faute d'impression répétée dans Lind. et dans Kühn. — \*\* φλεθονώδεα vulg. φλεβενώθεα Ald. - φλεβοδονώθεα Lind. - φλεγμονώθεα C. - V. pour ce mot Prorrh. I, 101. — 16 ζ H. - περὶ ἐβδόμην J. — 17 ένν. F. - ένν. GHI, Lind. - 0 D. - λεύχοχροι CDFGHIJ. - λευχόχροι Κ, Frob., Merc. - άμφοτερα J. - νόατωδέων Lind. — 18 πο C. - πο om. vulg. - έθρίην Ι. - τέθηπτε

rent à Périnthe, Ep. 11, 3, 1; du moins la comparaison de la couleur des selles avec le pastel dans les deux circonstances le fait croire, ) Aristées, du bourg d'Amphiloque, ent du délire le quatrième jour ; le ventre rendit des matières un peu jaunes ; le sommeil n'était pas sain; Aristéès avait la peau blanche. Les deux malades au début étaient comme un peu tremblants des doigts et, en parlant, des lèvres; du reste, ils avaient la parole prompte et précipitée; chez eux surtout la face était rouge (Ép. v1, 1, 14). Après avoir bien vomi à la suite d'un excès de boisson ou d'un vomitif, ils enflèrent. Celui de chez Médosadès, qui rendit des selles ténues, non bilieuses, aqueuses, abondantes, avait l'hypochondre souple et gonslé; il devint comateux; vers le quatorzième jour, étant tout près de la crise, frisson sans tremblement, résolution, abattement, affaissement (Ép. 1v, 46); selles; coma; délire en sortant du sommeil, sans transport ; il fut jugé le quatorzième jour ; aucun des phénomènes critiques ne sut contraire (Ép. 11, 1, 6, p. 77). Semblablement l'autre, au début, rendit des selles un peu visqueuses, telles que, devenant épaisses, elles sont critiques; insomnie; après cela, selles un peu visqueuses, un peu bilicuses, cuites, bilieuses, non ténues; quand elles commencèrent à s'épaissir, les crises ne tardèrent pas; hypochondre tendu; loquacité vers le sixième jour; puis sommeil le septième; il sut jugé le neuvième. Ces deux malades avaient la peau blauche (Ép. vi, 2, 6) et n'avaient pas les cheveux rouges. Des selles aqueuses, exposées à l'air, la partie supérieure, ténue, devient livide, la partie inférieure qui se dépose devient très-semblable au pastel (Ép. 11, 3, 1, p. 101). Cenx qui ont une tension assez molle dans l'hypochondre droit, sont pris de phrénitis, si, la fièvre cessant, cela ne cesse pas. Chez ceux qui, dans le vide

(τέθηπε CHK; τέθηπται J; τιθεμένων Lind.; τέθεισαι notæ J. Martini ap. Foes) λεῖον vulg. - τέθηπε λεῖον des mss. όquivaut à τεθη πέλιον. -- <sup>10</sup> Γιελον vulg. - εἴκελον C. - Γιελλον DFG. - ἔκελον HI. - κάρτα [δέ] Γιελον Lind. - εἰσατώδει C. - ἡσατώδει FGHIJK, Ald., Frob., Merc. - ἔχοι Κ. -- <sup>20</sup> ἢν I. - ὑπολαπαρότητος Κ. - περιλαμδανομένων Frob. - ἡ ..... τοιούτων om. C.

ρὸν, δουνῶδες γίνεται καὶ πάνυ κακόηθες, οὐκ ἐθέλει διαχεῖσθαι, ἴσως ἔκ τῶν τοιούτων ¹ ἐκπυἴσκονται. Ἐν δὲ τοῖσι δεξιοῖσιν αἱ ἐπάρσιες, ὅσαι μὲν ἐπὶ πουλὺ ² μαλακαὶ, καὶ μάλιστα πιέζοντι ³ ἢν ὑποδορ- ὅορύζη, οὐ πάνυ ⁴ τι κακοήθεες, οἵη τῷ ἀπ' Ἀμφιλόχου καὶ ⁵ τῷ κατὰ Μηδοσάδεω. Οὖτοι ⁶ κωματώδεες, καὶ ἐν τοῖσιν ὕπνοισι παραφερόμενοι.

46. Αξ καταστάσιες, <sup>7</sup> καὶ οἶα ἐν ἦσι μᾶλλον καὶ ἦσσον γίνεται ὅρησι, χώρησιν· τὰς ἀκμὰς ὅτε τῶν νούσων, καὶ πρὸς κρίσιν, καὶ τὸ πρησι, χώρησιν· τὰς ἀκμὰς ὅτε τῶν νούσων, καὶ πρὸς κρίσιν, καὶ τὸ περιόδω, καὶ περιόδων, ἐν ἦσι τὰ κρίνοντα, <sup>9</sup>οἶα τὰ ἐμεύμενα, καὶ μή· αἱ ἀποστάσιες, ἦσιν ὑποστροφαί· φλέβες κροτάφων, καὶ <sup>10</sup> ξυμπτώσιες, καὶ χροιῶν μεταβολαὶ, <sup>11</sup> πρὸ τῶν κρισίων, καὶ οἶσι μὴ κρίνεται, καὶ οἱ <sup>12</sup> ἀλυσμοὶ, <sup>13</sup> περιτάσιες, χροιῶν μεταβολαὶ ἐκ τοῦ ἀνευ κρίσιος, καὶ <sup>15</sup> ξύμπτωσις όμματος, τοῦ σώματος περιτάσιες, ξηρή. <sup>17</sup> Οῦ μὲν ἐκόντες δακρύουσιν, οἰ κακόν · <sup>18</sup> οἶσι δὲ ἀκουσίως ξηρή. <sup>17</sup> Οῦ μὲν ἐκόντες δακρύουσιν, οἰ κακόν · <sup>18</sup> οἶσι δὲ ἀκουσίως κακὸν ὁπογάσκειν.

47.  $^{\circ}O_{\varsigma}$  ἐν τῆ  $^{19}$ χνήμη ἔλχος ἔσχε, χαὶ τῷ ἀττιχῷ ἐχρήσατο, τούτῳ

' Έμπ. D.- ἐπὶ πουλύ CIK. - ἐπιπουλύ DH. - ἐπιπολύ vulg. — \* καὶ μάλα (μάλλα I) καὶ μάλιστα π. vulg. - μαλακαὶ π. μάλιστα Lind. - Foes dit que des mss. ont µx\xxxi. Calvus a lu aussi ce mot dans les siens. Cette leçon doit donc être accucillie. — η ην τι Lind. - ὑποβροβορίζη JK. - ὑποβορβορύξη D. - \* τοι DJ. - τι om. Lind. - κακοήθεις C. - κακοήθεις vulg. - οξήντο (οἴοιντο J; οἴον Lind.) τῷ ἐν τοῖσι δεξιοῖσιν ἀπ' vulg. - οἴη τῶν ἀπ' C. -\* τὸ J. - καταμηδοσαδέω ΙΙ. - μηδοσάδεω CK, Lind. - μηδοσαδέω vulg. -<sup>6</sup> χωμμ. C. - καταφερόμενοι vulg. - παραφερόμενοι, comme plus haut, p. 186, l. 9, correction signalée par Cornarius, qui a mis dans sa traduction mente moti. — 1 xai ola C. - xai ola vulg. - olai xai Lind. - yivetai C (G, ον supra lin.) - γίνονται vulg. - χώρησιν ώρησιν C. - [καί] χώρησιν Lind. - ότε FGJK, Ald., Frob., Merc., Lind. - ότε D. - καθ' ήμερην CDFG. - καθημέρην vulg. - καθημερόν Lind. - πρωταίτερον Lind. - πρωίτερον vulg. - δψιαίτερον Η. - δψαίτερον vulg. - δψίτερον Cl. - [τδ] δψιαίτερον Lind. -8 γ , δ DFGHIK. -9 οῖα τὰ ἐμεύμενα C. - οἰδοῦντα αίμευμένα (ἐμεύμενα Κ; αίμεύμενα Lind.) vulg. — 10 ξ. C. Lind. - σ. vulg. — 11 προτών (sic) F. - πρό .... μεταθολαί om. I. - κρίσεων CD. - 42 άλ. DFGK, Ald., Frob., Merc. – άλισμοί C. — <sup>13</sup> περί χρίσεας pro π. Lind. – είς C — <sup>14</sup> την pro αί C. — 18 ξ. Lind. - σ. vulg. - ξυμπτώσησς C. — 16 καλληρότης ξηρός (D, al. manu in marg. σεληρότης ξηρή) FGIIIK (ξηρά L). - ασεληρώτης ξηρός Ι. - ἀσχληρωτός και ξηρός C. — " οί ΓΙ. - εί C. - δάκρυσιν Ι. —

du ventre, ont, là même, comme un engorgement ou une dureté, cela devient douloureux et très-mauvais; la résolution ne
s'en fait guère; peut-être en résulte-t-il des suppurations (Ép. 11,
3, 6, in fine; Ép, 11, 1, 10, initio). Mais les gonflements à
droite, quand ils sont généralement mous et surtout quand sous
la pression ils font entendre des borborygmes (Ép. 11, 3, 6;
Ép. 11, 6, 26; Ép. 1v, 56; voy. Argument, p. 43), ceux-là
ne sont guère mauvais; c'est ainsi qu'il en a été pour l'individu
du bourg d'Amphiloque et pour celui de chez Médosadès. Ces
malades avaient du coma, et le sommeil leur causait du délire.

46. (Remarques sur la constitution des saisons et sur les signes critiques. Une portion de ce paragraphe a été fournie par Ép. 1v aux lieux que j'ai indiqués ci-après.) Constitutions des saisons; quelles maladies surviennent plus ou moins, et dans quelles saisons, dans quelles contrées; le summum (Ép. 11, 1, 6; Ép. v1, 8, 14) des maladies, à quelle époque; approche de la crise; exacerbation journalière; anticipation, retardement, à la troisième, à la quatrième période; périodes, en quelles surviennent les phénomènes critiques, tels que les vomissements; en quelles ils ne surviennent pas (Ép. vi, 8, 15); dépôts, après quels il y a des récidives; veines des tempes, affaissements, changements de couleur (Ép. 11, 1, 6), avant les crises (Ép. 1v, 35; Ép. 1v, 45, p. 187), et chez ceux dont le mal ne se juge pas; jactitation, tension de la peau, changement de couleur du rouge au jaune, s'il n'y a pas de crise; tension de la peau sans crise, collapsus de l'œil, état dur et sec du corps. Les pleurs motivés ne sont pas mauvais; mais les pleurs non motivés le sont (Ép. 1, t. II, p. 649; Ép. vr, 1, 13; Ép. vr, 8, 8; Aph. 1v, 52). Quand il y a des viscosités sur les dents (Aph. 1v, 53), il est fâcheux que les malades aient la bouche entr'ouverte.

47. (Cas appartenant à la toux épidémique de Périnthe,

<sup>\*\*</sup> οἶσι ...... αακὸν om. C. - ἀκουσίως DFGHIJK, Ald. - ἀκούσιος vulg. - παράγλισχρα l. - [κακόν.] κακὸν [δὲ καὶ] ὑπ. Lind. — \*\* ζήμη pro κν. Ald. -- Foes dit que l'ἀττικὸν est sans doute quelque composition médicamenteuse. Peut-être faudrait-il lire, comme Ép. vii, 118, τῷ σὸν κνήκῳ.

έξανθήματα έξαιρόμενα, έρυθρὰ, μεγάλα,  $^1$  τοῦτο ἀντὶ τῆς βηχὸς τῆς ὕστερον· οὐ γὰρ ἔδηξε,  $^2$  τὸ δὲ πρότερον.

- 48. Έν <sup>3</sup> Αἴνω ὅσοι φρικώδεες, τρωματίαι κεφαλῆς, κακοήθεις, καὶ ἐμπυτητικοὶ ἐκ τεινεσμοῦ, δδοιπόροισιν ὅδύνη ποδῶν, καὶ ἐν ⁴τῆσι ταραχῆσιν οἱ κόποι, <sup>5</sup> οἶον ἡ Κλινία ἀπόσιτος, τηκομένη, πυῶδες, <sup>6</sup> ἄλλοτε σμικρὸν αἰματῶδες, <sup>7</sup> πόδες ἐπώδεον.
- 49. Ἡ ε Ἱστιαίου, ύδρωπιώδης ἤδη καὶ ἐπὶ τρία ἔτεα, ε ἦρος ἀρχομένου, ἔθησσεν, ὑπὸ πληϊάδα διεπύησεν, 10 ἐς χειμῶνα ἐξυδατώθη κείνων δὲ, φαρμακευθεῖσα, 11 ἐββήϊσεν απέθανεν ἡ παιδίσκη.
- 50. Των βησσόντων οι μεν τησι 12 χερσι ταλαιπωρέοντες, οίον δ παίς δ τὰ κλήματα στρέφων, και δ Άμύντεω, παραλυθέντες αὐτην 13 μοῦνον την δεξιην ἀμφότεροι, ἐπαύσαντο, ἔπειτα ἔπαθον τοῦτο βήσσοντες: 14 οι δὲ η ἵππευσαν, η ωδοιπόρησαν, ἐς ὀσφὸν, ἐς μηρόν·ξηραί δὲ αι πλεῖσται, εἰ δὲ μη, βίαιοί 15 γε.

\* Τοῦτ' CDFGHIK. — \* τόδε Lind. - Il faut sous-entendre έδηξεν. La phrase devient claire si on en rapproche le passage suivant d'Ép. vi, 7, 1 : « Tous les accidents susdits survinrent généralement dans les récidives (de la toux), mais non dans la première invasion. » lci, le malade eut une première invasion de toux, brièvement indiquée; et il fut préservé de la seconde invasion ou récidive par l'éruption. — 3 αἴνω H. - αἰνώ vulg. τραυματίαι J. - εμπυϊτικοί D. - [δσοι] έμπυητικοί έκ τεινεσμού. [έν] όδοιπορήσει Lind. - τηνεσμού FIJ. - όδοιπορήσει vulg. - Je lis όδοιπόροισε, et je pense qu'il s'agit des individus qui, livrés à la marche, sont pris de douleur des pieds dans le cours d'autres affections, L'auteur donne plus loin des exemples de cette invasion de la partie plus spécialement exercee. — 4 τοίτι FG. — 5 οίον C. – ων vulg. – ή om. C. – λινία DFGHIJK. - αλλοτε ..... πόδες om. C. - 7 ([αλλοτε] Lind.) πυῶδες ἐποίδεον vulg. - La correction que j'ai saite est fondée sur ποδών δούνη qui précède. — \* ίστιαίου C. - ισπέου FGIJK. - Ίππέου vulg. - ίππίου Η, Lind. - ὁ ισπέου, in marg. al. manu ή ίππέου D. - ύδρωπιώδεις G. - ήδη C. - ή pro ήδη vulg. -° λήρος Ι. – έθησεν CI. – ἐπὶ πλέον (ἐπιπλέον FHJK ; ἐπίπλεον C ; δέ FGHJK, Ald., Lind.) sine de vulg. - Coray ( Des Airs, des Eaux et des Lieux, t. II, p. 198), propose de lire ὑπὸ πληϊάδα pour ἐπὶ πλέον δέ; correction ingénieuse, qui me paraît certaine; je l'ai adoptée — 10 à 65 x. J. - 60 xxμώνα C. - χυμώνα D. - έξυσατώδη C. - 11 ερρήτσεν Lind. - ερήτσεν vulg. έρησεν FHIJ, Ald. - έρεισεν Κ. - έβησσεν D. - ἀπέθνησκεν Ι. - ή om. C. -12 χείρεσι DFIIIJ. - χείρεσσι Q'. - ἀμυντέω Η. - 13 μούνην C. - 14 οῖ δὲ Lind. - olos vulg. - ol os CDFGHIJK, Frob. - dopov DJ, Lind. - dopov vulg. ~ 15 τε C.

- Ép. vi, 7, 1; une affection intercurrente préserve le malade de la récidive de la toux, comme cela est indiqué Ép. vi, 7, 10.) Celui qui avait une plaie à la jambe et qui usa de la composition attique, offrit une éruption rouge et grande; cela suppléa à la récidive de la toux; en esset, il ne l'eut pas; mais il avait en la toux du début (V. note 2).
- 48. (Affection des pieds chez les gens d'Ænos; comp. Ép. 11, 4, 3; Ép. v1, 4, 11.) A Ænos, ceux qui avaient des frissons (Ép. v11, 82, in fine), des plaies de tête, qui étaient dans un état fâcheux, qui avaient des suppurations [du siége] à la suite du ténesme, ceux-là, venant à marcher, étaient pris de douleur des pieds (Ép. v1, 1, 9; Comp. Aph. 1v, 32); et les lassitudes dans les perturbations; ainsi Clinie, sans appétit, dépérissant, rendit des selles purulentes, parsois un peu sanguinolentes; les pieds ensièrent.
- 49. (Cas appartenant à la toux épidémique de Périnthe, Ép. v1, 7, 1; une maladic chronique antécédente se confirme par l'influence de la toux épidémique; voy. Ép. v1, 7, 10.) La fille d'Histiée, qui déjà avait été affectée d'hydropisic et même dans trois années, toussa au commencement du printemps, elle suppura sous les Pléiades (en été), à l'hiver elle devint hydropique; une purgation produisit de l'amendement; la jeune fille mourut.
- 50. (Cas appartenant à la toux épidémique de Périnthe, Ép. v1, 7, 1.) Parmi les individus affectés de la toux, ceux qui fatiguaient avec les bras eurent des paralysies dans ce membre, par exemple, l'enfant qui tordait des sarments (Ép. v1, 3, 8), et le fils d'Amyntas; tous deux eurent seulement le bras droit paralysé; la toux cessa, puis ils offrirent cet accident, en ayant la toux. Mais ceux qui étaient ou cavaliers ou piétons eurent des paralysies dans les lombes, dans les cuisses; c'étaient généralement les toux sèches ou, du moins, les toux violentes qui amenaient les paralysies (Ép. v1, 1, 9; Des humeurs, 7; comp. aussi Aph. 1v, 33).

- 51. 1 'Η Ένμύριος τρόπω 2 οὐ νοσώδει ἐδόκει ἄνευ πυρετοῦ τυφώδης ἐοῦσα ἔπειτα ἐς τρόμον οἱ ἢλθε παντὸς τοῦ σώματος, καὶ τῆτξιν, καὶ ἀποσιτίην, καὶ δίψαν, καὶ ψυγρὴ ¾ἦν.
- 52. Οι δὲ νυκτάλωπες, οι πλεῖστον οὐρήσαντες, το υστερον βραχύ τι ἐς δὲ τὰ ὧτα, βήσσοντες, καὶ ἐπιπυρεταίνοντες, ἐκρηγνύμενα περὶ ἡ ἐβὸόμην ἢ ὁ ὀγοόην. ὁ Ἡ Ἐνμύριος παῖς γ ἔπυρέτηνε, καὶ ἐξ ἀτὸς ἐβρόψη πυῶδες, περὶ ὀγοόην, οὐκ οἶὸα σαφέως · ἔστι δ' οἶσι δ καὶ δὸὼν ὑπῆρχε βεδρωμένος, μάλιστα ὁ τρίτος τῶν ἀνω, ἀντὶ πάντων νοὶ περιπύημα. Οῖσι 10 οὲ ἐς ὧτα ἐσχυρῶς, βήσσοντες μᾶλλον ἢ ἐκεῖνοι. Οῖσι δὲ καὶ ἐς 11 ἐμπύησιν, σὸν πυρετοῖσι, καὶ ἐλάπασσεν ἔδὸόμη, 12 [οἶον ῷ] ἐπιπαρωζύνθη, ὑποχόνδριον οὐκ ἐλύθη, μαλαχθείσης ἔδὸόμη, 12 [οἶον ῷ] ἐπιπαρωζύνθη, ὑποχόνδριον οὐκ ἐλύθη, μαλαχθείσης εδὸδος · ἔπτυε δὲ ἀφρῶδες.

53. Πρὸς δν 14 Κυνίσκος εἰσήγαγέ με, εδοδίμη παρωξύνθη, περὶ 18 δὲ τεσσαρεσκαιδεκάτην ἐκρίθη · 16 ἐμωλύνθη · 17 καθαρὸς φάρυγγα,

<sup>4</sup> H ...... δηδόην om., reponit post έπτυσεν, p. 194, l. 4, D. - δ D. - εὐμύριος I. - μυρίος C. - Ce nom propre paraît altéré. - 2 οῦν δεώδει (sic) C. - νοσώδει FGHIJK. - νουσώδει D. - νοσώδης vulg. - τυγλώδης FGIJ, Ald., Frob., Merc. - τυρλώδεις D. - οἱ HJ. - οῖ CFGIK, Ald. η) θέ οί D. - οί om. vulg. - 3 ἀπεγένετο C (H, in marg.) - 4 ζ H. - π. ογο. ή και έδο. K. - ή και vulg. - και om. C. - 5 η H. - 6 6 DJ. - 7 έπυρέτηνε  $C_*$  – ἐπυρέταινε vulg. – [ή] περί Lind. – η  $H_*$  — \* καί om.  $C_*$  – ἐδοὺς C. - δοῶν (sic) K. - δοδύντων D. - 9 δ' C. - γάρ Lind. - βεδρωμένως Ald. - $\pi$ αραπύημα CH. - εμπύημα DQ'. - 10 δ' C. - [  $\tau$   $\dot{\alpha}$  ]  $\tilde{\omega}$  τα Lind. - εκετνος vulg., par une faute d'impression répétée dans Kühn. — 14 πύησιν C. - σύν om. Ald. - ἀπαλλάσσει vulg. - ἀπαλλάσση C. - ἀπαλλάσσειν et λαπάσσειν sont deux mots que les copistes ont quelquesois consondus dans la Collection hippocratique (Voyez Ép. vi, 4, 1). La comparaison de cette observation avec la suivante, m'a porté à croire qu'il s'agissait de l'affaissement de la tumeur sans suppuration; phénomène souvent rendu par λαπάστειν. Le présent de vulg., au milieu de verbes au passé, scrait; de soi seul, suspect. - " [ o lor &] om. vulg. - Quiconque lira la description de ces symptômes, reconnaîtra qu'il s'agit d'un cas particulier. Aussi Cornarius a-t-il mis cuidam, cum exacerbatus fuit; et Vallesius remarque que sans doute le nom du malade a été sauté par les copistes. Pour remplir cette lacune évidente, j'ai ajouté οδον ζ. - ἐπιπαρωξόνθη C. - ἐπεί παρωξύνθη vulg. - μαλαχθείσης [δέ κοιλίης] Lind. - 13 έν ή J. - ύπόελισχρα ΙΚ. - ξυνστρεύματα (sic) FIJK. - ξυνστρέμματα Η , Ald., Frob. Merc. - ξύν στρατεύματι D. - ξυνστρατεύματα J. - [καί] ξ. Lind. - οὐ

- 51. (Cas que rien ne caractérise, mais qui, peut-étre, en raison de sa place, doit être considéré comme appartenant à l'épidémie de Périnthe.) La femme d'Enmyris parut, d'une manière non morbide, tomber dans un état de torpeur typhoïde, sans fièvre; puis il lui survint un tremblement de tout le corps, du dépérissement, de l'anorexie, de la soif; et elle était froide.
- 52. (Nyctalopies appartenant à l'épidémie de toux de Périnthe, Ep. v1, 7, 1; otites, maux de bouche, y appartenant aussi.) Les nyctalopes, ceux qui urinèrent le plus, curent, dans la récidive, quelque petite chose (Ép. vi, 7, 1). Quand le mal se porta sur les oreilles, dans la toux, il survint de la fièvre, et le dépôt s'ouvrit vers le septième ou le huitième jour (Ép. v1, 6, 12). La fille d'Enmyris cut de la fièvre; et il s'écoula de l'oreille une humeur purulente vers le huitième jour, je ne sais pas au juste. Il y en eut aussi qui avaient une dent cariée, particulièrement la troisième d'en haut; cette dent se trouve cariée de préférence à toutes les autres (Ép. 1v, 19); là se fixait une douleur, et parsois il se formait tout au tour une suppuration (Ép. 11, 1, 7; Ép. vi, 6, 12). Coux chez qui le dépôt se faisait avec force vers les oreilles, toussaient plus que les précédents. Chez d'autres, qui allaient à suppuration avec fièvre, il y ent sfaissement le septième jour, comme celui qui éprouva une exarerbation; l'hypochondre n'offrit pas de résolution; le ventre l'étant amolli, les selles contenaient de petites agglomérations in peu visqueuses, lesquelles ne sont pas avantageuses; urine ouleur de sang; l'expectoration était écumeuse.
  - 53. (Cas appartenant à l'épidémie de Périnthe, Ép. v1, 7, 1; e malade est préservé du dépôt sur l'oreille, signalé dans le

ρηστὰ om. C. - ἀρρώδεες FHIJK. - ἀρώδεες C. — 14 χυνικός vulg. - Il aut lire Κυνίσκες, comme Ép. v1, 7, 10, voy. Argument, p. 20. — 15 δὲ om. C. ind. - τεσταρεσκαιδεκάτην CJ, Lind. - ιδ vulg. — 16 μωλυόμενα (μωλύσει FGHIJK, Ald., Frob., Merc.; βωλύσει C) κακά vulg. – Cornarius a mis ans sa traduction disparentia, lisant par conséquent μωλυόμενα, correcon adoptée par Foes. Ἐμωλύνθη me paraît plus près des mss. Quant à κκλ, je le crois produit par l'influence de la syllabe κα de καθαρός. — Γκαθαρώς C.

δλίγα, πλατέα, πέπονα ἀναπτύσας εκ ρινῶν μικρὸν ' ἔσταξεν ἐκαρηβάρει · γειρῶν καὶ σκελέων κατάλυσις · κοιλίη λυθεῖσα ὧνησεν · πόδες αἰεὶ θερμοί · ὕπνοι ἦσάν ² οἱ, καὶ παρ ' οὖς οὐ γενέσθαι, ὅτι πέπονα ἔπτυσεν.

54. Ἡ  $^3$  Δημαράτου γυνὴ, πόδες καὶ ἐν τῆσι φρίκησι θερμοί· εἶτε ἐς τὸ ἔμπυον  $^5$  ἢ μὴ, ἀπολεῖται.

55. Οἶον εἶγεν ὁ πρεσδύτης, <sup>6</sup> ὁ ἀπογενόμενος, ἄμα ἠσθένει τῆ εωυτοῦ γυναιχὶ, <sup>7</sup>τῆ χεχριμένη, μανιχόν τι ἐνῆν, ἐλθούσης ὁὲ ἔλμινος ὑντὸς ἤν. 'Ο <sup>8</sup> πρεσδύτης οὖτος, καὶ τοῦ σώματος περίτασις τοῦ ὀέρματος · ἄκρεα ψυγρά · λαπαρός · τρομώδης ἐν ἀρχῆσι σις τοῦ ὀέρματος · ἄκρεα ψυγρά · λαπαρός · τρομώδης ἐν ἀρχῆσι σις τοῦ ὀέρματος · ἄκρεα ψυγρά · λαπαρός · τρομώδης ἐν ἀρχῆσι σις τοῦ ὀέρματος · ἄκρεα ψυγρά · λαπαρός · τρομώδης ἐν ἀρχῆσι αις · τοῦ πάνυ οὐσπνοος ἦν · ἡμέρησιν οὐκ οἶὸα πρόσω <sup>10</sup> εἴκοσιν, ἀπέθανεν.

56. 11 Οἶσιν ὑποχονδρια καὶ κοιλίη ὑποχωρέει 12 πιεζεύμενα ἄλέα, 15 σὺν βορδορυγμῷ, 14 οἶα έλμίνθια, 15 καὶ ῷ ἐν ᾿Αδολροισι κωλωτοειδέα. 16 ο Τι ἐστὶ 17 πρὸ τῶν κρισίμων ἡμερέων, τἢ 15 προτεραίῃ καὶ τὰ κακὰ καὶ τὰγαθὰ σημεῖα γίνεται τὰς ἡμέρας, ἦσιν ἐπιπαροξυνόμενοι χρονίζουσι, καὶ 10 ἦσι λήγοντες βραχύνουσιν καὶ τὰ ἄπιστα τῶν ῥηζόντων καὶ τὰ αὐ σὰῦν αὐτῶν παροζυνόμενα.

\* Έταξεν C. - κατάκλυσις CDFGHIJK. - αἰεί Codd., Ald., Frob., Morc., Lind. - ast vulg. - of FIK. - of C - nat om. Lind. - obdev eyevero Lind. - \* δημογράτου Frob., Merc. - \* ἄτε Κ. - \* ή C. - εἰ vulg. - ἀπώίετο Lind. - οτον C. - οτον om. vulg. - ετχεν ό πρ. C. - ετχε (sic) ό πρ. DJ. είχεο (sic) πρ. GK, Ald., Frob., Merc. - είχετο πρ. vulg. - πρεσθύτη Κ. - 6 δ Codd., Ald., Frob., Merc. - δ vulg - λσθένει Codd., Ald., Lind. κοθένει vulg. - γυναικί C. - γυναικί om. vulg. - τη [δε] Lind. - κεκριμμένη C. - κεκρυμμένον vulg. - έλθούσης δὲ C. - ἐπεὶ δὲ ἐλθούσης vulg. - ἔλμιγ- [yos CJK, Ald., Frob. - ελμικος FGHI. - όπο παγένς DFG. - 8 ο [δε] Lind.-- πεέτευ; CDFHJK. - " και om. D. - χείρα; J. Lind. - χείρε; vulg. -10 οίχος C. — 11 οίς CGHK. — 12 πεεζεύμενα C. - πιεζόμενα vulg. - πιεζομένη Lind. - άλέα vulg. - αλέη G. - Είκεα, in marg. άλεα C. - 45 σύν C. (1 - ου vulg. - βορδορύσμω G, Ald. - μορμολύσμω C. - 44 οτα ανέλμινθα (sic) C. - οἶα έλα. om. vulg. - Conjecture douteuse comme la phrase tout entière. — 18 xzi à C. – às pro xzi & vulg. – xadatosidéa C. –xadatosidéa vulg. - Κωλώτη. εἰδέναι δ τι Lind. -- 10 δ τι Η. - δτι vulg. -- 17 πρώτον, Ε rulg. — 18 πρωτερχίη C. – προτουραίη (sic) Lind. – και τάγαθά και τά κακά / 📠 D. - τὰ ἀγαθὰ Lind. - γίνονται Lind. — 10 οἴοι C. - βραδύνουσι vulg. -30 διά CK. - δι'â vulg - παροξύνονται C. - παρωξύνονται (sic) II. - παρωζύνοντο vulg.

paragraphe précédent.) L'individu auprès de qui Cyniscus me conduisit (Fp. v1,7, 10) ent une exacci bation le septième jour; il fut jugé vers le quatorzième; disparition subite; gorge nette, après qu'il cut rendu quelques crachats larges et cuits; petite épistaxis; pesanteur de tête; résolution des bras et des jambes; le ventre s'ouvrit, et cela fut utile; pieds toujours chauds; il y avait du sommeil; il n'y eut rien à l'oreille, parce qu'il rendit des crachats cuits.

- 54. (Observation trop courte pour qu'on puisse en rien dire.) La femme de Démarate: les pieds chauds même dans les frissons; qu'il y ait suppuration ou non, elle mourra.
- 55. (Deux observations enchevétrées, l'une d'un vieillard qui mourut d'une fièvre, l'autre de sa semme qui guérit de la solie.) Tel était l'état où se trouvait le vieillard qui succomba; il était malade en même temps que sa semme, chez laquelle la crise sut décisive : elle avait quelque chose de maniaque; mais, ayant rendu un ver assez épais et un peu d'exerément, aussitôt elle sut délivrée, elle dormit et se trouva bien portante. Quant au vieillard, tension de la peau du corps; extrémités froides; vacuité; au début, tremblement des lèvres, des mains et de la voix; délire tranquille; bàillements; peu de dyspnée; il mourut au bout de vingt et quelques jours, je ne sais pas au juste.
- 56. (Remarques sur des selles; sur les signes; sur les jours; sur les améliorations trompeuses; sur les anticipations.) Ceux à qui les hypochondres et le ventre rendent, avec borborygmes, des matières très-comprimées (Ép. 11, 6, 26; Ép. 11, 45; voy. Argument, p. 43) comme des vers, et celui, à Abdère, qui rendit des matières allongées comme un lézard. Ce qui est avant les jours critiques; les bons et les mauvais signes se manifestent la veille. Les jours auxquels un paroxysme survenant prolonge la durée et auxquels un amendement la raccourcit Ép. 11, 1, 6). Les améliorations auxquelles il ne faut pas se ler (Ép. 11, 3, 18); les maladies qui ont par elles-mêmes ces redoublements. Dans les péripneumonies où les crachats ont bilieux, quand le mal approche du terme, les crachats

- 1 Πτυάλων τοΐσι 2 περιπλευμονικοΐσιν, οἶσι χολώδεα, 6ταν μέλλη λήγειν, τὰ πάνυ ξανθά βραχέα γίνεται οἶα τὰ ἐν ἀρχῆσιν ἐόντα τοιαῦτα ἐπιφαίνεται, οὐ πανυ δοκέω ταῦτα ἐκπεπαίνεσθαι, ἀλλὰ κρίνειν, οἶον 3 τῷ παρὰ τῷ 4 διδασκάλω, καὶ ἄλλοτε οἷον εἶδον.
- 57. Νίκιππος εν πυρετοίσιν ε εξωνείρωξε, καὶ οὐδὲν ἐπέδωκεν ἐπὶ τὸ χεῖρον, καὶ τὸ αὐτό οἱ τοῦτο πλεονάκις ἐγένετο, καὶ οὐδὲν ἔβλαψεν προεβρέθη, ὅτι παύσεται, ὅταν οἱ πυρετοὶ κριθῶσι, καὶ ἐγένετο. ε οὕτως. Κριτίας ἐν πυρετοῖς ὑπὸ ἐνυπνίων ὡχλεῖτο, ὑρ' οἴων οἴδαμεν, ἐπαύσατο καὶ αὐτὸς ἄχα γ κρίσει.
- 69. 9 Έν τοῖσιν δζέσι πυρετοῖσι, διψώδεες, ὑπὸ ἰητρῶν πεπιεσμένοι τῷ 10 ποτῷ, ἢ καὶ ὑπὸ σφέων αὐτῶν, δοκέουσι πουλὸ ἂν ἐκπεῖν. "Υδωρ ψυχρὸν, δοθὲν ἵνα ἀπεικέσῃ, ὡφελέει ' χολώδεα γὰρ παρέσται.
- 60. 11 °Οτι τὰ νεῦρα αὐτὰ ἐφ' ἔωυτὰ ἔλκει σημεῖον. ἢν μὲν τὰ ἐν τοῖσιν ἄνω τῆς χειρὸς 12 τρωθῆ νεῦρα, ἐς τὸ κάτω νεύσει ἡ χεἰρ, ὑπὸ τῶν κάτω νευρῶν έλκοικένιη. ἢν δὲ τἀναντία, ἄλλως.
- 61. Βήσσουσι ζηρὰ <sup>13</sup>οί τοὺς ἔρχιας, καὶ ἐκ τῶν βηχέων ἐς ὅρχιν . λύεται φλεβοτομηθέντα, καὶ φλεγμαίνοντες βήσσουσιν . <sup>14</sup> οἱ ἐν τοῖς ἐπὶ βουδῶσι πυρετοῖς ἐπιθήσσουσιν <sup>15</sup>.
- <sup>4</sup> Πτυάλων Codd., Ald., Frob., Merc., Lind. πτύαλον vulg. <sup>2</sup> περιπλ. FGIJ, Ald., Frob., Mcrc. - περιπν. vulg. - μέλη C. - 3 το CDHJK. -\* δακτύλω FG. — \* εξωνείρωσε vulg. - εξωνείρασε CDHIK. - εξωνείρασεν (sic) J. –προερράθη J. —  $^6$ ούτω C. – πυρετοίτεν Lind. –  $^{\circ}$ χλεῖτο Lind. —  $^{\circ}$  άμα έν κρ. D. — \* ελκιππος D. – επιγιν. J. — 9 In marg. σημείωσαι ώς χρήσιμου G. -Ante διψώδεις addit μάλλον καυσώδεες C. - πυρετών pro λητρών DQ'. -10 τόπω (C, in marg.) DFGHJK. - σρέων C. - σρῶν vulg. - πουλύ C, Lind. πολύ vulg. - έκπιετο C. - έκπισειο vulg. - ώφελέει C. - ώφελετ vulg. - παρέσται DGHIJK, Lind. - πάρεσται vulg. - 41 ὅτι ...... σημεῖου ponit post άλλως, cum σημείον ante ότι Lind. - έρ' έωυτά om. Κ. -- 42 τρωθήναι D. - νεύση C. - έλχωμένη C. - άλλως om. C. - 13 of Lind. - όχθας, mut. al. manu in δρχέας (sic) D. - βαχίων DK. - ολεβοτομηθέντες J. - 44 οί GHIJK, Ald., Frob., Merc. - οῦ vulg. - ἐπὶ om. G, Ald. - ὑποδουδῶσι (sic) Κ. — 13 Hic addit οἱ δύο ἀδελγεοὶ τοῦ κρωπὸς (sic) ὁκοίοισι τὰ μέλανα κατ' κρχάς διήτι υπότρυγα και ρυκοειδέα εκ κατακορέων άφροδέων (sic) χολώδεις Zeav C.

très-jaunes durent peu; s'ils se montrent tels qu'ils sont au commencement, ils ne viennent guère, je pense, à maturation; mais la crise se fait comme chez l'individu demeurant auprès de l'instituteur, et dans d'autres cas que j'ai vus.

- 57. (Fièvres avec pollutions.) Nicippe, dans des fièvres, avait des pollutions, et il n'en allait pas plus mal; cela lui arriva plusieurs fois sans lui nuire en rien; il fut pronostiqué que cela cesserait quand les fièvres seraient jugées; et il en fut ainsi (Ép. v1, 6, 8; Aph. v1, 2). Critias, dans des fièvres, était tourmenté par des songes que nous connaissons; chez lui aussi, la fièvre fit cesser cet accident.
- 58. (Guérison intempestive des hémorrhoïdes; comp. Ép. vi, 3, 23; Des hum., 20.) Alcippe ayant des hémorrhoïdes, on lui défendait de s'en faire guérir; guéri, il fut pris de transport; une fièvre aiguë étant survenue, le transport cessa.
- 59. (Remarques sur les boissons; comp. Du régime des maladies aiguës, t. II, p. 279, et t. IV, Avertissement, p. xv, § vi.) Dans les fièvres aiguës, les malades altérés, à qui les médecins interdisent ou qui s'interdisent de boire, pensent qu'ils boiraient beaucoup. De l'eau froide, donnée pour faire vomir, soulage; ear il viendra des matières bilieuses.
- 60. (Remarque sur l'action des muscles.) Que les nerss (muscles) se retirent sur eux-mêmes, en voici un signe : si les ners sont blessés dans la partie supérieure de la main, la main inclinera en bas, tirée par les ners inférieurs; et vice versa.
- 61. (Échange entre là toux et l'orchite; Ép. 11, 1, 6, in fine; Ép. 11, 1, 7; Ép. 11, 5, 9.) Ceux qui ont les testicules affectés, ont une toux sèche; et de la toux il y a aussi transport sur le testicule; cela se résout par la saignée; dans l'inflammation, on tousse. Les malades de fièvres survenues à la suite de bubons, ont de la toux.

### ΕΠΙΔΗΜΙΩΝ ΤΟ ΠΕΜΠΤΟΝ.

# CINQUIÈME LIVRE DES ÉPIDÉMIES.

#### ARGUMENT.

Le cinquième livre des Épidémies me paraît un des plus intéressants; il renferme un bon nombre de cas particuliers qui ont de l'importance et qui sont exposés avec soin et détail. Par cela même que ce n'est qu'une collection d'observations, aucune analyse n'en est possible; mais le lecteur pourra en prendre rapidement une idée en parcourant les sommaires que j'ai mis en tête de chaque observation et qui, bien que trèscourts, tiennent lieu de longues explications.

I. Dans l'Argument général, p. 35, j'ai appelé l'attention sur les liens étroits qui unissent le cinquième livre avec le traité Des Plaies de tête, et j'ai fuit voir comment les préceptes généraux énoncés dans ce dernier traité sont mis en pratique sur différents malades dans Ép. v, sans qu'il soit possible de rien préjuger sur l'antériorité de l'un de ces deux ouvrages à l'égard de l'autre.

J'ajouterai une remarque à ce qui a été dit dans le passage, cité plus haut, de l'Argument général. Quelques procédés dont se servaient les médecins hippocratiques ont été perdus, en ce sens, que, bien que consignés dans la collection hippocratique, ils y sont restés oubliés, et n'ont plus été employés par personne soit dans l'antiquité elle-même, soit dans les temps modernes. Un cas de ce genre se présente dans le cinquième livre des Épidémies et dans le traité Des Plaies de tête: il s'agit de la demi-trépanation. Hippocrate recommande de trépaner de très-honne heure (Des Plaies de tête, 1. III, p. 241), et

en même temps il défend, ib., p. 257, de seier tout d'abord l'os jusqu'à la méninge. Ce procédé, qui est mis en usage sur des blessés dans le cinquième livre des Épidémies, n'a plus, à ma connaissance, été employé par personne; les chirurgiens de l'antiquité ne paraissent pas en avoir sait usage, et les modernes l'ont laissé complétement de côté. Hippocrate distingne deux cas, celui où l'on trépane tout d'abord, et celui où l'on trépane à une époque déjà avancée. Dans ce dernier cas, il faut pénétrer jusque dans le crâne; dans le premier, il saut n'enlever que la première table de l'os et ne pas mettre aussitôt la méninge à nu. Il est impossible, dans l'état de l'expérience actuelle, de se prononcer sur la valeur de ces préceptes. Les modernes ne sont pas même d'accord entr'eux suit pour l'emploi ou le rejet du trépan , soit pour l'époque à laquelle la perforation du crâne doit être faite. A plus forte raison est on dépourvu de tout moyen d'apprécier une pratique tombée en désuétude depnis la haute antiquité.

II. Palladius, qui vivait longtemps après l'ère chrétienne, dit (Comm. in Ep. vr, 1, text. 5) que de son temps on ne purgeait pas avec l'hellébore, les corps étant impurs, mais qu'Hippocrate employait ce médicament parce qu'alors les corps étaient purs et capables de supporter l'action de cette substance. On a là un exemple des préjugés aveugles en faveur de l'antiquité. Si Palladius avait été moins prévenu par son opinion de la supériorité des âges anciens sur les âges modernes, il cût remarqué et pris en considération les cas de purgations mortelles consignés dans le cinquième livre; et il n'aurait pas attribué à l'impureté des corps l'abandon d'un remède qui, dans aucun temps, n'a pu être manié qu'avec de grandes précautions. Voici les cas rapportés par l'auteur du ciuquième livre. Observation 3º: Scomphus, atteint de pleurésie, prend un purgatif; il est peu évacué; le jour même il a du délire et succombe. Observation 15e : Scamandre prit dans la soirée le fort purgatif, il mourut au soleil levant, il aurait, ce semble, dit l'auteur, résisté davantage sans la force du purgatif. Observation 17º: Un individu avait une maladic de la vessie, on lui administra le diurétique acre; ce malade, dit l'auteur, eut le ventre fortement ulcéré par la violence du médicament, il succomba trois jours après l'avoir pris. Observation 18°: Une femme était malade, on lui donna, dit l'auteur, un purgatif plus actif qu'il ne le fallait; une douleur violente s'empara du ventre, et, après des évacuations abondantes, cette malade succomba. Les accidents redoutables auxquels donnent lieu ces médicaments actifs font souvenir du passage de Ctésias sur l'hellébore (Oribase, Synag. viii, S), passage que j'ai cité t. I, p. 69, et rappelé dans l'Argument général, p. 20, afin de montrer la concordance des livres des Épidémies avec les renseignements puisés à d'autres sources. On ne lira point ces tristes histoires sans être frappé de la candeur avec laquelle l'auteur les rapporte; et encore aujourd'hui elles peuvent profiter au médecin; car il se rencontre très-souvent des occasions de donner des médicaments nouveaux ou à doses nouvelles, et alors il n'est pas inutile d'avoir présents à l'esprit les redoutables accidents eausés par le maniement inhabile de substances dangereuses, afin de porter dans de pareils essais toute la prudence qui y est impérieusement commandée.

III. Dans ce livre, l'auteur a donné plusieurs exemples de sa franchise. C'est là, Observation 27, que, dans une plaie de tête, il avoue avoir été induit en erreur par les sutures du crâne et n'avoir pas reconnu la lésion que l'instrument vulnérant y avait produite. Il se reproche, Observation 26, de n'avoir pas tenu compte dela constitution bilicuse du malade. En général, on voit dans ce livre un homme qui s'examine souvent et qui revient avec réflexion sur les différents cas à mesure qu'ils passent sous ses yeux. Ainsi, dans l'Observation 7°, où il s'agit d'un abcès à la hanche, il remarque que, si on avait pratiqué une ou deux larges incisions, le malade aurait peut-être réchappé. Dans l'Observation 14°, Hipposthène est regardé, par les médecins, comme affecté d'une péripneumonie, mais l'auteur le nie, et la raison qu'il paraît en donner, c'est que le malade, qui mourut.

n'eut point d'expectoration ni de râle, mais il ne dit pas quel était, à lui, son diagnostic. Dans l'Observation 18e, où il s'agit d'une superpurgation mortelle, il pense que, si la femme avait pu boirc et vomir aussitôt avant le commencement des déjections alvines, elle n'aurait pas succombé. Dans l'Observation 20°, il blâme les moyens locaux employés pour des hémorrhoïdes avant qu'on eût suffisamment usé des moyens généraux. Dans l'Observation 21°, relative à une plaie pénétrante de l'abdomen, il diagnostique que les intestins ont été lésés et qu'il y a un épanchement de sang dans le ventre. Il se console (Observ. 26°) de l'issue défavorable, en remarquant qu'aucun moyen n'aurait pu sauver le malade. Il y a aussi parfois des pronostics de portés: ainsi, Observation 74°, un individu cut un doigt écrasé; au bout de quelque temps il se plaignit de ne pouvoir articuler librement les mots, l'auteur pronostiqua un tétanos qui ne tarda pas à se déclarer. Le blessé (Observ. 95°) qui avait reçu un javelot dans la poitrine paraissait se mieux trouver; l'auteur prédit que des convulsions allaient survenir et emporter le malade, ce qui se vérifia. Il faut noter que là sans doute l'auteur n'était que médecin consultant ou simple assistant, car il se distingue nettement du médecin qui soignait le blessé : le médecia, dit-il, et les autres jugeaient que le biessé allait mieux; il signale dans ce cas un rire plein de trouble que présenta le blessé, et il en conclut que le médecin en retirant le javelot de la plaie en avait laissé quelque fragment dans le diaphragme. Ainsi le rire convulsif est attribué par lui à la lésion du diaphragme.

IV. A côté de cette notion anatomico-pathologique, il faut mettre la connaissance très-positive des artères. Dans l'Obscrvation 46, il est question d'un individu blessé à l'aine qui, dit l'auteur, fut sauvé contre toute attente. La pointe de l'instrument vulnérant ne divisa ni veine ni artère. Le mot artère, àpenpin, se prend le plus souvent dans les écrits hippocratiques pour trachée-artère et bronches; mais ici aucune équivoque n'est possible. Il est vrai que des critiques anciens

ont regardé comme n'étant pas d'Hippocrate le cinquième livre; mais dans le deuxième, qui a été unanimement attribué, soit à Hippocrate, soit à Thessalus, son fils, la connaissance des artères n'est pas moins nettement exprimée dans la description des veines; quelque confuse que soit cette description, la juxta-position de l'artère à côté de la veine est signalée dans certains passages, ce qui empêche là aussi de se méprendre sur le sens du mot artère. Voyez, au reste, la discussion complète de ce point de l'histoire de l'auatonie, t. I, p. 201-214.

V. Dans l'Observation 11, l'auteur suppose que la femme qui en fait le sujet, eut une supersétation. Quoi qu'il en soit de cette opinion, le fait est que la femme accoucha à terme d'un enfant vivant, et, quarante jours après, rendit ce qu'il appelle le produit de la supersétation, une chair, saus doute une môle. Ce qui est curieux, dans ce cas, c'est l'expulsion successive et à un grand intervalle d'un enfant d'abord, puis d'un corps de nature quelconque. En regard de cette observation, je vais mettre un cas d'accouchement de deux jumeaux, dont le dernier naquit trente-deux jours après l'autre: « M. John Ervine, chirurgien de marine, a communiqué au Medical Times, du 28 décembre dernier, le sait suivant, qui est fort remarquable. . Mary Faulkner, âgée de trente-cinq ans, robuste, saine et detaille moyenne, femme d'un fermier du comté de Donegal, mariée depuis sept ans, a eu trois enfants morts-nés et deux vivants, dont le plus jeune a trois ans. Le 1er octobre dernier, elle fut prise de douleurs d'ensantement à la fin du neuvième mois de grossesse; elle fit appeler M. Burleigh, médecin de sa ville, qui, aussitôt après son arrivée, la délivra d'un enfant femelle plein de santé, mais de petite taille. Trois heures après, le placenta fut expulsé naturellement. M. Burleigh, en examinant alors cette femme, acquit la certitude que l'utérus était encore à l'état de grossesse; il attendit en vain plusieurs heures et partit. Il revit la femme trois jours après et la trouva hors de son lit, livrée à ses occupations domestiques, et parfaitement bien portante. Certain qu'il existait un second enfant, il conserva des inquiétudes et continua à visiter la femme fréquemment. Enfin, le 2 novembre, le travail se déclara rapidement, et M. Burleigh arriva juste au moment où un enfant mâle venait de naître. Deux heures après il délivra la femme du placenta. Sur la communication du fait par M. Burleigh, M. Irvine alla voir la mère et les deux enfants, le 25 novembre, et les trouva aussi bien que possible (Gazette des hópitaux, 14 janvier 1845).

VI. Il est dit, dans l'Observation 18°, que la malade était à l'abstinence même des boissons. Je fais remarquer cette circonstance: elle est en rapport avec la pratique de certains médecins qui, suivant la locution alors usitée, desséchaient leurs malades. Cette pratique est blâmée par Hippocrate dans le traité Du régime des maladies aiguës, t. II, p. 279. Je renvoic le lecteur à ce que j'ai dit sur ce sujet t. IV, Avertissement, p. xvi. Partout, dans la Collection hippocratique, on rencontre les correspondances les plus frappantes entre les diverses parties, et les preuves les plus manifestes de l'authenticité de ces livres en tant qu'appartenant à une même époque médicale.

### ΕΠΙΔΗΜΙΩΝ ΤΟ ΠΕΜΠΤΟΝ.

- 1. Έν <sup>1</sup> Ήλιδι, ή τοῦ κηπωροῦ γυνιή, πυρετὸς εἶγεν αὐτήν ξυνεχής καὶ φάρμακα πίνουσα, οὐδὲν ιὐφελέετο ἐν δὲ τῆ γαστρὶ κάτωθεν τοῦ ὀμφαλοῦ ἦν σκληρὸν, καὶ ὑψηλότερον τοῦ ἐτέρου, καὶ ὁδύνας \*παρεῖγεν ἰσγυράς τοῦτο ἐδλιμάσθη ἰσγυρῶς τῆσι γεροὶ σὺν ἐλαίω, καὶ μετὰ τοῦτο ἐγώρησεν αἴμά οἱ συγνὸν κάτω, καὶ ἐγένετο ὑγιὴς, καὶ ³ἐδίω.
- 2. °Eν \*Ηλιδι, Τιμοχράτης ἔπιε πλέον μαινόμενος δὲ ὑπὸ γολῆς μελαίνης, ἔπιε τὸ φάρμαχον ' \*οὕτως ἔχκθάρθη τὸ χάθαρμα \*πουλὸ, φλέγμα τε καὶ γολὴν μελαιναν διήει δι' ήμερης ' \*πρὸς δείλην ἐπαύσατο τῆς χαθάρσιος · καὶ πόνον ἐπόνησεν ἐν τῆ καθάρσει <sup>7</sup> πουλὸν, \* καὶ, πιὼν ἄλφιτον, ϋπνος ἔλαδεν αὐτὸν, καὶ εἶγε τὴν νύκτα, μέχρις ήλιος ἀνεκὰς ἐγένετο ' ἐν δὲ τῷ ϋπνω οὐκ ἐδόκεε τοῖς \*παρεοῦσιν ἀναπνέειν οὐδὲν, ἀλλὰ τεθνάναι, οὐδ' ἢσθάνετο οὐδενὸς, οὔτε λόγου, οὔτε ἔργου, ἐτάθη δὲ τὸ σῶμα καὶ ἐπάγη, ἐβίω δὲ καὶ ἐξήγρετο.
- 3. Σκόμφος, εν <sup>10</sup> Οἶνειάδησι, πλευρίτιδι εχοίμενος, ἀπέθανεν είδομαῖος παρακόπτων φάρμακον δὲ ἔπιε κατωτερικὸν ταύτη <sup>11</sup> τῆ ἡμέρη, τῆ πρόσθεν κατανοέων, καὶ ἐκαθάρθη οὐ πολλά καθαιβόμενος δὲ παρέκοψεν.
- 4. Φοίνικι εν  $^{12}$  Οἰνειάδησι καὶ ἀνόρεῖ ἀδελφεοῖς  $^{13}$  ἐοῦσιν, ή γνάθος ιδόησεν ή ετέρη καὶ τὸ χείλος τὸ  $^{14}$  πρὸς τῆς γνάθου καὶ  $^{15}$  τοῦ

1 Πλίδι, et infra, vulg. - λλίδι, et infra, DFGHIJK. - χλιδι, et infra, Lind. - κκπουρού Lind. - \* παρείχεν CDFHIJK. - παρέσχεν vulg. - εξέλιμάσθη C (D, supra lin.  $\hat{\epsilon}$ μαλάχθη). –  $\hat{\epsilon}$ 6λημάσθη vulg. –  $\hat{\epsilon}$ μαλάχθη Q'. Lind. - τήσι σύν ελαίω γεροί sine ίσχυρως C. - 3 εδίων J. - 4 ούτως J. - ούτος vulg. -ούτος εκαθάρθη φλέγμα καὶ χολήν μέλαιναν, το κάθαρμα πουλύ διήει δι' ήμέρης Lind. — \* πουλύ CDFHIJK. - πολύ vulg. - τε CDHIJK. - τε om. vulg. διίει FIK. - διέξει om. C. - 6 και πρός vulg. - και om. C. - 7 πολύν HIK. - 8 καὶ om. J. - νύκτα I. - μέχρι CK. - ἀν έκὰς (sic) C. - ἀνεκὰς om. vulg. ανεκάς, αντί τοῦ ανωτάτω, dit Érotien. La place que cette glose occupe dans Érotien, montre qu'elle appartenait aux Épidémies, et le ms. C restitue un mot qui ne figurait plus dans la Collection hippocratique. -\* παρεούσιν C. – παρούσιν Vulg. – ἐξήγρετο C. – ἐξήγερτο Vulg. — 10 οἰνειάδεσιν C. - Οἰνιάδησιν vulg. - Οἰνειάδαι est une ville de Thessalie; Οἰνιάδαι est une ville d'Acarnanic. Comme l'auteur du cinquième livre a pratiqué à Larisse et à Phères, villes de Thessalie, c'est à cette contrée qu'appartient l'OEniades dont il s'agit ici. Cela est d'autant plus probable que

# CINQUIÈME LIVRE DES ÉPIDÉMIES.

- 1. (Tumeur dans le ventre; pression avec la main; guérison; voy. Argument, p. 43.) A Élis, la femme du jardinier:
  une fièvre continue la saisit; buvant des remèdes évacuants,
  elle ne fut aucunement soulagée. Dans le ventre, au-dessous
  de l'ombilie, était une dureté, s'élevant au-dessus du niveau
  et causant de violentes douleurs; cette dureté fut malaxée fortement avec les mains enduites d'huile; ensuite du sang fut
  évacué en abondance par le bas; cette femmese rétablit et vécut.
- 2. (Délire des buveurs? guérison.) A Élis, Timocrate hut beaucoup; ayant été pris de manie par l'effet de la bile noire, il but le médicament évacuant; de la sorte il fut évacué; les évacuations furent abondantes, pituite et bile noire; il alla pendant le jour; vers le soir l'évacuation cessa; il éprouva beaucoup de douleur pendant l'évacuation; ayant bu de la farine délayée, il s'endormit, le sommeil dura toute la nuit, jusqu'à ce que le soleil fût haut sur l'horizon. Pendant le sommeil il ne semblait pas aux assistants respirer, mais il paraissait mort, et il ne percevait rien, ni acte, ni parole; le corps était étendu et roide. Le malade vécut et se réveilla.
  - 3. (Pleurésie; purgatif; délire; mort.) Scomphus, à OEniades, pris de pleurésie, mourut le septième jour, délirant; il but un purgatif ce même septième jour; la veille il avait son intelligence; il ne fut pas beaucoup évacué; pendant l'évacuation il délira.
  - 4. (Gonstement de la machoire; gangrène; mort. Charbon? pustule maligne?) A Œniades, chez Phénix et Andrée, frères,

οινειάδαι est la leçon constante du bon ms. C. Érotien s'est mépris ici, et au mot Οινεάδα, qui est notre Οινειάδαι, il dit que c'est une ville d'Étolie. — 

11 τῆ ἡμ. om. Lind.—12 οινειάδητι C.— Οινιάδητι vulg. – ἀνδρέα vulg. – ἄνδροι 
C. – ἀνδρουαδελρεοις (D, al. manu ἀνδρέα ἀδελρεοις) FGHIK, Ald. – ἀνδρα 
δελρεοις J. – Ces diverses altérations du nom propre m'ont fait croire qu'il 
fallait lire ἀνδρει. — 13 ἐρύτιν C. – ἐνδτιν om. vulg. — 14 πρὸ CFGK, Ald., 
Lind. — 18 τρῦ CDHJK. – τρῦ om. vulg. – ἔνδοθει C. – ἔνδοθεν vulg. – ολδέν 
εκρπέοντι FG, Ald. – ἐγένετο J.

ο ρθαλμοῦ, καὶ οὐτε ἔνδοθι σκοπέοντι οὐδὲν ἐφαίνετο, οὐτε ¹θύραζε ἀπεπύει, ἀλλὶ ²οἰδέουσα σαπρὴ ἐγένετο ζηρῆ σηπεδόνι, καὶ ἀπέθανεν. Καὶ θάτερος τὰ αὐτά: ἀπέθανε δὲ ὁ μὲν ἔβορμαῖος, καὶ ἔπιε φάρμακον, καὶ οὐδὲν ὡφελήθη. Τῷ δὲ Φοίνικι ἐζετμήθη κύκλος σαπρὸς, καὶ τὸ ἔλκος ³ἐκαθάρθη μὲν τὸ πλέον, πρὶν αὐτὸν ἀποθανέειν · ὁ ἄμως δὲ ἀπέθανε καὶ οὖτος, πλείονα γρόνον βιούς.

- 5. <sup>6</sup> Εὐριδάμας, ἐν Οἰνειάδησιν, ἐν περιπλευμονίη δεκαταίος ήρχετο παρακόπτειν· ἰητρευόμενος <sup>6</sup> δὲ κατενόησέ τε, καὶ τὰ πτύαλα ἰγένετο καθαρώτερα, καὶ προχωρέουσα ἡ νοῦσος ἐπὶ τὸ βέλτιον, ὕπνος τε αὐτέω κατεχύθη πουλὺς, καὶ τὰ ὅμματα ἰκτερώδεα ἐγένετο, καὶ ἀπέθανε πρὸς τὰς εἴκοσιν ἡμέρας.
- 6. <sup>7</sup> Έν Οἰνειάδησιν ἀνὴρ νούσῳ εἴγετο· δκότε ἄσιτος εἴη, ἔμυζεν αὐτοῦ ἐν τῆ γαστρὶ ἰσχυρῶς, καὶ ἀδονᾶτο· καὶ ὅτε φαγόντι τὰ σιτία <sup>8</sup> τριφθείη, καὶ χρόνος ἐπιγένοιτο μετὰ τὴν βρῶσιν τοῦ σιτίου, μετ' οὐ πολὺ <sup>9</sup> ταὐτὸ τοῦτο ἔπασχεν. Καὶ ἔφθινε τὸ σῶμα, καὶ ἐτήκετο, καὶ τροφὴ <sup>10</sup> οὐκ ἐγένετό οἱ ἀπὸ τῶν σιτίων ἐσθίοντι· καὶ ὑπεχώρεεν ὁ <sup>11</sup> σῖτος πονηρὸς καὶ <sup>12</sup> ζυγκεκαυμένος. 'Οκότε δὲ νεωστὶ βεδρωκὸς εἴη, αὐτὸν τοῦτον τὸν χρόνον ἤκιστα <sup>13</sup> ἔμυζε, καὶ τὸ ἄλγος εἶγεν αὐτόν. Οὖτος φάρμακα πίνων παντοδαπὰ καὶ ἄνω καὶ κάτω, οὐδὲν ὡφελέετο· φλεβοτοιμός εὸς ἐξαιμος ἐγένετο, ἔπειτα ὡφελήθη, καὶ ἀπηλλάγη τοῦ κακοῦ.
- 7. Εὐπόλεμος ἐν <sup>14</sup> Οἰνειάὸŋσιν ὦουνᾶτο ἰσχυρῶς ἰσχίον τὸ δεξιὸν, καὶ τὸν βουθῶνα, καὶ τὴν πλησίον <sup>18</sup> ξυμβολὴν πρὸς τοῦ ἰσχίου ἀπὸ τοῦ βουβῶνος, <sup>18</sup> καὶ τοῦ ἰσχίου τὸ πρόσθεν. Τούτῳ αἶμα ἀφηρέθη ἀπὸ τοῦ σφυροῦ πουλὸ πάνυ, καὶ μέλαν, καὶ παχύ καὶ φάρμακον ἔπιεν
- <sup>4</sup> Θύραξε C. θύραθεν vulg. <sup>2</sup> ἄδε οἴσα C. ἔρρη CK. <sup>5</sup> ἐκαθρη C. ἐκαθαρίσθη vulg. αὐτὸν om. C. <sup>4</sup> ἀπέθανε δὲ καὶ vulg. ὅμως δὲ ἀπέθανε καὶ C. <sup>8</sup> εὐρυδάμας C. εὐρυδαμος DFHJK. εὐριδαμος Vulg. κος Q΄, Lind. Πυρίδαμος vulg. οἰνειάδησιν C. Οἰνείδησιν vulg. αυτέω C. αὐτῷ vulg. πολὺς J. ἰκτεριώδεα Κ. ἐγένοντο C. εἴκοσιν CDFJ. x vulg. 7 οἰνειάδησιν C. Οἰνείδησιν vulg. ἔμυσεν vulg. ἔμυσεν Vulg. ἔνειάδησιν CFGHIK. τερρθείη, al manu supra lin. τρι D. ὅ ταυτὸν DFIJK. <sup>10</sup> οἰχὶ CDFGHIK. <sup>11</sup> είτος GK, Ald., Frob., Merc. <sup>12</sup> ξ. CJ. σ. vulg. <sup>13</sup> ἔμυσεν J. ἔμυξεν DG, Ald. <sup>14</sup> οἰνειάδησιν vulg. ἱτονεάδησιν C. Οἰνεάδησιν vulg. ἱτονρως C. ἱτονρως οπ. vulg. <sup>15</sup> ξ. C. Lind. σ. vulg. ¾ πλησίον ξυμθελή me paralt ici synonyme de κοχώνη qui so trouve un peu plus bas, et qui signifie ta partie interne et supérieure ta ta cuisse. <sup>16</sup> καὶ .... πρόσθεν om. J.

un côté de la mâchoire se gonsla, ainsi que la partie de la lèvre attenant à la mâchoire et jusque versl'œil; en examinant l'intérieur de la bouche, on n'apercevait rien, et au dehors il n'y avait pas de suppuration; mais la mâchoire gonslée sut srappée d'une pourriture sèche; et Phénix mourut. Andrée présenta les mêmes symptômes; lui mourut le septième jour, il but un évacuant et ne sut pas soulagé. Quant à Phénix, on lui excisa un lambeau circulaire putrésié, et la plaie se mondista beaucoup avant qu'il mourût; néanmoins il succomba, lui aussi, ayant véen plus longtemps.

- 5. (Péripneumonie; mort.) A OEniades, Eurydamas, malade d'une péripneumonie, commença, le dixième jour, à délirer; traité, il reprit la raison, et les crachats deviurent plus purs. La maladie marchant vers le mieux, il tomba dans un sommeil profond, les yeux jauuirent, et il mourut vers le vingtième jour.
- 6. (Affection incertaine des voies digestives.) A OEniades, un homme était affecté de cette maladie: quand il était à jeun, il éprouvait de violents gargouillements dans le ventre et de la douleur; quand les aliments pris s'étaient digérés et que du temps s'était écoulé après le repas, il ne tardait pas à ressentir la même chose; le corps dépérissait et se consumait; les aliments pris ne le nourrissaient pas; et les selles étaient mauvaises et brûlées. Mais, immédiatement après avoir mangé, c'était le moment où il avait le moins de gargouillements et de souffrance. Cet homme prit des vomitifs et des purgatifs de toute espèce, sans soulagement aucun; mais, saigné tour à tour de chaque bras jusqu'à devenir exsangue, il fut soulagé, et sou mal le quitta.
- 7. (Maladie de la hanche; saignée du pied; abcès; cautérisation; mort.) A OEniades, Eupolème souffrait beaucoup dans la hanche droite, dans l'aine, dans la partie interne de la cuisse depuis l'aine jusqu'à l'ischion et dans la partie antérieure de la hanche. On lui tira, à la cheville, une très-grande quantité d'un sang noir et épais; il prit un médicament évacuant; et il

ἐλατήριον, καὶ ἐκαθάρθη ¹ πουλλά· καὶ ῥηίων μέν τι ἐγένετο· Αἱ δὲ ὁδύναι οὐκ ἔξέλιπον, ἀλλ' ἔμπυον ἔσχε τό τε ἰσχίον, καὶ τὴν κοχώνην, καὶ τὸ ἀμρὶ τὸν βουδῶνα, ἄπερ ἀδυνᾶτο καὶ ² ἐπὶ πλέον · τὸ δὲ πῶον ἐγένετο πρὸς τὸ ὀστέον μᾶλλον, ἢ πρὸς ³ τὸ τῆς σαρκὸς κατὰ βάθος· καὶ ἐλελήθει χρόνον οὕτως ἔχων, ἔως ⁴ πάνυ ἀσθενὴς ἐγένετο. Ἦπειτα ἐκαύθη ἐσχάρας πάνυ πολλὰς, καὶ μεγάλαι ἐγένοντο καὶ πλησίαι ἀλλήλων, καὶ πῦον ἐβρύη πουλὸ καὶ παχύ· καὶ ἔθανεν δλίγησιν ἡμέρησι μετὰ ταῦτα, καὶ ὑπὸ μεγέθεος τῶν ἑλκέων καὶ πλήθεος, καὶ ἀσθενείης τοῦ σώματος. Οῦτος ἐδόκεεν δὰν, εὶ ἐτμήθη εὐροον μίην τομὴν, καὶ πρὸς τόμον δ ἀρίετο τὸ πῦον, καὶ, εὶ προσέδει τομῆς ἑτέρης, ταμεῖν εὐροον, ταῦτα παθὼν ἐν τῆ ικρη ¹ ἐδόκεεν ὰν ὑγιὴς γενέσθαι.

- 8. Λύκων, ἐν ο Οἰνειάδησι, τὰ μὲν ἄλλα ταὐτὰ ἔπασχεν, αἱ δὲ δούναι καὶ ἐς τὸ σκέλος οὐ πάνυ διεφοίτων, καὶ οὐκ ἐγένετο ἔμπυος· ὑγιὴς δὲ πολλῷ χρόνῳ· φάρμακα ο δὲ ἔπινε, καὶ σικύας προσεδάλλετο, καὶ ἐφλεδοτομεῖτο, καὶ ἐδόκεε ῥήῖον γίνεσθαι ταῦτα πάσχοντι.
- 9. 'Αθήνησιν, ἄνθρωπος 10 ξυσμῷ είχετο πᾶν τὸ σῶμα, μάλιστα δὲ τοὺς ὅρχιας καὶ τὸ μέτωπον, είχετο δὲ πάνυ σφόδρα, καὶ τὸ δέρμα παχὺ ἦν 11 καθ' ἄπαν τὸ σῶμα, καὶ οἶόν περ λέπρη 12 τὴν πρόσοψιν καὶ οἰκ ἀν ἀπέλαθες οὐδαμόθεν τοῦ δέρματος ὑπὸ τῆς παχύτητος τοῦτον οὐδεὶς 13 ἢδύνατο ὑφελῆσαι διελθών δὲ ἐς Μῆλον, ἦ τὰ θερμὰ λοετρὰ, τοῦ μεν κνησμοῦ ἐπαύσατο καὶ τῆς παχυδερμίης τὸ δρωπιήσας δὲ ἔθανεν.

fut abondamment évacué; il se trouva un peu soulagé. Mais les douleurs ne cessèrent pas; il se forma du pus dans la hanche, à la partie interne et supérieure de la cuisse, et dans l'ainc; la douleur devint plus vive en ces parties; le pus était plutôt vers l'os que dans la profondeur des chairs. Cet état resta quelque temps méconnu, jusqu'à ce que le malade se fût beaucoup affaibli. Alors avec le feu on lui fit beaucoup d'eschares; elles étaient grandes et voisines les unes des autres; il s'écoula beaucoup de pus épais. Le malade succomba peu de jours après tant à la grandeur et au nombre des plaies qu'à la faiblesse. Il semble que, si on avait pratiqué une seule large incision, et évacué le pus par cette voie (s'il en avait fallu une seconde, on l'aurait faite large aussi), il semble que, cela étant pratiqué à temps, le malade aurait guéri.

- 8. (Maladie de la hanche; évacuants; ventouses; saignées; guérison.) A OEniades, Lycon présenta les mêmes accidents, si ce n'est que les douleurs ne s'étendirent pas beaucoup dans le membre inférieur et qu'il ne se forma pas de pus; il guérit au bout d'un long temps. On lui faisait prendre des évacuants, on lui appliquait des ventouses, on le saignait, et son état semblait s'amender par l'action de ces moyens.
- 9. (Prurit et épaississement de la peau; guérison par des eaux thermales; hydropisie; mort.) A Athènes, un homme était affecté d'un prurit par tout le corps, surtout aux testicules et au front; l'affection avait beauconp d'intensité, la peau était épaisse par tout le corps, c'était comme une lèpre pour l'apparence, et nulle part vous n'auriez pu pincer la peau à cause de l'épaississement qu'elle avait subi. Personne ne put le soulager. Il se rendit à l'île de Mélos, là où sont les bains chauds: il fut, à la vérité, gnéri du prurit et de l'épaississement de la peau, mais il devint hydropique et mourut.

λαθες CH. – ἀπέλαθεν vulg. - οὐθαμόθεν vulg., par une faute d'impression répétée dans Kühn. — <sup>13</sup> ἐδ. ΙΚ. - ὑποθάς γὰρ ἐς Μήλον ἐς θερμά λοετρὰ Erot. s. v. ξυσμά. - εἰς vulg. - λοετρὰ CDFGHIJK. - λουτρὰ vulg. - ὑδρωπιήσας CDIIK. - ὑδρωπιήσας vulg. - ὑδωρ πιήσας FIJ.

- 10. Άθήνησιν, ἄνδρα χολέρη ἔλαδεν, ἤμει τε καὶ κάτω διήει, καὶ ιδυνᾶτο, καὶ στῆναι οὐα ἠδύνατο οὐτε ὁ ἔμετος, οὐτε ἡ ὑποχώρησις, καὶ ἤ τε φωνὴ ¹ ὑπολελοίπει, καὶ κινέεσθαι ²ἐκ τῆς κλίνης οὐκ ἠδύνατο, καὶ ἤ τε φωνὴ ¹ ὑπολελοίπει, καὶ κινέεσθαι ²ἐκ τῆς κλίνης οὐκ ἠδύνατο, καὶ οἱ ἀρθαλμοὶ ἀγλυώδεες καὶ ἔγκοιλοὶ ἦσαν, καὶ σπασμοὶ εἶχον ³ἐκ τῆς κοιλίης · ⁴ ἀπὸ τοῦ ἐντέρου ὁμοίως, λύγξ · ἡ δ' ὑποχώρησις ⁵πολλῷ πλείων ἦν τοῦ ἐμέτου. Οὖτος ἔπιεν ἐλλέδορον ἐπὶ φακῶν χυλῷ, καὶ ἐπέπιε ρακῶν χυλὸν ἔτερον ὅσον ἢδύνατο, καὶ ⁶ ἔπειτα ἐπήμεσε, καὶ προσηναγκάσθη, καὶ ἔστη αὐτῷ ἄμφω · ψυχρὸς δὲ ἐγένετο · ἐλούετο δὲ μέχρι τῶν αἰδοίων κάτω πάνυ πολλῷ, ἕως καὶ τὰ ἀνω διεθερμάνθη, καὶ ἐδίω · τῆ δ' ὑστεραίῃ ἄλφιτα ἔπιε λεπτὰ ² ἐφ'
- 11. Έν Λαρίσση, γυναικὶ Γοργίου τὰ ἐπιμήνια ε τεσσάρων ἐτέων ἴσχετο, πλὴν ὀλίγων πάνυ ἐν δὲ τῆ μήτρη, ἐφ' ὁκότερα ε ἀν κλιθῆ, ἴσχετο, πλὴν ὀλίγων πάνυ ἐν δὲ τῆ μήτρη, ἐφ' ὁκότερα ε ἀν κλιθῆ, καὶ ἀπελύθη τὸ παιδίον τε ἐνάτω μηνὶ, ζῶον, θῆλυ, ελκος ἔχον ἐν τῷ ἰσχίω καὶ τὰ ὕστερα ἐπόμενα, καὶ αἵματος ρεῦμα πουλὸ πάνυ ἐπεγένετο καὶ τῆ ὑστεραίη καὶ τῆ τρίτη καὶ τῆ τετάρτη, καὶ θρόμσοι πεπηγότες, καὶ πυρετὸς εἶχε μέχρις ἡμερέων ὀέκα τῶν πρώτων τὰ καὶ ὑπεχώρεε τὸ λοιπὸν αὐτῆ αἶμα ἐρυθρόν καὶ ἤδεε τὸ πρόσωπον ἰσχυρῶς, καὶ τὰς κνήμας, καὶ τὼ πόὸε, καὶ τὸ τὸν ετερον μηρόν καὶ σιτία οὐ προσίετο · δίψος δὲ εἶχεν ἰσχυρόν καὶ τὸ ψυχρότατον ὑδωρ ζυνέρερεν, οἶνος δὲ οὐδαμῶς · ἡ δὲ γαστὴρ μετὰ τὸ πρῶτον παιδίον ὀλίγω μέν τινι ἐλαπάχθη, πάνυ δὲ οὐ ξυνέπεσεν, ἀλλὰ
- <sup>4</sup> Remarquez ὑπολελοίπει sans l'augment; aucun ms. ne le donne.  $^{2}$  οὐκ ἢδύνατο ἐκ τῆς κλίνης C. – ἀχλιώδεες C. —  $^{5}$  ἐκ C. – ὑπὸ vulg. – ἀπὸ J.-- 4 ύπὸ J. - [καὶ] ἀπὸ Lind. - ὁμοίως C. - ὁμοίως om. vulg. - λυγγὶ C. --\* πολύ J. - πλείων DFGHIJ, Ald., Lind., Kühn - πλείω vulg. - πλείον Κ. - πλέον C.- ην om. Κ. — επειτ' εξήμεσε C. - ημεσε J. - έστη C. - Cornarius et Foes rendent προσηναγκάσθη par et coacta sunt et adstricta ei ambo. Ce mot signifie, je pense, qu'on força le malade de prendre quelque chose, soit boisson, soit aliment. Voy. ἀναγκάζειν avec ce sens Aph. 1, 19. — <sup>7</sup> εν J. — <sup>8</sup> διά δ vulg. – διά om. C (D, restit. al. manu) FHIJK. - τεσσάρων CJK, Lind. - \* Αν C. - κλιθή Codd., Ald., Chouct. - κλισθή vulg. - σρυγμών C. - 10 εκλύτσε C. - εκλύησε FGHI. - 11 απεκύτσε C. - επεκόησε Lind. - ἀπεκόησε vulg. - La correction de Lind. est bonne, comme le montre ἐπικότημα, p. 212, l. 4. Elle est indiquée dans les notes de Foes, qui dit l'avoir lue dans un ms. - 42 èvr. CGH, Lind. - èvr. FI. - ζῶν C. - ἔχων C.J. - πουλύ CDH, Lind. - πούν vulg. - 13 τρίτη CDJ, Lind. -  $\gamma$  vulg. -  $\tau \varepsilon \tau \acute{\alpha} \varepsilon \tau \eta$  CJ, Lind. -  $\delta$  vulg. -  $\mu \acute{\epsilon} \chi \varepsilon \iota \varepsilon$ ; DJ. -  $\mu \acute{\epsilon} \chi \rho \iota$

10. (Cholèra; hellébore; eau de lentilles; ablutions chaudes; guérison.) A Athènes, un homme fut pris de choléra; il rendait par haut et par bas, il souffrait; ni le vomissement ni les selles ne pouvaient être arrêtées ; la voix s'était éteinte ; il était impossible de le mouvoir hors du lit; les yeux étaient ternes et caves; il y avait des spasmes provenant du ventre; semblablement de l'intestin provenait le hocquet; les évacuations alvines étaient beaucoup plus abondantes que le vomissement. Ce malade but de l'hellébore par-dessus de l'eau de lentilles; puis il but de nouveau de l'eau de lentilles autant qu'il put ; puis il revomit ;on le força à prendre quelque chose ; les selles et les vomissements s'arrêtèrent; mais il se refroidit; on le lava avec beaucoup d'eau jusqu'aux organes génitaux en bas, jusqu'à ce que les parties supérieures s'échauffassent aussi; il réchappa; le lendemain il but une bouillie légère, saite avec de l'eau.

11. (Superfétation supposée; accouchement; accidents divers, et, quarante jours après, expulsion d'une chair; guérison.) A Larisse, la femme de Gorgias avait ses règles supprimées depuis quatre ans, à part une très-petite évacuation; dans la matrice, de quelque côté qu'elle se couchât, il y avait battement et douleur. Cette femme devint enceinte et eut une superfétation; elle accoucha, au neuvième mois, d'un enfant vivant, du sexe féminin, ayant une plaie à la hanche; l'arrière-faix suivit; un flux très-abondant de sang ent lieu le lendemain, le surlendemain et le quatrième jour; il sortit aussi des caillots; la fièvre se maintint les dix premiers jours. Le reste du temps, il s'écoula du sang rouge; le visage enfla beaucoup, ainsi que les jambes, les pieds et l'une des cuisses. Elle ne prenait aucun aliment; la soif était vive; l'eau la plus froide soulageait, mais le vin nullement. Le ventre, après la sortie du premier

vulg. - δέχα ήμερέων CHIK. - τοπρώτον J. - <sup>14</sup> και CDFGHIJ, Ald. - και om. vulg. - <sup>15</sup> τόν om. C. - σιτία FIII. - δτύος FIII. - ισχυρώς C. - ζυν- έφερον J. - <sup>16</sup> Post π. addunt ήται παιδίω FGIIIK. - ἐπαλλάχθη C. - δ C.

- σκληροτέρη ἦν, δούνη 1 οὲ οὐ προσῆν. Τεσσαρακοστῆ 2 οὲ ἡμέρη ἀπὸ τῆς πρώτης, ἐξέπεσε τὸ ἐπικύημα, σάρξ καὶ ἡ γαστὴρ ξυνέπεσε, καὶ τὰ οἰδήματα πάντα, καὶ τὸ ρεῦμα 3 τὸ λεπτὸν, καὶ τὸ αἷμα τὸ όζον, καὶ δγιὴς ἐγένετο.
- 12. Γυνή εν Φερήσι περιωδύνεε κεφαλήν πουλύν χρόνον, καὶ οὐδεὶς οὐδὲν ἢδύνατο ἀφελήσαι, οὕτε καθαιρομένη τὴν κεφαλήν · βηίστη
  δὲ ἐγένετο, δκότε τὰ ἐπιμήνια εὐχερῶς οῖ τοι. 6 Αὕτη δκότε περιωδυνοῖ τὴν κεφαλὴν, προστιθέμενα προσθετὰ εὐώδεα πρὸς τὴν μήτρην ἀφελει, καὶ ἀπεκαθάρθη δλίγον τι. Καὶ δκότε ἐκύησεν, ἐξέλιπον
  αῖ δδύναι τὴν κεφαλήν.
- 13. Γυνή, ἐν Λαρίσση, κύουσα, τῷ δεκάτῳ μηνὶ ταξιμα ἐχιώρεεν αὐτῆ πουλὺ τεσσαρεσκαίδεκα ἡμέρας, πλεῖστον δὲ τὰς <sup>9</sup> τρεῖς, τὰς πρὸ τοῦ παιδίου τῆς ἀπολύσιος. Τῆ <sup>10</sup> τεσσαρεσκαίδεκάτη ἔξέπεσεν ἐκ τῆς γαστρὸς τὸ παιδίον τεθνεὸς, ἔχον τὸν δεξιὸν βραχίονα προσπεφυκότα τῆ πλευρῆ καὶ τὸ <sup>11</sup> χορίον, τρίτη ἡμέρη, τῆς νυκτὸς τὴν αὐτὴν ὥρην, ὡς ὅτε τὸ παιδίον καὶ τὰ λευκὰ ἔπειτα <sup>12</sup> μετὰ ταῦτα ἐχιώρεε τρεῖς ἡμέρας καὶ νύκτας μετρίως · μετὰ δὲ τοῦτο πυρετὸς ἔλαδε δύο ἡμέρας καὶ <sup>13</sup> δύο νύκτας, καὶ ἀδυνᾶτο τὴν γαστέρα πᾶσαν καὶ τὰ ἰσχία, τὸ δὲ ἦτρον μάλιστα.
- 14. Ἐν <sup>14</sup> Λαρίσση, Ἱπποσθένης περιπλευμονίη ἐδόκεε τοῖσιν ἔητροῖσιν ἔγεσθαι, ἢν δὲ οὐδαμῶς ἀρχῆ μὲν παλαίων, ἔπεσε <sup>18</sup> σκληρῷ χωρίῳ ὕπτιος, καὶ ¹6 ἐπενέπεσεν αὐτῷ, καὶ ἐλούσατο ψυγρῷ, καὶ ¹¹ ἐδείπνησε, καὶ ἐδόκεε βαρύτερος ¹8 γίνεσθαι. Τἢ δ' ὑστεραίη ἐπύρεξε, καὶ βὴζ ἔσγε ζηροτέρη, καὶ τὸ πνεῦμα πυκνόν. Πεμπατος δὲ αίματῶδες ἐγρέμψατο, οὐ πουλύ · καὶ παρακόπτειν ἤρχετο·

<sup>&#</sup>x27; Δ' C. — \* δ' C. — 5 τό om. vulg. — τό est exigé par le parallélisme de τὸ αἴμα τὸ ὅζον. — λενκὸν (D, al. manu in marg. λεπτὸν) ΗΙΚΙ. — ' φέρησι C. — φέρησι DL. — Φαίρησι vulg. — Φαρησι Lind. — περιωδύνει J. — περιώδυνος C. — περιώδυνε vulg. — Purger la tête, c'est employer les errhins, les sialagogues, etc. — \* εὐχ. οπ. Κ. — οἱ εὐχ. D. — οἱ (οἱ CI; ἤ K) ἤει (ἤει FI; ἤ C) vulg. — ὁ ταὐτη C. — περιωδύνει vulg. — περιοδύνη C. — προστιθεμένη Lind. — ' αἴμα οπ. J. — \* αΰτη C. — τεσταρεσκαίδεκα C, Lind. — ιδ vulg. — \* τρεῖς CDFIIK, Lind. — γ vulg. — τῆς οπ. D. — 10 τεσταρεσκαίδεκα C, Lind. — ιδ vulg. — τεθνεῶς I. — τεθνεῶς I. — 11 χορίον FIJK, Lind. — χόριον C (D, al. manu supra lin. χωρίον). — χωρίον vulg. — 19 μετὰ ταῦτα post ἡμέρας J. — νῦκτας FI. — Post μετρίως additτα πολλά vulg. — τι πολλά οπ. D. — 13 νύκτας δύο CII (, νῦκταις) JK. — 14 λαρίσι

enfant, diminua un peu de volume, mais ne s'affaissa pas complétement; il était plus dur, quoique sans douleur. Le quarantième jour à compter du premier, le produit de la superfétation sortit, c'était une chair; le ventre s'affaissa, et disparurent tons les gonflements, l'écoulement ténu, et le sang fétide; et la femme guérit.

- 12. (Douleurs de tête habituelies, cessant par la grossesse.) A Phères, une femme souffrait beaucoup de la tête depuis long-temps; et nul ne pouvait la soulager aucunement, pas même en lui purgeant la tête (V. note 4); elle était le plus à l'aise quand les règles coulaient librement. Pendant qu'elle souffrait violemment de la tête, on lui mettait des pessaires odoriférants (Ép. vn. 64), ce qui la soulageait; et la matrice se purgea un peu. Étant devenue enceinte, les donleurs de la tête cessèrent.
- 13. (Perte; accouchement d'un enfant mort, ayunt le bras adhérent au côté.) A Larisse, une femme enceinte : au dixième mois il lui sortit beaucoup de sang pendant quatorze jours, surtout pendant les trois jours qui précédèrent l'accouchement. Le quatorzième tomba de l'utérus l'enfant, mort, ayant le bras droit adhérent au côté; le chorion vint trois jours après, dans la nuit, à l'heure où était venu l'enfant. Le flux blanc qui succéda, alla pendant trois jours et trois nuits modérément; après cela, la fièvre s'établit pendant deux jours et deux nuits; et la femme souffrit dans le ventre tout entier et dans les hanches, mais surtout dans la région sous-ombilicale.
- 14. (Controverse sur la nature de la maladie; l'auteur ne croit pas qu'il s'agisse d'une péripneumonie; avec raison, je pense: c'est un cas de fièvre pseudo-continue.) A Larisse, Hipposthène parut aux médecins avoir une péripneumonie; il u'en était rien. Au début, luttant, il tomba sur un lieu dur, à la renverse, son adversaire par-dessus lui; il prit un bain freid,

FIJ. — περιπν. CH. — ἐδόκει C. — ιαπρείσιν Κ. — συνέχεσθαι Gal. in cit. De dyspn. III,  $12 - \lambda \rho \chi \dot{\gamma} \nu \delta \dot{\epsilon}$  π. Gal. ib. —  $^{15}$  ἐν σκλ. Gal. ib. —  $^{16}$  ἐνόπεσεν C. — ἐπέπεσεν Gal. ib. —  $^{17}$  ἔμεινε pro ἐδ. Gal. ib. — ἔδοξε Gal. ib. —  $^{18}$  γει Ισθαι CDHIJK, Gal. ib. — ἐπύρεσαε Gal. ib. — πουύ VII  $g = \tilde{\eta} \rho \xi \alpha \tau \delta Q^2$ .

- <sup>1</sup> δκότε βήσσοι, τότε ωδυνᾶτο τὰ στήθεα καὶ τὸν νῶτον. Ἐκταίῳ δὲ 
  κἶμα ἐρρόν, ἐκ τῶν ρινῶν πταρέντι, ὅσον ² τέσσαρες κοτύλαι πρὸς 
  τὴν ἑσπέρην, οὔτε ἐφθέγγετο, οὔτε ἡσθάνετο οὔτε ἔργου, οὔτε λόγου. 
  Ένδεκαταῖος δὲ ἔθανεν. Τὰς δὲ πέντε ἡμέρας, ³ τοτὲ μὲν ἔμφρων ἦν, 

  <sup>4</sup> τοτὲ δὲ οὔ· ἐγένετο καὶ ἀπύρετος· σίαλον δὲ οὐδὲν ἀπεχώρεεν, οὐδὲ 
  <sup>5</sup> ῥέγγος εἶγεν, οὐ γὰρ ἦν σίαλον.
- 15. Σχάμανδρος, ἐν 6 λαρίσση, τ ἰσχίον ἐσφακέλισε, καὶ ὀστέον ἀφεστηκὸς χρόνιον ὁ οὲ ἐτμήθη τομὴν μεγάλην καὶ πρὸς τοῦ ὀστέου, 8 καὶ ἔπειτα ἔκάη. Τότε ἡμέρη δωδεκάτη ἤρξατο μετὰ τὴν τομὴν πασμὸς, καὶ εἶχε μᾶλλον ἐσπάσατο οὲ τὸ θ σκέλος τοῦτο μέχρι τῶν πλευρῶν · διεφοίτα δὲ καὶ ἐπὶ ὑάτερα ὁ σπασμός. μοῦ τὸ κά μπτετο οὲ τὸ σκέλος, καὶ εἰζε μᾶλλον ἐσπάσατο οὲ τὸ σκασμός · 10 συνεκάμπτετο οὲ τὸ σκέλος, καὶ εἰζετείνετο, καὶ τι τάλλα μέλεα ἐκίνει, καὶ αὶ γνάθοι ἐπάγησαν · οὖτος ἔθανε σπώμενος ὀγὸόη μετὰ τὴν τθ τοῦ σπασμοῦ ἐπίληψιν. Ἐθερππεύετο οε χλιάσμασιν ἀσκίοισι καὶ πυρίησιν ὀρόδων όλον τὸ σῶμα, καὶ ὑπεκλύσθη, καὶ ὑπῆλθε μὰν, οὐδὰν δὲ ἀπὸ τοῦ κατακορὲς φάρμακον ἔπιε, καὶ τὸ ὑπῆλθε μὰν, οὐδὰν δὲ ἀπὸ τοῦ καταπότου ὡρελήθη καὶ ὑπνος ὀλίγος ἦλθεν καὶ αὖθις πιὼν τὸ κατακορὲς ἰσχυρὸν ἑσπερινὸς, ἡλίου ἀνιόντος ἔθανεν. Ἑδόκει οὰν πλείονα χρόνον διενεγκεῖν, εὶ μὴ κατὰ τοῦ φαρμάκου τὴν ἰσχύν.
- 16. Ἡπποχόμος 16 Παλαμήδεσς, ἐν Λαρίσση, ἐνδεκαετὴς, ἐπλήγη κατὰ τοῦ μετώπου ὑπὲρ τὸν ὀφθαλμὸν τὸν ὀεξίον ὑφ' Ἡππου, καὶ ἐδόκεε τὸ ὀστέον οὐχ ὑγιὲς εἶναι, καὶ ¹⁵ ἐπίδυεν ἐξ αὐτοῦ ὀλίγον αἵμα. Οὅτος ἐπρίσθη ¹8 μέγα μέχρι τῆς διπλόης καὶ ἰητρεύετο, οὕτως
- ' Όπότε δὲ βήσσοι, ωδυνάτο τὰ σ. καὶ τὰ νῶτα Gal. ib.— 2 δ Κ.— 3 τοτέ Η. - τότε vulg. - ἔμφρων C. - εύφρων vulg. - 4 6 τε DGIIK. - ότε FlJ. τότε vulg. - <sup>6</sup> ρτηος CI. - ρίγος DGHJK, Ald. - <sup>6</sup> λαρίση FIJ. - <sup>7</sup> Ante î. addit και vulg. (τὸ Lind.) – και om. CFGHIK. – ἐσρακέλλισε D. – και [ ทัง ] อังาร์อง Lind. — \* xai om. C. - ทุนธ์อลร เลิ K. - เลิ DFGHIJ. — " σχέλεος DFI. — 10 ξ. Lind. — 11 τὰ ἄλλα C. — 12 τοῦ om. D. – χλιασμοΐσιν C. – ασχείοισιν C. – πυρίοισιν C. – δρρά6ων C. —  $^{15}$  παλαιή, K. – πάλαι ή vulg. - 14 καί τι Lind. - Linden met un point après κατακορές et une virgule après ελίγη. -Post έπιε addit καὶ προσκατέπιε vulg. (καὶ [κατάποτον] προσκατέπιε Lind. ) – καὶ προσκατέπιε om. C. —  $^{15}$  ύπ. CHK. – έπ. vulg. - οὐδέν δὲ om. Κ. - δὲ om. CDFGIIIJ. - 16 παλλαμήδεος C. - λαρίση FGIJ. — 17 ἐπζοα Ald. – ἐπζοα vulg. – Heringa, ib., p. 112, rapporte à επήδα la glose d'Érotien : επέδυεν' επιδιέββει και διεπήδα, et il propose de lire ἐπέδυ. La détermination de Héringa est juste, mais le reste est fautif; ἐπέδυεν ne peut vouloir dire il jaillit; il faut lire ἐπίδυεν et dans la glose et dans le texte hippocratique. — 18 μεγάλα Κ. - έχων HIJK. - έχον vulg.

il dina et il se sentait devenir plus pesant. Le lendemain, fièvre, toux assez sèche, respiration fréquente. Le cinquième jour, il expectora des crachats sanguinolents, non en grande quantité; il commençait à délirer. C'est quand il toussait qu'il souffrait dans la poitrine et dans le dos. Le sixième jour, ayant éternué, il rendit du sang par les narines, la quantité de quatre cotyles (1 litre, 08); vers le soir il ne parlait pas, il était insensible aux actes et aux paroles. Le onzième jour, il mourut. Les cinq derniers jours, tantêt il avait sa connaissance, tantêt il ne l'avait pas; il y eut même apyrexie; il n'expectora pas et n'eut pas de râle, il n'y avait, en effet, point de liquide [dans les voics aériennes].

15. (Séquestre; incision; spasmes; embrocations; purgatif trop violent; mort.) A Larisse, Scamandre cut la hanche frappée de sphacèle, et un sequestre qui se détachait lentement; on lui fit une incision grande et jusqu'à l'os; puis on le cantérisa. Alors, le douzième jour après l'incision, commença un spasme qui alla en augmentant : la jambe du cêté malade était tirée jusque sur les côtes; le spasme passait aussi de l'autre còté; la jambe se sléchissait et s'étendait; elle mettait en mouvement les autres parties, les mâchoires se fixèrent. Cet homme mourut dans les spasmes le huitième après l'invasion des accidents spasmodiques. Pour le traitement on employa des fomentations faites au moyen d'outres et des embrocations sèches faites avec de l'ers, par tout le corps; on lui fit prendre des lavements, ce qui évacua un peu de matières anciennes. Il but le purgatif foncé, qui évacua quelque chose, mais ne soulagea aucunement; il dormit un peu; buvant derechef dans la soirée le fort purgatif foncé, il mournt au soleil levant. Il aurait, ce semble, résisté davantage, sans la force du purgatif.

16. (Plaie de tête; trépanation jusqu'au diploé; érysipèle; cautérisation; purgatif; guérison. A Larisse, un palefrenier de Palamède, âgé de onze ans, fut blessé par un cheval au front, au-dessus de l'œil droit; l'os parut n'être pas sain, et il sortit un peu de sang. Le blessé fut largement trépané jusqu'au diploé (Des plaies de tête, § 21); et il fut traité ayant ainsi l'os,

καιτιον ήν.

Εξίων τὸ δετένν, δ καὶ ¹ πρισθὲν αὐτίκα, τὸ δετένν κακῶν οὐοὲν αἴτιον ήν.

17. Έν <sup>6</sup> Λαρίσση, Θεοφόρδου παῖς <sup>7</sup> ἐλέπρα τὴν κύστιν, καὶ διούρει γλίσχρον, καὶ ὦδυνᾶτο καὶ ἀρχόμενος καὶ τελευτῶν τῆς οὐρήσιος, καὶ ἔτριδε τὸ <sup>8</sup> πόσθιον. Οὕτος πιὼν τὸ διουρητικὸν δριμὸ, ἐς μὲν τὴν κύστιν οὐδὲν ἐχώρησεν, <sup>9</sup> ἔξήμεσε δὲ συχνὸν πυῶδες καὶ χολὴν, καὶ κάτω ἕτερα τοιαῦτα διεχώρεε, καὶ ὦδυνᾶτο τὴν γαστέρα, καὶ ἐκαίετο ἔνδοθεν, τὸ δὲ ἄλλο σῶμα ψυχρὸν ἐγένετο, καὶ παρελύθη ὅλος, καὶ προσδέχεσθαι οὐδὲν ἤθελεν. Τούτιρ ἤλκώθη ἡ κοιλίη ἰσχυρῶς ὑπὸ ἰσχύος τοῦ φαρμάκου ἄγαν ἀποθνήσκει δὲ μετὰ τὴν πόσιν τριταῖος.

18. Γυνή Άντιμάχου, έν 11 Ααρίσση, εκυίσκετο ημέρας ώσει πεντήκοντα, καὶ 12 ήσιτέετο τον άλλον χρόνον, καὶ ήμέρας έπτὰ τὰς

1 Πρόσθεν vulg. - έκησεν Κ. - έκυσεν vulg. - Le texte de vulg. est altéré. Cornarius traduit : quod etiam antea statim os peperit; Foes : quod etiam antea illico os utero gestabat. Ces deux traductions sont inintelligibles. C'est αὐτίκα qui m'a mis sur la voie de la correction que je propose : αὐτίκα indiquait quelque chose qui s'était passé immédiatement, sans doute après l'accident; l'individu avait été trépané; des lors il fut facile de lire πρισθέν au lieu de πρόσθεν. Quant à έκητν, il est employé ici dans un sens analogue à celui qu'a zarazaisi dans le livre Des plaies de tête: καί τὸ οστέον εκθερμαίνων και αναξηραίνων κατακαίει, le trépan, échauffant et desséchant l'os, le brûle, t. III, p. 259. l'ai indiqué, t. III, Avertissement, p. xxiii, les rapports que cette observatien de Ép. v a avec le traité Des plaies de tête. L'os, contus, fut trépané jusqu'au diploé; il fut traité, c'est-à-dire desséché par les médicaments (ἀναξηραίνεται ὑπὸ φαρμάκων τῶν πλείστων, Des plaies de tête, t. III., p. 216); la table supérieure de l'os, ή ἄνωθεν μοῖρα (ib. p. 250), se détacha, la plaie ayant passé par la suppuration et s'étant mondifiée ( εἰ τις τὸ ἔλχος ὡς τάχιστα διάπυον ποιήσας καθαρὸν ποιήσεται, ib. ). C'est là le sens qu'a ici έχηςν. - ° ότγος Ι, Kühn. - ρίγος vulg. - ωθήσκετο

traitement qui dessécha la portion sciée tout d'abord. Vers le vingtième jour, une tuméfaction (Ib., § 20) commença auprès de l'oreille, avec sièvre et frisson; le gonslement était, le jour, plus considérable et plus douloureux; le mouvement sébrile débuta par un frisson; les yeux se tumésièrent ainsi que le front et tout le visage; le côté droit de la tête était le plus affecté; cependant la tuméfaction passa aussi du côté gauche. Il n'eu résulta rien de fâcheux; vers la fin, la sièvre devint moins continue; cela dura huit jours. Le blessé réchappa: il sut cautérisé, prit un purgatif, et eut des applications médicamenteuses sur le gonslement; la plaie n'était pour rien dans les accidents.

- 17. (Affection de vessie; diurétique âcre; mort.) A Larisse, le garçon de Théophorbe avait une affection psorique de la vessie; il urinait des viscosités, souffrait en commençant et en finissant d'uriner, et se frottait le prépuce. Ce malade ayant bu le diurétique âcre, rien, il est vrai, n'alla par la vessie, mais il vomit beaucoup de matières purulentes et de la bile; et il eut, par le bas, des évacuations semblables; il souffrait dans le ventre, il était brûlé à l'intérieur, et froid dans le reste du corps; il tomba dans une paralysic générale, et il ne voulait rien prendre. Ce malade eut le ventre fortement ulcéré par la violence du médicament; il succomba trois jours après l'avoir pris.
- 18. (Grossesse; anorexie; constipation; superpurgation mortelle.) A Larisse, la femme d'Antimaque était grosse depuis environ cinquante jours; privée d'appétit pendant ce temps, elle souffrit en outre de cardialgie dans les sept derniers jours,

CDFGHI. - οἰδίσκετο Κ. - ἐπύρεσσεν DHΚ. - ἐπύρεσεν vulg. — ³ τὸ μέτ, κ. ἄπαν οιπ. C. — ⁴ τελευτῶν DFI. - δξὺς (D, al. manu in marg. ξυνεχής `LQ' - ἤσσον [δὲ] ταῦτα Lind. - μέχρις DFIΙΚ. - μέχρι vulg. - ἡμερέων C. - ἡμερῶν vulg. — ⁵ αὐτὸ pro διὰ C. - δ' C. - - δ λαρίτη FIΙ. — † λιθιᾶ L. - γλύσχρον C. - ἀδινᾶτο FIΙ. - οὐρήσεως C. - - ὁ πόσθιον Η. - πρόσθιον vulg. — ο ἔξέμυσε C. - - ἱ δλως C. - εἰλαῶθι II, Ald. - ἡ DQ'. - ἡ οιπ. vulg. — ¹ λαρίτη FIΙ. - ἐκνίκετο C. - ὁισεὶ ἡμέρλς πεντήκοντα D. - ὡς C. - πεντήκοντα CJ, Lind. - ν vulg. — ¹² ἤσιτε (sic) C. - ἐειτέετο, ἡ al. manu supra lin. D. - ἐπτὰ CDJ, Lind. - ζ vulg. - Post ἐπτὰ addit ἤλγει vulg. - ἤλγει οιπ. C. - δὸυνᾶτο Frob. - καρδίαν Κ. - Les traducteurs rendent τὰς ὑστέρες par matrice; mais il me semble que cela se rapporte à ἡμέρας.

υστέρας <sup>1</sup>[καὶ] ωδυνᾶτο τὴν καρδίην, καὶ πυρετὸς ὑπελάμδανεν. Οὐχ ὑπεκερωρήκει τοῦ χρόνου τούτου· ταύτη ἐδόθη <sup>2</sup> ἔλκτήριον κατάποτον ὑπεκερωρήκει τοῦ χρόνου τούτου· ταύτη ἐδόθη <sup>2</sup> ἔλκτήριον κατάποτον ὑπεκερωρήκει τοῦ χρόνου τούτου · ταύτη ἐδόθη <sup>2</sup> ἔλκτήριον κατάποτον τῆς ἀσιτίης καὶ τοῦ πυρετοῦ (καὶ γὰρ οὐδὲ ποτῷ ἐγρῆτο οὐδενί), <sup>3</sup> δλίγην δέ· καὶ ἀπήμεσε <sup>4</sup> βιαίως καὶ θρομιδώδεα· κἄπειτα ἠσᾶτο, καὶ <sup>5</sup> ἢφίει αὐτὴν, καὶ ἐδόκεεν ἀσθενέειν, καὶ οὐκ ἤθελε πίνουσα ὑσλομο ἔξεμεῖν. Μετὰ δὲ τοῦτο, ὁδύνη ἴσγει ἰσγυρὴ τὴν κάτω κοιλίην, <sup>5</sup> ἤλκωτο γὰρ ὑπὸ τοῦ φαρμάκου, καὶ ἐγώρεεν αὐτῆ μετὰ τὴν κάπρον αὐτίκα ὕφαιμον <sup>7</sup>ξυσματῶδες· αὶεὶ δὲ πλείων ἐγίνετο καὶ ἡ ἀσθένεια καὶ ἡ ἄση· καὶ τοῦ καθάρματος ἦσαν πέντε κοτύλαι. Ἦστη δὲ ἡ κοιλίη, ὕδατος καταγερμένου <sup>8</sup> πολλοῦ κατὰ τῆς γαστρός· ἄλλο δὲ βιῶναι, εὶ <sup>9</sup>ἢδύνατο πίνειν τὸ ὕδωρ, καὶ ἐμεῖν αὐτίκα, πρὶν <sup>10</sup> ὑπιέναι.

19. Οἰκέτις <sup>11</sup> Αἰνησιδήμου, ἐν Ααρίσση, ἡλκώθη κοιλίην καὶ τὸ ἔντερον ὑπὸ χολῆς αὐτομάτως κινηθείσης, καὶ ἔξεχώρεε καὶ ἄνω καὶ κάτω γολὴ καὶ αἴμα, καὶ πυρετὸς εἶγεν. <sup>12</sup> Ταύτη ἔδόθη ἀσθενεσύση ἔλατήριον ἀσθενὲς, ποτὸν ὑδαρὲς καὶ ὅλίγον, καὶ ἤμεσέ τε ἀπ' αὐτοῦ πουλὺ, καὶ κάτω ὑπῆλθε πλέον, καὶ τῆς ἐσπέρης ἐπανῆλθεν. Τῆ δ'ὑστεραίη πυρετὸς <sup>13</sup> ῆν, ἀσθενὴς δέ' ἡ δὲ κοιλίη ἤλκωτό τε καὶ ἔτι ὑπεχώρεε <sup>14</sup> ταὐτά. Τρίτη δὲ ἔθανε δείλης, πυρετοῦ ἐπιλαδόντος <sup>13</sup> πάνυ ἰσγυροῦ. Αὕτη ἔδόκεεν ἀποθανεῖσθαι πάντως, ἤκιστα δ'ὰν, ὕδωρ <sup>16</sup> πίνουσα ψυχρὸν, ἔως ἔμετος εἶχεν ἐπεὶ δὲ ἐψύχθη ἡ ἄνω κοιλίη, ἀποχαθαρθεῖσα τῷ ὕδατι, χυλὸν μεταπιοῦσα ψυχρὸν, οὕτω μετεκλύσθη.

Υπί mis entre crochets καὶ, qui me paraît être nuisible au sens. - καὶ ρτο οἰχ C. - ὑπεχωρήκει CG. - ὑποχωρήκει DFHHK. -  $^{\circ}$  ελ. ἱτχυρόν c. - ἱτχυρότερον C. -  $^{\circ}$  δὶίγον C. - ἱ καὶ βιαίως HK. - κάπειτα ἢτσάτο H. - κάπειτ' ἀήσατο J. - καὶ ἔπειτα ἱήσατο J. - κάπειτ' ἀήσατο J. - καὶ ἔπειτα ἱήσατο J. - κάπειτ ὑήσατο J. - κίλωτο J. - κοι εξαιμεῖν J. - J. εξαικόν J. - εξαικόν J. - J. καὶ J. καὶ J. - J. καὶ J. καὶ J. - J. καὶ J. καὶ

et elle fut prise de fièvre. Elle n'avait pas été à la selle pendant ce temps; on lui donna un purgatif plus fort qu'il ne fallait : elle vomit de la bile brûlée et par l'abstinence et par la fièvre ( car elle ne prenait même pas de boisson) mais en petite quantité; elle vomit aussi des grumeaux avec des efforts violents; puis elle avait des soulèvements de cœur qui la quittaient, elle se sentait faible, et elle ne voulut pas, buvant de l'eau, revomir. Ensuite une douleur violente s'empara du ventre inférieur; car il avait été ulcéré par le médicament; et elle rendit, immédiatement après les fæces, des râclures sanguinolentes; la faiblesse et les soulèvements de cœur croissaient incessamment; il y avait cinq cotyles (1 litre, 350) de matières évacuées. Les déjections s'arrètèrent à la suite d'affusions d'eau abondantes sur le ventre; elle ne voulut recevoir rien autre, elle mourut vers le milieu de la nuit. Il semble qu'elle aurait réchappé, si elle avait pu boire l'eau et revomir aussitôt avant d'aller par le bas.

19. (Évacuations spontanées de bile; fièvre; purgatif; mort.) A Larisse, la servante d'Ænésidême eu l'estomac et les intestins ulcérés par de la bile mise spontanément en mouvement; elle rendit, par haut et par bas, de la bile et du sang; il y avait de la fièvre. Cette malade étant faible, on lui donna un purgatif faible, potion petite et étenduc d'eau; ce médicament la fit vomir beaucoup, et amena par le bas des déjections abondantes; ce qui se renouvela le soir. Le lendemain, la fièvre existait, mais faible; le ventre avait été ulcéré, et il y avait encore des évacuations semblables aux précédentes. Elle mourut le troisième jour dans la soirée, la sièvre l'ayant prise avec beaucoup de force. Cette semme paraissait constamment près de mourir, mais elle ne paraissait nullement telle lorsqu'elle buvait de l'eau froide, tant que le vomissement dura : le ventre supérieur, purgé par l'eau, s'étant refroidi, elle prit de l'eau d'orge froide, puis un lavement.

ταύτη Ald. - τούτω G. - Post αύτη addit δὲ vulg. - δὲ om. Codd., Ald. - " πίνων G. - ἀποκαθαρθεὶς G. - μεταπιών G. - μετεκλύσθη Codd., Lind. - μετακλύσθη vulg.

- 20. Εύδημος, ἐν ¹ Λαρίσση, αἰμοβροίδας ἔχων ἰσχυρὰς πάνυ, καὶ κρονίσας ἔξαιμος ὢν, χολή ἐκινήθη, ἀλλ' ἤπίωσε τῷ σώματι, καὶ ἤ κοιλίη ἐταράχθη κάτω, ² ὑπεχώρεε γολώδεα, καὶ αἰμοβροΐδες ἐπεῖγον. Φάρμακον κατωτερικὸν πιὼν, ἀπεκαθάρθη καλῶς, καὶ αὖθις μετέπιε χυλὸν, καὶ ἔτι ³ἐτετάρακτο, καὶ δὸύνη πρὸς τὰ ὑποχόνδρια προσίστατο. Τούτω ¹ ἐπεχειρήθη τῆσιν αίμοβροΐσι τὴν κοιλίην οὐ καλῶς πως ἔγοντι, ἀλλὰ δεομένω θεραπείης ἔτι καὶ ἀπεμέσαι ἔπειτα οε, ⁵ ἐπαλειφθέντος τοῦ καρκίνου, πυρετὸς ἐπέβαλε, καὶ οὐκ ἀφῆκε, πρὶν ἀπέκτεινεν ὅτε δὲ ⁶ καὶ ἀφῆκε ρῖγος, ὑπολαδών ῆκεν ὁ πυρετὸς, καὶ ὑπεχώρεεν αὐτῷ γολὴ καὶ φῦσα, ἡ μὲν διεξήει, ἡ δὲ ἐνῆν, καὶ ὀδύνη ἔν τῆ κοιλίη. Αὶ δὲ αίμοβροίδες ἔξω ἦσαν τοῦ ἀρχοῦ, ἀπὸ τῶν αποκαθαρσίων ἀρξάμεναι, τὸν ἄλλον χρόνον, καὶ ἡ φῦσα διὰ ταύτας ὑπεγίνετο, καὶ πρὸς πταρμὸν ³ ἐπεγίνετο ἡ ἀργή.
- 21. Έν 10 Λαρίσση, ἀνὴρ ἐτρώθη ἐκ χειρὸς λόγχη πλατείη ὅπισθεν, καὶ τὸ ἄκρον διήνεγκε κάτω τοῦ ὁμφαλοῦ, πελιὸν, ἀποιδέον, καὶ διῆλθε χωρίον πουλύ. Ἐπεὶ δὲ ἐτρώθη, ἔπειτα ὀδύνη ἔσχε τὰ πρῶτα ἰσχυρή. 11 καὶ ἐπφιδίσκετο ἡ γαστήρ. Τούτω ἐδόθη τῆ ὑστεραίη κατωτερικὸν, καὶ διεχώρησεν δλίγον ὕφαιμον, καὶ ἔθανεν. Ἐδόκεε 12 τούτου τὰ ἔντερα εἶναι οὐχ ὑγιέα, καὶ αἴματος ἡ κοιλίη πλέη τυγχάνειν.
- 22. Άπελλαῖος <sup>13</sup> Λαρισσαῖος εἶγε μὲν ξλικίην <sup>15</sup> ώσεὶ ἐτέων τριήκοντα, ἢ ολίγον ἀπέλιπεν· εἴγετο οὲ τῆ νούσω· ἐλαμδάνετο οὲ τὰς νύκτας μᾶλλον τῶν ἡμερέων, ἐν τῷ ὕπνω. Ἐνόσει οὲ ὡς δύο ἔτεα

<sup>&#</sup>x27; Λαρίση FIJ. - αίμορροισας ..... ἀρχή, l. 13, ponitur post Λαρίσση p. 218, l. 15, G. - 2 [καί] ὑπ. Lind. - αίμόρροιαι DFGHIJK, Ald. - ἐπεῖχον C. - ἀνείχον vulg. - ἀνείλον DFGI, Ald. - 3 ἐτέταρατο C. - Ante ἐδύνη addit έτι D. — 4 επεχειρήθη DFHIJK. - επεχειρίθη C. - επεχειρίσθη vulg. - αίμόρροιτι DFGHIJK, Ald. - κοιλίαν Κ. - έχούση G. - δεομένη G. - θεραπείας C. - ἀπεμέσαι C. - ἀπέμεσεν DGHIJK, Ald. - ἀπήμεσεν vulg. -- 5 έπαληφθέντος C. - ὑπολειφθέντος sine τοῦ Lind. - ἐπέβαλε CK. - ἐπέβαλλε vulg. - άρείκε C. - άπέκτανεν F. - Il ne faut pas prendre καρκίνος, carcinôme, dans le sens de l'anatomic pathologique des modernes ; il signific toute ulcération ne marchant pas à la guérison. - 6 καί om. K. - έτγος I, Kühn. - ρέγος vulg. - ὑπολαβών CD. - ὑπολαβόν vulg. - ὑπεχώρεεν C. ύπεχώρησεν vulg. - αὐτῆ G. - 1 καὶ χ. κ. φ. C. - φύσσα J. - φῦσα Kühn. - εύσα vulg. - 8 ύποκαθαρσήων C. - άπαθαρσίου D. - τον [ô'] άλλου Lind. - φύσσα J. - ούσα Kühn. - φύσα vulg. - ύπεγένετο FIIJK. - ύπεγένετο CDQ'. έπεγίνετο vulg. - ° ἐπεγένετο C. - 10 λαρίση FGIJ. - μέχρι pro κάτω C. - πέλιον C. - οποιδέον Lind. - ἀποίδεον vulg. - γορίον D. - " καί om. Κ. - ἐπωδήσκετο

- 20. (Hémorrhoïdes; applications locales; mauvais résultat; fièvre ; mort. ) A Larisse, Eudème ayant des hémorrhoïdes trèsfortes, et à la longue étant devenu exsangue, la bile se mit en mouvement; mais son corps se trouva un peu mieux, le ventre se dérangea, il y eut des selles bilieuses, et les hémorrhoïdes cessèrent de fluer. Ayant bu un purgatif, il fut bien purgé; puis il prit de l'eau d'orge; le ventre était encore dérangé, et de la douleur était ressentie aux hypochondres. Alors on se mit à opérer sur les hémorrhoïdes chez un malade dont le ventre n'était guère en bon état, et qui avait encore besoin d'être traité et de vomir. Une onction ayant été pratiquée sur le eareinôme (voy. note 5), la fièvre survint et n'abandonna plus le malade jusqu'à sa mort; quand le frisson le quittait, la fièvre, succédant, le prenait; il rendait de la bile et des gaz; des gaz, une partie était expulsée, une autre demeurait, et il y avait douleur dans le ventre. Les hémorrhoïdes étaient, depuis les purgations, hors du rectum pendant tout le temps; c'étaient elles qui étaient cause de la production des gaz, elles avaient commencé à sortir à l'occasion d'un éternument.
- 21. (Plaie pénétrante de l'abdomen.) A Larisse, un homme fut blessé en arrière par une lance large tenue à la main; la pointe pénétra au-dessous de l'ombilie et parcournt un long trajet; lividité; tuméfaction. Après la blessure, une violente douleur se fit d'abord sentir; le ventre se gonfla. A ce blessé on donna le lendemain un purgatif; il rendit un peu de matières sanguinolentes et mourut. Il paraissait que les intestins n'étaient pas sains, et que du sang remplissait le ventre.
- 22. (Maladie incertaine, peut-être de nature épileptique, ne prenant que la nuit et terminée, après une intermission de six mois, d'une manière fatale.) Apellée de Larisse était âgé d'environ trente ans, ou peu s'en fallait. Il était affecté de la ma-

DH. – ἐποιδίσκετο Κ. — \*\* δὲ τούτου J. – τὰ ἔντερα τούτου D. – ἔντεα (sic) C. – ὑγιαία C. – κοιλία K. – πλέης Ald. – τογχάνει J. – εῖναι C. — \*\* λαριτακός FGI. – τῆ νούτω, la maladie; quelle maladie? je pense qu'il s'agit de quelque maladie nervense, épileptiforme. — \*\* ώς G. – λ K. – νύπτας I.

πρὸ τοῦ θανάτου. ¹ ἤμεε δὲ χολὴν πικρὴν ἐνίστε, ² ἐπεὶ διεγείροιτο, καὶ εὶνε καὶ μέλαιναν. Οὖτος ἀπὸ τῆς κεραλῆς καθάρσιος ἰσχυρῆς πάνυ καὶ ἐπὶ ³ πουλὰν χρόνον καθαιρόμενος, καὶ φάρμακον δὶς πιὼν, εξ μῆνας αὐτὸν διέσχεν. Ἦν δὲ ⁴ πουλυφάγος ἔχων δὲ τὸ σῶμα ἐπίνουον, παλαίσας ὁ πουλλὰ, μάλα ἐβρίγωσε, καὶ πυρετὸς ἐπέλαδε, καὶ ἡ νοῦσος ἐς νύκτα τῆ ὁ δὶ ὑστεραίη, ἐδόκεεν ὑγιὴς εἶναι, αὖ καὶ τῆ ἑτέρη τῆ ¹ δὲ ἐπιούση νυκτὶ ἡ νοῦσος ἐπέλαδε δεδειπνηκότα ε ἀπὸ πρώτου ὅπνου, καὶ εἶγε τὴν νύκτα καὶ τὴν ἡμέρην μέχρι δορπιστοῦ ἔθανε πρὶν ὁ ἐμφρονῆσαι. Ἐσπᾶτο περὶ τὰ δεξιὰ πρῶτον τό τε πρόσωπον πρὶν ὁ ἐμφρονῆσαι. ἐζε, καὶ ἔβρεγχε, καὶ αὖθις ἔξεδέγετο ἡ νοῦσος.

23. Εὔμηλος 12 Λαρισσαῖος ἐπάγη τὰ σκέλεα καὶ χεῖρας καὶ γνάθους, καὶ οὐκ ἢδύνατο οὔτε ἐκτείνειν, οὔτε ζυγκάμπτειν, εἰ μὴ ἔτερος
13 ζυγκάμπτοι καὶ ἐκτείνοι, οὔτε τὰς γναθοὺς διαίρειν, εἰ μὴ ἔτερος
διαίροι · ἄλλο δὲ οὐδέν · οὔτε ἀδυνᾶτο, οὔτε ἤσθιεν εἰ μὴ μάζαν,
καὶ μελίκρητον ἔπινεν. Εἰκοσταῖος ὅπτιος πίπτει καθήμενος, καὶ
τύπτει τὴν κεφαλὴν πρὸς λίθον σφόδρα, καὶ αὐτοῦ σκότος κατεχύθη · καὶ δλίγον ὅστερον ἀναστὰς, ὑγιὴς ἦν, καὶ ἐλέλυτο πάντα,
πλὴν μετὰ τὸν ὅπνον, ὅτε ἐζέγροιτο, ὀλίγον τι 11 ζυνεδέδετο τὰ ἄρθρα ·

τέσσαρας.

<sup>1</sup> Ήμες ..... διεγείροιτο om. FG.-πικρήν (Η, supra lin. πυρρήν) ΙΚ. πικράν (D, al. manu supra lin. πυρρήν) J.- πυβρήν vulg. - ἐνίστε om. DHIK. — \* ἐπιδιάγροιτο C. – ἐπήν C. – διηγείρετο Κ. – διέγροιτο Ald. — \* πουλύν D, Lind. - πολύν vulg. - 4 πουλυφάγος Codd., Ald., Frob., Merc. - πολυφάγος vulg. - Post εωμα addit πολύ C. - \* πουλία D. - πολία vulg. - ερίγωσε C. - νύκτα I. - " δὲ FHIJ. - αὐτῶ pro αῦ CDFGHJ. - αὐτῶ IK. -7 δ' CH. — 8 ἀπὸ τοῦ πρ. Q'. - νῦκτα Ι. - ἡμέραν Κ. - Ante μέχρι addit καὶ vulg. - καὶ om. C. - δερπιστού Codd. (I, in marg. δόρπος ὁ δείπνος κατά ποιητάς). - δορπίστου[Ald., Frob., Merc. - δορπηστού vulg. - Erot. a la glose δόρπης, le soir, et Gal. δόρπου, le dîner; ce qui se rapporte à ce passage. — \* ἐκφρονῆσαι Κ. – ἐμφορῆσαι Η. — 10 τὸ om. J. — 11 δοκέει D. - δολέη C. - διαναπεπαύσθαι C. - διαπεπαύσθαι vulg. - έρρεγχε D. έρεγχε CH. - έρεγχε vulg. — 12 λαρησαΐος C. - λαρισαΐος FGIJ. - ξυγκάπτειν  $\hat{C}_{\cdot}$  — εὶ ..... ἐχτείνοι om.  $\hat{K}_{\cdot}$  —  $^{15}$  ξυγχάμπτει χαὶ ἐχτείνει  $\hat{D}_{\cdot}$  — αύτοῦ H. — 14 ξ. C, Lind –  $\sigma$ . vulg. — 18 δώδεχα CIJ. – δυοκαίδεχα Lind. – ιβ vulg. – 10 τρισκαίδεκα J. – δεκατρία C. – τριακαίδεκα Lind. – ey vulg. - έκαμε C. - έκαμνε vulg. - 17 τρείς CDJ, Lind. - γ vulg. -

ladie (V. p. 221, note 13). Elle le prenait la nuit plutôt que le jour, dans le sommeil; il fut malade deux ans avant de mourir, vomissait parfois de la bile amère, après le réveil; il vomissait anssi de la bile noire. Cet homme ayant eu la tête fortement purgée et pendant longtemps, et ayant hu deux fois un médicament évacuant, il y eut une intermission de six mois. Il était grand mangeur, il avait le corps bilieux; ayant lutté beaucoup, il eut un s'ort frisson, la sièvre; et la maladie le prit la nuit; le lendemain, il paraissait bien portant, ainsi que le jour snivant; mais la nuit qui suivit (il avait fait le repas du soir), la maladie le saisit après le premier sommeil, et elle le tint la nuit et le jour jusqu'au dîner. Il mourut avant de reprendre connaissance; il avait des spasmes, d'abord à droite dans la face et le reste du corps, puis à gauche; quand il semblait avoir un intervalle de relâche, c'était le coma qui le tenait; et il râlait, puis survenait un accès de la maladie.

23. (Rigidité des membres; impossibilité de les étendre ou de les fléchir; une chute sur la tête guérit subitement cette affection.) Chez Eumèle de Larisse les membres inférienrs et supérieurs et les mâchoires devinrent roides; il ne pouvait ni étendre ni fléchir les membres à moins qu'un autre ne les lui fléchit ou étendît, ni ouvrir les mâchoires à moins qu'un autre ne les lui ouvrît; du reste, il n'avait rien; il ne souffrait pas; il ne mangeait que de la pâte d'orge, et il buvait de l'hydromel. Au vingtième jour, assis, il tomba à la renverse, et se frappa violemment la tête contre une pierre; aussitôt des ténèbres se répandirent sur ses yeux; peu après il se relève: il était guéri, tout était délié, si ce n'est qu'après le sommeil il ressentait, au moment du réveil, un peu de roideur dans les articulations. Il avait douze ou treize ans; il fut malade trois on quatre mois (V. note 18).

<sup>16</sup> τίσταρας CDJ, Lind. - ô vulg. - Ces trois ou quatre mois font contradiction avec ce qui est dit plus haut, qu'Eumèle fut guéri le vingtième jour; mais, peut-être, l'auteur comprend dans ces trois ou quatre mois le temps pendant lequel l'enfant conserva un peu de rigidité après le réveil.

- 24. Έν¹ Λαρίσση, παρθένος αἶμα ἐμέσασα οὐ πουλὺ, ἔμπυος γενομένη, πυρετῶν ἐπιλαδόντων, οὐκ ἀπηλλάσσετο, πρὶν τελευτῶσα ἀπέθανε τρίτῳ μηνί πρὸ δὲ τοῦ θανάτου, ἐκωφώθη τὰ οὐατα, καὶ οὐκ Ἦχουεν, εἰ μή τις πάνυ μέγα βοήσειεν πρὸ δὲ τοῦ ἐμέτου τοῦ αἵματος προησθένει.
- 25. <sup>8</sup> Έν Λαρίσση, ἐμρίπολος Δυσήριδος, νέη ἐοῦσα, όκότε λαγνεύριτο, περιωδύνεεν ἰσχυρῶς, ἄλλως δὲ ἀνώδυνος ἢν. Ἐκύησε δὲ οὐδέποτε. Ἑξηκονταέτης <sup>4</sup>δὲ γενομένη, ιδυνάτο ἀπὸ μέσου ἡμέρης, <sup>5</sup>ως ιδίνουσα ἰσχυρῶς πρὸ δὲ μέσου ἡμέρης αὐτη πράσα τρώγουσα πουλλὰ, ἐπειδλ όδύνη αὐτλν ἔλαβεν ἰσχυρρτάτη τῶν πρόσθεν, ἀναστάσα ἐπέψαυσέ τινος τρηχέος ἐν τῷ στόματι τῆς μήτρης. Ἐπειτα, ἤδη <sup>6</sup> λειποψυχούσης αὐτῆς, ἔτέρη γυνὴ, καθεῖσα τὴν χεῖρα, ἐξεπίεσε λίθον ὅσον σπόνδυλον ἀτράκτου, τρηχύν καὶ ὑγιὴς τότε <sup>7</sup> αὐτίκα καὶ ἔπειτα ἢν.
- 26. Ὁ 8 Μαλιεὺς, ἄμαζα αὐτῷ ἐπῆλθεν ἄχθος ἔχουσα ἐπὶ τὰς πλευράς, καὶ 9 κατῆξε τῶν πλευρέων, καὶ χρόνον αὐτῷ ὑπέστη πῦον κάτωθεν τῶν πλευρέων. Ὑπὸ τὸν σπλῆνα 10 καυθεὶς, ἔμμοτος ῶν, ἀφίκετο ἐς δέκα μῆνας. ἀνατμηθὲν τὸ δέρμα, ὁπὴ ἐφάνη ἐς τὸ δέρτρον ἐπὶ θάτερα ἀφίκουσα, καὶ πρὸς τὸν νεφρὸν καὶ πρὸς τὰ ὀστέα ἐπῆλθε σαπρή. Τούτου ἤ τε σχέσις τοῦ σώματος παρέλαθεν ἐπίχολος ἐοῦσα, 11 καὶ ἐν τῷ σώματι καὶ ἐν τῷ νοσήματι ἦν σηπεοων σηπεοὼν τοῦ δέρτρου 12 πουλλὴ καὶ ἄλλων σαρκῶν, ᾶς ἔδει αὐτίκα 13 ἐκδάλλειν, εἴ τις ἤδύνατο, ξηρῷ φαρμάκῳ, ἔως ἰσχύν τινα εἶχεν ὁ ἀνθρωπος:
- ' Λαρίση FGIJ. παρθένω FG. ἐμέσασα αζμα C. πουλύ DFI. πολύ vulg. - \* πκουεν Codd. - εἰσήκουεν vulg. - βοήσοι DFGHIJ, Ald. - βοήση Κ. - βοών C. - προσησθένει CFHIJK, Ald. - 3 εν Λ. αμφίπολος C. - αμφίπολος εν Λ. vulg. - λαρίση GIJ. - ουσα D. - εούση Η. - ανόδυνος C. - έξηκονταετής CH. - έξηχονταέτις D. - \* δέ om. C. - μέσης DK. - \* ώς ..... ήμέρης om. C. - ήμέρας Κ. - πουλλά D. - πολλά vulg. - ελάμβανεν Η. - άναστάσα  $H_{\bullet}$  - δ λεπ.  $IJ_{\bullet}$  - λίθου  $D_{\bullet}$  - λίθου  $vulg_{\bullet}$  - γ καὶ αυτίκα καὶ έπ.  $C_{\bullet}$  - γ καλιάς C. — <sup>9</sup> κατζοξε Ald. – πύον Codd., Ald., Frob., Merc., Lind. — <sup>40</sup> καθείς (D, cmend. al. manu) FGL. - ἀρήκετο C. - ἐς Codd., Ald., Merc., Lind. είς vulg. - δπη FGHIJK, Ald., Frob., Merc. - δτι (D, in marg., alia manu όπη, sic) L. - ήτρου, in marg. δέρτρου D. - σαπρή C. - σαπρά vulg. - ἐοῦσα II. - οὖσα vulg. — 11 κ. ἐν τ. σ. καὶ ἐν τῷ νοσήματι ἢν σηπεδών του δέρτρου C. - κ. έν τ. σ. ή σηπεδών (την σηπεδόνα, D mut. al. manu in σηπεδών sine ή, FGHIJK, Ald.) ξηρή του δέρτρου vulg.- Le texte de vulg. me paraît altéré: d'abord que fait dans ce texte èν τῷ σώματι, in corpore putredo sicca tennis intestini? In corpore est inutile; secondement greà est molencontreux, car la suite de l'observation montre que

- 24. (Phthisic.) A Larisse, une jeune fille vomit du sang, non en grande quantité; suppuration; fièvre qui ne cessa qu'avec la vie. Elle mourut au bout de trois mois; avant la mort, elle perdit l'ouïe, et elle n'entendait que si on criait trèsfort. Avant le vomissement de sang, elle était malade.
- 25. (Pierre de la matrice.) A Larisse, une domestique de Dyseris, étant jeune, souffrait considérablement dans le coît: en toute autre circonstance, elle n'éprouvait aucune douleur. Elle ne devint jamais enceinte. Parvenue à l'âge de soixante ans, elle souffrit, à partir du milieu de la journée, comme de fortes douleurs d'accouchement; avant le milieu de la journée elle avait mangé beaucoup de porreaux; prise d'une douleur plus forte que toutes les précédentes, elle se leva et sentit avec la main quelque chose de raboteux à l'orifice de la matrice. Puis, comme déjà elle tombait en faiblesse, une autre femme, introduisant la main, fit sortir par pression une pierre telle que le bouton du fuseau, et raboteuse; la malade se trouva guérie aussitôt et demeura telle.
- 26. (Fracture des côtes; abcès sinueux; mort au bout de dix mois.) L'homme de Malie, une voiture chargée lui passa sur la poitrine et lui fractura des côtes; au bout d'un certain temps il se forma, au bas des côtes, de la suppuration. Cautérisé au-dessous de la rate, et porteur d'une plaie pansée avec des tentes de charpie, il arriva jusqu'à dix mois. La peau étant fenduc, une ouverture apparut allant des deux côtés dans l'épiploon, et conduisit, par un trajet frappé de corruption, jusqu'au rein et aux os. On n'avait pas reconnu que l'habitude du corps de cet individu était bilieuse; et il y avait corruption dans le corps et dans la maladie. Corruption considérable de "épiploon et des autres chairs, qu'il fallait autant que possi-

zette plaie fistuleuse foernissait beaucoup d'humeur et que les chairs juraient en besein d'être consumées par un médicament siccatif, τρά ταρμάνο. Par ces raisons, je me suis reporté vers le texte de C, qui me paraît acceptable, pourvu qu'on ajoute un second τηπεδών, faciement omis par le copiste. — 12 πουλλή D. – πολλή vulg. — 13 έκδ. II. – 16. vulg. – ήδύνατο C. – ἐδύνατο vulg.

ἀπὸ γὰρ τῶν ὑγρῶν οὐοὲν ἐπεδίδου, ἀλλ' ἐσήπετο. ᾿Απὸ δὲ τῶν μότων ἐσχομένου τοῦ ὑγροῦ, ¹ ρ̄ῖγος ἐλάμβανε καὶ πυρετὸς, καὶ ἐσήπετο μᾶλλον ἐπέρρει δὲ αὐτῷ σαπρόν τι ὑπόμελαν δυσῶδες, πρὶν δὲ ἔπιγειρέειν ἰητρεύεσθαι, οἶον ἑκάστης ἡμέρης συγνὸν διεπέρα ἔζω. ² ἦν δ'οὐκ εὕροον. Ἐγνώσθη τὸ εἴναι ³ πορρωτέρω τὴν φύσιν τοῦ ἐδόκεε σωθῆναι καὶ διάρδοια ἐπέλαβεν.

- 27. δ Αὐτόνομος, ἐν Ὁμίλω, δ ἐκ κεφαλῆς τρώματος ἔθανεν ἐκκαιδεκάτη ἡμέρη · θέρεος μέσου, λίθω ἐκ χειρὸς βληθεὶς κατὰ τὰς ραφὰς μέσω τῷ βρέγματι. Τοῦτο παρέλαθέ με δεόμενον πρισθῆναι · ἔκλεψαν δέ τμου τὴν γνώμην αἱ ραφὰὶ ἔχουσαι ἐν σφίσιν ἐωυτῆσι τοῦ βέλεος τὸ σἰνος · ὕστερον 8 γὰρ καταφανὲς γίνεται. Πρῶτον μὲν ἐς τὴν κληῖδα, ὕστερον δὲ ἐς τὴν πλευρὴν, δούνη ἰσχυρὴ πάνυ, καὶ σπασμὸς ἐς ἄμφω τὰ βχεῖρε ἦλθεν · ἐν μέσω γὰρ εἶχε τῆς κεφαλῆς καὶ τοῦ βρέγματος τὸ ἕλκος. 'Επρίσθη δὲ πεντεκαιδεκάτη, καὶ πῦον <sup>10</sup> ἔπῆλθεν οὐ πουλύ· ἡ δὲ μῆνιγζ ἀσαπὴς ἐφαίνετο.
- 28. Παιδίσκη, εν 11 'Ομίλω, εκ τρώματος κεφαλής ώς δωδεκαέτης θνήσκει εν μέσω θέρει τεσσαρεσκαιδεκάτη ήμέρη. θύρην τις αὐτή ενέβαλε, καὶ τὸ ἀστέον κὰ καὶ ἡάγνυσιν 12 αὶ δὲ βαφαὶ ἐν τῷ εκκει ήσαν. 13 Τοῦτο ἐγνώσθη ὀρθῶς πρίσεως δεόμενον ἐπρίσθη δὲ οὐκ εἰς τὸ δέον, ἀλλ ὅσον ὑπελείφθη, πῦον ἐν αὐτῷ ἐγένετο. 'Ογὸόη, ρῖγος πυρετὸς ἐπέλαβεν εἶγε δὲ οὐκ εἰς τὸ δέον, ἀλλ' ὅσον καὶ τῶν πρόσθεν ἡμερέων, ὅτε πυρετὸς οὐκ εἶγεν. 14 Ἐνάτη δὲ τὸ λοιπὸν ἐξεπρίσθη,

<sup>&#</sup>x27; 'Pίγος CDFHJK, Ald., Frob., Merc., Lind. - β. δλαβε καὶ πυρετός επελάμβανε C. - δε αὐτῶ C. - δ' αὐτοῦ vulg. - τι om. C - ὑπόμελαν C. - δ' αὐτοῦ vulg. - τι om. C - ὑπόμελαν C. - δι ουτόμελαν FHΙΚ. - ὑπὸ μέλανι DGJ, Ald. - ² ἐν CIJΚ. - δε C. - ³ ἀποτέρω C. - νουσήματος Lind. - ἢ om. FGHJK, Ald. - ⁴ δ' δμως H. - δεάροια C. - Post δ. addit κὰν vulg. - κὰν om. C. - ἐσείλεθεν C. - ² ἀντόμολος G. - στόνομος D. - ἐν 'O. om. J. - ὁμέλω DFΙΚ. - ὁ ἐν κ. τρώματι Codd., Ald. - ἐκκαιδεκάτη J. - ἐξκαιδεκάτη C. - ις vulg. - Post ἐκαξε addit ἐν vulg. - ἐν om. Codd., Ald. - ² μευ C. - In margine σήμαινε τὸ φιλάκθες τοῦ σοροῦ H. - σρίσιν Ald., Frob., Merc., Kühn. - σρίσιν vulg. - σρίσιν Codd. - ἐωνταίτι C. - σίνος Κ. - ² γάρ μοι Η (I, punctis notatum). - κλιδοκ D, Kühn. - κλιδοκ vulg. - ² χέρε FGIJK, Ald. - πεντεκαιδεκάτη CDJ, Lind. - ιε vulg. - πόνν, ut semper infra, Codd., præter C, Ald., Frob., Merc., Lind. - ¹⁰ ἐπ. C. - ὑπ. vulg. - πουλύ DF, Lind - πολύ vulg. - μλνιξ FHIJ. - μλνιγξ GK, Ald., Frob., Merc. - ¹¹ ὁμίνω DFHIJK. - δονδεκέτις C. - ὸωδεκαετές Η. - δωδεκαείτις D.

ble faire tomber à l'aide d'un médicament siccatif, tant que le malade eut quelque force; en esset, les substances humides, loin de lui profiter, augmentaient la corruption. L'humeur étant retenue par les tentes de charpie, il survint srisson et sièvre; la corruption sit des progrès; il s'écoulait un liquide putride, noirâtre, de mauvaise odeur, tel qu'il en sortait en aboudance avant le commencement du traitement; ce liquide ne coulait pas sacilement. On reconnut que la maladie essentielle était placée plus loin que sous la peau. Quand même tout aurait été bieu sait, le patient ne paraissait pas pouvoir être sauvé, et la diarrhée le prit.

27. (Plaie de tête; lésion des sutures; trépanation tardive; mort.) A Omilos, Autonomus mourut le seizième jour d'une plaie de tête, ayant, au cœur de l'été, reçu une pierre lancée à la main au milieu du bregma dans les sutures. Je ne reconnus pas que cette lésion exigeait l'emploi du trépan; ce qui m'induisit en erreur, ce furent les sutures sur lesquelles avait porté la lésion faite par le corps vulnérant; plus tard, en effet, a chose devient évidente. Douleur très-violente d'abord à la lavieule, puis au côté; le spasme s'empara des deux bras; ar la plaie siégeait dans le milieu de la tête et du bregma. Le patient fut trépané le quinzième jeur; et il vint du pus, en prédiocre quantité; la méninge fut trouvée sans corruption.

28. (Plaie de tête; lésion des sutures; demi-trépanation; a portion d'os laissée suppure; achèvement de la trépanation; nort.) A Omilos, une jeune fille d'environ douze ans meurt, un milieu de l'été, d'une plaie de tête le quatorzième jour. uclqu'un la frappa avec une porte; l'os sut contus et frac-ré; les sutures étnient dans la plaie. On reconnut avec jus-sse le besoin de la trépanation; mais on ne trépana pas au-

<sup>&</sup>quot;τετσαρετααιδετάτη CJ, Lind. - ιδ vulg. - 12 καὶ ἐν τ. ελ. αὶ β. ἦσαν
- 13 τοῦτ' C. - πρίσιος Lind. - ες Lind. - ρτηςς Ι, Kühn - ρτηςς vulg. 
1 πυρετός Η. Lind. - καὶ π. επελάμβανεν C. - δ' C. - ες Lind. - 14 ενν.

3HIJ, Lind. - ενν. F. - ὑπερεράνη DQ.' - ή om. D. - μινίζ (sic) C. 
1 μις FGIJ. - μήνιζ Η. - μήνιγζ Κ.

καὶ ὑπεφάνη ὀλίγον πάνυ πῦον ξὸν αἴματι · καὶ ἡ μῆνιγζ καθαρή ἦν.
Καὶ ὕπνος μὲν ἐπέλαβεν · ὁ δὲ πυρετὸς ¹ αὖθις οὐκ ἢφίει · σπασμὸς
ἐἔγε τὸ ἔλκος.

- 29. <sup>3</sup> Κυρήνιος, εν 'Ομίλω, έμπυος γενόμενος την κάτω κοιλίην έκαύθη ὕστερον <sup>4</sup> εν ήμέρησι τριήκοντα τοῦ δέοντος, καὶ ἔσχεν ἐπιεικέωε, καὶ ἔζηράνθη τὸ πῦον ἐν τῆ κοιλίη. <sup>2</sup>Εν δὲ τῆ θερμοτάτη ὅρη ἐσθίων ὀπώρην καὶ ἄλλα <sup>5</sup> σιτία ἀζύμφορα, πυρετὸς ἐπέλαβε, καὶ διάβροια, καὶ ἔθανεν.
- 30. 6 Εκάσων, ἐν 'Ομίλω, ιδοπερ Τχάτερος, ιστερον ἐκαύθη, εμως δὲ ἐξηράνθη πλὴν δλίγου ἡ κοιλίη, δυσεντερίη δὲ ὑπέλαβε, καὶ βαὐτὴν ἀποφυγών, ἤσθιε τὸ πᾶν, ἔως ὅλος ἤδησε, καὶ ἐξιράγη θαὐτῷ πῦον κάτω, καὶ ἀιαβροίη, 10 καὶ ἔθανεν.
- 31. 11 Εκάσων, ἐν Ὁ μίλω, ἀπὸ ἀκαθαρσίης καὶ πονηρῆς καθάρσιος ἐς τὸ ἰσχίον ἐπέστη αὐτῷ ἀδύνη ἀξείη· καὶ 12 αὐτὴ μὲν ἀπηλλάγη, πυρετοὶ δὲ αὐτὸν ὑπέλαβον· καὶ χρόνον πουλὸν κλινοπετὴς 13 ὤν· οὐτε πίνων οὐδὲν, οὕτε διψῶν, ἀσθενής τε ὧν καὶ φρικώδης. Τούτῳ ἀφηρέθη μὲν τὸ 14 νούσημα· χρηστῶς, 15 ὡς ἔδει, τὸ σῶμα· ὡφελεῖτο δὲ ἀπὸ τῶν προσφερομένων · τελευτῶντι 16 δὲ ἐξράγη τὸ νούσημα κάτω, καὶ ἐχώρεε πᾶν ὑπὸ πουλλῆ χολῆ, καὶ παρέκοψε, καὶ ἔθανεν · ἐδόκεε δ'ὰν 17 ἐκρυγεῖν.

¹ Αυτις C. - άρίει C. - ² ἐπ. C. - ὑπ. vulg. - ἐπέλαβεν Η. - Ante ἐν addit  $\delta$   $\delta$  $\hat{\epsilon}$  πυρετ $\delta$  $\hat{\epsilon}$  κ $\hat{\delta}\theta$  $\epsilon$  $\hat{\epsilon}$  ( αὐτ $\hat{\epsilon}$  $\hat{\epsilon}$   $\hat{Q}'$  )  $\hat{\epsilon}$ ερατύνετο  $\hat{D}$ . —  $\hat{\epsilon}$ εξιοῖς  $\hat{D}$ . —  $\hat{\epsilon}$  χυρίνιος FGIJK. - χυρίνος C. - δ εν ΙΙ. - δμίλω DHIJK. - \* έν om. C. - τριήκοντα  $H. - τριάχοντα vulg. - λ <math>K. - {}^{b}$  σιτῖα  $I. - ὑπέλαθε <math>C. - {}^{6}$  ὁ ἐκάσων Q'. - δεάσων DG. - δμέλω DFHIJK. -  $^{7}$  χάτερος C. - εχὶ  $^{6}$  γε (τεΗ ) έτερος vulg. - δυσευτερία DJK. - 8 αθγάν FG. - βοθίετο ( λοθίετο FI) παν vulg. - ζοθες τὸ παν G. - δλως G. - ο αὐτὸ G. - διαρεοίη H. - διάβροια vulg. - διαρροία DIJK, Ald., Frob. - 10 και CH. - και om. vulg. — 11 δεκέτων DG. – Il y a probablement dans ce nom ου dans le précédent quelque erreur de copiste, car les deux malades portent exactement la même désignation. - δμέλω DFHIJK. - λοχύον C. έπέστη .... χρόνον om. C. —  $^{49}$  αὐτζ F. – αὐτζς D. – πολύ, I. – πολύ G. – κλινγπετάς C. - 13 γ Lind. - δεψών C - ασθενέςς valg. par une faute d'impression répétée dans Kühn - 14 νότ. Codd., Ald., Frob - 18 ώς έδει τὸ τῶμα' ωρ. θε ( δ' C , ἀπὸ Codd., Ald. - ως ἔδει ωρ. δε τὸ σωνα ἀπὸ vulg. - 40 δε έρραγη CDFHIJK. - διεβράγη vulg. -νόσημα C. - πουλίπ D. - πουλίπ vulg.άπεθανε D. -- 17 Post έκρ. addit το νότημα vulg.-- το νόσ. om. DFG (H, restit. al. manu) IJK.

tant qu'il fallait; et dans la portion d'os laissée, du pus se forma. Au huitième jour, frisson; la fièvre succéda; l'état n'était pas satisfaisant, le blessé, dans les moments où il n'y avait pas de fièvre, se trouvant comme les jours précédents. Le neuvième, on acheva la trépanation; très-peu de pus se montra avec du sang; la méninge était intacte. A la vérité il vint du sommeil; mais la fièvre ne lâcha point prise de nouveau; le spasme saisit le bras gauche, la plaie était en effet plus à droite.

- 29. (Abcès dans le ventre; cautérisation; écarts de régime; diarrhée; mort.) A Omilos, Cyrénius, ayant eu une suppuration dans le ventre inférieur, fut cautérisé trente jours plus tard qu'il ne fallait; il alla passablement; et le pus tarit dans le ventre. Mais usant, dans la saison la plus chaude, de fruits et d'autres aliments mal choisis, il fut pris de fièvre, de diarrhée, et il mourut.
- 30. (Abcès dans le ventre; cautérisation; écarts de régime; mort.) A Omilos, Hécason, comme le précédent, fut cautérisé fardivement; toutefois le pus du ventre tarit, du moins presque complétement; mais la dysenterie le prit; et, ayant réhappé de cette maladie, il mangea de tout, jusqu'à ce qu'enfin l enfla tout entier; il rendit du pus par le bas; la diarrhée urvint, et il mourut.
  - 31. (Douleur de la hanche, qui cesse et est remplacée par e la fièvre; amendement; irruption du mal sur les voies infécueres; mort.) A Omilos, Hécason, par l'esse d'impuretés et 'une purgation mauvaise: une douleur aiguë se sixa sur la anche; elle cessa, il est vrai, mais des sièvres succédèrent; t il sut longtemps alité, ne buvant pas, n'ayant pas sois, étant ible et éprouvant des frissonnements. La maladie sut enle-ée; le corps en bon état, comme il convenait, et protant de ce qu'il prenait. Mais sur la sin, la maladie sit ruption par les voies insérieures, tout sortit à cause de aboudance de la bile, il délira et mourut. Il semblait devoir chapper.

- 32. Έν Σαλαμίνι, ό περὶ τὴν ἀγκύρην περιπεσών, ἐπὶ γαστέρα <sup>1</sup> ἐτρώθη: περιωδύνεε δέ: φάρμακον δὲ ἔπιε, καὶ οὐ διεχώρησε κάτω, οὐδο ἀνήμεσεν.
- 33. Ἡ γυνὴ, ἢ ἀπέσφαζεν ² αὐτὴν, ἐπνίγετο, καὶ ἐδόθη αὐτῆ ὕστερον πολλῷ κατάποτον ἐλατήριον, καὶ ἐξεχιόρησεν αὐτῆ.
- 34. 'Ο έξ <sup>8</sup> Εὐδοίης έλθων νεηνίσχος, <sup>4</sup> πολύ κάτω κεκαθαρμένος διαλιπών, πεπαυμένος ἐπύρεσσεν· εἶτα δοκέων ἄνω δέεσθαι, ἔπιεν ἀσθενὸς, ρίζην ἐλατήριον, καὶ μετὰ τὴν πόσιν τεταρταῖος ἔθανεν, ἐκκαθαρθεὶς οὐδέν· ἀλλ' ὑπνος εἰχε, καὶ οὐκ ἢδύνατο παύσκσθαι ἡ δίψα.
- 35. Ἡ δούλη, <sup>5</sup> ἦ ἀπὸ καταπότου ἄνω μὲν ἐχώρησεν ὀλίγα, καὶ ἔπνιγε, κάτω δὲ πολλά· τῆς νυκτὸς δὲ ἔθανε, βάρδαρος <sup>6</sup> δὲ ἦν.
- 36. 'Ο Εὐδίου ἄνθρωπος, πιών ἐλκτήριον, τρεῖς ἡμέρας ἐκαθκίρετο, κκὶ ἔθανε, τὴν δὲ γεῖρκ ἔμπυον εἶγε μέγρι τοῦ ἀγκῶνος.
- 37. Ο Συμμάχου παῖς ὑπὸ χολῆς ἀπεπνίγη νύκτωρ κατκόαρθῶν, καὶ πυρετοῦ ἐπέχοντος φάρμακον δὲ <sup>8</sup> πιῶν, οὐ κατέσχεν, οὐδ' ἐκαθήρατο ἡμέρησι πρὶν ἀποθανέειν έ'ξ.
- 38. Ο παρά τὸν δρόμον οἰκέων τὴς νυκτὸς κἴμα <sup>9</sup> ἐμέσας, τῷ ὑστεραίῃ ἔθανεν, κἴμα ἐμέων πουλὸ, καὶ πνιγόμενος ἐς σπλῆνα δἐ, καὶ κάτω αίματῶδες αὐτῷ ἐχώρεε <sup>10</sup> πουλύ.
- 39. Παιδίον ύπὸ <sup>11</sup>συὸς πληγὲν τὴν γαστέρα καὶ τὸ ἦπαρ, ἀπέθανε <sup>13</sup>τἢ τετάρτη, τὸ δὲ πνεῦμα πυκινὸν εἶχε, καὶ οὐ κατενόεε, καὶ πυρετὸς εἶχεν.
- 4 Έτρωθη  $\mathbf{C}$ . διετρώθη vulg. δ' ἔπεις  $\mathbf{C}$ . διεχώρει  $\mathbf{C}$ . 2 σύτλο CDHI. αὐτλο vulg. ἐωυτλο Lind. απτάποτου  $\mathbf{C}$ . απταπότιου vulg.  $\mathbf{3}$  εὐοίκς FGHIK. 4 πολλόυ CFHIK. χολόυ pro πολύ DJ. πουλύ Lind. ἐπύρεσσευ DFGHI. ἐπύρεσευ vulg. πυρέσων  $\mathbf{C}$ . λεθευή CDFHIJK. καὶ οπι  $\mathbf{C}$ . καθαρθείς  $\mathbf{C}$ . δτόμα FI.  $\mathbf{5}$  ή HIK, Ald., Frob., Lind. ἡ vulg. δλίγο  $\mathbf{C}$ . ἐπυίνετο  $\mathbf{K}$ . πολλό  $\mathbf{C}$ .  $\mathbf{6}$  δ'  $\mathbf{C}$ .  $\mathbf{7}$  πρὸς pro τρεῖς  $\mathbf{K}$ .  $\mathbf{8}$  πιών  $\mathbf{I}$ . οὐδ' ἐκαθόρατο H. οὐδὶ καθόρατο vulg. ἡμέρκοι  $\mathbf{C}$ . –

- 32. (Plaie du ventre; évacuant.) A Salamine, celui qui tomba sur l'ancre sut blessé au ventre; il souffrait beancoup; il but un médicament évacuant, sans évacuer ni par le bas ni par le haut.
- 33. (*Plaie*; évacuant.) La femme qui s'égorgea elle-même, étouffait; on lui donna beaucoup trop tard un purgatif, qui produisit des selles.
- 34. (Selles abondantes, qui furent arrêtées; fièvre; évacuant; mort.) Le jeune homme qui venait de l'Eubée, ayant par intervalles d'abondantes évacuations par le bas, on les arrêta, et il fut saisi de fièvre; puis, paraissant avoir besoin d'être évacué par le haut, il prit un faible vomitif, une racine d'élatérion; et, quatre jours après cette médication, il mourut sans avoir rien rendu; mais il cut du sommeil, et rien ne put faire cesser la soif.
- 35. (Évacuant; mort.) La femme esclave à qui un évacuant sit rendre peu de chose par le haut et avec étoussement, mais beauconp par le bas; elle mourut dans la nuit; c'était une semme barbare.
- 36. (Suppuration de la main et de l'avant-bras; évacuant; mort.) L'homme d'Eubius, ayant bu un évacuant, fut évacué endant trois jours, et il mourut, il avait la main en suppuration [ et l'avant-bras ] jusqu'au coude.
  - 37. (État bilieux; sièvre; évacuant; mort.) Le garçon de ymmaque était étoussé par la bile la nuit en dormant et avec e la sièvre; ayant bu un évacuant, il ne le garda pas, et n'eut oint d'évacuation pendant six jours qui précédèrent sa mort.
  - 38. (Évacuation de sang par haut et par bas; mort.) L'inividu habitant près du Cours, ayant vomi du sang pendant la uit, mourat le lendemain, vomissant heaucoup de sang et uffoquant; la rate aussi fut attaquée et il ent beaucoup de sels sanguinolentes.
  - 39. (Plaiedu ventre; mort.) Un enfant blessé par un sanglier u ventre et au soie, mourut le quatrième jour; la respiration tait fréquente; il n'avait pas sa raison, et la sièvre le tenait.

- 40. ¹ O Έρμοφίλου υίος έχαμεν ήμέρας ² ενδεχα, πυρετός δὲ εἶχε, καὶ ἠσίτες, καὶ οὐχ ὑπήει τὰ σιτία: καὶ πρῶτον μὲν παρενόησε, τῆς δὲ συκτὸς ἐπαύσατο. Τῆ ³ δὲ ἐπιούση ἡ μέρη, ἄφωνος ἔκειτο ἡέγχων, ¹ διεστραμμένα ἔχων τὰ ὅμματα, πυρέσσων: πτεροῦ δὲ καθιεμένου, ἡμεσε χολὴν μέλαιναν: καὶ κλυσθέντι κόπρος ὑπῆλ•ε πουλλή.
- 41. `Αριστίωνος δούλης αὐτόματος ὁ εποῦς ἐσφαχέλισε κατὰ μέσον τοῦ ποδὸς ἔνδοθεν ἐκ πλαγίου, καὶ τὰ ὀστέα σαπρὰ γενόμενα ἀπέστη, καὶ εξήει κατὰ μικρὸν συριγγώδεα, καὶ διάβροια ἐπεγένετο, καὶ ἔθανεν.
- 42. Γυνή δγιαίνουσα, παχεῖα, χυήσιος <sup>7</sup> ένεχεν ἀπὸ καταπότου δούνη εἴχετο τὴν γαστέρα, καὶ στρόφος ἐς τὸ ἔντερον, καὶ ικοδες, πνειθμα οὲ προίστατο, καὶ ἀπορίη ζὸν δούνη καὶ <sup>8</sup> ἐμημεκεεν οὰ πουλύ καὶ ἐξέθανε <sup>9</sup>πεντάκις ὡς τεθνάναι δοχέειν καὶ οὕτε ἐμέσασα ἀπὸ ὕδατος <sup>10</sup> δὲ κατεχύθησαν ψυχροῦ ἀμφορέες ὡς τριάχοντα κατὰ τοῦ σώματος, καὶ ἐδόκεε <sup>11</sup> τοῦτο μόνον ἀφελέειν καὶ ὕστερον κάτω ἐχώρησε χολὴ συχνή ὅτε δὲ ἡ δούνη εἶγεν, οὐοὲν ἢούνατο γωρῆσαι, καὶ ἐβίω.
- 43. Αντανόρος ἀπό καταπότου, 12 έζαντης έων τάλλα, περί δὲ την κύστιν ἐδόκεεν άλγος ἔγειν ἐκαθήρατο 13 αὐτίκα όζέως πουλὺ κάθαρμα καὶ ἀπό 14 μέσης ήμέρης όδύνη ἔσχεν ἰσχυρή πάνυ ἐς την γαστέρα πνίγμα, καὶ ἀπορίη, καὶ ῥιπτασμός καὶ ήμει, καὶ ἐχώρεεν οὐδὲν, καὶ την νύκτα ἔπασχε, καὶ ὅπνος οὐκ ἐπήει. Τῆ δ' ὑστεραίη, ἐχώρεε πολλὸν, ὕστερον 15 αἶμα, καὶ ἔθανεν.

<sup>&#</sup>x27; O om. Codd., Aid. - έρμοφύλου C. - 2 ω DFGHIK. - καί πσίτες C. καὶ ήσ. om. vulg. - σετία I. - 5 δ' C. - 4 καὶ δεεστρ. Κ. - έμεσε D. - κλυσθέντε CGHK. – κλυσθέντος vulg. – δεξλθε C. – πουλλή D. – πολλή vulg. —  $^{5}$  πους K. - εσφακέλλισε D. - εξείη K. - συριγγώδη DHK. -  $^{1}$  ενέκα C. - είχε J. ώδεε C. - φόησε vulg. - ώδισε FIJK. - απορρίη C. - \* έμημέλεεν HJ. αίμημέκεεν Ald. - εμημέεσκεν, in marg. μημέκεεν (sie) C. - αζμημέκεεν sic) F1. – αξμάμένεεν (sic) D. – αξμ' ήμένεεν Κ. – αξμα ήμεσεν vulg. – πουλύ D, Lind. - πολύ vulg. - " πολλάκις Q', Lind. - οδ πολλάκις D. - Goulin ( Mémoires, 1776, p. 41), propose de lire ἀπισύσης, et, au lieu de τζυ πυσζυ, ουτ' εύπνοος ήν. - 10 θε om. G. - λ K. - 11 Post εθ. addit άρα vulg.άρα om. C. - λδύνατο C. - εδύνατο vulg. - και εδίω om. (D, restit al. manu) GIJK. - 12 έξαντήσεων FHIJK. - έξανθήσεων C. - νύκτα pro κύστιν Ald. - Foes dit que quelques mss. ont νύκτα. - 43 αὐτίκα CH. - αῦτάν vulg. - 14 μέτου CIIIK. -είχεν C.-Ante ές addit και vulg. - και om. CDFGHIK. - γαστέρα C. - ύστέραν pro γ. DFLIK. - ύστέρην vulg. - έσπέρην Lind. -νύκτα Fl. - " ἄμα Ald.

- 40. (Fièvre.) Le fils d'Hermophile fut malade onze jours; il y avait fièvre, auorexie, constipation; et d'abord il délira, mais cela cessa la nuit. Le jour suivant, il gisait sans voix, râlant, les yeux tournés, ayant de la fièvre; une plume étant introduite [dans la gorge], il vomit de la bile noire; et un lavement provoqua la sortie de beaucoup d'excréments.
- 41. (Gangrène spontanée; diarrhée; mort.) Chez la femme esclave d'Aristion le pied se sphacéla de lui-même, vers le milieu, en dedans, sur le côté; les os, frappés de corruption, se détachèrent, et ils sortirent peu à peu, tout percés de trous; la diarrhée survint; la malade mourut.
- 42. (Purgatif pris en bonne santé; accidents formidables; affusions froides; guérison.) Une femme en santé, en embonpoint, sut prise, à la suite d'un purgatif administré pour conception, de douleurs dans le ventre; tortillements dans l'intestin; elle gonsla; la respiration devint gênée; anxiété avec douleur; elle n'avait guère vomi; elle resta morte cinq sois au point de paraître avoir passé. Le vomissement par l'eau froide ne lui procura aucune relâche, pas mèric, quand la deuleur était pressante, pour la dyspnée. On lui sit des assus d'eau froide sur le corps, environ trente amphores; et cela seul parut la soulager. Plus tard elle rendit par le bas beaucoup de bile; mais quand la douleur la tenait, rien ne pouvait être rendu; elle réchappa.
- 43. (Purgatif; accidents mortels.) Antandre, à la suite d'un purgatif, n'éprouvant rien du reste, parut avoir de la douleur vers la vessie; aussitôt il rendit rapidement beaucoup d'urine; à partir du milieu du jour, une trèsforte douleur se sit sentir dans le ventre; étoussement, anxiété, jactitation; il vomissait, ne rendait rien par le bas; il scussrit la nuit, et le sommeil ne vint pas. Le lendemain il rendit beaucoup par le bas, du sang en dernier lieu, et il mourut.

- 44. Τῷ Ἀθηνάδεω παιδὶ 'ἄρρενι, τῷ φαγεδαινωθέντι, δολον δ ἐν ἀριστερᾳ κάτω, ἀνω δὲ δ ἐν δεξιᾳ. ² τὸ οὖς τὸ δεξιὸν ἐνεπύησεν, οὐκ ἔτι ἀλγέοντος.
- 45. Ο σχυτεύς, <sup>3</sup> χάσσυμα χεντων, δπητίω ἐκέντησεν <sup>4</sup> ἔαυτὸν ἐπάνω τοῦ γούνατος ἐς τὸν μηρὸν, χαὶ ἔδαψεν ὡς δάκτυλον. Τούτῳ αἶμα μὲν οὐδὲν ἐβρύη, τὸ δὲ τρῶμα ταχὸ ἔμυσεν, ὁ δὲ μηρὸς ὅλος ἐμετεωρίζετο, χαὶ διέτεινεν ὁ μετεωρισμὸς ἔς τε τὸν βουδῶνα χαὶ τὸν χενεῶνα· οὐτος τῆ τρίτη <sup>5</sup> ἀπέθανεν.
- 46. 6 Ο δὲ παρὰ τὸν βουδῶνα πληγείς τοξεύματι, δν ήμεῖς ἐωράκαμεν, παραδοζότατα ἐσώθη: οὕτε γὰρ ἀκὶς ἔξηρέθη (ἦν γὰρ ἐν βάθει
  λίην), οὕτε αίμορβαγίη οὐδεμίη ἐγένετο ἀξίη λόγου, οὕτε φλεγμονὴ,

  οὕτε ἐχώλευσεν. <sup>8</sup> Τὴν δὲ ἀκίὸα, ἔστε καὶ ἡμεῖς ἀπηλλασσόμεθα,
  ἐτέων ἐόντων ἔξ, εἶγεν ὑπενοείτο δὲ θ τούτω μεσηγὸ τῶν νεύρων
  κεκρύφθαι τὴν ἀκίδα, φλέδα τε καὶ ¹ο ἀρτηρίην οὐδεμίην διαιρεθῆναι.
- 47. 'Ο πληγείς όξει βέλει ές τούπισθεν μικρον κάτω τοῦ τραχήλου, το μὲν <sup>11</sup> τρῶμα έλαβεν οὐκ ἄξιον λόγου ἐσιδεῖν· οὐ γὰρ ἐν βάθει ἐγένετο. Μετὰ δὲ οὐ πολλον χρόνον, ἐξαιρεθέντος τοῦ βέλειος, ἐτιταίνετο ἐς τοὕπισθεν ἐρυσθεὶς ὡς οἱ ἀπισθοτονικοί· καὶ αἱ γένυες ἐδέδεντο· καὶ εἰ τι ὑγρὸν ἐς τὸ στόμα λάβοι, καὶ ¹² τοῦτο ἐγχειροίη καταπίνειν, πάλιν ἀνέκυπτεν ἐς τὰς ρῖνας, καὶ τὰ λοιπὰ αὐτίκα ἐκακοῦτο, καὶ ¹² δευτέρῃ ἡμέρη ἔθανεν.
- \* Άρρεν FJ. δδόντων D. άριστερὸς pro εν άρ. D. ό Lind. τὸ pro ὁ vulg. - Voy. le passage correspondant Ép. ιν, 19. - 2 τὸ C, [καὶ τὸ] Lind. - τὸ om. vulg. - οὐκέτε DK. - 3 κάσσυσ μα Η. - ὁπετίο JL. - ἐν τῷ ήπητίω C. - εν τω όπιτίω DHIK. - ο (sic) επί τω πιτίω F. - ό επί τω πιτύφ vulg. - Heringa, ib. p. 55, avait déjà, à l'aide de L, trouvé la vraie leçon donnée aussi, comme on voit, par J. — \* έχυτὸν C, Lind. αύτον DIII. - αύτον vulg. - γούνατος CDFIJK. - ώς δμηρος (sic) pro ές τον μ. C. - METEMPIZETO C. - 5 EDANEN C. - 6 DE C. - TIE PRO D DE Vulg. - EMPANELMEN CIJ. – παραδοξώτατα FG , Frob. –  $^{7}$ ούτ C. – εχρίζετε C. —  $^{8}$  την δε ά. ές τε καί ή. ἀπηλλασσόμεθα, έτ. δυτων έξ είχεν C. – την δε ά. (μη DHIJK) εύρΙσκοντες ή, ἀπηλλαττόμεθα (ἀπηλλαττόμεθα D) έτι έόντι έξ ἀρ' οῦ περ ἐτρώθη vulg. — ° τοίτω CDFIIIJK. - τούτο vulg. - Ante την addit κατά (καί Chouet) vulg. - κατά me paraît à supprimer. - 10 ἀρτηρίην Η. - ἀρτιρίην G. - άρτηρίαν volg. - ουδεμίην CDII. - ουδεμίαν volg. - " τραύμα D. εσιδείν CK. - είπιδείν vulg. - ἐτειταίνετο C. - είς CDFHK. - γέννυες DGK. \*\* τοῦτ' C. - εγχειρές Ald., Frob. - καταπρένειν C. - ανέκοπτεν CDFHIJK. - privac IJK . Lind., Kühn. - privac vulg. - 13 3 DGK.

- 44. (Ulcération phagédénique de la bouche. Ép. 1v, 19.) L'enfant mâle d'Athénadès étant affecté d'ulcération phagédénique, la dent du bas à gauche et la dent du haut à droite; l'oreille droite suppura au moment où il ne souffrit plus.
- 45. (Plaie de la cuisse par instrument piquant; probablement lésion de l'artère ou de la veine; mort.) Le cordonnier, perçant une semelle, se piqua, avec l'alène, au-dessus du genon dans la cuisse; l'instrument pénétra d'un doigt environ. Il ne s'écoula pas de sang, et la blessure se ferma bientôt; mais la cuisse cutière se tuméfia, et la tuméfaction s'étendit à l'aine et au flanc. Ce blessé mourut le troisième jour.
- 46. (Plaie de l'aine; le pointe de la stèche reste perdue dans les chairs.) Mais celui qui fut blessé d'une stèche dans l'aine, et que nous avons vu, su sauvé de la saçon la plus inattendue; ni la pointe ne sut extraite (elle était trop prosondément logée), ni une hémorrhagie de quelque importance ne survint, ni la plaie ne s'enslamma, ni le blessé ne demeura estropié. Au moment où nous partimes, il avait encore cette pointe, et cela depuis six ans; on pensait qu'elle était cachée entre les parties tendineuses, et que ni veine ni artère ne surent divisées.
- 47. (Plaie à la région postérieure du cou; convulsions; mort.) Celui qui fut blessé d'un trait aigu en arrière un peu au bas du con, avait une plaie en apparence sans importance, car elle ne pénétrait pas en profondeur. Mais au bout de quelque temps, le trait ayant été retiré, le blessé fut saisi de contractions en arrière semblables à celles de l'opisthotonos; les mâchoires devinrent rigides; s'il prenait quelque liquide dans la bouche et qu'il s'esforçât de l'avaler, le liquide revenait par les uarines, et aussitôt les autres accidents s'aggravaient; il mourut le second jour.

- 48. Νεηνίσκος δόδο <sup>1</sup> τρηχείην τροχάσας ήλγες την πτέρνην, μάλιστα τὸ κάτω μέρος, ἀπόστασιν δὲ ὁ τόπος οὐα ἐλάμβανεν οὐδεμίην ὡς στενυγρὸς ὧν ἀλλὰ τεταρταίω τε ἐόντι αὐτῷ ἐμελαίνετο πᾶς ὁ τόπος ἄχρι τοῦ ἀστραγάλου καλεομένου καὶ τοῦ κοίλου τοῦ κατὰ τὸ στῆθος τοῦ ποδὸς, καὶ τὸ μελανθὲν οὐ περιεββάγη, ἀλλὰ πρότερον ἐτελεύτα τὰς πάσας <sup>2</sup> δὲ ἐβίου ἡμέρας ἀπὸ τοῦ δρόμου εἴκοσιν.
- 49. 'Ο δὲ ἐς τὸν ὀρθαλμὸν πληγεὶς ἐπλήγη μέν κατὰ τοῦ βλεφάρου, ἔδυ <sup>3</sup> δὲ ἡ ἀκὶς ἱκανῶς ὁ δὲ ἀθὴρ προσυπερεῖχεν. Τμηθέντος <sup>6</sup> τοῦ βλεφάρου, ἤρθη πάντα οὐδὲν φλαῦρον ὁ γὰρ ὀρθαλμὸς διέμεινε, καὶ ὑγιὴς ἐγένετο ζυντόμως · αἶκα <sup>8</sup> δὲ ἐβρύη λαῦρον, ἱκανὸν τῷ πλήθει.
- 50. Ἡ παρθένος ἡ καλὴ ἡ τοῦ Νερίου ἦν μὲν <sup>6</sup> εἰκοσαέτης, ὑπὸ δὲ <sup>7</sup> γυναίου φίλης παιζούσης πλατέη τῷ χειρὶ ἐπλήγη <sup>8</sup> τὸ κατὰ τὸ βρέγμα, καὶ τότε μὲν ἐσκοτώθη, καὶ ἄπνοος ἐγένετο, καὶ ὅτε ἐς οἶκον ਜλο καὶ ἀκυνος ἐγένετο, καὶ ὅτε ἐς οἶκον πλο καὶ ἀκυνος ἀμφὶ τὸ πρόσωπον ἦν. <sup>9</sup> Ἑβδομαίη ἐὲ ἐούση, ἀμφὶ τὸ οὖς τὸ ἐεξίὸν πῦον ἐχιώρησε δυσῶδες, ὑπέρυθρον, πλεῖον κυάθου, καὶ ἔὸοζεν ἄμεινον ἔχειν, καὶ ἐκουφίσθη. Πάλιν ἐπετείνετο τῷ πυρετῷ, καὶ κατεφέρετο, καὶ ἀναυδος ἦν, καὶ τοῦ προσώπου τὸ δεξίὸν μέρος <sup>10</sup> εἴλκετο, καὶ δύσπνοος ἦν, καὶ σπασμὸς, <sup>11</sup> καὶ τρομώδης ἦν, καὶ γλῶσσα κατείχετο, <sup>12</sup> καὶ ὁ ὀθαλμὸς καταπλήξ. <sup>13</sup> ἐνάτη ἔθανεν.
- 51. Ὁ <sup>14</sup> Κλεομένεος παῖς χειμῶνος ἀρξάμενος, ἀπόσιτος, ἀνευ πυρετοῦ ἐτρύχετο, καὶ ἤμεε τὰ σιτία καὶ φλέγμα · δύο μῆνας ἀσιτίη παρείπετο.
  - 52. Το μαγείρο εν 15 Ακάνθο το κώφωμα έκ φρενίτιδος εγένετος
- ¹ Τραχείαν CH. τραχείαν vulg. Ante τροχ. addunt πορευόμενος DFGHIJKLQ'.- Glose passée dans le texte.-ξυνάγων ύγρον pro στ ὧν vulg.- Le texte ne me donnant pas de sens, j'yai substitué une conjecture. ² δ'C. ἐθω Η. τοῦ αm. Frob. εἴκοσιν ἀπό τοῦ δρόμου C. κ ΗΚ. ³ δ' C. ὰθὰρ Lind. αἰθὰρ vulg.- Correction évidente, indiquée par Foes et suggérée tant par le sens que par le Gl. de Galien, qui attribue ἀθὰρ ὰ Βρ. ν. προσυπερᾶχε C. ⁴ τοῦ CDHIJKQ', Lind. τοῦ αm. vulg. ⁵ δ' C. λάθρον Η. ὅ εἰκοσκετὰς CDH. εἰκοσκετὰς Lind. D'apres Galien De dieb. erit., 11, 4, in inc, le nombre total des malades dans le cinquième livre est de cinquiante. Il y en a beaucoup plus dans ce livre tel que nous l'avons. A la vérité, les malades suivants figurent tous dans le septième livre, excepté le § δ6. † γυνακιός Κ. πλατείη Lind. ὅ το αm. FGHIJK, Ald., Lind. ὅ ἐξθόμη Codd. δὲ οm. C. ἱν ἀλκοῦτο C. ⁴¹ καὶ αm. C. ἐπείχετο C. ⁴² καὶ σm. C. ἐπείχετο C. ⁴² καὶ σπείχετο C. ⁴² καὶ σπείχετο C. ⁴² καὶ σπείχετο C. ⁴² καὶ σπείχετο C. ⁴² καὶ σπείχ

## DES ÉPIDÉMIES.

- 48. (Gangrène du talon; mort.) Un jeune homme ayant couru sur un chemin raboteux soussirit dans le talon, surtout à la partie insérieure; ce lieu était trop resserré pour recevoir aucun dépôt; mais, au quatrième jour, tout l'endroit se noircit jusqu'à l'os nommé astragale et jusqu'au creux de la plante du pied; la partie noircie ne se sépara pas, le malade mourutauparavant; il vécut vingt jours en tout après sa course.
- 49. (Plaie de l'œil.) L'individu blessé à l'œil reçut le coup à la paupière, et la pointe pénétra avant; mais le crochet du fer était dehors. La paupière ayant été incisée, tout se gonfla; mais il n'y eut point de mal : l'œil fut conservé, et le blessé guérit promptement; il s'écoula du sang en assez grande quantité.
- 50. (Commotion cérébrale; sortie de pus par l'oreille; mort.) La jeune fille, la belle, enfant de Nérius, était âgée de vingt ans; elle fut frappée du plat de la main ou bregma, en jouant, par une jeune semme de ses amies; sur l'instant elle perdit la vue et la respiration; lorsqu'elle sut rentrée chez elle, la sièvre la saisit aussitôt; douleur de tête et rongeur du visage. An septième jour, il s'écoula, à l'oreille droite, du pus sétide, rougeâtre, plus d'un cyathe (O litre, 045); elle sembla se trouver mieux; soulagement. Dereches la sièvre devint intense; somnolence; perte de la parole; la partie droite de la face était contractée; il y avait dyspnée, spasme, tremblement; la langue était gênée, et l'œil sixe. Le neuvième jour, elle mourut.
- 51. ¿Dépérissement sans sièvre. Ép. vn., 70.) Le garçon de Cléomène commença à être malade dans l'hiver; anorexie; il dépérissait sans sièvre; il vomissait les aliments et de la pituite; l'anorexie persista deux mois.
  - 52. (Surdité. Ep. v11, 71.) Le cuisinier à Acanthos devint

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Κ) εομένεω vulg. - κλεομενέω DFJK. - Κ) εομένεος Lind. - έμες FGIJK, Ald. - έμες Ε D. - σετία Η. — <sup>15</sup> ἀκόνθω (D, α supra lin. al. manu) FGIK, Ald. - Cornarius et Foes rendent ἀκάνθω par in spina; mais ce mot avec ce sens n'est pas gree. Il s'agit ici d'une ville. - κύγωμα vulg. - κύγωμα est une correction proposée par Reinesius, Epist. vu, p. 362; elle est plausible, et elle me parait appuyée par le rapprochement d'une observation analogue, Ép. v. 66.

τούτω φαρμαχοποσίη οὐδεμίη <sup>1</sup> ξυνήνεγχεν, οἶνος δὲ μέλας καὶ ἀρτοσιτίη λουτρῶν ἀπέγεσθαι, καὶ ἀνατρίδεσθαι <sup>2</sup> λείως, θάλπεσθαί τε μὴ πολλῷ πυριήματ, ἀλλὰ πρηέως.

- 53. <sup>8</sup> Τῆ Σίμου τὸ τριηχοσταῖον ἀπόφθαρμα: πιούση τι ἢ αὐτόματον τοῦτο ξυνέθη: πόνος: 'έμετος χολωδέων, πολλῶν, ὡχρῶν, καὶ πρασοειδέων, ὅτε πίοι: σπασμὸς εἶχε, γλῶσσαν κατεμασσατο. Πρὸς τεταρταίην εἰσῆλθον: <sup>5</sup> καὶ αὐτῆ ἦν ἡ γλῶσσα μεγάλη, μέλαινα: τοῖν ἀθθαλμοῖν <sup>6</sup> οὲ τὰ λευκὰ ἐρυθρὰ ἦν: ἄγρυπνος: <sup>7</sup> τῆ τετάρτη δὲ ἔθανεν ἐς νύκτα.
  - 54. 8 Ο δρίγανος δωθαλμοίσι κακόν πινόμενος, καὶ δδούσιν.
- Σωνήν ἔβρηζεν· αι θέρμαι λεπτότερον ἔσχον · περιεγένετο.
- 56. Πυθοκλῆς τοῖς κάμνουσιν 12 ΰδωρ, γάλα πολλῷ τῷ ὕδατι μιγνὸς, ἐδίδου.
- 57. 13 Χιμέτλων, κατασχάν, άλεαίνειν τοὺς πόδας, 16 ώς δὲ μάλιστα ἔκθερμαίνειν πυρί καὶ ὕδατι.
- 58. <sup>3</sup>Οφθαλμοῖς, <sup>15</sup>ὦσἱ πονηρὸν, ή φακή· ὀπώρη, <sup>16</sup>τὰ γλυκέα, καὶ λάχανα· τοῖσι δὲ περὶ ὀσφὸν καὶ σκέλεα καὶ ἰσχίον ἀλγήμασιν <sup>17</sup> ἐκ
- ' Ξ. C., Lind. σ. vulg. ἀρτοσιτίης FK. και λουτρών CFHK. -- λουτρών  $[\tau \varepsilon]$  Lind. — \* λίην CH. – μή C. – μήτε vulg. – πολλών πυρήνους pro πολλώ π. C. — \* τισίμου τὸ τριακοσταίον ἀπόρθαρμα πιούση τι Α αθτόματον τουτο ξυνέβη C. - τη κατά το είνοστον της ήλικίης απόρθαρμα πιούση ξυνέθη vulg. - \* [καί ] έμ. Lind. - πίοι CDHK. - πίη vulg. - πίοις FIJ. – κατεμασάτο DIII. —  $^5$  καὶ αυτή ην ή om. C. —  $^6$  δὲ om. C. —  $^7$  τή om. C. - δ DFGHIK. - νύκτα FI. - \* δ om. C. - δρίγανοι sine δ D. γενόμενος vulg., par une faute d'impression répétée dans Kühn. - πενόμενον C. - πινομένοι D. - πινομένος om. Κ. - \* [καί] β. Lind. - βιπτασμόν vulg. - ήμεεν Κ. - νύκτα Fl. -- 10 τὰ D. - τὰ om. vulg. - ἡέγχος C, Lind. - 11 υπτιος Κ. - χλιηροί πόδες C. - πη δε χλιηρή Κ. - λεπτότεραι CGHIJK , Ald - περιεγένοντο Κ. - 12 δδωρ DFGHIJK , Ald. - δδωρ om. vulg. - τῶ Codd. - τῷ om. vulg. - 15 χυμέτλων Η. - κατυσχάν CH, Lind. κατασπάν vulg. – άλεείνειν Ald. – έλεκίνειν C. – [καί] άλεκίνειν Lind. – \*\* ώς δε C. - διδε vulg. - ὁ δε II. - καὶ ώστε Lind. - 15 ώσι H. - ώσει C. ώς 7 vulg. (om. Lind.) - πονηρός D. - ή om. C. - 16 ή γλυκείη Lind. -

## DES ÉPIDÉMIES.

sourd à la suite d'une phrénitis; aucune purgation ne lui était avantageuse; ce qui lui convenait, c'était de boire du vin rouge pur, de manger du pain, de s'abstenir de bains, de se frotter doucement et de faire des fomentations non avec heaucoup d'eau, mais modérément.

- 53. (Avortement; inflammation intérieure; mort. Ép. vn, 74.) La femme de Simus, avortement au trentième jour; cela arriva à la suite de quelque abortif, ou spontanément. Douleur; vomissement de matières bilieuses, abondantes, jaunes, porracées, quand elle buvait; elle avait des spasmes; elle se mordait la langue. Je la visitai au quatrième jour; la langue était grosse, noire; le blanc des yeux était rouge; insomnie. Elle mourut le quatrième jour dans la nuit.
- 54. (De l'origan. Ép. vii, 76.) L'origan en breuvage est mauvais pour les yeux et pour les dents.
- 55. (Chute; vomissement de sang; guérison. Ép. vn., 77.) La jeune fille qui fit une chute du haut du précipice, perdit la voix; jactitation; elle vomit la nuit beaucoup de sang, d'autant plus abondamment qu'elle était tombée sur le côté gauche; elle avalait difficilement l'hydromel; râle, respiration fréquente comme celle des mourants; veines du visage tendues; décubitus sur le dos; pieds chauds; fièvre faible; perte de la voix. Le septième jour, la voix se fit entendre; la chaleur devint moindre; guérison.
- 56.(*Le médecin Pythoclès*. Ép. v11, 75.) Pythoclès donnait de l'eau aux malades, mélant du lait à beaucoup d'eau.
  - 57. (Des engelures. Ép. v11, 76.) Pour les engelures, scaisier, teuir chauds les pieds, les échausser autant que possible vec du seu et de l'eau.
  - 58. (Des yeux; des oreilles; des douleurs lombaires. Ép. vu, 76.) Pour les yeux, pour les oreilles, les leutilles sont manyai-

bangement pris à Cornarius, qui a fructus pomerum dulces. – καὶ τὰ κχ. Lind. – ἐστὰν D, Lind. – ἐστὰν vulg. — <sup>17</sup> ἐκπένων pro ἐκ π. Ald. – καταιωνέν HJ. – καταιωνέν Lind. – καταιωνέν C (D, ω supra e al. manu), βῦhn. – καταιωνέν vulg. – καταιων L.

πόνων, θαλάσση, όζει, θερμοΐσι καταιονῆν, καὶ σπόγγους βάπτοντα <sup>1</sup> πυρίῆν, ἐπικαταλεῖν ὸὲ εἰρίοισιν οἰσυπηροΐσι καὶ ῥηνικοῖσιν.

- 59. <sup>2</sup> Των γναφέων οι βουβώνες έφυματούντο σκληροι και ἀνώδυνου, και περί ήθην και ἐν τραχήλω, διμοια, μεγάλα τυρετός. πρόσος πεγένοντο. γλώσσα ξηρή. <sup>5</sup> δίψα ύποχωρήσιες αι κάτω χαλεπαί εδονούν.
- 60. Ο την κεφαλην ύπο Μακεδόνος λίθω πληγείς εξπεσεν τρίτη άφωνος ην άλυσμός πυρετός οὐ πάνυ λεπτός σφυγμός εν κροτά άφωνος ην άλυσμός πυρετός οὐ πάνυ τε καὶ ὑπὸ ἡῖνα καὶ ἄχρις ἀφθερεῶνος, καὶ ἔθανεν.
- 61. Ο 8 Αλνιήτης εν θ Δήλω ακοντίω πληγείς όπισθεν τοῦ πλευροῦ κατά τὸ άριστερὸν μέρος, τὸ μὲν ελκος 10 ἄπονος τρίτη δὲ γαστρὸς δοῦνη δεινή τοὺς ὑπεχώρεε τκλυσθέντι δὲ, κόπρος ἐς νύκτα 11 οὐ κόπος διαλιπών. "Εδρη 12 ἐς τὰς ἔζύας 13 τετάρτη, καὶ ἐς ἤβην καὶ

' Πυριήν C. - οἰσιπηροϊσι Ald., Frob., Merc. - ὑσοιπηροϊσι Κ. - ή συπηροϊσιν C. - οίσι πηροϊσι FGIIIJ. - βηνίκασι C. - βηνικαΐσι FGHIK, Lind. - τυρηνικοίσιν sine καί (D, al. manu τυρρηνικοίσιν) J. - τυρρηνικοίσιν LQ'. - \* τῶ γναρέω (sic) DFJ, Ald., Frob., Merc. - κναρέων C. -° δέ pro μέν C. - βαχώδης vulg. - βλαχώδης DFG (Η, mut. al. manu in βληχρώδης). - χολώδης J. - \* τρίτη ( y FGHIJ; τρίτω CDL, Lind.) μηνί (ή L) τετάρτω (δ DFGHIJK) vulg. - Bankroft (An Essay on yeltow fever, p. 374), propose de lire τρίτη μέν ή τετάρτη; correction évidente. - ε δτρα FGI. - υποχωρήσητες C. - υποχωρήσεις vulg. - αί om. C. - ἐκάστω pro αί κ. Lind. - ἔθανεν DFGHIJ, Frob., Merc. - 6 καὶ έπεσεν Codd., Ald. - άλυσμός C (D, post άλ. addit ἀπορία, διπτασμός, άμπγανία ) J.-οῦ πάνο λεπτὸς C, Lind. - λεπτὸς οῦ πάνο vulg. - La ponctuation que je suis ici s'appuie sur le passage parallele Ep. vu. - σφορμός FGIJK. - οὐδόλως vulg. (οπ. C). - οὐδ' δίως FIK, Lind. - ἀτρεμέως C. - ἀτρεμέας vulg. - οδο' ἀτρέμιζεν Lind. - Peut-être faut-il ἀτρεμαΐος. - 1 δ bFGHIK. - ρίνα CFG, Ald. - άχρι C. - Les traducteurs ponctuent ἐκινέετο' νοτίς κτλ.; faisant rapporter ἐκινέετο au blessé. Mais évidenment le sujet de ce verbe est νοτές. - 8 αἰντήτης C, Lind. - ἐντήτης vulg. -Airiáτης, dit le Gl. de Gal., habitant d'Ænos, ville de Thrace. - 9 ίδίω pro Δ. Codd., Md., Prob., Merc. - αχουτι G. - 10 απονου DJK. - δεινή om. C. - καυσθέντε pro ελ. CFGHIJ. - καυθέντε D. - νύκτα FI. - 11 καΙ ο πόνος διέλιπεν Lind. — 12 εἰς (ἐς C) τοὺς ὅρχιας vulg. - [ἔζιεν] ἐς τοὺς Sextes Lind. - Heringa, p. 57, a très-bien corrigé et interprété ce passage, lisant rue dervius, et expliquant soon par fixation de la douleur. Je préfère

ses; des fruits, des choses douces, des légumes verts. Pour les douleurs des lombes, des jambes, des hanches, qui résultent de fatignes, faire des affusions chaudes avec l'eau de mer et le vinaigre, et, mouillant des éponges, faire des fomentations; maintenir ces éponges avec deslaines en suint et des peaux d'agneaux.

- 59. (Tumeurs dans les aines et au cou; observation fort obseure. Ép. vii, 81.) Chez les foulons, des tumeurs durcs et indolentes se développèrent dans les aines; des tumeurs semblables et grosses survinrent au con; fièvre; dès auparavant ils avaient de la toux. Le troisième ou le quatrième jour, le ventre se fondit; des chaleurs survinrent; langue sèche; soif; déjections fâchenses; ils moururent.
- 60. (Plaie de tête; mort. Ép. vii, 32.) L'individu blessé à la tête d'un coup de pierre par un Macédonien tomba; le troisième jour il avait perdu la voix; jactitation; fièvre, pas trèsforte; léger battement dans les tempes; il n'entendait absolument rien; il n'avait pas sa raison, et était agité; mais le uatrième jour il survint de la moiteur autour du front, sous e nez et jusqu'au cou, et il monrut.
- 61. (Plaie pénétrante de l'abdomen; mort. Ép. vii, 33.) 'homme d'Ænos, à Délos, blessé d'un javelot dans le côté en rrière, à gauche, ne souffrait point dans la plaie. Le troisième ur, douleur violente du ventre; il n'allait point à la selle;

ulement (ce qui ne change rien au sens) ίξύας à δορθας, ίξύς étant us employé au pluriel que δορθς par les Hippocratiques. Cette correct permet d'expliquer complétement une glose d'Érotien: Ἑδραίως) αχεῖος ἐν γ, ἐπιμόνως, Ἐπικλῆς δὲ ἐγκαθίσματι χρόνιον καὶ ἐπίμονον. ἐκάροι δὲ, ὡς οῖμαι, ἀμαρτάνουσιν: suit sa propre explication. J'ai, t. III, 204, note 11, en examinant cette glose pour un autre objet, montré îl fallait lire (avec un ms. d'ailleurs) ἐπιμονον dans l'explication de Bacchius, et ἐγκάθισμα χρόνιον καὶ ἐπίμονον. dans celle d'Épiclès. La se se traduira dès lors: « Ἑδρα, d'après Bacchius, persistance; d'après iclès, fixation durable et persistante; tous deux, à mon avis, se mpent, etc. » On voit que ni Racchius ni Épiclès ne se sont trempés, qu'ils ont expliqué ἔδρα de cet endroit de Ép. v, tandis qu'Erotien tplique le ἔδρα De l'Office du médecin, t. III, p. 282, l. 4, puis le ἔδρα s plaies de tête, t. III, p. 204, l. 8. — 13 δ K. - ½ς Lind. - ½ς om vulg. ξε est donné par le passage parallèle Ép. vii.

κοιλιην πόνος <sup>1</sup> καταιγίζων· ἀτρεμέειν οὐκ ἢδύνατο· <sup>2</sup> χολώβεα ἤμεσε κατακορέα· ὀρθαλμοὶ, <sup>3</sup> οἶοι τῶν λειποθυμεόντιον, Μετὰ τὰς <sup>1</sup> πέντε δὲ ἐτελεύτησεν· θέρμη λεπτή τις ἐνῆν.

- 62. Τῷ δὲ καθ' ἦπαρ πληγέντι δακοντίφ εὐθὺς τὸ χρῶμα κατεχύθη νεκρῶδες· τὰ ὄμματα κοίλα· ἀλυσμός· δυσφορίη· ἔθανε πρὶν ἀγορὴν λυθῆναι, ἀμ' ἡμέρη πληγείς.
- 63. Τἢ Πολεμάρχου, <sup>c</sup>χειμῶνος, κυναγχικἢ, οἴδημα ὑπὸ τὸν βρόγχον, πουλὺς πυρετός · ἐφλεβοτομήθη · ἔληξεν ὁ πνιγμὸς ἐκ τῆς φάρυγγος ὁ πυρετὸς παρείπετο. Περὶ <sup>7</sup> πέμπτην, γούνατος ἄλγημα, οἴδημα τοῦ ἀριστεροῦ · καὶ κατὰ τὴν καρδίην ἐδόκεξ τι <sup>8</sup>ξυλλέγεσαι αὐτἢ, καὶ ἀνέπνεεν ὡς ἐκ τοῦ βεβαπτίσθαι ἀναπνέουσι, καὶ ἐκ τοῦ στήθεος ὑπεψόφεεν, ὥσπερ αὶ <sup>6</sup>ἐγγαστρίμυθοι λεγόμεναι · τοιοῦτό τι ξυνέβαινεν. Περὶ <sup>10</sup> ἐἐ τὰς ἔπτὰ ἢ ἐννέα, ἐς νύκτα κοιλίη κατεβράγη · ὁγρὰ πουλλὰ κακὰ νομιζόμενα · <sup>11</sup> ἀφωνίη · ἐτελεύτησεν.
- 64. 12 Υποχαθαίρειν τὰς χοιλίας χρὴ ἐν τοῖσι νουσήμασιν, ἐπὴν πέπονα ἢ, τὰς μὲν χάτω, ἐπὴν ίδρυμένα ἴόης, 13 σημεῖον, ἢν μὴ ἀσώδεες ἢ χαρηβαριχοὶ ἔωσι, καὶ ὅταν αἱ θέρμαι πρηύταται, ἢ ὅταν χήγωσι μετὰ τοὺς παροζυσμούς, τὰς δὲ 15 ἄνω, ἐν τοἰσι παροζυσμοῖσι. τότε γὰρ αὐτόματα μετεωρίζεται, ἐπὴν 13 ἀσώδεες καὶ χαρηβαρέες καὶ ἀλύμντες ἔωσιν.
- 65. Έχι 16 πτώματος τρωθέντος πήγεως, ἐπὶ σφακελισμῷ πυοῦται: πεπαινομένου δὲ ἦὸη, γλίσγρος ἰγὼρ ἐκθλίβεται, ὡς καὶ Κλεογε-
- \* Καταιγίζων Lind. -- κατείχε (κατέσχει ει (sic) C; κατέχει DFGIJK) ζών vulg. - La correction est donnée par le passage parallèle d'Ép. vu. Heringa a, avec sa sagacité habituelle, rapporté à cet endroit-ci la glose d'Érotien, πόνος καταιγίζων. - 2 ου χολώδεα C. - κυτακόρεα CDFGIK. - 3 οί C. λειπ. CDHJ, Lind. - λιπ. volg. - 4 ε DFGIIIK. - δέ om. C - μετά δέ τ.  $\pi$ . Lind. — \* ἄχοντε CDFHIJKQ'. - άλυσμός D. - άλυσμών C. - ληθέναι C. -6 χυμώνος C, in marg. περί κυνάγχης. - πουλύς CD, Lind. - πολύς vulg.-¹ε GK. - [xxi] σίθημα Lind. - τον om. C - έθέκεε D. - έθέκει vulg. έρη C. - 8 ξ. C, Lind. - σ. vulg. - ανέπλεεν C. - υποβόμεεν C. - θένγ. FIIIK. - TOLOGOTOV Lind. - " ož om. (D, restit. al. manu), Lind. - 54 ο DFGHIK. - νύκτα Fl. - κατερράγη κοιλίη Κ. - πουλλά D. - πούλά vulg. -χακά πολλά CHiK. — 11 ἄδ' (ἄδ' om. C; ά δ' έν FHJ; ἥ δ' έν DGIK, Ald.) αρωνίη vulg. — 18 απ. DQ'. - χρή οιπ. G. - νοσήμασον CK. - έπ' ήν G. έπὰν vulg. - ίδρωμένα C. -  $^{45}$  σημεία K. - άσσώδεις K. - άσσώδεις D. - οί pro ή C. - έωτι C. - προύταται Codd., Lind. - προύταται volg. -\*\* ἀνωθεν DFGHIJK. - παρωξυσμοΐσι C. — \*\* άσσι Κ. - ἔωσιν Κ., Lind. -Size vulg. - 16 τρώμοτος (D. emend. al. manu) J. - τάχεως CFGHIK.

un lavement amena des exeréments dans la nuit; la douleur n'avait pas d'intermis ssion. Douleur siégeant dans les lombes le quatrième jour, et envahissant avec violence le pubis et le ventre; il ne pouvait rester en place; il vomit des matières bilieuses foncées; les yeux comme chez ceux qui s'évanouissent; il mourut après cinq jours; il y avait une légère chaleur.

- 62. (Plaie du foie; mort. Ép. v11, 31.) Chez l'individu blessé d'un javelot au foie, se répandit aussitôt une couleur cadavéreuse; yeux creux, jactitation; malaise; il mourut avant la fin du marché, ayant été blessé au point du jour.
- 63. (Angine; saignée; mort. Ép. vii, 28.) Chez la femme de Polémarque prise d'angine, en hiver, gonflement sous la gorge; beaucoup de fièvre; saignée; l'étouffement provenant de la gorge cessa; la fièvre persista. Vers le cinquième jour, douleur et gonflement du genou gauche; il lui semblait que quelque chose s'amassait sur son cœur, elle respirait comme respirent les plongeurs sortant de l'eau; du bruit venait de sa poitrine, comme chez les femmes appelées ventriloques; voilà ce qui arrivait. Vers le septième ou le neuvième jour, dans la nuit, le ventre fit éruption; déjections liquides, abondantes, regardées comme manvaises; perte de la voix; elle mourut.
  - 64. (De l'administration des évacuants. Ep. vn, 60.) Il faut urger les ventres dans les maladies quand les humeurs sont uites: le ventre d'en bas, quand vous les voyez fixées; le signe n est si les malades n'ont pas de nansées ou de pesanteur de 'te, et lorsque la chalcur est le pius donce, ou lorsqu'elle tombe près le paroxysme; le ventre d'en haut, dans les paroxysmes, ar c'est alors que les humeurs gagnent spontanément le haut, s malades ayant des nausées, de la pesanteur de tête et de agitation.
    - 65. (Des plaies de l'avant-bras. Ép. vv., 61.) L'avant-bras aut blessé par l'esset d'une chute, il y a sphacèle et suppuration;

πήχεος vulg. - ἐπιτρακελισμῶ HJ. - Post πυούται addit πόχυς vulg. χυς οτη. Η. - γλίσχρως C. - κλεογενίσκο Εp. vii, G1. - Λεογενίσκο vulg. λεωγενίσκο D. - λεονίσκο C.

## CINQUIÈME LIVER

νίσκο καὶ Δημάρχο <sup>1</sup> τῷ Άγλαστέλεσς <sup>2</sup> διιοίως δὲ καὶ πάνυ ἐκ των αὐτῶν πῦον οῦδὲν, οἶον τῶ <sup>2</sup> Αἰσχύλου παιδὶ <sup>3</sup> ζυνέδη <sup>2</sup> πυουμένοισι δὲ τοῖσι πλείστοισι φρίκη καὶ πυρετὸς ἐπεγίνετο.

- 66. Τῷ Παρμενίσκου παιδὶ, κωφότης: <sup>4</sup>ξυνήνεγκε μὴ κλύζειν διακαθαίρειν δὲ εἰρίῳ μοῦνον, <sup>5</sup> καὶ ἐγγεῖν ελαιον <sup>6</sup> ἢ νέτωπον, περιπατέειν, ἐγείρεσθαι πρωὶ, οἶνον πίνειν λευκόν.
- 67. Τῆ ᾿Ασπασίου δὸδντος δεινὸν ἄλγημα καὶ γνάθοι ἐπήρθησαν καστόριον δὲ καὶ πέπερι διακλυζομένη, ἐφελέετο.
- 68. Τῷ Καλλιμέδοντος ξυνήνεγκε πρὸς τὸ φῦμα τὸ ἐν τῷ τρα-Λήλῳ, σκληρὸν ἔὸν καὶ μέγα καὶ ἄπεπτον καὶ ἐπώδυνον, <sup>8</sup> ἀπόσχασις βραχίονος, λίνον καταπλάσσειν πεφυρημένον ἐν οἴνῳ λευκῷ καὶ ἐλαίῳ δεύοντα, ἔπιδέειν <sup>9</sup> δὲ ἐφθὸν ἀγαν, ἢ ξὺν μελικρήτῳ ἑψεῖν καὶ ἀλεύριο τήλιος, ἢ κριθῶν, ἢ πυρῶν.
- 69. 10 Μελησάνδρω τοῦ οὖλου ἐπιλαβόντος, καὶ ὄντος ἐπωούνου, 11 καὶ σφόδρα ξυνοιδέοντος, ἐπόσχασις βραχίονος στυπτηρίη αἰγυπτίη ἐν 12 ἀρχῆ παραστέλλει.
- 70. <sup>13</sup> 'Υορωπιώδεα δέον ταλαιπωρέειν, ίδροῦν, ἄρτον ἐσθίειν θερμὸν ἐν <sup>14</sup> ἐλαίῳ, πίνειν μὴ πουλὺ, λούεσθαι καὶ κεφαλὴν χλιηρῷ · οἶνος δὲ λευκὸς <sup>15</sup> λεπτὸς καὶ ὕπνος ἀρήγει.
- 71. Βίαντι τῷ πύκτη, φύσει πουλυβόρῳ ἐόντι, ξυνέβη ἐμπεσεῖν ἐς πάθεα <sup>16</sup> χολερικὰ ἐκ κρεηφαγίης, μάλιστα δὲ <sup>17</sup> ἐκ χοιρείων ἐναιμοτέρων, καὶ μέθης <sup>18</sup> ἐὐώδεος, καὶ πεμμάτων, καὶ μελιτωμάτων, καὶ

'Τῷ Άγλαστέλεσς Ερ. vii, 61. - τοῦ Άγλευτέλεσς vulg. - τ. Άγλ. om. FGHIJK. - 2 εὐχύλου C. - 3 σ. C. - πυούμενοισι CHI, Lind. - πυομένοισι vulg. - ἐπεγίνοντο C. - \* ξ. C., Lind. - σ. vulg. - \* καὶ om. C. -6 ήνεπότεον (sic) C. - Ante περιπ. addit κελεύειν δε vulg. - κελ. δε om. C. — <sup>7</sup> πεπερί C. - φύμα ΗΙΚ. — <sup>8</sup> ἀπόστασις (C, in marg. ἀπόσχασις) DFGHIJK, Ald., Frob., Merc. - λίνον C, Kühn. - λίνον vulg. - 8 δέ om. C. - i γθον F - [μη θεομόν μηδ'] έγθον Lind. - Cette addition deLind. est empruntée à Ep. vn., 65. - ξυμμελικρήτω FHI. - έλετν C. - τίλλης, C. - τίλιος Κ. - 40 μελισάνδρω CDH. - Μελισσάνδρω vulg. -Voy. Mehidavogos Bockh, Urkunden, p. 244, Mehidannos Corp. Inscript. n. 199. - 5)ου F. - 5)ου DJ, Ald. - 11 καὶ C - καὶ om. vulg. - ἀπόστασις DFGHIJK, Ald., Frob., Merc. - αίγυπτέη om. par une faute d'impression de Frob. répétée dans vulg. et Kühn. — 12 ἀκμη Lind. – παραστέλλειν  $C.-^{13}$  ύδρωπιώδει CDFHIJK. – δέον om.  $C.-^{14}$  αὶλέω C.-κατά pro azi Lind. - κεγαλής C ( D, ήν al manu ) II. - χλιηρώ C. - χλιηρώς vulg. -18 Ante λ addit και vulg. - και om. C. - πουλυβόρω C. - πολυβόρω vulg. -

la maturation étant déjà venue, on en exprime un ichor visqueux, comme chez Cléogéniscus et chez Démarque, enfant d'Aglaotélès; dans des cas tout à fait semblables, il ne se forma pas de pus, comme il arriva chez l'enfant d'Eschyle; la plupart de ceux qui eurent de la suppuration furent pris de frisson et de fièvre.

- 66. (Surdité. Ép. vii, 63.) Chez l'enfant de Parméniscus, surdité, il convenait de ne pas faire d'injection, de nettoyer avec de la laine sculement, d'injecter de l'huile ou de l'huile d'amandes amères, de se promener, de s'éveiller matin, de hoire du vin blanc.
- 67. (Douleur de dents; collutoire; soulagement. Ép. vis, 64.) A la femme d'Aspasius, douleur violente de dents; les mâchoires se gonflèrent; ayant usé d'un collutoire composé de castoréum et de poivre, elle fut soulagée.
- 68. (Tumeur au cou; cataplasmes; guérison. Ép. v11, 65.)
  Chez le fils de Callimédon, pour une tumeur située au cou, dure, prosse, crue et douloureuse, il fut avantageux de saigner au bras. l'appliquer un cataplasme de farine de lin pétrie; ou humectait a farine avec du vin blanc et de l'huile, et on attachait le catalasme après l'avoir bien fait cuire; ou bien on faisait cuire lans l'uxymel la farine de fenugree, ou d'orge, ou de froment. 69. (Gencive tuméfiée; saignée. Ép. v11, 66.) Chez Mélésandre, a gencive étant envahie, douloureuse et se tuméfiant beaucoup, n le saigna au bras; l'alun d'Égypte réprime au début.
  - 70. (Traitement de l'hydropisie. Ep. vn, 67 bis.) Un hydroique doit se fatiguer, suer; manger du pain chaud dans de huile, ne pas boire beaucoup, se laver même la tête avec de cau tiède; un vin blanc léger et le sommeil sont utiles.
  - 71. (Choléra. Ép. vii, 82.) Il arriva que Bias, le pugiliste, aturellement gros mangeur, tomba dans une affection choléque, après avoir usé de viandes, surtout de porc succulent,

χοικιρικά Η. – κρεορμγίας  $G_* = \frac{4\pi}{1200}$  ξα Lind. – χειρίων  $G_* = \frac{2\pi}{1200}$  τέρων L, Lind. –  $\frac{4\pi}{1200}$  ευσώδεος (sic), in marg. δυσώδεος  $G_* = \mu$ ελιτωμάτων FHII. –  $\mu$ ελιταμάτων vulg.

σικύου πέπονος, καὶ γάλακτος, καὶ ἀλφίτων νέων ἐν θέρει ¹ δὲ τὰ γολερικὰ, καὶ οἱ διαλείποντες πυρετοί.

- 72. <sup>2</sup>Τιμογάρει, χειμώνος, κατάβρους μάλιστα ές τὰς βῖνας: ἀφροδισιάσαντι ἐζηράνθη πάντα · κόπος · θέρμη ἐπεγένετο · κεραλή βαρείη · Ιδρώς ἀπὸ κεφαλής πουλύς · ἦν δὲ καὶ ὑγιαίνων ἱδρώδης · τριταῖος ὑγιής.
- 73. Μετά <sup>3</sup>χύνα, οἱ πυρετοὶ ἐγένοντο ἱδριόδεες, χαὶ οὐ περιεψύχοντο παντάπασι μετὰ τὸν ἱδρῶτα πάλιν δὲ ἐπεθερμαίνοντο, καὶ
  μαχροὶ, <sup>6</sup> καὶ ἐπιειχέως ἄχρητοι, καὶ οὐ πάνυ διψώδεες δλίγοισιν ἐν
  μαχροὶ, <sup>6</sup> καὶ ἐπιειχέως ἄχρητοι, καὶ οὐ πάνυ διψώδεες δλίγοισιν ἐν
  μαχροὶ, <sup>6</sup> καὶ ἐπιειχέως ἄχρητοι, καὶ οὐ πάνυ διψώδεες δλίγοισιν ἐν
  μαχροὶ, <sup>6</sup> ἐπταχαιδεχαταῖοι, καὶ <sup>7</sup> εἰκοσταῖοι ἐχρίνοντο. Πολυκράτει πυρετὸς ἐπήει, καὶ τὰ τοῦ ἱδρῶτος, οἶα γέγραπται ἀπὸ φχριάχου
  κάθαρσις κάτω ἐγένετο καὶ τὰ τοῦ πυρετοῦ, ἤπια πάλιν <sup>8</sup> ἐν χροτάφοις ἱδρώτια, καὶ περὶ τράχηλον ἐς δείλην, εἶτα ἐς ὅλον καὶ πάλιν ἐπεθερμάνθη. Περὶ δὲ τὰς <sup>9</sup> δώδεκα καὶ <sup>10</sup> τεσσαρεσκαίδεκα ἐπέτεινεν δ πυρετός καὶ ὑποχωρήματα βραχέα ροφήμασι μετὰ τὴν
  καθαρσιν ἐχρήσατο. Περὶ <sup>11</sup> δὲ τὰς πεντεκαίδεκα γαστρὸς ἄλγημα
  σον ἢ ψυχρῶν προσωφέλεον κλύσματι δὲ μαλθακῷ <sup>12</sup> Χρησαμένῳ
  ἔληξεν ἡ δδύνη.
- 74. Τῷ ἐκ τοῦ μεγάλου πλοίου 13 διόπῳ ἡ ἄγκυρα λιχανὸν δάκτυλον καὶ τὸ κάτω ὀστέον 13 ζυνέφλασε δεζιῆς χειρός φλεγμασίη ἐπεγένετο, καὶ σφάκελος, καὶ πυρετός ὑπεκαθάρθη μετρίως θέρμαι 15 ἤπιοι, καὶ ὀδύναι δακτύλου τι ἀπέπεσεν. Μετὰ τὰς 16 ἔπτὰ ἐζήει ἰχῶρ ἐπιεικής. Μετὰ ταῦτα, γλώσσης, οὐ 17 πάντα ἔγη δύνασθαι

de vin aromatique, de gâteaux, de friandises au miel, de melon (eucumis melo L.), de lait, et de polenta fraîche. En été règnent les affections cholériques et les fièvres intermittentes.

- 72. (Suppression d'un catarrhe habituel; sièvre; sueur de la tête; guérison. Ép. vu, 69.) Timocharès, en hiver, avait un catarrhe, surtout dans les narines; le coît sécha tout cela; lassitude; il survint de la chaleur; tête pesante; sueur abondante de la tète; il transpirait beaucoup, même en santé; le troisième jour, guérison.
- 73. (Fièvres sudorales régnantes; cas de l'olycrate. Ép. vii. 1.) Après la canicule, les fièvres deviurent sudorales; après la sueur il n'y avait pas de refroidissement complet; puis la chaleur reprenait, les fièvres étaient longues, passablement intempérées, et ne causaient pas beaucoup de soif; chez pen, elles cessérent en sept et en neuf jours; elles furent jugées le onze, le quatorze, le dix-sept, le vingt. Polycrate fut pris de fièvre et eut les sueurs comme elles ont été décrites; un purgatif procura des selles; la sièvre était modérée; derechef, petites sucurs aux tempes et autour du cou le soir, et puis sur tout le corps; et de nouveau la chaleur reprit. Vers le douzième et Ac quatorzième jour la fièvre devenait plus intense; petites selles; il avait, après la purgation, usé d'orge bouillie. Vers le quinzième, douleur dans le ventre, à la rate, et au flanc gauche; les applications chaudes soulageaient moins que les froides ; après un lavement émollient la douleur cessa.
- 74. (Écrasement d'un doigt; tétanos; mort. Ép. v11, 36.)
  Le surveillant du grand navire ent le doigt indicateur et l'os inférieur de la main droite écrasés par l'ancre; il survint de l'inflammation, le sphacèle et la fièvre; il fut purgé modérénent; chaleur et douleur médiocres; une petite portion du loigt se sépara. Après les sept jours il sortait une humeur

τλώστη vulg. - Ces génitifs ainsi placés sont fréquents dans les Ép. et dans ceux des autres livres qui ne sont que des notes. - τ πάντ' C. - τρυ Κ. - προρρήσιος Codd., Ald., Frob., Merc. - προρρήσιος vulg. - ότι m. restit. al. manu D. - δπισθότονοι ίζει C. - ἐφέροντο Κ.

έρμηνεύειν· προβρήσιος, ὅτι ὀπισθότονος ἤζει· ζυνεφέροντο αί γνάθοι ¹συνερειδόμεναι, εἶτα ἐς τράχηλον· τριταῖος ὀἐ ὅλος ἐσπᾶτο ἐς τοὐπίσω ζὸν ἱδρῶτι. Ἑκταῖος ἀπὸ τῆς προβρήσιος ἔθανεν.

- 75. Ο δὲ <sup>2</sup> Άρπάλου ἐκ τῆς ἀπελευθέρης Τηλεφάνης <sup>3</sup> στρέμμα κάτω μεγάλου δακτύλου ἔλαδεν <sup>2</sup> ἐρλέγμηνε, καὶ ἐπώδυνος ἦν καὶ ἐπεὶ ἀνῆκεν, ἤχετο <sup>4</sup> ἐς ἀγρόν. ἀναχωρέων, ὀσοῦν ἤλγησεν <sup>2</sup> ἐλούσατο <sup>2</sup> ἀγένυες ζυνήπτοντο ἐς νύκτα, καὶ ὀπισθότονος παρῆν τὸ σίελον ἀρρῶδες μόλις διὰ τῶν ὀδόντων ἔξω <sup>5</sup> διἤει τριταῖος ἔθανεν.
- 76. <sup>6</sup> Θρίνων ό τοῦ Δάμωνος, περὶ χνήμης σφυρὸν έλχος κατὰ νεῦρον, <sup>7</sup> ἤδη καθαρόν· τούτῳ δηγθέντι ὑπὸ φαρμάκου, ζυνέβη δπισθοτόνῳ θανεῖν.
- 77. <sup>8 τ</sup>Ηρά γε ἐν πᾶσι τοῖσιν ἐμπυήμασι, καὶ τοῖσι περὶ ὀρθαλμὸν, ἐς νύκτα οί πόνοι;
- 78. Αί βῆχες χειμώνος, μάλιστα <sup>3</sup> δ'έν νοτίοισι, παχέα καὶ πουλλὰ λευκὰ χρεμπτομένοισι πυρετοὶ ἐπεγίνοντο ἐπιεικέως, καὶ πεμπταῖοι ἐπαύοντο· αί δὲ βῆχες, περὶ τὰς <sup>10</sup> τεσσαράκοντα, οδον Ἡγησιπόλει.
- 79. Εὐτυχίδης ἐχ χολερικῶν <sup>11</sup> ἐπὶ τῶν σκελέων ἐς τετανώζεα ἔληζεν· ἄμα τῆ κάτω ὑποχωρήσει κατακορέα χολὴν πουλλὴν ἤμεσεν καὶ ἀσώδης· οὐβὲν δὲ κατέχειν ἠβύνατο, οῦτε ἐκ τῶν ποτῶν, οῦτε ἐκ τῶν σιτίων· καὶ <sup>13</sup> ἀκρατὴς ἦν διὰ τοῦ σιτίων· καὶ <sup>13</sup> ἀκρατὴς ἦν διὰ τοῦ σιτίων· καὶ <sup>13</sup> ἀκρατὴς ἦν διὰ τοῦ ἐμέτου τρὺζ μαλθακὴ ἦλθε, καὶ κατέβριψε κάτω.
  - 80. 46 Άνδροφανεῖ ἀφωνίη, λήρησις: λυθέντων δὲ τούτων, περιῆν
- ΄ Ξ. Lind. δλως C. προρρήσιος ΗΚ, Lind. προρρήσιος C. προβρήσεως vulg.  $^2$  άρπάλους C.  $^3$  τύμμα Lind.  $^4$  εἰς Η. δσρύν D, Lind. δσρύν vulg. γέννυες DG, Ald., Frob., Merc. ξυνήγοντο Lind. νύκτα F.  $^3$  διήν CFGHIJK.  $^6$  θρήνων C. δαίμωνος Ald., Frob., Merc. δάνωνος C. ό τοῦ Δ. οπο. DFGHIJK.  $^7$  ήδη C. δὴ vulg. καθαρὸν οπο. C. διχθέντι C.  $^6$  ήρά γε C. τοῖσιν C; τοῖς DFGHIJK. τοῖσιν οπο. vulg. νύκτα FI.  $^6$  δὲ sine  $\frac{1}{6}$ ν Κ. πουλλά D. πολλά vulg. λευκά καὶ vulg. καὶ λευκά Lind. Ce καὶ me paralt devoir être supprimé.  $^{10}$  μ FGHIK. ήγησίπτολε CDFGHIJ, Ald., Frob. ήγυσίπτολε Κ.  $^{14}$  ἐν ρτο ἐπὶ D. ἔς τε τὰ ἀνώδεα Κ.  $\frac{1}{6}$ ς οπο. C. κατακόρεα C. πουλλήν DH. πολλήν vulg. πολλήν χολήν Κ.  $^{12}$  ἐπὶ ...... ήν καὶ •πι. FG. νύκτας I. λείην Ald., Frob., Merc.  $^{15}$  εὐκράτης C. ἀσσ. Κ. οῦτε ἐκ τ. π. οπι. C.  $^{14}$  τοῦ οπο. C. πουλλή D. πολλήν vulg.  $^{16}$  διόλου Frob., Merc. στρύζ CFGHIJK, Ald., κατέριψε FIJ.  $^{16}$  ἀνδρορανεῖ Lind. ἀνδρορανήν vulg. ἀνδροθάλει C. ἀφωνίςν D.

passable. Ensuite il se plaignit de la langue, disant ne pas pouvoir tout articuler; pronostic, l'opisthotonos viendra; les mâchoires se joignaient l'une contre l'autre; puis le cou fut pris; le troisième jour le malade était contracté en arrière, avec sueur; le sixième jour après le pronostic, il mourut.

- 75. (Entorse; tétanos; mort. Ép. vii, 37.) Téléphanès, fils d'Harpale et de l'affranchie, eut une entorse à la partie inférieure du pouce; inflammation et douleur; cela s'étant amendé, il alla à la campagne; de retour il souffrit dans les lombes; il se baigna; les mâchoires se serrèrent; l'opisthotonos était là; la salive, écumeuse, était à peine expulsée hors des dents; il mourut le troisième jour.
- 76. (Plaie irritée par un médicament; tétanos; mort. Ép. vn., 38.) Thrinon, fils de Damon, avait. près de la cheville, une plaie voisine du tendon, déjà mondifiée; le médicament l'ayant irritée, il survint un opisthotonos, qui l'emporta.
- 77. 'Remarques sur les douleurs. Ép. vn, 57, in fine.) Est-ce que dans toutes les suppurations et dans celles de l'œil, les douleurs sont pour la nuit?
- 78. (De toux qui régnèrent. Ép. vii, 58.) Les toux régnèrent l'hiver, surtout par le vent du midi; chez ceux qui avaient une expectoration épaisse, abondante, blanche, il survenait de la fièvre assez forte, qui cessait le cinquième jour. La toux allait jusqu'aux quarante jours, par exemple chez Hégésipolis.
- 79. (Choléra. Ép. vu. 67.) Eutychidès eut une affection cholérique qui se termina en accidents tétaniques des jambes; en ême temps qu'il allait par le bas, il vomit pendant trois jours et trois nuits beaucoup de bile foncée et très-rouge; il était faible, avait des haut-le-cœur, ne pouvait rien garder, ni boissons ni aliments; l'urine se supprima complétement, ainsi que l'évacuation alvine; par le vomissement il rendit une lie molle, et il y cut éruption par le bas.
- 80. (Affection indéterminée. Ép. v11, 85.) Chez Androphanés, perte de la voix, délire; la résolution de cela s'étant faite,

<sup>1</sup> ἔτι συχνά· καὶ ὁποστροφαὶ ἐγίνοντο· ἡ δὲ γλῶσσα διετέλει πάντα τὸν χρόνον ξ.,ρή· καὶ εἰ μὴ διακλύζοιτο, διαλέγεσθαι οὐχ οἶός <sup>2</sup> τε ἦν, καὶ πικρὴ λί , ἦν τὰ πολλά· ἔστι δ' ὅτε καὶ πρὸς καρδίην <sup>3</sup> δοὐνη, ἢν φλεβοτομίη ἔλυσεν· ταύτῃ ὑδροποσίη ἢ μελίκρητον <sup>4</sup> ξυνήνεγκεν. Ἐλλέβορον ἔπιε μέλανα, οὐδὲ τὸ χολῶδες διἤει, ἀλλ' ὀλίγον. Τέλος δὲ χειμῶνος κατακλιθεὶς, ἔξω ἐγένετο, καὶ τὰ τῆς <sup>5</sup> γλώσσης παθήματα ὅμοια, θέρμη λεπτὴ, ἄπορος, γλῶσσα ἄχροος, φωνὴ <sup>6</sup> περιπλευμονικὴ, ἀπόσταζις· εἶμα ἀπεδύετο, καὶ ἔξάγειν αὐτὸν ἐκέλευεν, οὐδὲν δὲ ἤδύνατο σάσα εἰπεῖν· ἐς νύκτα ἐτελεύτα.

- 81. Τὸ <sup>7</sup> Νικάνορος πάθος, όπότε ἐς ποτὸν <sup>8</sup> ὥρμητο, φόδος τῆς αὐλητρίδος ' όκότε ψωνῆς αὐλοῦ ἀρχομένης ἀκούσειεν αὐλεῖν ἐν <sup>9</sup>ζυμποσίφ, ὑπὸ δειμάτων ὄχλοι ' μόλις ὑπομένειν ἔρη, ὅτε <sup>10</sup> εἴη νύζ· ἡμέρης δὲ ἀκούων, οὐδὲν διετρέπετο' τοιαῦτα παρείπετό <sup>11</sup> οἱ συγνὸν γρόνον.
- 82. Δημοχλῆς ὁ μετ' ἐκείνου ἀμβλυώσσειν καὶ ½λυσισωματεῖν ἐδόκες, καὶ ¾ οὐκ ἄν παρῆλθε παρὰ κρημνὸν ¼ οὐδ' ἐπὶ γεφύρης οὐδὲ τοὐλάχιστον βάθος τάφρου διαπορεύεσθαι, ἀλλὰ δι' αὐτῆς τῆς τάφρου οἶύς τε ἦν τοῦτο γρόνον τινὰ ξυνέβη αὐτῷ.
- 83. 45 Το Φοίνικος, έκ τοῦ ὀρθαλμοῦ τοῦ ὀεξιοῦ τοιοῦτόν τι ἦν· τὰ πολλὰ 16 ὅσπερ ἀστραπὴν ἐδόκεεν 17 ἐκλάμπειν· οὐ πολὸ ὀὲ ἐπισχόντι οουνη ἐς τὸν κρόταφον τὸν ὀεξιὸν 18 ἐνεστήκει ὀεινλ, εἶτα ἐς δλην τὴν κεφαλὴν καὶ ἐς τράχηλον, καθὸ ὀέθεται ἡ κεφαλὴ ὅπισθεν σπονδύλφ·

\* Ett CDFGHIJ. - Etg vulg. - \* te oni. C. (D, restit. al. manu) FGHIJK, Ald.  $-\pi i \eta \rho \dot{\eta}$  J.  $-\tau \dot{\alpha}$  om. H.  $-\pi \alpha \rho \delta (\alpha \nu$  J.  $-\frac{3}{2} \delta \delta \dot{\nu} \nu \alpha i$  K.  $-\hat{\eta} \nu$  om. C.  $-\frac{1}{2} \delta \rho \rho \sigma$ ποσίη CDfiJK, Lind. - υδρωποσίη vulg. - 4 ξ. C, Lind. - σ. vulg. - άλλ όλ. om. K. - 5 γλώσσης C. - γλώττης vulg. - λεπτή CDFGH, Ald., Frob , Merc. - ἄπορος C. - ἄπονος vulg. - " περιπν CHK. - ἀπόσταξις Codd. -Ald., Frob., Merc. - ἀπο στήθεος pro ἀπόστ. vulg. - J'ai mieux aimé suivre ici les mss. que conformer la rédaction présente à la rédaction de Ep. vii, 85. Il y a des différences notables entre les deux. - αθτών C. - αθτόν om. vulg. - νύντα Fl. - τ νεκάορος D. - \* διρμώτο CH. - διμώτο (D, emend. al. manu) FI. - ώμωτο J. - ώμοτο GK. - αθλέτριδος G. - 9 ξ. Codd. - σ. vulg. - αχλει Lind. -- 10 έη C. -- 11 οί om. C. -- 12 λυσσισωματείο CFGHIJK, Ald., Frob., Merc. - λυσσησωματείν D - έδοκει D. — 13 ουδ' C. — 14 ουδέ D. -olos sine te CFGHJK, Ald., Frob., Mere. - olov sine tevulg - touto C, Lind. - τούτο om. vulg - 45 τω C. - τοιούτου τι ξυ om. C, posuit ante èx Lind.-16 ώστε Η - 17 εκλάμπειν C. - λάμπειν vulg. - 18 ενέστη δεινή, είτα ες δλην την κεραλήν και ές τράχηλου, καθο δέδεται ή κεραλή δπισθεν σρουδύλοι C. ένεστήχει ή όπισθεν των (όπισθεν τών om. DFGHIJK, Ald , Frob., Merc.) οπονουνων (οπόνδυλος FGIJ; σπόνδυλου DHK; σπονδύλου Ald.) vulg. -

il survéent encore un notable espace de temps; il y avait des récidives; la langue demenrait sèche tout le temps; s'il ne l'humectait pas, il n'était pas en état d'articuler; elle était presque toujours très-amère; parfois il survenait aussi une douleur cardialgique que la saignée dissipa; pour cette douleur il convenait de boire de l'eau ou de l'hydromel. Il prit une potion d'hellébore noir, ne rendit point de bile et ne fut que peu évacué. Enfin, alité dans l'hiver, il n'avait plus sa connaissance; les accidents du côté de la langue étaient les mêmes; chalcur légère; jactitation; langue décolorée; voix péripneumonique; épistaxis; il rejetait la couverture; il commandait qu'on l'emmenât sans pouvoir prononcer nettement; il mournt dans la nuit.

- 81. (Affection mentale; terreur sans motif. Ép. vii, 86.) L'affection de Nicanor: quand il se lançait à boire, la joucuse de flûte l'effrayait: entendait-il dans un festin les premiers sons de flûte? des terreurs l'obsédaient; il disait pouvoir à peine se contenir, quand il était nuit; mais, de jour, s'il entendait cet instrument, il n'éprouvait aucune émotion. Cela lui dura longtemps.
- 82. (Affection mentale; terreur sans motif. Ép vn, 87.) Démoclès, qui était avec lui, paraissait avoir la vne obscurcie et le corps tout relâché; il n'aurait passé ni près d'un précipice, ni sur un pont, ni par dessus le fossé le moins profond; mais il pouvait cheminer dans le fossé même; cela lui arriva pendant quelque temps.
- 83. (Névralgie particulière. Ép. v11, 88) Pour Phænix, il éprouvait à l'œil droit à peu près ceci : la plupart du temps il croyait voir briller comme un éclair ; au bout de peu de moments, il se fixait une douleur violente dans la tempe

ένεστηκει, έπειτα και ες δίην την κεραίην, και ες τον τράχηλον οδόετο η εεραίη δπισθεν τών σπονδύλων Lind. – La legon de Lind. est empruntée au passage parallele Ép. vii, 88, qui est lui-même altéré. Quant à la legon de C, elle m'a semblé de tout point préférable à celle de vulg , qui n'est pas même appuyée par les mss., puisque tous, en dehors de C, constient βπισθεν τών.

λεε, καὶ ἔλλεδοροποσίη ἀνῆγε παντοδαπά, οὐχ ἥκιστα δὲ πρασοειδέκ. καὶ ἐλλεδοροποσίη ἀνῆγε παντοδαπά, οὐχ ἥκιστα δὲ πρασοειδέκ.

- 84. Παρμενίσκη καὶ πρότερον ἐνέπιπτον ἀθυμίαι καὶ ἀπαλλαγῆς βίου ἐπιθυμίη, <sup>7</sup> ότὲ δὲ πάλιν εὐθυμίη.
- 85. Ἡ δὲ Κόνωνος θεράπαινα, ἐκ κεφαλῆς δοδύνης ἀρζαμένης, ἔκτοσθεν ἐγένετο· βοὴ, κλαυθμοὶ πουλλοὶ, ολιγάκις ήσυχίη. Περὶ δὲ τὰς <sup>9</sup>τεσσαράκοντα ἐτελεύτησεν· <sup>10</sup> τὰς ὅτε δὲ ἔθνησκε δέκα ἡμέρας, ἄφωνος καὶ σπασμώδης ἐγένετο.
- 86. 11 Νεηνίσκος δέ τις πουλύν ἄκρητον πεπωκώς, ὕπτιος ἐκάθευδεν ἔν τινι σκηνῆ: τούτω ὅρις ἐς τὸ στόμα παρεισεδύετο ἀργής. Καὶ δὴ, 12 ὅ τι ἤσθετο, οὐ δυνάμενος φράσασθαι, ἔβρυζε τοὺς ὁδόντας, καὶ παρέτραγε τοῦ ὅριος, καὶ ἀλγηδόνι μεγάλη εἴχετο, 13 καὶ τὰς χεῖρας προσέρερεν ὡς ἀγχόμενος, καὶ ἐββίπτει ἑωυτὸν, καὶ σπασθεὶς ἔθανεν.
- 87. 15 Καὶ ὁ τοῦ 15 Γιμοχάριος θεράπων, ἐκ μελαγχολικῶν δοκεόντων εἶνκι καὶ τοιούτων καὶ τοσούτων, ἔθανεν δμοίως περὶ τὰς αὐτὰς ἡμέρας.
- 88. Τῷ Νιχολάου <sup>16</sup> παιδὶ, περὶ ἡλίου τροπὰς χειμερινὰς, ἐκ ποτῶν ἔφριξεν' ἐς νύκτα πυρετοί. Τἢ ὑστεραίη, ἔμετος χολώδης, ἀκρητος, ὀλίγος. Τἢ <sup>17</sup> τρίτη, ἀγορῆς ἔτι πλήρεος ἐούσης, ἱδρὼς ὅλου τοῦ σώματος' <sup>18</sup> ἔληξεν.
- \* Τένοντας Lind. δδόντας vulg. τένοντας est donné par le passage parallele Ép. vn, et est la bonne leçon. — 2 εὶ om. vulg. – εὶ γοῦν ἐπειράτο διακινείν την κεφαλήν και διοίγειν τους δδόντας, ουκ ήδύνατο ώς σφόδρα ξυντεινόμενος pro καί ..... ξυντεινόμενος Lind. - Voy. Ep. vii. -- 3 δισγγείν C. - διωγείν FGHIJK, Ald., Frob., Merc. - διάγειν vulg. - 4 σ. FGHIJK, Ald. — 6 όκ. C. – όπ. vulg. — 6 ήπ. DGIK, Ald. – άλλά μήν καί om. C. - έλεβ. C. - παντάδαπα (sic) C. -- <sup>7</sup> ότε C. -- <sup>8</sup> δδύνη ἀρξαμένη CH. πουλλοί D. - πολλοί vulg. - 9 μ FGHIK. - 10 τάς om. C. - 11 νεαν. CDFHIJ. - νεαν. vulg. - πουλύν DC, Lind. - πολύν vulg. - παρεδύετο, emend. in marg. al. manu D. - ἀργὰς Lind. - 12 δτε vulg. - γράζεσθαι au moyen signifie non pas parler, mais comprendre; il faut donc o te. - munitary: Codd., Ald., Frob., Merc. - παρέτρωγε vulg. - τον δείν C. - 13 καὶ ...... έωυτον om. Κ. - 14 καί ...... ήμέρας posuit ante νεηνίσκος, Ι. 11, Lind. -- 18 τιμοχάρησε C. - δοκεόντων αθτόν (αλτόν om. C) είναι Codd., Ald., Frob., Merc. - δοχέων vulg. - 16 παιδί om. C. - χειμ. om. vulg., par une faute d'impression répétée dans Lind. et Kühu. - νῦκτα FI. -- <sup>17</sup>γ FGHIK. - έτι om. C. - ούσης CFJK. - 18 έπληξευ C.

droite, puis dans toute la tête et dans le cou à l'endroit où la tête s'attache en arrière à la vertèbre; tension et dureté des tendons; et s'il s'efforçait d'ouvrir la bouche, il éprouvait de la contraction. Des vomissements, quand il s'en opérait, détournaient les douleurs susdites et les rendaient plus modérées; il était soulagé aussi par la saignée; et l'administration de l'hellébore procurait la sortie de matières de toute espèce, et surtout de matières porracées.

- 84. (Observation inachevée qui est complète Ép. v11, 89.) Chez Parméniscus il y avait, même antécédemment, des découragements, un désir de quitter la vie, et, derechef, bon courage.
- 85. (Affection encéphalique. Ép. v11, 90.) La servante de Conon, la douleur ayant commencé par la tête, n'eut plus sa connaissance; cris; plaintes nombreuses; rarement du repos. Elle mourut vers le quarantième jour; les dix jours qui précédèrent la mort, elle perdit la voix et eut des spasmes.
- 86. (Affection mélancolique provoquée par une cause singulière; mort.) Un jeune homme, ayant bu beauconp de vin pur, dormait sur le dos dans une tente; un serpent qu'on nomme argès lui entra dans la bouche; ne pouvant deviner ce qu'il sentait, il serra les dents et enleva un morcean du serpent; il fut pris d'une très-grande souffrance, il portait les mains [à sa gorge] comme suffoquant, il se jetait çà et là; il mourut dans les convulsions.
- 87. (Affection mélancolique, mort. Ép. v, 87.) Le domestique de Timocharis, par l'effet d'affections mélancoliques qui paraissaient pareilles et aussi grandes, mourut semblablement vers les mèmes jours.
- 88. (Observation inachevée, qui est complète Ép. v11, 92.) Le garçon de Nicolaüs, vers le solstice d'hiver, ent des frissons à la suite de hoissons; dans la nuit, fièvre. Le lendemain, vomissement hilieux, intempéré, en petite quantité. Le troisième jour, le marché étant encore plein, sueur générale: la fièvre cessa.

- 89. Τῆ Διοπείθεος  $^1$  ἀδελφεῆ, ἐν ἡμιτριταίφι καὶ ἡ καρδίη περὶ τὴν λῆψιν, δεινὴ, καὶ ζυμπαρείπετο ὅλη τῆ ἡμέρη. Καὶ  $^2$  ἡ καρδιαλγίη, καὶ τῆσιν ἄλλησι παραπλησίως,  $^3$  πλὴν ἀλλ $^2$  ὑπὸ πληϊάδος δύσιν  $^2$  ἀνδράσι σπανιώτερα ἐγένετο τὰ τοιαῦτα.
- 90. Τἢ Ἐπιχάρμου, πρὸ τοῦ τεκεῖν, δυσεντερίη ὅἦν ὁ πόνος σφοδρός ὑποχωρήματα ὕφαιμα, μυζώδεα τεκοῦσα, παραχρῆμα ἰάθη.
- 91. Τῆ Πολεμάργου ἐν δαρθριτικοῖς ἰσχίου ἄλγημά τι δεινὸν, ἐξ αἰτίης γυναικείων μὴ γινομένων ἡ φωνὴ ἴσχετο νύκτα ὅλην μέχρι μέσον ἡμέρης ἤκουε δὲ καὶ ἐφρόνεε, καὶ ἐσήμαινε <sup>6</sup> τῆ χειρὶ, ὅτι περὶ τὸ ἴσχίον εἴη τὸ ἄλγημα.
- 92. <sup>7</sup> Επιγάρμω, περί πληϊάδων δύσιν, ώμου δδύνη, καὶ βάρος ἐς βραγίονα, νάρκη, ἔμετοι συγνοί, ὑδροποσίη.
- 93. Τῷ <sup>8</sup> Εὐρράνορος παιοὶ, τὰ ἐξανθήματα οἶα τὰ τῶν κωνώπων ὀήγματα, ὀλίγον οὲ γρόνον· τῆ ὑστεραίη ἐπυρέτηνεν.
- 94. <sup>8</sup> Αθχιμοί πουλλοί μετὰ ζέφυρον ἐγένοντο μέχρις ἰσημερίης φθινοπωρινῆς ὑπὸ χύνα, πνίγεα μεγάλα, πνεύματα θερμά πυρετοί ἐγένοντο.
- 94. Τύχων εν τῆ το πολιορκίη περὶ Δάτον επλήγη υπό καταπείλτου ες τὸ στῆθος, καὶ μετ' δλίγον γείλως ἦν περὶ αὐτὸν θορυδώδης: εδόκει δε μοι ὁ ἰητρὸς εξαιρέων τὸ ξύλον εγκαταλιπείν τι τοῦ δόρατος κατά τὸ διάφραγμα. 11 'Αλγέοντος δὲ αὐτοῦ, πρὸς τὴν έσπερην εκλυσεί τε καὶ

<sup>&#</sup>x27; Άδελφεη C. - άδελφέη vulg. - καί om. C. - δεινή καρδίη περί την ληψιν C. -¹ ή τοιαύτη καρδ. vulg. – τοιαύτη om. C. — ³ πλήν άλλ' om. C. – σπανιώτερον HJ. - syspero C. - syivero vulg. - " hy om. C. - opospos om. C. - byins pro ιάθη C. — \* αρθριτικοῖς DFHI. - αρθρητικοῖς vulg. - αλγήματι δεινώ αι (sic) έξ αίτιςς C. - μή om. Codd. - Ante ή addit το έν το τεύτιο πιούση Lind. - Addition prise au passage parallele Ep. vn. - νῦντα F1, - ἔλην om. C. μέχοι DFIIIJK, Ald. - μέχοι; vulg. - ἄχρι C. - \*τῆ χ. ὅτι om. C. - είναι C. — <sup>3</sup> έπιγάρμου Ald. – πλητάδου CDFGHK, Frob., Merc. – πλητάδος vulg. - ώμου Lind. - όμου vulg. - ύδρωποστη FGIK. - 8 εθράνορος DFGHIJK, Ald. - όπο κων. pro τά τ. ν. δ. C. - έπυρέτηνεν CD. - έπυρέτηνεν vulg. - 9 γυγμοι DFGIIIJK, Ald., Frob., Merc. - πουί/οι DFIJK. - πουλοί Η. πελλοί vulg. - π. om. C. - μέχρι CDII. - κόνα IIK, Lind., Kühn. - κύνα vulg. - πνεύματα om. vulg. - θέργεα (sic) D. - πν. est donné par le passage parallele Ep. vii. — 10 πολιορχία C. - δάτην C. - καταπέλτη sine ύπο C. — 11 άληξοντος Lind. - δοκέοντος vulg. - άληξοντος est donné par Ép. vn. - Εκλυσέ τε Η, Lind. - Εκκλυσέ τε vulg. - Εκκλύσεται FGIJ. - Εκλύσεται D, Ald. - ἐκκλύσαι τε Κ.

- 89. (Hémitritée; cardialgie. Ép. vu, 95.) La sœur de Diopithès avait une hémitritée; cardialgie violente au moment de l'accès, et qui dura toute la journée. La cardialgie était à peu près la même chez les autres femmes malades, si ce n'est au moment du coucher des Pléiades; cet accident fut plus rare chez les hommes.
- 90. (Dysenterie guérie par l'accouchement. Ép. v11, 99.) La femme d'Épicharme, avant d'accoucher, avait la dysenterie; douleur intense; déjections sanguinolentes, muqueuses; aussitôt après l'accouchement, elle fut guéric.
- 91. (Douleur de la hanche et perte de la voix, par suite d'une suppression des règles. Fp. v11, 100.) La femme de Polémarque, ayant une affection arthritique, éprouva une douleur violente de la hanche, parce que les règles n'étaient pas venues; la voix fut perdue toute la nuit jusqu'au milieu du jour; elle entendait, comprenait et indiquait avec la main que la douleur était à la hanche.
- 92. (Douleur et pesanteur dans un bras; vomissements; eau pour boisson. Ép. vn, 103; comp. Ép. vn, 48.) Épicharme, vers le coucher des Pléiades, ressentit une douleur à l'épaule, une pesanteur dans le bras, de la stupeur; vomissements fréquents; eau pour boisson.
- 93. (Exanthème semblable à des morsures de cousins. Ep. v11, 104.) Chez l'enfant d'Euphranor, exanthème comme sont les morsures de cousins, mais pendant peu de temps; le lendemain il avait la sièvre.
- 94. (Constitution saisonnière dans laquelle il y eut beaucoup de parotides. Ép. vii, 105.) La sécheresse régna beaucoup après le zéphyre jusqu'à l'équinoxe d'autoune; pendant la canicule, chaleurs étouffantes, vents chauds; fièvres sudorales; beaucoup eurent des tumeurs près de l'oreille.
- 95. (Rire convulsif; plaie sur posée du diaphragme; mort. Ép. vii, t21.) Tychon, an siège de Dates, fet blessé d'un coup de catapulte dans la poitrine, et peu après il était pris d'un rire plein de trouble; le médecin qui retirait le bois me

- έφαρμάχευσε χάτω. ¹ Νύχτα διήγαγε τὴν ² πρώτην δυσφόρως ἄμ' ήμέρη δὲ ἐδόχεε χαὶ τῷ ἰητρῷ χαὶ τοῖσιν ἄλλοισι βέλτιον ἔχειν πρόβρησις, ὅτι, σπασμοῦ γενομένου, ³ ταχέως ἀπολεῖται. Τῆ γοῦν ἐπιούση νυχτὶ, δύσφορος, ἄγρυπνος ἐπὶ γαστέρα τὰ πουλλὰ χλινόμενος. Τῆ \* τρίτη ἄμ' ημέρη ἐσπᾶτο, χαὶ τηνιχαῦτα ἐτελεύτησεν.
- 96. Τῷ Βίλλι πληγέντι ἐς τὸν νῶτον, τὸ πνεῦμα πουλὸ κατὰ τὸ τρῶμα <sup>5</sup> μετὰ <sup>6</sup> ψόφου ἐχώρεεν · <sup>7</sup>ἡμοὀράγει · τῷ δὲ ἐναίμι καταδεθεὶς <sup>8</sup> ἰάθη · καὶ τῷ Δυσλύτα ξυνέβη τωὐτό.
- 97. Τῷ τῆς <sup>9</sup> Φίλης παιδὶ, ψιλώματος ἐν τῷ μετώπῳ γενομένου, <sup>10</sup> ἐναταίῳ πυρετός · ἐπελιάνθη τὸ ὀστέον · ἐτελεύτησεν. Καὶ τῷ Φανίου καὶ τῷ Εὐεργέτου, πελιαινομένων <sup>11</sup> τῶν ὀστέων, καὶ πυρεταινόντων, ἀφίσταται τὸ δέρμα ἀπὸ τοῦ,ὀστέου, καὶ πῦον οὐ φαίνεται.
- δ8. Αρίστιππος ές τὴν κοιλίην ἐτοζεύθη ἄνω βίη γαλεπῶς . ἀλγος κοιλίη ὡς ἐν  $^{12}$  κολώδεα κατακορέα. καὶ ὅτε ἀπήμεσεν, εσοκεε βηίων εἶναι μετ ἀλίγον δὲ πάλιν τὰ ἀλγήματα δεινά καὶ ή εσοκες τελεύνις ἐτελεύτησεν.
- 99. Ὁ δὲ Νεάπολις πληγεὶς ὁμοίως 16 ταῦτ' ἔπασγεν· κλυσθέντι δ' ἐν δριμεῖ, κοιλίη κατεβράγη· γρῶμα κατεγύθη λεπτὸν, ὡχρὸν, με-
  - 100. 18 Έν Καρδίη, τῷ Μητροδώρου παιδὶ έξ οδόντος όδύνης
- \* Νύντα FGI, Ald. \* α FGHIK. δ' C. βέλτιστου Κ. \* οὐ βραδέως C. - γούν om. C. - πολλά CDHI, Lind. - \* γ DG. - περί μέσον ήμέρη; pro καὶ τηνικαύτα C — 5 μετεχώρεεν, al. manu μετά ψ. έχ. D. — 6 ψορού Ald., Frob., Merc. - ψοῦ (sic) FGIJ. - " καὶ ἡμ. C. - ο" C. - " ὑγτὸς C. - καὶ τῶ δύσλυτα ζυνέδη τωυτό C ( τὸ έωυτὸ DFGHIJK; τὸ έωντοῦ Ald. ). - καὶ ..... τωὐτὸ om. vulg. - Dyslytas ou Dyschytas, comme on lit Ep. vu, est sans doute un nom propre altéré, et je ne sais comment le corriger, mais il n'en faut pas moins accepter ce membre de phrase donné par les mss. - 0 φ(λλης C. - τῶ DGHK, Ald., Frob., Merc. - τῶ om. vulg. - 10 ἐνα. DJK. - ένν. vulg. - Post πυρ. addit έσχεν vulg. - έσχ. cm. C. - " εξ των C. - πυρεται. CDFIIIJ, Lind., Kühn. - πυρεττ. vulg. - ὑπογαίνεται pro ου φ. Η. — 12 ουδέν Lind. — 15 [ήμεε] χολώδεα Lind. - κατακόρεα CD. καί om. C. - ἀπέμεσεν D. - ἐπ. vulg. - ἐδόλες CH. - ἐδόλες vulg. - ἡχίων C. - βήτον vulg. - 14 είλ. D. - δτψαι I. - 15 καί om. C. - ζ Κ. - 16 ταυτά Lind. - de Lind. - d' es om. C. - mélas eds vulg. - " καρώδεα C, Lind. καθαρώδεα vulg. — 18 έν (κραδίη CDGHIJK) καρδίη F. Ald., Frob., Merc. - èz K. om. vulg. - δδύνη C. - ὑπερσάρχησις Codd., Frob., Merc.

semblait avoir laissé quelque partie de la lance daus le diaphragme. Le blessé souffrant, le médeein, sur le soir, lui fit prendre un lavement et un purgatif. Le blessé passa péniblement la première nuit; au jour, il parut au médeein et aux autres être mieux. Pronostie: le spasme survenant, il succombera promptement. La nuit suivante, mal-être, insomnie, décubitus, la plupart du temps, sur le ventre. Le troisième jour, au matin, il fut pris de spasme et mourut.

- 96. (Plaie pénétrante de poitrine; guérison. Ép. VII, 34.) Billus ayant été blessé dans le dos, beaucoup d'air sortait avec bruit par la plaie; hémorrhagie; pansé avec le médicament enhème, il guérit; il en arriva autant à Dyslytas.
- 97. (Dénudation des os du crâne, nécrose, chez trois enfants, mort. Ép. v11, 35.) L'enfant de Philé, portant au front une dénudation de l'os, cut de la fièvre le neuvième jour; l'os devint livide; il succomha. Il en fut de même chez l'enfant de Phanias et chez celui d'Évergète. Les os devenant livides et la fièvre apparaissant, la peau se détache de l'os, et on n'aperçoit pas de pus.
- 98. (Plaie pénétrante de l'abdomen; mort. Ép. vii, 29.) Aristippe reçut dans le ventre, en haut, un coup de flèche violent et dangereux; douleur intense du ventre; bientôt il y eut inflammation; il n'allait point par le bas; hautle-cœur; bile foncée; et lorsqu'il vomissait, il paraissait plus à l'aise; mais peu après, derechef, douleurs violentes; le ventre, comme dans les iléus; chaleur; soif; il mournt dans les sept jours.
- 99. (Plaie pénétrante de l'abdomen. Ép. vii, 30.) Néapolis, blessé semblablement, souffrait les mêmes accidents; après un lavement âcre, il y eut des déjections alvines; il se répandit sur lui une teinte légère, jaune, tirant sur le noir; yeux secs, somnolents, roulants, fixes.
  - 100. (Sphacèle de la mâchoire. Ép. v11, 113.) A Cardia, 'enfant de Métrodore, à la suite d'une douleur de dent, ent in sphacèle de la mâchoire; chairs bourgeonnautes sur les gen-

σφακελισμός τῆς γνάθου, καὶ οὔλων ὑπερσάρκωσις· μετρίως ἔξεπύησεν· ἔξέπεσον οἱ ¹ γόμφιοι καὶ ἡ σιηγών.

- 101. Γυναικὶ, ἐν Ἀδοήροισι, καρκίνωμα ἐγένετο περὶ ² τὸ στῆθος, καὶ διὰ τῆς θηλῆς ἔβρεεν ἰχὼρ ὕφαιμος ³ ἐπιληφθείσης δὲ τῆς ρύσιος, ἔθανεν.
- 102. Ἐκ \*κατάβρου κατὰ τὸ ἥμισυ τῆς κεφαλῆς ἐπόνεον, καὶ κατὰ ρίνας ὑγροῦ χωρέοντος, ἐπυρέταινον, ἐπιεικέως ἐν τῆσι πέντε ἡμέρησι περιεψύχοντο.
- 103. Τῆ <sup>5</sup> Σίμου ἐν τόχος σεισθείση, ἄλγημα περὶ τὸ στῆθος ἐγένετο καὶ πλευρόν ἀποχρέμψιες πυώδεες φθίσις κατέστη εξ <sup>6</sup> μῆνας οἱ πυρετοί πάλιν διάβροια παῦσις πυρετοῦ κοιλίη ἔστη, καὶ περὶ ἡμέρας ἐπτὰ ἔθανεν.
- 104. Ἡ χυναγχική χεῖρα δεξιήν καὶ σκέλος ἤλγησεν <sup>7</sup> πυρετὸς ἐπεῖχε βληχρός · δ δὲ πνιγμὸς τριταίη ἐχάλασεν. <sup>8</sup> Τετάρτη, σπασμώδης, ἄφωνος · ρέγχος, δδόντων <sup>9</sup> σύντριψις, γνάθων ἔρευθος · ἔθανε πεμπταίη ἢ έκταίη · σημεῖον περὶ χεῖρα ὑποπέλιον.
- 105. Καλ ετέρη επί τοῦ ύπερφου βεγχώδης γλῶσσα ξηρή, 10 περιπλευμονική · 11 ἔμφρων ἔθανεν.
- 106. Καὶ 12 ὁ ἐν Ὁλύνθῳ ὑδρωπικὸς, ἔζαίφνης ἄφωνος, ἔκφρων νύκτα καὶ ημέρην, ἔθανεν.
- <sup>4</sup> Γόμφιοι DK. γόμφοι vulg. σιηγών C. σιαγ. vulg.  $^2$  τὸ om. C. καὶ om. C. θυλῆς Ald.  $^3$  ἐπιληφθ. Codd. ἐπιλειφθ. vulg. ρύσιος Codd., Ald., Frob., Merc., Lind. ρύσεως vulg.  $^4$  κατάρου C. ρῖνας DIJK, Lind., Κühn. ρίνας, vulg. ὲπυρέτηνον C. ε FGHIK.  $^5$  σίμου C. Σ. om. vulg. τὸ D. τὸ om. vulg. ἐγένετο om C. πλευρῶν C. φθισικὰ C. φθις DFGHIJK, Ald., Frob., Merc.  $^6$  ήμέρας vulg. κῆνας est donné par Ép. vul. πυρετοὶ vulg. πυρετοῦ est donné par Ép. vul. ἔστη CD. ζ CFGHK.  $^7$  πυρετοῦ επ. βληχρὸν C. ∂ὲ om. C. τριταίην C.  $^*$  ἐβδόμη CD, Frob. ζ FGHIJK.  $^6$  συνέρετοις C (H, in marg.).  $^{10}$  περιπνευμονική CDHK. περιπλευμονίη vulg. περιπλευμονίης J.  $^{12}$  ἐκρρων Frob. καὶ ····· ἐθανεν om. D.  $^{12}$  ὁ CHIK. ὁ om. vulg. νῦκτα Fl. καὶ om. K. τέλος ἐπιδημίων πέμπτον IJ.

cives; suppuration médiocre; les dents molaires et la mâchoire tombèrent.

- 101. (Cancer du sein; mort. Ép. vii, 116.) Une semme, à Abdère, eut un carcinome au sein, et par le mamelon s'écoulait une humeur sanguinolente, l'écoulement ayant été arrêté, elle mourut.
- 102. (Catarrhe. Ép. vII, 56.) Un catarrhe sur la moitié de la tête fit souffrir; un liquide s'écoulait par les narines, les malades avaient de la fièvre, la chaleur fébrile tombait assez complétement dans les cinq jours.
- 103. (Phthisie à la suite de la succussion dans l'accouchement. Ép. v11, 49.) La femme de Simus ayant été secouée dans l'accouchement, il lui survint de la douleur à la poitrine et au côté; expectorations purulentes; la phthisie s'établit; les fièvres pendant six mois; diarrhée derechef; intermission de la fièvre; le ventre se resserra; elle mourut au bout de sept jours environ.
- 104. (Angine, mort. Ép. VII, 18.) La femme affectée d'angine souffrit du bras droit et de la jambe; la fièvre persistait, mais modérée; la suffocation s'amenda le troisième jour. Le quatrième, spasme, perte de la voix, râle, grincement des dents, rougeur des joues. Elle mourut le cinquième jour ou le sixième. Un signe apparut à sa main, ce fut un peu de lividité.
- 105. (Inflammation du palais; mort. Ép. VII, 15.) Une autre, ayant le palais affecté, râlait; langue sèche, péripneumonique; elle mourut ayant conservé sa connaissance.
- 106. (Hydropisie, délire subit, mort. Ép. v11, 21.) Et à Olynthe, un hydropique perdit subitement la voix, eut le déi lire pendant une nuit et un jour, et mourut.

FIN DU CINQUIÈME LIVRE DES ÉPIDÉMIES.

## ΕΠΙΔΗΜΙΩΝ ΤΟ ΕΚΤΟΝ.

# SIXIÈME LIVRE DES ÉPIDEMIES.

## ARGUMENT.

Le sixième livre, outre quelques histoires particulières de malades, et surtout un grand nombre de remarques détachées sur l'hygiène, sur la gymnastique et la pathologic, renferme une curieuse description d'une toux accompagnée de phénomènes singuliers. Cette toux fut épidémique et régna à Périnthe en hiver (Ép. vi, 7, 1). Elle n'offrait, à ce qu'il paraît, rien de particulier au début; mais, après une intermission complète dont la longueur n'est pas spécifiée, ou plus rarement après une simple rémission, il y avait rechute ou redoublement; cela arrivait le quarantième jour à compter du début. Là ne se bornait pas le caractère tout spécial de cette toux. La récidive s'accompagnait tantôt de nyctalopies, tantôt de maux de gorge légers, tantôt d'angines fort dangereuses, tantôt enfin d'intempéries paralytiques dans les membres. L'auteur remarque que l'état antérieur des individus eut de l'influence sur la nature de ces accidents consécutifs : eeux qui, par métier, exerçaient particulièrement leur voix, crieurs publies ou chanteurs, furent atteints d'angines; ceux qui travaillaient des bras, offrirent des faiblesses paralytiques dans les membres supérieurs; et ceux qui marchaient beaucoup soit accidentellement, soit par profession, furent affectés dans les membres inférieurs. Il est impossible de ne pas trouver un rapport entre ces derniers faits et l'Aph. 1v, 33, où on lit : « Si avant la maladie quelque partie a fatigué, c'est là que le mal se fixe. » On ajontera eet exemple à ceux que j'ai cités, p. 30-33 de ce volume, au sujet des relations existant entre les Épidémies et les Aphorismes. Ici, sans doute, l'aphorisme n'est pas autre chose que l'observation empruntée à l'épidémie de Périnthe et transformée en proposition générale.

Il est possible d'aller au delà de cette description sommaire et d'indiquer quelques détails de plus. Des remarques isolées et des histoires partieulières sont en effet disséminées tant dans le reste du vie livre, que dans le nie et le ive. Cette toux, Ép. vi, 7, 10, rendit confirmée la phthisie chez les personnes qui s'y trouvaient disposées. Elle aggrava aussi l'état de celles qui portaient d'autres affections chroniques; de ce dernier effet, un exemple est rapporté, Ép. iv, 40. Mais il y eut des cas où cela ne se manifesta pas: les individus atteints de douleurs rénales, Ép. n, 2, 9, n'eurent pas la toux de la récidive, et l'auteur suppose qu'ils en furent garantis par la maladie des reins. Dans le eas rapporté, Ép. iv, 47, une éruption rouge et étendue suppléa à la récidive de la toux.

Il paraît, Ép. 1v, 52, que dans cette toux de Périnthe îl survint des dépôts à l'oreille. L'auteur signale, Ép. vi, 7, 10, un homme auprès de qui il fut conduit par Cyniscus, et qui fut préservé; or, l'histoire de cet homme est donnée, Ép. 1v, 53, et là on voit que ce dont il fut préservé était un dépôt à l'oreille.

Au reste, cette tendance à la suppuration ne se manifesta pas sculement aux oreilles; chez les enfants, Ép. v1, 1, 12, cette toux causait des dépôts dans les articulations, dépôts qui suppuraient et produisaient, à l'épaulc, le galianconisme voy. des Articulations, t. IV, p. 115).

Ce qui fortifie encore cette assimilation, ce qui justifie mon Interprétation du passage d'Ép. v1, 1, 12, passage obscur et

L'aphorisme précédent, 1v, 32, où il est dit que, chez ceux qui elèvent de maladie, si une partie fatigue, les dépôts s'y opèrent, est ussi une remarque particulière, qui, transportée des Épidémies dans es Aphorismes, est devenue générale. On lit en esset, Ép. 1v, 48, que les individus, venant à marcher à la suite de diverses assections, étaient ris de douleurs aux pieds.

mal compris par Galien lui-même, c'est que, Ép. IV, 36, il est fait mention de ces toux sèches, suivies chez les enfants de suppurations à l'épaule dans la récidive de la toux. Ainsi il est bien démontré par le rapprochement des passages parallèles de Ép. IV, 36, et Ép. VI, 1, 12, que la toux de Périnthe produisit chez quelques enfants, dans les intervalles de temps sigualés, des suppurations dans les membres. Cet exemple prouve combien une étude attentive, qui ne prend pas les textes un à un, mais qui en cherche les liaisons, jette de lumière sur des endroits restés sans explication. Ce qui faisait faute, c'étaient les rapprochements entre les parties disséminées çà et là; et tellement faute, que Galien n'a pu se rendre compte de la supputation des jours dans la remarque relative aux enfants, Ép. VI, 1, 12.

Dans la description générale, il est question de paralysies aux membres, suite de la toux. On trouve un exemple de cette paralysie, Ép. 11, 2, 8, chez une femme qui éprouva une impuissance au bras droit et à la jambe gauche. L'auteur remarque à propos de ce cas, qu'il n'y eut aucun changement dans la face, aucune altération dans l'intelligence. L'enfant qui tordai des sarments, Ép. 11, 50, fut affecté de paralysie dans les bras

Les nyctalopies notées dans la description générale Ép. vi, 7, 1, figurent Ép. iv, 52. Le seul des accidents con signés dans cette description, duquel je ne retrouve aucun trace dans les deuxième, quatrième et cinquième livres, c'es l'angine fort dangereuse qui sévit parmi les personnes affectée de la toux.

Un passage, Ép. vi, 7, 7, important à consulter, me parai éclairer l'histoire de cette épidémie. On y voit que les tou avec lassitude se portaient sur les parties faibles et particulièle remeut sur les articulations. Ceta se rapporte évidemment à l'toux de Périnthe et aux paralysies intercurrentes, et je ne l'rappelle ici qu'en raison de ce qui y est joint. L'auteur ajour que dans les sièvres avec lassitude il se manifeste des tous sèches, lesquelles se jettent sur les articulations. De là résult

que dans cette épidémie il y eut deux catégories: d'une part, des toux par lesquelles la maladie commençait; d'autre part, des fièvres sur lesquelles la toux venait s'enter. Il n'est pas rare en effet dans des épidémies, que des affections primitivement étrangères prennent le caractère de l'affection régnante. C'est ce qui est arrivé ici; et dans cette circonstance nous trouvons l'explication pathologique de plusieurs passages. Ainsi les cas de fièvres avec douleurs aux pieds et aux jambes, Ép. 1v, 25, appartiennent à la catégorie des fièvres dans lesquelles la toux vint s'implanter. Le phénomène de la toux n'y est pas toujours noté; mais on y trouve toujours la gêne de la respiration; or, on apprend, Ép. v1, 2, 6, que la gêne de la respiration et la toux sèche i étaient des symptômes collatéraux; on l'apprend encore, Ép. vi, 2, 11, où il est dit que cette toux sèche est l'effet non des vers, mais de la gêne de la respiration. Ainsi dans toutes ces histoires du Ive livre où la gêne de la respiration est mentionnée, il faut entendre que cette gêne est l'équivalent de la toux. Pour la désigner, l'auteur emploie le mot πνεύμα, tant dans le Ive livre que dans le vie. La plupart des commentateurs avaient pensé que ce mot signifiait pneumatose; mais Galien, par des raisons qu'on peut voir, Ép. 1v, p. 170, note 8, lui attribue le sens de difficulté de respirer; explication que j'arrive à justifier complétement par une voie, il est vrai, toute différente, c'est-à-dire en retrouvant le vrai caractère des affections décrites dans les histoires ci-dessus indiquées. Il faut rapporter aux fièvres avec dyspuée (ce qui, comme on le voit, fut l'équivalent de la toux) le cas de la nièce de Téménès, Ép. 1v, 26, chez laquelle il y eut un dépôt sur un pouce, et le cas d'un garçon, Ép. 1v, 27, chez qui le dépôt se fit sur les pieds. Dans ce dernier, l'auteur signale nou-seulement la gêne de la respiration, mais

<sup>&#</sup>x27; Ἡν πνεῦμα ἐγκαταλείπηται ἡ βής ξηρή. Dans cette épidémie, la toux sèche était caractéristique; et c'étaient les toux sèches (cela est dit dans la description générale, Ép. vt., 1, 7, et dans un passage détaché Ép. vv. 50) qui généralement amenaient les impuissances paralytiques.

aussi la toux sèche; il ajoute tontesois que cette toux était sèche médiocrement, et cette addition lui est suggérée par l'exception que ce sait paraît lui présenter; les dépôts sur les articulations survenant surtout quand les toux étaient trèssèches et très-violentes. Sans doute aussi ce garçon, probablement un esclave, était un homme chargé de travaux satigants; car l'auteur observe que chez les personnes satiguées les dépôts se sont sur les articulations.

Tel est l'ensemble de ce tableau pathologique, restitué à l'aide de traits épars dans trois livres des Épidémics. Plusieurs passages demeurés fort obscurs se trouvent éclaireis par un simple rapprochement; des histoires particulières, trèsbrèves, et à peine esquissées, deviennent parfaitement intelligibles, complétées qu'elles sont par la description générale à laquelle il faut les rapporter; des fragments isolés se réunissent et se rangent sous une seule catégorie; en voyant cet éparpillement de remarques et de faits appartenant tous à une même affection, on comprend la nature de ces notes prises par les Hippocratiques et arrivées jusqu'à nous sous le titre de livres des Épidémies; on y rattache trois aphorismes (Aph. 1v, 31, 33, 54) qui ont été inspirés par cette maladie de Périnthe, et on assiste ainsi aux recherches des Hippocratiques et à l'élaboration de leurs idées. Les diverses observations disséminées dans le courant des trois livres, ont le caractère d'une rédaction hâtive et imparfaite, en un mot, de notes négligées qu'un homme prend pour soi, souvent obscures pour tout autre que pour lui. Il n'en est pas de même de la description générale (Ép. vi, 7, 1); là, le style est soigné, l'exposition nette, suivie, et la rédaction, ce semble, définitive. On peut croire dès lors que ce morceau, si différent des notes disséminées, avait été destiné à la publication et devait figurer dans quelque ouvrage qui n'a pas été composé ou qui n'est pas arrivé jusqu'à nous. (Voyez sur les livres des Hippocratiques perdus dès avant la fondation de la bibliothèque d'Alexandrie, t. I, p. 54-60.) La même considération s'applique à la description de la

luxation spontanée des vertebres du cou (Ép. 11, 2, 24), morccau d'une rédaction définitive et auquel l'auteur avait donné cette forme sans doute en vue du public 1. Je n'ai trouvé dans mes lectures rien qui ressemblât à l'épidémie de Périnthe, c'est-à-dire une affection tantôt, et le plus souvent, se présentant avec le caractère d'une toux, offrant une intermission, puis récidivant et s'accompagnant dans la récidive soit de nyctalopies, soit d'angines, soit d'impuissances paralytiques dans les membres, tautôt venant s'enter sur une fièvre préexistante et produisant des faiblesses ou des abcès dans les membres, ainsi que des dépôts dans les oreilles. Il faut donc consigner, du moins jusqu'à plus ample informé, cette maladie parmi les épidémies dont on n'a pas d'autre exemple; elle augmente le catalogue de ces affections déjà si fécondes en singularités; et, à ce titre, elle est d'un intérêt véritable dans la pathologie historique. Je n'ai pas besoin d'ajouter que le récit qui en est fait mérite toute confiance. Pour le médecin habitué à observer, l'exactitude de la narration hippocratique se démontre d'elle-mème; et d'ailleurs il suffirait de rappeler combien est fidèle la description de la luxation spontanée des vertèbres cervicales, fidélité constatée tant de siècles après Hippocrate par les travaux modernes.

¹ Il n'en est pas pour cette affection comme pour la toux de Périnthe: les livres des Épidémies ne contiennent aucune histoire particulière appartenant à la luxation spontanée des vertèbres; tout se borne à une description générale.

# ΕΠΙΔΗΜΙΩΝ ΤΟ ΕΚΤΟΝ.

#### ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ.

- Όχόσησιν ἐξ ἀποφθορῆς ¹ περὶ ὑστέρην καὶ οἰδημάτων ἐς καρηδαρίην τρέπεται, ² κατὰ τὸ βρέγμα ³ ὀδύναι μάλιστα, καὶ ὅσαι ἀπλὸ ὑστερέων· ταύτησιν ⁵ ἐν ὀκτὸ ἢ δέκα μησὶν ἐς ἰσχίον τελευτὰ.
- 2. Οἱ <sup>6</sup>φοζοὶ, <sup>7</sup>οἱ μὲν καρτεραύχενες, <sup>8</sup>ἰσχυροὶ καὶ τἄλλα καὶ δατέοισιν οἱ δὲ κεφαλαλγέες, καὶ <sup>9</sup> ἀτόβρυτοι τουτέοισιν ὑπερῷαι κοῖλαι, καὶ δὸόντες παρηλλαγμένοι.
- 3. 10 Όχόσοισιν όστέον ἀπὸ ὑπερώης ἀπῆλθε, τουτέοισι μέση τζει ή ρίς: 11 οἶσι δὲ, ἔνθεν οἱ ὀδόντες, ἔχρη σιμοῦται.

<sup>1</sup> Καὶ περὶ Lind. - Galien dit que les exemplaires portaient δοησιν, ou όχ. ou όπ.; et que cette dernière leçon était celle que suivait habituellement Artémidore Capiton; on lisait aussi, d'après Galien, ἀπὸ φθορῆς et έξ ἀπ.; ὑστέρην et ὑστέρας; καρηβαρίην et καρηβαρίας. D'après Palladius, quelques-uns écrivaient από ύστέρης. Le comm. de Palladius sur Ép. vi, avec le texte hippocratique, a été publié par Dietz, Scholia, t. II, p. 1-204. J'indiquerai ainsi cette éd.: Pall. — <sup>2</sup> καὶ κατὰ Gal., Pall. -Quelques-uns, dit Galien, ajoutaient xai devant zara, et interprétaient ainsi la phrase : celles qui.... ont de la pesanteur de tête, et chez qui les douleurs se font sentir au bregma ...., chez celles là .... - 3 dov. FGIJ, Ald., Frob. - xal ozat állat avait été interprété de deux manières dissérentes : suivant les uns, cela signifiait que les autres douleurs de tête produites par la matrice se fixent également au bregma; suivant les autres, que les autres affections de la matrice produisent également de la pesanteur de tête et de la douleur au bregma. - Ante άλλαι addit μάλιστα D. - ὑπὸ C. - ὑστεραίων Ald. - ε ἐν τῷ ὀγδόῳ ἢ δεκάτῳ μηνὶ Pall. -Cette leçon conservée seulement dans Pall. existait dans les exemplaires anciens (Galien nous l'apprend) et elle était adoptée par quelques commentateurs. Les plus anciens exemplaires avaient en chilfres, n et i. Avec ολτώ et δέλλ, dit Galien, la phrase signifiera que les accidents aboutissent huit ou dix mois après l'avortement; avec δγδόω et δελάτω, qu'ils aboutissent le huitième mois ou le dixième mois après la conception. — 6 à ¿ozéφαλοι gl. F. — 7 ήν pro οἱ ΙΚ, Ald. – κραταύχενες C. – κρατεραύχενες Η, Gal.-

# SIXIÈME LIVRE DES ÉPIDÉMIES.

#### PREMIÈRE SECTION.

- 1. (Sur les suites de plusieurs affections utérines.) Chez les femmes à qui, à la suite d'avortement et de gonflements à la matrice, il survient de la pesanteur de tête, les douleurs se font sentir surtout au sinciput, ainsi que toutes les autres douleurs qui ont l'utérus pour point de départ; chez ces femmes, au bout de huit ou dix mois, l'affection se jette sur la hanche (Ép. 11, 1, 7).
- 2. (Sur la configuration de la tête.) De ceux qui ont la tête pointue, les uns ont le cou vigoureux et sont forts tant des os que du reste du corps (Ép. vi, 6, 14); les autres ont de la céphalalgie et des écoulements d'orcille, ces derniers ont la voûte palatine creuse, et les dents qui chevauchent.
- 3. (Nécrose de la voûte palatine, du maxillaire supérieur. Ép. IV, 19; Mochl., t. IV, p. 387.) La sortie d'un os de la voûte palatine cause l'affaissement du nez dans son milieu; la sortie d'un os là où sont les dents, produit l'affaissement du bout du nez.

Il importe peu, dit Galien, de lire καρτεραύχενες ου κραταύχενες; mais on change le sens quand à l'ancienne leçon on substitue, comme font quelques-uns, μακραύχενες. — \* καὶ ante ἰσχ. Lind. – τὰ ἄλλα Pall. – τοῖσιν δστ. Gal., Pall. — \* ὁτορρντοι Codd., Ald., Frob., Gal., Pall. – ἀτόρρνποι vulg. – Je renonce à mentionner les variantes de Mercuriali. Son édition est la reproduction de celle de Froben, plus, des fautes d'impression. – τουτέσιεν Gal., Pall. – τούτοις vulg. – τούτοισιο C. – καὶ οπ. C. – οῖσιν pro τ. Lind. — \* ὁ ὁκόσοισιο C. Pall. – δσοισιο Gal. – οἴσιν Lind. – δσοις vulg. – λπερρώης C. – μεσηίζει FHIK. — \* † δσοισιο Gal. – ἐὲ οπ. CFGliik, Pall. εθεν (ένθεν C; έθεν οπ. D, restit. al. manu, FGliijk) vuig.

- Αί τῶν νηπίων <sup>1</sup> ἐκλάμψιες <sup>2</sup> ἄμα ἥδη ἔστιν οίσι μεταδολὰς ἔσγουσι καὶ ἄλλας.
- 5. <sup>3</sup> Καὶ ἐς νεφρὸν ὀδύνη <sup>6</sup> βαρείη, ὅταν πληρῶνται σίτ•υ, ἐμέουσί γε φλέγμα, <sup>5</sup> ὅταν ∂ὲ πλεονάζωσιν αἱ ὀδύναι, ἰώδεα καὶ ράους μὲν γίνονται, λύονται <sup>6</sup> οὲ, ὅταν σίτου κενωθῶσιν ψαμμία τε πυβρὰ ὑφίσταται, αίματῶδές τε οὐρέουσιν <sup>7</sup> νάρχη μηροῦ τοῦ κατ' ἴζιν. Ἐλινύειν οὐ ξυμφέρει, ἀλλὰ γυμνάσια <sup>8</sup> μὴ ἐμπίπλασθαι τοὺς νέους ἐλλεδορίζειν, ἰγνύην τάμνειν, οὐρητιχοῖσι καθαίρειν, λεπτῦναι καὶ ἀπαλῦναι.
- 6. Γυναιχεῖα τῆσιν  $^9$ ύδαταινούσησιν ἐπιπουλὸ  $^{10}$ παραμένει ΄ ὅταν δὲ μή ταχὸ Τη, ἐποιδέει.
- 7. 11 'Εν Κρανδίνι, αί παλαιαὶ οδύναι, ψυχραί· αί δὲ νεαραὶ, θερμαὶ, 12 αξματι δὲ αἱ πλεϊσται· καὶ τὰ ἀπὸ ἰσχίου ψυχρά.

\* Επιλήψιες (D, in marg. πεοί ἐπιληψίας νηπίων περιγινομένης μέχρις αν ήθωσιν) HK. - ἐπιλήμυμιες FGIJ, Ald. - Galien dit que, tous les commentateurs connaissant et les anciens exemplaires portant exlautes, les commentateurs modernes ont voulu y substituer soit ἐπιλήψιες, soit καταλήψιες, soit ἐπιλάμψιες, attachant toujours à ces mots le sens d'épilepsie. Mais Zeuxis interprétait ce mot autrement : ἔκλαμψι; signifiait, d'après lui, le développement rapide que prend l'enfant à l'époque de la puberté. νήπια, du reste, était entendu par lui, non dans le sens ordinaire (νήπιον, petit enfant jusqu'à cinq ou six ans), mais dans le sens d'enfant en général, jusqu'à la puberté ; ce qui est approuvé de Galien. Néanmoins Galien penche pour donner à ἐκλαμώς le sens d'épilepsie. Il dit que, si on adopte le sens de Zeuxis, on n'aura pas dans la phrase l'idée d'épilepsie, qui y paraît nécessaire. Malgré cette autorité, je préfére de beaucoup l'interprétation de Zeuxis : donnant à Exhaptis le sens, naturel d'ailleurs, de développement soudain, cet auteur implique dans μεταβολάς toutes les révolutions survenant à la puberté, y compris la cure spontanée de l'épilepsie. La phrase me paraît tellement claire, que je ne conçois pas qu'on s'y soit trompé. Je dirai plus : καὶ άλλας n'est intelligible que si on comprend ἐκλάμψιες comme Zeuxis. — ² ἔστιν οῖσιν α. ή. μεταβολήν ἴσχ. z. ἄλλαι Pall. - ἄλλως Lind. - 5 zai ες DFGIIIJK, Ald., Frob. (Gal. in text. 5, non in text. 6). - ἀτὰρ καὶ ἐς C. - καὶ om. vulg. - καὶ existait dans les anciens exemplaires; mais quelques commentateurs le supprimaient et commençaient à ès usppou une nouvelle série d'idées, tandis que ceux qui conservaient zzi, rattachaient cela à ce qui précède, et regardaient la fixation de la douleur sur les reins comme un de ces changements qui surviennent à la puberté. Galien objecte qu'il n'est pas vrai que la douleur des reins appartienne aux révolutions de cet âge. J'ajouterai une raison de plus, c'est que ce passage fait allusion aux

- 4. (*Puberté*.) La révolution qui s'opère chez les enfants à la puberté, amène aussi parfois d'autres révolutions.
- 5. (Affections rénales.) Et une douleur pesante au rein, quand on se remplit d'aliments (Ép. 11, 2, 9); on vomit de la pituite, et, quand les douleurs sont intenses, des matières érugineuses; le mal s'amende; il se dissipe quand des évacuations sont procurées; du sable rouge se dépose, et les malades rendent des urines sanguinolentes; engourdissement de la cuisse du côté du rein affecté. Il ne convient pas de garder le repos; il faut s'exercer, ne pas se gorger, purger les jeunes gens par l'hellébore, tirer du sang au jarret, nettoyer avec des diurétiques, atténuer, amollir.
- 6. (Sur les monstrues.) Chez les femmes humides, les règles se prolongent beaucoup; quand l'écoulement ne marche pas vite, il survient des gonflements.
- 7. (Caractère des douleurs.) A Cranon les vieilles douleurs sont froides; les nouvelles sont chaudes, dues au sang la plupart; et les douleurs eoxalgiques aussi sont froides.

néphrétiques nommés Ep. 11, 2, 9; il faut donc, avec ou sans zzì, le séparer de ce qui est relatif aux cufants. - 4 3 apring H, Pall., Gal. in cit. De pleth., iv. - βαρεία Κ. - βαρεία vulg. - σιτίου Pall. - τουσίτου ήπότου (sic) C. -τε Codd., Gal., Lind. -γε om. Pall. - δικόταν Pall. -πλεονάσωσιν Pall. -πλεονάζουσεν vulg., par une faute d'impression répétée dans Kühn. - αί δδ. om. DGIJK, Ald. — 6 δ' C. - σέτων C, Gal. - οχόταν ξμέση των κενωθέντων Pall. - ψάμμια CDIHK. - δρίσταται Codd., Gal. - δρίστανται vulg. - αίματώδεα δε Pall. - ουρέουτι CDH, Gal., Pall , Lind. - ρέουτι vulg. - γαρκη τε Pall. - ἔξ. CI. - έλενότεν FGIJ, Gal., Pall. - έλενούτεν vulg. - έλλενούτεν DK. - έλλενθείν C. - έλλενθείν Ald., Frob. - άλλά γυμοάζεσθαι Gal. (μέν Pall.) - 8 μή έμπ. δέ Pall. - λγυύειν DK. - οδρατικοίς καθήραι Gal. - λεπτύνειν τε άμα και άπαλύνει» Pall. - λεπτύναι Κ. - άπαλύναι Κ. - άποπα-ກັບຂຸນ (sic) J. - 956. avait été entendu de deux façons : •u que la femme est disposée à l'hydropisie, ou qu'elle a le sang ténu et aqueux. ἐπιπουλύ D, Lind. - ἐπὶ πουλύ C. - ἐπιπούθ vulg. - 40 Quelques-uns lisaient παραμένειν, sous-entendant χρή: Il faut que les règles durent longtemps...-14 καὶ ἐν Pall -κράνωνι G.-κραννώνι l.- αὶ μέν π. Gal. in cit. Comm. in Aph. แ, G.-อิธีบัวสเ FIJ, Ald.-Palladius nous apprend que des commentateurs avaient entendu par malatat les douleurs que l'auteur avait observées anciennement, et par vezpai celles qu'il avait récemment observées. -19 : Tunte de ai Gal., Lind. - aiuat(ai ai vulg. - aiuate de n). Codd. ap. Pall.

- 8. Τὰ ἐς ῥίγεα ἰσχυρὰ ¹ ἰόντα, οὐ πάνυ τι ²πρηύνεται, ἀλλ' ἐγγὸς ³ τῆς ἀκμῆς. ⁴ Πρὸ ῥίγεος αἱ ἐπισχέσιες τῶν οὕρων, ἢν ἐκ χρη-στῶν ἴωσι, καὶ ⁵κοιλίη ἢν μὴ ὑποδιέλθη, καὶ ὕπνοι ⁶ἢν ἔωσιν Ἰσως δὲ καὶ ὁ τρόπος τοῦ πυρετοῦ・ἴσως δὲ καὶ τὰ ἐκ κόπων. ᾿Αποστάσιες οὐ μάλα, ⊓οἶσι ῥίγεα.
- 9.  $^8$  Αί τῶν σχελέων ἐχθηλύνσιες, οἶον  $^9$  ἢ πρὸ νούσου δδοιπορή-σαντι,  $^{10}$  ἢ ἐχ νούσου αὐτίχα, διότι ἴσως τὸ ἐχ  $^{11}$  χόπων ἐς ἄρθρα ἀπέστη, διὸ χαὶ τῶν σχελέων ἐχθηλύνσιες.
- 10. Φύματα <sup>12</sup> έξω έξοιδέοντα, καὶ τὰ ἀποξέα καὶ κορυφώδεα, καὶ <sup>13</sup> τὰ διμαλῶς ξυμπεπαινόμενα, καὶ μὴ περίσκληρα, καὶ κατάρροπα, καὶ μὴ δίκραια, <sup>11</sup> ἀμείνω· τὰ δὲ ἐναντία <sup>15</sup> κακὰ, καὶ ὅσα πλείστω ἐναντία, κάκιστα.

\* Ἰώντα Gal., Pall. - ἐόντα vulg. - Les anciens commentateurs connaissent la phrase ainsi écrite, dit Galien; mais les nouveaux, voulant la rendre plus claire, l'ont changée de cette façon : τὰ ρίγεα ἐσγυρὰ ἐόντα, les frissons qui sont intenses. — 2 προπρηύνεται C. — 5 τής om. Gal. - πρηύνει, άλλ' ή εν τατς άκματς Pall. - Suivant Palladius, cette phrase signific: les maladies ne s'adoucissent guère que quand vient un frisson intense, à l'époque de l'état de la maladie. Cette interprétation paraît fautive. -\* πρ. ρ. om. Pall. - προ [κρίσιος] ρίγος καὶ ἐπισχ. Lind. - αὶ om. DFGHJK, Ald. - oyéstes C(D, at emisy. al. manu) FGHJK, Ald., Pall. - es yogstov Pall. - Galien dit que χρηστών peut également s'entendre et de l'état favorable des urines et de la bonté des autres signes. - 8 xoultq C, Gal., Pall., Lind. - zotλiny vulg. - no om. Pall - μη Pall. - μη om. vulg. - Galien dit : « Si les selles sont abondantes, il ne faut pas se fier à la suppression d'urine pour pronostiquer le frisson critique; mais si le ventre en outre est resserré, nécessairement le malade aura un frisson. » Palladius, de son côté, dit, faisant parler le malade; « Mon urine est supprimée, je n'ai pas de selles. » Il faut donc accepter μή. — θ ἐνέωσιν vulg. - ἐνεῶσιν C. - ενίωσιν Gal. - ήν έωσιν Pall. - ἴσος τε καὶ C. - ες κόπον Pall. - ¹ σύν ρίγετιν Pall. — \* άλλ' οῖσι Η, άλλ' οῖς Pall., pro αξ. - αξ om. C. - ἐκ τῶν C, Pall. - έzθηλύσηες (bis) C. - Palladius réunit, dans son comm. et dans le texte, les nos 8 et 9. - Galien se demande si εκθήλυνσις signific affaiblissement aigu, ou atrophie chronique. La question est tranchée par les passages parallèles Ép. vi et iv : il s'agit d'un affaiblissement aigu, suite du dépôt de la maladie primitive. Galien manque souvent le sens véritable de certains passages des livres des Épidémics, et cela parce qu'il y voit des propositions générales, et non des fragments d'observations particulières. Ainsi il s'est trompé constamment sur tout ce qui se rapporte à l'épidémie de toux de Périnthe; il ne lui est jamais venu à l'idée de mettre des remarques isolées en regard des faits qui les avaient suggérées. Or, c'est ce qu'il faut soigneusement faire, toutes les fois qu'on rencontre les éléments de cette comparaison. Il en résulte un jour tout nouveau pour

- 8. (Des frissons. Vey. Ép. 1v, 25, qui a fourni les principaux éléments de cette proposition.) Les affections qui tendent à des frissons intenses ne s'amendent guère si ce n'est vers le moment de l'état. Avant le frisson (Ép. 1v, 25, p. 167); suppression de l'urine, si cela vient dans des conditions favorables, si le ventre n'est pas relâché, s'il y a du sommeil; peut-être aussi est-ce dû au caractère de la fièvre; peut-être aussi aux affections avec lassitudes. Rarement des dépôts, chez ceux qui ont des frissons.
- 9. (Faiblesse des jambes dans les maladies fébriles; les éléments de cette proposition sont: Ép. 1v, 27; Ép. 1v, 48; Ép. v1, 7, 1; Ép. 1v, 50. Comp. aussi Ép. v1, 2, 6; Ép. v1, 7, 7.) Impuissances des jambes, comme chez celui qui a fait une ronte avant la maladie ou immédiatement après (Ép. 1v, 48; des Hum., 7; Aph. 1v, 32 et 33); c'est probablement parce que l'effet des lassitudes s'est porté sur les articulations, que les jambes sont devenues impuissantes.
- 10. (Des abcès. Pronost., t. II, p. 130.) Les abcès proéminents au dehors, ceux qui vont en diminuant de volume et en pointe, ceux qui sont mûris uniformément, qui ne sont pas durs tout autour, ceux qui se ramollissent par la partie inférieure, ceux qui ne sont pas divisés en deux, valent mieux; les caractères contraires sont mauvais, et plus ils sont contraires, plus cela est fàcheux.

les passages examinés et aussi pour plus d'un aphorisme. Par ce moyen, on touche maintes fois du doigt l'élaboration médicale des Hippocratiques. — ° ή C. — εὶ Pall. — νοίσου (bis) C, Lind. — νόσου (bis) vulg. — ὁδοιπορήσαντες Pall. — 1° ή om. Pall. — αὐτίαα om. C. — ὅτι ἶσον τὸ ἐκ Pall. — 1 κόπτου C. — ἐς C, Lind. — εἰς vulg. — δὶ ο Gal. — αὶ pro καὶ Gal. — Galien dit que des commentateurs, voyant τῶν τκ. ἐκθ. au commencement de la phrase, avaient supprimé διὸ et rapporté τῶν τκ. ἐκθ. à ce qui suit, faisant dans cette phrase suivante quelques changements, qu'il ne relate pas. — 1² ἐξογκέοντα ἀποξέκ Pall. — ἀποξή C. — ἀπόξηρα DF GHIJK, Ald. — καὶ τὰ κορ. Gal. — 1³ τὰ om. Pall. — ξυμπερανόμενα C. — D'après Galien περίσκληρα signifie dur tout au tour; je suis Galien, quoique le sens propre de ce mot soit très dur. — καὶ μὰ καταρὸ. Pall. — τὰ τὰ μὴ δίκ. Gal., Pall. — δίκερα Pall.

- 11. Τὸ <sup>1</sup> θηριῶδες φθινοπώρου, <sup>2</sup> καὶ αἱ καρδιαλγίαι, καὶ τὸ φρικωσες, καὶ μελαγχολικόν. Πρὸς τὰς ἀρχὰς τοὺς παροξυσμοὺς <sup>3</sup> σκέπτεσθαι, καὶ ἐν ἀπάση τῆ νούσῳ, οἶον τὸ ἐς δείλην παροξύνεσθαι, <sup>4</sup> καὶ ὁ ἐνιαυτός ἐς δείλην, καὶ αἱ ἀσκαρίδες.
- 12. Νηπίοισι βηχίον ξὺν γαστρὸς ταραχῆ καὶ πυρετῷ ξυνεχεῖ σημαίνει μετὰ κρίσιν, <sup>5</sup> διμηνιαίῳ τὸ ξύμπαν, εἰκοσταίῳ, καὶ οἰδήματα ἐς ἄρθρα· <sup>6</sup>καὶ ἢν μὲν κάτω τοῦ διμακοῦ καταστῆ, τὰ <sup>7</sup> ἄνω ἐν τοῖσι κάτω ἄρθροισιν, ἀγαθόν ἢν δὲ ἄνω, οὐχ διμοίως λύει τὴν νοῦσον, ἢν μὴ ἐκπυήση· τὰ <sup>8</sup> δὲ ἐν ὤμοισιν ἐκπυεῦντα τοῖσι τηλικούτοισι γαλιάγκωνας ποιέει· λύσειε δ'ὰν καὶ ἐλκυδρίων κάτω ἔκθυσις, ἢν μὴ στρογγύλα καὶ βαθέα ἢ, τὰ δὲτοιαῦτα δλέθρια καὶ ἄλλως παιδίοισιν· <sup>9</sup>καὶ κἶμα λύσειεν ἀν βαγὲν, μᾶλλον δὲ τοῖσι τελει •τέροισιν <sup>10</sup>ἐπιραίνεται.
- 13.  $^{11}$  Δάχρυον εν τοῖσιν ὀξέσι τῶν φλαύρως εχόντων, έχόντων μεν χρηστόν· ἀχόντων οὲ παραβρέον, καχόν·  $^{12}$  καὶ οἶσι περιτείνεται βλέφαρα, καχόν·  $^{13}$  κακὸν οὲ καὶ τὸ ἐπιζηραινόμενον, οῖον ἄχνη, καὶ τὸ

<sup>4</sup> Galien se demande si θηριώδες signifie les vers, ou l'éléphantiasis, le cancer (à cause du nom d'animal que portent ces maladies), ou, comme quelques-uns l'ont voulu, la phthisie. Palladius donne la raison de cette dernière interprétation, la phthisie étant appelée θαριώδης parce que les phthisiques deviennent πτερυγώδεις et semblables à des animaux. La phrase suivante où les ascarides sont nommés, montre qu'il s'agit ici de vers. — 2 καί •m. Pall. - καρδιαλγικαί CDG1K. - καί το φρ. om. Gal. — 3 ἐπισκέπτεσθαι Gal. - πάση Pall. - ώς τὸ ἐν δείλη Gal. - εὶ τῆ δείλη παροξύνεται Pall .- 4 καί om. Pall .- καί ei om. Pall .- Galien dit que, suivant la ponetuation, on peut lire: xxi ò evizotós: es o. xxi al arx.; ou bien xxi ό ἐν. ἐς δείλην καὶ αί ἀσκ. Les passages parallèles Ép. n et iv, montrent qu'il faut adopter la première manière. - "(xxi Lind.) διμηναίω vulg. διμηνικίαν τὸ σύμπαν ή είκοστην Pall. - ή είκ. II. - On a , dit Galien, expliqué ces mots de deux façons: la crise, deux mois après la naissance, vingt jours après le début de la maladie; ou la crise au quatre-vingtième jour après la naissance, la maladie ayant débuté au deuxième mois et ayant duré vingt jours. Je pense que l'explication de cette phrase obscure, dont Galien ne s'est fait aucune idée, est dans le rapprochement avec l'épidémie de toux de Périnthe. Dans cette toux, une récidive survenait quarante jours après le début de la première invasion , récidive signalée par divers accidents. Chez les enfants dont il s'agit, la récidive, arrivant le quarantième jour, durait vingt jours, ce qui en faisait en tout soixante; alors crise et suppuration dans les membres. Mon interprétation est complétement assurée par le passage parallèle Ép. 1v, 56, où il est parlé de suppurations à l'épaule chez les enfants dans la toux de récidive. — " zat om. Gal., Pall. - si Pall. - zazaszapizse Pall. -

- 11. (Sur l'autonne et sur les exacerbations. Voy. Ép. 11, 1, 3; 1, 4. Proposition inspirée par Ép. 11, 16.) En autonne, les vers, les cardialgies, les frissons, les mélancholies. Considérer les exacerbations au début et dans toute la maladie (Ép. 11, 1, 6; Ép. 11, 20; Aph. 1, 12), par exemple les exacerbations du soir (Ép. 11, 20); l'année aussi, c'est aussi le soir que les ascarides tourmentent.
- 12. (Des dépôts chez les enfants; la première partie de ce paragraphe se rapporte à l'épidémie de toux de Périnthe vi, 7, 1; ce qui porte à le croire, c'est la mention du deuxième mois, la toux dans cette épidémie faisant récidive au bout de quarante jours. Comp. aussi Ep. 1v, 36.) Chez les enfants, une petite toux avec dérangement de ventre et fièvre continue, indique, après la crise survenant au soixantième jour en tout, au vingtième [de la récidive] (V. note 5), des gonflements aux articulations; mais si le dépôt se fait au-dessous de l'ombilic, des parties supérieures aux articulations inférieures, cela est avantageux (Ép. 11, 1, 7, p. 77); s'il se fait aux articulations supéricures, la maladie ne se résout pas également (Ep. 11, 1, 7, p. 79); les suppurations à l'épaule produisent à cet âge le galianconisme (Des Artic., t. IV, p. 115); la solution s'obtiendrait aussi à l'aide de l'éruption, en bas, de petits ulcères, pourvu qu'ils ne fussent ni ronds ni profonds ; de tels ulcères sont funestes du reste aux enfants; une hémorrhagie produitait aussi la solution, mais les hémorrhagies se manifestent surtont chez les individus plus avancés en âge.
- 13. (Remarques pronostiques sur les larmes, les paupières, les yeux.) Les larmes, dans les maladies aiguës, chez les individus gravement affectés, coulant volontairement, sont bonnes; coulant involontairement, sont mauvaises (Ép. 1, t. II,

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> ἄνωθεν Pall. — <sup>8</sup> δ' C, Gal. – ἐμπ. D. – ἐκπυέοντα Gal., Pall. – ἐκλυδρίων (D, emend. in marg.) Κ. – στρογγύλα D. – στρογγύλη Ald. – καὶ ἄλλως [κκὶ] παιδίσισι [μάλιστα] Lind. — <sup>0</sup> λύσειε δ' ἄν καὶ αἴμα ῥαγὲν C (ρυὲν Gal.). – δ' ἀν ἐκτρα K. — <sup>10</sup> ακὶ ἐπιρ. Κ. — <sup>11</sup> δάκρυα Gal., Pall. – χρηστὰ Pall. – παρικρρέοντα Gal. (κακὰ Pall.) — <sup>12</sup> καὶ σm. Gal. — <sup>13</sup> κακὸν ..... ἀμαυρὸν om. Pall.

οσα παρείται. αμαυρόν, <sup>1</sup> και αυχμηρόν, κακόν και οι ένδεδινημένοι, και τάλλα αμαυρόν, <sup>1</sup> και ουχμηρόν, κακόν και οι ένδεδινημένοι, και τάλλα

- Νειδα κοτιώσετες, 8 οι θε εξέρυθροι, οι 8 ος πεγιοί, οι θε εξώχδοι, και οι θε αγπηθησετες, οι θε με πάρτιλησετες ιδείν θεικοι οι θε με πάρτιλησετες τως και τως βγάλδοι, ξαδοί σακλησετες η εκτιώς και ος ος επόσετες τως και τως βγάλδοι, ξαδοί σακλησετες η εκτιώς και ος επόσετες τως και τως και
- 15. Αξ 10 ζυντάσιες τοῦ σώματος, καὶ οξ σκληρυσμοὶ τῶν ἄρθρων, κακόν· καὶ αὐτὸς διαλελυμένος, 11 κακόν· καὶ αξ κατακλάσιες τῶν

\* Ante και addunt κακόν C, Gal. - ξιδό ύπιδωμένου Pall. - μόγις C, Gal., Pall. - ἐνδεδυνημένοι CK. - \* Ια tit. περί πυρετών G; πυρετών είδη Κ; τὰ είδη των πυρετών D; των πυρετών είδη τις ένταθθα μάθε IJ. - πρηήες C. πρητές FGK, Ald. - πραετές Pall. - 3 δε D, Gal. - μεν om. Gal. in eit. De diff. febr. I, initio. - καί pro οἱ δ' Pall. - \* τῆ γειρὶ C. - \* οἱ δὲ π. εὐ. post ἐπαναδιδόντες δὲ D. - περ. μέν εύθ. Gal. - 6 καί pro οἱ δὲ Pall. - ξηροί om. Lind. - οἱ δὲ άλμ. om. Gal. ib. - άλμυρωδεες, dit Galien, est obscur; car cela s'applique au goût, et non au tact, dont iei il est question seulement; mais on pourra penser que les fièvres salées produisent, au tact, une sensation mordicante comme font les saumures. — πεμφυγώδεες CFGIJ (K, mut. in πεμφολυγώδεες . – περυγγώδεες  $\Pi Q \cdot ' - περιγγώδεες D. - δε δεινοί <math>D. - La$ plupart des exemplaires, dit Galien, ont ίδετν sans δεινοί; peu ont ίδετν δεινοί; très-peu n'ont ni ideiv ni deivoi. L'interprétation de meup, avait excité de grands débats. Quelques-uns le rendaient par pneumatiques, πνευματώδεις; souvent, dit Galien, nous sentons une certaine émanation aériforme s'exhaler de la peau des fébrieitants; et si l'auteur entend ici les fievres avec phlyetenes, et non les sièvres pneumatiques, il se trouve avoir omis une dernière et essentielle catégorie. Galien pencherait vers cette interprétation, mais l'obstacle, c'est idet, qui est dans la plupart des exemplaires. Avec ce verbe, il s'agit d'une manifestation pathologique visible à la peau. Des lors il entre dans l'explication du mot πέμριξ, et il cite des passages de poètes où ce mot a le sens de sonfle, de rayon; il ajoute que d'après les meilleurs commentateurs, Hippocrate a employé ce mot métaphoriquement; donc, on pourrait admettre qu'il s'agit d'une fièvre composee de la fievre pneumatique et de la fievre chaude. Galien tient, comme on voit, a retrouver sa flevre pneumatique. Mais ideis, qu'en faire? on peut le supprimer avec certains exemplaires; ce que, dit-il, quelques-uns ont fait avec raison. Quant à eeux qui le gardent, les uns voient ici une lièvre avec phlyctènes, les autres (et c'etaient Sabinus, Métrodore et leurs disciples, jusqu'au temps de Galien), une fièvre avec délire; et effrayante à voir, ideav decoi, s'appliquait, suivant l'interpré-

- p. 649; Ép. tv, 46; Ép. vt, 8, 8; Aph. tv, 52). Il est mauvais aussi que la paupière se tende; mauvais aussi que les yeux soient desséchés, comme pulvérulents, qu'ils soient ternes et secs; qu'ils soient ridés en dedans, qu'ils soient fixes, qu'ils se meuvent à peine, qu'ils soient tournés en dedans, et les autres états qui sont passés sous silence.
- 14. (Dissérences des sièvres; toutes ces dissérences de sièvres ont été établies d'après des cas observés par les Hippocratiques; on en a la preuve dans les sièvres très-rouges, espèce dont les éléments sont sournis par les observations auxquelles je renvoie.) Fièvres: les unes sont mordicantes à la main, les autres, donces; d'autres, non mordicantes, à la vérité, mais donnant la sensation d'un accroissement; d'autres aiguës, il est vrai, mais se laissant vaincre par la main (Ép. vi, 8, 21); d'autres ardentes aussitôt; d'autres, faibles durant tout le temps, sèches; d'autres salées; d'autres pemphygodes, terribles à voir; d'autres humides à la main; d'autres très-rouges (Ép. vv, 25, p. 169 et p. 171; Ép. vv, 26 in fine; Ép. vv, 35; Ép. vi, 2, 6); d'autres livides; d'autres, très-jaunes, et le reste de même nature.
- 15. (Remarques pronostiques sur l'état du corps et des yeux.) Les tensions du corps et les rigidités des articulations sont mauvaises; mauvaise aussi la résolution du corps, ainsi que les positions forcées des membres. La hardiesse du regard est un

tation, ou aux phlyctènes, ou au délire et aux regards égarés du malade. D'autres enfin prenaient, il est vrai, πεμφ. dans le sens de πνευματώδεις, mais à ce dernier ils donnaient la signification de respiration genée. Galien, en résumé, dit que l'interprétation la plus vraisemblable est celle de fievre pneumatique, ou celle de fievre avec phlyctènes. A mon sens, la dernière est la seule acceptable; elle a pour elle la majorité des anciens exemplaires qui portaient iδείν. — \* οῖ δὶ C. — \* δὲ οπ. vulg. par une faute d'impression répétée dans Kühn. – οῖ δὲ π. Gal. ib., πελιδνοί Pall., ponunt post ἔξωχροι. – τὰ ἄλλα τὰ τοιαῦτα Gal., ib. — ¹¹⁰ σ. Pall. – ξυντάξεις FGl. – ξυντάξεις D. – In marg. κατὰ τοὺς ἀφορισμοὺς DI ·. – διαλείημένος C. — ¹¹ κ. οπ. Gal. – Quelques-uns lisaient κατακλίσεις. Galien rejette cette leçon, et dit que κατακλάσεις signifie l'extrême flexion ou l'extrême écarte sent des membres.

άρθρων, κακαί. "Ομματος Οράσος, παρακρουστικόν και <sup>1</sup> ἔρριψις και κατάκλασις, κακόν.

### <sup>2</sup> ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟΝ.

1. \*Εὐρῦναι, στενυγρῶσαι. τὰ μὲν, ναὶ, τὰ δὲ μή. Χυμοὺς, τοὺς μὲν, ἔξῶσαι, τοὺς δὲ ξηρᾶναι, τοὺς δὲ ἐνθεῖναι, καὶ τῆ μὲν, τῆ δὲ μή. 'Λεπτῦναι, παχῦναι τεῦχος, δέρμα, σάρκας, \*καὶ τἄλλα, καὶ τὰ μὲν, τὰ δὲ μή. 'Αειῆναι, τρηχῦναι, σκληρῦναι, μαλθάζαι, τὰ μὲν, τὰ δὲ μή. 'Επεγεῖραι, ναρκῶσαι' καὶ τἄλλα ὅσα τοιοῦτα. 'Παροχετεύειν, ὑπείξαντα ἀντισπὰν αὐτίκα, ἀντιτείναντα ὑπεῖξαι. 'ဪλλον χυμὸν, μὴ τὸν ἰόντα, ἄγειν, τὸν δὲ θἰόντα συνεκχυμοῦν, ἐργάσασθαι τὸ ὅμοιον, ¹θοῖον ὀδύνη δούνην παύει, τὰ ἀνόμοια, ¹¹ ἢν ῥέπη ἄνωθεν

\* Έριψις FUK.-καὶ δίψεις καὶ κατακλάσεις Gal.-καὶ αἱ δίψεις καὶ αἱ καταλάσιες Pall. - ρίψις (sic), dit Galien, signifie l'état du malade qui ne peut tenir longtemps les yeux ouverts, κατάκλασις le reploiement des paupières. Palladius, qui a lu pitas, dit que ce motsignifie l'agitation de l'œil et le mouvement continuel du regard, ou bien l'action par laquelle le malade repousse les convertures. - 2 τ. δ. om. C. - 3 εὐρόναι DFIJK, Ald., Frob. - ναί om. C, Pall. - zzi pro zzi Gal. - Il paraît que quelques commentateurs lisaient στεν ύγρῶσαι et l'expliquaient par resserrer et humecter. Cela semble du moins résulter des paroles de Galien, qui dit : « Il faut lire στενυγρώται en mettant un esprit doux, non un esprit rude à la deuxième syllabe; car ce mot ne contient pas l'idée de liquide; » et des paroles de Palladius (dans la version de Crassus, le grec est perdu): « Dicit etiam arctare; hanc autem vocem multi imperiti pro duabus orationis partibus apud Græcos accepere; credebantque Hippocratem dicere arctare et humectare. »εξεώσαι Pall. - γυώσαι C. - ξηράναι CDK, Gal., Pall , Kühn - ξηράναι vulg. - δ' D. - Post ένθ. adelit λεπτύναι παχύναι D. - τῆ τι μέν, τῆ τι δέ Gal. — \* λ., παχ. om. FGHIJ. – τεύχος .... μη ponitur post τρηχύναι DFGIJK (post μαλθάξαι II). - σάσκα Κ. - σ. om. Pall. - εκαί om. CDFGIJK, Pall. — 6 λεξναι FGJK, Ald. - δεξναι, emend. al. manu D. - δεεΐναι, γέγρ. λειξύαι Q'. – τρηχύναι  $\Pi K$ . – σκληρξύαι C. – σκλ. μαλ. om. DGIJK – τὰ μέν om.  $C_*$  – τὰ μέν, τὰ δὲ μὴ om DFIIIJK. —  $^7$  παροξετεύειν  $K_*$  – ὰντιτείναντα Codd , Ald., Pall. - άντιτείνοντα vulg. - άντιπίπτοντα Gal. - ἐπεῖξαι Pall. - 8 Dans son comm. sur cette phrase, Galien dit que, si l'humeur, peccante s'évacue d'une manière convenable, il faut se garderd'intervenir. La traduction doit donc représenter ce sens. -- " idota Codd., Ald., Gal., Lind. - έδυτα vulg. - συνεγχυμούν Pall. - μή συνεχχ. C. - Galien dans son Gl. explique ce verbe per mélunger, unir aux humeurs saines, mais dans son comm. par concourir à l'évacuation. - 10 eles om. H., Pall. - deliss om. IK. - δθόνην om. DFGJ. - Gallen dit qu'on ne sait si εργάσασθαι doi être rapporté à το εμοίου, οξου δο. δ. π.; que, ni dans l'un ni dans l'autre cas, cela ne faisant un sens acceptable, on avait essayé de corriger ki

indice de délire; l'impossibilité de tenir longtemps l'œil ouvert et le reploiement de la paupière sont fâcheux (I, Prorrh., 84,.

### DEUXIÈME SECTION.

1. (Procédés thérapeutiques.) Dilater, resserrer, dans un cas et non dans un autre. Des humeurs, expulser les unes, dessécher les autres, ingérer quelques-unes, tantôt par une voie, tantôt par une autre. Atténuer, épais sirle corps entier, la peau, les chairs, le reste, et ici le faire, là ne pas le faire. Rendre uni, rendre raboteux, endureir, amollir, ici le faire, là ne pas le faire; éveiller, endormir, et le reste de même nature. Faire la dérivation; faire la révulsion après

leçon. ἐργάτασθαι était la leçon des anciens exemplaires, des plus anciens commentateurs, et même de Dioscoride, qui avait coutume de changer les textes. D'autres, en place, lisaient δργάσασθαι (ce mot est expliqué dans le Gl de Galien par ἀναμέζαι, συγκεράσαι); d'autres enfin, δργίσασθαι (ce mot est expliqué dans le Gl. d'Érot., par όρμην έγειν πρός τι, είς παράστασιν αγαγείν τὰ ύγρὰ και πρὸς ἔκκρισιν έτοιμάζειν). Par des raisons théoriques, Galien ne veut pas que la douleur puisse faire cesser la douleur; et des-lors il supprime avec l'édition de Dioscoride • τον εδύνη εδύνην πεύει, bien que donné par beaucoup d'exemplaires. Débarrassé de cette phrase, il lit ἐργάτασθαι τὸ δμοιον, qu'il interprète par confondre et évacuer, simultanément avec l'humeur qui s'évacue bien, l'humeur semblable. Il ajoute que δργήσασθαι doit être entendu dans le même sens , que peutêtre egyiozofizi (qu'il avait condamné au debut de son commentaire) est susceptible d'une explication identique. Quant à τὰ ἀνόμοια, il le joint aussi à ἐογάσασθαι, de cette façon: faire sortir avec l'humeur qui s'évacue, les humeurs semblables et les humeurs dissemblables. Cependant il remarque aussi que τὰ ἀνόμοια peut être le régime de κάτωθεν λύειν, et que dans cette construction on devra traduire: les humeurs dissemblables, c'est-à-dire n'appartenant pas aux parties où elles se trouvent, si elles se portent en haut, seront évacuées par le bas. Pour moi, je ne puis accepter ces subtilités de Galien: le sens me paraît très-clair si on garde otov do. èδ. π. il s'agit de cas où l'on opère par les semblables (la douleur par la douleur), et de cas où l'on opère par les voies contraires (humeurs portées en haut, évacuation par le bas.) — " à CFGIJK. - à (D, emend. al. manu) H, Pall., Lind. - ή LQ'. - ρέπη Gal. - ρέπει vulg. - αρχθέντα DFGIJK. -Galien dit que à poérza est susceptible de deux sens ; ou bien il signifie le point de départ de la maladie, l'origine première ; si elle est en haut, on agira par le bas, et c'est peut-être ce commentaire qui a suggéré la variante άρχθέντα; ou bien il signifie au propre le mouvement qui porte en haut les humeurs.

άρθέντα, χάτωθεν λύειν, χαὶ τὰ ἐναντία  $^1$ ταῦτα, οίον χεφαλῆς χάθαρσις, φλεδοτομίη, ὅτε  $^2$  οὐχ εἰχῆ ἀφαιρέεται.

- 2. <sup>3</sup> Αἱ ἀποστάσιες, οἷον βουδῶνες, σημείον μὲν τῶν τὰ βλαστήματα ἔχόντων, ἀτὰρ καὶ ἄλλων, μάλιστα δὲ <sup>4</sup> περὶ τὰ σπλάγχνα, κακοήθεες δὲ οὖτοι.
- 3. Πνεύματα, <sup>6</sup> σμικρά, πυκνά μεγάλα, <sup>6</sup> άραιά σμικρά, <sup>7</sup> άραιά πυκνά, μεγάλα <sup>8</sup> έξω μεγάλα, είσω σμικρά <sup>9</sup> είσω μεγάλα, έξω οδικρά το μέν έκτεῖνον, τὸ όὲ κατεπεῖγον <sup>10</sup> διπλῆ είσω ἐπανάκλησις, οδον ἐπεισπνέουσι, θερμὸν, ψυγρόν.
- 4. Ἰητήριον ξυνεχέων <sup>11</sup> χασμέων, μακρόπνους, εν τοῖσιν <sup>12</sup> ἀπότοισι καὶ μόγις, βραγύπνους.
- 5. Κατ' 13 ίξιν καὶ πλευρέων όδύνη, καὶ ξυντάσιες ύποχονδρίων, καὶ σπληνὸς ἐπάρσιες, καὶ ἐκ ρινῶν ρήξιες, καὶ ὧτα κατ' ίξιν, τούτων τὰ πλεῖστα ταῦτα καὶ 14 ἐν ὀρθαλμοῖσιν 15 πότερον ἦρα πάντα, ἢ τὰ μὲν 16 κάτωθεν ἄνω, κατ' ίξιν, οἶα τὰ παρὰ γνάθους ἢ παρ' ὀρθαλμὸν καὶ οὖς, 17 τὰ δὲ ἄνωθεν κάτω, 18 οὐ κατ' ίξιν; καίτοι καὶ τὰ 19 συναγχικὰ ἐρυθή-
- <sup>4</sup> Ταῦτα om. J. τοιαῦτα Pall. Galien donne deux explications: ou bien, les humeurs se portant en haut, faire la révulsion par le bas, puis la renouveler par une voie opposée (ou plutôt dissérente), par exemple, après avoir débarrassé la tête par un purgatif, reconrir à la saignée du bras, moyens qui tous deux font la révulsion en bas; ou bien, après avoir fait la révulsion générale par le bas, faire une révulsion locale en un point opposé, par exemple dans la douleur de l'occiput ouvrir la veine du front comme il est dit Ep. vi. - 2 οὐα εἰκῆ CH, Gal., Pall., Lind. - ούχ ήχει vulg. — 3 περὶ ἀποστάσεων G. - τὰ om. C, Pall. — 4 δὲ τὰ π. σπλ. C. - 6 σμ. om. Pall. - μεγάλα om. Pall. - 6 ἀραιὰ ...... μεγάλα om. C. μικρά  $D_* - \sigma \mu_*$  άρ. om.  $G_* - \mu$ ακρά pro  $\sigma \mu_*$  CFIK. —  $^7$  άρ.  $\pi_*$   $\mu_*$  om. Pall. - 8 εἴσω vulg., par une faute d'impression répétée dans Kühn. έξω μέγα είσω μικρόν είσω μέγα έξω μικρόν C. – έξ. μ. εὶ. σμ. om. Gal. - ° εί. μ. εξ. σμ. om. Pall. - μικρά FJ. - 10 διπλή CFIIIK. - διπλή τε Pall. - ἐπανάκλησις CH, Pall. - ἐπανάκλισις Vulg. - ἐπεισπνέουσι Cll, Pall.ầπιπνέουσι vulg. - ἐπὶ πνέουσι F. —  $^{44}$  χ. om. K. —  $^{42}$  τοῖσι δ' Lind. ἀποσίτοισε DQ', Lind. - ἀπὸ τοΐσεν C. - μόλες Lind. - βραγύπνοις DGIJK. Ald., Frob. - 417. (bis) CFIJ. - 30009 G, Gall. Pall. - 300099 vulg. - Galier dit que dans quelques emplaires on trouve écrit ainsi: κ. τ. και πλ. δδύνν καὶ τῶν ὑποχ. τάσιος καὶ σπλ. ἐπάρσιος καὶ ἐκ ῥινῶν ῥήξιος, loçon qu'il trouve plus claire. — 14 ες δηθαλμούς C. — 18 π. μην άρα πάντων Gal. — 10 άνωθει! κάτω οία κατ' ίξιν τὰ δὲ κάτωθεν ἄνω οία τὰ pro κάτωθεν ..... τὰ G, Ald - κατ' ε. om. Codd., Gal., Pall. - γνάθον D. - ή και όφθ. ή και ούς Gal. -17 τὰ ..... ἀλγήματα κατ' ἔξιν om. G. — 18 οἶα pro οὐ DFlllJK. – ἔξ. CFl - καίτοι ..... ίξιν om. Codd., Ald., Frob. - 19 κυν. Pall.

un intervalle, mettre un intervalle après la révulsion. Évacuer l'humeur quand elle ne s'écoule pas, non quand elle s'écoule; concourir à l'évacuation de celle qui s'écoule; faire le semblable, par exemple la douleur calme la douleur; faire le dissemblable, par exemple, si les humeurs se portent en haut, résoudre par le bas; faire l'opposé, par exemple, après avoir purgé la tête, ouvrir la veine, pourvu qu'on agisse avec réflexion.

- 2. (Bubons. Ép. 1v, 42.) Les dépôts tels que bubons indiquent des parties où le mal est en germination, et d'autres aussi; les bubons se voient surtout au voisinage des viscères; ceux-là sont malins.
- 3. (Différences de la respiration. Ép. 11, 3, 7; Coa. 255.) Respiration petite, fréquente; grande, rare; petite, rare; fréquente, grande; expiration grande, inspiration petite; inspiration grande, expiration petite; respiration lente, respiration précipitée; respiration entrecoupée comme chez ceux qui font une double inspiration; haleine chaude, haleine froide.
- 4. (Remède du bâillement et de la dysphagie momentanée.) Le remède des bâillements continuels, c'est de faire de longues inspirations; de la difficulté ou de l'impossibilité de boire, c'est de faire de petites inspirations (Ép. 11, 3, 7).
- 5. (Direction des dépôts. Ép. 11, 3, 8.) Dans la même direction sont la doulent du côté, les tensions de l'hypochondre, les gonflements de la rate, les épistaxis; les oreilles aussi s'affectent dans la direction; dans la plupart de ces cas il en est de même pour les yeux (Ép. 12, 25, p. 167, p. 169, p. 171; Ép. 12, 30; Ep. 12, 35). Cela se voit-il dans toutes les circonstances, ou bien sont-ce les affections se portant de has en haut qui suivent la direction, par exemple pour les parotides, pour l'œil, pour l'oreille, tandis que les affections se portant de haut en bas ne suivent pas la direction? Toutefois, dans l'angine, les érythèmes, les douleurs de côté suiven la direction. Ou bien encore les affections sous-hépatiques, se communiquant d'en haut, suivent-elles la direction, comme quand

6. Φλέδες κροτάφων οὐχ ε ἱδρυμέναι, οὐδὲ εχλώρασμα λαμπρὸν, ἢν τηνεῦμα ἐγκαταλείπηται, ε ἢ βὴζ ξηρὴ, μὴ θηριώδης, ἐς ἄρθρα εστήριξιν προσδέχεσθαι δεῖ, κατ' 10 ζειν τῶν ἐντασίων τῶν κατὰ κοιλίην ὡς ἐπιτοπουλύ· ἔχουσι δὲ οῦτοι οἱ πλεῖστοι καὶ 11 ἐζέρυθρα, καὶ 12 τῆ φύσει τοῦ λευκοχροιωτέρου τρόπου, καὶ οὐχ αἰμορβαγέουσι ρῖνες, ἢ σμικρὰ αἰμορβαγέουσιν καὶ ἢν 13 μὲν ρυέντων 11 ἐγκαταλείπηται, ἔτοιμον· δίψα ἐγκαταλειφθεῖσα καὶ στόματος ἐπιζηρασίη καὶ ἀηδίη ἐποστροφώδεες δέ.

' Πλευρέων Gal. in citatione, in commentario. - πλευρών vulg. - 2 δουνήματα Gal. ib., Pall. — 3 κάτω Gal., Pall., Lind. - κατά vulg. - Le comm. de Galien prouve qu'il a lu κάτω. Il ajonte que, dans cette phrase, l'auteur se demande si pour le foie les dépôts sont meilleurs dans la direction que hors de la direction. Il me semble que l'auteur se demande seulement s'ils se font dans la direction. - + διαδόντα Ald., Frob. - τὰ om. Gal. - σκεπτέον C. - Ante όπη addit οῖσι καὶ Pall. - διὰ τί Gal. - διατί Pall. - διότι vulg. - Galien dit que cette phrase peut se réunir à la suivante, le point étant supprimé après διά τί. - είδρ ύμεναι Κ. - εχλ. λ., dit Galien, expression obscure. Quelques-uns écrivaient γλόασμα; Sabinus et ses disciples ου γρώμα λαμπρόν. Galien dit que l'incertitude est ici d'autant plus grande qu'on ne sait quelle couleur l'auteur désigne. En esset, outre l'acception de jaune, y) mons a, dans l'île de Cos et dans toute l'Asie grecque, encore aujourd'hui, dit Galien, le sens de rerd; on nomme γλωρά les légumes, les arbres et les végétaux, et on dit γλωράζειν mettre les animaux an verd. J'ai dit plus haut (note 4) que ce membre de phrase était rattaché par quelques-uns à πλεπτέα; d'autres en faisaient une proposition isolée; d'autres le réunissaient à ἢν πνεῦμα κα). Ce que paraît approuver Galien: pour moi, je pense que cela est le mieux. Quant au sens de χλ. λαμπρόν, il me semble éclairei, si on le rapproche de Ép. iv, p. 164 χλοώδεες, p. 166 χλοώδης, ib. χλοώδεος. - Le Gl. de Gal. a : χλώρασμα, χλωρότης λαμπρου διαυγουμένη και επί τὸ ὑδαρὲς ῥέπουσα, viriditas clare fulgens et ad aqueum colorem declinans. Cette gl. est relative à notre passage, et il y faut lire xì. λαμπρόν, χλωρότης ντλ. — 7 πνεύμα est entendu par Galien dans le sens de respiration plus fréquente; voy. πυεύμα έγκατελήφθη Ep. IV, p. 106. Cette expression analogue montre que j'ai eu raison de mettre ce passage en parallèle avec Ép. iv. — 3 π βλξ π ξ. Pall. - zzi μπ DQ'. Lind - θηριώδης [τ] Lind - Galien rapporte que θηρ, avait été interprété: 1º toux causée par des vers; 2º toux des phthisiques, dont les ongles

il y a gonflement des testicules ou formation de varices? Il fant considérer ces conditions; par quelle voie, d'où, et pour quelle cause.

6. (Autres remarques sur les dépôts. Voy. Ép. 1v, 25 et 27, qui a fourni les éléments de cette proposition.) Les veines des tempes n'étant pas tranquilles, et la teinte jaune de la peau n'étant pas claire, s'il reste de la difficulté de respirer (Ép. 1v, 25, p. 167) ou une toux sèche (Ép. 1v, 27; Ép. vi, 2, 11; Aph. 1v, 54) non causée par les vers, il faut s'attendre à un dépôt sur les membres (Ép. vi, 1, 9; Ép. vi, 7, 7), généralement dans la direction des gonflements du ventre; la plupart des malades de ce genre ont le visage rouge (Ep. 1v, 25, p. 171; Ép. 1v, 26 in fine; Fp. 1v, 35, Ép. 1v, 45; Ép. vi, 1, 14) même quand ils sont naturellement d'une complexion blanche (Ép. 1v, 45, p. 187), ils n'ont pas d'épistaxis ou ils n'en ont que de petites; et si après une épistaxis il y a un reliquat, le dépôt est imminent (Ép. vi, 7, 7); conserver de la soif, la bouche sèche, du dégoût, de l'anorexie, est de même augure; ces fiévres ne sont pas aiguës, mais elles sont sujettes aux récidives.

se recourbent comme ceux des oiscaux; 3º toux maligne. — 9 σταρίζειν Gal.τάν ἐξέν pro ττ. Pall. - χρά C.- Le dépôt sur les articulations se trouve aussi dans les observations Ep. 1v, auxquelles je renvoie le lecteur. Voy. aussi Ep. w, 27, la toux séche et le dépôt.—40 τ. CFGI, Ald , Frob. - ἐντάσιων Lind. - την κοιλίην Gal. - ἐπί τὸ πουλό C, Gal. - Ce membre de phrase peut être réuni à ce qui précède, ou en être séparé; dans ce dernier cas, il signifiera: pour les gonllements abdominaux, les dépots se font aussi dans la direction du côté affecté. La première ponctuation est préférable. - 11 Avec εξέουθρα, dit Galien, il faut sous-entendre πρότωπα. - 12 xzi pailov ev 75 Pall. - Supra 75 addit pallov H. - étvez FGH, Ald., Frob. - 15 µ20 avait fait difficulté; car il suppose un de correspondant avec une phrase ainsi conçue: Αν δε μή εγκαταλείπηται, ουν έσται ή άποstate. Cependant Galien remarque que non-seulement dans des notes toutes personnelles, mais encore dans des écrits destinés au public il se trouve des  $\mu \dot{z}_2$  sans membre correspondant; et il loue Dioscoride, qui était plus grammairien que les autres commentateurs, d'avoir fait cette observation; d'autant plus que des commentateurs avaient changé ce μέν en μή. — 14 έγκαταλείπηται CDFK, Gal., Pall., Lind. - έγκαταλοίπηται Η. - έγκαταλίπηται vulg. - δί μα FI. - έγκαταλημθείσα vulg. - έπί ξηρασίην άδιη FGHIIK. - άδίη, emend. al. manu D. - τούτον om. FG. - λόγον Gal. - 13 desig Gal. - τοιούτοι Gal.

- 7. Τὰ ἐγκαταλιμπανόμενα μετὰ κρίσιν, ὑποστροφώδεα. ¹ Τὸ γοῦν πρῶτον σπληνῶν ἐπάρσιες, ἢν μὴ ἐς ἄρθρα τελευτήση, ἢ αἰμοβραγίη γένηται, ἢ δεξιοῦ ὑποχονδρίου ἔντασις, ἢν μὴ ² ἔξοδεύη οὖρα: αὐτὴ γὰρ ἡ ἐγκατάληψις ἀμφοτέρων, καὶ αί ὑποστροφαὶ ³τουτέων εἰκότως. ᾿Αποστάσιας οὖν ποιέεσθαι αὐτὸν μὴ γινομένας, τὰς δὲ ἀποδέχεσθαι, ἢν ἴωσιν, ⁵οἷαι δεῖ, καὶ εἦ δεῖ, ¹ ὁκόσαι δὲ μὴ σφόδρα, ξυνδρᾶν, τὰς ³ δὲ ἀποτρέπειν, ³ ἢν πάντη ἀξύμφοροι ἔωσι, μάλιστα δὲ ταύτας μελλούσας, εἰ ¹0 δὲ μὴ, ἀργομένας ἄρτι.
  - 8. 11 Λί τεταρταΐαι αίμοβραγίαι, δύσκριτοι.
- 9. Οι διαλείποντες μίην, τῆ έτέρη ἐπιρριγέουσιν ἄμα κρίσει, ἐκ τῶν  $^{12}$  πέντε εἰς τὰς  $^{13}$ έπτά.
- 10. 15  $^{\circ}$ Οσοι τριταιοφυέες, τουτέοισιν ή νὸζ δύσφορος ή πρὸ τοῦ παροζυσμοῦ  $^{\circ}$  15 ή δὲ ἐπιοῦσα, εὐφορωτέρη ὡς ἐπιτοπουλύ.
- 11. Βῆχες ξηραὶ, 16 βραχὸ ἐρεθίζουσαι, ἀπὸ πυρετοῦ πυριχαέος, οὐ κατὰ λόγον διιμώδεες, οὐδὲγλῶσσαι καταπεφρυγμέναι, οὐ τῷ θηριώδει, τότε βήσσουσιν. ὅταν δὲ μὴ, οῦ τοῦτο ἐν τοῖσι κοπιώδεσι μάλιστα πυρετοῖσι γίνεται.

1 Ti Pall. - 1 έξοδεύει, in marg. διεξοδεύη II - διεξοδεύση L, Lind. - διεξοθευθείη Pall. - αύτη C. - ἀμροῖν L. - καὶ αί ὑπ. C (II, καὶ supra lin.), Pall. - καὶ ύπ. L, Lind. - αὶ ὑπ. vulg. - Ante τ. addunt ἀπὸ (II, supra lin), Pall. εἶχότως om. Pall. - ἀποστάσιας Η, Pall. - οὖν om. Pall. - αὐτὸν Pall. - αὐτῶν vulg. - Ante μή addit ήγουμαι supra lin. II. - 4 τὰς δὲ ἐκκλ. γ. om. C. έκκλ., γιν. δε κπ. Pall. — 5 ή δετ και διότι δετ Pall. — 6 οτ D. — 7 όπ. C. όκόσαι δέ μή, μή ξυνδράν Pall. - και όκόσαι δεί και διό δεί όκόσαι δέ μή μή ξυνδράν Η. — 8 δ' CDFGIJK, Frob. – άλλ' pro τὰ; δὲ ΙΙ (άλλὰ Pall.). — \* 7, emend. al. manu D. - τωτι Codd., Ald., Pall., Lind. - ωτι vulg. -<sup>40</sup> δέ om. G. → <sup>41</sup> αί ..... έπτὰ om. Gal. – διαλείποντες CDHK, Lind. – διαλιπόντες vulg. - ἐπιριγέουσιν C. - 12 ε DHK. - τὰ vulg., par une faute d'impression répétée dans Kühn. — 13 ζ DHK. — 14 όλόσοι Pall. - τριταιορυείς Gal. - τούτοισιν Gal. - διάρορος C. - 45 ή ..... ἐπιτοπουλύ om. Gal. - δ' G. - εὐφορωτέρα DGJ. - ἐπὶ τὸ πουλὸ C. - 10 βραχέα Gal , Pall. - ως ἀπὸ Pall. - εν πυρετοῖσε καυσώθεσε Gal. - καὶ οὐ Pall. - κάν οὐ Gal. - γλώσση Κ. καταπεγραγμέναι C.-πεφρυγμένοι Κ. - θηριώδης avait été interprété diversement comme plus haut, p. 280, n. 8, de plus par Oxpioux, nicère malin des poumons. — 17 χάσκωσι C, Gal. - φάσκωσι Pall. - βήσουσιν C. - κοπώδεσι, ι add. al. manu, D. – κοποιώδεσι πυρ. μάλ. G.

- 7. (Dépôts après des crises incomplètes; de l'intervention médicale quant aux dépôts.) Ce qui reste après la crise produit les récidives (Ép. 11, 1, 11; Ép. 11, 3, 8; Ép. v1, 3, 21; Ép. 1v, 28; Aph. 11, 12): ainsi d'abord, les gonflements de la rate, s'il n'y a pas soit transport sur les articulations, soit hémorrhagie, ou bien la tension de l'hypochondre droit, s'il n'y a pas flux d'urine; de la sorte, les deux parties se trouvent interceptées; de là, récidives probables de ces affections. Quant aux dépôts, le médecin tantôt les déterminera lorsqu'ils ne se font pas, tantôt les déviera lorsqu'ils se font; tantôt il les recevra s'ils vont tels qu'ils doivent aller et par où ils doivent aller; tantôt il les repoussera s'ils sont complétement malheureux, surtout au moment où ils se préparent, sinon, au moment où ils viennent de commencer (Ép. 11, 3, 8).
- 8. ( Des hémorrhagies. ) Les hémorrhagies au quatrième jour sont de solution difficile (Ép. 11, 3, 9).
- 9. (Des fièvres tierces.) Les fièvres qui ont une intermission un jour ont, l'antre jour, un frisson, y compris la crise, jusqu'an cinquième ou septième accès (Ép. 11, 3, 10; Aph. IV, 59; Coa. 144).
- 10. (Fièvres tritæophyes.) Dans les fièvres tritæophyes la nuit qui précède le redoublement est difficile à supporter; celle qui le suit est généralement plus facile à supporter. (Aph. 11, 13).
- 11. (Toux sèche amenant des dépôts sur les membres, comme cela se voit par la comparaison de Ép. V1,7,7; cela appartient donc à la catégorie des fièvres que je pense avoir régné à Périnthe. Voy. Ép. IV, 25 et 27, et avoir accompagné ou suis i la toux épidémique de cette ville, Ép. VI, 7, 1.) Des toux sèches produisant une courte irritation, à la suite d'une fièvre irès-chaude, ne causent pas de la soif en proportiou (Aph. IV, 54); la langue, non plus, n'est pas brûlée; la toux est l'effet non des vers, mais de la gêne de la respiration (Ép. V1, 2, 6); cela est évident; en effet, c'est en parlant ou en bâillant que les malades toussent; hors de là, ils ne toussent pas; cela arrive surtout dans les fièvres avec lassitude (Ép. IV, 27).

- 12. <sup>4</sup> Μηθέν εἰνή, μηθέν ὑπερορήν. Έν προσαγωγής τὰναντία <sup>8</sup>προσάγειν, καὶ διαναπαύειν.
- 13. Τῷ ὅπισθεν κεραλῆς ὁδυνωμένω, ¾ ή ἐν μετώπο ὁρθή φλὲψ τμηθεῖσα ἀφέλησεν.
- 14. Αί  $^{4}$  διαδέξιες τῶν ὑποχονδρίων,  $^{8}$  έξ οἴων, ἐς οἶα, καὶ ἄλλαι καὶ τῶν σπλάγχνων τῶν φλεγμονῶν οἶα  $^{6}$  δύνανται, εἴτ' ἐξ ἤπατος σπληνὶ, καὶ τἀναντία, καὶ ὅσα τοιαῦτα. ᾿Αντισπὰν, ἢν μὴ,  $^{7}$  ἢ δεῖ, þέπη $^{8}$  ἢν δὲ ὅπη δεῖ, τουτέοισι  $^{9}$  δὲ στομοῦν, οἴιος ἕκαστα ϸέπει.
- 15. Τὰ πλατέα ἐξανθήματα, οὐ πάνυ τι κνησμώδεα, οἱα Σίμων εἶγε γειμῶνος. ¹⁰ ὅτε πρὸς πῦρ ἀλεί ἡαιτο, ἢ θερμῷ λούσαιτο, ἀνίστατο 'ἔγετοι οὐκ ¹¹ ἀφέλεον, οἴομαι, εἴ τις ἐζεπυρία, ¹² ἀνιέναι ἄν.
- $^{16}$ .  $^{13}$   $^{9}$ Οσα πεπαίνεσθαι δεῖ, κατακεκλεῖσθαι  $^{14}$  δεῖ,  $^{15}$  τὰναντία δὲ ξηραίνειν  $^{16}$ καὶ ἀνεῷχ $^{0}$ Οαι.  $^{17}$   $^{17}$ Ομμάτων  $^{18}$ ροωδέων, ἢν ἄλλως φαίνηται

' Μ. εί. om. Κ.-μ. ὑπερ. μ. είκη Gal. - ὑπερορην C, Pall. - ὑπερορην vulg. - Ante πρ. addit â vulg. - â om. Gal., Pall. - 3 ή om. C. - δρθίη D. όρθη ή φλ. CIJK. - ωφελέει DQ', Lind. - ωφέλησεν, dit Galien, est la leçon des plus anciens commentateurs. Il ajoute que quelques-uns avaient, à tort, entendu ἀρθή non de la veine. mais de l'ouverture pratiquée à la veine. — \* διαλήξιες Pall. — " έξ οΐων οΐα (οΐα DJ) άλλοισι vulg. - έξ οΐων ὲς οἴα ἀλλοιούσε Gal. in cit. comm. Ep. 11, 3, text. 16, Pall., Lind. - εξ οίων εὶς οία καὶ ἄλλαι Gal., veteres exegetæ, Rufus. - ἐξ οίων οία ἀλλοιούτι Sabinus, Dioscorides. - έξ οΐων οΐα ποιούσι Lycus. - Des trois leçons qu'il rapporte, Galien préfère, comme plus générale, celle des anciens commentateurs et de Rufus. — 6 δύνανται C. - δύναται vulg. - σπλήν Gal., Pall.— 1 η C. - ρέπη Codd., Gal., Pall. - ρέπει vulg. — 8 ην τε όπη (ότε Η) μή pro π', δὲ δπη DFGHIJK. — ° δὲ Codd. - δεῖ pro δὲ vulg. - ῥέπη Gal. — 10 Ante δτε addit δς vulg. - ώνίνατο ( ων. om. FG ) vulg. - δνίνετο Ald. ονίνατο Frob - ανίστατο CDHIJKQ', Pall., Lind. - Galien dit: « Simon, en hiver, avait une éruption quand le corps était échaussé considérablement, soit par des onctions auprès du feu, soit par des bains chauds; le reste du temps, les humeurs productrices de ces sortes d'éruption demeuraient à l'intérieur. » Il faut donc lire àvistate avec la plupart de nos mss., et par conséquent supprimer &, qui est dà à la répétition de la dernière syllabe de χειμώνος. — 11 ώφέλευν C, Pall. - ώφελέειν DGHIJK. - 12 δυίνασθαι Gal. - ώρελοίη Pall. - ώρελείη Η - 18 δυόσα Gal., Pall. έκπεπαίνεσθαι Pall.- έγκατακεκλείσθαι Gal., Pall.-Galien dit que des commentateurs lisaient κατακεῖσθαι (l. κατακεκλίσθαι); mauvaise leçon, comme le montre l'opposition avec ἀνεωχθαι. — " χρή Pall. — " τὰ δ' ἐναντία Η -Ante de addunt à CDFGIJ. - Enpaire CFGIJ. - 10 à prount C. Pall. - det pro

- 12. (Règles de conduite médicale.) Ne rien faire au hasard, ne rien manquer à observer. Amener les contraires par gradation, et, dans cette gradation, mettre des intermissions.
- 13. (Cas particulier.) Une personne souffrant à la partie postérieure de la tête a été soulagée par l'ouverture de la veine perpendiculaire du front (Aph. v, 68).
- 14. (Des communications morbifiques; de la révulsion.) Les communications morbifiques des hypochondres, d'où elles viennent, où elles se portent, et les autres communications des inflammations viscérales, quelle en est l'action, soit qu'il y ait transport du foie sur la rate ou vice versa, et les autres cas de ce genre. Faire révulsion, si le mouvement des humeurs ne s'opère pas du côté qu'il faut; s'il s'opère du côté convenable, ouvrir dans ce cas les voies suivant le mouvement de chaque humeur.
- 15. (Exanthèmes. Aph. vi, 9.) Les exanthèmes larges ne causent guère de prurit, tels que cenx de Simon pendant l'hiver; quand il faisait des onctions auprès du feu ou prenait un bain chaud, l'éruption apparaissait; les vomissements ne furent pas utiles; je pense qu'en employant des bains de vapeur, on aurait du soulagement.
- 16. (Maturation; révulsion; ouverture des voies.) Ce qui doit être mené à maturation doit être tenu fermé; dans le cas contraire, il faut dessécher et tenir les voies ouvertes. Quand les yeux fluent, faire, si du reste la chose paraît utile, une révulsion sur la gorge; cas où l'éructation est utile, et autres

xxi DFG1JK. — <sup>17</sup> οτον δμμ. vulg. – οτον om. Pall., Lind. – οτον était ajouté par les commentateurs qui joignaient cette phrase à la précédente; connexion que blâme Galien. — <sup>18</sup> ρυωδέων C (D, emend. al. manu) FHIJ, Ald. – εὐωδέων K. – D'après Lycus, l'auteur parlait ici du larmoiement dù à une obstruction du canal nasal; larmoiement incurable, si ce canal est fermé à son origine par une cicatrice, suite d'une ulcération ou d'une opération chirurgicale, mais qui est curable s'il tient à une autre cause. On voit par là que les anciens ne connaissaient pas l'opération de la fistule lacrymale. Comparez, au sujet des voies lacrymales, une note, Argument des Aph., t. 1V, p. 433.

- <sup>1</sup> ξυμφέρειν, ἀντισπὰν ἐς φάρυγγα, καὶ ὅπη ² ἔρευξις λυσιτελέει, καὶ ³ ἄλλα τοιαῦτα. Τὰς ⁴ ἐφόδους ἀνεστομῶσθαι, οἶον ρῖνας, καὶ τὰς ἄλλας, ⁵ ὧν δεῖ, καὶ ⁶ ὡς δεῖ, <sup>7</sup> καὶ οἶα, καὶ ὅπη, καὶ ὅτε, καὶ ὅσον δεῖ, οἶον ἱδρῶτας καὶ τάλλα ³ δὴ πάντα.
- 17. Ἐπὶ τοῖσι μεγάλοισι κακοῖσι, 10 πρόσωπον ἢν ἢ χρηστὸν, 11 σημεῖον χρηστόν ἐπὶ δὲ τοῖσι σμικροῖσι τἀναντία 12 εὐσημείη κακόν.
- $18.\,^{13}$  Παρὰ τὸ μέγα, οὖ ή γυνὴ ὅπισθεν τοῦ  $^{14}$  Ἡρωίου, ἐκτερώδεος ἐπιγενομένου....
- 19. Ὁ παρὰ 45 Τημένεω ἀδελφιδῆ, οὖτος μελάγχρως, ἐν Περίνθω τὸ γονοειδὲς, τὸ τοιοῦτον ὅτι χρίσιμον, χαὶ τῶν 16 ἤτρων τὰ τοιαῦτα:

<sup>1</sup> Ξηραίνειν DQ'. - <sup>2</sup> ἔρεξις H. - Ce membre de phrase avait été rapporté par des commentateurs à ce qui suit; mais Galien remarque qu'il vaut beaucoup mieux le prendre comme une phrase isolée. Quant à l'έρευξες, on disait qu'elle convient dans les cas de pneumatose; certains même prétendaient que l'éructation est un exercice propre à l'estomac et bon parfois à solliciter, et Sabinus avait imaginé un vase à orifice étroit avec lequel on buvait pour provoquer des éructations. D'autres entendaient par ἔρευξις la toux, le hoquet, l'éternument, les vents, en un mot toutes les évacuations d'air. D'autres enfin y comprenaient toutes les évacuations, non pas sculement celles des gaz, mais aussi celles des liquides, s'appuyant sur ce vers d'Homere ερευγομένης άλὸς έξω, ll. xvii, 265, a tort, comme le remarque Galien. — <sup>3</sup> ὅσα ἄλλα Gal., Pall. – ἄλλα ασσα Η. — \* τὰς δὲ C. - ἐίνας CFGH, Ald., Frob. - ἄλλα pro τὰς ἄλλας Gal. - 5 π pro ω Pall. - 6 οῦ (οῦ CFIJ) pro ως DHK. - 7 καὶ οῦ δεῖ καὶ οῦ pro καὶ οῖα καὶ ὅπη Pall. - κ. οῖα κ. ὅπη om. Codd. - Des commentateurs au dire de Galien, lisaient δι' ο5 au lieu de δπη. - 8 δσα Gal. - 9 δετ DFGHJ. - τὰ ἄλλα α δεῖ πάντα Pall. - 10 πρόσωπ' ἢν ἢ χρ. (sic) FJ. -11 σ. χο. oblit., supra lin. εύσημον II; om. Ald. — 12 σημαΐνον τη εύσημείη Gal., Lind. - รถนสโของ ที่ เรื่ ธถุนะถือง (ที่ ธรัฐรถุนอง ที่ Pall.) vulg. - Galien dit que les anciens exemplaires n'ont que sorquein, et que cela serait fort clair si l'article  $\tau \tilde{\eta}$  était ajouté. Il explique ainsi la phrase avec cette addition: Dans les affections considérables, un bon visage est un bon signe; dans les petites affections, un visage indiquant le contraire est un signe fâcheux. Cela prouve qu'il fant lire εδτημείη sans τη. Des commentateurs avaient changé le texte; d'autres avaient donné des explications vicieuses. Mais, dit Galien, la phrase, telle qu'elle est, peut encore avoir un sens supportable, à savoir : dans les affections graves, le visage, ne se décomposant pas en proportion de l'extrémité du mal, est un signe favorable; dans les affections légeres, au contraîre, c'est un signe défavorable. Pour trouver de quoi satisfaire au commentaire de Galien, il faut supprimer σημαϊνου de vulg.; et, suivant qu'on mettra εθσημείη au datif ou au nominatif, on aura le premier sens ou le second, - 13 π. το

cas de ce genre. Tenir les voies ouvertes, telles que les narines et les antres issues nécessaires, et faire attention aux moyens d'évacuation, à la qualité des humeurs évacuées, à la voie, à l'époque, à la quantité; par exemple les sueurs et le reste.

- 17. (Remarque pronostique.) Dans les grands maux le visage, s'il est bon, est un bon signe; dans les petits maux, c'est le contraire, la bonne apparence est un mauvais signe.
- 18. (Cas particuliers, peut-étre relatifs aux ictères décrits Ép. 1v, 25.) Auprès du grand édifice, là où la femme derrière l'Heroum, l'affection étant devenue ictérique....
- 19. (Observation analogue à celle de Scopas, Ép. 11, 3, 11; une urine d'apparence spermatique est critique. Comp. Ép. v1, 4, 2; Aph. 1v, 74). L'individu chez la nièce de Téme-

μ. γοῦν γυνή ἡ ὅπ. Ἡρώου Pall. - Galien dit qu'il ne recherchera pas si π. τὸ u. 5 est la fin de la phrase précédente ou le commencement de celle-ci. D'après les anciens commentateurs, το μέγα désignait ou un théâtre, ou un odéon, ou un gymnase de héros, ou quelque édifice. Quant à ol, il faut le prendre, comme Palladius, pour adverbe de lieu, et non pour le relatif masculin au génitif; Galien dit qu'il s'agit d'une femme. - 14 Quelques-uns, dit Galien, écrivaient Μενελάου au lieu de Ήρ. - ἐκτεριώδεος CD, Gal., Pall.-Avec izτ. Galien sous-entend πάθους ου χοώματος. - Post έπ. addunt παρέμενεν quædam antigrapha; οὐ παρέμενεν alia; παρέμενεν αὐτέη alia, vulg. - οῦ παρέμενεν αὐτῆ Pall. - D'après Galien, les anciens commentateurs et les anciens exemplaires n'avaient rien au delà de έπιγ. (C'est le texte que porte l'édition de Gal.) D'autres ajoutaient soit παρέμενεν, soit οδ παρέμενεν, soit encore, en plus, αθτέη. Il est impossible, comme dit Galien, de se prononcer sur ces variantes; je m'en suis tenu à l'ancien texte, qui est, évidemment, une note intelligible pour l'auteur seul. — 15 τημένεω C, Pall - τιμένεω vulg. - τιμενέω DIIIK, Ald. - τιμενέω Gal. - άδελριδήν Lind. - μελάγχρως DGIJK, Ald., Frob., Pall. μελαγχρώς CFII. - μελάγχρους vulg. - μελάγχλωρος quædam antigrapha ap. Gal. - Sabinus avait rattaché èv II. à cette phrase, tandis que les autres exemplaires et commentateurs le rattachaient à ce qui suit. Je commence à Ο παρά T. un nouveau S, que vulg. commence à εν Περένθω; je donne la raison de ce changement p. 288, note 5 .- 16 intega DGIK, Ald. - 671 CIII, Gal., Pall. - ὅτε vulg - « τοι αῦτα, dit Galien, suppose un antécédent auquel la chose actuelle soit comparée ; il y a donc ici ou omission duc au premier copiste, ou simple note jetée par l'auteur comme memento. » Cette difficulté, très-réelle, avait décidé des commentateurs à ponctuer ainsi : τὸ τοιούτον, ὅτι κρίσιμον καὶ τῶν ἤτρων\* τὰ τοιαύτα ὅτι αὶ οὐρήσιες κτλ., et à entendre : l'urine d'apparence spermatique est critique ; elle l'est aussi pour les affections de la région sous-ombilicale; l'évacuation d'urinc débarrasse de ces accidents, etc.

ότι αί οὐρήσιες <sup>1</sup> ρύονται ότι ούτε φύσης πολλής, ούτε κόπρου πολλής γλίσχρης διελθούσης έλαπάσσετο. <sup>2</sup> οὐ γὰρ δὴ μέγα ἦy τὸ ὑποχόν- δριον. <sup>3</sup> κράμδην έδδομαῖος έφαγεν, έτι δύσπνοος ἐών, ἐπὶ τὸ ἦτρον ἐλαπάσσετο, <sup>4</sup> εὐθύπνους ἐγένετο. <sup>3</sup> ή κοιλίη αὐτῷ ἐξετίναξεν.

- 20. Περὶ <sup>6</sup> τοῦ αἴματος τοῦ ἰχωροειδέος, ὅτι ἐν τοῖσι πτοιώδεσι τὸ τοιοῦτον <sup>7</sup> καὶ τοῖσιν ἢγρυπνηκόσι, καὶ εἴτε φλαῦρον, εἴτε χρηστόν. Οῖσιν <sup>8</sup> ὁ σπλήν ἐστι κατάρροπος, πόδες καὶ γούνατα καὶ χεῖρες, θερμά <sup>6</sup> ρὶς <sup>9</sup> καὶ ὧτα, ἀεὶ ψυχρά <sup>10</sup> ἦρα διὰ τοῦτο λεπτὸν τὸ αἴμα <sup>6</sup> ἦρα καὶ <sup>11</sup> φύσει τοιοῦτον οὖτοι ἔχουσιν;
- 21. 12 Έν τοίσιν εμπυήμασιν 13 δμφαλός δρος, οἶσι 14 μελλουσιν εκπυέειν, αι κοιλίαι εκταράσσονται.

' Λύονται Pall. - ότε Lind. - φύσιες pro φ. Ald. - γλίσχρης, ω supra η C. -Post γ). addit δὲ vulg. - δὲ om. Gal. - ἐμαλάσσετο Codd., L, Ald., Pall. -<sup>1</sup> Des commentateurs, trouvant que les membres de phrase se suivaient mal, avaient commencé ici une nouvelle phrase, lisant of au lieu de of: l'homme dont l'hypochondre était tuméfié, etc. - 3 [ô5] xp. Lind. - ολοπνοος C. - δύσπνους vulg. - ων Gal. - \*[καί] εδθ. Lind. - εδθύπους (D, emend. al. manu) GI - εὐθύπου K. - Des commentateurs avaient compris εὐθύπνους dans le sens d'orthopnée. — 5 ή [ δέ] x. Lind. - ή x. α. έξ. om. Codd. -Je reviens sur toute cette observation qui me paraît n'avoir pas été comprise par les commentateurs. Il est étonnant qu'ils ne l'aient pas rapprochée de Ép. 11, 3, 11. Là est l'explication des difficultés qu'elle présente. On y voit que Scopas rendit une urine d'apparence quasi-spermatique, que cela amena la crise, qu'il rendit aussi des selles visqueuses, qu'il avait la région sous-ombilicale (ἦτρον) tuméfiée; que l'hypochondre droit était douloureux, et que la respiration était troublée (πνεύμα ύπόπυ-אינא ). Ces détails ne permettent pas de douter que notre passage fait au moins allusion à Ép. 11. Il y a plus: dans notre passage, il s'agit d'une observation particulière, comme le montrent les mots έραγεν, δύσπνοος, etc. Mais quel est le sujet de cette observation? il est donné naturellement par ὁ παρὰ Τημένεω ἀδελφιδη; la correction proposée par Sabinus, p. 287, note 15, montre que la ponctuation n'est point ici obligatoire; et, pour le rattacher à toute la phrase, il suffit de changer la ponctuation de vulg., et de rapporter ό π. Τ. αδ. οῦτος μελάγχρως non à ce qui précède, mais à ce qui suit. Cette considération m'a décidé à commencer un nouveau § à ce nom. Rien d'ailleurs ne s'y oppose; la famille de Témenés etait de Périnthe, voy. Ép. 1v, 26; or, le cas actuel appartient, l'auteur le dit lui-même, à cette ville. Quelques uns avaient donné à ευθύπνους le sens d'orthopnée; mais il doit conserver celui de rétablissement de la respiration; car la comparaison avec l'observation Ép. 11, 3, 11, montre que le malade avait eu la respiration dérangée. Ceux qui voulaient lire of au lieu de 63, faisaient une correction inutile; car dans l'observation de Scopas le principal gonllement était non à l'hypochondre, mais à la région ! sous-ombilicale. La difficulté remarquée par Galien que τῶν ἄτρων τχ

nès, celui-là d'une couleur noire, à Périnthe. L'urine spermatique; qu'une urine de ce genre est critique; de même pour la région sous-ombilicale; que les flux d'urine débarrassent; que sans l'issue de gaz abondants, ni de selles copienses et visqueuses, cette région se vida, car le malade n'avait pas l'hypochondre très-gros; il mangea du chou le septième jour, ayant encore de la dyspnée; la région sous-ombicale se débarrassa: la respiration devint naturelle; il y eut des évacuations alvines.

20. (Du sang séreux, de l'influence de la rate sur cet état.) Du sang séreux; qu'il est tel chez les individus troublés et chez ceux qui ont veillé, et il est tel, soit en bien, soit en mal. Ceux chez qui la rate porte en bas V. note 8) ont les pieds, les genoux et les mains chaudes, et le nez et les oreilles toujours froides; est-ce là la cause qui rend chez eux le sang ténu? ou bien l'ont-ils naturellement ainsi?

21. (Des suppurations dans le ventre.) Dans les suppurations le nombril est la limite (V. note 13); quand la suppuration doit survenir, le ventre se dérange.

τοι αυτα suppose un antécédent qui n'existe pas, est levée quand on se réfère à l'observation de Scopas, où on lit ἄτρου ἔντασις. - 6 δε τοῦ vulg. - di om. FHIJ, Gal., Pall. - είχωρ. Κ. - πτυώδεσε vulg. - πτοώδεσε Gal., Lind. - πυώδεσε HK. - 7 ή pro zai Gal., Pall. - 8 6 om. Gal., Lind. κατάρρωπος C. - καὶ χεῖρες καὶ γούν. Gal. - θερμαὶ Η, Pall. - κατάρροπος, lit Galien, signifie qui se porte en bay; mais cela indique-t-il que la partie inférieure de la rate est gonflée, ou que la rate malade pousse vers le bas du corps les humeurs qu'elle renferme? - 9 zat om. Codd. ψυχρά ἀεί Gal. — 10 τρά (sic) (bis) C. - ότι λεπτόν Gal. — 11 φύσις C D, emend. al. manu) FGIJL. - posns H. - n posts K. - posts v. ex. ότοι ή τοΐτιν ἐμπυήματιν Pall. - Galien dit que des commentateurs joignaient à cette phrase ή τοῖσιν ἐμπυήμασιν, qui commence l'aure; leçon conservée par Pall. - 12 % 20 -. C. - 2015 Codd., Ald. -'eux qui, dit Galien, commencent ici une nouvelle phrase, supriment 7. D'après Galien, cette phrase signifie que les engorgements itués au-dessous de l'ombilic suppurent rarement. - 13 dup. om. CGHIJK, Ald., Pall. - oppos H. - opos C. - opos K. - opos Ald. - o pos (sic) FGIJ. ρός pro δρος Pall. - Quelques-uns lisaient δρός et. supprimant δωραίδς. ntendaient: Dans les suppurations il s'écoule la partie fluide du pus cc qui étermine la diarrhée. - 14 μέλλει Κ. - εκπυέειν Pall. - εκπυέσκειν Gal. - εκνείν C (D, emend. al. manu) FGIJ. - έμπνείν vulg. - ἐπιταράσσονται Pall. κράστονται vulg - Quelques-uns rattachaient cette phrase à celle qui suit. TOM. V. 19

- 22. Σπλήν σκληρός οὐ τὰ ἄνω, κάτω στρογγύλος, πλατός, παγχός, μακρός, λεπτός.
  - 23. \* ΤΗσσον τοῖς ἀπὸ κεφαλῆς κορυζώδεσιν....
- 24.  $^3$  Ή περί τὸν νοσέοντα οἰχονομίη, καὶ  $^4$  ἐς τὴν νοῦσον ἐρώτησις:  $^5$  ὰ διηγεῖται, οἶα, ώς ἀποδεχτέον, οἱ λόγοι τὰ πρὸς τὸν νοσέοντα,  $^6$  τὰ πρὸς τὸς παρεόντας, καὶ τὰ ἔξωθεν.
- 25. <sup>6</sup>Οτι <sup>7</sup> ἐν θερμοτέρφ, στερεωτέρφ, ἐν τοῖσι δεξιοῖσι, καὶ μέλανες διὰ τοῦτο, <sup>8</sup> καὶ ἔξω αι φλέβες <sup>9</sup> μᾶλλον. <sup>10</sup> Ξυνεκρίθη, ξυνέστη, οξύτερον, κινηθέν, ἐμωλόνθη, καὶ <sup>11</sup> βραδύτερον αύξεται καὶ ἐπὶ πλείω χρόνον. <sup>12</sup> <sup>6</sup>Οτι ἐστερεώθη καὶ χολωδέστερόν τε καὶ ἐναιμότερον, ἦ τοῦτο θερμότερόν ἐστι τὸ χωρίον τῶν ζώων.

' Ὁ σπλ. Η. – [ἀλλὰ] κάτω Lind. – στρογγύλος Dl. – ου πλατύς, βραχύς, παχύς, λεπτός, μακρός Pall. - οὐ πλατύς, οῦ παχύς, οῦ μακρός, οὐ λεπτός Glaucias - μακρός, λεπτός Gal. - λεπτός, μακρός vulg. - D'après Galien, cela signifie que la rate κατάρροπος n'est pas durc en haut, mais est, en bas, suivant les cas, arrondie, aplatie, grosse, allongée, mince. Il veut que ce soient là des différences deux par deux : arrondie ou aplatie, grosse ou allongée, mince ou allongée; pour trouver cela, il ajoute devant μαχρός un autre μαχρός, qu'il suppose avoir été oublié par le premier copiste. Mais, cette leçon n'étant appuyée par aucune autorité, il s'arrête à dire qu'un seul μακρός peut sussire, étant rapporté à la sois, à cause de sa position intermédiaire, à παχύς et à λεπτός. C'est pour cela que dans vulg. j'ai déplacé µzzpós. Galien remarque que les commentateurs avaient très-diversement remanié ce texte; que cependant il est parfaitement établi par les anciens interprêtes et commentateurs; que Zeuxis, tout en avouant ne pas l'entendre, le donne tel qu'il est ici, et blâme Glaucias d'avoir, en désespoir de cause, ajouté des négations aus épithètes; addition qui confirme l'antique leçon. — 2 % 2500 Pall. - Rufus Sabinus, Galien ont fait de grands efforts pour expliquer cette phrase disant que la rate présente moins souvent les affections énumérées précé demment chez les individus affectés de coryza, soit parce que le coryz, purge le sang et l'empêche d'arriver à la rate, soit parce que deur parties éloignées ne s'affectent pas d'ordinaire simultanément. Ces expli cations sont vaines. \$5500 x72. est une phrase tronquée, comme on peut l voir en comparant Ép. vi, 3, 6, où elle est reprise et achevée. Je montrerail là, à quoi probablement elle se réfère. Mais, ici, c'est un exemple d plus du caractère de ces notes hippocratiques, à moitié écrites en u endroit, complétées dans un autre. — 5 η π. τ. ν. οίκ. καὶ έστιν οῦ κο έρωτησις in tit. Χ. - περί τ. ν. οίχ. και είς τ. νόσον έρρωτησις in tit. et i

- 22. (Lésions de la rate.) Rate dure non en haut, en bas arrondie, aplatie, épaisse, longue, minec.
- 23. (Note inachevée. Voy. Ép. v1, 3, 3.) Il y a moins chez les personnes affectées de coryzas venant de la tête....
- 24. (Des dispositions autour du malade.) Les arrangements autour du malade, les questions touchant la maladie; ce qu'explique le malade lui-même, et comment; comment recevoir ses explications; les discours; ce qui regarde le malade, les assistants, les choses du dehors (Aph. 1, 1).
- 25. (Différences entre l'enfant mâle et l'enfant femelle.) Que [le fœtus mâle est] dans l'endroit le plus chaud, le plus solide, à droite [de la matrice]; c'est pour cela que les mâles sont plus bruns, et ont les veines plus saillantes. Ils sont plus tôt constitués, plus tôt formés, ils se meuvent plus tôt; puis cela s'arrète, et ils croissent plus tardivement et pendant plus longtemps (Ép. 11, 3, 17; Ép. vi, 8, 6). Ils sont plus solides, plus bilieux, plus sanguins, en raison de ce que le lieu de la matrice où ils se forment est le plus chaud.

textu C.- \* ἔττιν οδ καὶ pro ἐς τ.ν. (D, emend. al. manu) FGHIJ. - καὶ ἔττιν οῦ καὶ ἐς τὴν ν. ἐρ. L.- εἰς τὸν νοσέοντα ἐρ. Pall. -καὶ αί ἐς τ. ν. ἐρωτήσιες Gal. (sine αί Lind.)— 5 α oblit. H. — 5 τὰ om. C. – πρός τοὺς ἔξω pro καὶ τὰ ἔξ. C. – τά προς τους ἔξωθεν sine καὶ Pall. - τὸν (ἐν om. C) θ. (addunt στερεωτέρων Gal.; ès στερεωτέρω Pall.) τὸ (τὸ om. Gal.) ès τ. δ. vulg. (addit στερεώ-Lind.) - Galien blame les commentateurs modernes d'avoir changé a leçon et lu, au lieu de στερεωτέρων (sic), στερεώτεροι. Il leur semblait ibsurde de dire que le côté droit de la matrice était non-seulement plus chaud, mais aussi plus solide; et suivant eux, la phrase devait signifier ue le fœtus le plus fort (le mâle) devait être dans le côté le plus chaud le la matrice. Cette critique des commentateurs me paraît indiquer les orrections que j'ai faites à vulg., pour retrouver l'ancien texte. - 8 ai ξω sine καὶ Pall. - 9 Ante μ. addit καὶ γολωθέστεσοι vulg. - καὶ χολ. pm. Codd., Ald., Frob., Pall. — 10 και διὰ τοῦτο ξ. quidam exegetæ ap. βal. - ζυνέστη C. — συνέστη vulg. - εμολύνθη DFIJK, Gal., Pall. - εμβολύνθη . — έμ. om quidam exegetæ up. Gal. — " βραχύτερον Pall. – ἐπιπλείω D. - 12 ετι Pall. - διά τούτο pro ετι Lind. - τε om. Pall. - ζ (D, mut. al. namu 12 %) FIJK. - % (% C; % om. Gal., Pall.) vulg. - θερμόν DHIJK, ld. - χορίον, emend. al. manu D. - τῷ ζώο Gal.

# SIXIÈME LIVRE DES ÉPIDÉMIES.

## 1 TMHMA TRITON.

- 1. <sup>2</sup> Ή δέρματος ἀραιότης, ή χοιλίης πυχνότης, ή δέρματος <sup>3</sup> ξύνδεσις, ή σαρχῶν αὐξησις, ή χοιλίης νάρχωσις, ή τῶν ἄλλων ξύγχυσις, ή τῶν ἀγγείων ἀχαθαρσίη, ή ἐγχεφάλου ἀνάλωσις, διὸ χαὶ φαλακρότης, ή τῶν ὀργάνων χατάτριψις. <sup>4</sup> Ἡ χαθαίρεσις, δρόμοισιν, ήσυχίησιν, πάλησι, πολλοῖσι περιπάτοισι τάχεσιν, οἶσιν ἑφθή μάζα τὸ πλεῖστον, ἄρτος ὀλίγος. <sup>5</sup> Καθαιρέσιος σημεῖον τὴν αὐτὴν ὥρην τῆς <sup>6</sup> ἡμέρης φυλάσσειν <sup>2</sup> ἔχαπίνης γὰρ εἰρύεται <sup>3</sup> ὑρεῖναι τῶν πόπου, ἢ εἰρύεται <sup>7</sup> ὁμοίως γὰρ ὅλον ξυμπίπτει ὅταν <sup>8</sup> δὲ δὴ ξυμπέσου, προσάγειν ὕεια ἀπτά ὅταν <sup>9</sup> ὸὲ πληρῶνται, σημεῖον, αὖθις το σῶμα ἀνθηρὸν γίνεται. <sup>10</sup> Ἐν γυμνασίοισι σημεῖον, ὁ ἱὸρὼς ἔπάρσιος.
  - 2.  $^{13}$  Ή γυνὴ, ἢν πρῶτον ἐθεράπευσα ἐν Κρανῶνι, σπλήν οἱ φύσει
- ¹ Τ. τ. om. Codd.— ² ή ubique Codd., Ald. σημείωσαι ὅτι ὁ Γαληνὸς ταῦτα πάντα διὰ τῆς ει διφθόγγου ἐκφέρει Pall. - Quelques-uns des commentateurs ne voyaient là qu'une énumération. Galien préfère y voir des propositions marchant deux à deux et se tenant par le sens, de la sorte: La laxité de la peau répond au resserrement du ventre. Ce qui gene ce système, c'est que ή των άγγείων κααθαρσίη n'a point de membre correspondant; pour lever la difficulté, Galien propose de regarder ή τῶν ἄλλων ξύγγυσα comme répondant à la fois à ce qui précède et à ce qui suit. — 5 v. C, Pall. - ή τ. α. ξύγχυσις ponitur post αραιότης D. - όλων pro άλλων Gal... Pall. - ἀκαθαρσία Gal. - ἀνάλυσες Pall. - φαλακροί Pall. - τρέψες Gal. - \*i Codd. - ή om. Gal., Pall. - καθάρσεσι Pall. - ή καθαίρεσις. [καθαίρεσις] Lind - πάλησιν, ήσυγίησι C, Gal., Pall.-πολλήσι Gal.- ταγέσιν Gal., Pall., Lind τάχεσιν vulg. - ήσυχίησιν avait été entendu ou des intervalles de repo pris dans le courant d'un exercice, ou du repos complet après l'exer, cice fini, ou du repos, de l'inaction en général. — 8 καθαίρετις CFGHIJK - Galien remarque que την αθτήν ώρην, note claire sans doute pour l'au teur, est obscur pour le lecteur, mais que probablement il s'agit d' l'heure habituelle à laquelle on fait faire l'exercice à la personne. -\* ήμετέρης C. - έρριπται C, Pall. - ἐρρίπτεται HlK. - ἐρρίπτετο DFGJQ' , Lind. - Galien dit: Quelques -uns écrivent ερείπεται; mais la vieille leço est εἰρύεται. » - ἢ (ἢ om. C) ὑριέναι τ. π. ἢ ῥύεται (ῥυήσεται Lind. vulg. - ἀφείναι τ. π. ή ρυήσεται Gal. - ὑφείναι τ. π. ή ρυήσεται quida. exegetæ ap. Gal. - ύρείναι vel ύριέναι τ. π. ή ειρύεται alii exegetæ η έρειψεται alii; 🦸 ρύεται Pall. — 1 άθροως γάρ αν ρυήσεται quidam exeget: ap. Gal. - Ce membre de phrase, donné par les exemplaires antique

## TROISIÈME SECTION.

# TROISIÈME SECTION.

1. (Remarques hygiéniques, amaigrissement artificiel, exercices.) La laxité de la peau, le resserrement du ventre, la contraction de la peau, l'accroissement des chairs, la torpenr du ventre, le trouble de tout le reste, l'impureté des vaisseaux, la consomption du cerveau, ce qui amène la calvitie, l'usure des organes. La réduction [du corps], par les courses, le repos, les luttes, des promenades fréquentes et rapides, avec une nourriture telle que beaucoup de polenta cuite et peu de pain.

Observer le signe de la réduction à la même heure du jour, car il se fait des atténuations subites; diminuer les exercices à fur et mesure de l'atténuation; car le corps entier s'affaisse semblablement; lorsque l'affaissement s'est opéré, donner de la viande de porc rôtie; signe de la restauration: le corps reprend une teinte fleurie. Signe dans les exercices: la sueur coulant goutte à goutte, qui sort comme de fontaines, ou l'affaissement qui succède à la turgescence.

2. (Fièvre ardente. Il ne serait pas impossible que cette observation fût la même que Ép. 1v, 14; ce seraient deux rédactions de la même histoire avec quelques détails différents.) La

'avait été expliqué ni par Sabinus entre les commentateurs récents, ni ar Zeuxis entre les anciens. D'après quelques interprètes il signifiait que, comme le corps est lésé par un excès de réplétion, de même il l'est par un excès de déperdition. D'autres, trouvant cette explication peu vraiemblable, substituaient la leçon que j'ai rapportée dans les variantes, ignifiant que des exercices trop continués, avec une alimentation légère, roduisent la fonte du corps. — 8 δ' ἄδη Gal., Lind. – προσφέρειν quidam xegetæ ap. Gal. - δα DFGHIJ. - 9 γάρ pro δὲ Pall. - σημ. om. Pall. -<sup>ο</sup> έγγυμνασίοισι D. - σημεῖον συμπτώσεως quidam exegetæ. - Galien dit u'après σημ. il faut sous-entendre συμπτώσεως, et qu'aussi certains nterprètes n'ont pas hésité à l'ajouter au texte. — 11 ὁ στάγδην βέων Pall. om. C, Gal. - os έξεισιν om. Pall. - 19 ή C, Pall. - ξ. J, Pall. σ. vulg. - 15 τμήμα γ D. - ή om. Η. - πρώτως Pall. - τὸ πρῶτον Gal. κράννωνι CJ. - κράνωνι FGIK, Ald., Frob. - ο σπλήν Gal. - οί om. , Gal., Pall. - μέγα J. - ιδ DFGHIK. - πρῶτον faisait amphibologie: on e savait, dit Galien, s'il s'agissait de la première malade vue par Hipocrate à Cranon, ou de la première maladie de cette femme. πνεύμα

μέγας πυρετός χαυσώδης εξέρυθρος πνεῦμα δεκάτη, ίδρως τὰ πολλὰ ἄνω άτάρ τι καὶ κάτω τεσσαρεσκαιδεκάτη.

- 3. <sup>™</sup>Ησσον ¹ τοῖσιν ἀπὸ κεφαλῆς κορυζώδεσι ² καὶ βραγχώδεσιν, ἐπιπυρετήνασιν, ὡς οἶμαι, ³ ὑποστροφαί.
- 4. Πᾶν \* τὸ ἐκπυέον, ἀνυπόστροφον οδτος γὰρ πεπασμὸς, καὶ κρίσις ἄμα καὶ ἀπόστασίς ἐστιν.
- 5. <sup>5</sup>Οἶσιν, ὅταν ἀφροοὶισιάζωσι, φυσᾶται ἡ γαστὴρ, ὡς Δαμναγόρα ὁ οἶσι δ' ἐν τούτφ ψόφος, ἀρκεσιλάφ οὲ καὶ ῷδεεν. Τὸ φυσῶδες ξυναίτιον <sup>6</sup> τοῖσι πιτυρώδεσι, καὶ γάρ εἰσι φυσώδεες.
  - 6. Τὸ ψυχρὸν πάνυ, φλεθῶν ρηκτικὸν καὶ τρηχοῦδες, οἶον χιών,

était pris par les uns dans le sens de dyspnée en général, par les autres de respiration pressée et fréquente, par d'autres de pneumatose abdominale. Galien dit au commencement de son comm., que ce πνεῦμα arriva le dixième jour; puis, plus bas, que des sueurs se montrèrent le dixième jour aussi; il y a là double emploi du mot δεκάτη, qu'il faut, je crois, rapporter à ce qui suit et non à ce qui précède. Entin, l'issue de la maladie n'étant pas mentionnée, les uns l'avaient supposée heureuse et terminaient l'observation à τεσσαρεσααιδεκάτη. Les autres, la supposant funeste, y ajoutaient ποσον de la phrase suivante; ce qui indiquait, suivant eux, que, la sueur ayant diminué le quatorzième jour, la crise ne s'était pas opérée; d'où terminaison fatale; ponctuation suivie par Lind.

¹ Τοῖς C, Gal., Pall. - ἦσσον, rapporté par quelques-uns, comme on vient de voir, à la phrase précédente, paraît à Galien devoir l'être à celleci. Une raison décisive de suivre cet arrangement, c'est que plus haut (2, 23) cette même phrase se trouve, tronquée il est vrai, mais sans aucun rapport avec la malade de Cranon. - 2 και βραγχώδεσια C ( H, supra lin.), Gal., (Pall., sine καὶ), Lind. - καὶ βρ. om. vulg. - ἐπιπυρετήνασι» CD, Gal., Pall., Kühn. - ἐπιπυρεττ. vulg. - ώς οἴμαι, que donnent nos mes., ne se trouvait que dans quelques exemplaires, dit Galien. Quant à la phrase elle-même, je la rapporte à l'histoire de Scopas, Ép. 11, 3, 11, qui ent une maladie fébrile εκ κορυζοιδέων και φάρυγγος φλεγμονής. - 5 αί ύπ. Pall. - ύποστροφη D. - 4 πᾶν γάρ τὸ Pall. - ἐκπύεον DFIII. - οῦ pro ούτος Pall. - έωυτὸς Gal. -- ἐποστασία sine ἐστιν Gal. -- ὅσκν ἄρχωνται άφροδισιάζει», φ. ή γ. Sabinus. - άφροδισιάσωσι D. - φυσσάται Κ. - δαμαγόρα Gal.-οἴσιν, ἐκόταν ἀφρ., φ. ή γ., ώς ὁ δαμναγόρας, τουτέοισι ψόρος ἀρκέσει Αρκεσιλάφι δε και φόσειν Pall. - οίσιν, όταν άφρ., φ. ή γ. ώς Δαμαγόρα, όθεν τούτοις ο φόθος Rufus. - οῖς ἔττιν, ὅταν ἀγρ., φ. ή. γ. ὡς Δαμαγορά, οίσι δ' εν τούτοισι, ψόφος Artemidorus. - οίσι μέν, όταν άφρι, φ. ή γ. ώς Δαμαγόρα, οἶσιν ἐν τούτοισι ψόγος ᾿Αρχεσιλάφ δὲ χαχὸν ὥδει τὸ φυσώδει Dioscorides. - οίσι δ' εν τούτοισι ψόρος ώς λοχ. Gal. - δθεν τουτέρισι pre οἴσι δ' ἐν τούτω C. - ὡς Ἀρχ. vulg. - ὡς om. Codd., Ald. - δὲ καὶ ώδεε τί φυσώδες C ( άδεεν. το φ. H; άδε εν τώ φυσώδες D; δ δετ εν τώ φυσώδες J; δδει (sic) έν τω φυσωδες FIK; ωδει έν τω φυσωδες G). - δε και ωδεεν om. vulg

femme que j'ai soignée pour la première fois à Cranon : chez elle, rate naturellement grosse; fièvre ardente; couleur trèsrouge; respiration gènée; le dixième jour, suenr principalement dans les parties supérieures; un peu aussi de sueur dans les parties inférieures le quatorzième jour.

- 3. (Les coryzas et bronchites avec fièvre ne récidivent pas; allusion à l'observation Ép. 11, 3, 11.) Il y a moins, chez les personnes qui sont affectées, avec fièvre, de coryza et de bronchite venant de la tête, il y a moins, je pense, de récidives (Ép. v1, 2, 23).
- 4. (Les suppurations ne récidivent pas.) Rien de ce qui vient à suppuration ne récidive; car cette coction est à la fois crise et dépôt.
- 5. (Cou; flatulence. Comp. Ép. vi, 3, 14.) Ceux à qui, lorsqu'ils usent du coït, le ventre se remplit de gaz, comme Damnagoras; ceux chez qui dans ce cas il y a émission de gaz; Arcésilaüs était gonflé en ontre. L'état flatulent concourt à la production des éruptions furfuracées de la tête, car les individus ainsi affectés sont flatulents.
  - 6. (Effets du froid. Aph. v, 24.) Le froid intense cause la

- คุยสติธิธุ Gal., Pall. - คุยสะติธิธุ vulg. - Revenons sur cette phrase tant tourmentée par les anciens commentateurs. Sabinus voulait que les gaz ne se développassent que chez ceux qui commençaient à user du coît. Rufus prétendait que ces gaz survenaient alors chez les mélancoliques, qui sont naturellement remplis de vent, et que cela leur causait de la crainte; ce qui lui faisait substituer φόδος à ψόφος, substitution suivie par Artémidore et Dioscoride. Celui-ci joignait to purades, qui commence la proposition suivante, lisait doet au lieu de coes (voy. Ep. 11, 2, 14, note 2). en faisait le plusque-parfait de όζω, et trouvait ce sens: les vents qui gonflaient Arcésilaus avaient manvaise odeur. Toutes ces explications sont vaines; le vrai commentaire est § 19 de cette même section. Quant à đôsev, que j'ai ajouté à vulg., il est donné par tous nos mss., et de plus Galien dit que Arcésilaüs, outre des gaz, avait du gonllement. — 6 èv τοῖς πιτυρώδεσι Gal. - πτερυγώδεσι quidam exegetæ, inter quos Dioscorides, vulg. - πυρετώδεσι alii. - La leçon πτερυγώδεσι, due à certains commentateurs, est approuvée par Galien, et cette approbation en a facilité l'introduction dans le texte, d'où eile a expulsé l'ancienne. - 1 φυσώδες pro β. quidam exegetæ. - οίς pro οίον Gal. - χιών om. Pall. - xpucralos D. - olov x. xp. ponit ante elecco Lind.

κρύσταλλος, ι συστρεπτικόν δέ, οξον τὰ φηρεζα, καὶ αξ γογγρώνας συνκέτιον καὶ αξ σκληρότητες.

- 7. Τὸ μετ' οὐρησιν σύναγμα, παιδίοισι μᾶλλον. <sup>2</sup> ἦρ' ὅτι θερμότερα;
- 8. Τὰ σχήματα τὰ βηΐζοντα ³ μᾶλλον, οἶον ὁ τὰ κλήματα τῆ χειρὶ πλέχων ἢ στρέφων, ὑπεροδυνέων, κατακείμενος, λαβόμενος πασσάλου ἄχρου ὑπερπεπηγότος εἴχετο, καὶ ἐβρήϊσεν.
- 9. ⁰●ν ⁴ ἐζ ὀρειτυπίης παρὰ τὴν γέφυρκν εἶδον ἐγὼ ῥιπτεῦντα σκέλεα, κνήμην ἐτέρην ἥκιστα ἐλεπτύνετο, μηροὺς δὲ κάρτα οὖρα καὶ γονὴ οὐκ ἴσγετο.
- 10. <sup>5</sup> Όσαι πτερυγώθεες φύσιες πλευρέων δι' ἀδυναμίην τῆς ἀφορμῆς, ἐπὶ τοῖσι κατάβροισι τοῖσι κακοήθεσιν, <sup>6</sup> εἰ ἐκκρισις εἴη, <sup>7</sup> καὶ μὴ εἴη, κακόν.
- 11. 'Ρίγεα άρχεται γυναιξί μέν μᾶλλον <sup>8</sup> ἀπ' ὀσφύος καὶ διὰ νώτου, <sup>9</sup>καὶ τότε ἐς κεφαλήν ἀτὰρ καὶ ἀνδράσιν ὅπισθεν μᾶλλον ἢ ἔμπρο-

<sup>4</sup> Καὶ σ. sine δὲ C, Gal., Pall. - φήρεα Gal., Pall. - φηραιὰ C. - Galien pense que ce mot signifie des tumeurs allongées, ainsi nommées de 27,055, dont se servent certains Ioniens, pour désigner les satyres qu'on représente avec des proéminences près des oreilles. V. Ép. vn, 105, où des tumeurs près des oreilles sont comparées aux proéminences des satyres, et Aph. III, 26, σατυριασμοί. D'autres dérivaient ce mot de Φηραί, ville du Péloponnèse; d'autres de Φεραί, ville de la Thessalie, parce que les tumeurs susdites sont fréquentes dans ces localités. Dans le Gl. de Gal. on lit: ρήρεα, oblongæ sub auribus glandulosæ eminentiæ, quales et Satyri habent; quidam et ρχρες et θχρες vocantur. Quant à γογγρώναι, Galien y voit des tumeurs arrondies; il rappelle que Théophraste a cité la dénomination de γόγγροι donnée par quelques-uns aux tumeurs qui se forment sur l'écorce des arbres; il ajoute qu'au dire de certains auteurs, anjourd'hui encore, on emploie en Thessalie γογγρώναι, pour désigner des tumeurs du cou, qui, dans le Gl. de Gal., sont nommées goîtres. Dans le Gl. ce mot est accentué γόγγρωνα.— ε ἄρα Gal. - ἄρ' om. Pall. - ᾶρά γε Gal. in cit. De Comate, t. VII, p. 662, éd. de Kühn. - D'après Galien, τό πρὸ οὐρήσεως σύναγμα signifie la pierre qui se forme dans les reins, et μετ' ούρησιν la pierre qui se forme dans la vessic. — τμ. οπ. C. - κλήσματα Ald. - ὑπεροδυνέων CH. - ὑπὲρ ὀουνέων (ὀουνάων Gal.) vulg. - ἄκρου om. Κ. - ακρον DFGHIJ, Ald., Cal., Lind. - ερήτσεν vulg. - \* ες έξειτυπίης Frob. - εξορεοτυπίης II. - εξωροίτυπίης (sic) FGIJK. - εξ δροιτυπίης, iu marg. al. manu εξ δξυτυπίης D. - δροτυπίης C. - περί Gal. - βίπτοντα Pall. - βιπτούντα Gal. - τὰ σκέλεα ΙΙ, Gal., Pall. - καὶ τὴν κν. ΙΙ, Pall. - μηροί CFGHIJK, Ald. - Egyeto Gal., Pall. - Egyeto Codd., Ald. - Exeto vulg. -້ ວິວກະ om. Pall. - ຂໍວີນາຂຸນເຂົ້າ Gal. - ຂ້າວວຸນຊັ້ງ avait eté entendu du lieu

rupture des veines et la toux, par exemple la neige, la glace; il produit des engorgements, par exemple les engorgements auprès des oreilles et les goîtres; la rigidité du corps y contribue aussi.

- 7. (Concrétion calculeuse chez les enfants.) La concrétion après la miction (V. note 2) se fait de préférence chez les enfants; est-ce parce qu'ils ont plus de chaleur?
- 8. (Positions qui soulagent. Cette remarque appartient à l'épidémie de toux de Périnthe, Ép. vi, 7, 1.) De préférence les positions qui soulagent; par exemple celui qui tressait ou tournait des sarments avec la main (Ép. iv, 50), souffrant cruellement dans le décubitus, saisit l'extrémité d'une cheville fixée au-dessus de lui et se trouva soulagé.
- 9. (Paraplégie.) L'homme travaillant dans la montagne que j'ai vu près du pont traîner les membres inférieurs, n'offrait aucun amaigrissement dans l'une des jambes, mais les cuisses étaient très-amaigries; il n'y avait rétention ni d'urine, ni de sperme.
- 10. (Poitrines mal conformées.) Les individus dont les omoplates sont en ailes d'oiseau à cause de la faiblesse de leur constitution primordiale, sont en danger dans les catarrhes de mauvaise nature, qu'il y ait ou qu'il n'y ait pas expectoration.
- 11. (Des frissons. Ép. n, 3, 16; Aph. v, 69.) Voyez aussi Argument, p. 45.) Les frissons commencent, chez les femmes, dans les lombes de préférence et gagnent la tête par le

primitivement affecté; et ceux qui lui donnaient ce sens étaient obligés de faire une addition à la phrase, de cette façon: « Les personnes dont la poitrine est en forme d'aile d'oiseau, sont, à cause de la faiblesse du lieu primitivement lésé dans les catarrhes, facilement prises de phthisie. » Galien combat cette interprétation, et donne à ἐρορμή le sens de force; il croit qu'ici l'auteur veut parler de la chaleur innée. — ° εὶ Pall. – ἢν (ἢν om. Gal.; καὶ pro ἢν L) vulg. — ² καὶ D, Pall. – κὴν (κὴν om. Gal.) vulg. — ° κπὸ CDFHJK, Gal. – ὁσρὸος CDHJK, Gal., Κühn. – ὀσρῦος vulg. — ° καὶ om. C, Gal. – γρίσσουσι Gal. – ἔνδον Gal. – πηχέων Η, Lind. – [ἀπό τε καὶ] μηρῶν Lind.

σθεν φρίσσομεν γὰρ τὰ ἔξωθεν μᾶλλον ἢ τὰ ἔνδοθεν τοῦ σώματος, οἶον πήχεων, μηρῶν ἀτὰρ χαὶ τὸ δέρμα ἀραιότερον, δηλοῖ δὲ  $^1$   $^1$  θρίζ $^2$  άδν δὲ ἄλλων ριγέουσιν  $^2$  ἴσως έλχεων, ἄρχεται ἀπὸ τῶν ἀγγείων.

- 12. <sup>3</sup> Κεφάλαιον ἐκ τῆς <sup>‡</sup> γενέσιος καὶ ἀφορμῆς καὶ πλείστων λόγων καὶ κατὰ σμικρὰ γινωσκομένων συνάγοντα καὶ <sup>‡</sup> καταμανθάνοντα, εἰ ὅμοιά ἐστιν ἀλλήλοισιν, <sup>6</sup> αὖθις τὰς ἀνομοιότητας τούτοισιν, εἰ ὅμοιαι ἀλλήλησιν, ὡς ἐκ τῶν ἀνομοιοτήτων <sup>7</sup> ὁμοιότης γένηται μίκ <sup>8</sup> οὕτως ἂν <sup>8</sup> ἡ ὁδός <sup>8</sup> οὕτω καὶ τῶν ὀρθῶς ἐχόντων δοκιμασίη, καὶ τῶν μὴ, ἔλεγχος.
- 43. <sup>9</sup> Λίμορραγίαι ἐχ ρινῶν ἢ τοῖσιν ὑποχλωρομέλασιν, <sup>10</sup> ἢ τοῖσιν ἐρυθροχλώροισιν, ἢ τοῖσιν ὑποχλώροισιν <sup>11</sup> βραχέα ὑφέντα, <sup>12</sup> πα-χῦναι ξηρῶς τοῖσι <sup>13</sup> δὲ ἐτέροισι, παχυσμὸν ἦσσον <sup>14</sup> ξηρῷ δὲ ἀπὸ ρενοῦν λευκὰ τῆ ἢ τῆ, οἶον κηκίς.
- <sup>4</sup> Δè καὶ ή C. \* ώς pro ἴσως quidam exegetæ. èx pro ἀπὸ C, Gal. - εναντίων Η, quidam exegetæ. - Les commentateurs s'étaient divisés sur le sens de cette phrase, que Galien déclare être une addition intempestive de Thessalus aux notes laissées par son père. Les uns lisaient &5, et suivant eux la phrase signifiait que, si le frisson n'a pas de point de départ local, il commence par les lombes; que, si au contraire il a un point de départ local, comme dans les plaies, il commence par les vaisseaux; c'est-à-dire est produit par la viciation des humeurs qu'ils contiennent. Les autres admettaient is et changeaient άγγείων en εναντίων, disant que, dans les cas où le frisson a le point de départ dans des plaies, il commence dans les parties opposées au lieu affecté. —  $^3$ χεφαλή FGI, Ald. – ή χεφαλή D. —  $^4$ γενέσηος C. – γενέσιος Lind. γενέσεως vulg. - ἀφορμή F.J. - τὰ pro κατὰ D. - μικρὸν Gal. - 5 κατὰ τὰ μανθάνοντα C. - ή pro εὶ C. - 6 αῦθις τὰς ἀνομοιότητας τούτοισι Gal. in comm. - αυθις τ. αν. τ. om. vulg. - και εί (ή sine και C) δμοιαι (δμοια Κ) άλλήλαις (άλλήλοις GK; άλληλαι, alia manu άλλήλοις D) είσεν Codd. ναί εὶ μή δμοια άλλήλοις (άλλήλοισιν Gal. ) vulg. - L'addition empruntée au comm. de Gal. se trouve naturellement justifiée par nos mss., qui s'accordent à rejeter le μή de vulg. — "δμοιό τι (sic) J. - γίνεται D. — \* είη ή Η ( sine ή Gal. ). - κυλ τουν μή έχοντων Gal. - ο αίμορραγίη C , Gal. - αίμοβραγία Pall. - 10 ή τ. έρ. om. J. - ερυθροχλώροις Gal. - ερυθροχόλοισιν vulg. - έρυθροχρόοισιν quidam exegetæ. - ύπο χλωροίσιν C. - lei encore, discussion sur le sens de Mossis, les uns le rendant par vert, les autres par jaune. -- 11 βραχίονα Sabinus. - Ce commentateur donnait à βραχίονα ύφέντα le sens de faisant une saignée du bras, comme révulsion en cas d'épistaxis excessive. — 12 παχύναι DUK. - ξηρά Gal. - ξηρώ CH, quidam exegetæ. - D'après ceux qui lisaient ξηρώ, il s'agissait d'épaissir le sang à l'aide d'un médicament sec. — 15 δ' C, Galien. - χσσον παχυσμόν Gal.

dos; chez les hommes aussi, plutôt dans les parties postérieures que dans les parties antérieures; en effet, nous frissonnons plus aux parties extérieures qu'aux parties intérieures du corps, par exemple, des avants-bras, des cuisses; de plus la peau y est moins dense; ce que montre le poil qui y naît. Quant aux autres points de départ des frissons, par exemple les plaies, ils sont dans les vaisseaux.

- 12. (Procédé à suivre pour se faire une idée complète de la maladie particulière qu'on examine. Comp. Ép. v1, 8, 26.) Faire le résumé du mode de production, du point de départ, de discours multipliés et d'explorations minutieuses, et reconnaître les concordances des symptômes entre eux, puis derechef les discordances entre ces concordances, enfin les nouvelles concordances dans ces discordances, jusqu'à ce que des discordances résulte une concordance seule et unique; telle est la méthode; de cette façon on vérifiera une appréciation exacte, et on trouvera le défant d'une appréciation vicieuse.
- 13. (Des épistaxis. Comp. Ép. vi, 6, 7.) Les hémorrhagies nasales chez ceux qui ont le teint on un peu jaune noir, on jaune rouge, on jaunâtre; après avoir laissé couler un peu le sang, épaissir d'une manière sèche; mais chez les autres individus, il faut moins employer les épaississants; quant aux éconlements blancs par les narines, on les traite avec un dessicatif dans l'une ou l'autre narine, tel que la noix de galle.

(παχυσμοῖς C, Pall.). – παχυσμοῖς ἦσσον vulg. – παχύσειν quidam exegetæ. – οἱ ἔτεροι, dit Galien, sont les personnes non comprises dans la catégorie énoncée au début. Ceux qui lisaient παχύσειν, attribuaient à la phrase la même signification. Il faut donc corriger παχυσμοῖς de vulg., qui donnait un autre sens. — <sup>44</sup> ξηρῷ δὲ δεῖ λευκῷ (λευκὰ CFIJK) οῖον κηκὶς (κικὶς CJ), στυπτηρία (στ. om. Codd., restit. in marg. H) vulg. – ξηρῷ δὲ λευκῷ ἀπὸ ῥινῶν, vel ut alibi in comm. ἀπὸ ῥινῶν τῷ λευκῷ, οῖον κικὶς, στυπτηρίη quidam exegetæ. – Le sens donné par ces commentateurs à la phrase ainsi changée était que, dans une épistaxis excessive, il faut arrêter le sang à l'aide d'un médicament sec, blanc, qui devait être placé dans le nez, jusqu'à ce que, l'hémorrhagie ayant cessé, un liquide blanc s'écoulât. Mais comme la noix de Galle n'est pas blanche, quelques-uns ajoutaient στυπτηρίη (qui manque dans tous nos mss.). Ils retranchaient de la phrase

- 14. ¹ Ἐπὴν ἀφροδισιάζειν ἄρξωνται ἢ τραγίζειν αἰμοβραγέουσιν. 'Εν ² τῆσι προσόδοισιν ἔστιν οἱ ἀποψοφέουσιν, ³ οἶον 'Αρκεσίλαος' οἱ ⁴ δὲ μέλλοντες, φρικώδεες, ρικνώδεες '5 οἱ δ' ἐπὴν προσέλθωσι, <sup>6</sup> φυσῶνται κοιλίην, οἶον Δαμναγόρας.
  - 15. Αί μεταβολαί τουλακτέαι δλιγοσιτίη, άκοπον, άδιψον.
- 16. Πᾶς <sup>8</sup> λεπτυσμὸς χαλᾶ τὸ δέρμα, ἔπειτα περιτείνεται· ἀνάθρεψις τἀναντία· χριοτὸς ρίκνωσις ξυμπίπτοντος, ἔκτασις ἀνατρεφομένου· τὸ <sup>9</sup> ρικνῶδες, τὸ λεῖον, ἔκατέρου σημεῖον, τὸ ὑπόχολον, τὸ ὑπέρυθρον· <sup>10</sup> οὕτω τὸ κατεσπάσθαι μαζοὺς, ἐσχνοὺς δὲ ἀνεσπάσθαι καὶ περιτετάσθαι· καίτοι <sup>11</sup> οὐκ ἄν τις οἴοιτο διὰ τοῦτο, ἀλλὰ σαρκωθέντος τοῦτο γενέσθαι.
  - 17. 42 Κλεῖς περιφανέες, φλέβες διαφανέες.

τῆ τῆ; suivant quelques commentateurs, ces mots désignaient l'une ou l'autre narine, et cette addition semblait une futilité indigne d'Hippocrate. Galien objecte d'abord que, pour que la phrase fût correcte, il faudrait lire οῖον κακίδι; puis il oppose la concordance des anciens exemplaires et des anciens commentateurs sur le texte: ἀπὸ ῥινῶν λενικὶ, οῖον κακίς. Α ce texte il faut, si l'on veut avoir l'antique leçon dans son intégrité, ajouter τῆ ἢ τῆ qui avait été supprimé indument; c'est pour cela que j'ai intercalé ces mots, que n'a pas vulg. Qu'on doive lire ἀπὸ ῥινῶν λενικὶ, cela est démontré par le comm. de Galien, où il dit: « Quel flux blanc des narines l'auteur veut-il ou évacuer ou mener à maturation, ou voir s'écouler spontanément? » Il faut supprimer στυπτηρία de vulg., addition arbitraire de quelques commentateurs. Quant à κηκίς, ce sera toujours une incorrection, mais qui se comprend dans de pareilles notes.

<sup>1</sup> "Όταν Gal. - ὁκόταν Pall. - ἄρχωνται Gal., Pall., Lind. - <sup>2</sup> τῆσι CHI. Gal. - τοῖσι δὲ vulg. - δὲ om. Codd. - δως Gal. - ἀρκέσιλλος C. - ἀρκεσίλλος ΙΚ. - 4 οί δέ μ. ρεγώσειν (ρεγούσι Lind.) ρικν. vulg. - οί δέ μ. φρικώδεες ρίκν. Gal. - ριγώσι pro γρικ. quidam exegetæ. - κακώδεες pro ρίκν. alii exegetæ. - Galien explique la leçon de φρικώδεες; il rejette ριγώσι, qui est une correction de quelques commentateurs. Quant à κακώδεες, parmi ceux qui l'admettaient, les uns lui donnaient le sens de exhatant une mauvaise odeur, les autres, de corps affaibli. La leçon de vulg. n'a aucun appui. — 5 οί CJ. — 6 φυσώντες Gal. – δαμαγόρας Gal. — 7 φυλακταΐκι C. - δλίγον σιτίου Pall. - Post αδίτφου addit πίνουτε vulg. - π. om. Gal., Pall. - Des commentateurs, après μεταβολαί, sous-entendaient τῶν ἡλικιῶν, ce que blame Galien. D'autres entendaient que l'ολιγοτιτίη est ακοπον, ἄδιψον; d'autres lisaient ἀσιτίη; Galien désapprouve les deux choses. D'autres enfin après άθυρον ajoutaient πεινώντι, en disant que l'èlegositin calme la fatigue et lasoif de celui qui éprouve le sentiment du besoin. - \* πã; δέ C. - Des commentateurs avaient fait ανάθρεψες le sujet de περιτείνεται:

- 14. (Coït; hémorrhagie; flatulence. Comp Ép.v1, 3,5.) Quand on a commencé à user du coït ou quand la voix a mué, il survient des hémorrhagies. Dans le coït, il en est qui émettent des gaz, par exemple Arcésilas; certains, à l'approche du coït, sont pris de frissons et de chair de poule; d'autres, après le coït, ont le ventre gonflé de flatuosités, par exemple Damnagoras.
- 15. (Règles à suivre pour éviter le danger des changements de régime.) Prendre garde aux changements; [quand on change,] peu manger, éviter la fatigue, éviter la soif.
- 16. (Effets de l'amaigrissement artificiel.) Toute atténuation rend la peau lâche d'abord, puis tendue; c'est le contraire pour la restauration; dans l'atténuation la peau se ride, dans la restauration elle se tend; l'état ridé ou l'état lisse est respectivement l'indice de l'atténuation et de la restauration, comme l'est l'apparence un peu bilieuse ou l'apparence un peu rouge; [dans la restauration] les mamelles sont moins tendues, mais dans l'atténuation elles se contractent et se resserrent; or, on attendrait un pareil effet de l'embonpoint et non de l'amaigrissement.
- 17. (Remarque sur l'état du corps.) Clavicules saillantes, veines apparentes.

la restauration tend la peau. Galien fait bien voir que cela ne peut être. - 9 ρυκο. C. - φρικώδες Gal. - Galien lit pρικ., et dit que quelques-uns lisent pixyades; mais il le rejette parce que l'auteur vient de dire pixyasts. et sans doute ne se répète pas ici. Cette raison ne m'a pas paru satisfaisante. — 10 κατεσπάσθαι Gal., Pall. – κατεσπάσθαι vulg. – ἀνεσπάσθαι Gal., Pall., Kühn. - ἀνεσπασθαι vulg. - περιτετάσθαι D, Gal., Pall., Kühn. περιτετάσθαι vulg. - ούτω τὸ κατεσπάσθαι μακρούς (1. μαζούς) ἐσχνούς, τοὺς δ' ἀνεσπάσθαι Sabinus, - ούτω était rapporté par les uns au membre de phrase qui précède, par les autres à celui-ci; Galien dit que cela importe peu. Sabinus, après sa correction, entendait que les mamelles amaigries se relachaient et paraissaient longues, tandis que les mamelles bien nourries se contractaient; Rufus, gardant la vieille leçon et l'interprétation des anciens commentateurs, que les mamelles bien nourries se dilataient, et que les mamelles amaigries se contractaient. — 11 oux 22 tis om. C. σαρκωθέντα  $K = \frac{12}{2}$  κλητς περιφανής Pall. –  $\tilde{\eta}$  ( $\tilde{\eta}$  K) άγαν πλήρωσις περιφανής pro z. π. Artemidorus Capito, Codd., Q' in marg., Lind. - Galien dit que ceci est une correction toute gratuite de Capiton, et que ni exemplaires ni commentateurs anciens n'ont sa leçon.

## SIXIEME LIVRE DES ÉPIDÉMIES.

- 18. ¹ Ἡρόδιχος τοὺς πυρεταίνοντας ἔχτεινε ² δρόμοισι, ³ πάλησι πολλῆσι, πυρίησι, χαχὸν, τὸ ἡ πυρετῶδες πολέμιον πάλησι, περιόδοισι, δρόμοισιν, ἀνατρίψει, ⁵ πόνος πόνιο αὐτοῖσιν, ὅγχοι φλεθῶν,
  ἔρευθος, ⁶ πελίωσις, ȝ γλωρότης, πλευρέων ὀδύναι λαπαραί.
- 19. 8 "Οτε έχρῆν, ἄδιψον, 9 συνέχειν στόμα, σιγᾶν, άνεμον 10 ζύν τῷ ποτῷ ψυχρὸν εἰσάγειν.
- 20. 12 Τὰς ἀφορμὰς, ὁχόθεν ἤρζαντο χάμνειν, εἴτε κεφαλῆς οδύνη, εἴτε ἀτὸς, εἴτε πλευροῦ, σημεῖον, οἱ ὀδόντες, καὶ ἐφ' οἷσι 12 βουδῶνες.
- 21. 13 Τὰ γινόμενα έλχεα, καὶ φύματα, κρίνοντα πυρετούς οἶσι ταῦτα μὴ παραγίνεται, ἀκρισίη οἶσιν ἐγκαταλείπεται, βεδαιόταται καὶ τάγισται ὑποστροφαί.
- ' ('Ο Η) ήρόδικος C, Pall., Lind. ήροδικός FGIJK. Πρόδικος vulg. -Les éditions de Gal. portent Πρόδικος, mais il faut lire Ἡρόδικος. Car il dit dans son commen, qu'il ne recherchera pas duquel des deux Prodicus (l. Hérodicus) il s'agit ici, celui de Selymbrie ou celui de Leontium. Le gymnaste de Selymbrie, et le frère de Gorgias, de Leontium, portaient tous deux le nom d'Hérodicus. - 2 δρόμοισι Gal., Pall. - περιόδοισι quidam exegetæ, vulg. - δρόμοισι om. alii. - πάλησι om. alii. - λιμώ, δρόμοισι alii. - La leçon de Gal. est δρόμοισι, à laquelle les uns substituaient περιόδοισι, que les autres supprimaient, tandis que d'autres ôtaient παλήσι, et que certains ajoutaient en tête λιμώ. - 3 πάλλησι C. - πάλησι ..... περιόδοισι om. K.- πολλήσι C. - πολλοϊσι vulg. - πολλ. om. Gal., Pall. - δρόμοισι pro πολλ. Lind. - πυρίησι Gal. - πυρίη vulg. - κακὸν était rapporté par les uns au membre de phrase qui le précède, par les autres à celui qui le suit. - \* το [γάρ] Lind.-πολέμιον λιμώ, περιόδοισι πολλέσι, δρ., αν. Gal. πάλησε om. Pall. — ε αυτοίσε πόνω πόνον (πόνον πόνω αυτοίσε Gal.) ολ. έρ. vulg.- πόνος πόνον αὐτοῖσιν ὅτε φλ. ἔρ. Pall. - πόνω πόνον κὐταῖσι (έχυταῖσιν Q') ότε φλ. εύρέσεως C (εύρεσεν D; έρευσεν FGHIJK). - όγχοι φλ. έρευθος quidam exegetæ. - αὐτοῖσι était attribué par les uns à ce qui précède, par les autres à ce qui suit, c'est-à dire à όγκοι φλεθών; c'est ce qui m'a déterminé à l'ôter de la place qu'il occupe dans vulg ; d'autres le supprimaient; Galien le dit indifférent au sens; dans le commentaire du texte suivant, Galien paraît lire non pas αὐτοῖσε, mais τούτσισι. Quant à ὅτε de nos mss., je n'en vois aucune trace dans le comm. de Galien; mais je pense que c'est une faute de copiste pour öyzot, qu'introduisaient certains commentateurs. Galien dit : « La rougeur, la lividité, la teinte jaune ne se trouvaient pas simultanément. » Puis il ajoute : « Chez ceux qui ont une force convenable et le sang en bon état, le corps rou git après l'exercice ou le bain de vapeur, mais chez coux qui ont le sang malade et vicié, le corps devient livide et jaune. » On voit qu'ici il n'est pas question de reines. Je crois donc que les commentateurs précités ajoutaient non pas έγκοι sculement, mais έγκοι ολεβών, et qu'en place nous

- 18. (Funeste pratique d'Hérodicus dans les fièvres.) Hérodicus tuait les fébricitants par des courses, par des luttes multipliées, par des bains de vapeur; mauvais; l'état fébrile est ennemi des luttes, des promenades, des courses, des frictions; c'était traiter la souffrance par la souffrance; chez ces malades, gonflement des veines, rougeur, lividité, teinte jaune, douleurs non inflammatoires des côtés.
- 19. (Conseils opposés à la pratique d'Hérodicus.) Être saus soif, le cas l'exigeait, tenir la bouche fermée, garder le silence, attirer de l'air froid en buvant.
- 20. (Du point de départ des maladies.) Il faut considérer le point de départ de la maladie : douleur soit de tête, soit d'oreille, soit de côté; chez quelques-uns les dents, chez d'autres les glandes fournissent un signe (Ép. 11, 1, 11).
- 21. (Plaies et tumeurs critiques.) Les plaies et les tumeurs qui surviennent, jugeant les fièvres; acrisie, chez ceux qui ne les présentent pas; c'est quand il y a un reliquat [après la crise], que les récidives sont le plus certaines et le plus promptes (Ép. 11, 1, 11; Ép. 11, 28; Aph. 11, 12).

lisons aujourd'hui, dans nos mss. ὅτε γλεβών, qui n'a pas de sens, et dans vulg. φλεβών seulement. En conséquence, il m'a semblé que δγκοι devait ètre admis. — 6 πελίδοωσες Pall. — 1 χλωρότη Frob. - χωλότης G. - δδύναι FIJ - λαπάραι Codd. (D, antea habuit λαπαραί), Ald., Frob. - λαπάρας quidam exegetæ. -- Cette correction, qui signifie: douleurs des côtés, du flanc, paraît plausible à Galien; mais il remarque que λαπαραί est la lecon constante des anciens commentateurs. — 8 δτε έχρτην Codd., Pall. ó. è. om. vulg. - άδιψος Gal. - ° ξ. C, Lind. - σ. vulg. - 10 σύν H. - èν τόπω ψυχρώ pro ξ. τω π. ψ. Pall. - ψυχρόν .... είτε om. Codd. (D, restit. al. manu cum ψυχρόν ante ξύν, εἰσφέρειν, et ήτε pro είτε). - εἰσφέρειν Q'. - μη εἰτάγειν Artemidorus, Dioscorides. - Artémidore, à côté de sa correction, avait conservé l'ancienne leçon, suivant son habitude. - 14 725 άφ. om. Lind. - ήρξατο Q'. - Post κάμνειν addunt σκεπτέον Gal., Pall. -Post δδόντες addunt αδτοί γάρ τὰς ᾶφορμάς παρέχουσι DQ', Lind. — 12 ἐψ' Codd., Ald., Frob., Gal., Pall. - εν vulg. - 15 και τὰ Codd. - παραγένεται C, Lind. - παραγένηται vulg. - παραγέγνονται Pall. - ἀκρισίη Pall., Lind - άκρισιαι Gal. - άκρασίη vulg. - οξς C, Gal. - οξοι δ' έγκαταλέλειπται Pall. - έγκαταλείπεται C, Gal. - έγκαταλείπηται vulg. - έγκαταλίπηται Ι.

- 22. ¹ Τὰ στρογγυλλόμενα πτύαλα παρακρουστικά, οἷα ἐν Πληνῷ.
- 23. Οἱ κἰμορροίδας ἔχοντες, οὖτε πλευρίτιδι, οὖτε ² περιπλευμονίη, οὖτε φαγεδαίνη, οὖτε δοθιῆσιν, ³ οὖτε τερμίνθοισιν, ἴσως δὲ οὖδὲ ³ λέπρησιν, ἴσως δὲ οὖδὲ ἀλλοισιν ἢτρευθέντες γε μὴν ἀχαίρως συχνοὶ τοῖσι τοιουτέοισιν οὖ βραδέως ἑάλωσαν, χαὶ δλέθρια οὖτω · χαὶ ὅσαι κλλαι δἀποστάσιες, οἶον σύριγγες, ἢ 6 ἔτεραι· 7 σχέψις, ἐφ' οἶσι γινόμενα ρύεται, τούτων προγενόμενα χωλύει. 8 ᾿ Αλλου τόπου τόποι δεξάμενοι, ἢ πόνω, ἢ βάρει, ἢ κλλω τινὶ ῥύονται· 9 κλλοισιν αἱ χοινωνίαι.
- 24. Διὰ τὴν 10 ροπὴν οὐχ ἔτι αξμα ἔργεται, ἀλλὰ κατὰ τοῦ χυμοῦ τὴν ξυγγένειαν τοιαῦτ' ἐποπτύουσιν. Έστιν οἶσιν αξμα 11 ἐφίεσαι ἐν καιρῷ ἐπὶ τούτοισιν ἐπ' ἄλλοισι δὲ, ὥσπερ ἐπὶ 12 τούτοισι, τοῦτο οὐχ εἰχὸς, χώλυσις ἐπὶ τοῖσιν αξιματώδεα πτύουσιν, ὥρη, πλευρῖτις, χολή.
- ¹ Τὰ ..... Πληνῷ om. FG. ετρογγυλλόμενα Pall. στρογγυλόμενα vulg.στρογγυλούμενα Gal., Lind. - στρογγυλωμένα (sic) DHIJK. - πτύελα DHIJK. - olz èv II. om. CHIJK, Pall. - Quelques exemplaires, dit Galien, ajoutent οῖον ἐν πληνῷ; d'autres ὡς ὁ σπλήν οῖω (sic). Ceux des commentateurs, Sabinus par exemple, qui reçoivent la leçon οῖον ἐν πληνῶ, disent que c'est le nom d'une localité; mais ils ne désignent pas le territoire auquel elle appartient. - 2 περιπν. CHK, Pall. - Des commentateurs avaient pensé que φαγεδαίνη signifiait l'habitude de beaucoup manger. — 3 ούτε τ. om. Codd. - Post τερμ. addunt άλίσκονται vulg., post πλευρίτιδι Pall. - άλ. om. Codd. (D, restit. al. manu post άλλοισιν), Gal. - Galien dit qu'il faut sous-entendre άλίσκονται; donc ce mot manquait dans le texte. — \* λέπρησιν Gal. - λέπραις vulg. - άλλοισιν C, Gal., Lind. - άλλησιν vulg. - άλ φοίσιν Pall., quidam excgetæ. - ἐητρευθέντος Gal. - τοιουτέοισιν Gal. - τοιούτοισιν vulg. — 5 ἀπ. D, Gal., Lind. - ὑπ. vulg. — 6 ἐτέρων ἄκος L, Gal. — 1 σκήψες Gal., Pall. - σεήμψις (sie) Lind. - ἀπόσκηψις C. - ἀποσκήψεις DFGHIJK. ἀποσκήψεις vulg. - γινομένη φ., τ. προγενομένη quidam exegetæ, Lind. προσγενόμενα D. - προγιγνομένων Pall. - La correction des exégètes qui, lisant γινομένη et προγενομένη, prenaient σχέψις dans le sens de σχήψις, dépôt, est approuvée par Galien; mais il dit qu'on peut s'en passer en faisant attention que l'antiquité n'avait qu'un caractère unique, s, pour l's et l'n, et que des lors on peut dans ozé bis lire ozárbis, sans réellement changer le texte. Cette remarque, ajoute-t-il, et une remarque analogue relative à l'o et à l'a, doivent être présentes à l'esprit de ceux qui expliquent des auteurs anciens. On lit dans le Gl. de Gal.: σκήμψις, ἀπόσκημψις ἐν τῷ ς `Επιδημιών. ← \* άλλου τόπου τόποι δ. Gall., Lind. – άλλ' οὐδὲ τόποι οῦτοι ( υποπτοι τόποι L) οί δ. vulg. - άλλ' ουσε τόπου οί τόποι ούτοι δ. Pall. -° άλλοισιν L. - ή άλλ. Gal. - άλλ' στσιν vulg. - άλλοται κοιν. quidam exegetæ. - Des commentateurs, entr'autres Rufus, lisaient άλλοται et rattachaient

- 22. (Remarque isolée sur les crachats.) Les crachats arrondis indiquent le délire, conne à Plénos (Ép. v1, 6, 9).
- 23. (Hémorrhoïdes et autres affections préservatives.) Ceux qui ont des hémorrhoïdes ne sont pris ni de pleurésie, ni de péripneumonie, ni d'ulcère phagédénique, ni de boutons, ni d'ecthyma, ni peut-être de lèpre, ni peut-être d'autres affections; le fait est que, guéris intempestivement, beaucoup n'ont pas tardé à être pris de ces maladies, et d'une manière funeste (Ép. 1v, 58; Des hum., 20). Et les autres dépôts, tels que les listules et choses de ce genre. Dépôt : ce qui, par rapport à une affection, survenant après, guérit, et, survenant avant, prévient. Un lieu recevant d'un autre lieu en vertu de quelque souffrance ou de la pesanteur, ou de toute autre cause, sert de moyen de libération; dans d'autres cas ce sont les communautés des organes (sympathies).
- 24. (Transport d'une humeur sur le poumon.) Par la fluxion ce n'est plus du sang qui est rendu; mais le malade expectore des matières en rapport avec l'humeur [qui s'est jetée d'un autre lieu sur le poumon]. Dans ces cas il est des malades à qui il importe de tirer du sang à propos; dans d'autres cas, aussi bien que dans ceux-ci, cela ne convient pas; il y a empêchement; pour ceux qui crachent du sang, la saison, la pleurésie, la bile (Des hum., 20).

ce membre de phrase à ce qui suit, disant que l'auteur en venait à d'autres communautés, à celles qui sont relatives à l'analogie des humeurs : ainsi au poumon le sang de la fluxion se transforme et est rejeté sous forme d'expectoration. — 10 τροπὴν quidam exegetæ. — τροπὴν, métamorphose : Galien trouve cette correction très-plausible. — οὐκετι DHJK, Gal., Lind. — κατὰ τὴν τῶν χυμῶν ξ. Pall. — τοιαῦτα D., Gal. — πτύουτοι Gal. — πτύα pro τοιαῦτ Rusus. — 11 ἀραιρεῖτθαι Gal., Lind. — τοιούτοισιν Lind. — τοῦτο τοιούτοισιν Gal. — 12 τοιούτοισιν Gal. — Κιλουτις Gal. — 12 τοιούτοισιν Gal. — τοιούτοισι

#### <sup>4</sup>TMHMA TETAPTON.

- 1. Tà παρ' οὖς, οἶσιν ἀμφὶ χρίσιν γινόμενα μὴ ἐκπυήσει, τουτέου λαπασσομένου, ὑποστροφὴ γίνεται '3 κατὰ λόγον τῶν ὑποστροφέων τῆς ὑποστροφῆς γενομένης, αὖθις αἴρεται καὶ παραμένει, ὥσπερ αἱ τῶν πυρετῶν ὑποστροφαὶ, ἐν ὁμοίῃ περιόὸω 'ἐπὶ τούτοισιν ἐλπὶς 'ἐς ἄρθρα ἀφίστασθαι.
- 2.50δρον παχὸ, λευκὸν, οἶον τῷ τοῦ Αντιγένεος, ἐπὶ τοῖσι  $^6$  κοπιώδεσι τεταρταίοισιν ἔστιν ὅτε ἔρχεται καὶ  $^7$  ρύεται τῆς ἀποστάσιος, ἢν δὲ πρὸς τούτῳ αίμορραγήση ἀπὸ ρινῶν ἱκανῶς,  $^8$  καὶ πάνυ.
- 3.  $^{9}$   $^{7}\Omega$  τὸ ἔντερον ἐπὶ δεξιὰ, ἀρθριτικὸς ἐγένετο,  $^{10}$   $^{7}$ ν δὲ ήσυχώτερος,  $^{11}$  ἐπεὶ δὲ τοῦτο ἰητρεύθη, ἐπιπονώτερος.
- 4. 12 °H 'Αγάσιος, χόρη μεν εοῦσα, πυχνοπνεύματος ἦν· γυνὴ δὲ 13 γενομένη, ἐχ τόχου οὐ πάλαι ἐπίπονος ἐοῦσα ἐπιπολαίως, ἦρεν μέγα· αὐτίχα μὲν 14 ψορῆσαί τι ἐδόχεε χατὰ τὸ στῆθος· τῆ δ'

où Hippocrate conseille de commencer le traitement de la pleurésie par les fomentations chaudes. Il y a lieu de penser que l'auteur veut indiquer des circonstances qui peuvent produire l'hémoptysie: la saison, la pleurésie, l'état bilieux.

<sup>4</sup> T. τ. om. Codd. — <sup>2</sup> τὰ παρ' ωσίν, ἀμγὶ αρ. γ. οἶσιν ἢν μὴ ἐκπυήση Pall. - οίς C. - γενόμενα C. - ἐκπυήσει DFIK. - ἐκπυήση vulg. - τουτέων λαπασσομένων (ἀπαλλασσομένων Lind.) vulg. - τουτέου (τούτου Pall.) λαπασσομένου Codd. (D, al. manu τουτέων λαπασσομένων). - Galien dit : « Dioscoride a écrit έχ τούτου, disant qu'il faut sous-entendre χρόνου, et que έκ τούτου est l'équivalent de μετά ταῦτα. S'il est permis de changer les anciennes leçons, Dioscoride, pour se débarrasser de toute difficulté, n'avait qu'à changer τούτου en ταῦτα. » Faudrait-il conclure de ce passage de Galien qu'on lisait τουτέου λαπασσόμενα? — 3 καὶ κατά Pall. καταλόγον F. - αὖτις C. - όμοία Gal. - 4 ές C, Lind. - εἰς vulg. - 6 [την] οὖρον [πολὺ] παχὺ Lind. - τῶ FGIJK, Ald. - τὸ vulg. - ἀρχιγένεος Gal., Lind. - ἀμφιγένεος vulg. - «Si on écrit τῷ, dit Galien, il s'agira du serviteur, ou ' de l'ami d'Archigène: si on écrit τη, de son esclave ou de sa femme, ou d'une personne tenant à lui par un rapport quelconque. » Quant au nom, c'est Antigène qu'il faut lire; voyez Ép. 11, 3, 11, ct Ép. v1, 2, 19. -6 κοπ. πυρετοΐοι τετ. Η, Pali. - ἄρχεται Η, Pall. — 7 λύεται DFGIJK. - δὲ καὶ C, Pali. - τούτω Codd., Ald , Frob., Gal., Pall. - τοῦτο vulg. - 8 καὶ om. C. — 9 ο C. – ω το ετερον ε. ο. αρθρητικόν επεγένετο ex emend. Η. – έτερον quidam exegeta. - άρθρητικά Κ. - άρθριτικόν Pall. - La vicille leçon était évreçov; les uns l'entendaient d'une hernie, disant que le cœcum

## QUATRIÈME SECTION.

- 1. (Des récidives des parotides.) Les parotides qui surviennent vers la crise, ne suppurant pas et s'affaissant, il y a récidive; la récidive s'opérant suivant la règle des récidives, ces tumeurs se soulèvent de nouveau, et persistent cette fois, parcourant la même période que la récidive des fièvres; dans ces cas on peut attendre des dépôts sur les articulations (Des hum., 20).
- 2. (Urine préservant des dépôts.) Une urine épaisse, blanche, comme chez l'homme d'Antigène, est rendue parfois le quatrième jour dans les fièvres avec courbature et préserve du dépôt; cela est surtout assuré, si en outre il survient une épistaxis abondante (Ép. 11, 3, 11; Ép. v1, 2, 19; Aph. 1v, 74; Des hum., 20).
- 3. (Arthritis soulageant une douleur intestinale.) Celui qui souffrait de l'intestin à droite, fut pris d'arthritis, et il était plus tranquille; mais, l'arthritis ayant été guérie, les souffrances revinrent (Des hum., 20).
- 4. (Asthme.) La femme d'Agasis, étant fille, avait la respiration fréquente; s'étant mariée, et étant quelque peu souffrante d'un accouchement assez récent, elle souleva un fardeau considérable; aussitôt il lui sembla entendre un craquement dans sa poitriue; le lendemain elle avait de l'asthme et souffrait dans la hanche droite; quand cette douleur de la hanche

(c'est ainsi qu'ils rendaient ἔντερον ἐπὶ δεξιὰ), étant descendu dans les bourses, n'aggravait plus la douleur coxalgique (c'est ainsi qu'ils entendaient ἀρθριτικός); les autres l'entendaient d'une douleur de l'intestin; ce dernier sens est approuvé de Galien. ἔτερον était une correction, et ceux qui la faisaient, rattachaient cette phrase à ce qui précède, et disaient qu'il s'agissait d'une parotide à droite. — 10 πν π. vulg. – [καὶ] πν π. Lind. – πν δὲ ἡτ. C. – ἡτυχότερος FGHJ, Ald. — 11 καὶ ἐπεὶ sine δὲ C. – ἐπὶ DJ. – τοῦτο Gal. – τοὐτῳ vulg. – τ. om. C, Pall. — 12 τμπμα τέταρτον Q'. – ἡ om. Pall. – ἀγήτιος Gal. – ἀγίτιος Gal. in cit. De-dyspn. iii, in fine. — 13 γεν. DHIJK, Gal. – γιν. vulg. – οὸ om. CDGHIJK, Ald. – ἐπιπολέως FGIJ. – ἐπιπολὸ Κ. – οὸ πάνυ ἐπὶ πλέον pro ἐπ. Gal. — 14 ψορίσαι C. – καὶ αὐτίκα ψ. Gal. in cit. – τε C. – ἐδόκει ψ. τι Gal. – ἐδόκει vulg. – δ' Codd., Ald. – δ' om. vulg. – ὑτεραία Gal. – ἄσθματα sine τε Gal.

## SIXIEME LIVRE DES ÉPIDÉMIES.

οζυθυμίης. ἄσθμά τε εἶγε καὶ ἤλγει ἐσχίον τὸ δεξτόν ' ὁκοτε τοῦτο ὑτοτεραίη, ἄσθμά τε εἶγε καὶ ἤλγει ἐσχιον τὸ δεξτόν ' ὁκοτε πονοίη τῷ Χειρὶ ταύτης ἀφρώδεα, ἀρχομένη ὁ δὰ ἀνθηρὰ, κατασταθὲν δὲ ἐμέσματι Νολώδει ἀπουρώδει ἀπου

- 5.  $\Omega$  ἐν τἢ κεφαλἢ εἰνέμετο, ῷ πρῶτον ἡ στυπτηρίη ἡ κεκαυμένη ἐνήρμοσεν,  $\frac{1}{2}$  εἶγεν ἄλλην ἀπόστασιν, ἴσως ὅτι ὀστέον εἰμελλεν ἀποστήσεσθαι ἀπέστη έξηκοσταῖον  $\frac{1}{2}$  ὑπὲρ τοῦ ἀτὸς ἄνω πρὸς κορυφὴν τὸ τρῶμα ἢν.
- 6. Τὰ <sup>10</sup> χῶλα ἔχει οῗα χυνὸς, μείζω δέ ἤρτηται ἐκ τῶν <sup>11</sup> μεσοκώλων ταῦτα δὲ ἐκ νεύρων ἀπὸ τῆς ράχιος <sup>12</sup> ὑπὸ τὴν γαστέρα.
- 7. <sup>13</sup> Αί τοῖσ: χάμνουσι χάριτες, οἶον τὸ χαθαρίως ὀρῆν ἢ ποτὰ ἢ βρωτὰ ἢ ἂ ἄν ὁρᾳ, μαλαχῶς ὅσα ψαύει· <sup>14</sup> ἄλλαι· <sup>15</sup> ᾶ μὴ μεγάλα βλάπτει, <sup>16</sup>ἢ εὐανάληπτα, οἷον ψυχρὸν, ὅκου τοῦτο ὁεῖ· <sup>17</sup> εἴσοὸοι, λότοι, σχῆμα, ἐσθὴς, τῷ νοσέοντι, χουρὴ, ὄνυχες, <sup>15</sup> ὀδμαί.
- 8. Υ δωρ ἀφεψηθέν, τὸ μὲν 19 ως δέχηται τὸν ἤέρα τὸ δὲ μή ἔμπλεον εἶναι καὶ ἐπίθημα ἔγειν.

' 'Ox. C, Gal. - όπ. vulg. - \* πονέοι, επόνει (επόνη C) τότε (τότε επόνει Lind.) vulg. - ἐπόνει om. Gal. - ἄσθμα FI, Ald., Frob. - 3 δ' C. - γολώδει om. C. - έώχει DI. - 4 όχ. D., Gal. - όπ. vulg. - πόνοι η FGHIJK. - ταύτη CFGHJK. - ταύτην vulg. - τ. om. quidam exegetæ. - « Deux leçons, dit Galien: ταύτη, au datif; ou le pronom omis. « Il n'est pas question de ταύτην de vulg. - " χοιρίου C. - χοίρου Gal. - χοιρείου vulg. - ότος ..... πρώτον om. C. - πυευμένοισι (D, al. manu πνευομένοισι) FGHIJK. πνευομένοισι Frob. — 6 ένείμετο FGHIJK. - δ DFGHIJK. - έπαρμα pro δ vulg. ( ἔπαρμα ἐπενέμετο Pall. ). - πρώτη Pall. - συνήρμοσεν Pall. - τείς pro είχεν Pall. - άλλη CDFHIJ. - άλλην πρώτην άπ. Gal. - 8 ήμ. DFHIJK, Pall. — ο ὑπό FIJK. – κορυφή Codd. – πράγμα Gal. — το κόλα Frob. – κοινός  $C. - μείζων C. - μείζον DFHIJK, Ald. - μ. δε om. Pall. — <math>^{44}$  μέτων κώλων Pall. - δ' C. - 1º ἐπὶ Gal. - 13 αὶ FHJK. - καθαρείως D. - καθαρώς Gal., quædam antigrapha. - καθαρσίως Pall. - δρήν C, Gal., Pall. - δράν vulg. – βροτά Frob., Lind. – βρώματα Π. – α̂ om. C. – αν α̂ Κ. – ὁρῆ Gal., Pall. - μαλθακώς Gal., Pall. - φαύει CH, Pall. - φαύη vulg. - φαύειν Gal. --14 άλλαι om. C (D, in marg.; FG, in tit.) H (K, in marg. άλλα). - Quelques-uns, dit Galien, lisent αλλαι, d'autres αλλα, d'autres suppriment ce mot.— \*\* εί pro â II - αλλ' â pro αλλαι ε Gal.- Une ancienne leçon était aussi μή μεγάλα βλάπτειν, sans α.—16 η DFGIJ, Ald. - Post η addit μή vulg.-μή om. Codd., Ald., Pall. - δπου Codd., Ald. - τούτω Pall. - 17 Ante είσ.

se faisait sentir, alors l'asthme la saisissait; et il cessait quand elle cessait; cette femme expectora des matières écumenses, mais, au début, d'une teinte rouge; bien établie, cette expectoration ressemblait à un vomissement bilieux et ténu; les souffrances se faisaient surtout sentir quand elle travaillait avec le bras droit. Lui défendre l'ail, le pore, le monton, le bœuf, et, quant à la respiration, les cris, les emportements.

- 5. (Ulcère à la tête.) Celui qui portait nu ulcère rongeant à la tête, et à qui l'alun calciné convint d'abord, avait un autre dépôt, sans doute parce que l'os devait s'exfolier; l'os s'exfolia au soixantième jour; la lésion était au-dessus de l'oreille, en haut vers le sinciput.
- 6. (Remarque anatomique.) Il (l'homme) a le gros intestin comme le chien, mais plus grand; cet intestin est suspendu au mésocolou, et le mésocolou à des parties nerveuses qui tiennent au rachis dans le ventre (De la nat. des os).
- 7. (Complaisances pour les malades. Comp. Du Rég. dans les mal. aiguës, t. II, p. 231.) Gracieusetés pour les malades, par exemple propreté dans leurs boissons, leurs aliments, et dans ce qui s'offre à leurs yeux; mollesse dans ce qui est en contact avec leur corps; autres: [permettre] ce dont l'effet n'est pas grandement nuisible ou est facilement réparable, par exemple l'eau froide là où il fant faire cette concession; les visites, les discours, la tenue, l'habit, pour le malade (Voir note 17), la chevelure, les ongles, les odeurs.
- 8. (De l'eau. Comp. Des Airs, des Eaux, des Lieux, t. II, p. 36.) Eau bouillie: une partie exposée à recevoir l'air; l'autre partie, dans un vase qui n'est pas plein et qui est muni d'un couvercle.

addit ἄλλει vulg. - ἄλλει om. C (D, in marg.) (G, in tit.) (K, in marg. αλλει) Gal., Pall. - Galien ne fait ici aucune mention de άλλει. - εἴσοδος τοῦ ἰατροῦ Pall. - Supra λόγοι addit ἔητροῦ H. - νοσοῦντι Gal. - τῷ ν. om. Lind. - Galien dit que τῷ νοσ., ainsi placé, jette du louche dans une phrase où tout se rapporte au médecin, et qu'aussi certains commentateurs l'avaient supprimé. — 18 δτμεί Gal. - δδμή CDFHIJK. - δδμοὶ (sic) G, Ald. — 10 εἰσδέχετει pro ὡς δ. Poll. - ἀέρει Κ, Gal. - ἔμπλεον CDFGIJK.

- 9. 1 "Οτι έξ αξμοβραγιών έξυδερούνται.
- 10. \*Ην οξα δεῖ \* καθαίρωνται, καὶ εὐφόρως φέρουσιν.
- 11. Ἐν Αἴνω <sup>3</sup> όσπριοφαγέοντες ξυνεχέως, θήλεα, ἄρρενα, σκελέων ἀκρατέες ἐγένοντο καὶ διετέλεον, ἀτὰρ καὶ ὀροδοφαγέοντες γὸνολγέες.
- 12. 4 Έμφανέως έγρηγορώς θερμότερος τὰ ἔξω, τὰ ἔσω δὲ ψυχρότερος, καθεύδων τἀναντία.
  - 13. δ'Ενθέρμω φύσει, ψύξις, ποτὸν ὕδωρ, ελινύειν.
  - 14. Υπνος εν ψύχει 6 επιδεδλημένω.
  - 15. Υπνος έδραῖος, <sup>7</sup> δρθῷ νυσταγμός.
  - 16. Αί 8 ἀσθενέες δίαιται, ψυχραί αί δὲ ἰσχυραί, θερμαί.
- 17. Υολάτων ἀτεχνέων, το μέν ἀπο τοῦ αἰθέρος ἀποκριθέν, <sup>9</sup> βρονταῖον, ώραῖον, τὸ δὲ λαιλαπῶδες, κακόν.

Ald., Frob. - ἐπίθεμα Gal. - ἐπίθυμα CFG. - Cette phrase avait beaucoup embarrassé les commentateurs. Galien, avec raison, y voit une note sans doute très-claire pour l'auteur, mais très-obscure pour le lecteur. Artémidore la joignait à ce qui précède, et la comptait parmi les χάριτες : il s'y agissait d'un moyen quelconque de rendre l'eau agréable au malade. D'autres commentateurs en faisaient une phrase séparée. Zeuxis lisait έμπλέον, dont il faisait un participe, et disait que l'eau ne devait pas faire un llot qui gonflât le ventre. On peut rappeler ici, Des Airs, des Εαυχ, et des Lieux, t. 11, p. 36: ταῦτα μέν (les caux de pluie) ἐστιν ἄριστα κατὰ τὸ εἰκός δέεται δε ἀρέψεσθαι καὶ ἀποσήπεσθαι. Ce dernier mot est corrompu. Foes et Coray lisent ἀποσήθεσθαι; peut-être faudrait-il lire ἐπιτίθεσθαι.

¹ In marg. σήμαινε τοῦτο όλον τὸ χωρίον J. – ὑδεροῦνται D. — ² καθαίρεοθαι καθαίρωνται C, Gal. - καὶ om. C. - [ξυμφέρει τε] καὶ Lind. - Les uns, dit Galien, suppriment le xxt; les autres l'admettent, voulant qu'on sousentende ξυμφέρει τε de Aph. 1, 2. — 3 εν λιμώ addunt ante δσ. L, Pall., Lind.; post δσ. Η. - δσπριοφαγόντες C. - άρσενα C. - δρροφαγέοντες CK. όροραγέοντες GIJ. - οἱ όρ. Η. - 'ἐμρανῶς Gal. - ὁ ἔγρ. Pall. - ἔγρηγόρως CDFGIJK, Ald., Frob. - θερμότατα Pall. - εἴσω Gal. - ψυχρότερα Pall. - 8 ἐν θερμος K, Gal. in cit., De meth. med., vnr, cap. 2. - ψυχρόν L, Lind. - ελιννύειν D. - ελλινύειν CK. - ελλιννύειν Pall. - 6 επιβεβλημένος Pall. - Galien rattache cette phrase à ce qui précède, et dit qu'un tel mode de dormir convient aux natures chaudes. D'autres en font une phrase isolée et générale, et disent qu'un tel mode convient à tous les tempéraments. D'autres ensin lisent ἐμψύχει (te sommeit rafraichit), ct, donnant à ἐπικεβλημένω le sens de couché, le rattachent à ce qui suit, disant que l'homme, couché, dort profondément, debout, sommeille. Ces trois explications sont fautives. Cette note de l'auteur se rapporte à Ép. 11, 3, 1;

- 9. (Hydropisie suite d'hémorrhagie.) Que, à la suite d'hémorrhagies, les malades deviennent hydropiques.
- 10. (Évacuations utiles.) Si ce qui doit être évacué est évacué, on supporte facilement l'évacuation (Aph. 1, 2).
- 11. (Mauvaise nourriture.) A Ænos, tous, hommes, femmes, mangeant continuellement des légumes, devinrent impotents des membres inférieurs, et cet état persista; de plus, ceux qui mangeaient de l'ers eurent mal aux genoux (Ép. 11, 4, 3; Comp. Ép. 11, 48).
- 12. (Veille, sommeil.) L'homme pendant la veille est évidemment plus chaud à l'extérieur du corps, plus froid à l'intérieur; c'est le contraire dans le sommeil (Ép. v1, 5, 15, p. 323).
- 13. (Hygiène. Comp. Ép. v1, 5, 15, p. 323.) Aux natures chaudes, les choses rafraîchissantes, l'eau pour boisson, le repos.
- 14. (Sommeil. Ép. 11, 3, 1, p. 103.) Le sommeil dans un lieu frais avec des couvertures.
- 15. (Sommeil.) Sommeil profond, lorsque, debout, on sommeille déjà.
- 16. (Alimentation.) Les alimentations faibles sont froides, les alimentations fortes sont chaudes.
- 17. (Des caux.) Des eaux naturelles, l'une tombe de l'éther, avec le tonnerre, au cœur de l'été, l'autre qui tombe avec les ouragans est mauvaise.

et là le sens ne présente aucune ambiguité. —  $^{7}$   $\delta \rho \theta \delta v v \tau \tau \alpha \gamma \mu \delta \varsigma$  C. — Des commentateurs interprétaient ainsi cette phrase. Il ne faut guère laisser dormir les individus à tempérament chaud, on les laissera ou debout fermer un peu les yeux, ou sommeiller couchés  $(\delta \delta \rho \alpha \tau \delta \varsigma)$ . D'après Galien, la phrase signifie que, si on veut procurer à quelqu'un un sommeil profond, il ne faut pas le laisser se coucher, avant que, encore debout, il ne sente ses yeux se fermer. —  $^{8}$  à  $\tau \theta \epsilon v \epsilon \tau \varsigma$  Codd. —  $\delta$  Codd., Ald., Frob.  $^{8}$  à  $\beta \rho$ . Gal., Pall. —  $\beta \rho \sigma v \tau \alpha \tau \delta \sigma$  CDGIJK. —  $\beta \rho \sigma v \tau \alpha \tau \delta \sigma$  avait été entendu de l'eau tombant au milieu de l'été, saison que les Grecs nommaient  $\delta \rho \alpha \epsilon \tau \delta \sigma s$ , de l'eau tombant au printemps, de l'eau tombant en saison convenable. Galien préfère la première interprétation et remarque que l'auteur, qui blâme l'eau d'ouragan, n'indique ni blâme, ni éloge pour l'autre oau.

- 48. Υδωρ βορόν, ¹καὶ ἀγρυπνίη βορόν. ²'Ενθέρμω φύσει καὶ θερμῷ ὥρῃ, κοίτη ἐν ψύχει παχύνει, ³ ἐν θερμῷ λεπτύνει. "Ασκητις ¹ ὑγιείης, ἀκορίη τρορῆς, ἀσκνίη πόνων. 5' Εν τῷ ἐγρηγορέναι δίψης ἐπιπολαίου ὕπνος ἄκος, τῆς δὲ ἐζ ὕπνου διέγερσις.
- 19. 6 Έν οἶσι πλεϊστον τὸ θερμὸν, μεγαλορωνότατοι καὶ γὰρ ψυχρὸς ἀὴρ πλεῖστος ὁύο δὲ μεγάλων μεγάλα καὶ τὰ ἔκγονα γίνεται. Οἱ θερμοχοίλιοι, ψυχρόσαρχοι καὶ λεπτοί οὖτοι ἐπίφλεδοι, καὶ <sup>7</sup>όζυθυμότεροι.
  - 20. 8 Αύχμοῦ ἐπὶ γῆς, οἰωνῶν γένος εὐθηνεῖ.
- 21. Τράγος, <sup>9</sup> όχότερος αν φανη έξω δρχις, δεξιός, άρσεν, εὐώνυμος, θηλυ.
- 22. 'Οφθαλμοὶ, 10 ούτω καὶ 11 γυῖον καὶ χροιή ἐπὶ τὸ κάκιον ἢ ἄμεινον ἐπιδιδοῖ · δίκαιον 12 δὲ, ὡς ᾶν ἔχη ἡ τροφὴ, οὕτω καὶ τὸ ἔξω ἔπεσθαι. 13 Σημεῖχ θανατώδες, ἀνὰ ἔκυὸῦ

1 Kal om. Gal. - 2 ενθ. φ. θ. ω. λεπτύνει Diescorides. - Dioscoride ajoutait λεπτύνει; ce qui signifiait : les individus à tempérament chaud perdent de leur embonpoint en été. Quant à la leçon ordinaire, il prétendait ne l'avoir lue que dans deux exemplaires. Galien, au contraire, assure l'avoir vue dans tous les exemplaires qu'il a pu consulter. — à ex de vulg. - de om. Pall. - Il faut supprimer de; car Galien dit que le premier ενθέρμω doit être en un seul mot, mais le second en deux mots. La remarque n'aurait pas été faite si de avait existé. D'autres lisaient zoity, au datif, comme les autres noms. Cela revient au même pour le sens. -\* δγιείης Pall. - δγείης II, Lind. - δγιείας Erot., s. v. πόνος. - δγιής vulg. ακορεσίη Pall. - In marg. ώς καίδν ή προθυμία Η. - ε εν τ. ε, om. Pall. δέψος C. - δέψη ἐπεπολαίω Gal. - άκοπος pro άκος Ald. - τη δ' Gal. - τὸ δ' C.τῷ δ' DFGIJK, Ald., Pall. - ἔγερτις C. - ἐγράγορτις ἐνίοις Gal. - « ἐνίοις, dit Galien, est la leçon des anciens commentateurs, et se trouve dans les exemplaires corrects. » Cet èviois remplaçait èvocoi, qui commence la phrase suivante, et qui ne se trouvait que dans les exemplaires n'ayant pas ένίσες. — 6 èv Pall. - αθόι, pro èv Gal. - èv om. vulg. - δύοιν Gal. - έγγονα Gal. - Ni Galien, ni Palladius ne parlent, dans leur commentaire, de ce membre de phrase. Jean d'Alexandrie (dans son Comm., Articella, Venet. 1523): Et dicit quod duorum magnorum progenitum, scilicet vox, magna fit. — " ἐξυθερμότεροι, emend al. manu D. — \* αίχμῶν Gal. αύχοὸς Pall. - εὐθηνετ Pall., Lind. - εὐθενετ Gal. - εὐθυνετ vulg. - εὐθυμετ C. - ο οπ. Codd., Ald. - φαίνη C. - ήν μέν δεξιός Gal. - άρδεν Gal., Pall. -Ante ev. addunt ei de (d' FHIJK) vulg.; à d' D. - ei de om. C, Gal., Pall. - εὐ. ἐὲ θηλύ Gal. — 16 Ante οῦτω addunt ὡς ἄν ἰσχύωσεν (ἔχωσεν supra lin. H; lagios Egrasio Pall. \ valg. - Evidemment, dit Galien, il faut sousentendre 65 an ingére agontes, mots que quelques-uns ont même ajoutés.

- 18. (Remarques hygiéniques.) L'eau affame, l'insomnie affame. Avec un tempérament chaud, dans une saison chaude, coucher en un lieu frais donne de l'embonpoint, coucher en un lieu chaud amaigrit. Entretien de la santé: ne pas manger trop, ne pas s'exercer trop peu. Une soif légère née de l'état de veille se guérit par le sommeil; née du sommeil, se guérit par l'état de veille (Comp. Aph. v, 27, et Argument, p. 32).
- 19. (Remarques sur certaines complexions.) Ceux en qui la chaleur abonde ont la voix plus forte; et l'air froid est le plus abondant; de deux causes considérables l'effet est considérable. Ceux dont le ventre est chaud ont les chairs froides et sont maigres; ils ont les veines saillantes et le caractère emporté.
- 20. (Des oiseaux. Ép. v1, 6, 5.) La sécheresse étant sur la terre, l'espèce des oiseaux prospère.
- 21. (De la génération des sexes suivant l'état des testicules, droit ou gauche.) A la puberté, suivant le testicule qui se développe le premier, l'individu engendrera des garçons si c'est le droit, des filles si c'est le gauche.
- 22. (Remarques pronostiques.) Tels sont les yeux, tel est le corps; la couleur empire ou s'amende; il est naturel que l'extérieur suive les qualités de la nourriture. Signes de mort : vapeur chaude, s'exhalant par la peau, auparavant les
- <sup>11</sup> γίον C. γνᾶκ Η. βέλτιον Gal. ἐπιδίδωσιν Gal. Galien rapporte χροιή aux yeux, mais il dit que la couleur peut se rapporter aussi à tout le corps. <sup>12</sup> δ' C. <sup>13</sup> σ. θ. in tit. (C, et in marg.) DFGIK σ. θ. om. in marg. σημείων θανατωδέων Η. θανατώδεα Gal., Pall. θανατώδη vulg. ἀνὰ δέρμα, ἔτνα (ῥίνα Ald., Frob.; ῥίνας DIJK; ῥίνας FGH; ῥινών C; ῥινὸν sine δέρμα Pall.; δέρμα sine ῥίνας Gal.) vulg. διὰ τοῦ δέρματος θερμὸς ἀπμὸς ἐκκενούμενος, dit Galien; il est évident qu'il faut lire ῥινὸν, que dans l'édit. de Galien δέρμα est la glose en place du mot original, et que dans vulg. ῥίνα est le mot original altéré à côté de la glose. Érotien a la glose ῥινὸς, τὸ δέρμα, laquelle se rapporte à notre passage. Le Gl. de Galien nous apprend qu'on lisait aussi ἀνάξρινον, d'un seul mot, τὸν διὰ τῶν ῥινῶν παλίσσυνον; au reste, son comm. sur le texte suivant, montre, qu'en effet, d'après des commentateurs qu'il blàme, la phrase signifiait : λίμη ε mortel, une vapeur chaude qui trateure tes navines.

- 10ερμός ἀτμός· πρότερον δὲ βὶς ψυχρὸν πνεῦμα ἀφίησιν· 2τὰ ζωτικὰ ἐναντία.
  - 23. 3 Πόνοι σιτίων ήγείσθωσαν.

#### 4 TMHMA DEMUTON.

- 1. Νούσων φύσιες ἐητροί. 'Ανευρίσκει ἡ φύσις δαὐτὴ ἐωυτῆ τὰς ἐφόδους, οὐκ ἐκ δ διανοίης, οἴον τὸ σκαρδαμύσσειν, 7 καὶ ἡ γλῶσσα ὑπουργέει, 8 καὶ ὅσα ἄλλα τοιαῦτα ἀπαίδευτος ἡ φύσις ἐοῦσα καὶ οὐ μαθοῦσα τὰ δέοντα ποιέει. Δάκρυα, ρινῶν ὑγρότης, 9πταρμοὶ, ὼτὸς ρύπος, στόματος σίαλον, ἀναγωγὴ, πνεύματος εἴσοὸος, ἔζοδος, χάσμη, βὴξ, λὺγξ, οὐ 10 τοῦ αὐτέου παντάπασι τρόπου. '11 Οὐρου ἄφοδος 12 καὶ φύσης 13 καὶ ταύτης τῆς ἐτέρης, τροφῆς καὶ 12 πνοιῆς, 15 καὶ τοῖσι θήλεσιν, ὰ τούτοισι, καὶ κατὰ τὸ ἄλλο σῶμα, ἱδρῶτες, κνησιμοὶ, σκορδινισμοὶ, καὶ ὅσα τοιαῦτα.
- 2.  $^{16}$  Άνθρώπου ψυχή αἰεὶ φύεται μέχρι θανάτου  $^{17}$  δὲ ἐχπυρωθῆ ἄμα τῆ νούσ $_{\odot}$  χαὶ ή ψυχή,  $^{18}$  τὸ σῶμα φέρδεται.

<sup>4</sup> Θερμότατος Codd.- θερμότερος δ ά. Pall. - ἀνὰ δέρμα ἀνὰ θερμότητος pro ἀνὰ ρ. θ. α. Q'. - Galien dit qu'outre le nominatif, on lisait aussi, avec le même sens, l'accusatif, θερμου άτμου. — <sup>2</sup> Ces mots paraissent fort obscurs à Galien, et il loue Zeuxis de les avoir supprimés. — 5 Ante π. addunt πρὸς ὑγιείην C (H, supra lin.); τὴν ὑγείην Pall. - πρὸς ὑγείαν πόνοι\* πόνοι δέ Lind. - π. σ. ήγ. om. Gal. - \* τ. π. om. Codd. - \* αὐτή DJ, Lind. - αὐτῆ vulg. - αὐτἡ (sic) HI. - αὐτἡ om. C, Gal. - ἐωυτἡ C. - ἐαυτῆ Gal. — 6 διανοίας D. - Ante στον addit τὰ μὲν vulg. - τὰ μὲν om. Codd. - σκαρδαμύσειν C. - καρδαμύσσειν FGIJK. - Ante καὶ addit τὰ δὲ vulg. - τὰ δὲ om. Codd. - δὲ ὑπουργέει Cedd. — \* ὅσα καὶ DFGJ. - εὐπαίδευτος CHIJ. - έχουσα C. - έχ του σάου pro ἐουσα καὶ οὐ FGHIJK, Ald. - καί om. C. - ποιέει C, Gal., Lind. - ποιέειν vulg. - Le poète Épicharme avait exprimé la même pensée: Τὸ δὲ σορὸν & ρύσις τόδ' οῖδεν ὡς ἔχει Μόνα πεπαίδευται γάρ αὐταυτᾶς ὑπό (Épicharme, dans Ahrens, De Gr. linguæ dialectis, 2, 453). - 9 πτ. ω. ρ. στ. σ. αν. om. Lind. - οὐάτων Pall. - ροπος DIJ. - σιάλου vulg. - σιέλου Pall. - Galien dit qu'il faut lire séparément στόματος σιάλου, puis, après ἀναγωγή, ajouter τοῦ πτυέλου, omis soit par le premier copiste, soit par l'auteur lui-même. Cette phrase de Gal. ne me paraît intelligible que si on lit σίαλον et dans le texte hippocratique et dans son comm. - 10 αὐτοῦ Gal., Pall. - παντ. om. Pall. -11 ουρκ Pall. - ἀφόδου Lind. - D'après Galien, les uns lisaient ουρων, κφόδου et entendaient ἀρόδου de l'évacuation alvine; les autres lisaient ούρων ἀρόδου, et donnaient à ἀρόδου le sens d'émission, aussi ajoutaient-ils κόπρου, de cette façon κόπρου καὶ ούρου ἄφοδος. Il semble d'après ce comm., qu'il faudrait lire aposou, correction que Linden a faite; mais ce

narines émettent une haleine froide; les signes de vie sont contraires.

23. (Hygiène.) Que les exercices précèdent les aliments.

# CINQUIÈME SECTION.

- 1. (Nature médicatrice.) La nature est le médecin des maladies. La nature trouve pour elle-même les voies et moyens, non par intelligence; tels sont le clignement, les offices que la langue accomplit, et les autres actions de ce genre; la nature, sans instruction et sans savoir, fait ce qui convient. Larmes, humidité des narines, éternuments, cérumen, salive, expectoration, inspiration, expiration, bâillement, toux, hoquet, toutes choses qui ne sont pas toujours de la même nature (Ép. 11, 3, 1, p. 103). Évacuation de l'urine, des gaz tant par le bas que par le haut, des aliments, et de l'exhalation (Ép. 11, 3, 1, p. 103); chez les femmes, ce qui leur est propre; et, dans le reste du corps, les sueurs, les démangeaisons, les pandiculations, et autres de ce genre.
- 2. (De l'âme humaine.) L'âme de l'homme se produit toujours jusqu'à la mort; si l'âme est simultanément embrasée par la maladie, elle consume le corps.

génitif ne va guère avec les nominatifs qui précèdent et qui suivent. Je crois qu'il faut rendre apodo; par évacuation, et que τροφής indique l'évacuation alvine. - 12 xai om. Pall. - posts CFGIJK. - 15 xai om. Codd., Pall. - τούτων καὶ τῆς Pall. - Galien dit que les deux sortes de gaz dont il s'agit ici, sont les gaz rendus par le haut et les gaz rendus par le bas. Il a raison comme le prouve le passage parallèle Ép. u. -14 πνοής H. - Galien entend πνοίης dans le sens de exhalation. - 18 z. τ. θ. α om. Pall. - α om. Gal. - ταύτην pro τούτοισε Pall. - σχορδινισμοί HFJ, Gal. - κορδινισμοί CIK, Pall - σκορδινιασμοί vulg. - καί om. CFGHIJK. - 16 εν ανθρ. ψυχή DFHIJK. - αλεί Ald., Lind. - αεί vulg. - αλεί om. Godd. - φύεται μέν κεὶ μέχρι Pall. - φύεται avait été entendu par Asclépiade au sens de est engendré, par d'autres de s'accroît, par d'autres de est entretenue, par d'autres de devient meilleure par l'instruction, la lecture, etc. - <sup>47</sup> δ' C, Gal. - αζμα , ἄμα L. - αζμα Frob. - <sup>48</sup> Ante τὸ addit καὶ Pall. - Galien paraît donner à φέρθεται le sons de διαφθείρει και τήκει; dans son Gl. il le rend par βιδρώσκει, καταναλίσκει.

- 3. <sup>1</sup> Νοῦσοι ζύντροφοι εν γήφαϊ καὶ διὰ πεπασμόν λείπουσι, καὶ <sup>2</sup>διὰ λύσιν, καὶ δι' ἀραίωσιν.
- 4. Ἰησις <sup>3</sup> ἀντίνουν, μὴ δμονοεῖν τῷ πάθει τὸ ψυχρὸν καὶ ἐπιχουρέει <sup>5</sup> καὶ κτείνει.
- 5. Όχόσα δὲ ἐκ θυμοῦ, ταῦτα· ὀξυθυμίη ἀνασπῷ <sup>6</sup> καρδίην καὶ πλεύμονα ἐς έωυτὰ, καὶ ἐς κεφαλὴν τὰ θερμὰ καὶ τὸ ὑγρόν· ἡ δ' εὐθυμίη <sup>7</sup> ἀφίει καρδίην. Πόνος, τοῖσιν ἄρθροισι καὶ <sup>8</sup> σαρκὶ σῖτος, ὕπνος σπλάγχνοισιν. Ψυχῆς <sup>9</sup> περίπατος, φροντὶς ἀνθρώποισιν.
- 6. Έν τοῖσι τρώμασι τὸ αἶμα 10 ξυντρέχει, βοηθητέον ώς τὸ κενὸν πληρωθῆναι.

\* Τμημα ε DQ'. - γηρα παύονται διά π. κ. δ. λ. καὶ ἀραίωσιν Pall. - λείπουτι rui διά π. C, Gal.- Des commentateurs avaient entendu νούσοι des maladies morales (avarice, colère, débauche) qui abandonnent l'homme dans la vieillesse. - \* διὰ om. Gal. - δι' om. Gal., Pall. - διὰ C. - \* ἀντινοεῖν Lind. -Άντινόω Pall. - D'après Palladius, il s'agit d'un certain Antinous, que l'auteur traita, et chez qui il employa les contraires. - \* zzi om. Pall. — 5 καὶ κτείνει όκόσα ἐκ θερμοῦ. 'Οξυθυμίη vulg. – καὶ κτείνει' ταῦτα οἴσει καὶ τὸ θερμόν. Τὸ θερμὸν ὀξύθυμον Pall. - καὶ κτείνει (ἐκτείνει C) ὁκόσα δὲ ( δ' C ) ἐκ θερμοῦ ( θυμοῦ C) ταῦτα δξυθυμίη Codd. - Le comm. de Galien est manifestement altéré; le voici : τὸ γάρ τοι ψυχρόν ἐπικουρεῖ μὲν τοῖς ψυχροῖς (1. θερμοῖς) πάθεσι, κτείνει δε τους θερμούς (1. ψυχροῖς) νοσούντας. « Le froid est salutaire aux maladies chaudes, mais il tue les malades atteints d'affections froides.» En ellet, d'un seul cas, donné pour exemple, il faut entendre par analogie tous les contraires. Palladius, qui commente sans doute son texte rapporté plus haut, a : « Le froid tue et secourt, comme le chaud, de la même façon; car le froid, appliqué à une maladie chaude, secourt la maladie, mais tue le corps. » Ce qui est inintelligible. Jean d'Alexandrie paraît avoir eu un autre texte (par ex. και τὸ θερμόν τοιουτοτρόπως); car il dit : Quid autem dicit (Hippocrates), quoniam frigidum prodest et interficit, similiter et calidum. Si enim in frigida ægritudine offeratur frigidum, interficit; si vero calidum, prodest. Similiter et in calida ægritudine, si calida dabis, lædes; si vero frigidum offeras, proficies. Le commentaire de Galien ne parle pas du chaud; il dit que le froid est mis en exemple de tous les cas semblables. Cela considéré, je crois qu'il faut suivre la leçon de C. - 6 Ante x. addunt zzi C, Gal., Pall. - καρδίαν Pall. - πλεύμονα FGI. - πν. vulg. - ες C, Gal., Pall., Lind. - είς vulg. - καὶ τὰ θ Gal. (τὸ θερμόν Pail.). - Galien, qui voudrait lire το θερμόν au lieu de τὰ θερμά, s'embarrasse dans cette phrase, fort inutilement à mon avis « De deux choses l'une, dit-il : il faut entendre ou que le cœur et le poumon sont attirés vers la tête (ce qui serait ab-

- 3. (De certaines guérisons dans la vieillesse. Comp. Aph. 11, 39.) Des maladies invétérées cessent dans la vieillesse et par coction, et par solution, et par dilatation.
- 4. (Traitement par les contraires. Aph. 11, 22.) Traitement, contrarier le mal, non le seconder; le froid est secourable et mortel.
- 5. (Émotions morales. Comp. Ép. 11, 4, 4.) Quant au moral, on remarque que l'emportement contracte le cœur et le poumon sur eux-mêmes et appelle à la tête la chaleur et les liquides, tandis que la honne humeur dilate le cœur. L'exercice est aliment pour les membres et les chairs, sommeil pour les viscères. La réflexion est l'exercice de l'âme.
- 6. (Remarque sur les blessures. Comp. Ép. 11, 6, 13.) Dans les blessures, le sang affine; il faut secourir de manière à remplir le vide.

surde ), ou que le cœur, le poumon et la tête attirent la chaleur et les humeurs. » Ni l'une ni l'autre alternative ne sont obligatoires. — 7 àptique Gal., Pall. - apin K. - Post καρδίην addunt και ταῦτα Codd. - και καρδίην καί ταύτα Pall. - 8 σαρξί Gal., Pall. - σαρκίσιτος C. - σίτος Κ. - υπνος [δέ] σπλ. Lind. - Phrase très-obscure, et diversement interprétée. Les uns disaient que l'exercice est pour les chairs et les articulations aliment et nourriture; les autres, que le trop de nourriture cause de la douleur aux chairs et aux articulations ; d'autres, que le trop de nourriture est mauvais pour les articulations et les chairs. Quant à la seconde partie, ou disait que le sommeil est un exercice pour les viscères qui travaillent surtout pendant ce temps. Galien propose cette interprétation-ci : L'exercice est favorable aux articulations; la nourriture et le sommeil aux viscères. Je n'ai suivi aucune de ces interprétations en totalité. — \* περίππος (sic) C. -Les commentateurs pensaient que περίπατος était ici employé abusivement, pour signifier exercice. Mais Dioscoride changeait le texte, et, insérant un ν, lisait περί παντός; ce qui signifiait que les hommes devaient réfléchir sur toute chose. — 10 ξυνετρέχει (sic) C. – πλησθήναι Gal. – πλησ ρώσης C, Pall. - πλήρωσες FHK. - πληρώσεις GIJ. - πληρώσειε DQ'. - Les uns entendaient ξουτρέχει de l'hémorrhagie, les autres de l'afflux inflammatoire du sang; d'autres pensaient qu'il s'agissait de l'issue des os dans les fractures, dans les luxations; d'autres prétendaient que remptir s'appliquait soit aux hémostatiques, soit au tamponnement destiné à arrêter le sang. Du reste, Galien regarde la phrase comme une note tout à fait énismatique.

- 7. Ήν οὖς  $^1$  άλγέη, εἰρίον περὶ τὸν δάκτυλον ἐλίξας, ἐγχέειν άλειφα θερμὸν, ἔπειτα ἐπιθεὶς ἔσω ἐν τῷ θέναρι τὸ εἰρίον ὑπὸ τὸ οὖς ἐπιθεῖναι, ὡς  $^2$  δοκέη τί οἱ ἐξιέναι, ἔπειτα ἐπὶ πῦρ ἐπιβάλλειν ἀπάτη.
- 8. <sup>3</sup> Γλώσσα οὖρον σημαίνει· χλωραὶ γλώσσαι, χολώδεες, τὸ δὲ χολώδες, ἀπὸ πίονος· ἐρυθραὶ δὲ, ἀφ' αἴματος· ⁴μέλαιναι δὲ, ἀπὸ μορίου· λευναὶ δὲ, ἀπὸ μητρώου κορίου· λευναὶ δὲ, ἀπὸ φλέγματος.
- . 9. Οὖρον δόμόχροον βρώματι καὶ πόματι, καὶ τῶν ἔσωθεν ὅπου τοῦ ὑγροῦ ξύντηξις.
- 10. Γλώσσα  $^7$ όμώχροος τῆσι προστάσεσι, διὸ ταύτη γινώσχομεν τοὺς χυμούς.  $^*$ Ην άλμυραὶ σάρχες  $^8$ γευομέν $_9$ , περισσώσιος σημείον.
- 11. \*Ην τῶν <sup>9</sup> μαζῶν αί θηλαὶ καὶ τὸ ἐρυθρὸν χλωρὸν ἦ, νοσῶδες τὸ ἀγγος.
- 12. 10 'Ανθρώποισιν δ εν τοῖσιν ωσὶ ρύπος, δ μεν γλυκὸς, θανάσιμος, δ δε πικρὸς, οδ.
- 13.  $\tilde{\Gamma}$ ñν  $^{11}$ μεταμείδειν  $^{12}$ ξύμφορον έπὶ τοῖσι μαχροῖσι  $^{13}$ νουσήμασιν.
  - 14. Τὰ 14 ἀσθενέστερα σιτία όλιγοχρόνιον βιοτήν ἔγει.

<sup>4</sup> λλγέη CGHK, Ald., Frob., Gal., Pall. - άλγέει vulg. - ἐλίξασα C. έγχέει» Pall. - έγχεῖν vulg. - ὑποθεὶς Gal. - ἔσω Gal. - εἴσω vulg. - ἔσω ἐν om. Pall. - τὸ οὖς ( τῷ ἀτὶ Pall. ) ὑπερθεῖναι vulg. - ὑπὸ τὸ οὖς ἐπιθεῖναι Gal. -<sup>2</sup> δοκέοι C. – δοκέειν Κ, Pall. — <sup>3</sup> περὶ τῶν ἀπὸ γλώσσης τεκμηρίων in marg. D. – ουρου γλώσσα Pall. - Galien dit qu'il peut s'agir ici ou de l'urine proprement dite, οὖρον, ou du sérum des humeurs, ὀρρόν. - γλ. χλωραί C. - γλῶσσαι ξηραί χολώδεις Pall. — 4 μέλαναι FH, Ald. — 6 λιγν. έγκαύσεως Gal. - λιγνύος, sine έχχ. Pall. — 6 όμόχρουν Gal. - σώματι pro βρ. Codd., Ald. καὶ ώς (κώς C) έτωθεν έὸν, ὑπὸ τοῦ (ποτοῦ pro ὑ. τοῦ C) ὑγροῦ ξύντηξις vulg. - καὶ ὡς εἴωθεν ἐὸν, ὅπου τοῦ ὑγροῦ σύντηξις Gal. - καὶ τῶν ἔσωθεν, ποτοῦ καὶ ύγρότητος σύντηξις Pall. - D'après le comm. de Gal., on voit qu'il s'agit du changement des urines produit soit par les liquides ingérés, soit par la colliquation de quelque partie, c'est cela qui m'a guidé dans le choix des variantes. Quant à ὁμόχροος, ici et à la ligne suivante, Galien lui donne le sens de d'une même couleur; je ne puis adopter cette interprétation, et je crois que ὁμόχροος a un sens analogue à celui de ὁμοχροίη (Des plaies de tite, t. III, p. 184, note 20). — <sup>7</sup> όμόχροος C. - όμόχρως DFGHIJK. - όμόχρους vulg. - προστάσσεσι DJ. - πρ. τῶν χυμῶν Pall. διόπερ Gal., Pall., Lind. — 8 έωσι pro γ. Pall. - περισώσιος DFGHIJK. -

- 7. (Tromperie.) S'il y a mal d'oreille, rouler de la laine autour du doigt, instiller un corps gras chaud, puis, ayant placé la laine dans la paume de la main, placer la main au-dessous de l'orcille, de manière que le malade croie qu'il lui sort quelque chose; puis jeter cela dans le feu; tromperie.
- 8. (La langue indique les humeurs.) La langue indique l'urine; la teinte jaune vient de la bile (la bile vient des corps gras); la teinte rouge, du sang; la teinte noire, de la bile noire; la sécheresse, d'une inflammation fuligineuse et des affections de la matrice; la teinte blanche, de la pituite.
- 9. (Rapport de l'urine avec les substances ingérées et les humeurs.) L'urine a des rapports avec les aliments et les boissons, et avec les parties intérieures quand elles fondent.
- 10. (Rapport de la langue avec les substances sapides.) La langue a des rapports avec les substances qui la touchent : c'est ainsi que par elle nous connaissons les saveurs. Si en mangeant on trouve un goût salé à la viande, c'est signe que l'humeur salée abonde [ dans le corps ].
- 11. (Rapport entre le mamelon et la matrice.) Si le mamelon et l'aréole rouge qui l'entoure sont jaunes, la matrice est malade.
- 12. (Remarque pronostique.) Chez les hommes, le cérumen doux annonce la mort, amer ne l'annonce pas.
- 13. (Changer de pays.) Changer de pays est utile dans les longues maladies.
- 14. (Remarque hygiénique.) Ceux qui usent d'aliments faibles ne vivent pas longtemps.

σημ. om. C (D, restit. al. manu) FHK. — <sup>6</sup> μασθών Gal., Pall. – χολώδες pro χλ. Pall. – ετη Gal. – η om. Pall. – D'après Galien, εγγος signifie ici la matrice. — <sup>10</sup> ἀνθρώποισιν Gal., Pall. – ἀνθρώποις vulg. – ὁ om. Pall. – ροπος DlJ. — <sup>11</sup> ἀμείβειν Pall. — <sup>12</sup> ξ. H, Lind. – σ. vulg. – ξύντροφον C, Pall. — <sup>13</sup> νοσ. C, Pall. — <sup>14</sup> ἀσθενέστατα CDFGIJKQ'. – σιττα FI. – σώματα δλίγω χρόνω βιστην Pall. – δλιγοχρόνιον Gal., Lind. – δλιγοχρονίην CDFGHIK. – δλιγοχρονίαν vulg. – Galien rejette comme affectée l'explication qui donne à cette phrase le sens de: les aliments faibles vivent peu (tiennent peu dans le corps. Il aime mieux lui faire signifier: ccux qui usent d'aliments faibles ne vivent pas longtemps.

τῶν ἀπὸ φλέγματος νούσων  $^2$  ἀφέλιμον.  $^3$  Θερμοχοιλίοισιν ἐσχυρὰ ποτὰ ἢ βρωτὰ, ταρακτικά.  $^4$  Μελαίνης χολῆς, ὡς ὅμοιον, αξμορροίδι. Τὰς  $^5$  ἐπαυξέας νούσους, μίξις. Ψύξις  $^6$  τὰ κατὰ κοιλίην σκληρύνει·  $^7$  μίξις τὰ κατὰ  $^8$  τὴν γαστέρα σκληρύνει.  $^9$  ελλέβορον πιόντα θᾶσσον καθαίρειν ἢν θέλης,  $^{10}$  λούειν ἢ φαγεῖν. Τὸ αξιμα ἐν ὕπνῳ  $^{11}$  εἴσω μᾶλλον φεύγει.  $^{12}$  Ρῖγος ἀπὸ τῆς ἄνω κοιλίης, πῦρ δὲ ἀπὸ τῆς κάτω μᾶλλον.  $^{13}$  Επισπασμὸς, πνεύμων, ξηρὸν καῦμα,  $^{14}$  δπέρινον ἰσχναίνει καὶ ὕπνος πουλύς.  $^{15}$  Ψυχρότατον βρῶμα,

\* Σκεθμάτων FGIJK. - ἐπὶ Gal., Pall. - Ante φλέδας addit ὅπισθεν vulg. - όπισθεν om. C. - « L'expression n'est pas correcte, dit Galien, il fallait mettre non pas τάς ἐπὶ τοῖς ώτιν, mais τάς περί τὰ ὧτα. ll y a en effet des veines assez considérables derrière les oreilles; mais dans les oreilles mêmes, il n'y en a que de petites, à peine visibles. » - zéôµz est un mot de signification douteuse; d'après Galien il désigne les fluxions sur les articulations, surtout celles des membres inférieures et en particulier la bouche. D'après Hésychius, on lui avait aussi assigné le sens de fluxions aux parties génitales. C'est cette double interprétation qui m'a décidé à traduire comme je l'ai fait. — 2 ωρέλιμος Pall. — 3 θερμοκοιλίης C. - κοιλίοις cum θερμο addito H. - κοιλίας DFGIJKQ'. - ή βρωτά ή ποτά Pall. - καί pro ή Gal. - βοστά Frob. - παραυτίκα pro τασακτ. Κ -Des commentateurs, dit Galien, joignaient à cette phrase les premiers mots de la phrase suivante, de cette façon: ποτά ή βρωτά, ταρακτικά μελαίνης γολής. - 4 ἀπὸ μελ. Lind. - ἐς pro ὡς C, Pall. - αίμοβροτόρος Pall. - αίμορροειδεί DFGJK, Ald. - αίμορροιδεί I. - αίμορροίδες Lind. - Foes dit que des mss. ont κίμοδροίς, et d'autres αίμοδροίδες; rien de cela dans les nôtres. Suivant Galien, cette phrase signifie que le flux hémorrhoïdal évacue la bile noire; suivant Palladius, que, la bile noire dominant, si on veut ramener le corps à l'état naturel, ες δμοιον. il faut provoquer le flux hémorrhoidal. — 5 προαυξέας Gal. in Gloss. - νούσους CH, Gal., Lind. -Post μίξις addunt ψύζει CIK; ψύχει Pall.; ψύζει (ψύχει D) ώσπερ καὶ μίζις DFGHIQ.'- D'après Gal., on voit que la phrase était incomplète, et que le verbe manquait. Mais, dit-il, tous les commentateurs s'étaient accordés pour sous-entendre le verbe opener, amende, et pour donner, excepté Héraclide d'Érythrée, à μίζις le sens de coît. Quant à επαυξέας, Galien entend les maladies qui vont toujours en s'aggravant si on ne les guérit pas, telles que la goutte, l'arthritis, la néphrite, la mélancholie, lesquelles toutes, loin d'être amendées, sont aggravées par l'usage du coit. Sabinus y voyait les maladies qui affectent les enfants et qui vont croissant jusqu'à l'époque où ils peuvent se livrer aux plaisirs de l'amour, telles que l'épilepsie, la fièvre quarte, la céphalalgie. A cela, Galien objecte que la révolution de la puberté ne fait pas cesser toutes les maladies de l'enfance, et il déclare cette phrase énigmatique. Cependant il est très-

15. (Diverses remarques de thérapeutique, de pathologie, de physiologie et d'hygiène.) Pour les fluxions aux parties inférieures (Comp. Des Airs, des Eaux, des Lieux, t. II, p. 79.) ouvrir les veines aux oreilles. Le coît est avantageux dans les maladies provenant du phlegme. Pour ceux qui ont le ventre chaud, les boissous ou les aliments de nature forte sont perturbateurs. Pour la bile noire, le flux hémorrhoïdal, comme étant semblable (Comp. Aph. 1v, 25). Les maladies qui viennent de l'enfance, le coit. Le froid resserre le Si vous voulez que l'hellébore pris en breuvage ventre.

vraisemblable qu'elle se rapporte en effet à l'influence favorable qu'exerce parfois la puberté. Dans son Gl., Galien rend ce mot par maladies qui surviennent quand l'age avance. — 6 τὰς κάτω κοιλίας Pall. - γαστέρα Q'. - 1 μίξις ..... σκληρύνει om. CDFGHIK, Ald., Pall. - 8 κοιλίην pro την γ. Ι. — ε ελλέβορρον C. – ελλέβορος πινόμενος θάσσον καθαίρει D. – πιόντα om. Q'. - ἐθέλης C, Gal., Pall. - 10 Ante ). addunt θἄσσον CDFGHIJKQ'. - οχγέειν Pall. - 1 μαλλον είσω Pall. - 12 ότγος Ι, Gal., Pall., Kühn. φίγος vulg. - δ C. - ἀπὸ τῶν κάτω μ. Pall. - μᾶλλον ἀπὸ τῆς κ. Gal. -D'après Galien, il s'agit de la partie inférieure du ventre. Mais Palladius nous apprend que d'autres commentateurs avaient donné le sens de poirine à της ἄνω κοιλίης; c'est le sens ordinaire de cette locution, et je ne ense pas qu'il faille s'en départir dans cette phrase obscure. - 15 èntγπασμός, πνεύμων, ζηρόν καύμα Gal. + έπισπασμός (ἐπὶ σπασμῶ C), ήν τυεύμων ξηρός ή (ή CD) ύγρου (ύγρου om. Pall.) καύμα vulg. - Galien dit re cette phrase, d'une construction singulière et nullement grecque, ignifie: « Il y a respiration précipitée (επισπασμός), parce qu'une chaleur iche existe dans la constitution du poumon. » — 14 ὑπέρ ρίνων Codd., Id. - layvaiver Codd., Pall. - layv. om. Q'. - Expairer vulg. - xai om. all. - D'après Galien, dans son comm., cette phrase signifie qu'un somleil prolongé atténue celui qui a été abondamment évacué. Dans le Gl. 'Érotien on a la glose : ὑπερινώμενος, eximie purgatus; ἔνησις enim puratio dicitur. Dans le Gl. de Gal. on lit: ὑπέρινος, ultra modum vacuatus omo et ipsa ultra modum vacuatio; sic enim exposucrunt quidam: πέρινος δοχναίνει. La glose se termine par : δοκετ δε και το μακρόπνους και ό βραχύπνους διχῶς ώσαύτως λέγεσθαι; ce que je no comprends pas, et ce ui se rapporte peut-étre à quelque autre interprétation de cette phrase irt obscure. Il scrait possible que cette phrase s'expliquât par un passage premier livre du régime (Περὶ διαίτης), où l'auteur dit que, dans cerins états de l'intelligence, il faut atténuer et dessécher le poumon συνασίης δε πνεύμονος ούτος δέεται και ξηρασίης). Je crois que notre hrase actuelle renferme quelque précepte analogue. — 13 In tit. περί γρών βρωμάτων ΙΚ. - ψυχρότατος C. - φακή J. - κολοκύντη Codd., Pall. ຂອງອ່ອນສອສເ Gal. 21

# SIXIÈME LIVRE DES ÉPIDÉMIES.

σακοὶ, κέγχροι, κολοκύνται. Ελκεα <sup>1</sup> ἐκφύουσιν, ἢν ἀκάθαρτος ἐὼν πονήση. Γυνὴ, <sup>2</sup>αἰξ, ἐλατήριον ἢ σίκυον ἄγριον βεβρωκυῖαι, <sup>3</sup> καὶ παιδίοισι κάθαρσις. <sup>4</sup> Ἐνθέρμφ βρωθὲν, ἔσωθεν ψύξις, ἔζωθεν πόνος, ἡλίφ, πυρὶ, ἐσθῆτι, ὥρῃ θερινῆ τῷ δὲ ἐναντίφ ὡς ἐναντίως. Βρώματα τὰ μὲν ταχέως <sup>5</sup> κρατέεται, τὰ δὲ βραδέως.

## 6 TMHMA EKTON.

- 1. Σάρκες <sup>7</sup> όλχοὶ καὶ ἐχ κοιλίης καὶ ἔζωθεν <sup>8</sup> ὅῆλον ἡ αἴσθησις, ώς <sup>9</sup> ἔχπνοον καὶ εἴσπνοον ὅλον τὸ σῶμα. <sup>10</sup> Ἐνθερμότερον φλέβιον αἴματος πλήθει ἀνίσχει τὸ χαυσῶδες, καὶ εὐθὺς ἀποχρίνει. Καὶ οἶσι τὸ μεν <sup>11</sup> πῖον, χολὴν ξανθὴν, τὸ δ' αἶμα, μέλαιναν.
  - 2. Γνώμης, μνήμης, δομης, 12 των άλλων, και πείνης, δργάνων

1 Έχθύουσεν C, Pall. — 2 έξ έλατηρίων C. - έξελκτήριον FGI. - έξ JK. ή om. CFGHIJK, Pall. - σίχυον C, Gal., Kühn. - σιχύον vulg. - σιχύον D. σιχυοῦ (sic) Κ. – σιχύων ἀγρίων Pall. – βεδρωχυΐα C (D, emend. al. manu) FGHlJK, Pall.—3 καί om. CHIK, Gal., Pall.—4 ἐν θερμῶ Codd. (D, emend. al. manu). - ένδοθεν Gal., Pall., Lind. - έν ωρη vulg. - έν om. Pall. - δ' C, Pall. -ευαυτία sine ως Pall.-Galien dit que des commentateurs donnaient à πόνος le sens d'exercice; mais qu'il faut donner à ce mot le sens de souffrance, tésion. -- <sup>8</sup> κρατέσται Gal. - κρατεῖται vulg. - βραδέως Gal., Pall. - ἐναντίως vulg. - τὰ δὲ βρ. om. K. - Galien dit qu'à sa connaissance Artémidore Capiton était le seul qui eût εναντίως au lieu de βραδέως. — 6 τ. ε. om. Codd. - " 6)xol Codd. (F, 6)xol), Ald., Gal., Pall., Lind. - 6)xn vulg. -\* δηλοί Gal. - ή om. CDGHIK, Pall. - αἰσθήσεως D. - αἰσθήσηος C. - αἰσθήσιος FGHIJK. - κὶσθήσει Pall. - Galien dit que cette phrase n'est pas grecque, et qu'aussi quelques-uns l'avaient corrigée en mettant τη κίσθήσει. Cela prouve qu'il ne faut pas toucher au texte de vulg. — ° εμπονον ( εν πόνω C; έμπνοον Ald.) καὶ εύπνοον (έκπνοον C) pro ώς ..... σωμα Codd., Ald. - έχπνουν (έχπνουν Pall.) καὶ είσπνουν sine όλον τὸ σ. Gal., Pall. -10 ενθερμότατον FG, Ald. - φλεδίον CH. - βλέβιον D. - D'après Galien φλέβιοι signifie artère, et la phrase veut dire que les artères produisent l'exhalation de la partie brûlée du sang; il rattache cette phrase à la précédente, et pense qu'elle se rapporte à l'exhalation, comme l'autre à l'attraction. Selon d'autres, que Galien blâme, il s'agissait ici du causus, Palladius nous apprend que ces commentateurs rattachaient notre passage au causus décrit dans l'Appendice Du traité des matadies aiguës, t. II p. 394. - 11 πύον Κ. - χολήν ξανθήν ..... μέλαιναν Codd., Pall. - χολ ξανθή ..... μέλαινα vulg.- Galien continue à regarder cette phrase commt, relative à l'exhalation, tandis que les autres, de leur côté, la rapportaient au causus. - 12 καὶ τῶν Pall. - πεινζε C. - σιτῖα III. - Επνοι Gal. in cit De seu, tuenda, H, C, et De alia, fac, I, 1. - πονοι, λούτοα, σίτα, ποτί Pall. - μέτρια παρτα Gal. - πάρτα μέτρια Pall., Gal. De san. tuenda e De alim. fac. - Le comm. de Gal., sur ce passage, est perdu; mai

évacue plus rapidement (Aph. 1v, 13), donner un bain ou des aliments. Le sang, dans le sommeil, fuit davantage à l'intérieur (Ép. v1, 4, 12). Le frisson commence de préfévence par le ventre supérieur, la chaleur fébrile par le ventre inférieur. Attraction, poumon, chaleur sèche; un sommeil prolongé atténue aussi celui qui a été abondamment purgé (V. p. 321, note 13). Les lentilles, le sorghum (holcus sorghum L.), le concombre (cucumis sativus L.) sont une nourriture très-froide. Des ulcérations font éruption, quand, le corps étant impur, on se livre aux exercices. Une femme, une chèvre, ayant mangé du suc de momordica claterium L., ou du momordica claterium, les enfants mêmes sont purgés. Les tempéraments chauds, à l'intérieur se trouvent bien d'aliments rafraîchissants, à l'extérieur se trouvent mal du soleil, du seu, de vêtements, de la saison de l'été (Ép. vi, 4, 13); pour un tempérament contraire, c'est le con-Des aliments, les uns sont digérés promptement, les autres lentement.

#### SIXIÈME SECTION.

- 1. (Aspiration et expiration du corps.) Les chairs attirent et du ventre et du dehors; évident, les sens, que le corps expire et aspire. Les petites veines plus chaudes par la surcharge du sang soulèvent la partie aduste et l'excrètent aussitôt: de la bile jaune, si l'élément gras domine; de la bile noire, si le sang.
  - 2. (Remarques physiologiques.) De l'intelligence, de la

Palladius nous apprend que certains commentateurs le partageaient en trois phrases séparées: 1° γνώμης ...... πείνης; 2° δργάνων ἄσκησες; 3° πόνοι ..... μέτρια; que d'autres le partageaient en deux phrases, 1° γνώμης ...... πείνης; 2° δργάνων ...... μέτρια; que Galien n'en faisait qu'une seule phrase, disant qu'on pouvait y trouver une remarque d'hygiène, ou une remarque de diagnostic: une remarque d'hygiène, si on y voit le conseil d'apprécier l'état de l'intelligence, les sens, l'exercice des organes pour l'usage modéré de toute chose; une remarque de diagnostic, si on y voit le conseil d'apprécier l'intelligence, les sens, les organes, et l'usage des choses, pour connaître combien le malade qu'on examine s'écurte de l'état régulier.

#### SIXIEME LAVRE DES ÉPIDÉMIES.

άσκησις, πόνοι, σιτία, ποτὰ, ὕπνος, ἀφροδίσια, μέτρια. 'Ο' εμψυγρότερος ἐν ψυχρῆ ὅρη καὶ χώρη ἐνθερμότερος ἔσται.

- 3. 'Οδυνέων τὴν ² ἐγγύτατα χοιλίην καθαίρειν, αἵματος δὲ κοιλίην διαιρεῖν, καῦσις, τομὴ, θάλψις, ψύξις, ³ πταρμοὶ, \* φυτῶν χυμοὶ, ἐφ' ὧν τὴν δύναμιν ἔχουσι, καὶ κυκεών · "κακούργων, γάλα, σκόροδον, οἶνος ⁵ ἀπεζεσμένος, ὅξος, ἄλες.
- Φ. Ἄνθρωπος, ἐκ ϶ κόπων ἐξ κὸοῦ ἀδυναμίη καὶ βάρος, ἀνέπτυεν· ἐδησσε γὰρ ἐκ κορυφῆς· πυρετὸς εδξὸς, ὑποδάκνων πρὸς χεῖρα· δευτεραίω δὲ καρηβαρίη· γλῶσσα εἐπεκαύθη· 10 ρὶς ὀνυχογραφηθεῖσα, το βις ἀνοχογραφηθεῖσα, καὶ σκληρὸς, ὦδυνᾶτο.
- 5. 12 Οί υπό πεταρταίου άλισχόμενοι, υπό 13 τῆς μεγάλης νούσου οὐχ άλίσχονται 'ἦν δ' άλίσχονται πρότερον, 14 ἐπιγένηται δὲ τεταρταῖος, παύονται. 15 ἀνθ' οἴων αί νοῦσοι. 16 Ἡ χολὴ, οῖον εἶπον περὶ τῶν

' Εμψυχρότερος CH, Gal., Pall., Lind. - ενψ. vulg. - χώρη ώρη CFJ. zzi om. DGHIK. - Il deviendra plus chaud, secondairement, dit Galien. par réaction. - 2 εγγυτάτω Pall. - καθαίρειν αΐ. δε κ. em. Pall. - τε pro δέ Gal. -ψύξις om. Pall. - Jean d'Alexandrie explique ainsi αίματος κοιλίην: Sanguinis vero ventrem dicit venam. - πταρμός Gal., Pall. - Il paraît que, dans certains textes, les éternuments n'étaient placés qu'après le cycéon. Du moins Galien, qui examine l'un après l'autre les moyens enumérés dans ce passage, ne mentionne qu'après le cycéon l'éternument. Suivant lui, tous ces moyens se rapportent au mot douleurs qui figure en tête de la phrase. Certains commentateurs, à tort suivant lui, avaient divisé cette phrase en plusieurs parties isolées les unes des autres. - \* φυσών Codd., Ald. - \* κακούργον C. - κακουργών FGIJK. - σκόροδον, γάλα Codd., Pall. - σκόροθα Gal. - "επεζ. DFGIJ. - αποζεσμένος Ald. εζετμένος Κ. - Galien dit que cela peut signifier ou du vin de qualité chaude ou du vin cuit. — γ κόπου Pall. - καὶ Codd., Q', Pall., Lind. - καὶ om. vulg. - ἀνέπουσεν C. - ἐκ κορυφής est fort embarrassant; d'après Galien, des commentateurs prétendaient que la toux venait de la tête: d'autres, qu'elle venait du sommet de la tête, 202097 étant pris dans son cception étroite; d'autres, d'après Palladius, que se xopopas signifiait le début de la maladie. — \* πυρ. πρὸς χ. δξύς ὑποδάκνων Codd., Pall. – πρὸς χ. ποδάκνων Gal. - δε om. Pall. - καρυδαρίη CG, Ald. -- ° επ. DFGHIJK, Ald., Frob., Pall., Lind. - απ. vulg. - 10 Erot. a la glose : ρενονυχογραφηθεῖσα, nasus ab ungue scalptus. D'après Gal., ce membre de phrase signifie que les narines furent grattées, et qu'il s'en écoula non pas du sang en quantité suffisante, mais quelques gouttes seulement; il ajoute que les s anciens médecins avaient un ferrement particulier à l'aide duquel ils ( provoquaient des hémorrhagies nasales quand ils le jugeaient convenable. — " Galien dit que кристероз est difficile à interpréter. Quelques-uns pensaient que ἀριστερὸς σπλήν était dit par simple redondance, comme

mémoire, de l'odeur, du reste, et de la faim, exercices des organes, fatigue, aliments, boissons, sommeil, coït, avec modération. L'individu à tempérament froid deviendra plus chaud dans une saison et une contrée froides (V. note 1).

- 3. (Des douleurs, traitement.) Pour les douleurs, purger la cavité la plus voisine, ouvrir la cavité du sang (V. note 2); cautérisation, incision, application du chaud, du froid, éternuments, sucs végétaux pour les cas où ils ont de la puissance, cycéon (mélange de vin et de farine); pour les douleurs de mauvaise nature, lait, ail, vin bouilli, vinaigre, sel.
- 4. (Observation particulière fort obscure.) Un homme, à la suite de fatigue, d'une route, faiblesse et pesanteur; il expectorait; en effet, la toux était du sommet de la tête (V. note 7); fièvre aiguë, un peu mordante à la main; au second jour, pesanteur de tête; la langue devint brûlée; la narine, grattée, ne donna pas de sang (V. note 10); à gauche (V. note 11) la rate grosse et dure était douloureuse.
- 5. (Remarques pathologiques de diverse nature, particulièrement sur la substitution des maladies les unes aux autres.) Les individus pris de sièvre quarte ne sont pas pris de la grande

dans Homère γάλα λευκόν. Suivant Palladius, cela signiliait que la partie gauche de la rate était seule affectée. Galien pense que àptotaphs est une faute du premier copiste pour apiereph; et avec cette modification la phrase voudrait dire que ce fut la narine gauche (celle du côté de la rate) qui fut grattée. Peut-être aussi de pareilles négligences ne doivent-elles pas surprendre dans des notes qui n'ont pas été destinées à la publication. -- 12 τμήμα ς DQ' - τεταρταίων H. -- 13 της C, Gal., Pall. - τινος vulg. -μεγάλου DFGJ. - νότου J, Gal. - Galien dit positivement la maladie appelée grande, laquelle est l'épilepsie. Il faut donc lire 775 et non pas 71205. -- . 14 καὶ ἐπιγ. τετ. C, Pall. (ἐπιγίν. Gal.). — 15 ἀν (D, emend. al. manu) FGHIJK. - ຂໍາອີ' ອັເພາ ອັເສເ ສໂ າ. Pall. - Le comm. de Gal. n'a été conservé que jusqu'à cette phrase inclusivement. — 16 η C. - δρυμήτητος C. - δρυμύτατον DFJQ'. - Palladius fait une phrase isolée de ή χολή .... χολώδεες; et une autre de ή θερμότης ..... δίοδοι. Il nous apprend que Galien rejetait comme une interpolation la phrase ή χολή ..... χολώδεες, et que d'autres l'interprétaient en disant que le mot bitieux appliqué aux oiscaux indiquait leur nature chaude et légère. D'après Jean d'Alexandrie, les uns faisaient une phrase à part de ή χολή οίον είπον: lu bite provient des choses que j'ai dites, à savoir des choses grasses et doucas.

δρνίθων, ὅτι χολώδεες. Ἡ θερμότης δριμύτητος σημεΐον. Οἱ ὅχλοι, αἱ δίοδοι · ὅτι τοῖσι παραχρούουσι λήγουσιν ¹ δδύναι πλευρέων · ἔστι δ' οἶ σι ² πυρετοί · ἐστὶ δ' οἶ σιν, οὐ, ἀλλὰ ¾ ξὺν ἱδρῶσιν · ἔστι δ' οἶ σι ' σὐν ὄχλῳ· ἔστι δ' οἶ σι καρφαλέον καὶ περιτεταμένον τὸ δέρμα καὶ άλμυρῶδες. Αἱ 6 ναρκώσιες οἶ αι · ἔζ τοίων, 8 καὶ οἷαι ῷ τὸ ἐσχίον. Δι' οὐάτων, ἐξ οὐάτων τὰ πολλὰ θνήσκει 9 τριταῖα. Οἷσι δὶ ἐνὰ δέρματα περιτείνεται καρφαλέα καὶ σκληρὰ, ἄνευ ἱδρῶτος, οἶ σι δὲ ¹¹ χαλαρὰ, ξὸν ἱδρῶτι θνήσκουσιν. Ἐν τοῖσι ¹² παλιμδόλοισιν αἱ μεταδολαὶ ἀφελέουσι, τούτοισι μεταδάλλειν, ¹³ πρὶν κακοῦσθαι, ἐς τὰ πρέποντα, οἷον Χαιρίωνι. Τὰ ἐρεθιζόμενα, ἔζ οἴων τὰ ¹¹ κεργνώδεα.

- 6. <sup>15 °</sup>Οριον, οἶσι μὲν ὑγιὲς καταλείπεται, κάτω <sup>16</sup> ὑφιεμένης τῆς προφάσιος, ἢ καθαίρων, ἢ ἀποδέων, ἢ ἐκβάλλων, ἢ ἀποτάμνων, ἢ ἀποκαίων <sup>17</sup> ἔσο · οἶσι ὸὲ μὴ, οὐ.
  - 7. 18 Οῗσιν αῗμα ρεῖ πουλὸ καὶ πολλέκκις ἐκ ρινέων, οἶσι μὲν ἄχροιαι,

' 'Οδύναι FGIJ, Ald., Frob.- 2 και πυρ. CH. - έστι δε οίσι και πυρετός εστιν pro ἔστι ...., ού Pall. — σουν Pall. – ἔστι οι σίσι σ. δ. om. Pall. — έν C. – ζύν Lind. — 8 δ' om. Pall. – καργάλεον ΙΙΚ. – άλμυρώδεες Pall. — 6 ναρκώσηες C.-σίαι (sic) Fl. — το δάτων Pall. - D'après Palladius, suivi par Jean d'Alexandrie, le texte porte οὐάτων, et il s'agit du traitement des affections de l'oreille par les narcotiques. Aucun de nos mss. ne donne οὐάτων; et ναρχώσιες signifie d'ordinaire non pas le narcotisme, mais l'engourdissement, la paralysie des parties. - 8 xal ofat om. C. - 70 pro & Pall. -<sup>9</sup> τρ. om. Pall. - Cela veut dire, suivant Palladius, que l'affection des oreilles qui cause la mort est tantôt primitive, tantôt secondaire. - 10 Mès om. C, Pall. - καργάλεα IK. - ίδρῶτος τελευτῶσιν Pall. - 44 καὶ χ. vulg. καί om. C, Pall. - [ἀραιὰ] καί χ. Lind. - σύν Pall. - θνήσκουσιν om. Pall. τελευτώσεν C. — 12 παλινδ. K. - On voit par le comm. de Palladius, qu'il a lu παλιμβούλοισιν, leçon qui n'est pas à dédaigner. — 13 πρινή Pall. είς Pall. - χαιρίωνι Pall. - χερίονι DFJK. - χερίωνι vulg. - 14 Quidam librorum, dit Jean d'Alexandrie, habent miliaria (κεγχρώδεα); quidam screationes (κερχνώδεα). Palladius et Jean joignent cette phrase à ce qui précède, de cette façon: comme chez Chærion, qui eut une irritation d'où dérive la raucité. — 18 δριον om. Pall. - δρίων Κ. - δριον dans les éditions est rapporté à ce qui précède; il me paraît devoir être rapporté à ce qui suit, tel était aussi le texte suivi par Jean. — 16 ύρηρημένης Codd., Pall. - ύρημένης Ald., Frob. - προφάσηος C. - ή εκθάλλων om. Pall. - ἀποτέμνων Pall. - 47 έσο DFGHIJK, Ald., Frob. - έσω vulg. - έ. om. Pall. - D'après Pall. ct Jean, l'auteur recommande de couper jusqu'au vif; mais, si l'état du malade, une syncope, en empêchent, de remettre le reste de l'opération à une autre fois. l'entends cela autrement. — 18 ots C. - otser ..... or ponitur post τάναντία p. 328, l. 6, K. -πουλύ καὶ πολλάκις C (Η supra lin.), Pall.

maladie (épilepsie); et si, pris d'abord de cette affection, la fièvre quarte leur survient, celle-ci les guérit de celle-là (Aph. v, 70). Substitution des maladies entre elles. La bile, comme je l'ai dit pour les oiseaux; attendu qu'ils sont bilieux (Ép. vi, 4, 19). La chaleur, signe d'âcreté. Les troubles, les passages; que chez les délirants cessent les douleurs de côté (Comp. 1, Prorrh. 22); chez certains, fièvres, chez d'autres non, mais avec sueurs, chez certains avec trouble; chez certains peau aride, tendue, salsugineuse. Les engourdissements, quels ils sont et d'où ils proviennent, et quels chez l'individu à la Par les oreilles étant l'intermédiaire ou le point de hanche. départ, la mort survient d'ordinaire le troisième jour. malades dont la peau est tendue, aride et dure, meurent sans sueur; ceux dont la peau est lâche, avec sueur (Aph. v, Dans les maladies opiniâtres les changements sont avantageux; en ces cas changements, avant que le mal empire, du côté convenable, comme chez Chærion. Les irritations, desquelles proviennent les enrouements.

- 6. (Précepte chirurgical.) Limite : quand il reste une partie saine, la cause ayant été portée en bas, purgez, ou liez, ou enlevez, ou coupez, ou brûlez; sinon, non.
- 7 (Épistaxis fréquentes, vin pur. Comp. Ép. v1, 3, 13.) Quand il y a des épistaxis abondantes et fréquentes, ceux qui ont le teint pâle éprouvent quelque bien de l'administration du

<sup>-</sup> πολὸ (πουλὸ DFIJ, Lind.) sine κ.π. vulg. - ρενέων Pall. - ρενῶν vulg. - χροκὶ Pall. - ἄκρητοι, ὁλίγα τουτέοισεν ἀρήγει Pall. - ἄκρητοι (ἄκριτοι C, Gal. in cit., comm. Ep. 11, 5, 14) τούτοισεν ὁλίγα ἀρήγουσεν vulg. - δ' C. - ἄκρητος C. - ἄκρ, om. vulg. - Cette leçon de C indique le sens de tout ce passage, et montre qu'il s'agit de l'administration du vin pur; ce qui est confirmé par Pall. et Jean. Celui-ci dit: Pura modica his prosunt. Quidam autem librorum habent: pura modica prosunt. Sed non bene habent; scd pura modice; quasi modice, moderate data; ut modice accipiamus pro adverbio. On voit par ce commentaire qu'il s'agit de vin pur. Il faut donc donner ce sens à ἄκρητοι, et lire sans doute ἄκρητος, leçon qu'indique le sing. du texte de Pall., et qui est suggérée aussi par l'ἄκρητος donné plus has par C. Quant à Pall., il entend que le vin pur convient peu aux individus de mauvaise couleur, et qu'il convient mieux aux individus de bonne couleur.

#### SIXIEME LIVRE DES ÉPIDÉMIES.

κιγ' ος. αχριντος τουτέσισιν, οχίνα αρήγει οξοι δε εξέρυθροι Νόωτες' αχριντος τουτέσισιν, οχίνα αρήγει οξοι δε εξέρυθροι Νόωτες'

- 8. Οἶσι ¹ρῖνες ὑγρότεραι φύσει καὶ ή γονὴ ² ὑγροτέρη καὶ πλείων, ὑγικίνουσιν οὖτοι νοσηλότερον: τοῖσι πλείστοισι δὲ, οἶσιν ὑπὸ νούσου, τάναντία.
- 9. Τὰ <sup>8</sup> στρογγυλούμενα πτύαλα, παρακρουστικά, οἶον τῷ ἐν Πλινθίῳ, τουτέῳ ἡμοβράγησεν ἐξ ἀριστεροῦ, καὶ ἐλύθη πεμπταιφ.
- 10. Οὖρον \* πολλὴν ὑπόστασιν ἔχον ῥύεται τὰς παρακρούσιας, οἶον καὶ τὸ τοῦ Δεξίππου μετὰ μάδησιν.
  - 11. Οὐ πρόσω ἐνιαυτοῦ τεταρταίος.
- 12.  $^{57}\Omega$ τα, τοῦ θέρεος, ρήζιες πεμπταίοισιν, ἔστι οὰ ὅτε καὶ μακρότερα· τὰ  $^{6}$  παρὰ τὰ οὖλα καὶ γλῶσσαν ἀποπυεῖ ἔδδομαίοισι, μάλιστα δὲ καὶ αἱ κατὰ  $^{7}$  ρῖνας ἐμπυήσιες.
- 13. Οἶσιν <sup>8</sup> ἐπὶ δδόντων ὐδύνης ἀπὸ ὀφρύος λεπτὰ ἔρχεται, τούτοισιν ἀπὸ πεπέρεος εὐ ἐνερεισθέντος παχύτερα τῆ ὑστεραίη ἔρχεται, ἢν καὶ τὰ ἄλλα μὴ κρατήση 'Ἡγησίππω γὰρ τὸ ὑπνικὸν

' Pīves DFIJK, Pall., Kühn. - ρίνες vulg. - ὑγρότεραι CDIIIK, Pall. σγρόταται vulg. - ύγρότης J. - έ ύγροτέρα Κ. - πλείω C. - πλείου IIK. - νοσηλότεροι δε οίσι τάναντία pro ούτοι ...... τάναντία C. - νοσέουσι δὲ οἱ τὰ ἐναντία pro οὖτοι ...... τὰναντία Pall. - νούσου Η, Lind. - νότου valg. - νότηλος est donné comme douteux dans le Dictionnaire de Schneider; ici il est sans variantes; mais dans l'aph. correspondant les variantes donnent νόσηρος. — 5 στρογγυλούμενα C, Lind. στρογγυλλόμενα Pall. - στρογγυλώμενα vulg. - στρογγυλωμένα Η. - πτύελα D, Pall. - οΐον εν τῶ Πλ. Pall. - τουτέω Pall. - τούτω vulg. - Πλινθίω, dans le passage correspondant Πληνώ. Suivant Pall. Πλινθίω est un nom de lieu. - 4 πολλήν Κ. - πολύν vulg. - πουλύν Lind. - πολύ Pall. - τὸ om. Κ. --\* τὰ CDFGIJK, Ald. - ῥήξηες C. - μακρότερον Η. - μακροτέρως D. -Les leçons and et a ra existaient; et d'après Pall., cette dernière signifiait : celui qui a les maladies de l'été : causus, fièvres tierces, etc. La leçon & 72 paraît préférable, le paragraphe étant relatif à d'autres parties de la tête, les gencives, le nez, etc. — 6 περί Pall. - καί γλ. αποπτύει έβδομαίοισιν, μάλιστα δὲ Pall. - καὶ ..... δὲ onι. vulg. - Ce membre de phrase est une bonne restitution. On voit par le comm. de Pall. qu'il a lu ἀποπτύει. Mais Jean dit que parmi les mss., les uns ont exspuunt. άποπτύει et les autres putreseunt, κποπυεί, qui vaut mieux. — ¹ ῥίνας DUK., Pall., Kühn. - βίνας vulg. - εκπυήσητες C. - " κπο δδόντων δδύνη ή

vin pur; pour ceux qui ont le teint coloré, il n'en est pas de même; et encore, si la tête porte bien le vin, le vin pur convient; sinon, non.

- S. (Des pertes séminales en santé et en maladie; remarque suggérée on modifiée par Ép, 1v, 57; Comp. aussi Aph. v1, 2.) Ceux dont les narines sont naturellement humides et dont le sperme est aqueux et aboudant, ont une santé plus débile; mais c'est tout autre chose dans la plupart des cas où cet état est effet de maladie.
- 9. (Observation incomplète et obscure.) Les crachats arrondis annoncent le délire comme chez l'individu à Plinthios (Ép. v1, 3, 22); il cut une épistaxis à gauche, solution le cinquième jour.
- 10. (Urine dissipant le délire.) L'urine ayant un sédiment abondant, dissipe le délire, comme l'urine rendue par Dexippe après la chute des cheveux.
- 11. (Darée de la fièvre quarte.) La fièvre quarte ne cesse pas avant un an.
- 12. (Suppuration des oreilles, des gencives, de la langue, des narines.) Les oreilles, en été, rupture de l'abcès au cinquième jour, quelquesois même plus tard; les tumeurs aux gencives et à la langue abcèdent le septième, et particulièrement les suppurations dans les narines (Ép. 11, 1, 7, p. 79; Ép. 1v, 25, p. 169; Ép. 1v, 52.)
- 13. (Emploi des cerhins. Ép. 1v. 7, p. 149; Ép. 1v, 40.) Chez ceux qui, souffrant des dents, ont un écoulement ténu venant de la région sourcilière, chez ceux-là un errhin fait avec du poivre et bien appliqué, amène le lendemain un écoulement épais, pourvu que les autres accidents ne l'emportent pas; chez Hégésippe le somnifère introduit ne fut pas le plus

απο δορόων Pall. - δορόως CDK, Kühn. - δερόως vulg. - δεγόως ΙΙ. - πολία pro λεπτά G. - πεπέρεως Pall. - πεπέρεως vulg. - πέρεως 'sic) (D. emend. al. manu) FGJ. - ἐνερεισθέντος DFGHIJKI, Pall. - ἐνερεισθέντος G. - ἐνειρεισθέντος Q΄. - ἐνερασθέντος Ald., Frob. - ἐνεργασθέντος vulg. - ὑστέρη Pall. - τάλλο Κ.

- 1 έντεθεν οὐκ εκράτησε, μᾶλλον δέ τι καὶ προσεσκαλεύθη βιαιότερον.
- 14. Τὴν ἀπὸ ² κεραλῆς ὀστέων φύσιν, ἐπειτα νεύρων, ³ καὶ φλεδῶν, καὶ σαρκῶν, καὶ τῶν ἄλλων χυμῶν, καὶ τῶν ἄνω καὶ τῶν κάτω
  κοιλιῶν, ⁴ καὶ γνώμης, καὶ τρόπων, καὶ τῶν κατ' ἐνιαυτὸν ὅ γινομένων, ὥρη τινὶ τὸ ἐπὶ πρωϊαίτερον τοῦ ἔτεος, οἶον ἐξανθήματα καὶ τὰ
  τοιαῦτα, ⁶ ὅμοιον τοῖσι καθ' ἡμέρην πρωϊαίτερον λαμδανομένοισιν,
  ἢ ὀψιαίτερον. 'Ωσαύτως τὸ ἐπίχολον καὶ ¹ ἔναιμον σῶμα μελαγχολικὸν, μὴ ἔχον ἐξαρύσιας.
- 15.  $^8$  Λυχίη τὰ ὕστατκ σπλὴν μέγας, δδυνώδης, ἐν τῆ τετάρτη η τῆ πέμπτη.

#### <sup>0</sup> TMHMA EBΔOMON.

1. Βηγες ήρξαντο περί ηλίου τροπάς τὰς γειμερινάς 10 η πέμπτη καὶ δεκάτη, 11 η εἰκοστη 12 ημέρη ἐκ μεταδολης πυκνης νοτίων καὶ βορείων καὶ γιονωδέων ἐκ τωτέων τὰ μὲν 13 βραγύτερα, τὰ δὲ μακρότερα ἐγένετο καὶ περιπλευμονικὰ συγνὰ μετὰ ταῦτα. 14 Πρὸ ἐσημερίης αὖτις ὑπέστρεφε τοὺς πλείστους ὡς ἔπὶ τὸ πουλὺ τεσσαρακοσταίους ἀπὸ τῆς ἀρχης καὶ 15 τοῖσι μὲν βραγέα πάνυ καὶ εὔκριτα

¹ Ἐντεθέν CH, Lind. - ἐντεῦθεν vulg. - μᾶλλον δέ τι C. - ἀλλά μᾶλλον vulg. - προσεσχαλεύθη CHIK. - προσεχαλέσθη vulg. - Le verbe de vulg., que les traducteurs rendent par provocavit, accersivit, n'est pas grec. La bonne leçon est celle de quatre de nos mss., à moins qu'on ne veuille lire προεσχαλεύθη d'après Pall., qui dit: προεσχάλευσε γκρ ὁ ἰατρὸς περιχαρακτήρι τὸν ὀδόντα. —  $^2$  τῆς κε $\varphi$ . Pall. —  $^3$  καὶ om. Pall. —  $^4$  καὶ τρ. χ. γν. Pall. - Pall. entend γνώμης dans le sens de raison des choses, et il dit qu'on lit τρόπων et τροπῶν; ce dernier mot signifiant changements des saisons. - 5 γιγν. Pall. - τό τ' vulg. - τὸ C. - ἐπιπρωϊέτερον C. - ἐπιπρωίτερον FGIJK. - πρωϊαίτερον Lind. - πρωίτερον vulg. - 6 όμοιην Pall. - καθημέρην DFH1. - πρωϊαίτερον Lind. - πρωίτερον vulg. - ή τὸ όψ. C, Pall. - δψιαίτερον Κ, Pall. - δψίτερον vulg. - δψαίτερον Lind. — 1 αίνεμον D. υρχιμον Pall. - εξερρώσιας vulg. - εξερώσηας C. - εξερώσιας D, Pall. - εξ ερρώσιας Κ. - εξεβρύσιας Gal. in cit. Comm. in Ep. 11, 3, text. 25. - Ce mot, dit Pall., signifie évacuation. Schneider, dans son Dict., dit que έξερρωσις est un e fausse leçon et il y substitue έξερησις, qui, venant d'έξεράω, a la signification convenable. Mais je lis dans le Gl. de Gal. ἐξάρυσις, ἀπάντλησις, qui me paraît se rapporter à notre passage. — 8 Λυκίνω vulg. πλήν pro σπ. DFGIJK. - μέγας (D, γ al. manu) Η, Pall., Lind. - μέλας vulg. - δ DFGHIK. - καὶ pro ή C. - τῆ om. FGHI, Pall. - ε DFGHIK. - Ceci est une note tronquée sur une observation qui est donnée tout au long Ep. 11, 2, 22; la comparaison des premiers mots montre qu'il en est ainsi.

fort, mais Hégésippe avait eu les dents grattées avec un peutrop de force.

- 14. (Des choses à observer.) [Apprécier] la nature des os d'après la tête (Ép. v1, 1, 2), puis celle des parties fibreuses, des veines, des chairs, des humeurs, des ventres supérieur et inférieur, de l'intelligence, du moral, de ce qui arrive dans l'année; dans une saison, ce qui anticipe, par exemple les exanthèmes et choses pareilles, ce qui est semblable aux anticipations qui se font dans la journée, ou aux retardements. De même le corps bilieux et sanguin, mélancolique s'il n'a pas d'évacuatious (Ép. 11, 3, 15).
- 15. (Observation incomplète, donnée tout au long, Ép. 11, 2, 22.) Chez Lycie, à la fin, rate tuméfiée, douloureuse le quatrième ou le cinquième jour.

#### SEPTIÈME SECTION.

1. (Toux épidémique, à Périnthe comme on le voit Ép. v1, 7, 10; récidive; affections diverses pendant la récidive: nyctalopie, maux de gorge, angine, paralysies. Ép. 11, 2, 8; 11, 2, 9; 1v, 36; 1v, 47; 1v, 49; 1v, 50; 1v, 52; 1v, 53; v1, 1, 12.) Des toux commencèrent vers le solstice d'hiver le quinzième ou le vingtième jour après des alternatives fréquentes de vent du midi, de vent du nord et de neige. De ces affections les unes furent plus courtes, les autres plus longues; et il y

Il faut donc, au lieu de Αυκίνω, lire Αυκίνη, nom pour lequel il y a d'ailleurs les variantes Αυκίνη et Αυκίνη. Pall. avait dans ses mss.  $\lambda \nu \kappa t \nu \omega_i$  et cette faute de copiste remonte probablement très-haut. Mais la correction est certaine, même sans mss.; car elle est fournie par un rapprochement irrécusable. —  $^9$  τ. ξ. om. Codd. —  $^{10}$  ή CHK. — ε Κ. — ι Η. —  $^{41}$  ή Η. — ή υπ. C. — κ FGHΙΚ. —  $^{42}$  ήμές α J. — νοτείων C. — ή pro καὶ C. — Ροστ βορ. addit πνευμάτων Pall. — τουτέων Pall. — τούτων vulg. —  $^{13}$  βραδύτερα DFGΙΚ. — εγένετο D. — εγίν, vulg. — εγίνρ. Pall. — περιπν. CDHΚ, Pall. — μαπ rapporte μετά ταῦτα à ce qui suit. —  $^{44}$  πρὸς C. — αῦτις C, Pall. — αῦθις vulg. — πλείστους CDHΙΚ, Pall. — πλείσυς vulg. — επὶ τὸ πουλὸ C. — ἐπιτοπουλὸ Κ. — επιτοπολὸ vulg. —  $^{45}$  τῆσι C. — πάνυ βραχέα Codd., Pall. — εὐκριτα CHΚ, Lind. — εὐκρητα vulg. — καὶ εὐκρ. om. Pall. — εὐκριτο C. — είνιρ. Pall. — φάρχηρες C.

εγίνετο τοῖσι δὲ φάρυγγες ἐφλέγμηναν, τοῖσι δὲ κυνάγγαι τοῖσι δὲ παναπληγικά τοῖσι δὲ γωκτάλωπες, μᾶλλον δὲ παιδίοισιν περιπλευτό ὅ ταν ο ὅ ταν ο βραγέα ἐγένετο. Νυκτάλωπες μὲν οὖν οὐδὲν βήξασι τὸ ὅ στερον ἢ ἢ πάνυ βραγὲ ἀ ἐγένετο. Νυκτάλωπες μὲν οὖν οὐδὲν βήξασι τὸ ὅ στερον ἢ ἢ πάνυ βραγὲ ἀ ἀντὶ τῆς βηγὸς ἐγίνοντο, φάρυγγες δὲ βραγέαι, μᾶλλον δὲ νυκταλώπων. Κυνάγγαι δὲ καὶ παραπληγικὰ, ἢ σκληρὰ καὶ ξηρὰ, ἢ σμικρὰ καὶ δλιγάκις ἀνάγουσαι πέπονα, ἔστι δ' οδια καὶ κάρτα. Οι μὲν οὖν ͼ ἢ φωνῆσι πλέον ταλαιπωρήσαντες, ἢ ριγώσαντες, ἐς κυνάγγας μᾶλλον ἐτελεύτων. Οι δὲ τῆ χειρὶ πονήσαντες, ἐς χεῖρας μοῦνον παραπληγικοὶ, οί δ' ἱππεύσαντες ἢ πλείω δοιπορήσαντες, ἢ ἄλλο τι τοῖσι σκέλεσι ταλαιπωρήσαντες, τουτέοισι δὲ ἐς ὀσφὸν ἢ σκέλεα ἀκρασίαι παραπληγικαί καὶ ἐς μηροὺς τέοισι δὲ ἐς ὀσφὸν ἢ σκέλεα ἀκρασίαι παραπληγικαί θικαὶ ἐς μηροὸς καὶ κνήμας κόπος καὶ πόνος σκληρόταται δὲ καὶ βιαιόταται, αὶ ἐς τὰ κροὸς ἀνοῦς ἀνοῦς ἀνοῦς αν βιαιόταται, αὶ ἐς τὰ κροὸς ἀνοῦς ἀνοῦς ἀνοῦς ἀνοῦς ἀνετος ὁ τοῦτος δὲ προῦς ὁ τοῦτος ὁ ἐπὶ τῆσιν ὑποστροφῆσιν ο ἀνοῦς ἀν

1 Περιπν. CHK, Pall. - έγίνετο Κ. -- 1 φάρυγγες δε βήξασι vulg. - νυκτάτωπες μέν ούν ουθέν βήξασι C. - La leçon de C était celle de Pall., comme on le voit par son comm.; elle était aussi celle de Jean, qui a : nyctilopes quidem non tussierunt postremo. De cette leçon, oddiv n'est sujet à aucune contestation, οὐδίν ή πάνυ βραχύ, ceux qui toussèrent peu ou point dans la récidive. Mais lequel faut-il prendre, gápvyyes de vulg., ou νυχτάλωπες de ces deux commentateurs? Je crois qu'il faut recevoir νυκτάλωπες: la nyetalopie survint chez ceux qui eurent peu ou point de toux; le mal de gorge au contraire ( pápvyyes) fut accompagné de toux, commeon le voit par cette phrase, p. 334, l. 3: οἶσι οὲ φωναὶ ἀπερρήγνυντο ἐς τὸ 24χωδες. Palladius se demande comment on peut concilier les rares péripneumonies ici mentionnées avec les péripneumonies nombreuses mentionnées plus haut; peut-être, dit-il, les nyctalopes furent-ils exemptés de la péripneumonie; peut-être est-ce seulement dans la récidive de la toux, que la péripheumonie fut rare. Cette dernière raison est la véritable; l'auteur ne s'occupe plus que des accidents qui marquèrent la récidive de la toux, et qui furent variés. - 3 % G, Ald., Frob. - 4 Boxxetze C. νυκταλώπων C, Pall. - νυκτάλωπες vulg. - Ce qui me semble devoir décider pour le gén., c'est εδρύετο, p. 334, 1.7, verbe qui indique persistance et durée. - \* παραπίσατικά C. - Jean (Palladius n'a rieu sur cette phrase) dit : Appositum est in medio sermonis aut dura et sieva; non autem est reddendum ad parapligica dura et sicca, sed ad chinanchiam; in squinanchis enim passionibus reducuntur aut dura aut humida. Foes, faisant cu que Jean interdit, traduit: Anginæ autem et partium siderationes aut duræ et siccæ crant aut parvæ et raro matura educentes. Je crois que le commentateur et le traducteur se sont trompés : je rapporte ἀνάγουσαι à 37x25 sous-entendu, mot que l'auteur a pu omettre d'autant plus facilement que la toux, étant le phénomène principal de cette épidémie, se trou-

#### SECTIONS SECTION.

eut ensuite des péripneumonies nombreuses. Avant l'équinoxe la plupart des malades eurent une rechute, généralement le quarantième jour à compter du début. Chez les uns cette récidive fut peu intense et de crise facile; chez les autres la gorge s'enflamma; chez d'autres, augines; chez d'autres, paralysies; chez d'autres, nyctalopie (Ép. 1v. 52), surtout chez les enfants. Quant aux péripneumouies, elles furent très-peu considérables. Les nyctalopies survinrent en lieu et place de la toux chez ceux qui avaient très-peu ou point toussé dans la récidive; les manx de gorge peu intenses et moins que les nyctalopies. Les angines et les paralysies se déclarèrent dans les toux qui amenaient des matières dures et sèches, ou petiles et rarement enites, cependant même très-cuites en certains eas. Or, ceux qui avaient travaillé beaucoup de la voix ou souffert du froid, étaient de préférence frappés finalement d'angine (Aph. 1v. 33). Ceux qui travaillaient des bras, avaient des paralysies aux bras seulement; ceux qui allaient à cheval ou qui marchaient beaucoup on qui travaillaient des membres inférieurs de toute autre façon, éprouvaient des intempéries paralytiques dans les lombes on dans les membres inférieurs; lassitude et douleur dans les cuisses et les jambes (Ép. vi, 1, 9); c'étaient

vait toujours présente à son esprit. — \* τῆ ρωνῆ Pall. - πλέω HIK. - πλείω Pall. - ες Lind. - είς vulg. - ' ετρέπουτο C. - μούνον C, Pall. - μόνον vulg. -\* 600ν πορευόμενοι G, Pall. - 62 om. C, Lind. - V. t. IV, p. 257, n. 17, des exemples de de pris pour dá. - dopdo D. Lind. - dopdo vulg. - axpactat. dit Jean, est pris dans le sens d'impotence. Je pense au contraire qu'il faut donner à ce mot la signification de intempéries, le faisant venir de εράσις, ce qui me détermine, c'est que, Ép. vi, 2, 6 et vi, 7, 7, où il est question de cette affection des articulations, l'auteur la signale par le terme ordinaire de dépôt. — ° π καὶ Pall. - ὁ κόπος Pall. - σκὶ ηρότατα C. - βιαιώτατα (sic) C. - Palladius se torture pour expliquer cette phrase: quelques-uns, dit-il, pensent qu'il y a erreur de l'auteur, et qu'il a mis le féminin au lieu du masculin, qui est nécessaire, puisque πόνοι est sousentendu; mais, ajoute-t-il, on peut tres-bien sous-entendre 3000221, et c'est à cela qu'il s'arrête. La véritable interprétation a été donnée par Cornarius, que Foes a suivi : c'est de sous-entendre 37,725. Il est étonnant que cela ne les ait pas conduits à sous-entendre aussi ce mot plus haut; v. note 5. - 10 εν Κ. - εγίνετο C. - εγίγνοντο Pall - μάλλα C. - τουτέριν Pall. - τούτων vulg.

εγένετο, εν άρχησι δε οὐ μάλα. Πολλοϊσι δε τουτέων ἀνηκαν 1 μεν αξ βήγες εν τῷ μέσω, εζέλιπον δὲ τελέως ού άλλὰ 2 συνήσαν τη όποστροφή. Οἷσι φωναλ ἀπερρήγνυντο ἐς τὸ βηχώδες, ε τουτέων οἱ πλεῖστοι οὐδὲ ἐπυρέταινον, οἱ δέ τινες, βραγέα ἀτὰρ οὐδὲ περιπλευμονικά εγίνετο τουτέων οὐδενί, οὐδε παραπληγικά, οὐδε άλλο οὐδεν επεσημάνθη, αλλ' έν τῆ φωνῆ μούνη ἐκρίνετο. Τὰ δὲ νυκταλωπικά ίδρύετο, ώς καί τὰ έξ άλλων επροφασίων γινόμενα έγίνετο δὲ νυκταλωπικά τοῖσι παιδίοισι μάλιστα ομμάτων δέ, τὰ μέλανα, ὑποποίχιλα, όσα τὰς μὲν <sup>6</sup>χόρας σμιχρὰς ἔγει, τὸ δὲ ξύμπαν μέλαν ὡς ἐπὶ τὸ πουλύ · μεγαλόφθαλμοι δὲ μᾶλλον, καὶ οὐ τ σμικρόφθαλμοι, καὶ ἰθύτριχες οἱ πλεῖστοι, καὶ μελανότριχες. Γυναῖκες 8 δὲ οὐχ ὁμοίως ἐπόνησαν ύπὸ τῆς βηχὸς, ἀλλ' ὀλίγαι τε ἐπυρέτηναν, καὶ τουτέων πάνυ όλίγαι ές τὸ περιπλευμονικὸν ἦλθον, καὶ αδται πρεσδύτεραι, καὶ πᾶσαι περιεγένοντο. 'Ητιώμην <sup>9</sup> τοῦτο, καὶ τὸ μὴ ἐξιέναι δμοίως ἀνδράσι, 10 καὶ ὅτι οὐος ἄλλως δμοίως ἀνδράσιν άλίσκονται. 11 Κυνάγκαι δὲ εγίνοντο μεν και έλευθέρησι δισσήσι, και αδται του εθηθεστάτου τρόπου, περισσοτέρως δὲ δούλησιν, ὅσησί τε 13 ἐγίνοντο βιαιόταται, καὶ ταχύτατα ἀπώλλυντο. 13 'Ανδράσι δὲ πολλοῖσιν ἔγίνοντο, καὶ οί μὲν διέφυγον, οἱ δὲ  $^{14}$  ἀπώλλυντο. Τὸ δὲ ξύμπαν, οἱ μὲν  $^{15}$  μὴ δυνάμενοι καταπίνειν μοῦνον, πάνυ εὐήθη καὶ εὐφορα· οἱ δὲ καὶ διαλεγόμενοι πρός τούτοισιν ασαφέως, 16 και δγλωδέστερα και γρονιώτερα· οίσι δέ

<sup>1</sup> Al β. μέν Pall. - τελείως D. - 2 ξ. Lind. - συνήκαν D. - Palladius paraît avoir entendu ἐν τῷ μέσω comme signifiant que, parmi les diverses affections, la toux était de gravité moyenne. - 3 τουτέων Pall. - τούτων vulg. οὐδ' Η. - ἐπυρέτηναν C, Pall. - \* περιπν. HK, Pall. - τουτέων Pall. - τούτων vulg. - ἐπεσημάνθη Pall. - ἐσημάνθη vulg. - μούνη DFHIJK. - μόνη vulg. μ. om. C, Pall. -- \* προφάσεων C. - προφάσιων DH, Lind. - ὑποποίκιλλα C. - καὶ ὑπ. Pall. - 6 κόρρας C. - Ante ὡς addit ὑποποίκιλου Pall. - ἐπὶ τὸ πουλύ C. - ἐπιτοπουλύ DHIK, Pall., Lind. - D'après Pall., les yeux noircirent, les iris devinrent petits; le globe oculaire se tuméfia; le tout, par l'effet de la nyctalopie. Selon moi, il s'agit de l'espèce d'yeux qui dans cette épidémie fut plus particulièrement affectée de nyctalopie. — " μικρ.  $H. = i\theta \dot{\nu} \tau \rho \eta \chi \epsilon_{\varsigma} C. = i\theta \dot{\nu} \tau \rho \iota \chi \epsilon_{\iota} K. = i\theta \dot{\nu} \tau \rho \epsilon_{\iota} \chi \epsilon_{\varsigma} Frob. = \mu \epsilon \lambda \chi \nu \dot{\sigma} \tau \rho \eta \chi \epsilon_{\varsigma} C. = \mu \epsilon_{\iota}$ λανότριχοι Κ. -- 8 δέ om. Pall. - τουτέων Pall. - τούτων vulg. - περιπν. CHK, Pall. — θ καὶ τ. vulg. - καὶ om. Pall. - D'après Pall., τοῦτο signifie la menstruation; et l'auteur veut dire que, si les femmes ne sont pas aussi sujettes aux maladies que les hommes, cela tient à la purgation menstruelle et à ce qu'elles ne sortent pas autant qu'eux. - 10 zet om Pall-

les toux les plus sèches et les plus violentes qui amenaient les paralysics (Ép. 1v, 50; Ép. vı, 1, 9; Des hum. 7). Tout cela arrivait dans les récidives, mais n'arrivait guère au début. En plusieurs cas, les toux présentèrent un amendement au milieu, sans toutefois cesser complétement; mais elles reprirent dans la récidive. De ceux chez qui la voix se terminait en accès de toux, la plupart n'eurent pas même de fièvre; quelques-uns cu eurent très-peu; de plus nul de ceux-là nc fut affecté ni de péripneumonie, ni de paralysic; il n'y cut aucun autre signe que celui de la voix, dans laquelle tout sc borna. Les nyctalopies (Ép. 1v, 52) s'établissaient comme celles qui naissent de causes tout autres; elles atteignaient surtout les enfants, et, parmi les yeux, ceux qui étaient noirs, de couleur un pen variée, avec les pupilles, il est vrai, petites, mais en général où le noir dominait; les individus à grands yeux étaient affectés de préférence, et non les individus à yeux petits; la plupart aussi avaient les cheveux droits et noirs. Les femmes ne souffrirent pas autant de la toux; peu eurent la fièvre; de celles-là peu tombèrent dans la péripneumonic, et elles étaient sur le retour; toutes guérirent. J'attribuai cette immunité à ce qu'elles ne sortent pas comme les hommes, et à ce que, dans les autres cas mêmes, elles ne sont pas autant frappées qu'ils le sont. Les angines n'atteignirent que deux femmes libres, et encore furent-elles très-bénignes; elles sévirent davantage sur les femmes esclaves; et dans les cas où elles surcut violentes, elles causèrent très-promptement la mort. Mais elles attaquèrent beaucoup d'hommes; les uns échappèrent, les autres moururent. En somme, chez ceux qui seulement ne pouvaient pas avaler, l'affection était très-béni-

καὶ .... ἀλίσκονται om. C. – οὐδ' ἄλλως Pall. – οὐδαμῶς vulg. – ὁμ. om. Pall. – άλίσκ. ἀνδράσιν ΗΙΚ. —  $^{44}$  συν. Κ. – οὲ om. Pall. – ἐγένοντο D. – ἐγίνοντο vulg. – ἐγίγνοντο Pall. – ∂ισσ. om. Pall. —  $^{42}$  ἐγίγν. Pall. – ἐγένοντο CDFHI. – ταχύτατα HJK, Pall. – ταχύταται vulg. – ἀπώλλοντο Κ. —  $^{45}$  ἀνδράσι ..... ἀπώλλοντο •m. (D, restit. al. manu) FGIJK. – τε pro δὲ Η. – ἐγίγνοντο Pall. –  $^{41}$  οἱ δὲ ἄλλοι Pall. – ἀπόλλυντο Ald. —  $^{46}$  μὴ Codd. Q', Pall. – μὴ om. vulg. – εὐηθῆ Codd., Ald., Frob. – ἀσαρέα Q'. —  $^{46}$  καὶ •m. Pall.

1 καὶ φλέβες αἱ περὶ κρόταφον καὶ αὐχένα ἐπήροντο, ὑποπόνηρα · οἶσι δὲ καὶ πνεῦιμα ξυνειμετεωρίζετο, κάκιστον, οὖτοι γάρ καὶ ἐπεχλιαίνοντο. 'Ως γάρ γέγραπται, οὔτως αἱ ² ξυγκληρίαι τῶν παθημάτων ἦσαν · τὰ μὲν πρῶτον γεγραιμένα καὶ ἀνευ τῶν ὕστερον γεγραιμένων ἐγίνετο · τὰ δ' ΰστερον. οὐκ ἄνευ τῶν ³ πρότερον · τάχιστα δ' ἔθνησκον, ὅτ' ἐπιβριγώσειαν πυρετώδει ρίγει. Τούτους 'οὐδὲ ἀναστάσει πιεζομένους οὐδὲν ἄξιον λόγου ⁵ ἀφέλει, οὔτε γαστρὸς ταραγὴ, οὔτε φλεβοτοιμίη, ὅσα ἐπειράθην · ἔταιμον δὲ παὶ ὑπὸ γλῶσσαν · οὺς δὲ ταὶ ἀνω ἐφαρμάκευσα. Ταῦτα μὲν οὖν καὶ διὰ παντὸς ἐν τῷ θέρει, ὡς δὲ καὶ τὰ ἐπιβρηγνύμενα πάμπολλα, πρῶτον μὲν ἐν τοῖσιν αὐχιμοῖσιν ὀψθαλμίαι ἐπεδήμησαν ὀδουνώδεες.

2. Αξματος 9 φλεβών στάστες, λειποθυμίν, σχήμα, 10 άλλη, 11 άπο-

' Καί om. Pall. - οί pro αί C. - ἐπήροντο C., Pall. - ἐπαίροντο vulg. γέγραπτο (sic) DFGJ, 'Ald. - 2 σ. Codd., Pall. - πρώτον Pall. - πρώτα vulg. - υστερον CH. - υστέρων vulg. - εγέγνετο Pall. - \* πρότερον Codd., Ald., Frob., Pall. - προτέφων vulg. - δ' CH, Pall. - δ' em. vulg. - ἐπιριγώσειαν C. - ἐπερριγώσειαν J. - 4 ούτε C, Lind. - D'après Pall., dont le commentaire n'est pas suffisamment clair, il paraît qu'on lisait ἀναστάσει. qui n'est pas interprété, ἀνατάσει, qui est rendu par abstinence d'uliments, πιέσει et ἀναπιέσει qui sont rendus par pression, soit sur la vertebre déplacée (l'angine dont il s'agit ici étant assimilée à la luxation des vertèbres décrite sous le nom d'angine Ép. 11, 2, 24), soit sur les parties engorgées. Cornarius met ita pressis, sans rendre obde konstráces. D'après Foes, cela exprime l'action réprimante des médicaments répercussifs; traduction bien douteuse; car dans son OEcon. il ne cite que ce passage même pour justifier le sens qu'il donne à αναστάσει. Calvus a: Quos sic pressos neque crebra ad sellam surrectio. Le sens habituel d'àvástages dans la Collection hippocratique est en effet présentation sur le siège; c'est celui que j'ai suivi, sans méconnaître toutesois combien ce passage est obscur. - " ωρελεί C, Pall. - φλεβός τομίη (sic) D. - επειράσθην Pall. -\* Ante καὶ addit ἀγκῶνα Pall. - 7 καὶ om. CD, Pall. - δικπαντὸς J. θέλει (sic) Ald. — \* και om. Κ. – ἐπὶ pro ἐν Pall. — ° ἐκ φλ. Pall. – φλεδώντος (sic) Lind. - στάσηες C. - τάσιες Pall. - λιποθυμίη FI, Frob. λειποθυμίης DH, Ald. - Post σχ. addit ἀνάβροπον Pall. - Calien dans son Gl. dit : « αίματογλοιβοιστάσιες, ainsi écrit Dioscoride, qui entend par là arrêter le sang qui déborde (ὑπεροιδοῦντος). Mais la plupart écrivent αίματογλεθοιστάσιες, et pensent que ce mot désigne les reines pleines de sang et tuméfiées. » D'après Schneider, dans son Dict., les deux leçons sont altérées, et il propose, en place de la première κίματορλυζοστάσιες, et en place de la seconde αίματοφλεβοιδησιες. De cette glose de Galien, il résulte que le texte de notre passage n'était pas uniforme, et qu'outre

gne et facile à supporter; mais chez ceux qui en outre articulaient d'une manière peu intelligible, elle était plus fâcheuse et plus prolongée; chez ceux qui, de plus, avaient les veines des tempes et du cou gonssées, elle avait une certaine maliguité; enfin chez ceux dont la respiration devenait élevée, elle était très-mauvaise; car, en ce cas, il y avait chaleur fébrile. Telle était donc, ainsi qu'il vient d'être dit, la concomitance des accidents; les accidents indiqués en premier se montraient sans les accidents indiqués en dernier; mais ceux-ci ne se montraient pas saus ceux-là. Les malades mouraient très-promptement, quand il survenait un frisson fébrile. Ces malades, que la présentation sur le siège ne fatiguait même pas, ne retiraient aucun avantage ni des purgatifs, ni de la saignée, tous moyens que j'essayai; je pratiquai même la saignée sous la langue; il en est que je fis vomir. Ces affections continuèrent généralement dans l'été ainsi que beaucoup d'autres qui firent irruption. D'abord, dans les sécheresses, il régna des ophthalmies douloureuses.

2. ! Scorbut? V. note 9.) Moyens d'arrêter le sang des veines,

a leçon qui est celle de notre texte vulgaire, il y en avait deux autres. Pour ma part, étant disposé à croire que ce passage est la suite de e qui précède, et que l'auteur, après avoir dit que d'abord régnèrent es ophthalmies, signale quelqu'autre affection, je suis également disposé admettre qu'il s'agit ici d'autre chose que d'hémorrhagies; il est cerin que des commentateurs y avaient vu autre chose. Galien, qui cite ette phrase, Ep. 11, 3, texte 24, y voit une énumération de moyens ropres à arrêter les hémorrhagies. Je propose, en attendant une meilure explication, de rapporter au scorbut cette phrase et les suivantes qui araissent être lièes entr'elles. — 40 ln marg. άλλη ἀπόλημψις ΙΚ. -άλ. ἀπ. m. (D, restit. al manu) FGJ. - 11 ἀπόλη (sic) C. - Un petit espace est issé en blanc. - D'après Pall., ἄλλη ἀπόληψις ou bien indique, qu'il y a autres moyens d'arrêter le sang, ou bien signale un procédé particulier, savoir la ligature du vaisseau lésé. Jean lisait àilá; du moins il y a ns la traduction latine que nous en avons: Sed interceptio. Foes lit ιλη, le rapporte à σχήμα, traduit figura aliorsum tendens, et entend πόληψις de la ligature du vaisseau. M. Rosenbaum (Altg. medic. Zeitung, 337, nos 12 et 13), propose de lire αλλης, jet, et de traduire : arrêt du t par l'apposition du doigt; il ne croit pas qu'Hippocrate ait connu la gature du vaisseau; au reste on peut voir dans son intéressante dissertion que les anciens ont pratiqué non-seulement la ligature mais la torsion.

22

ληψις, 1 μοτώματος ξυστρόση, πρόσθεσις, 2 ἐπίδεσις. 8 Ἐδουδωνοῦτο τὰ πλεῖστα, διότι ήπατῖτις. ἦν δὲ καὶ ἀπὸ ἀρτηρίης κακωθείσης κακὸν σημεῖον, οἴως Ποσειδωνίη. Οἱ ¹ αἰμοβραγέοντες τελευτῶντες οὐκ ἐφίδρωσαν μέτωπον, ἀλλ' οἶα ξυμπεπτωκότες καὶ οἱ πνευματίαι, καὶ οἱ ὑπὸ ὑδρώπων ἀλλύμενοι, πονηρόν. Τῶν γαστέρων αὶ εὐφορίαι ταραχὴν 5 φέρουσιν, οἶον Ποσειδωνίη ' θκαὶ τὰ θηρία οἶα ἐνεποίει ' ἐν τῷ λεπτυσμῷ ἡ περίτασις πρὸ τῆς τελευτῆς, καὶ δ ἀμφαλὸς πρόμακρος εἰλκύσθη αὐτέη, καὶ οὐλων ἐφελκώσιες τῶν ἐπιόντων ἐπὶ δδόντα.

3. "Οτι πολλά περι έκαστου ἐστιν ὀρθῶς εἰντείλασθαι, τὰ μέν ταὐτὰ δυνάμενα, τὰ οἱ οῦ · οἶόν ἐστι τὰ τοιάδε, ε διαχυθῆναι, καὶ πιληθῆναι, καὶ ἔζαχθῆναι, καὶ σκληρυνθῆναι, καὶ πεπανθῆναι, 10 καὶ

1 Μοττ. D. - 2 ἐπίθεσις, ἐπίπλασις C. - 3 βουδωνούται C, Pall. - πλείω CDJK, Pall. - ήπατίτις C. - ην CDFHK, Ald., Lind., Pall. - ήν vulg. ἀρτιρίης G, Ald. - ο Του C, Lind. - Palladius dit que ce passage est une énigme, et je suis tout à fait de son avis. Un bon commentaire comme celui de Galien serait très-nécessaire; ceux de Palladius et de Jean ne valent pas grand'chose. D'après Palladius, il y a plusieurs explications: 1º l'hémorrhagie est difficile, quand elle vient d'une veine βουδωνουμένης, c'est-à-dire gonflée; 2º il s'agit de varice; 3º il s'agit du gonflement des glandes inguinales quand il y a une lésion au pied. Jean dit: Quidam dicunt bubon quasi quod ad inflationem elevatur multo sanguine collecto; non autem hoc dicit; sed opus nos scire quod, si vulneretur vas et fiat fluxus sanguinis, dissolutio est. Multotiens quidem superficiem profunditatis non providentes, et manet inferius vas adhuc ferens sanguinem; et si quidem arteria est ferens, vocatur dilatatio; si vero vena est, vocatur inflatio, et quia post consolidationem manet vas portans sanguinem et propter hoc congregatur sanguis, et in tumorem sublevat cutem; et sic bubo sit. A travers ce latin barbare on voit que le commentateur donne à ອອນຄົວນອບເມືອງຂະ le sens d'anévrysme, de varice, ce qui se rapporte à la leçon signalée plus haut αίματορ) εδοιδήτιες, et au sens que des commentateurs lui attribuaient. On pourrait voir en ceci des engorgements scorbutiques. Quant à ήπατῖτις, Palladius et Jean s'accordent pour entendre non la veine cave, acception ordinaire de ce mot, mais toute grosse veine. Et ἀρτηρίη signifie-t-il la trachée ou une artère? — \* τμήμα ξ DQ'. – αίμορραγέοντες G. – αίμορραγούντες vulg. – τελευτ. om. G. – ἐφιὸροῦνι το πρότωπον Pall. - τραυματίαι pro πν. G. Ald. - ύδρώπων Pall. - ίδρώτων vulg. - Chez Jean cela est ainsi traduit. Sicut Possidonia sanguinen emittens. Finientes non sudarunt in fronte sanguinem emittentes, sed incidentes et concidentes. Finichant autem concidentes et pneumatiæ et qui sudoribus dispersi, laboriosum. Palladius dit que Galien avai rejeté du texte και οι πνευματίαι. Ces morts par hémorrhagie seraient lipothymie, position; autre moyen, tampon de charpie, application, handage. La plupart avaient des engorgements glandulaires, à cause de l'hépatitis (V. note 3); il y avait aussi, dans la lésion de la trachée-artère, un mauvais signe, comme chez Posidonie. Ceux qui succombèrent à des hémorrhagies n'eurent pas de sueur au front, mais avaient la face affaissée; et ceux qui avaient la respiration gênée, et ceux qui succombaient à des hydropisies, étaient en mauvais état. La tolérance du ventre amène des dérangements comme chez Posidonie; et les vers, quels accidents ils produisirent; dans l'amaigrissement, la contraction avant la mort, l'ombilie s'allongea et fut tiré en avant chez elle; ulcérations des gencives qui empiétaient sur les dents.

3. (On peut atteindre le but par des moyens différents.) Que pour chaque cas il y a lieu de saire beaucoup de prescriptions toutes convenables, les unes ayant la même puissance,

dans mon explication, des morts dues au scorbut. - εφέρ. om. C, Pall. φέρουσαι DIJK. - φέρουσα F. - ποσειδονία F. - Suivant Pall., cette phrase signifie que le dérangement du ventre est favorable ou défavorable suivant qu'il est bien ou mal supporté. - 6 καί om. Pall. - ἐμποιέει Pall. -<sup>7</sup> 6 om. Pall. - πρόμακρος CH, Pall. - πρόσμακρος vulg. - πρὸς μακρός FGJ. - πρός μάχρος DIK. - αὐτέη Pall. - αὐτῆ vulg. - ἐφελκώσηες C. - εἰσιόντων περί του δο. Pall. - D'après Jean, des exemplaires avaient unibilicus ulceratus, ήλκώθη au lieu de είλκύσθη. D'après Pall., δδόντα signifie l'apophyse odontoïde de l'axis, et désigne de cette façon l'esophage. Tout cela est fort obscur; toutefois, l'ulcération des geneives est d'accord avec l'interprétation que je propose pour tout ce passage, à savoir le scorbut. — \* ἐντείνασθαι C. - ταύτα vulg. - δ' C. — \* διαχυθέν, πιληθέν κενωθήναι Pall. - και πιληθήναι CH. - ἐπιλοθήναι pro κ. π. vulg. - Jean paraît avoir eu un autre texte pour la fin de cette phrase; car on lit: per caliditatem quidem dissundere, educere, per frigiditatem vero condensare, et ubi oportet. - 10 καὶ ὅκου κλίνειν, δεὶ διώσασθαι' τούτους άτολμέοντας δετ διώσασθαι και άνεγείρειν καταν. Pall.-όπη vulg.-όπου DFGHIJK. Ald., Frob., Lind. - διώσασθαι vulg. - « La plupart des exemplaires, dit Palladius, ont zhiver; ce qui signifie: évacuer les humeurs du côté où elles inclinent. Mais la véritable leçon est zhings. Souvent des malades sont guéris, mais ils redoutent de quitter le lit; il faut les en chasser et ne pas les laisser s'y engourdir.» Cette leçon de Palladius a été suivie par Cornarius et Foes; mais j'avoue préférer de beaucoup la leçon de la plupart des exemplaires; seulement je change διώσασθαι de vulg. en δεῖ ὤσασθαι.

δκου κλίνειν δεί, ώσασθαι. Τοὺς ἀτολμέοντας δέον <sup>1</sup> μεταδολή ἀνεγείρειν κατανεναρκωμένους, εἰς ἃ ὑστερέουσιν.

- 4. Υ απώδεας θάσσον τάμνειν, <sup>2</sup>φθίνοντας καίειν αθτίκα, πρίειν κεφαλήν, καὶ τὰ τοιαθτα τόθν <sup>3</sup> θδατουμένων μὴ ψαθειν ήτρου, μηδὲ τῶν ἔσω ὅμοιον γὰρ τοῦσι <sup>4</sup> πολλοῖσι γούνασιν.
- 5. <sup>8</sup> Τὰ παρὰ καρδίην Ξενάρχω · καὶ Φερμὸν ἄλες εσπνειν, καὶ τὸ ἕλκος ἀντὶ τῆς κενώσιος θάλπειν <sup>6</sup> ἀρχῆθεν.
- 6. ΤΟωνή δοίη γίνεται οργιζομένοιστι, ήν τοιαύτη ή μή δργιζομένω φύσει, <sup>8</sup> ή καὶ όμματα οἶα αν ή φύσει <sup>10</sup> ταραχώδεα, οἶα όταν δργίζωνται οἱ μή τοιοῦτοι, καὶ τάλλα κατὰ λόγον, <sup>11</sup> καὶ νούσων, οἶον τὸ φθινῶδες ποιέει τὸ εἶδος, ήν τοιοῦτος φύσει ὑπάρχη, ἐς τοιοῦτον νόσημα παρέσται, καὶ τάλλα οὕτως.
- 7. 12 ΑΙ βῆχες κοπιώδεες καὶ ἄπτονται τῶν σιναρῶν, ἀτὰρ καὶ μάλιστα ἄρθρων· 13 ἀτὰρ καὶ ἐν τοῖσι κοπιώδεσι πυρετοῖσι βῆχες ξηραὶ γίνονται· αί 11 ξηραὶ βῆχες ἐς ἄρθρα στηρίζουσι ξὺν πυρετῷ, ἢν ἐγκαταλίπωνται.

1 Μεταθολής CDH. - [καί] άνεγ. Lind. - κατανενεκρωμένης C. - εἰς Pall. - ές om. vulg. - ύστερέουσεν Codd., Lind. - ύστερούσεν Pall. - ύστεραίουσεν vulg. —  $^2$  πρίειν κεφ.,  $\varphi\theta$ . κ. αυτίκα, καὶ τὰ τοιαύτα Pall. – κεφαλάς CH. – καὶ om. vulg. — 3 ύθατωθέων Pall. - D'après Pall., il y aurait contradiction avec ce qui précède touchant la paracentèse, si on n'admettait pas qu'ici l'auteur recommande de ne faire cette opération ni dans la leucophlegmasic ni dans la tympanite; cette interprétation me paraît tout à fait fautive, et j'ai préféré suivre ici Foes. Jean a lu 197700 au lieu de 197700. - 4 π. om. Pall. - 8 Jean dit que des exemplaires ont τὰ et que d'antres ne l'ont pas. - [οἴον] Ξ. Lind. - ἄλες C. - άλ. πολλόν Pall. - ἐσπνείν C. siσπνεϊν Pall., Lind. - εύπνεϊν vulg. - ές pro καί C. - καί τό D. om. Pall. - κενώσχος G. - D'après Pall., il s'agit d'un ulcère au poumon pour lequel l'auteur conseille de respirer de l'air chaud. - 6 D'après Jean, il vaut mieux réunir ἀρχηθεν à ce qui suit qu'à ce qui précède. - Post ἀρχ. addit ຂອງ of ຂອ Pall. - Palladius interprète ainsi cette phrase : c'est d'après ce qui a fourni la déconverte d'un symptôme qu'il faut raisonner sur les autres. Mais il ajoute que beaucoup d'interprêtes ne tiennent aucun compte de ce texte; le fait est qu'aucun de nos mss. ne le donne. Jean signale cette différence des textes : hic différentes dicuntur expositiones et differentes textus; quidam dicunt a quo unum signum; quidam a signo incipiunt. Quant à ἀρχήθεν, qu'il veut construire avec ce qui suit, il faut l'entendre de cette façon: c'est d'après ce qui au début a fourni la déconverte, etc. — Ante φ. addunt in tit. σημείον δρηζε και των τοιούτων MIJK; σημ. δρ. κ. τ. τ. σίον, at non in tit. Pall. - \* όκοία Pall. - \* ή C. Pall. - g vulg. - και om. Pall. - οζε pro οξα C. - 10 τὰ ταραχ. DFIJK. - ες'

les autres non; telles sont celles-ci: dissiper; condenser; expulser; durcir; mûrir; pousser [les humeurs] du côté vers lequel elles inclinent. Il faut par le changement exciter les individus timides, engourdis, aux choses qu'ils négligent.

- 4. (Opérations qu'il fant faire de bonne heure.) Opérer promptement les hydropisies; cautériser aussitôt dans la consomption; scier les os de la tête (Des plaies de tête, t. III, p. 241) et choses semblables; quant aux hydropiques, n'intéresser ni les organes du bas-ventre, ni les parties intérieures; car en beauconp de cas, cela est semblable aux genoux [hydropiques].
- 5. (Remarque très-obscure sur un cas particulier.) Les accidents du côté du cardia, chez Xénarque; inspirer de l'air rhand en abondance, et, au lieu d'évacuation, tenir dans la chalcur la plaie dès le commencement.
- 6. (Indications à tirer de certaines apparences corporelles. Ep. 11, 1, 8.) La voix, telle qu'elle est dans la colère, si elle est telle naturellement chez un individu non irrité; ou bien les reux, s'ils sont naturellement troublés, tels que les présenent, se mettant en colère, ceux qui ne les ont pas tels naturellement, et le reste suivant l'analogie; de même pour les maladies : i un individu a naturellement l'apparence que donne la conomption, il sera atteint d'une maladie analogue, et ainsi du reste.
- 7. (Remarque sur la toux; elle s'applique aux maladies de érinthe. Comp. Ép. vi, 2, 6; vi, 2, 11, et l'Observation 'p. iv, 27.) Les toux avec lassitude se portent aussi sur les arties faibles (Aph. iv, 33), particulièrement sur les articutions (Ép. ii, 5, 9); de plus, dans les fièvres avec lassitude survient des toux sèches, et les toux sèches saisissent les articulations avec fièvre, s'il y a un reliquat (Ép. vi, 1, 9; comp. ph. iv, 31, Des hum., 7).
- C. δργίζωνται Codd., Ald., Frob., Pall. δργίζωνται vulg. <sup>11</sup> καὶ odd., Pall. τῶν pro καὶ vulg. νοῦς, in marg. τῶν νοῦτων C. ὑπάρχη FGHII, Ald. ὑπάρχει DK. ὑπάρξη vulg. ὑπ. om. Pall. νοῦτηνα ind. <sup>12</sup> οῖ β. οἱ κ. sine καὶ Pall. κοπώδεις Codd. ἀτὰρ om. Pall. ⅳ ἄρδη. Κ, Pall. <sup>13</sup> ἄτε καὶ ἐν τοῖτι κοπιώδετι τοῦ (sic) βῆξαι ἔγένετο all. <sup>14</sup> αί [δὲ] ξ. δ. [ὲς] ἄρ. Lind. ἐς om. vulg. ξυμπυρετῶ I. D'après

- 8. Τὰ πνεύματα τοῖσι φθινώδεσι τὰ ἄσημα, ¹ κακὸν, καὶ τῆσιν ἀτόκοισι, ² καὶ ὅσα ἄλλα τοιαῦτα, ἀπὸ τῆς αὐτῆς καταστάσιος.
- 9. Τοῖσι φθίνουσι τὸ φθινόπωρον κακόν κακὸν οὲ καὶ <sup>8</sup> τὸ ἦρ, ὅταν τὰ τῆς συκῆς φύλλα κορώνης ποσὶν ἴκελα ἦ.
- 10. Ἐν Περίνθω ἦρος οἱ <sup>6</sup>πλεῖστοι, ξυναίτιον βἢξ χειμερινή ἐπιδημήσασα, καὶ τοῖσιν ἄλλοισιν ὅσα χρόνια, καὶ γὰρ τοῖσιν <sup>6</sup>ἐνδοιαστοῖσιν ἐδεδαίωσαν ἔστι δ' οἶσι τῶν χρονίων οὐκ <sup>6</sup>ἐγένοντο, οἶον τοῖσι τὰς νεφριτικὰς ὀδύνας ἔχουσιν ἀτὰρ καὶ τοῖσιν ἄλλοισιν, οἶον δ ἄνθρωπος <sup>7</sup>ἐκεῖνος, πρὸς δν δ Κυνίσκος ἤγαγέ με.
- 11. Τοιν δουνέων καὶ ἐν πλευρῆσι καὶ ε στήθει καὶ τοῖσιν ἄλλοισι τὰς ὥρας, εἰ μέγα, διαφέρουσι, καταμαθητέον, ὅτι, ὅταν βέλτιον ἴσχωσιν, αὖτις κάκιον ἴσχουσιν οὐχ ἁμαρτάνοντες.

#### <sup>9</sup> ΤΜΗΜΑ ΟΓΔΟΟΝ.

- 1. Έν τῆσι 10 μαχρῆσι δυσεντερίησιν αἱ ἐποσιτίαι, κακὸν, ἄλλως τε καὶ ἢν ἐπιπυρεταίνωσιν.
  - 2. Τὰ περιμάδαρα έλκεα, κακοήθεα.

Pall. ἢν ἔγκατ. signifie: s'il y a un reliquat, la crise n'ayant pas été complète. Jean dit: si derelinquuntur, quidam librorum habent; quidam non habent. Similiter autem et spiritus, quidam librorum habent, quidam non habent. Et quidam si derelinquuntur, cum superiori construunt.... spiritus autem quidam cum si derelinquuntur construunt, quidam cum consequenti sermone; melius autem est cum consequenti. Je serais porté à croire que τὰ πνεύματα doit être construit avec ἢν ἔγκατ; voy. une phrase semblable Ép. vi, 2, 6. Toutefois, Galien in cit. De dyspn. ni, in fine, rapporte πνεύματα ἀσσημα. Linden a mis τὰ πνεύματα [τὰ ανχμηρὰ]; cela n'est appuyé sur rien et est en contradiction avec Galien.

\* Κακὰ CHK, Gal. in cit. De dyspn. III, in fine. - κακὰ τὰ ὅσημα Pall. - τοῖσιν D, Gal. ib. - ἐτόκησι G. - \* καὶ σπ. Pall. - καταστάσηος C. - \* τὸ σπ. C. - ἤρ Pall. - ἔαρ vulg. - ὅτ 'ἐν C. - ὁκόταν Pall. - ρύλλα σπ. Pall. - κωρώνης C. - ἵκελα vulg. - εἴκελα Pall. - εἴκελα C. - ἵκελλα H. - ἵκελλα DFIJK. - ὅμοιον τῶ ἤσιοδείω ἔπει FG. - ἔκελα signifie ici semblable non pour la forme, mais pour la longueur, comme le prouvent les vers d'Hésiode, Opera, 677, 78, 79, auxquels l'anteur hippocratique fait certainement allusion. - \* Post πλ. addunt φθινώδεις Pall.; [ἔρθινον] Lind. - ὁἰρῆς C, Pall. - διαμείνασα Pall. - ἄλλησιν, οι supra η C. - ὅσα χρ. οπ. Pall. - \* ἐμδικοτοῖσιν ὅσα χρόνια ἐδιδαίωσεν Pall. - \* ἐγένετο C. - ἐκρίνατι Pall. - νερρικὰς Codd., Ald. - \* ἐκ. οπ. C, Pall. - Μυρίσκος Pall., et it comm. Κυρίσκος. - lci s'arrète le comm. de Pall.; mais le texte hippo-

- 8. (Remarque sur la respiration.) La respiration obscure chez les phthisiques est mauvaise ainsi que chez les femmes qui ne font point d'enfants; et toutes les choses semblables de la même constitution.
- 9. (Saison mauvaise pour les phthisiques.) Pour les phthisiques l'automne est mauvais (Aph. 111, 10); mauvais aussi le printemps, quand les feuilles du figuier égalent en longueur les pattes de la corneille.
- 10. (Détails sur l'épidémie de toux à Périnthe. Ép. v1, 7, 1.) A Périnthe, au printemps, la plupart [des phthisiques allèrent mal]; ce qui y aida, ce fut une toux qui régna épidémiquement pendant l'hiver; il en fut de même pour les autres affections chroniques, elles devinrent confirmées chez ceux où elles étaient encore mal caractérisées (Ép. 1v, 49); mais il y eut des affections chroniques où cela ne se manifesta pas, par exemple chez les porteurs de douleurs rénales (Ép. 11, 2, 9), et même d'autres (Ép. 1v, 47), par exemple cet homme auprès de qui je fus amené par Cyniscus Ép. 1v, 53).
- 11. (Douleurs suivant les heures.) Dans les douleurs de côté, de poitrine ou d'autres parties, il faut observer, quant aux heures, si les malades présentent de grandes différences, parce que, après avoir été mieux, ils se trouvent de nouveau plus mal sans qu'il y ait faute commise (Aph. v1, 5).

#### HUITIÈME SECTION.

- 1. (Dysenterie.) Dans les longues dysenteries il est mauvais qu'il y ait anorexie, surtout s'il s'y joint de la fièvre (Aph. v1, 3).
- 2. (*Ulcères.*) Les ulcères autour desquels le poil tombe sont de mauvaise nature (Aph. vi, 4).

cratique, sans commentaire, il est vrai, continue à être donné. L'en rapporterai les variantes. —  $^{8}$  καὶ ἐν στήθεσι Pall. – ἔχωσιν Η. – αλτις C. – αλθις vulg. – ολθὲν ἐξαμαρτάνοντες C. —  $^{9}$  τ. δ. om. CFGHIK, Pall. – περί τῶν μακρῶν δυσεντεριῶν ἔπως ἀποσιτία κακὸν G. —  $^{10}$  μακροῖσι Κ. – κῆν C. – ἐπιπυρεταίνωσιν CD. – ἐπιπυρετήνωσιν vulg.

- 3. 1 'Οσφύν άλγέοντι, αναδρομή ές το πλευρόν και έκφύματα, α σήψ καλείται.
- 4. Τὰ  $^2$ νεφριτικά οὐκ εἰδον ύγιασθέντα ύπ $^3$  πεντήκοντα έτεα.
- 5. <sup>4</sup> Τὰ ἐν τοῖσιν ὕπνοισι παροξυνόμενα, καὶ ὅσοις ἄκρεα περιψύ-Χεται, καὶ ἡ γνώμη ταράσσεται, καὶ τἄλλα ὅσα περὶ ὕπνον τοιαῦτα, καὶ οἶσι τἀναντία.
- 6. <sup>5</sup> Θσησι μέν οὐδὲν ἔσω τοῦ τεταγμένου χρόνου, ἐκάστησι τὰ τικτόμενα ἀπόγονα γίνεται. <sup>4</sup> Τὰ ἐπιφαινόμενα ἐν υἶσι μησὶ γίνεται. <sup>7</sup> Οἱ πόνοι ἐν περιόδοισιν, <sup>8</sup> ὅτι ἐν ἐπτὰ κινέεται, ἐν τριπλασίη τελειοῦται, <sup>9</sup> καὶ ὅ τι ἐν ἐννέα κινεῖται, ἐν τριπλασίη τελειοῦται. <sup>10</sup> Καὶ ὅτι μετὰ γυναικεῖα τὰ δεξιὰ, τὰ δ' ἀριστερὰ, χάσκων, 
  <sup>11</sup> ὑγρότης διὰ τῶν ἀπιόντων, διαίτης ξηρότης. <sup>9</sup> Οτι <sup>12</sup> οὲ τὸ Φᾶσσον διακριθὲν, κινηθὲν, αὖτις αὕζεται βραδύτερον, ἐπὶ πλείονα <sup>13</sup> δὲ 
  χρόνον. Οἱ πόνοι, <sup>15</sup> τρίτω, πέμπτω, ἐδδόμω, <sup>16</sup> ἐνάτω μηνὶ; 
  <sup>16</sup> δευτέρω, <sup>17</sup> τετάρτω, <sup>18</sup> ἔντω.
- 7. Τὰ ἐχ <sup>19</sup> τοῦ σμικροῦ πινακιδίου <sup>20</sup> σκεπτέα. Δίαιτα γίνεται πλησμονῆ, κενώσει, βρωμάτων, πομάτων <sup>21</sup> μεταβολαὶ τουτέων, οἷα ἐξ οίων, ὡς ἔχει. "Οὸμαὶ τέρπουσαι, λυποῦται, πιμπλῶσαι, πειθόξ
- ' Όσούν D, Lind. δερύν vulg. έκθύματα Pall. ' νεφρικά Η. φρε-श्रास्थ्ये Codd. ap. Dietz. - Hic autem diversa dicitur, dit Jean, scriptura : quidam enim librorum habent nefreticas; quidam freneticas. - " y K. — 4 οι εν τ. δ. παροξυνόμενοι Pall. – άλλα Pall. – τὰ ἐναντία C. — 5 ἔσεν sine μέν Pall. - έτω Pall. - είτω vulg. - έκάστοισι, η supra οι C. - γίγνεται, ταύτησε pro έκ. Pall. - άγονα Codd., Ald. - γόνεμα sine γένεται Pall. --<sup>6</sup> τὰ ..... γίνεται om. (D, restit. al. manu) FGJK. — <sup>7</sup> οι πόνοι C, Pall., Lind. - ὑπόνοι (sic) Η. - ὑπόνοιαι valg. - 8 δ τι [γάρ] Lind. - τριπλασίησι D. - 9 καί ..... τελειούται om. C (D, restit. al. manu), Lind. - Jean fait remarquer qu'il faut multiplier par dix έπτὰ et ἐννέα; cela résulte de la comparaison du passage parallele, Ep. 11. - 10 xat om. C, Pall. - 1 πρὸς τὰ δεξιὰ, ή πρὸς ὰριστερὰ Pall. - τὰ δ. ή τὰ ὰρ. χάσχωσιν Lind. - χάσχων, o supra ω Κ. -- 11 ην ύγρ. η έκ. τ. άπ. Pall. - ξηρότης C., Pall. - ξηρής vulg. — 12 δε om. Pall. - αδτις C. - αδθις vulg. — 15 δε om. Pall. — 14 τρίτω, τετάρτω, εκτω, δηδόω pro τρίτω ..... έκτω Pall. — 15 ένν. GIII. – ένν. CF. - 16 β G. - 17 δ DG. - 18 ς DFGHI. - 19 τοῦ Codd., Ald., Frob., Pall. - τοῦ om. vulg. - μικροῦ C, Pall. - ἀρχή τοῦ ὀγδόου τμήματος Pall. - Incipit octava et ultima, Johannes, - La mention de la petite table est singulière ici. Nous apprenons par Galien De dyspn. u, 8, que les premier et troisième livre des Ép, avaient été dits livres De la petite table , τὰ ἐκ τοῦ μι-

#### HUITIÈME SECTION.

- 3. (*Phrase obscure*.) Une douleur existant aux lombes, métastase sur le côté; et éruptions qu'on nomme pourriture (Ép. 111, 7, t. III, p. 85).
- 4. (Des reins.) Je n'ai pas vu les affections rénules guérir au-delà de cinquante ans (Aph. vi, 6).
- 5. (Sommeil dans les maladies.) Cas où dans le sommeil il y a des redoublements, ceux où les extrémités se refroidissent, où l'intelligence se dérange, et symptômes semblables dans le sommeil; et cas où c'est le contraire (Aph. 11, 1 et 2).
- 6. (Des femmes grosses et du fætus. Ép. 11, 3, 17.) Les femmes à qui rien n'arrive dans les limites de l'époque régulière (le septième et le neuvième mois), celles-là mettent au monde des enfants viables. Considérous en quels mois les accidents surviennent. Les donleurs suivent les périodes; que le fœtus se meut en soixante-dix jours, est accompli en un nombre triple; qu'il se meut en quatre-vingt-dix jours, est accompli en un nombre triple. Qu'après l'évacuation menstruelle la matrice est béante ou à droite ou à ganche; humidité [connue] par ce qui s'excrète, régime sec. Que le fœtus [mâle], qui est formé et se meut le plus tôt, s'accroît d'un autre côté plus lentement, mais pendant plus longtemps (Ép. v1, 2, 25). Les souffrances sont au troisième mois, au cinquième, au septième, au neuvième, au deuxième, an quatrième, au sixième.
- 7. (Régime; odeurs; ouïe; langue; air; languee.) Les choses de la petite table . V. note 19), à considérer. Le régime consiste dans l'ingestion et l'évacuation des aliments, des poissons; changements de ces choses, quels ils sont, et quels

εσῦ πινακιδίου, parcequ'on les jugcait composés par Hippocrate lui-même. Comment donc une désignation pareille se trouve-t-elle dans le texte pême? Il est probable que c'est quelque annotation des critiques alexanirins qui de la marge aura passé dans le texte. V. sur la petite table. 1, p. 277. D'après Jean, quelques-uns rapportaient τὰ ἐχ τοῦ σμ. π. à e qui précède, et commençaient par σχεπτέχ la phrase suivante; d'autres apportaient σχεπτέχ à τὰ ἐχ τ. μ. πιν. et construisaient le tout avec ce ui suit. -- \*\* σχεπτέου Pall. - \*\* μεταθολή CHIK. - τουτέων Pall. - τούτων vulg. - ἐξ σίων οῖχ C. Pall. - ἔχοισεν Pall.

μεναι μεταδολαὶ, ἐξ οἴων οἴως ἔχουσιν. Τὰ ἐσπίπτοντα, ¹ἢ ἐξιόντα πνεύματα, ἢ καὶ σώματα. ἀΑκοαὶ κρείσσονες, ²αί οὲ λυποῦσαι. ³Καὶ γλώσσης, ἐξ οἴων οἶα προκαλέεται. ⁴ Πνεῦμα, τοσαύτη θερμότης, ψυχρότης, ⁵ παχύτης, λεπτότης, ξηρότης, ⁶ πεπληρωμένον, ¹ μεῖόν τε καὶ πλεῖον ³ ἀφ' ὧν αἱ μεταδολαὶ, οἶαι ἐξ οἴων, ὡς ἔχουσιν. Τὰ ἴσχοντα, ἢ ³ὁρμῶντα, ἢ ἐνισχόμενα. ¹ Λόγοι, σιγὴ, εἰπεῖν ἃ βούλεται ¹ λόγοι, οὖς λέγει, ἢ μέγα, ἢ πολλοὶ, ἀτρεκέες, ἢ πλαστοί.

- 8. Τὰ ἀπιόντα <sup>12</sup>εἰδέναι, ὅθεν ἤρξατο, <sup>13</sup> ἢ ὅκου ἐπαύσατο, ἢ <sup>13</sup> ὅσον διεσπατο, χρώματά τε, οἷσιν ἢ θερμότατα, ἢ άλμυρότατα, ἢ γλυκύτατα, ἢ λεπτότατα, ἢ παχύτατα, διμαλῶς ἢ ἀνωμάλως, τὸ σῶμα, τὸν χρόνον αἱ μεταβολαὶ, <sup>15</sup> οἷαι ἐξ οἴων ἔχουσιν. <sup>16</sup> Ἡρξατο ἔρυξιν, οὐκ ἐκράτησεν. Δάκρυα, <sup>17</sup> ἐκόντι, ἀέκοντι, πουλλὰ, δλίγα, θερμὰ, ψυχρὰ, πάχος, γεῦσις. <sup>18</sup> Πτύαλον αὐτόθεν ἀναχρεμπτόμενον, ἢ ἀναβήσσοντα, ἔμετος.
- 9. Ἡλίου θάλπος,  $^{19}$  ψῦχος, τέγζις, ξηρότης, μεταβολή  $^{20}$  διὰ οἶα, ἐξ οἴων, ἐς οῖα ἔχει. Πόνοι,ἀργίαι, ὕπνοι, ἀγρυπνίαι. Τὰ ἐν ὕπνω, ἐνύπνια, χοῖται, χαὶ  $^{21}$  ἐφ' οἶσι, χαὶ  $^{22}$  ὑφ' οἴων.

<sup>4</sup> Ante ή addit εἰσιόντα vulg. – εἰσ. om. C. – τὰ ἐσπ. ἡ εἰσιόντα [ἡ ἐξιόντα] Pall. - καὶ om. Pall. - 2 χείρονες pro αὶ δὲ λ. Pall. - 3 καὶ om. Pall. -Post γλ. addit γεύσιος Pall. - προκαλέεται C, Pall. - προσκ. vulg. - \* πνεύματα τος. Θερμότερα, ψυχρότερα, παχύτερα, λεπτότερα, ξηρότερα, ύγρότερα Κ. - πνεύμα τὸ ταύτη ( καύτη F) θερμότερον, ψυχρότερον, παχύτερον, λεπτότερον, ξηρότερον, ύγρότερον CFHI (Pall., sine ύγρ.). - \* ταχύτης D. - 6 πεπλ. om. Pall. - 2 λετόν τε και τέλειον Pall. - και τό πλ. vulg. - τό om. J. — \* έφ' Pall. – οξαι om., cum οΐως pro ώς Pall. — \* ἐνορμῶντα D, Gal. in cit., Introd., ιx - καὶ τὰ ἐνισχόμενα σώματα ἢ ἐνορμῶντα Pall. - Post ένισχ, addit σώματα vulg. - σώματα est nuisible au sens; il n'existait pas dans le texte que Jean avait sous les yeux, ni dans la citation de Galien. - 10 λόγοι, σιγή H, Pall. - λόγοισι, δεῖ (sic) G. - λόγοις, σιγή vulg. - μή είπεῖν Pall. -- 11 λόγοις οῖσι (οθς Pall. ) vulg. - μεγάλοι Pall. - πολλά D. - [ $\vec{\eta}$ ] ἀτρ. Lind.-  $\vec{\eta}$  πλαστοί om. K.—12 ίδρώς pro είδ. (C, in marg. είδ.), Pall. - οχόθεν Pall. - 13 καὶ δχου καὶ οἴσι διέσπαστο Pall. - ή (ή om. K.) δπη vulg.— '\*δοοις CHK.-δοοι DFGIJ.-καὶ χρώματα sine τε Pall.- ή θερμότατα ή άλμυρότατα ή γλυκύτατα ή λεπτότατα ή παχύτατα DFH. - ή θερμότητα ή άλμυρότητα ή γλυκύτητα, ή λεπτότητα (ήλεπτότητα, om. C)  $\vec{r}_i$  παχύτητα vulg. — 15 οΐων J. — 16 ήρξαντο C. – ήρατο Lind. – ήρξ. οπ. Pall. - ἔρυξι (sic) I, Pall. - Obtinuit et non obtinuit, dit Jean. Quidam hoc sic exponunt: si morbus obtineat aut natura. Et hic dicit: inspice si obtineat aut natura expurgatione: expurgatione dico aut vomitus aut per urinas aut per egestiones aut per sudores ; aut non obtinuit. Jean semles antécédents. Odenrs qui réjonissent, qui attristent, qui remplissent, qui obéissent; changements, de quels antécédents, comment ils se comportent. L'air ou les corps qui entrent ou qui sortent. Les choses perçues par l'ouïe, bonnes ou affligeantes. Et pour la langue, quelles substances elle appelle et après quelles substances. L'air, suivant la chaleur, le froid, l'état épais on ténu, la sécheresse, l'humidité, est plein à des degrés divers; d'où les changements, quels, de quels antécédents, comment ils se comportent. Le contenant, le mouvant, le contenu. Paroles, silence, dire ce qu'on veut; paroles prononcées, ou à haute voix, ou nombreuses, véridiques ou mensongères.

- 8. (Des excrétions.) Examiner les excrétions: d'où elles ont commencé, où elles ont cessé, les intervalles, les couleurs, les cas où elles étaient très-chaudes, très-salées, très-douces, très-ténues, très-épaisses, égales ou inégales, le corps, le temps; changements, quels et après quels antécédents. Éructation commencée, non achevée. Larmes, volontaires, involontaires (Ép. 1, t. II, p. 649; Ép. 1v, 46; Ép. vi, 1, 13; Aph. 1v, 52), abondantes, peu abondantes, chaudes, froides, consistance, goût. Grachats venant de la bouche ou de la poitrine, vomissement.
- 9. (Influences diverses.) Chalcur du soleil. froid, humectation, sécheresse; changement, par quels intermédiaires, de quels antécédents, à quel état. Exercices, repos, sommeil, veille. Les choses dans le sommeil, songes, conches, sur quoi et sous quoi.

ble avoir lu: ἐκράτησεν ἔρυξις ἢ οὐκ ἐκράτησεν. On a donné aussi à ἔρυξις dans les écrits hippocratiques le sens d'évacuation en général. — ¹¹ ἐκοντί Codd., Ald., Frob. – πουλὶὰ D. – ποιλὶὰ vulg. – παχέα Pall., Lind. – χεῦσεις Ald., Frob., et cod. unus ap. Foes. in notis. – γεὑσει Pall. – D'après Jean, γεῦσεις peut être rapporté aux larmes ou pris isolément. — ¹² πτύελον Pall. – αὐτόθεν CDHK, Pall. – αὐτόθε vulg. – ἀναβοσσόμενον Pall. – ὁ ἔμ. Pall. – D'après Jean, cela indique les crachats qui viennent ou de la houche, ou de la gorge, ou de l'estomac. — ¹² ὑῦχος Pall., Kühn. – ὑὐχος vuig. — ²² οἴα sine ὀιὰ Pall. – ở' pro διὰ C. – ὡς pro ἔς Pall. — ²¹ ἐν Codd.. Q΄, Pall. — ²² ἐγ' H, Pall.

- 10. ¹Τἀχ τῆς γνώμης, ξύννοια, αὐτὴ χαθ' ἐωυτὴν, ²γωρὶς τῶν ὀργάνων καὶ τῶν πρηγμάτων, ἄχθεται, καὶ ἢὸεται, καὶ φοδεῖται, καὶ θαρσέει, καὶ ἐλπίζει, ³καὶ ἀὸοζέει, οἶον ἡ Ἱπποθόου οἰχουρὸς, τῆς γνώμης αὐτῆς καθ' έωυτὴν ἐπίστημος ἐοῦσα τῶν ἐν τῆ νούσω ⁴ ἐπιγενομένων.
- 41. <sup>5</sup> Πλικίην μὴν ἡλίκος, καὶ ἡλικίην ἢ πρότερον ἢ ὕστερον τοῦ δέοντος, οἷον εἰ παρελύθη ἐν χειμῶνι καὶ γέροντι τὴν ἡλικίην ἢ νη-πίω καὶ θερίης, ἢ πρότερον ἢ ὕστερον τοῦ δέοντος, δδόντων ἐκθολαὶ, <sup>6</sup> τριχῶν φύσιες, γόνος, τὸ μᾶλλον καὶ ἦσσον, τριχῶν αὕξησις, παχυσμὸς, κρατυσμὸς, μινύθησις.
  - 12. Τὸ τ ζυγγενές, καὶ τὸ καθ' έαυτὸ, όσω μᾶλλον καὶ ἦσσον.
- 13. Τοῦ ἔτεος  $^8$  ή ὅρη, ἐν ἢ τὸ πρωϊαίτερον ἢ οὐιαίτερον,  $^9$  καὶ εἰ ἡ ιρη ἐγεγόνει ἔπομβρος ἢ  $^{10}$  αὐχμηρὰ, ψυχρὰ  $^{11}$  ἢ θερμὰ, νήνεμος  $^{12}$  ἢ  $^{13}$  ἐπάνεμος, καὶ οἴων ἀνέμων, τῆς ιρης ἐν ἀρχῷ, ἢ μέση, ἢ ἐσχάτη, ἢ  $^{14}$  διὰ παντὸς, παροιγομένης ἢ παρεούσης.
- 14. 15 ΦΩρη τῆς νούσου, ὁ χρόνος, τὰ ἐπιγινόμενα, αὶ περίοδοι, καὶ τῶν περίοδων αἱ 16 μείζονες, καὶ ¹ταἱ διὰ πλείονος, 16 αἱ ἐπιδόσιες, καὶ τῆς ἄλλης νούσου ἐπίδοσις, ἡ χάλασις, ἡ ἀκμὴ, 19 καὶ τὸ μᾶλλον καὶ τὸ ἦσσον ἀποτελέουσα, καὶ ὅτε, καὶ ὁποίως, καὶ ἐν οἴη ὥρη καὶ ἡλικίη.
- 15. Τῶν <sup>20</sup> ἐπιὸημεουσέων νούσων οἱ τρόποι, καὶ εἴ τις τῶν <sup>21</sup> ἀρχομένων ἄρξαιτο ἀνήμετος, οἶον <sup>22</sup> εἰ πιόντες τι, κατισχόντες ἢ βραχὸ καθαιρόμενοι.

' Τάκ Pall. - καὶ pro τὰκ vulg. - λύπη αὐτήν pro αὐτή Pall. - αὐτή Ald., Frob. - έωυτήν C, Lind. - έαυτήν vulg. - 2 άνευ Pall. - καί om. Pall. άρχεται C. — 5 τε καὶ Pall. - Post αδ. addit δοξάζει Pall. - ή om. Pall. οίχουρός C, Pall. - ή κούρος vulg. - καθ' αύτης Pall. - ἐπίσημος Κ. - 4 ἐπιγιν. C. - γεγν. Pall. - 5 ήλικίην μέν ήλικος (sic) και ήλικίην ή πρ. C. - ήλικίην ( πλικίη sine μέν Pall.) ήλικίης ( ήλίκος D, mut. al. manu in ήλικίης, FHIK) καὶ (καὶ om. Pall.) ή πρ. vulg. - οἰονεί. C. - 6 τρυχῶν φύσηες C. - 7 ξυγκενές C. - καθεαυτό FlJ. - καί δτω Pall. - δσον CJ. - \* ή G, Frob. - τό Pall. - τε καί pro τὸ vulg. - πρωταίτερον Pall., Lind. - πρωττέρον vulg. δβιαίτερον Η, Pall. - δβαίτερον Lind. - δβίτερον vulg. - δβέτερον D. - "καί εὶ ή ώρη εγ. Pall. – ή (ή DFHIK) ώρη εν ή εγ. vulg. — 10 αθχμούς C. — \*1 ή om. C. — 12 καί pro ή Pall. — 15 ανήνεμος C, Pall. - Ante τής addit τα επιγυγνόμενα, ή όμβρος, ή αύχμος, ή ψύχος, ή θέρμη Pall. - Ceci est une glose passée de la marge dans le texte. — 14 διαπαντός FGIJ. - ( ξ Pall. ) παροιχομένη ή παρεούτα C, Pall. — 15 ώρη om. Pall. - νούσου CDH, Pall., Lind. - voros vulg. - έπιγεν. FlJ, Ald. - 16 αί [διά] μείζονος Lind. - 17 εί C. - αί Ald. - πιείουες sine αί διά Pall. - 18 αί om. Pall. - έπιδό-

#### BUILDINE SECTION.

- 10. (Du sens intérieur dans les meladies., Ce qui vient du sens intérieur, conscience; par lui-même, sans les organes et les objets, il s'afflige, se réjouit, s'effraie, s'encourage, espère, méprise, par exemple la femme de charge d'Hippothoüs, qui, par le seul sens intérieur, connut les incidents de sa maladie.
- 11. (De l'age.) Quel est l'age du sujet, et, quant à l'âge, si plus tôt ou plus tard que ce n'est la règle, par exemple une paralysie en hiver chez un vieillard ou en été chez un enfant; plus tôt ou plus tard que ce n'est la règle, érnption des dents, naissance des poils, sperme, le plus, le moins, accroissement des poils, épaississement du corps, vigueur, diminution.
- 12. (Idiopathie et hétéropathie.) Ce qui est par assimité et ce qui est par soi-mème, combien plus ou moins.
- 13. (Des saisons.) La saison de l'année dans laquelle il y a anticipation ou retardement; et si la saison a été pluvieuse ou sèche, froide ou chaude, venteuse ou calme, quels vents, au début de la saison, au milieu, à la fin, dans tout le cours, précédente ou actuelle.
- 14. (Stades de la maladie. Ép. 11, 1, 6; Ép. 1v, 46.) Époque de la maladie, durée, incidents, les périodes, et des périodes les plus grandes, et celles qui ont les plus grands intervalles, les augments, l'augment de la maladie tout entière, la rémission, le summum, produisant des effets plus ou moins considérables, et quand et comment, et en quelle saison et à quel âge.
- 15. (Maladies régnantes. Ép. 1v., 46.) Le génie des maladies régnantes; et si au début la tendance au vomissement est nulle, par exemple les malades prenant quelque breuvage le gardent ou ne sont que peu évacués.

σηςς C. - νούσου DFHIJK. Ald., Frob., Lind. - νοσου vulg. - καί η τ. κ. ν. έπ. om. Pall. - Post χάλκεις addit και της χαλάσιος Pall. - 10 Ante. κεί addit έν οΐσιν. οῦ Pall. - ἀποτελούσκι Pall. - όκοις Pall. - 20 ἐπιδημιουσέων vulg. - νούσων CD, Pall., Lind. - νόσων vulg. - 21 πυρεττόντων ἄρξηται ἀνέμετος Pall. - ἄρξετκι C. - 22 ἢ vulg. - Il faut lire ει. - Ante κατ. addunt ἢ CDFGHJK, Lind.

- 16. Πυρετώβεες ίσως οι  $^1$  έκλευκοι,  $\tilde{\omega}$ ν καὶ χείλεα, οιος  $\delta$  τρόπος,  $^2$ οι χρόνοι.
- 17. <sup>3</sup> Το σῶμα ἔργον ἐς τὴν σχέψιν ἄγειν, ὄψις, ἀχοὴ, <sup>4</sup> ρίς, άφὴ, γλῶσσα, λογισμός.
- 18. δ Καταμανθάνειν τὰ ἐν τοῖσι βλεφάροισι τοῖς ἄνω καταλειπόμενα οἰδήματα, τῶν δ ἄλλων περιισγναινομένων, ὑποστροραί· δ ἐν ἄκρῳ ὑπέρυθρα σκληρὰ, καὶ πάνυ τούτοισι, γλίσγρα, καὶ ἀνιστάμενα, καὶ δ ἐνεχόμενα ἐν τούτοισιν, οἶον Φαρσάλῳ Πολυμήδει. Τὰ δ καταββηγνύμενα οἰδήματα, ἢ πελιώματα, ἢ ἐπ' ὀφθαλμήσιν ἢ ἔλκεσιν, ἄλλα γάρ· 10 τὰ ἐκ τῶν φυμάτων καὶ ἐμπυημάτων καταφερόμενα.
- 19. 11 °Οτι σημεῖον ἀμφὶ ἀμητὸν, στρόφοι περὶ τὸν ὁμφαλὸν καὶ 12 δούναι ἔστιν ὅτ' ἀπὸ πράσων, ἀτὰρ καὶ 13 ἀπὸ σκορόδων τούτοισιν ὕστερον. Έρυσίπελάς 14 τ' ἐστὶν οἶσιν απὸ τραχήλου, καὶ περὶ ταῦτα ἐν προσώποι ἐκρίνετο· τὰ μέλανα, καὶ οἶσι 15 τράχηλοι, κακὰ, καὶ 16 εἰ φλύκταιναι, κακὰ, καὶ οἶσι 17 ταρακτικά.
- 1 Εχγλευχοιών pro έχλ. ών C. και τά pro ών και Pall. 2 και ο χρόνος Pall. - εργον πάν το σώμα ες τ. σκ. άγει Pall. - το σ. [καί] έρ. Lind. - α)γέειν Codd, Ald. - D'après Jean, on donnait deux sens à cette phrase: 1º le médecin soumet le corps du malade à l'examen; 2º le médecin emploie son propre corps, la vue, l'ouie, etc., à l'examen du malade. -\* γεύσις, άγη, ρίς pro ρ. ά. γλ. Pall. — 5 καταμανθάνει Codd., Ald., Frob. Pall. - Avec cette leçon le verbe est rapporté à ce qui précède. - 6 7 âv [ δε ] Lind. - περιισχν. Codd., Ald., Pall., Lind. - περισχν. vulg. - ' εν άκρω ο σιν ύπ. σκλ. κ. π. τουτέσισιν αλσχρά καλ ένιστάμενα καλ ένισχόμενα, οίου Φαραάλω και Πολυμήδει Pall. — 8 άνεχόμενα C. – οίου [έν] Lind. – πολυμήδει Codd. - πολυμήδα vulg. — \* καταρηγν. C. - πελιδνώματα Pall. - εν δοθαλμίζουν Pall. - επ' δοθαλμίαις vulg. - άλλά Kühn - Les traducteurs traduisent comme s'il y avait αλλά; cependant ἄλλα est la leçon des mss. et des imprimés, excepté Kühn. Cette phrase est très-obscure; j'ai cru y apercevoir un sens en mettant après yap un point qui n'est pas dans vulg. - 10 τὰ ἐκ om. Pall. - φυμάτων Codd., Pall. - φυημάτων vulg. έμπύων Pall. - τὰ φερόμενα pro καταφ. Pall. -- 11 ὅτι om. Lind. - ἀμφίδμητον vulg. - αφίδμητον DFGIJ. - αμγί αμητον Pall. - αμγιμήτριον Lind. -On litdans le Gl. de Galien: ἀμριμήτριον σημείον, sie nominavit in secundo (1. sexto) de morbis popularibus quod affectionum vulvæ significativum est. Jean a lu ἀμφὶ ἀμητὸν, ce qu'il rend par quotiens messis fit in æstate. Cornarius et Grimm ont adopté cette leçon et traduit vers le temps de la moisson; peut-être ont ils raison, et peut-être ἀμριμήτριον, conservé par le

- 16. (Des individus à peau blanche.) Fièvre sans doute chez les individus très-blancs, dont les lèvres [se gercent]; le mode, le temps (Ép. 11, 1, 10).
- 17. (Examen des malades.) Il importe de soumettre le corps à l'examen : vue, ouïe, odorat, toucher, intelligence.
- 18. (S'agit-il ici des intumescences que des guérisons apparentes d'hydropisies laissent aux paupières, particulièrement dans la maladie de Bright?) Examiner les gonflements laissés dans les paupières supérieures; le reste s'étant détuméné, récidives; les bords étant un peu rouges et durs, récidives surtout dans ces cas; humeurs visqueuses, et celles qui se soulèvent et celles qui sont retenues, comme chez Polymède à Pharsale. Les tuméfactions ou les lividités qui font éruption dans les ophthalmies ou dans les ulcérations [des yeux], car elles sont autres [que les tuméfactions signalées plus haut]; les humeurs versées par les abcès et les suppurations.
- 19. (Note très-obscure sur des maladies qui paraissent avoir régné dans l'été.) Signe, vers l'époque de la moisson, tranchées autour de l'ombilic, et douleurs causées parsois par des porreaux, et aussi par l'ail, plus tard par ce légume. Et l'érysipèle chez quelques-uns provenait du cou; et vers ce temps, cela se jugeait au visage; la teinte noire, et ceux chez qui le col [s'affectait], mauvais; mauvais aussi quand il y avait des phlyctènes et des dérangements du ventre.
- Gl. de Gal., est-il une variante que donnaient certains exemplaires. Tout cela est tellement obscur, qu'on ne sait à quoi se décider; cependant, si on adopte, ce que j'ai fait, le dernier sens, on se rendra moins difficilement compte de τ' qui commence la phrase suivante, et de περὶ ταῦτα qui paraît se rapporter à une époque indiquée préalablement. 1º δοῦν. FGIJ, Frob.— Ante ἔστιν addit ἐρνσίπελας Lind. ὅτ' om. Codd. οἴσιν pro ὅτ' Pall. 1³ ἀπὸ om. C, Pall. σαρρόδου Pall. τούτσις C. τούτσυ Pall. 1⁴ τ' om. Pall. ἐρ. τ' om. Lind. καὶ ..... τράχιλοι, κακὰ om. Κ. Απε περὶ addit τῶν Pall. τὰ μέλανα καὶ οἴσι φλύκτ. κακὸν καὶ οἴσι τρ , κακὸν, καὶ οἴτι ταρ. Pall. 1⁴ τὰραχήλου Lind. 1⁴ καὶ ..... κακὰ om., restit. in marg. C. ρλυκταίναι DK. φλεκταίναι (sic) FGIJ. 1² παραπλικτικὰ H.

- 20. Ὁ μελαγχολικὸς ¹ὁ ᾿Αδείμαντος ἀπὸ πεπλίων πλειόνων ἤμεσέ ποτε μέλανα, ἄλλοτε ἀπὸ κρομμύων.
- 21. <sup>2</sup>Οί πυρετοὶ, ἐν οἶσιν ἐφελχοῦται χείλεα, ἴσως διαλείποντες, καὶ τριταίοισι ψύζιες, οί ἐὲ περιχαέες αὐτίκα πρὸς τὴν χεῖρα λυόμενοι αὶεί.
- 22. 3 Οδον ενεστιν έν τοδοιν άρθροιοι, σκεπτέρν ήρα οδα έμε...
- 23. \*Εθος δέ, ξξ οδίων ύγια(γομεν, διαίτηση, σαέπηση, πόνοισιν: ϋπνοισιν, άφροδισίοισι, γνώμη.
- 24. <sup>8</sup> Πρὸς τὰς νούσους, ἀπὸ τίνων τίνα σχήματα, ἐφ' οῦς τόπους <sup>9</sup> ἐτράποντο, ἤρζαντο, παρῆσαν, ἐπαύσαντο. Έν οἶσιν ἀκρατὴς <sup>7</sup> φοδερός. Τὰ ἐναντία ἐν τῆ νούσφ διαιτήματα. Τὸ <sup>8</sup> εὐφορον, τὸ δύσφορον.
- 25. Λί δίαιται, <sup>9</sup> όσον γνῶναι, [μή] ἐξειδῆσαι, <sup>10</sup> ζυμφοραὶ γὰρ πολλαί.
- 26. Άγαθοϊσι δὲ ἰητροϊσιν, αί 11 διμοιότητες πλάνας καὶ ἀπορίας, ἀλλὰ τἀναντία, ἡ πρόφασις, οἵη· ὅτι χαλεπόν ἐστιν ἐκλογίσασθαι εἰδότα τὰς δὸοὺς, 12 οἵον εἰ φοζὸς, 13 εἰ σιμὸς, εἰ ὑπόξυρος, 14 εἰ
- 1 O em. Pall. Αδείμαντος Pall. Αδάμαντος vulg. άλλοτε δε Pall. κρομίων  $G_* = 2$  τμήμα η  $D_*$  δύδοου  $Q'_* = 2$  ελκούται  $Pall_* = 3$  εκλείποντες  $G_* = 2$ διαλιπόντες vulg. - Post διαλ. addit μέν vulg. - φύξηες C. - αίει Codd., Ald., Frob., Lind. - asi vulg. - 3 olov sore to so Pall. - 7 pa (sic) C. μη έκπυούται Pall. - έκπυούνται C. - έμπυούνται, κ supra μ Η. - έμποιούνται FGIJ. - Jean traduit: qualis est in articulis, videndum; incisionem non experiaris, si non in saniem sunt. Ce qui suppose un texte dissérent. -<sup>4</sup> ων CDFHIK, Pall. - ἀφροδισίησι D. — \* πρός Pall. - ὅπως pro π. vulg. νούσους Codd., Pall., Lind. - νόσους vulg. - τίνων C, Pall. - τινών vulg. τίνα CHIK, Pall. - τινά vulg. - Jean, et après lui les traducteurs latins donnent à σχήματα le sens de types. — 6 ετρ. om. Pall. - ἄρξαντο Pall. -κοχουτο vulg. — D'après Jean, φοθερός a ici le sens de terrendus; Foes l'a suivi et a mis : in quibusnam incontinenti metum injicere oporteat. Cornarius, au contraire, a pris pobepòs dans le sens de timendus. -\* έφορον (sic) C. — \* όκοσοισι γνώναι, ούκ έξειδυζαι Pall. - έξοιδήσαι DK. - D'après Jean, des exemplaires n'avaient pas μή; et dès-lors le sens était facile et clair : quant au régime, connaître tout ce qu'il y a à savoir. Mais d'autres exemplaires avaient pá; ce dont on donnait deux interprétations: 1º un médecin, venant chez un malade, entend, dans sa maison, des paroles relatives à des projets mystérienx, il ne doit pas en parler; 2º un homme menacé se dit malade; le médecin le visite, ne le tronve pas

- 20. (Cas particulier sans actail.) Adimante le mélancolique vomit des matières noires tautôt à l'aide d'une forte dose d'euphorbia peplis L., tantôt à l'aide d'oignons.
- 21. (Note très-courte sur les fièvres.) Les fièvres dans lesquelles les lèvres s'exulcèrent, sont probablement intermitlentes; et refroidissements au troisième jour; celles qui sont immédiatement ardentes cèdent toujours à la main (Ép. v1, 1, 14).
- 22. (Du liquide dans les articulations.) Il faut examiner quel liquide est dans les articulations; est-ce qu'elles ne suppurent pas?
- 23. (De l'hygiène.) L'habitude pour les choses qui entretiennent la santé: le régime, le couvert, l'exercice, le sommeil, le coït, le moral.
- 24. (Très-brèves remarques sur les maladies.) Quant aux maladies, les attitudes qu'elles ont déterminées, lieux vers lesquels elles se sont tournées, où elles ont commencé, ont été présentes, ont cessé. Cas où il fant faire peur à un malade qui n'est pas maître de lui. Les régimes contraires dans la maladie. Bien supporter, mal supporter.
- 25. (Du régime.) Le régime, savoir tout ce qui est à connaître, car les accidents sont nombreux.
- 26. (Difficulté de se faire une idée de la maladie. Comp. Fp. vi, 3, 12.) Même pour les bons médecins, les ressemblances amènent des méprises et des embarras; c'est le contraire pour la cause, [rechercher] quelle elle est. Qu'il est difficile de déterminer avec connaissance les voies; par exemple, si le sujet a la tête en pointe, ou le nez camus ou aquilin, s'il est

malade, néanmoins il ne doit pas déclarer ce qui en est. Cornarius, suivi par l'oes, a mis: nam non nosse, multarum calamitatum res est, supposant un texte comme ceci: μὴ γὰρ ἐξ., ξυμφ. π. Quant à moi, prolitant du dire de Jean sur l'omission de μὴ dans certains exemplaires, j'ai mis cette négation entre crochets. — 10 ξ. C, Lind. – σ. vulg. — 11 ὁμοιόταται J. – οἴο (sic) DIK. – σῖη om. Pall., Lind. – οἴο ὅτι χ. Διπό. – οἴο ὁτι εἰοότι χ. ἐστιν ἐκλ. τὰς ὁ. Pall. — 12 οἰονεί C. — 13 ἢ Pall. – σημὸς Κ. – ৷ Ἡ Pall. – ὑπόξυρος Dl'I. – ὑπόξηρος vulg. (υ supra η C). — 14 εἰ om. C. – ৷ Ἡ Pall.

χολώδης, ουσήμετος, <sup>1</sup>χολώδης μέλας, νέος, εἰκῆ βεδιωκώς, ἄμα ταῦτα πρὸς ἄλληλα ζυνομολογήσασθαι <sup>2</sup>γαλεπόν.

- 27.  $^{\tau}\Omega$  τὸ συρίγγιον,  $^{s}$  ἐπανεβρήγνυτο, βηχίκ ἐχώλυε διαμένειν.
- 28.  $^{5}$  $\Omega$  δ λοβός τοῦ ήπατος  $^{4}$  επεπτύχθη, διέσεισα, εξαίρνης δ πόνος επαύσατο.
- 29. Σάτυρος, εν δ Θάσω, παρωνύμιον εκκλεῖτο γρυπαλώπης, περί έτεα εων δ πέντε καὶ εἴκοσιν, εξωνείρωσσε πλεονκκις προήει οὰ αὐτῷ, καὶ τοὶ ἡμέρης πλεονάκις γενόμενος οὲ περὶ ἔτεα τριήκοντα, φθινώδης εγένετο, καὶ ἀπέθανεν.
- 30. 'Εν 8 δὲ Ἀδοήροις ὁ παλαιστροφύλας, ὁ Κλεισθένεος λεγόμενος, παλαίσας πλείω πρὸς ἰσχυρότερον καὶ πεσών ἐπὶ κεφαλὴν, ἀπελθών, ἔπιε ψυχρὸν ὕὸωρ πουλύ· μετὰ ο δὲ ταῦτα, ἐκείνης τῆς νυκτὸς, ἀγρυπνίη, δυσφορίη, ἀκρεα ψυχρά. Τῆ το δὲ ὑστεραίη, εἰσῆλθον εἰς οἶκον, καὶ τῆ κοιλίη, βαλάνου προστεθείσης, οὸχ ὑπῆλθεν, οὐρησε δὲ σμικρὸν, πρότερον το οὐρὰκει · ἐς νύκτα ἐλούσατο · οὐρὰν ἦσσον ἐγρυπνίη καὶ δυσφορίη, παρέκρουσεν. Ἰοντι δὲ τριταίω, κατάψυζις ἀκρέων · ἐκθερικανθεὶς ἵὸρωσε, πιὼν δὲ μελίκρητον ἀπέθανε τριταίος.
  - 31. 13 Οξ μελαγγολικοί και 14 έπιλημπτικοί εξωθασι γίνεσθαι ώς έπι
- \* Χολ. μέλ. om. Pall. εἰκά Ι. \* Ante χ. addit καξ ἐπὶ τὸ μᾶλλον καὶ κόστον Pall. - 3 επανερράγνουτο DGIJ. - μή διαμένειν Pall. - J'ai mis après συρύγγιον une virgule, que vulg. n'a pas. Cette ponetuation et la traduction que j'ai suivie sont justifiées par le passage parallele Ép. vn. -\* ἀπ. Pall. - ἐπεπύχθη CK. - ἐπεχύχθη, in marg. γέγρ. καὶ ἐπεπτύχθη J. έπεχοθη D (1, supra lin έπεπτύχθη). - ὑπέσεισα Pall. - ἐπαύσατο (sic) pro ό π. ¿. G. - D'après Jean, Galien d sait dans son comm., qu'on ne savait si l'accident était arrivé dans une lutte ou dans une chute d'un lieu élevé et que sans doute il s'agissait du lobe droit du foie. - 8 θάσσω GK. - παρωνύμιον CH. - παρωνόμιον vulg. - παρωνυμέρν Pall. - χουσαλώπης D. -τρυπαλώπεξ in Cold. Dietzii. - M. Rosenbaum (ib. p. 232) croit que ce surnom, comme certains autres (V. p. 84, n. 11), désigne quelque habitude de débauche. Jean en donne cette explication : grypolopex autem dicebatur, aut quia grypum habebat nasum, id est curvum, aut quia subtiles habebat armos et angusta ea quæ sunt circa thoracem, sicut vulpes. — ε καί κ Κ. - έξωνείρωσε CD, Pall. - πολλάκις Pall. — τ δι' om. Pall. - πολλάκις ή πλεονάκις Pall. - τριήκοντα Η. - τριάκ. vulg. - λ FGIK. -\* δέ om. C, Pall. - Κλειτθένεος Pall. - και σθενεός (σθένεος C) vulg. - γενόμενος pro λ. C. Pall. - ἐπελθών C. - πολύ Η - καὶ πουλύ Pall - 9 δε om. Pall. -10 δ' Codd., Ald. - δοσέρη Pall. - εἰσηλθον Pall. - εἰσηλθεν vulg. - εἰς οίχοι

bilieux, vomissant difficilement, atrabilaire, jeune, ayant vécu sans règle, il est difficile de faire concorder en même temps toutes ces données les unes avec les autres.

- 27. (Observation incomplète, donnée avec détail Ép. v11, 117.) Chez l'individu qui avait une fistule, [l'intestin] faisait issue, la toux l'empèchait de demeurer en place.
- 28. (Je ne puis me faire une idée de l'affection dont il s'agit ici; quant au moyen employé, voy. le § III de l'Argument d'Ép. vII.) Chez celui qui eut le lobe du foie replié, je pratiquai la succussion, aussitôt la douleur cessa.
- 29. (Pertes séminales.) Satyre, à Thasos, avait le surnom de Grypalopex; vers l'âge de vingt-cinq ans il cut de fréquentes pollutions nocturnes; souvent aussi il éprouvait des pertes, même pendant le jour; vers trente ans il tomba en consomption et mourut.
- 30. (Maladie mortelle qui vint sans doute de ce que le sujet but beaucoup d'eau froide après un violent exercice.) A Abdère, le gardien de la palestre, dit l'homme de Clisthène, ayant lutté beaucoup avec un homme plus fort et étant tombé sur la tête, s'en alla et but une grande quantité d'eau froide; après cela, la nuit même qui suivit, insonnie, malaise, extrémités froides. Le lendemain, j'allai chez lui; un suppositoire fut mis, mais n'amena point de selle; le malade urina un peu; auparavant il n'avait pas uriné; vers la nuit il prit un bain; l'insomnie et le malaise ne furent pas moindres; délire. Le troisième jour, grand refroidissement des extrémités; réchauffé, il sua; ayant bu de l'hydromel, il mourut le troisième jour.
- 31. (Rapport entre l'épilepsie et la mélancolie.) Les mélancoliques deviennent d'ordinaire épileptiques, et les épilepti-

om. Pall.  $-\tau \tilde{\eta}$  κοιλίη om. Pall. - Jean signale les deux leçons, εἰσῆλθον et εἰσῆλθεν.  $-^{14}$  Ante οὐδ. addunt δὲ C; δ' Pall. - νῦκτα I. - χόσον om. C.  $-^{12}$  ἀπ' ἄκρων Pall. -δὲ om. C, Pall.  $-^{13}$  οί  $\mu$ . ἐπίληπτοι καὶ οἱ ἐπίληπτοι μελ. εἰώθασι γέγν. ὡς ὲ.  $\tau$ . π. Pall.  $-^{14}$  ἐπίληπτικοὶ CHK, Gal. in cit. De lon. affect., III, G. - ἐπιπληκτικοὶ DQ'. - ἐπὶ τὸ πουλύ C. - ἐπιτοπολύ vulg. - ἐπιτοπουλύ DFHIJK. - γέγνεσθαι ὡς ἐπὶ πολύ Gal. ib.

### SIXIEME LIVRE DES ÉPIDÉMIES?

τὸ πουλυ, καὶ οἱ ¹ἐπίλημπτοι, μελαγχολικοί· τουτέων οὲ ἐκάτερον μᾶλλον γίνεται, ἐφ' ὁπότερα ἄν ῥέψη τὸ ἀρρώστημα, ἢν μὲν ἐς τὸ ²σῶμα, ἐπίλημπτοι, ³ἢν δὲ ἐπὶ τὴν διάνοιαν, μελαγγολικοί.

32. Ἐν Ἀδδήροις Φαέθουσα ή Πυθέου γυνὴ ὁ οἰχουρὸς, ἐπίτοχος ἐοῦσα τοῦ ἔμπροσθεν χρόνου, τοῦ εοὲ ἀνδρὸς αὐτῆς φυγόντος, τὰ γυναιχεῖα ἀπελήφθη χρόνον πουλύν · μετὰ δὲ, ἐς ἄρθρα πόνοι καὶ ἐρυθήματα · τούτων εοὲ ζυμβάντων, τό τε σῶμα ἠνδρώθη, καὶ ἐδασύνθη πάντα, καὶ πώγωνα ἔφυσε, καὶ φωνὴ τρηγέη ἐγενήθη, καὶ πάντα πραγματευσαμένων ἡμῶν ὅσα ἦν πρὸς τὸ τὰ γυναικεῖα κατασπάσαι, οὐκ ἦλθεν, ἀλλ' ἀπέθανεν, οὐ πουλὺν μετέπειτα χρόνον βιώσασα. Ξυνέδη δὲ καὶ ε Ναννοῖ τῆ εΓοργίππου γυναικὶ ἐν Θάσω τωὐτό εδόκει δὲ πᾶσι τοῖσιν ἐητροῖσιν, οἷοι κάγὼ ἐνέτυχον, μία ἐλπὶς εἶναι 10 τοῦ γυναιχωθῆναι, εὶ τὰ κατὰ φύσιν ἔλθοι ἀλλὰ καὶ ταύτη οὐκ ἠδυνήθη, πάντα ποιούντων, 11 ἐπελθεῖν, ἀλλ' ἐτελεύτησεν οὐ βραδώς.

1 Επίληπτοι CDHK. - επιληπτικοί Gal. ib. - τουτέων Pall. - τούτων vulg. - δ' Gal. ib. - ὁπότερον Gal. ib. - ὁἐψη G, Pall., Gal. ib., Lind. - ῥεύση vulg. τουτο το vulg. - τούτο om. C, Pall., Gal. ib. - 2αζμα L. - επίληπτοι CHK, Gal. ib.  $-i\pi i i \pi \pi \pi \pi i$  D.  $-i\pi i i \pi \pi \pi i \pi i$  Pall.  $-i i i \pi C. -i i$  vulg. -i i C. -i i Gal. il. - 4 οίχουρός C, Pall. - οίχουρος H. - η χούρος vulg. - 5 δέ om. Pall. φυγόντος C, Pall. - φυλάττοντος DFGHIJK, Ald., Frob. - φυγαδεύοντος valg. - φυγαδ. est une conjecture de Cornarius, adoptée par Foes, très-bonne, sans doute, mais qui doit le céder a çυγέντος donné par un mss. - ἀπελείρθη DFGJK. — 6 δε om. D. — 7 πώγωνας C. - τρηχέη Codd. - τρηχείη vulg. - τρ. καί σκληρά Pall. - ἐγένετο G. - κατασπάσαι Pall., Kühn. - κατασπάσαι vulg. – πουλύν Η , Lind. – πολύν vulg. — \* ναννύη CK. – ναννυίη DFGHIJ. - zagyot Pall. - yapustą vulg. - Nasyo est un nom gree, tressemblable par l'iotacisme, quand il est au datif, à plusieurs de nos variantes. — 9 Στοργίππου Pall. - τωθτό Pall. - τώθτον C. - το αθτό vulg. - εδόκη Ald., Frob. - τοῖς C. -- 10 τοῦ G (D, in marg. οδ) FGHJL, Pall. - οῦ Ald., Frob. - ώς vulg. - πυσύντων C. - 11 απ. Κ. - γενέτθαι C., Pall. - Post βρ. addit γενομένη επίληπτος Pall. - τέλος επιδημιών 5 I.

#### HUITIUME SECTION.

ques mélancoliques; de ces deux états, ce qui détermine l'un de préférence, c'est la direction que prend la maladie : si elle se porte sur le corps, épilepsie; si sur l'intelligence, mélancolie.

32. (Deux observations de femmes qui prirent l'apparence virile à la suite de la suppression des règles.) A Abdère, Phaéthuse, la femme de charge de Pythéas, avait eu des enfants auparavant; mais, son mari s'étant enfni, les règles se supprimèrent pendant longtemps; à la suite, douleurs et rougenrs aux articulations; cela étant ainsi, le corps prit l'apparence virile, cette femme devint velue partout, il lui poussa de la barbe, la voix contracta de la rudesse; et, malgré tout ce que nous pûmes faire pour rappeler les règles, elles ne vinrent pas; cette femme mourut an bout d'un temps qui ne sut pas Il en arriva autant à Nanno, femme de Gorgippe, à Thasos; d'après tous les médecins que je rencontrai, la seule espérance de voir reparaître les attributs de la femme était dans le retour des règles; mais chez elle aussi, malgré tout ce qu'on fit, elles ne purent venir; cette semme ne tarda pas à succomber.

FIN DU SIXIÈME LIVRE DES ÉPIDÉMIES.

## ΕΠΙΔΗΜΙΩΝ ΤΟ ΕΒΔΟΜΟΝ.

# SEPTIÈME LIVRE DES ÉPIDÉMIES.

#### ARGUMENT.

I. Le septième livre est plein d'observations très-bien rédigées. Les commentateurs anciens, Galien du moins, n'en ont pas senti tout le mérite, et ils ont tourné leurs efforts vers l'explication de notes très-abrégées et généralement obscures dans le deuxième et dans le sixième livres. Ils se sont même accordés, à ce qu'il paraît, à regarder le septième comme étant tout à fait indigne d'Hippocrate. Cette opinion, naturellement, s'est propagée aux commentateurs modernes. Quant à moi, je ne la partage nullement. Les histoires y sont d'ordinaire plus détaillées que dans les autres livres des Épidémies, et plusieurs sont fort intéressantes. C'est, dans la collection bippocratique, le livre excellent pour les observations particulières: il l'emporte de beaucoup sur le quatrième, qui n'est qu'un recueil de notes très-décousues, très-brèves et très-imparsaitement rédigées; il l'emporte aussi sur le deuxième et le sixième livre, quant aux histoires de malades qui, dans ees deux livres, sont tracées avec moins de netteté et d'une main moins ferme; il l'emporte aussi sur le cinquième, qui a cependant des qualités remarquables à cet égard; il l'emporte enfin sur le premier et le troisième pour le soin avec lequel les dissérents symptômes sont notés. Mais il a de moins que le deuxième et le sixième de notables descriptions générales comme celles de la luxation spontance des vertèbres cervicales et de la toux épidémique de Périnthe, et de moins que le premier et le troisième des tableaux sur l'influence des constitutions atmosphériques. Ce qui le caractérise, c'est d'être un recueil de saits particuliers, supérieur à tout ce que l'antiquité nons a laissé, et dont l'équivalent ne se rencontre que très-loin dans les temps modernes.

II. En exemple de l'attention de l'auteur à noter les phénomènes offerts par les malades, je citerai ce cri particulier que les modernes ont signalé comme un symptôme des affections cérébrales et qu'on a désigné sous le nom de cri hydrencéphalique. Le paragraphe 35 contient plusieurs observations de lésions des os du crâne, lésions qui amenèrent de la fièvre, la séparation des parties molles, la lividité de l'os, des vomissements, des accidents convulsifs et des paralysies du côté opposé au mal. Quelques-uns de ces malades furent même trépanés. L'auteur remarque qu'ils poussèrent des cris, et ce cri est désigné par l'épithète de κλαγγώδης; on a là un exemple de l'exactitude que les Hippocratiques apportaient à l'examen de leurs malades.

III. Dans l'Observation 49e, qui se trouve aussi Ép. v, 103, il est parlé d'une femme qui fut secouée dans l'accouchement; ce qui cut pour elle des suites fâcheuses. On pourrait eroire qu'il s'agit ici d'une succussion accidentelle; il n'en est rien; la succussion était une pratique de l'obstétrique des anciens, ainsi que le prouve ce passage-ci du livre deuxième Des muladies des femmes : « Moven de saire sortir l'arrière-saix : saisir la femme par dessous les aisselles et la secouer fortement4. » On voit donc que cette semme sut victime d'un procédé auquel on avait recours pour procurer, en certains cas, l'expulsion du délivre. Au reste, cette pratique de la succussion n'était pas bornée aux accouchements ; elle est indiquée aussi Ép. vi, 8, 28, pour une affection du foie, affection dont les termes de l'auteur ne me donnent aucune idée claire; dans ce cas la succussion fut efficace. Elle était encore mise en usage pour la luxation des vertèbres en arrière, Hippocrate la

<sup>&#</sup>x27; Ετερου Ικβόλιου ύπο τάς μασχάλας λαδών σείειν Ισχυρώς.

décrit longuement (Des articulations, t. IV, § 42, 43 et 44); et, bien qu'il ne lui accorde pas une très-grande confiance, cependant il se croit obligé de donner des détails sur ce procédé, qui, à ce qu'il paraît, avait des partisans. Il est utile de remarquer que cette mention de la succussion dans l'acconchement Ep. v et vn, et le conseil d'y recourir, qu'on trouve dans le deuxième livre Des maladies des femmes, constituent un fait de plus à ajonter à tous ceux qui démontrent les rapports des différents ouvrages hippocratiques. Évidemment ces écrits ont été composés dans un même milieu médical.

De cette pratique violente de la succussion on peut rapprocher la pression exercée sur le ventre avec les mains qu'employaient les Hippocratiques et dont Praxagore s'est servi après cux; voyez l'Argument de Ép. 11, § I.

1V. On rencontre à diverses reprises dans les observations cette expression : le malade fut refroidi, κατεψύχθη. Elle indique d'ordinaire le passage de la chaleur fébrile à la fraîcheur naturelle de la peau. C'est un phénomène très-remarquable dans les fièvres rémittentes et pseudo-continues que ces alternatives d'une peau brûlante et d'une peau fraîche. A chaque instant dans les observations de M. Twining (Clinical illustrations, etc., t. II, chapitres de la fièvre continue et de la fièvre rémittente), on rencontre une expression analogue : le malade était tout à fait frais : he was quite cool. C'est l'équivalent du κατεψύχθη des Hippocratiques.

Dans le septième livre, il est fait plusieurs fois mention de battements des veines aux tempes comme d'un phénomène digne d'être relaté. La congestion céphalique est encore en effet un symptôme des fièvres rémittentes et pseudo-continues. « La circonstance la plus remarquable dans la fièvre rémittente, dit M. Twining, ibid., t. II, p. 296, c'est nou le degré considérable, mais la nature temporaire de l'afflux du sang vers la tête. » L'auteur anglais note la chaleur de la tête dont la persistance, même à un léger degré, indique souvent le retour d'un nouvel accès. La chaleur de la tête notée par Twining et

les battements des tempes notés par les Hippocratiques sont des symptòmes de même ordre.

Quand on voit les Hippocratiques ne faire auenne mention de l'exploration générale du pouls, mais noter avec soin les pulsations particulières observées aux tempes, on peut penser qu'on a là les premiers essais de la sphygmologie, qui a été développée un peu plus tard par Praxagore, par Ægimius et par Hérophile; voyez au reste sur ce point d'histoire médicale t. I, p. 225-230.

V. Le septième livre (et ponr cela aussi, il mérite d'ètre consulté) a des rapports notables avec deux autres ouvrages de la collection hippocratique, à savoir : le Pronostic et le premier Prorthétique. Rien de plus différent l'un de l'autre que ces deux écrits. Autant le premier est d'une rédaction achevée, autant le second est d'un style négligé, incorrect et obscur; autant le premier est une composition de tous points terminée, autant le second offre le caractère de notes décousues. Et pourtant le septième livre tient d'une saçon non méconnaissable à l'un et à l'autre. Ainsi, pour le Pronostic, je signalerai : Observation 11°, urine telle que l'urine qui est toujours mauvaise chez les enfants, ce qui se rapporte à Pronostic, 12: « Les urines les plus mauvaises pour les cufants, ce sont les urines aqueuses; Observation 93e: (il s'agit d'un empyème) le pus fit éruption le quarantième jour après le début de la maladie; or, il est dit, Pronostic, 15, que les suppurations de poitrine font éruption au vingtième, au trentième, au quarantième jour, et quelques-unes même au soixantième; Observation 84e: le malade est dit avoir le corps souple, ύγρός; cette expression particulière est celle qui est employée Pronostic, 3. Pour le premier Prorrhétique : il est dit Observation 11e : des mouvements agiterent la tête, κεφαλήν υπέσειεν; le même symptôme est noté dans les mêmes termes, Prorrhétique 1, 143: τὰ σείοντα κεφαλήν. Mais ce qui est surtout caractéristique, ee sont plusieurs observations, § 112, toutes relatives à des affections cérébrales accompagnées d'urines hérissées, davéa, urines que l'auteur déclare être un indice très-exact de céphalalgie, de

convulsion et de grand danger. Or, ces urines hérissées, avec cette expression métaphorique si singulière, se trouvent *Pror-rhétique* 1, 95. Que sont ces urines hérissées? si de la phrase d'Ép. v11 où elles sont données comme un indice de céphalalgie, on rapproche l'Apli. IV, 70, où il est dit: « Ceux qui dans les fièvres rendent des urines troubles, jumenteuses, out ou auront de la céphalalgie, » on sera porté à penser que les urines hérissées ne sont pas autre chose que les urines troubles et jumenteuses.

VI. Dans l'Observation 52° il est parlé de deux enfants qui succombèrent et qui, entre autres accidents, offrirent le phénomène suivant ainsi représenté par l'auteur : « A la mort la suture de la tête devint extrêmement creuse; pendant sa vie, l'enfant portait continuellement la main au bregma, surtout vers la fin, cependant il ne souffrait pas de la tête. » Que fautil entendre par cet enfoncement de la suture du crâne? cela me paraît fort obscur. Toutefois cette obscrvation n'est peutêtre pas sans quelque analogie avec une maladie qui vient tout récemment d'être décrite par M. le docteur Elsæsser sous le nom de ramollissement de l'occiput ou craniotabes : « Le crâne ainsi altéré, est-il dit dans l'analyse du livre de M. Etsæsser, donnée dans les Archives générales de médecine, mars 1845, p. 346, est mon et se conpe facilement; les os ont perilu leur structure compacte, sont plus mous, plus volumineux, plus flexibles et semblables à du tissu spongieux; ils n'ont plus l'aspect lisse et la texture fibreuse; ils sont poreux et rudes au toucher. A la partie postérieure du crâne on observe divers points au niveau desquels le tissu osseux est très-aminci et très-raréfié et peut même manquer entièrement. Ces points correspondent le plus souvent aux os pariétaux, ou à l'os occipital, on même au voisinage de la suture lambdoïde. Les os du crâne sont alors flexibles et élastiques comme du parchemin; et, lorsqu'on couche l'enfant sur un corps dur, le crâne se déprime de quelques lignes. » Il n'est pas impossible que l'auteur hippocratique ait observé sur ses deux petits malades quelque affection de ce genre.

VII. A diverses reprises j'ai pensé que le septième livre contenait des observations appartenant à l'épidémie de Périnthe (Ép. vi, 7, 1). Voici les cas qui ont excité ces soupçons dans mon esprit: 1º Les Observations 12º, 13º, 14º, 15º, 16º, 17° et 23° pourraient être des exemples de ces péripucumonies qui régénèrent pendant l'épidémie; ce qui m'a fait songer à ce rapprochement, c'est que les péripheumonies susdites sont loin d'être franches et offrent des particularités, dont j'accuserais, dans mon hypothèse, la constitution épidémique; 2º En lisant les Observations 18º et 28º j'ai pensé à des angines de la même épidémie, conduit à cela par la mention qui y est faite de douleurs aux membres; en esset, les douleurs et les dépâts aux membres ont été caractéristiques dans l'épidémie de Périnthe; 3º Les Observations 56° et 57° ne sont pas sans analogie avec les otites mentionnées Ép. tv. 52, et qui appartiennent à l'épidémie en question; 4º Enfin, les bronchites avec fièvre et où la toux dure quarante jours (Observations 58° et 59°), tournent l'esprit du même côté.

S'il en était ainsi, les ramifications de cette épidémie dans les livres hippocratiques seraient encore plus étendues que je ne l'ai indiqué dans l'Argument du sixième livre; et le septième serait plus étroitement uni aux denxième, quatrième et sixième que, sans cela, il ne paraît l'être. Je me borne tontefois à appeler sur ce point l'attention du lecteur, les rapprochements que je signale étant restés pour moi à l'état de simples soupçons.

## ΕΠΙΔΗΜΙΩΝ ΤΟ ΕΒΔΟΜΟΝ.

1. Μετὰ 1 χύνα οἱ πυρετοὶ ἐγένοντο ἱδρώδεες, καὶ οὐ περιεψύγοντο παντάπασι μετά τὸν ίδοῶτα: πάλιν δὲ ἐπεθερμαίνοντο, καὶ μακοοί επιειχώς, καὶ δύσκριτοι, καὶ οὐ πάνυ διψώδεες δλίγοισιν εν έπτὰ καὶ έννέα ἐπαύοντο, ἄλλοις ² ἕνδεκα, καὶ ³ τεσσαρεσκαίδεκα, 4καὶ έπτακαίδεκα, καὶ εἰκοσιδύω. 5 Πολυκράτει πυρετός, καὶ τὰ τοῦ ίδριώτος οξα λελδαμιαι, σμο δαδησχού καθαδοις καιώ αδουδή ελένειο. εκαί τὰ τοῦ πυρετοῦ οὕτως ήπια, ὡς ἄὸηλα καταστῆναι, πλὴν ἐν κροτάφοισιν καὶ τὰ ἱδρώτια πρὸς δείλην, περὶ κεφαλήν, τράχηλον, στήθεα, εἶτ' αὖτις καὶ ἐς ὅλην κοιλίην, καὶ πάλιν ἐπεθερμαίνετο. Περὶ δὲ 8 τὰς δώδεκα καὶ 9 τὰς τεσσαρεσκαίδεκα ἐπέτεινεν δ πυρετός· καὶ 10 ύπογωρήσιες βραγέαι. 11 δυφήμασι δέ μετά την κάθαρσιν έγρήσατο. Περὶ δὲ τὰς πεντεκαίδεκα, ἀλγήματα γαστρός κατὰ σπλῆνα καὶ κενεώνα ἀριστερόν· θερμών 12 προσθέσιες ἦσσον ἢ ψυγρών 13 ζυνέφερον . κλύσματι μαλθακώ χρησαμένω έληξεν ή όδύνη . τὸ αὐτὸ δὲ καί Κλεοχύδει 14 ζυνήνεγκε πρός δδύνην δικοίως έγουσαν καὶ εν πυρετώ. Περί δε έχχαιδεκάτην 15 ήπιώτεραι αί θέρμαι έδόχεον εἶναι καὶ ὑποχωρήσιες αχρήτου χολης, καὶ ἡ διάνοια θρασυτέρη πνεῦμα 16 δὲ μέτριον, έστι δ' ότε καὶ άλες έλκύσας πάλιν άθρόον έζέπνει, ώσπερ ὑπ' άψυγίης, ἢ ώς ἂν οιὰ πνίγους πορευθείς ἐν σχιἢ χαθεζόμενός 17 τις

¹ Κύνα DFK, Lind., Kühn. - κῦνα vulg. - περιεψύχωντο IJK. - ² ἔνδεκα J. - ένδέκα C. - ια vulg. - ένδεκάτη Lind. - Post ένδ. addit καὶ ιδ vulg. - ιδ om. Codd., Lind. - \* τεσσαρεσκαίδεκα CJ. - ιδ vulg. - τεσσαρεσκαιδεκάτη Lind. - \* καὶ ἐπτακαιδεκάτη Lind. - καὶ εἰκοσιδύο καὶ ἐς ἐπτακαίδεκα J. καὶ εἰς δευτέρην καὶ εἰκοστὴν καὶ ἐς έπτὰ καὶ ἐς δέκα  $C_*$  – καὶ εἰς κ $\delta$  καὶ (εἰς I) έπτακαίδενα FHI. – καὶ κό καὶ εἰς έπτακαίδεκα DK (G,  $\zeta$ ). – καὶ  $\iota \zeta$  vulg. - Il faut ajouter le vingtdeuxième jour comme l'indique l'Observation 2, in fine. — \* πουλ.  $C_*$  – πολυκράτη  $K_*$  – ο πολυκράτου (sic) π.  $D_*$  – σγοδρή  $C_*$  – σρόορα vulg.-xxi (ή DHK, ή J) εγέν. vulg.-xxì om. C, Lind.- οχαὶ τὰ CH, Lind. - κατά vulg. - ήπια CH. - ἡπία vulg. - ἡπία DFGIJK, Ald. - καταστήσαι vulg. -καταστ. om. C. - Je pense qu'il faut lire καταστήγαι. - 7 èni, al. manu περί  $K_* - \alpha \delta \tau \iota_5 C_* - \alpha \delta \theta \iota_5 vulg.$  — \*  $\tau \dot{\alpha}$  CFHI. – δώδεκα C, Lind. –  $\iota \delta$  vulg. — \*  $\tau \dot{\alpha}$ 5 om. C. - τὰ FIII, Ald. - τεσταρεσκαιδέκα C, Lind. - ιδ vulg. - 10 καὶ [αί] Lind. - 11 βοφ. C. - πεντεκαίδεκα CJ, Lind. - ιε vulg. - 19 προσθέσιες DFIIK. - προσθέσηες C. - προσθέσεις Lind. - προσθέσις (sic) Frob. - πρόσθεσις vulg. — 13 σ. C. - Je regarde το αθτό.... πυρετώ comme une parenthèse.

## SEPTIÈME LIVRE DES ÉPIDÉMIES.

1. (Fièvres sudorales régnantes; cas de Polycrate. Ep. v. 73.) Après la canicule les fièvres devinrent sudorales; après la sucur il n'y avait pas de refroidissement complet; puis la chaleur reprenait; les fièvres étaient passablement longues, de solution difficile, et ne causaient pas beaucoup de soif, chez peu elles cessèrent en sept et en neuf jours, chez d'autres elles furent jugées le ouze, le quatorze, le dix-sept, et le vingt-deux. Polycrate fut pris de fièvre et eut les sueurs comme elles out été décrites; un pargatif procura des évacuations très-abondantes; la sièvre était tellement faible qu'elle ne domait aucun signe, si ce n'est aux tempes ; petites sueurs, vers le soir, autour de la tête, du cou, de la poitrine, puis sur tout le ventre ; et de nouveau la chaleur reprit. Vers le douzième et le quatorzième jours la fièvre devenait plus intense; petites selles; il avait, après la purgation, usé de décoctions d'orge. Vers le quinzième, douleur dans le ventre, à la rate et au flanc ganche; les applications chaudes soulageaient moins que les froides ; après un lavement émollient la douleur cessa ; le même moyen fut utile aussi à Cléocides contre une douleur semblable et avec sièvre. Le seizième jour, la chaleur parut être plus modérée; évacuations, par le bas, de bile intempérée; le ton est plus décidé; respiration modérée; parfois faisant une forte inspiration, le malade expirait l'air précipitamment comme dans une syncope, ou comme si, après avoir marché à

Ce qui paraît le démontrer, c'est la série des jours (le dernier jour avant la mention de Cléocydes est le quinzième, et le premier après est le scixième), et le fait que, dans l'Observation de Pythodore, la respiration de ce malade est comparée à celle de Polycrate; or, il n'est parlé de la respiration de Polycrate, qu'après le passage relatif a Cléocydes. — 14 σ. C. – καὶ ἐν πυρετοῦ (πυρετοῦ DFGRIJK) vulg. – ἐκκαισεκάτην C, Liud. – ἐκκαισεκάτην J, – το vulg. – 18 χπ. DFGRIJK, Ald., Frob. — 16 δὲ om. C. — 17 ὅστις vulg. – Il faut lire τις; ος provient de la répétition fautive de ος, finale du mot précident.

αναπνεύσειεν. Τη 1 οὲ οὖν ἐπτακαιδεκάτη, ἑσπέρης, ἀνακαθεζόμενος ἐς δίφρον ἢψύχησε, καὶ ἄφωνος πουλὺν χρόνον καὶ ἀναίσθητος ἔκειτο: μελικρήτου μόγις κατεδέζατο, ξυντείνων τὰς ἐν τῷ τραχήλω εἶνας, ὡς κατεξηρασμένης τῆς φάρυγγος, καὶ τῆς πάσης ἀδυναμίης παρεούσης: μόγις ³γοῦν ἐντὸς ἑωυτοῦ ἐγένετο, καὶ αὶ θέρμαι ἢπιώτεραι μετὰ ταῦτα: ἐπαύσατο δευτέρη καὶ εἰκοστῆ.

2. Πυθοδώρω περί τὸν αὐτὸν χρόνον, πυρετὸς ξυνεχής. 'Ογδοαίω ίδρως εγένετο, καὶ πάλιν έπεθέρμηνε. <sup>4</sup> Δεκάτη, πάλιν ίδρως. <sup>5</sup> Δωδεκάτη, εβρύφησε χυλοῦ καὶ μέχρι 6 τεσσαρεσκαιδεκάτης άδηλος ἦν, ἐν κροτάφοισι δὲ <sup>7</sup> ἐνῆν· ἄδιψος δέ· καὶ αὐτὸς ἑωυτῷ ὑγιής ἐδόκεεν εἶναι : ίδρῶτες ἐγίνοντο ἐκάστης ἡμέρης. 8 Πεντεκαιδεκάτη, ζωμίον νεοσσοῦ ρυφῶν, ήμεσε χολήν καὶ κοιλίη κάτω ἐξεταράχθη καὶδ πυρετὸς παρωξύνθη, πάλιν έληξεν· καὶ ίδρῶτες <sup>9</sup> ἐγένοντο πουλλοί· καὶ τὸ σῶμα πᾶν, περιεψυγμένον, πλήν κροτάφων σφυγμός οὐκ 10 ἔλιπεν, ἐδόκεε δὲ κοπάσαι δλίγον γρόνον, ώς δόξαι ἐπιθερμαίνειν. Τετάρτη καὶ εἰκοστῆ, ήδη ἀπογευομένω σιτίων συχνάς ήμέρας, καὶ ἀριστήσαντι, πουλὺς ἦν δ πυρετός καὶ πρὸς τὴν ἐσπέρην, παραλήρησις, προσιόντι ἄμα 11 τῷ ὕπνῳ. είγε γοῦν ήδη, ξυνεγής καὶ ἰσγυρός. 12 ότε μεν μίην, ότε δε δύο νύκτας άγρυπνος, τὸν δὲ λοιπὸν ἄπαντα χρόνον κατακορὴς ὕπνος, ἐγείρεινἔργον, καὶ 13 παραλήρησις ἐν τῷ ὕπνῳ, καὶ εἴ ποτε ἐζ ὕπνου ἐγερθείη, 14 μόγις έντὸς έωυτοῦ κόιψος καὶ τὸ πνεῦμα μέτριον, τοιοῦτον 15 δὲ ἐνίοτε, οίον 16 Πολυκράτει γλώσσα ούκ άγρως. Μετά δὲ 17 έδδομην τῆς ύποστροφίζς χυλοί προσεφέροντο. Μετὰ δὲ 18 τεσσαρεσκαιδεκάτην σιτίον: περί τὰς πρώτας έπτὰ, ἐρυγμοί· καὶ ἀπήμει ἔστιν ὅτε μετὰ <sup>19</sup> τοῦ

<sup>&#</sup>x27;Δ' Codd. - έπταχαιδεκάτη CJ, Lind. - ιζ vulg. - ἀνακαθ. C. - καθ. vulg. - μελίκρητον Κ. - μόλις Η. - ² ἴνας ΗΚ. - κατεξηραφ. FI. - κατεξηραφμ. C. - κατεξηραφ. vulg. - ⁵ δ' σῦν C. - ἡπ. DFGIJK, Ald. - μεταταῦτα ΗΚ. - εἰκοστῆ δευτέρη D. - ⁴ δεκάτη CD, Lind. - ι vulg. - ε δωδεκάτη CJ, Lind. - ι ε vulg. - ὲ δωδεκάτη CJ, Lind. - ιδ vulg. - ἐρύφ. vulg. - χυλοῦ CH. - χυλοῦ vulg. - τεσσαρεσκαιδεκάτης Lind. - ιδ vulg. - ἀδολος C. - ⁻ ἐνῆν CHΙΚ. - ζη vulg. - ἐσόκει ὑγιἡς G. - ε ἐ ν δὲ τῆ υνι C. - πεντεκαιδεκάτη CJ, Lind. - ιε vulg. - ρορῶν C. - ε ἐγέν. CHΙJ. - ἐγίν. vulg. - πουλλοὶ DH. - πολλοὶ vulg. - ἐν δὲ τῆ υνι C. - πεντεκαιδεκάτη CJ, Lind. - ιδ vulg. - ἐν δὲ ειπεν D. - ἐδόκει Vulg. - κοπάσαι FIJ. - κοπιάσαι Lind. - δδξαι Codd. - δδόχ vulg. - τετάρτη καὶ εἰκοστῆ C, Lind. - εἰκοστῆ τετάρτη J. - κὸ vulg. - ἀπογευσκμένω C. - ὰπαγορευομένω (D, mut. al. manu in ὰπογ.) L. - πουλὸς CDHIK, Lind. - πολὸς vulg. - ¹¹ τῶ Cll. - καὶ pro τῷ vulg. - ο ο το C. - ¹² καὶ ἐτὰ Codd. (C, δτε). - μίην C. - μίαν vulg. - ἐγείρει GHJΚ.

une chalcur étouffante, on respirait assis à l'ombre. Le dixseptième, au soir, placé sur le siège il cut une faiblesse, et resta longtemps gisant privé de voix et de sentiment; il avala avec peine de l'hydromel, contractant les fibres du cou, vu que le gosier était desséché, et que l'adynamie la plus complète était présente; il revint donc à lui avec peine; les chaleurs fébriles étaient plus modérées après cela; la maladie cessa le vingt-deuxième jour.

2. (Fièvres sudorales régnantes; cas de Pythodore.) Chez Pythodore, vers le même temps, fièvre continue. Le huitième jour il survint de la sueur, puis la chaleur reprit. Le dixième, sueur derechef. Le douzième, il prit de la décoction d'orge passée. Jusqu'au quatorzième la fièvre était obseure, mais elle se manifestait aux tempes; point de soif; quant à lui, il se croyait guéri; des sueurs survenaient chaque jour Le quinzième, buvant un bonillon de poulet, il vomit de la bile; le ventre se dérangea; la fièvre eut une exacerbation, puis s'apaisa; des sueurs abondantes survinrent; tout le corps était très-refroidi, excepté aux tempes; le battement ne cessa pas; il semblait se ralentir un pen de temps, quand il y avait apparence de réchauffement. Le vingt-quatrième, ayant depuis plusieurs jours pris quelques aliments, il cut, après le repas du matin, beaucoup de sièvre; vers le soir, délire, et plus tard avec le sommeil. Dès lors la fièvre fut continue et intense; insomnie tantot pendant une nuit, tantôt pendant deux nuits [de suite]; tout le reste du temps, sommeil profond, peine à le réveiller, délire dans le sommeil; et quand il venait à s'éveiller de ce sommeil, il n'avait guère ses idées à lui; point de soif; respiration modérée, telle parsois que chez Polycrate (Ép. v11, 1); la langue n'était pas de mauvaise couleur. Après le septième

<sup>-</sup>  $^{45}$  παράκρουσμα, παραλήρησες in marg. Q'. —  $^{44}$  μόλες H. - ἐντὸς C. - αὐτὸς pro ἐντὸς vulg. —  $^{45}$  δ' C. —  $^{46}$  πουλ. CFIJ, Ald., Frob. —  $^{47}$  ζ HK. —  $^{48}$  τεσσαρεσκαιδεκάτην CJ, Lind. —  $^{46}$  vulg. - ἐερνημεί Vulg. —  $^{49}$  τοῦ Codd., Ald., Frob. — τοῦ oin. vulg.

ποτοῦ ὑπόχολον ἀνευ ἀσης, ἔως κάτω ἐλύθη ἡ κοιλίη. Ἡδρῶτες, εξ οῦ ὑπέστρεψεν, ἔξέλιπον, εὶ μή τις, ὅσον ὡς σημεῖον, περὶ μέτωπον · γλῶσσα ἐκ τοῦ ὕπνου, εὶ μὴ διακλύσκιτο, ὑπότραυλος ὑπὸ ξηρότητος, καὶ ρήγματα περὶ αὐτὴν ἐλκέων, καὶ ἐν Χείλει τῷ κάτω, καὶ παρὰ οδόντας · ¹ σμικραὶ ὑποχωρήσιες, περὶ πεντεκαιδεκάτην, ὡς ὑπέστρεψε, πυκνότεραι καὶ γλοιώδεες, τὸ ἀπὸ τῶν σιὸίων ἔπαυτεν αὐτάς οῦρα, οἶα τὰ πολυχρόνια. Ἡπὸ δὲ τὸν τελευταῖον χρόνον, ἄλγημα στήθεος καταπίνοντι τὸ ποτὸν, καὶ ἡ χεὶρ ἐπὶ τῷ στήθει, κύμινον καὶ ἀλὸν ρυφαίνοντι κατέστη · ἡ γλῶσσα ὸὲ, τὸ μαννῶδες ξυνήνεγκεν. ³ Πεντηκοστῆ ἀπὸ τῆς ⁴ πρώτης, περὶ ἀρκτοῦρον, ἱδρώτια κατ' ολίγον χρόνον πάνυ. Πρώτη καὶ ὅ πεντηκοστῆ ἐχάλασε, καὶ δευτέρη οὐκ ἔτι ἔλαδεν.

3. Ὁ Ἐρατολάου περὶ <sup>6</sup>φθινοπωρινὴν ἰσημερίην δυσεντερικὸς ἐγένετο, καὶ πυρετὸς εἰχε, τὰ ὑποχωρήματα ἦν χολώδεα, λεπτὰ, πουλλὰ, καὶ ὑφαιμα μετρίως, ἡ δὲ δὸύνη τῆς γαστρὸς σφοδρή. <sup>7</sup> Ορροποτήσαντι δὲ καὶ γαλακτοποτήσαντι ἐν γάλακτι πεπυρωμένιμ, μετριώτερα ἐγένετο τὰ ἀλγήματα καὶ <sup>8</sup>τὰ ὑφαιμα τὰ δὲ χολώδεα παρηκολούθει· καὶ ἀναστάσιες πυκναὶ, <sup>9</sup> ἀπονώτεραι. Τὸ δὲ πυρέτιων τοῦς ἐβρωστέοντι καὶ τοῖσι πολλοῖσιν <sup>10</sup> δλως μὴ ἔχειν διὰ παντὸς τοῦ κρότες τὰς πρώτας πέντε ἢ ἔξ ἡμέρας, οῦτως ἄὸγλος ἦν· καὶ γλῶσσα ὑπὸ ξηρότητος ὑπότραυ-

 $<sup>^{1}</sup>$  Sμ. C. – μ. vulg. – πεντεκαεδεκάτην CJ, Lind. – ιε vulg. – γλοιώδεες D. - γλιώδεες Η. - γλυώδεες vulg. - ίλυώδεες (L, aut λυγώδεες, sic), Lind. σιτίων Lind. - " ώωῦ (sic) C. - ρυμφαίνοντι C. - ρυμφάνοντι Κ. - ρυφάνοιτι DFGI, Frob. - γλώσση C. - μαννώδες H. - μανώδες vulg. - Foes, dans sa traduction, lit μανώδες (lingua laxitatem pertulit), mais dans son OEc. il lit μαννώθες, qui est la vraie leçon. V. aussi Ep. vn, 47. — 3 πεντηχοστή Codd., Lind. - ν valg. - \* πρώτης Codd. - πεντηχοστής pro πρ. Lind - α valg. - ίδρατιον C. - δερύν D, Lind. - δερύν vulg. - βραχύ C. - βραγχέα (sic) D.περιέψοχε C.— " πεντηχοστή Codd. - πεντεχοστή Lind .- ν vulg. - εχάλασσε C. - θευτέρη CDFGIII - β valg. - έτι Codd. - έτι om. valg. - έλάλει Κ. -6 φθενοπωρενήν DK. - φθενοπωρένην vulg. - εγένετο G. - πουλλά FGHIJK. πολλά vulg. — τόροποτίσαντι C. - δρφοπτήσαντι, emend. al. manu D. γάλα πεπυρωμένω πιόντι pro γ. έν γ. π. C. - έγένοντο C. — 8 τὰ Codd., Ald., Frob. - τὰ ont. vulg. - παρηχολούθη C. - ο καὶ ἀπ. vulg. - καὶ om. C. - 32 om. CFGIK. - 70 mup. 3' 23. Ald. - 10 32 31. C. - 30x C. - 31xmxxτος DHIK. - πέντε & Codd., Lind. - πέντε & om. valg.

jour de la récidive, de la décoction d'orge passée sut donnée; après le quatorzième, des aliments. Pendant les sept premiers jours, renvois, et parfois vomissement, avec la boisson, sans nausée, de matières un peu bilieuses, jusqu'à ce que le ventre se sût ouvert par le bas. Les sueurs, depuis la récidive, avaient cessé, si ce n'est un peu vers le front, comme pour donner signe; la langue, après le sommeil, si on ne la nettoyait pas, était un peu bégayante à cause de la séchcresse; des fissures ulcéreuses s'y voyaient ainsi qu'à la lèvre inférieure et près des dents; selles petites, vers le quinzième jour de la récidive, fréquentes et visqueuses; la boisson de grenade les sit resser. Urines telles que dans les affections de longue durée. Vers la fin, douleur de la poitrine pendant la déglutition des boissons; la main sur la poitrine; le malade prenant du rumin et uu œuf, cela se calma. Quant à la langue, la composition avec la poudre d'encens fut utile. Le cinquantième, à compter du premier, vers le lever d'Arcturus, petites sucurs de peu de durée aux lombes et à la poitrinc; le corps se refroidit beaucoup, excepté aux tempes, pendant très-peu de temps. Le cinquante-et-unième, rémission; le cinquanteeuxième la fièvre ne reprit plus.

3. (Dyssenterie.) Le fils d'Ératolaüs, vers l'équinoxe d'auomne, devint dyssentérique, avec fièvre; les déjections étaient ilieuses, ténues, abondantes et un peu sanguinolentes; la louleur du ventre était violente. Par l'usage du petit lait et lu lait chaud, les douleurs et les déjections sanguinolentes evinrent plus modérées; mais les déjections bilieuses peristèrent; présentations sur le siège, fréquentes, moins pénilles. La fièvre paraissait au malade et à la plupart ne plus xister du tout après les cinq ou six premiers jours, tant elle tait obscure; mais il y avait des battements aux tempes; la ingue était un peu bégayante à cause de la sécheresse; soif rédiocre; insomnie; il prenaît déjà des décoctions d'orge et u vin. Étant vers le quatorzième jour, il se forma deux parodes; et des deux côtés ees tumeurs dures et crues disparu-

λος καὶ διψώδης μετρίως, καὶ ἄγρυπνος τρυγήμασι δὲ ήδη ἐγρῆτο καὶ οίνοισιν. Περὶ 1 τεσσαρεσκαίδεκα ἐόντος ἡμέρας ἤδη, ἐγένετο τὰ παρ' οὖς ἐν μέρει, καὶ ² παρ' ἐκάτερον σκληρὰ καὶ ἄπεπτα πάντα ἐμωλύνθη, δουνώδεα δέ μετρίως. Ούχ ἀποληγόντων δέ τῶν ὑπογωρημάτων, χαταγόλων τε διὰ παντὸς ἐόντων, ³ τὴν ἐν τῷ ἀλεύρω βοτάνην ρυφέοντι, μετριώτερα τὰ χολώδεα καὶ τὰ άλγήματα \* ἐγένετο μέχρι τινός γρόνου, ύγρα δε πουλλά πολλάχις και απόσιτος σφόδρα, καὶ μετὰ πάσης ἀνάγκης προσδεγόμενος τὰ δὲ τῆς θέρμης καὶ γλώσσης καὶ δίψης τοιαΰτα παρηκολούθει, οἶα εἴρηται. καὶ είδρῶτες, οὐδέν. Λήθη δέ τις τοιαύτη: 6 ἐρωτήσας, ὅ τι πύθοιτο, σμικρόν, καὶ διαλιπών πάλιν ήρώτα, καὶ ἔλεγεν αὖτις, ὡς οὐκ εἴη <sup>7</sup> εἰρηχώς· καθεζόμενός τε ἐπελανθάνετο , εἰ μή τις ὑπομιμνήσκοι αὐτόν καὶ κὐτὸς έωυτῷ ζυνήδει τὸ πάθος, οὐο ήγνόει. Πνεῦμα, δοχοῖον δγιαίνοντι. Ὑπέρ δὲ τὰς τριήχοντα μέγρι τῶν <sup>9</sup> τεσσαράκοντα ή τε δούνη πουλύ ἐπεδίδου τῆς γαστρός ὑπτιός τε κατέκειτο, 10 καὶ ἐπιστρέφεσθαι οὐος ἐπὶ ποσὸν ἤδύνατο, 11 τῷ δὲ εἶναι τὸ ἄλγημα δεινόν. ψωμίζειν 13 άλλον δεῖ. Ἡ 13 δὲ ὑποχώρησις πουλλή, καὶ διακεκριμένη, λεπτή καὶ γρώματα οίνωπὰ, όσαπερ προσδέγοιτο, καὶ υραιμά ἐστιν ὅτε· καὶ ὁ τόνος τοῦ σώματος, ἔκτηζις 14 ἐσχάτη καὶ άδυναμίη, οὐδ<sup>3 15</sup> ἀνίστασθαι ἄλλου ἐπαίροντος ἔτι δυνατὸς ην. Μέσον δὲ δμφαλοῦ καὶ 16 χόνδρου, κατὰ ταύτην τὴν καταγωγὴν άπτομένω τη γειρί, τοιούτος παλμός ην, οίος οὐδε ύπὸ δρόμου οὐτε ύπὸ δείματος περί καρδίην 17 ᾶν γενηθείη. Πίνοντι ἄπεφθον, ώς ἐννέα ἀττικάς κοτύλας, ὄνειον ἐπὶ δύο ἡμέρας, χολώδης ἐγένετο 18 σφόδρα ἡ κάθαρσις, καὶ ἔληξαν αἱ ὀὸύναι, καὶ σιτίων ἐπιθυμίη ἐγένετο. Μετὰ δὲ

Τεσσαρεακαίδεκα CFHIJK, Lind. - ιδ vulg. -  $\hat{\gamma}_{μέρας}$  εόντος C. -  $-\frac{1}{2}$  παρεκάτερον FI. - έκάτερα DHJK. - έμολύνθη CDGHIJK, Ald., Frob., Kühn. - δδυνώδεις C. -  $-\frac{1}{2}$  D'après le Gl. de Galien, cette herbe paraît être la mercuriale, parce que plus bas,  $\S$  5, l'auteur dit ρυγήσαντι λινόζωτιν. -  $-\frac{1}{2}$  έγένετο C. -  $\frac{1}{2}$  έγένοντο vulg. - πουλλά D. - πολλά vulg. -  $-\frac{1}{2}$  ύδρ. |  $-\frac{1}{2}$  C. -  $-\frac{1}{2}$  δρώτος Lind. -  $-\frac{1}{2}$  έρειτήσας Ald. -  $-\frac{1}{2}$  τι D. -  $-\frac{1}{2}$  τι vulg. -  $-\frac{1}{2}$  ρωτά C. - αύτις C. - αύθις vulg. -  $-\frac{1}{2}$  είρ ζισθαι Κ. -  $-\frac{1}{2}$  πομινήσας C. -  $-\frac{1}{2}$  δι. Κ. -  $-\frac{1}{2}$  τι ολίδε sine καὶ C. - πόσον J. -  $-\frac{1}{2}$  το δὲ είναι (μή pro είναι Codd., D restit. al. manu supra lin.; τοσούτον pro το δὲ είναι Κ) vulg. -  $-\frac{1}{2}$  είλον DHIJK. - άλλον vulg. - άλλον C. - Peut-être faudrait-il lire έδει. -  $-\frac{1}{2}$  δ' C. - πολλή  $-\frac{1}{2}$  άλλον vulg. - άλλον C. - Peut-être faudrait-il lire έδει. -  $-\frac{1}{2}$  δ' C. - πολλή  $-\frac{1}{2}$ 

rent; elles étaient médiocrement douloureuses. Mais, les selles ne cessant pas et demeurant toujours très-bilieuses, le malade prit l'herbe dans une décoction d'orge (V. note 3); les selles bilieuses et les douleurs devinrent moindres pendant un certain temps, mais les selles étaient fréquemment liquides et abondantes; anorexie complète, le malade ne prenant quelque chose qu'à grand'peine. Quant à la chaleur, à la langue et à la soif, le même état persistait tel qu'il a été dit; de sueurs, point. Il y avait une sorte d'amnésie, de cette façon : il faisait une question pour s'informer de quelque chose . puis, au bout d'un intervalle, il la répétait comme s'il n'eût rien dit; mis sur le siége, il l'oabliait, à moins qu'on ne l'en fit souvenir; lui-même avait conscience de ce défaut de mémoire, qui ne lui échappait pas. Respiration, comme en santé. Passé le trentième jour et jusqu'au quarantième, la douleur du ventre crût beaucoup; il restait couché sur le dos et ne pouvait pas se tourner le moins du monde, et cela, parce que la douleur était très-violente; il fallait qu'un autre lui mît les aliments dans la bouche. Les matières des selles étaient abondantes, divisées, ténues, de couleur de vin, quelque substance qu'on lui sît prendre, et parsois sanguinolentes. Rigidité du corps, consomption et faiblesse extrêmes; il ne pouvait plus se mettre sur son séant, même un autre le soulevant. Entre le nombril et le cartilage (xiphoide), quand on posait la main dans cette région, on sentait un battement tel que ni une course, ni une vive frayenr n'en produiraient au cœur un aussi violent. Buvant du lait d'anesse cuit, environ neuf cotyles attiques (2 litres, 43), pendant deux jours, les déjections devincent très-bilieuses, les douleurs se calmèrent, et l'appétit le fit sentir. Ensuite il but environ quatre cotyles attiques

 <sup>.- [</sup>καὶ] λ. Lind. — \*\* ἐτχ. om. C. — \*\* ἐτ. C — \*\* χονάρου ( C, ω supra ) FGIJK, Ald., Frob., - πταλμὸς sic) G. - δείγματος CDQ'. — \*\* ἐτ C. - ν om. vulg. - γεν. CHK, Kühn. - γενν. vulg. - ἀπερρόνως (sic) pro ἄπ. ως .. - κοτ λας om. C. - ἄνιον C. - \*\* σρόδρα D. - σροδρή vulg. - σρόδρ' ή Κ. ή om. C. - ἐδύναι CDK, Kühn. - δδύναι vulg.

ταῦτα, βοείου γάλακτος ὡς ¹ τέσσαρας κοτύλας ἀττικὰς ὡμοῦ ἔπινεν. κατὰ δύο κυάθους δι' ἡμέρης, ³ πρῶτον ὕδατος τὸ ἔκτον μίσγων καὶ μέλανος οἴνου καὶ αὐστηροῦ ³ σμικρόν. Ἐμονοσίτει δὲ ἐσπέρην ἄρτος ὡς ἡμιγοίνικος ἐγκρυρίης καὶ ἰγθύδιον πετραῖον ἀπλοῦν, ἢ κρεάδιον αἰγὸς ἢ προβάτου ἡ δὲ πόσις τοῦ γάλακτος, ἐπὶ ⁴ τεσσαράκοντα ἡμέρας ἀνευ ὕδατος μετὰ τὰς πρώτας δέκα ἡμέρας, οἴνου ⁵ δὲ ὡς σμικρὸν μέλανος μέρος. Ἱδρώτιον δὲ ἐγένετο μετὰ τὰς ⁶ ἐδδομήκοντα ἤδη ἀπὸ τῆς πρώτης μετὰ λουτρὸν ἐς νύκτα. Ὁλιγοποσίη δὲ ἐγρῆτο, καὶ μετὰ τὸ σιτίον † τῷ ποτῷ αὐστηροτέρῳ, τοῖς ἄλλοισιν οὐ.

- 4. 8 Κτησικράτει 9 δὲ τὸ ἐν τῷ ἀλεύρῳ μᾶλλον τοῦ αἰγείου 10 ὀὀροῦ ζυνήνεγκεν, ὀϿύνης ἐούσης περὶ ὅλην τὴν κοιλίην, καὶ πόνων, καὶ ἀναστάσιος πολλῆς καὶ ὑραίμου, καὶ ἐπάρματος περὶ τοὺς πόδας, σχεδὸν ἤὸη περὶ ¹¹ πέντε καὶ εἴκοσιν ἡμέρας ἐόντι, καὶ ᾿λγριάνῳ ταῦτα τῷ δὲ ¹² Καινίου τὸ ὄνειον ἑοθόν.
- 5. Τῷ 13 Κύδιος περὶ γειμερινὰς ἡλίου τροπὰς ρίγος καὶ πυρετός, καὶ ἀντὸς δεξιοῦ ἄλγημα, καὶ κεφαλῆς δδύνη το δὲ τοιοῦτον ἄλγημα εὐθὸς ἐκ 15 σμικροῦ παιδίου παρηκολούθει ρευματῶδες καὶ συριγγῶδες καὶ ἔνοδμον, ἔγον δὲ οὐτω τὰ πολλὰ ἀνώδυνον ἦν τότε 15 δὲ ἡ δδύνη ἦν δεινὴ καὶ ἡ κεφαλαλγίη. Δευτεραίω ἢ τριταίω ἐόντι, χολῆς ἔμετος 16 ἀνακαθιζομένω ἐγένετο ὑπόχολον, γλίσχρον, ὡς ἐξ ἀοῦ, ὕπωχρον. 17 Τετάρτη ἐς νύκτα καὶ 18 πέμπτη ὑποπαρελήρει καὶ ἡ δδύνη τῆς κεφαλῆς καὶ τοῦ ἀτὸς δεινὴ, καὶ ὁ πυρετός. 19 Εκτη, ὑποχώρησις ἀπὸ λινοζώστιος, καὶ ἡ θέρμη λῆζαι ἐδόκει καὶ ἡ δδύνη. Τῆ 20 ἔδδόμη ὡς
- ¹ Δ DFGIK. ὁμοῦ Lind. ὁμοῦ vulg. γνάθους pro κυ. C. ὑμοῦ est une correction de Cornarius, adoptée par Linden; correction très-bonne; car le malade ne buvait pas ses quatre cotyles à la fois, puisqu'il les buvait par deux cyathes. ² τὸ πρ. C. ⁵ σμ. CDK. μ. vulg. ἡμιχίνικος C. ἰχθίδιον Cl. Le chénice est une mesure de capacité valant environ un litre. ⁴ μ DFGK. ⁵ δ' C. σμ. C. μ. vulg. ˚ ο Κ. νῦκτα Fl. ὁλιγοποσετίη (sic) Κ. δ' C. ΄ τῷ π. π΄ (ἡ τῷ π. Lind.) αὐστ. τῆς (τοῦ Lind.) ὁλωσίμου (ἀλ. DFGI, Ald., Frob., Lind.) vulg. Α τῆς άλ., dont aucum interprète n'a su que faire, j'ai substitué τοῖς ἄλλοισιν οῦ, qui, dans l'iotacisme, s'en rapproche. ⁶ της. DFIJK. ఄ τὸ C. τῷ vulg. γαλα τὸ Lind. ¹ ο ὀροῦ C. ἐπάρματα D. ¹ ε καὶ κ. ἐσντι C. ἐσντα vulg. ἀδριανίω C. ἀδριανῷ vulg. ἀδριανός est un nom romain qui ne peut trouver place ici; il faut sans doute lire ἀγρίανος. Αγρίανος est le nom d'un mois de Cos. Les noms des mois étaient portés aussi par des hommes, comme on le voit Ép. v, 22, où un malade est nommé Απελ-

- (1 litre, 08) de lait de vache ern, deux cyathes (nerres) par jour, y mêlant d'abord un sixième d'eau et un peu de vin rouge et astringent. Il ne prenait des aliments qu'une fois, le soir : du pain cuit sous la cendre, environ une demi-chénice (Voir note 3), un seul petit poisson de rocher, ou un petit morceau de chèvre ou de mouton; quaut an lait, il en continua l'usage pendant quarante jours, sans eau passé les dix premiers, mais avec un pen de vin rouge. Le soixante-dixième jour à compter du premier, il survint une petite sneur, après un bain, la nuit. Il buvait peu, et, après le repas, il usait d'une boisson astringente, exclusivement à toute autre.
- 4. (Trois cas de dysenterie.) Ctésierate se trouva mieux du lait avec la farine que du petit lait de chèvre, ayant une dou-leur générale dans le ventre, des souffrances, des selles fréquentes et sanguinolentes, et du gonflement aux pieds, et étant vers le vingt-cinquième jour; il en fut de même pour Agrianus. Quant au garçon de Cænias, le lait d'ânesse cuit.
- 5. (Arachnitis, suite de la carie du rocher; mort.) Le garon de Cydis, vers le solstice d'hiver, fut pris de frisson, de fièvre, de douleur dans l'oreille droite et de céphalalgie. Cette iffection datait de l'enfance, avec fistule et écoulement de nauvaise odeur; néanmoins, en cet état, elle était la plupart du emps indolente; mais, cette fois, la douleur d'oreille était vioente, ainsi que la céphalalgie. Au deuxième ou troisième jour, romissement de bile; mis sur le siége, il rendit des matières un neu bilieuses, visqueuses comme de l'œuf, un peu jaunes. Le puatrième, dans la nuit, et le cinquième, un peu de délire; lonleur de tête et d'oreille violente; fièvre intense. Le

αῖος. Οτ, ἀπελλαῖος était le nom d'un mois dans le calendrier doriconacédonien. — \*\* καινίου CK. — καινείου vulg. — \*\* κύδεος D. — ρῖγος D1,
κῦhn. — ρίγος vulg. — \*\* σμ. C. — μ. vulg. — ἔνοσμον Κ. — ἔχων ...... ἀνώδυρς Lind. — ταπολλά DJ. — \*\* δ' C. — \*\* [καί] ἀν. Lind. — ἔγίν. D. — ὅπο
ρον C. — \*\* δ DFH. — ἐς ν. καί π. C. — καί π. ἐς ν. vulg. — \*\* ε DFHΙΚ. —

\* τ II. — ὑπόρρα (sic) pro ὑπ. C. — ἀπὸ ...... πρόφασις ρ. 382, l. 16, om. C.
λινέζωστος [sic] Κ. — \*\* ξ GH. — κροτάγου Κ. — σριγμός FΙΚ.

ύγιής · κροτάφω δὲ σφυγμὸς οὐκ ἔλιπεν · ίδρῶτος οὐδὲν ἐγένετο. 1 'Ογδόη, γυλοῦ ἐδρύψησεν, ἐς δὲ τὴν ἐσπέρην σεύτλου: καὶ τὴν νύκτα ύπνος καὶ σφόδρα ἀνώδυνος καὶ τὴν ² ἐνάτην ἤσθετο πρὸς ἡλίου δυσμάς ' ές δὲ νύχτα, τῆς χεφαλῆς δεινή δδύνη καὶ τοῦ ώτός ' ζυνέδαινε δὲ καὶ πυρέροεῖν τὸ οὖς περὶ τοῦτον τὸν καιρὸν, ὁπότε μάλιστα πονοίη, εὐθὸς <sup>3</sup> ἀπ' ἀργῆς. Ολην δὲ τὴν νύκτα <sup>4</sup> τὴν ἐνάτην καὶ τὴν έπιοῦσαν ήμερην καὶ τῆς νυκτὸς τὸ πλεῖον, οὐκ ἐπεγίνωσκεν οὐδένα, στένων δε διετέλει ήμέρην δε έντος έωυτου έγένετο, καί αξ δδύναι έληζαν, καὶ τὰ τῆς θέρμης μετριώτερα. <sup>5</sup> 'Ρυφήσαντι δὲ λινόζωστιν τῆ ένδεκάτη, ύπεγώρησε φλεγματώδεα, μυζώδεα, κάκοδμα. 6 Δυοκαιδεκάτη, παλτρισκαιδεκάτη, μετρίως. Τεσσαρεσκαιδεκάτη, ἀρξάμενος ἀφ' έωθινοῦ 8 μέχρι ἐς μέσον ἡμέρης ίδρου όλον τὸ σῶμα, μετὰ ὕπνου καὶ κώματος πολλού. έγειραι έργον ήν. πρός έσπέρην δε διηγέρθη καί τδ μέν σώμα μετρίως χατεψύχθη, εν χροτάφοισι δε <sup>9</sup> σφυγμός διετέλει. 10 Πεντεχαιδεχάτη καὶ έχχαιδεχάτη, γυλοῖσιν ἐγρήσατο. Ἐν δὲ τῆ ἐπτακαιδεκάτη, ήκε πάλιν ές "νύκτα δούνη των αὐτων, καὶ παραλήρησις, καὶ 12 ἐπυοβρόει. 'Οκτωκαιδεκάτη καὶ ἐννεακαιδεκάτη 13 καὶ εἰκοστῆ, μανικώς ἦν δὲ κεκραγώς, ἐπαίρειν έωυτὸν πειρώμενος, οὐ δυνάμενος δὲ κρατείν της κεφαλής, τήσι χερσίν έπορεγόμενος καὶ αἰεί τι διακενής Φηρεύων. Πρώτη καὶ 14 εἰκοστῆ, ἱδρώτιον περὶ πλευρόν δεξιόν καὶ στήθεα καὶ κεφαλήν. 15 Εἰκοστῆ δευτέρη, ἱδρώτιον περὶ τὸ πρόσωπον πλεῖστον ἦν τῆ δὲ φωνἢ κατά τὸν χρόνον τοῦτον, εἰ μὲν σφόδρα ἀποδιάσαιτο, εἶπεν ὰ ἐδούλετο τελέως, εἰ δ' 16 οὖν προγείρως, ήμιτελέα καὶ τὸ στόμα λελυμένον, καὶ κῖ γένυες καὶ γείλεα αἰεὶ ἐν κινήσει, ¹7 ώς τι θέλοντος γελειν, και των οφθαγίτων μοκκή κίλλοις και επεγεήτε και λυώπα

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Ογδόου FGJ. - έρρ. Κ. - έρ. vulg. - νύατα ter FI. - <sup>2</sup> ένν. FGI, Lind. - 0 H. - <sup>3</sup> άπαρχῆς D. - <sup>4</sup> ένν. Lind. - 0 DFHI. - ἐγίνωσκεν Κ. - δὲ οπ. D. - ὀδύναι FI. - <sup>5</sup> ρίρ. FG. - Σινόζ. DFGIK. - Σινόζωστιν vulg. - ια DFGHIK. - <sup>6</sup> δωδεκάτη FI. - ιδ, ιγ, ιδ DGHI. - <sup>7</sup> καί οπ. Κ. - <sup>8</sup> μέχρις D, Lind. - <sup>9</sup> σριγμός Κ. - <sup>10</sup> ιε, ις, ιζ DGHIK. - <sup>14</sup> νύατα I. - <sup>12</sup> ἐπωρόει (sic) Κ. - ὀπτωκαιδεκάτη FGJ, Lind - ιη vulg. - καί οπ. DFHIK. - ἐννεκαιδεκάτη G, Lind. - ένν. F. - ἐνακαιδεκάτη J. - ιθ vulg. - <sup>13</sup> κ DHIK. - μανικός D. - μανιώδης ῆν sine δὲ Lind. - ἢν J. - αὲεὶ Codd., Ald., Frob., Lind. - ἀεὶ vulg. - διακαινῆς Κ. - <sup>14</sup> κ IK. - Ante iδ. addit καὶ vulg. - καὶ οπ. vulg. - <sup>18</sup> εἰκοστῆ δευτέρη FJ, Lind. - κδ vulg. - iδρώτια ΙΙ. - ἀπεδιάσαιτο 'sic 'DFIK. - ἀπεδιάσατο vulg. - <sup>16</sup> οὺ pro οῦν Lind. - τὸ οπ. DFIJK. - γέννυες GK. - καὶ [τὰ] χ. Lind. - αὲεὶ Codd., Ald., Frob., Lind. - ἀεὶ vulg. - <sup>17</sup> ῶς τι Codd., Lind. - αῦτε vulg.

sixieme, évacuation par le bas à l'aide de la mercuriale; la chaleur parut diminuer ainsi que la douleur. Le septième, guéri pour ainsi dire; cependant, à la tempe, le battement n'avait pas cessé; il n'était point survenu de sueur. Le huitième, il prit de la décoction d'orge passée, et, le soir, de la décoction de bette; dans la nuit, sommeil; absolument sans douleur. Le neuvième il avait encore sa connaissance au coucher du soleil; mais, vers la nuit, douleur violente de la tête et de l'oreille; des le début il se faisait un écoulement purulent par l'oreille dans les moments où la souffrance était le plus forte. Toute la nuit du neuvième jour, ainsi que le lendemain et la plus grande partie de la nuit suivante, il ne reconnaissait personne; mais il gémissait continuellement; au jour, il revint à lui, les douleurs se calmèrent, et la chaleur fut plus modérée. Le onzième, prenant dans la décoction d'orge la mercuriale, il ent des déjections pituiteuses, muqueuses, fétides. Le douzième et le treizième, état passable. Le quatorzième, sueur générale, commençant des le matin et durant jusqu'au milien de la journée, avec du sommeil et beaucoup de coma; il était dissicile de le réveiller; au soir, il sortit de cet assoupissement; le corps était passablement frais, mais le battement persistait aux tempes. Le quinzième et le seizième, il prit de la décoetion d'orge passée. Mais le dix-septième, dans la nuit, retour de la douleur avec les mêmes circonstances; délire, écoulement de pus. Le dix-huitième, le dixneuvième et le vingtième, délire maniaque; il criait, il s'efforçait de se soulever, mais ne pouvait maintenir sa tête, il portait les mains en avant, et palpait continuellement dans le vide. Le vingt et unième, petite sueur au côté gauche, sur le devant de la poitrine et de la tête. Le vingtdeuxième, petite sueur très-marquée au visage; quant à la voix, pendant ee temps, s'il s'efforçait beaucoup, il disait complétement ce qu'il voulait; mais s'il parlai, sans efforts, les paroles n'étaient prononcées qu'à demi; bonche relâchée; machoires et lèvres continuellement en mouvement comme

ἐπ' οὐθαλμοῦ δεξιοῦ, οἶον εἴρηται ¹τὸ ὕφαιμον, καὶ βλέφαρον τὸ ἐπάνω ἐπφόησε, καὶ κατὰ γνάθον ἔρευθος ἐπὶ τελευτῆς, καὶ φλέβες ἐπάναι αἰ ἐν τῷ προσώπῳ, φανεραὶ ³οὐτε ξυνεσταλμέναι καὶ τοῖσιν ἀρθαλμοῖσιν αοὐκ ἔτι ξυμμύων ἦν, ἀλλ' ἀτενὲς ἐνορῶν, καὶ διαίρων τὰ βλέφαρα ἐς τὸ ἀνω μέρος, ὡς ἐπήν τι ἐμπέση ἐς τὸ ὁμμα καὶ ὁπότε τιοῖς, κατιόντος ἐς τὰ στήθεα καὶ τὴν κοιλίην ψόφος, οἷος καὶ Χαρταδει. Πνεῦμα δὲ ἐπιεικῶς διὰ παντὸς μέτριον γλῶσσα, οἴη ἐστὶ κοραλαλγίη τράγηλος διὰ παντὸς ἀκίνητος τὸμπεριάγειν τῆ κεφαλῆ ἐδεῖτο καὶ τὸ κατὰ ὁράχιν ἐκ τραγήλου, ἰθὺ καὶ ἀκαμπτον καὶ κλίσιες, ὁποῖαι εἴρηνται, καὶ οὐκ αἰεὶ ὕπτιος τὸ δὲ πῦον 7 εἴδει ὀρδῶδες, λευκὸν, πουλὸ, ἔργον ὑποσπογγίσαι, όὸμὴ, ὑπερβεβλημένη κατὰ τὸν τελευταῖον γρόνον, ποδῶν ἄψιος οὐ πάνυ καταισθανόμενος.

6. Τῆ Αρπαλίδεω ἀδελφῆ περὶ τέταρτον μῆνα ἢ πέμπτον κυούση, οἰδήματα περὶ τοὺς πόδας ὑδατώδεα <sup>8</sup> ἐγένετο, καὶ τὰ κύκλα τῶν ὁρθαλμῶν ἐπφόει, καὶ ἀπαν τὸ χρῶμα μετέωρον, οἶον <sup>9</sup> τοῖσι φλεγματίησιν βἢς ἔηρή ὁρθοπνοίη δὲ καὶ <sup>10</sup> ἄσθμα τοιοῦτον καὶ πνιγμοὶ ἔστιν ὅτε ὑπὸ τοῦ πνεύματος, ὥστε καθημένη διετέλει κατὰ κλίνην, <sup>11</sup> κατακεῖσθαι δὲ οὐχ οῖς τε ἦν, ἀλλ' εἴ τις καὶ ὕπνου δόξα γένοιτο, καθημένη ἦν <sup>12</sup> ἄπυρος δὲ ἐπιεικῶς καὶ τὸ κύημα ἐπὶ πλεῖστον ὑησε δὲ τὸ <sup>18</sup> ἄσθμα σχεδὸν δύο μῆνας Κυάμοισι δὲ χρωμένη μελι-

1 Τπό τι pro τό Lind. - υρκιμον: voyez une expression semblable, p. 382, 1. avant-dernière. - \* ούτω vulg. - ούτε est une conjecture que Coray a proposée Des Airs, des Eaux, et des Lieux, t. II, p. 252. - σολέτι DFHIK. - ἀτενες Codd., Ald., Frob. - ἀτελές vulg. — 4 πίοι Codd., Lind. - πίει vulg. - διαπαντός ter DHK. - δ έστι έν τ. D. - περιπν. FHK. - ωχρώλευχος Ald. - ἀπαρχής DFK. - ° ἐᾶχιν Ι. - αἰεί Codd., Ald., Frob., Lind. - asi vulg. - πίου DFGHIK, Ald., Frob., Lind. - 1 sτό ει FHIJ. - ήδη vulg. - πουλύ D. - πολύ vulg. - ὑπερβεβλημένον, al. manu η D. - καταισθανομένη Κ. - 8 Ante έγ. addunt & DHIJK. - κατά pro και τὰ DH. - κύκλω DH. - ἐποίδει (sic) K. - Peut-être faut-il lire κύλα, comme le propose Schneider, Suppl. - \* τοῖσι DFHIK. - τζοι vulg. - ολεγμασίζοι DFGJ. --16 ασ. FGHIK, Ald., Frob. - ότε Lind. - " αι δε οδχ' οδοί τε ήσαν pro κατ. ..... κω (D, restit, al. manu in marg.) (FGJ, sine κσαν III; αξ δέ ούχ σζόν τε K;  $\hat{\eta}$  δε ολχ οίη τε  $\hat{\eta}$ ν  $\Lambda$ ld. –  $\hat{\eta}$  δε ολχ οίη τε  $\hat{\eta}$ ν κατκκεῖσθαι Q'. —  $^{12}$  άπεισος FHUK. - το om. H. -- 13 σσ. FGHIK, Ald., Frob. - χρομ. H. - καί μετά vulg. - μετά om. IIIK. - ἐκλείζει D. - ἐλ/ἔει Ald., Frob., Lind. izifer vulg .- illeiger II. - illiger FGIJK.

s'il voulait dire quelque chose; roulement fréquent des yeux, avec des eoups d'œil; couleur à l'œil gauche, comme celle qui a été dite sanguinolente; gonflement de la paupière supérieure; rougeur à la mâchoire, vers la fin de la vie; toutes les veines de la face, saillantes loin d'être resserrées. Quant aux veux, il ne les avait plus clignants, mais il regardait fixement, et écartait les paupières vers la partie supérieure, comme quand quelque chose est tombé dans l'œil. Lorsqu'il buvait, le liquide descendait dans la poitrine et le ventre avec bruit, comme chez Chartades (voy. Observation 10°). Respiration, médiocrement fréquente durant toute la maladie; langue comme chez les péripneumoniques, d'un blanc jaune; dès le commencement et jusqu'à la fin, céphalalgie; rigidité continuelle du cou, qui se tournait en totalité avec la tête; la portion de l'épine à partir du eou, droite et inflexible; le décubitus, tel qu'il a été dit, non toujours sur le dos; le pus, d'apparence séreuse, blanc, abondant; c'était une affaire de l'éponger; odeur excessive. Vers la fin, le malade ne sentait guère quand on lui touchait les pieds.

6. (Gonflement adémateux pendant la grossesse; forte dyspnée; expectoration d'une grande quantité de matières pituiteuses; soulagement.) La sœnr d'Harpalidès étant vers le quatrième ou le cinquième mois de sa grossesse, un gonflement aqueux se forma aux pieds, le pourtour des yeux enfla, et toute la peau était soulevée comme chez les personnes phlegmatiques; toux siche; parfois orthopnée, dyspnée et suffocation, telles qu'elle restait assise dans son lit sans pouvoir se concher; et, s'il y avait même quelque apparence de sommeil, c'est quand elle était assise. Du reste il n'y avait guère de hèvre; le fœtus depuis longtemps ne remuait plus,'comme s'il était mort, et il tombait [ suivant les monvements de la femme ]. La dyspnée persista environ deux mois; mais, la malade faisant usage de fèves d'Égypte (nymphan nelumbo L.) préparées avec du miel, et de miel en éclegnie ( looch ), et buvant du cumin d'Éthiopie dans du viu, sou état s'amenda;

οίνω, ιξόβλίσεν. πετα ταπτα οξ ανήγε βλασουσα πολλά, πέπονα, Χροΐσι και μέλιτος ξκλείζει, και το πνεῦμα ξληξεν. ἔτεκε οξ γόνον θήλον.

- 7. Τη Πολυκράτεος, θέρεος, περὶ τὸ ἄστρον, πυρετός πνεῦμα τὸ ἑωθινὸν, ἦσσον, ἀπὸ μέσου ἡμέρης μᾶλλον τὸ πνεῦμα, πυκνότερον μικρῆ βλξ, καὶ ² ἀπόχρεμψις εὐθὺς ἀπ' ἀρχῆς όμοίη πυώδεσιν ³ ἔσω περὶ ἀρτηρίην καὶ φάρυγγα, ὑπεσύριζε κερχναλέον πρόσωπον ρόν. Προϊόντος δὲ τοῦ χρόνου, καὶ ἡ φωνὴ βραγχώδης, καὶ ⁴τοῦ σώματος ζύντηξις, καὶ περὶ ὀσφὸν ἐκρήγματα, καὶ ἡ κοιλίη κατὰ τὸν τελευταῖον χρόνον ὑγροτέρη. Ἑβδομηκοστῆ, ὁ πυρετὸς ἔξωθεν σφόδρα εἤψιχεν ἐν δὲ τοῖσι κροτάφοισιν, ήσυχίη τὸ δὲ πνεῦμα πυκνότερον ἐγίνετο. Μετὰ δὲ τὴν παῦσιν ταύτην, τὸ πνεῦμα πυκνότερον οὕτως, πουλὸς ³ ἔνῆν, καὶ ἱδρῶτες πονηροὶ, καὶ ἐμβλέψιες ἐμφρονώδεες πουλὸς ³ ἐνῆν, καὶ ἱδρῶτες πονηροὶ, καὶ ἐμβλέψιες ἐμφρονώδεες πουλὸς ³ ἐνῆν παῦσιν ταύτην κοὶ τῆ ἀρτηρίη ψόφος πουλὸς ³ ἐνῆν τοῦ ἐσχάτου χρόνου. Ἡμέραι δ' ἐπεγίνοντο κὐτῆ πουλὸς πολείους ἡ πέντε μετὰ δὲ τὰς πρώτας διετέλει πυῶδες ἀποχρεμπτομένη.
- 8. Τῆ ἄνω τῶν πυλέων <sup>9</sup>οἰκεούση, ἤδη οὐση πρεσδυτέρη, πυρέτον ἔγένετο, καὶ, ἤδη ἀπολήγοντος, τοῦ τραχήλου ἄλγημα μέχρις ἐς ράχιν καὶ ὀσφύν· καὶ οὐ πάνυ ἔγκρατὴς τούτων· γένυες ὀὲ ξυνηγμέναι καὶ ¹⁰ ἐπὶ τοὺς ὀδόντας πλέον ἢ μήλην παρεῖναι· ἤ τε φωνὴ ψελλὴ διὰ τὸ παραλελυμένον καὶ ἀκίνητον καὶ ἀσθενὲς εἶναι τὸ σῶμα· ἔμφων δέ. Χλιάσμασι καὶ μελικρήτφ ¹¹ χλιηρῷ ἐχάλασε τριταίη σχε-

<sup>&</sup>quot;Ερράτσε D. - ἐρράτσε Lind. - ἐράτσε vulg. - γόνον D. - γόνο θῆλο vulg. - Dans le Suppl. de Schneider, Weigel propose de lire γόνον θῆλου, qu'il rend par un enfant faible. Γόνον est une bonne conjecture, justifiée par D. Cela admis, la correction de θῆλο en θῆλουνα de soi, même sans manuscrits. - ² ἀπόπεμψις Κ. - ἀπόψεμψις (sic) I. - ἀπαφχῆς F. - ³ ἔσω [δὲ] Lind. - κερχαλέον Η. - κερχάλεον ΙΚ. - καρχάλεον DFGJ, Ald. - ⁴ Ante τοῦ addit ἡ D. - ὀσφὸν D, Lind., Kühn. - ὀσφὸν vulg. - ἐκρίτματα F (I, cum μ supra γ). - ἐκρίτματα I. - ἐκρίμματα II. - Weigel, dans le Suppl. de Schneider, entend ce mot dans le sens de έτυμτίου; je crois plutôt qu'il signifie écorchure, et peut-être faut-il lire ἐκτρίμματα. - ὅκοιλία Κ. - αὐτὸν pro τελ. - G. ὑγροτέρα Η. - ὑγροτάτη Κ. - ⁶ περιέψυχεν II. - Remarquez ἔψυχεν pris pour ἐψὸχος; voy. un emploi semblable p. 381, note 13. - Ἦποτε pro ἔως vulg. - Ἦγρονοθεις Codd. - ⁰ οἰκούτη Κ. - ῥᾶχοι I. - ὀσφὸν D, Lind., Kühn. - ὀσφὸν vulg. - ῥάχις signifie ici le dos seulement, voy. Des artic., t. IV, § 41, p. 176,

puis elle rendit avec toux une expectoration abondante, cuite, pituiteuse, blanche, et la dyspnée cessa. Elle mit au monde un enfant femelle.

- 7. (Phthisie aiguë ou laryngite?) La femme de Polycrate, en été, vers la canicule, fut prise de fièvre; difficulté de respirer, moindre le matin, plus forte après midi, et alors respiration un peu plus fréquente; toux; expectoration, dès le début, d'apparence purulente; en dedans, à la trachée-artère et à la gorge, s'entendait une espèce de sifflement raboteux; visage de bonne couleur; sur les joues, rougeur non pas foncée, mais assez vive. Plus tard la voix devint raugue, le corps se fondit, les lombes s'écorchèrent, et vers la fin il survint de la diarrhée. Le soixante-dixième jour, la fièvre était très-refroidie à l'extérieur; pas de battements aux tempes; mais la respiration devint plus fréquente. Après cette pause, la respiration s'accéléra tellement que la malade demoura sur son séant jusqu'à sa mort; beaucoup de bruit dans la trachée-artère; sueurs de mauvaise nature; regard tout à fait intelligent jusqu'au dernier moment. Il s'écoula plus de cinq jours depuis le refroidissement de la fièvre; passé les premiers jours, la malade rendit continuellement une expectoration purulente,
- S. (Douleur du rachis et contracture des mâchoires à la suite d'une petite fièvre.) La femme demeurant en haut des portes, étant déjà d'un certain âge, fut prise d'une fébricule; et, au moment où cette fièvre cessait, douleur dans le cou, s'étendant jusqu'au dos et aux lombes; impuissance presque absolne de se servir de ces parties; mâchoires resserrées et dents appliquées les unes contre les autres, au point de ne pas laisser passer une sonde; voix bégayante à cause que le corps était paralysé, immobile et faible; connaissance conservée. A l'aide des fomentations et de l'hydromel tiède, cet état s'amenda vers le troisième jour; puis la décoction d'orge

la note 9, sur une signification semblable attribuée à ce mot.—  $^{10}$  έωυτούς vulg – Pai , par conjecture, changé έωυτούς en ἐπὶ τούς. – μήλη, emend. al. manu  $I = \pi \alpha \rho \tilde{\chi}^{\gamma} \chi \chi$  DFIJ. —  $^{14} \chi \lambda \iota \eta \rho \tilde{\rho}$  H. –  $\chi \lambda \iota \epsilon \rho \tilde{\phi}$  vulg.

δὸν, καὶ μετὰ ταῦτα χυλοῖσι καὶ ζωμοῖσιν ὑγιὴς ἐγένετο. Ξυνέβη δὲ τελευτῶντος τοῦ μετοπωρινοῦ καιροῦ.

- 10. Χαρτάδει, πυρετός <sup>9</sup>χαῦσος, ἔμετος χολῆς πουλὸς, καὶ κάτω ὑποχώρησις ἄγρυπνος καὶ κατὰ σπλῆνα ἔπαρμα στρογγύλον. <sup>10</sup> Ἐνάτχ, κρὸν ἐπισχόντι, καὶ κατὰ σπλῆνα ἔπαρμα στρογγύλον. <sup>10</sup> Ἐνάτχ, πρωὶ <sup>11</sup> ἔξανέστη, ψόφου περὶ τὴν χοιλίην ἄνευ ὀδύνης γενομένου · ὡς ἀφοδεύων δὲ ἦν, ὑπῆλθεν αἴματος πλέον ἢ χοεὺς προσφάτου, καὶ μιπρὸν ἐπισχόντι, καὶ τρίτον, πεπηγότες θρόμδοι. Ἰση δὲ περὶ τὴν <sup>13</sup> πυρέτον καταψύχειν ἐδόκει · καὶ ἔκτρον τὸ σῶμα · καὶ τὸ <sup>13</sup> πυρέτον καταψύχειν ἐδόκει · καὶ ἔκτρον τὸ πρῶτον · προϊούσης δὲ τῆς

<sup>\*</sup> Άρπαλίδη DHIK. – άρπαλίδι vulg. – ἀλήπτης H. – On lit dans le Gl. de Galien: ἀλάπτης, ὁ ἐξ ἀλάπτων, qui est ex Alaptis; Alapta enim oppidum est Thraciæ. Il serait possible que cette glose se rapportat à ce passage et qu'il fallût lire ἀλάπτης au lieu de ἀλείπτης. — \* εἰκῆ Lind. – ἐνεῖ vulg. – Cette correction, qui me paraît fort bonne, est due à Cornarius; Foes et Linden l'ont adoptée. — \* τὸ τοι vulg. – τὸ οπ. Codd. – βραχμώδει DGHIJ. – βραχμώδει (sie) F. – βραχχιώδει Ald. — \* ἡ Κ. – ἡ οπ. vulg. — \* ἔντ. IJ, Κύhn. – ἄο. vulg. – πουλύ Codd. Lind. – πολύ vulg. — \* μολθαχι. Η. – τύχμοι, al. manu κυάμοις D. – μελιμρῆτεν D. – Ροει μελ. addunt θερμοῖσεν FHIK. • † δξομέλετι F. – δξιμέλετι Αλd. – ἐλίξει Lind. – ἐλίξει vulg. – ἐλίξει D. – ἐλίξει F. — \* δὲ Codd. – δὲ οπ. vulg. – δ pro τεντ. Κ. – ιδ Η. – πουλύ DH. – πολύ vulg. — \* καυτώ-λης II. – πουλύζς DFIJκ. – πολλῆς II. – στρογγύλον DFIJ. – \* ὑ ἐννάτη Η. – ἐν αὐτῆ vulg. – τῆ τρίτη Lind. – τῆ τρ. est une correction de Cornarius,

passée et les boaillons rétablirent la malade. Cola arriva vers la fin de l'autonne.

- 9. (Faiblesse des jambes et des bras; purgation; laryngite.) Le frotteur d'huile chez Harpalidès, étant devenu, vers l'autonne, faible des jambes et des bras, prit au hasard unc potion évacuante par le haut et le bas; à la suite de cette évacuation, fièvre; il se fit dans la trachée-artère un tel flux, qu'en parlant il s'arrêtait et perdait la respiration comme un homme affecté d'angine et de bronchite; suffocation quand il avalait, et antres symptômes de l'angine; mais il n'y avait point de gonflement. La fièvre augmenta, ainsi que la toux et l'expectoration d'une pituite aqueuse et abondante. Plus tard, douleur dans la poitrine et à la mamelle gauche ; quand il se mettait sur le siège, ou changeait de position, dyspnée extrême et sueur du front et de la tête; les accidents du côté de la gorge persistaient, mais amendés, depuis que la douleur s'était portée à la poitrine. Dès le début il usa de fèves égyptiennes (nymphæa nelumbo L.) apprètées au miel; la hèvre ayant crû, on insista davantage sur l'oxymel chaud et le miel en éclegme (looch). Au bout de quatorze jours, tout cessa, et peu après il reprit l'usage de ses bras et de ses jambes.
- 10. (Causus, hémorrhagie intestinale; mort.) Chartades : causus, vomissement abondant de bile; selles; insomuie; à la rate, gouflement arrondi. Le neuvième jour, de bonne heure, il se mit sur le siège, des gargouillements sans douleur ayant en lieu dans le ventre; étant là, il rendit plus d'un chocus (3 litres 1/4) de sang finide, et, pen après, un tiers de chocus de caillots. Quelques haut-le-cœur; petite sneur presque par tout le corps; la fébricule parut se refroidir; d'abord il garda sa connaissance; mais, le jeur avançant, les nan-

adoptée par Linden, mais, après la leçon de H, toute conjecture est superflue. — <sup>44</sup> ἐξέστη Η. — <sup>42</sup> καρδίην Η. – καρδίαν vulg. — <sup>43</sup> πῦρ αἴτιον Codd. (D, emend. al. manu). – καταψύχειν Lind. – κατά ψυχήν vulg. – Correction suggérée par Cornarius, et évidente; cependant Foes ne l'a pas adoptée, et il rapporte κατά ψυχήν à ἔμιζουν. Voy. p. 378, note 6.

κιέρης, η τε 1 άση πλείων καὶ άλυσμὸς, καὶ πνεῦμα σμικρῷ πυκότερον καὶ θρασύτερον καὶ φιλοφρονώτερον τοῦ καιροῦ προσηγόρευε καὶ ἐδεξιοῦτο. Καί τινες ² λειποψυχίαι ἐδόκεον ἐπιγίνεσαι προσφερόντων δέ τινων χυλοὺς καὶ τὸ ἀπὸ ³ κρίμνων ὕδωρ, οὐκ ἔληγεν · άλλὰ τὸ πνεῦμα πρὸς τὴν ἑσπέρην ὑπέρπουλυ ἦν, καὶ † ριπτασμὸς πουλύς · καὶ ἐπὶ τὰ δεξιὰ καὶ ħ τὰ ἀριστερὰ μεταβρίπτων ἑωυτὸν, οὐδένα χρόνον ἀτρεμίζειν δυνατὸς ἦν · πόδες τελευτῆς · καὶ ἰδρώτια ³ πονηρά · καὶ πίνοντι τὰ τοῦ ψόφου περί τε στήθεα καὶ κοιλίην, κατιόντος τοῦ πόματος, οἷον ³ δὲ κάκιστον τολὸ ἐπισχών, ἐτελεύτησεν.

11. Τἢ Ἑρμοπτολέμου, γειμῶνος ὅρη, πυρετὸς, καὶ κεφαλῆς το ἀλγήματα· καὶ ὁπότε πίοι, ὡς γαλεπῶς καταπιοῦσα· ἐξανέστη, καὶ τὴν καρδίην τι οι γυιοῦσθαι ἔφη· γλῶσσα πελιονὴ ἀπ' ἀργῆς. Ἡ δὲ τε πρόφασις ἐδόκει ἐκ φρίκης μετὰ λουτρὸν γενέσθαι. ᾿Αγρυπνος καὶ νύκτα καὶ ἡμέρην· μετὰ τὰς πρώτας ἡμέρας, ἐρωτωμένη, το ἀκὶ μὰν κατακορὴς, ὁτὲ δὲ μετρίη. το Πέμπτη καὶ το ἔκτη καὶ μέγρι τῆς μὰν κατακορὴς, ὁτὲ δὲ μετρίη. Το Πέμπτη καὶ το ἔκτη καὶ μέγρι τῆς το ἀνάτης σγεδὸν παραλήρησις, καὶ αὖτις πρὸς ἐωυτὴν ἐλάλει μετὰ το ἀνίσκα το ἡμιτελέα· καὶ τῆ χειρὶ ἔστιν ὅτε το ἐπωρέγετο πρὸς τὸ το το προσεῖγε, καὶ τὸ ἱμάτιον ἔστιν ὅτε ἀπεξρίπτει· καὶ ἐπὶ ἀφθαλμοῦ τοῦ δεξιοῦ εἰ τὸ ὑφαιμον ἦν, καὶ δάκρυον ἦν· οὖρον δὲ, ὁ τοῖσι παισὶ πονηρον ἐστιν αἰεί. Ὑπεγώρει δὲ ἀπ' ἀρχῆς μὲν ὑπόκιρὸς, ὕστερον δὲ δατώδεα σφόδρα καὶ τοιουτόχροα. εξ Ἑνδεκάτη, ἐδόκει μετριώτερον

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Άσση Ald.  $-\pi \lambda είων D$ , Kühn.  $-\pi \lambda είω vulg. - μικρῶ Κ. <math>-^{ε} \lambda ιπ$ . FI.  $-^{ε} κρίμνων D$ . - κρίμνῶν vulg. - ὑπέρπουλυ D, Lind. - ὑπέρπολυ vulg. - La préparation de l'eau de farine est expliquée De morbis, III.  $-^{ε} ρυπτ$ . D. - πουλὺς DHΚ. <math>- ποιλὺς vulg. - ε Λαιε τὰ addit ἐπὶ vulg. <math>- ἐπὶ ο m. D.  $- μεταπίπτων καὶ μεταρρίπτων DGJΚ (μεταρίπτ. FHI \\ - οὐδὲν ἄχρουν FGJJ. <math>-^{ε} κεραλᾶ Π$ , Lind.  $- κεραλᾶς vulg. - κεραλαῖς Κ. <math>-^{ε} λπ$ . D.  $-^{ε} πουκρὰ HIΚ. <math>- πολλὰ vulg. - πουλλὰ D. <math>-^{ε} δὲ$  est pour δὶ. - ἑωυτοῦ D. <math>- πουλὺ Lind.  $-^{εδ} λγχμα Κ. <math>-^{ε1} ὑγιᾶσθαι vulg. - ἡγιᾶσθαι G$ , Ald. - οἱ γ. est une correction de Coray dans une lettre ms. ἱ Chardon de la Rochette, laquelle est conservée ἱ la Bibl. roy.  $-^{ε2} πρόρασιν IJ. - νῦκτα FI. <math>-^{ε3} οὐκέτι DHIΚ. - μόνον Ald. - μ. om. G. <math>- λλλ$  sine καὶ C.

sées augmentèrent ainsi que l'agitation, la respiration s'accéléra un pen; il avait dans ses paroles et son accueil un ton plus décidé et plus bienveillant qu'il ne convenait; quelques lipothymies parurent se déclarer; on lui fit prendre de la décoction d'orge passée et de l'eau de farine, mais sans résultat; loin de là, respiration excessivement fréquente; jactitation violente; le malade se jetait à droite, à gauche, sans pouvoir demenrer un moment en repos; pieds froids; chaleur plutôt aux tempes et à la tête, vers l'approche de la mort; petites sueurs, mauvaises; quand il buvait, bruit dans la poitrine et le ventre à mesure de la descente du liquide, ce qui est du plus mauvais augure. Disant qu'il avait un besoin par le bas, et son regard s'étant fixé, après quelques moments il expira.

11. (Fièvre qui a quelques caractères de la dothiénenterie, mais que je crois pourtant une fièvre pseudo-continue.) La femme d'Hermoptolème: en hiver, fièvre, souffrances dans la tête; quand elle buvait, elle semblait avaler avec difficulté, elle se mettait sur le siège et disait que le cœur lui défaillait; langue livide dès le début. La cause occasionnelle de la maladie paraissait être un refroidissement à la suite d'un bain. Insomnie nuit et jour. Après les premiers jours, interrogée, elle répondit qu'elle souffrait non plus seulement dans la tête, mais aussi dans tout le corps; soif tantôt intense, tantôt modérée. Le cinquième, le sixième et jusqu'au neuvième environ, délire de paroles, puis elle revenait à se parler à elle-même, dans le coma, en mots inachevés; parfois elle étendait la main vers la nuraille et vers un oreiller frais qui était à sa tête, et elle le rapprochait de sa poitrine; parfois elle rejetait loin d'elle la couver-

<sup>- 14</sup> δτψα FI. - 18 ε Κ. - 18 ς FGHIK. - 17 ἐνν. C, Lind. - θ DFGHIK. αῦτις C. - αῦθις vulg. - ἐωυτὴν CFIIIJK. - ἐαυτὴν vulg. - 18 χωμμ. C. - ἡμιτίλεα C. - 19 ἐπωρ. CDH. - ἐπορ. vulg. - προτκεφάλαιον C, Lind. - προτκέφαλον vulg. - 20 τοῖς D. - 21 τὸ ῦφ.; voy. une expression semblable, p. 376, l. 1. - δάκρυον ἢν δὲ [τὸ] οῦρον Lind. - ὸ οm. C - τοῖς D. - αἰεὶ Codd., Ald., Frob., Lind. - ἀεὶ vulg. - 22 ἐνδεκάτη CJ, Lind. - ια vulg. - μετριωτέρα (μετριωτέρα D) εῖναι θέρμη D (θερμὴ C).

θερμή είναι, καὶ άδιψος έστιν ότε έγένετο, ούτως ώς, εί μή τις Ιδιδοίη, ούκ ήτει. " Τ΄ πνοι μετά τον πρώτον γρόνον εγένοντο επιεικώς ήμερης, ες δὲ νύχτα ἄγρυπνος, καὶ ἐπόνει μᾶλλον ἐς νύκτα. <sup>2</sup> Ἐνάτη ἡ γαστὴρ ἔξεταράγθη δοατώδεα 3 διαγωρήσασα, ώσαύτως δή καὶ 4 ένδεκάτη: τὰς οὲ ἐπιούσας, ἐπιεικῶς πολλή ή διανάστασις καὶ τοιαύτη. Ἦσαν δὲ ἐν τησι ποόσθεν ήμέρησιν ακρηγολίαι, καὶ εκλαυθμοὶ οἶον παιδαρίου, καί βοή, και δείματα, και περιδλέψιες, δπότε δή έκ του κώματος έγείροιτο. "Τη δε τεσσαρεσκαιδεκάτη, έργον κατέχειν ήν, αναπηδώσαν καὶ βοῶσαν ἐζαίφνης καὶ συντόνως, ὅσπερ ἄν ἐκ πληγῆς καὶ δεινής δούνης καὶ φόθου, ώς καταλαβών τις αὐτήν κατάσγοι γρόνον ολίγον' εἶτα πάλιν <sup>7</sup> ήσυχίην τε εἶχε κεκωματισμένη, <sup>8</sup>καὶ ὑπνώσσουσα διετέλει ούχ όρωσα όλως, έστι δ' ότε ούδὲ ἀχούουσα. 9 μετέβαλλε δὲ ἐς ἀμφότερα θόρυβόν τε καὶ ήσυγίην πυχνὰ, σχεδὸν ὅλην την ημέρην ταύτην: ες νύκτα δέ την έπομένην, υπηλθέ τι 10 δφαιμον, οἶον μυξῶδες, καὶ πάλιν οἷον ἰλυῶρες, μετὰ θὲ, πρασοειθέα σφόδρα καὶ μέλανα. Τη δὲ 11 πεντεκαιδεκάτη, όξεὶς ριπτασμοί καὶ οί φόβοι, καὶ ή βοή 12 ἐγίνετο ήπιος, παρηκολούθει δὲ τὸ ἀγριοῦσθαι καὶ τὸ θυμαίνειν καὶ κλαίειν, εἰ μή οἱ ταχέως, ὅ τι βούλοιτο, ῥεχθείη· καὶ 13 ἐπεγίνωσκεν μὲν πάντας καὶ πάντα 14 ἤδη μετὰ πρῶτας εύθὺς ἡμέρας καὶ τὸ τοῦ οφθαλμοῦ κατέστη, ἡ δὲ μανίη 15 παρά καιρόν, καὶ ή βοή, 16 καὶ 17 ή μεταδολή 18 ή εἰρημένη παρηκολούθει ές το κῶμα · 19 ἤχουεν ἀνωμάλως, τὰ μέν σφόδρα καὶ εἰ σμικρόν τις λέγοι, ἐπ' ἐνίων δὲ μέζον ἔδει διαλέγεσθαι · πόδες 20 αἰεὶ ὁμαλῶς τῷ άλλω σώματι θερμοί ές τε τὰς τελευταίας ἡμέρας. Τἢ δὲ ¾ έχχαιδε-

<sup>&#</sup>x27;Δ' οἰδείη (sic) FGHIJ. - ἦν τι Codd. Q' (C, in marg. ἤτει). - νὕχτα (bis) FI. - ἄῦπνος DQ', Lind. -- ² ἐνν. C, Lind. -- θ DFGIK. -- ὅ διαχ. ὡσ. οἣ om. C. -- ⁴ δεκάτη CDJ. - ι FGHIK. - καὶ τὰς pro τὰς δὲ C. -- δ' H. -- ὅ κραυθμοί (sic) H. - δείγματα J. - δὴ om. C. -- ἐγείροιτο Codd. - ἐγείρατο vulg. -- ὅ τῷ δὲ om. C. - ιδ DFGHIK. - συντόμως D. -- ἢίτ. C. - κεκωμματισμένη C. - καὶ κωματισμένη vulg. -- ὅ καὶ ὑπνώσσουσα C. - ὑπνοῦσα sine καὶ vulg. -- οὐχ' H. -- δλως om. C. -- οὐδ' C. -- ἄκουσα (sic) C. -- ὅ μετέβαλε Κ. -- δ' Codd., Frob. -- εἰς D. -- νῦχτα FI. -- ⁴⁰ καὶ ὑρ. vulg. -- καὶ οπι. C. -- ⁴¹ πεντεκαιδεκάτη CJ, Lind. -- ιε vulg. -- καὶ τορ ταρηκολούθη C. -- ῥεχθείη Codd., Ald. -- ὀρεχθείη vulg. -- ἤπιος Codd., Ald, Frob. -- παρηκολούθη C. -- ῥεχθείη Codd., Ald. -- ὀρεχθείη vulg. -- ⁴¹ ἔπεγίνωσκον μὲν πάντας CFGHIJK, Ald. -- ⁴⁴ ἤδει DH. -- ἡμ. εὐθὺς C. -- ⁴¹ καὶ τὸ παρὰ C. -- ⁴² καὶ ἡ μ. οπι. C. -- ¹² ἡ οπι. DFGIJK. -- ¹² ἡ οπι. D. -- κῶμμα C. -- ⁴² καὶ ἡ μ. οπι. C. -- ¹² ἡ οπι. DFGIJK. -- ¹² ἡ οπι. D. -- κῶμμα C. -- †² καὶ ἡ μ. οπι. C. -- ἔνοῦς C. -- ἔνοῦς C. -- κῶμμα C. -- †² καὶ ἡ μ. οπι. C. -- ἔνοῦς C. -- ἔνοῦς C. -- κῶμμα C. -- †² καὶ ἡ μ. οπι. C. -- ἔνοῦς Π. -- κῶμμα C. -- ἐνοῦς C. -- ἔνοῦς C. -- ἔν

ture; sur l'œil droit était la marque sanguinolente, et il y avait des larmes; urine telle que l'urine qui est toujours mauvaise chez les enfants (Pronostic, § 12, t. II, p. 142). La malade au début rendit des selles d'un jaune blanchâtre, plus tard des matières très-liquides et très-peu colorées. Le onzième elle paraissait chaude plus modérément, et parsois elle était si peu altérée que, si on ne lui donnait pas à hoire, elle ne demandait pas. Après le premier temps il y cut assez de sommeil dans la journée, mais point dans la nuit; et c'était dans la muit qu'elle souffrait le plus. Le ventre s'était dérangé le neuvième, et il y avait eu des selles liquides ainsi que le onzième; les jours suivants, les présentations sur le siège furent assez fréquentes, et les matières de même nature. Dans les premiers jours, emportements, pleurs comme ceux d'un enfant, cris, terreurs, regards effarés surtout quand elle se réveillait du coma. Le quatorzième, il était difficile de la contenir, elle s'élançait, criait subitement et continuellement, comme recevant une coup, éprouvant une violente douleur et ressentant de la terrenr, jusqu'à ce que quelqu'un, la saisissant, la maintenait juelque temps; alors elle rentrait dans le calme avec coma, et demeurait dans la somnolence, n'ayant plus l'usage de la ue, ni parfois celui de l'ouïe; ces alternatives d'agitation et le calme surent fréquentes durant cette journée presque tout ntière. La nuit suivante elle rendit quelques matières sanguiolentes, comme muqueuses, et puis comme bourbeuses; enuite des matières très-porracées, et noires. Le quinzième jour, gitation aiguë; les terreurs et les cris s'apaisaient; calme; pais il survenait des irritations, des colères, des plaintes, si n ne lui faisait promptement ce qu'elle voulait; elle reconaissait tout et chacun, dès que les premiers jours furent pas-'s; ce qui était à l'œil disparut; mais l'état maniaque singu-

όκου γε pro ή. C. - τις C, Lind. - τι vulg. - ἐπενίων Κ. - μέζον Codd. μετζον vulg. - ἐδεκ CFGHIJK. - ἐδέκει vulg. - ἐδέκει [δετν] Lind. - αὶεὶ Codd., Ald., Frob., Lind. - ἀεὶ vulg. - ²¹ ἐκκαιδεκάτη J, Lind. - αιδεκάτη (sic) C. - ις vulg. - ἤσσον. Έπτ. om. C.

κάτη, ήσσον. 'Έπτακαιδεκάτη, μετριώτερον τῶν ἄλλων ήμερῶν έγουσα, ες νύκτα, ώς φρίκης αὐτῆ γενομένης, ζυνάγουσα επυρέτηνε μάλλον· καὶ ἡ δίψα πουλλή ἦν· τὰ δ' ² ἄλλα ὅμοια παρηκολούθει. τρόμοι δέ περί τάς γεϊρας έγένοντο, καί κεφαλήν υπέσειεν. 3 υπώπια καί ξιαβγέψιες των οφθαγιών πονηραί, και ή δίφα ιοχιρή. \* πιέουσα, πάλιν ήτει, καὶ ήρπαζε, καὶ λαύρως ἔπινεν, ἀποσπάσαι δε ούχ ήδύναντο γλώσσα ζηρή, ερυθρή σφόδρα, και το στόμα ογολ και Λείγεα ε καθυγκιπτερα και ζυδα . και ταν Λειδαν απόροτεδαν έπὶ τὸ στόμα <sup>6</sup> φέρουσα έμασσᾶτο , τρομώδης ἐοῦσα , καὶ , εἴ τι προσενέγκαι τις τ μασσήσασθαι ή ρυφήσασθαι, λαύρως καὶ μανικῶς κατέπινε καὶ ἐβρύφανεν καὶ τὰ περὶ τὴν ὄψιν πονηρά. 8 Πμέρησι δὲ τρισίν ἢ <sup>9</sup> τέσσαρσι πρὸ τῆς τελευτῆς, φρῖχαί τε αὐτῆ ἔστιν ὅτε ενέπιπτον, 10 ώστε ζυνάγειν τὸ σῶμα, καὶ 11 ξυγκαλύπτεσθαι, 13 καὶ πνευστιάν · τέτανοί τε τὰ σκέλεα, καὶ ψύζις ποδών · ή δίψα δὲ όμοίη, καὶ τὰ περὶ τὴν διάνοιαν ὅμοια· καὶ ἐζαναστάσιες, ἢ διὰ κενῆς, ἢ σμικρά καὶ λεπτά μετά τινος βραγέος τόνου. Τῆ δὲ τελευταίη, τῆ τρίτη καὶ εἰκοστῆ, τὸ ὄμμα μέγα 13 τὸ πρωΐ ἦν, καὶ περίβλεψις βραγείη· καὶ ήσυχίην ἔσχεν ἔστιν ὅτε καὶ ἄνευ τοῦ ξυγκεκαλύφθαι τε καὶ κεκωματίσθαι. Πρός δὲ τὴν έσπέρην, τοῦ δεξιοῦ ὄμματος κίνησις, οίη δρεούσης, ή τινος 14 βουλήσιος, ελ τοῦ ἔζω κανθοῦ πρὸς ρῖνα· 15 ἐπεγίνωσκέ τε καὶ πρὸς τὸ ἐρωτώμενον 16 ὑπεκρίνετο • φωνὴ μετὰ πολλὸ ύπότραυλος, καὶ ὑπὸ 17 τῆς 18 βοῆς ἀπεβρωγοῖα καὶ βραγχώδης.

' Επτακαιδεκάτη J , Lind. - ιζ vulg. - μετριώτεροι Η. -νύκτα FI . - επυ ρέτηνε CDHK, Külin. - ἐπυρέττηνε vulg. - δῖψα (bis) FGI. - δίψη (bis D. - πουλλή D. - πολλή vulg. - 2 αλλ' C. - 3 υπώπια C ( υποπιοι sic al manu in marg. G). - όπ. om. vulg. - καὶ κὶ vulg. - κὶ om. C. - τῶν om. C - 4 ποιέουτα C. - λάβρως CDFGHIK. - έπενεν Codd. - έπιεν vulg. - απο σπάσαι Codd., Ald., Frob. - δε om. Κ. - \* καθελκωμένα Η. - καθελκώμεν FIJK. - καὶ om. C. — ο ἀφαιρούσα C. - ἐμασᾶτο FGHIJK. - προσενέγκο Codd. - προσήνεγκε vulg. - 1 μασήσ. FGHIJK. - λάβρως DH. - ερρύφανε Dh - ἐρύρανε FGHIJ, Ald., Frob., Lind. - ἐρύμρανε C. - ἐρόρανε vulg. - τ΄ om. D. — \* ήμέραις D. - τρίτησιν Codd., Q'. — \* τέσσαρσι C, Lind. - τέ ταρσι Κ., Kühn. - τέτκροι vulg. - τετκρτησι J. - φρίκαι Kühn. - φρίκ: vulg. - ὅτ' C. - 10 ωστε ..... πευστιζο ponitur post ποδων Lind. - 11  $D_{\bullet}$  – συγκαλύπτει»  $C_{\bullet}$  —  $^{12}$  τε καί vulg. – τε om.  $C_{\bullet}$  –  $\delta i \psi_{\eta}$   $D_{\bullet}$  –  $\delta i \psi_{\eta}$ FGI. - διακενής DIIIK. - \*\* τὸ om. DFIIIJK. - τοπρωί Frob. - ὑπόδλ ψις Frob. - ξυγκεκαλύρθαι DFHIK, Kühn. - ξυγκεκαλύρθαι vulg. - κεκι ματίσθαι (C, χεχωμμ.)  $D. - χωματίσθαι vulg. - 14 βουλήσεως <math>K. - ρ \tilde{r}$ 

lier, les eris et les alternatives susdites de coma persistaient; elle entendait d'une manière irrégulière, parfois très-bien, même quand on parlait bas, d'autres fois il fallait parler plus haut; chaleur aux pieds toujours égale à celle du reste du corps jusqu'aux derniers jours [où il n'en fut plus de mème]. Le seizième, état moins grave. Le dix-septième, étant dans un état plus passable que les autres jours, elle se ramassa sur elle-même la nuit, comme ayant du frisson, et la fièvre sut plus forte; la soif était grande; du reste, les autres accidents persistaient; il survint des tremblements aux mains, et des mouvements agitèrent la tête (1 Prorrh., 143); le dessous des yeux et les regards, de mauvais augure; soif intense; venant de boire, elle redemandait, saisissait le vase, buvait avidement, et on ne pouvait le lui arracher; la langue sèche, très-rouge; la bouche entière et les lèvres ulcérées et sèches; portant les deux mains à la bouche, elle se les mordait, étant tremblante, et, si on lui donnait quelque chose à mâcher ou à prendre, elle mâchait ou avalait avec avidité et emportement; l'état des yeux était mauvais. Trois on quatre jours avant la fin, des frissons lui survinrent par moments, de sorte qu'elle se ramassait, se couvrait et haletait; contraction dans les jambes; refroidissement des pieds; soif, la même; état de l'intelligence, le même; présentations sur le siége, ou sans résultat, ou produisant des déjections peu abondantes et ténues avec unc certaine tension de peu de durée. Le dernier jour, à savoir le vingt-troisième, l'œil était grand le matin; la malade etait autour d'elle des regards rapides; elle se tenait parfois en repos et sans se couvrir ni ètre dans le coma. Vers le soir, mouvement de l'œil droit, de l'angle externe vers le nez, comme si la malade voyait ou voulait quelque chose; elle reconnaissait et répondait aux questions ; voix devenue à la lonrue un peu bégayante, cassée et rauque à force de crier.

IJK, Kühn. –  $\dot{\rho}$ tva vulg. — <sup>48</sup> vat  $\dot{\epsilon}\pi$ . sine  $\tau \dot{\epsilon}$  C. — <sup>46</sup>  $\dot{\nu}\pi$ . C. –  $\dot{\alpha}\pi$ . vulg.  $\dot{\alpha}\pi\dot{\epsilon}\nu\rho$ tvato K. — <sup>47</sup>  $\tau \ddot{\eta}$  sine  $\dot{\beta}$ 0 $\ddot{\gamma}$ 5 C. – Sans doute il faut lire dans C  $\pi\dot{\phi}$   $\tau \dot{\epsilon}$ 1. — <sup>48</sup>  $\dot{\theta}$ 0 $\ddot{\gamma}$ 5 (sic) K. –  $\dot{\alpha}\pi\dot{\epsilon}\rho\rho\omega\gamma\dot{\epsilon}$ 1 $\dot{\alpha}$ 2, in marg.  $\gamma \upsilon t\alpha$  C.

- 12. Το Τλιφιτράδεος, θέρεος, πλευρού άριστερού οσυνη, και βήξ, και υποχωρήματα πουλλά, υδατώδεα, και υπόχολα. ΤΟ πυρετός εδόκει λήξαι περί εδόόμην ή βήξ ένι χρώμα υπόλευκον και υπωχρον. Περί δὲ τὰς δοδεκα, υπόχλωρον επτυεν το πνευμα, προϊόντος του νοσήματος, αλεί πυκνότερον, και ασθμα, και υποκερχάλεον περί στήθεα και άρτηρίην. "Ρυφήμασιν έχρητο, έμφρων άπαντα τον χρόνον. Περί δὲ εἰκοστὴν δγθόην ετελεύτησεν ἱδρῶτες εστιν ότε δεγένοντο.
- 13. Ὁ ἔζω κάπηλος ὁ τπεριπλευμονικὸς, κοιλίη εὐθὸς ὑπήει. Περὶ τετάρτην, ἱδρὼς πουλύς ἐδόκει λῆξαι τὸ πορέτιον <sup>8</sup> τὸ βηγίον, οὐδὲν ὡς εἰπεῖν. Πέμπτη καὶ ἔκτη καὶ ἔβόθμη, ἐπεῖγεν ὁ πυρετός. Ἱδρὼς, <sup>9</sup> ὀγδόη. Ἐνάτη, ἀπεγρέμψατο ὡχρόν. Δεκάτη, ἤει ἄλες οὐ πολλάκις. Περὶ <sup>10</sup> ἔνδεκάτην, ἢπιώτερος. Ἐν τῆ <sup>11</sup> τεσσαρεσκαιδεκάτη, ὑγιής.
- 14. 12 Ερμοπτολέμω, μετά πληϊάδος δύσιν, πυρετός ἐπῆλθεν· βήξ οὐ πάνυ· γλώσσα δὲ περιπλευμονική. 13 Ένάτη, ἔξίδρωσεν ὅλος, κατεψύχθη τε, ὡς ἐδόκει· προσήνεγκαν αὐτῷ χυλόν· περὶ μέσον ήμέρης ἐθερμαίνετο. 11 Ένδεκκτη, ἱδρὼς, καὶ κοιλίη ἔξυγραίνετο · 18 κατάχολα ὑποχωρήματα· τὸ βηχίον ἐπεγένετο. Τεσσαρεσκαιδεκάτη, τὸρὸν ἀπεχρέμψατο, καὶ ἡεγχώδης ἦν, καὶ 16 τῆ πεντεκαιδεκάτη, κορὸν ἐκὸν, ἐτελεύτησεν:
- ¹ λμφιβράδεος D. πουλλά D. πολλά vulg. καὶ ὑδ. C.— ² καὶ ὁ vulg. καί om. C. -- ένὶ (sic) D. - ἐνῆν CIIIK. - \* δώδεκα CJ. - δυοκαίδεκα Lind. -εδ vulg. - νουσήματος Lind. - \* καί ασ. om. C. - ασ. DJ, Kühn. - ασ. vulg. - υπολερχάλεον DGHIJK. - ύπολερχαλέον vulg. - ύπολαρχαλέον C. - άρτηρίην C. - αρτηρίας vulg. - " δε om. G. - εικοστήν και δηδόην C (DJ, sine καί). ογδόην και είκοστήν Lind. – κη vulg. — "έγιν. (έγεν. D) έξω. Κάπηλος vulg. -εγίνοντο. Ο έξω κάπολος <math>C. — περιπλ. DFGJ, Ald., Frob. — περιπν. vulg. - χοιλίης D. - τετάρτην CDJ, Lind. - δ vulg. - \* τό om. C. - πέμπτη καί ἔκτη καὶ ἐβδόμη CJ, Lind. - ε καὶ ς καὶ ς vulg. - ° δγδός, ἐνάτη J (ἐνν. C, Lind. \ - η. θ vulg. - ἤει om. C. - 10 ένδεκάτην CJ, Lind. - ια vulg. - ήπ. CDFGIIK, Ald., Frob. — 11 τεσσαρεσκαιδεκάτη C, Lind. - ιδ vulg. - δ K. — '\* έρμοπτολέμων C. – ἐπῆλθε om. C. – περιπν. CHK. — '\* ἐνν. GI, Lind. - ένν. F. - θ H. - τε C. - τε om. vulg. - 14 ένδεκάτη CJ, Lind. - ια vulg.  $-\frac{1}{2}$ ξυγραίνετο C.  $-\frac{1}{2}$ ξηραίνετο vulg.  $-\frac{1}{6}$ ρόγγνοτο Lind.  $-\frac{15}{2}$  κατ. ....  $\frac{1}{6}$ πεγένετο om. (D. restit. al. manu ) FGIJK. - βηχεΐου C. - τεσσαρεσκαιδεκάτη CJ, Lind. - ιδ vulg. - ρεγχώδης CHh. - ρεγχώδες vulg. - 16 τη om. C. πεντεκαιδεκάτη CJ, Lind. - εε vulg. - ἄρρων C.

## DES ÉPIDÉMICS.

- 12. (Cette Observation a de grandes analogies avec les Observations 14°, 16°, 17° et 23°, dans lesquelles l'auteur signale comme un caractère commun ce qu'il appelle langue péripheumonique, c'est-à-dire une langue d'un jaune blanc; voy. p. 377. Je crois qu'il s'agit ici non pas d'une péripneumonie franche, mais d'une péripucumonie modifiée par quelque circonstance; voy. Argument, p. 363.) Le garçon d'Amphiphradès, en été, fut pris d'une douleur du côté gauche ; toux ; déjections abondantes, aqueuses et subhilieuses. La fièvre parut cesser vers le septième jour; toux, persistante; rouleur un peu blanche et un peu jaune. Vers le douzième, expectoration un peu jaune; respiration, à mesure que la maladie avançait, toujours plus fréquente, dyspnée, bruit un peu râpeux dans la poitrine et dans la trachée-artère. Il usa des décoctions d'orge, gardant sa connaissance pendant tout le temps. Vers le vingthuitième jour il mourut : des sueurs survinrent parfois.
- 13. (Péripneumonie se rattachant probablement à la catégorie des affections de l'Observation 12°, quoiqu'il ne soit pas fait mention de l'état de la langue.) Le cabaretier demeurant en dehors, affecté de péripneumonie, eut tout d'abord le flux de ventre. Le quatrième jour, sueur abondante; la fièvre paraissait cesser, la toux n'était rien, pour ainsi dire. Le cinquième, le sixième et le septième, il y eut de la fièvre. Sueur, le huitième. Le neuvième, expectoration jaune. Le dixième, déjections alvines aboudantes, non fréquentes. Le onzième, état meilleur. Le quatorzième, guérison.
- 14. (Voy. l'Observation 12°.) Hermoptolème, après le coucher des Pléiades, fut pris de fièvre, il n'y avait guère de toux, mais la langue était péripneumonique. Le neuvième jour il eut une sueur générale, et, à ce qu'il paraît, il fut tout à fait frais; on lui fit prendre de la décoction d'orge passée; vers le milieu de la journée, la chaleur reprit. Le onzième, sueur; flux de ventre, déjections très-bilieuses; la toux survint. Le quatorzième, expectoration jaune; râle; et, le quinzième, il mournt, ayant gardé sa connaissance pendant tout le temps.

- 15. Έτερός <sup>1</sup>τις ἐπὶ τοῦ ὑπερώου, ἡεγχώδης, γλῶσσα ξηρὴ, περιπλευμονικὴ, ἔμφρων, ἐτελεύτησεν.
- 16. Καὶ Ποσειδώνιος, <sup>2</sup> ἔτι τοῦ θέρεος ἐνισταμένου, κατὰ στῆθος καὶ ὑποχόνδρια καὶ πλευρὸν ἐπόνει χρόνον πουλὸν ἄνευ πυρετῶν <sup>8</sup> πολλοῖσι δὲ ἔτεσιν ἔμπροσθεν, ἔμπυος ἐγένετο. Τοῦ δὲ χειμῶνος, φρίξαντι ἐπέτεινεν ἡ δούνη, καὶ τὸ <sup>4</sup> πυρέτιον λεπτὸν, καὶ ἀπόχρεμψις πυώδης, βής κεργαλέη περὶ φάρυγγα, καὶ ρεγγώδης, <sup>5</sup> ἔμφρων δὲ ἐὼν ἐτελεύτησεν.
- 17. 'Ο δὲ β Βαλοῖος, ἐχ τοῦ ὅρεος, πάντα ἡμαρτηχώς, ἐννεαχαιδεκάτη γλῶσσα πονηρὴ, ὑπέρυθρος, καὶ κατὰ φωνὴν ἦν ἐν τῷ βέμβη·
  ἀφθαλμοὶ κεχρωσμένοι, πλέοντες ισπερ τῶν τνυσταζόντων χρῶμα
  καὶ τοῦ ἄλλου σώματος οἰκ ἰκτεριῶδες σφόδρα, ἀλλὶ ὅπωχρον, πελιἐνόν φωνὴ πονηρὴ, ἀσαφής γλῶσσα <sup>8</sup> περιπλευμονική · οἰκ ἔμφρων 
  πνεῦμα πρὸς χεῖρα πονηρὸν, οὐ πυκνὸν, οὐὸὲ μέγα · πόδες ψυχροὶ, 
  λιθώδεις. Περὶ <sup>9</sup> εἶκοστὴν ἐτελεύτησεν.
- 18. 10 Κυναγχική 11 ή παρὰ Μέτρωνι, χεῖρα δεξιὴν, σκέλος ἤλγησε, πυρέτιον ἐπεῖχε, βηχίον, πνίγμα. Τρίτη, ἐχάλασεν. 12 Τετάρτη, σπασμώδης, ἄρωνος, ρέγχος, ὀδόντων ζυνέρεισις, γνάθων ἔρευθος. 13 \*Ετελεύτησε τῆ πέμπτη ἢ ἔκτη σημεῖον περὶ χεῖρα 14 τὸ ὑπόπέλιον.
  - 19. Βίων έζ ύδρωπικοῦ πολυχρονίου απόσιτος έγένετο πολλάς
- ¹ Δὲ pro τις D. ὑπερόου C. ὑπερρώου Κ. περιπνεύμονική ΗΚ. ε ἐπὶ, al. manu ἔτι D. - πουλύν χρ. C. - χρούνον (sie) G, Ald , Frob. — 5 πολλοῖς D. - δ' C. — 4 πύρ κίτιον FGHIJK. — 5 έμφ. δε σφόδρα εων τεταρταΐος έτελ. CH. - 6 βάλεως vulg. - βάλλεος C. - βάλεος DFHIJK. -On lit dans le Gl. de Gal.: Baloros, qui ex Balœa, Baloras, urbe Macedoniæ. - δρεος C. - ἐννεακαιδεκάτη CJ. - ἔκτη Lind. - ιθ vulg. - ὑπέρρυθρος Ι. - ρέμβη Gl. Gal. - ρεμβίη vulg. - γηστ. C. - ικτερώδες Lind. - ικτεριώδες DGIK. - \* περιπν. CHK. - πονηρήν C. - Cornarius traduit : Spíritus ad manum malus; Foes: respiratio, quæ ad manum est prava, et, dans ses notes, il dit que πρὸς χεῖρα signifie: la respiration ordinaire. Pour moi, je pense que l'auteur, notant que la respiration n'était ni fréquente ni grande, a voulu signaler un état de la respiration perceptible à la main, par exemple une respiration se faisant plus par les muscles costaux que par le diaphragme, etc.— εἰκοστήν Q' .- κ D.- ἐνάτην vulg.- ἐνν. Lind.- ένν. C.- θ FGIK. - έτελεύτη I.- 10 κυναγχική (κυαγχικός D) appartient à l'observation précédente dans nosmss. — 11 ὁ DK. - δεξιήν [τε καί] τκ. Lind. - ἀπείχε, supra à Η. - πνεγμός Κ. - πνέγμος C. -- \*\* τετάρτη Lind. - έδδόμη vulg. - ζ

- 15. (Inflammation du palais; mort; Observation trèsabrégée, mais qui, d'après l'état de la langue, doit être rangée parmi les péripneumonies précédentes. Ép. v, 105.) Un autre, ayant le palais affecté, râlait; langue sèche, péripneumonique; il mourut ayant conservé sa connaissance.
- 16. (Voy. l'Observation 12°.) Posidonius, dès le milieu de l'été, souffrait, sans fièvre, d'une douleur dans la poitrine, dans les hypochondres et le côté, douleur qui se prolongea beaucoup. Plusieurs années auparavant il avait eu un empyème. Dans l'hiver, après un frisson, la douleur s'accrut; fièvre légère; expectoration purulente; toux râpeuse dans la gorge; râle; il mourut gardant sa connaissance.
- 17. (Voy. l'Observation 12°.) L'homme de Balée, qui venait de la montagne, ayant commis toute sorte d'erreurs de régime: au dix-neuvième jour, langue mauvaise, un peu rouge; peu de sûreté dans la voix; yeux bronillés, nageants, comme ceux des personnes qui s'endorment; couleur du reste du corps non pas très-ictérique, mais un peu jaune livide; voix mauvaise, indistincte, langue péripneumonique; connaissance non conservée; respiration mauvaise à la main (Voy. note 8), ni fréquente, ni grande; pieds froids comme le marbre. Vers le vingtième jour, il mourut.
- 18. (Angine; mort. Ép. v, 104.) La femme chez Métron, affectée d'angine, souffrit du bras droit et de la jambe: la fièvre augmenta; toux; suffocation. Le troisième jour, relâche. Le quatrième, spasme, perte de la voix, râle, grincement des dents, rougeur des joues. Elle mourut le cinquième ou le sixième; signe à la main, un peu de lividité.
  - 19. (Hydropisie; suppuration du genou.) Bion, à la suite

H. -  $\tau$ ετάρτη est une correction de Focs évidente de soi. -  $\tau$ πασμώδης CDHQ΄, Lind. -  $\tau$ παρασμώδης FGIJ. -  $\tau$ παραγμώδης vulg. - ξυνέρυτις C. - Post  $\xi$ ρ. addit πλέον C. -  $\frac{13}{5}$  ετελεύτησε πέμπτη έντη C. -  $\frac{0}{7}$ τος οὐ πολύ διαζήσας (αὐτη οὐ πουλύ διαζήσασα Lind.) τῆ πέμπτη (ε DFHIK) ἢ έντη έτελ. vulg. - La bonne leçon est celle de C.; il s'agit ici d'une femme -  $\frac{14}{7}$  τὸ om. C.

ήμερας καὶ στραγγουριώδης· ἐπὶ γούνατος ἀριστεροῦ ἀπόστημα ἐγένετο, ἐξεπύησεν, ἐτελεύτησεν.

- 20. <sup>4</sup> Κτησιφῶν ὑδρωπικὸς ἐκ καύσου πολλοῦ, καὶ πρότερον ὑδρωπικὸς καὶ σπληνώδης, σφόδρα συνεπληρώθη καὶ <sup>2</sup> όσχεον καὶ σκέλεα <sup>3</sup> καὶ περιτόναια. Ἐπὶ τῆ τελευτῆ βὴξ καὶ πνιγμοὶ <sup>4</sup> ἐγένοντο, ἐς νύκτα μᾶλλον, ἀπὸ τοῦ πλεύμονος, ὅσπερ τοῖς <sup>5</sup> πλευμονώδεσιν. Πρὸ δὲ τῆς τελευτῆς <sup>6</sup> ἡμέρησιτρισὶν ἢ τέσσαρσι, ῥῖγος, πυρετός κατὰ μηρὸν δεξιὸν, ἔσω κατὰ φλέδα μέσην τὴν ἀπὸ τοῦ βουδῶνος, ὡς πυρὸς ἀγρίου <sup>7</sup> σύστρεμμα ὑποπέλιον ἔχον ἔρευθος · ἐς νύκτα, καρδίης ἄλγος, καὶ οὐ <sup>8</sup> πολὸ ὕστερον ἀφωνίη, πνιγμὸς μετὰ ῥέγχους, <sup>9</sup> καὶ ἐτελεύτησεν.
- 21. Καὶ 10 δ ἐν 'Ολύνθω δορωπικός, ἐξαίφνης ἄφωνος, ἔκφρων νύκτα καὶ ἡμέρην, ἐτελεύτησεν.
- 22. 11 Ο δε Προδρόμου, θέρεος, υπότραυλος, καυσώδης, ή γλώσσα οι υπόζηρος, ασαφής κάτω πολλή άφοδος περιεγένετο.
- 23. 12 Λεωφορδείδη, πυρετὸς όξὺς μετὰ χειμερινάς τροπάς, ὑποχονδρίων 18 καὶ κατὰ κοιλίην ἄλγημα : ὑποχωρήματα ὑγρὰ , χολώδεα πουλλά: καὶ μεθ' ἡμέρην, κωματώδης: γλῶσσα περιπλευμονική: βἠξ οὐκ ἐνῆν. 14 Δωδεκάτη, μέλανα σμικρὰ καὶ πρασοειδέα ὑπεκρησεν. 15 Τεσσαρεσκαιδεκάτη, λῆξαι πυρέτιον ἐδόκει: μετὰ δὲ , ροφήμασιν ἐχρήσατο. 16 Εκκαιδεκάτη, στόμα σφόδρα άλμῶδες, ξηρὸν εγένετο: ἀκρέσπερον δὲ , φρίκη, πυρετός. 17 Μιῆ καὶ εἰκοστῆ , περὶ μέσον ἡμέρης, ρἰγος καὶ ἱδρώς: τὸ πυρέτιον ἔληξε, θέρμη δὲ ὑπῆν λεπτή ἐς 18 νύκτα πάλιν ἱδρώς: καὶ εἰκοστῆ δευτέρη, ἐς νύκτα ἱδρώς:

\*Κτησιρών CD. Κühn. - κτησιρών vulg. - \* ἔχεον ΠΙΙ. - ἰσχίον C. - \*καὶ οm. C. - περιτονατα FGIJ. - ¹ ἐγέν. CDK, Lind. - ἐγίν. vulg. - νὕκτα δίν FI - τοῦ οm. D. - πνεύμ. CHK. - σπληνός Lind. - ὅ πν. CHK. - σπληνώδεσι DQ΄. - πρὸ δὲ ἡμέρης τἔς τ. vulg. - ἡμ. οm. C. - ΄ ἡμέρησι C. - ἡμ. οm. vulg. - τέσσαρι C. - τέτρασι vulg. - ῥτγος DI, Kühn. - ῥίγος vulg. - ' ξ. Lind. - ἔχων CDHI. - ΄ πουλὺ Lind. - ΄ καὶ οm. Lind. - ¹ ὁ Codd. - ὁ οm. vulg. - ἔμρρων Ald. - νῦκτα FI. - ἡμέρην CH. - ἡμέραν vulg. - ¹ ἡ ← FHIJK. - πρὸ δρόμου D, Ald., Frob. - θύρεος (sic) D. - οἱ οm. C. - πολὺ C. - ¹ ἐ Σεωρορδήδει Κ. - Σεωρορκίδη G. - ¹ ἔ [τε] καὶ Lind. - πουλὸ D. - πολὸ vulg. - κωμμ. C. - περιπν. CHK. - ¹ ὁ δωδεκάτη CFIJK. - δυοκαιδεκάτη Lind. - ιδ vulg. - καρμα C. - περιπν. CHK. - ¹ ὁ δωδεκάτη CFIJK. - δυοκαιδεκάτη Lind. - ιδ vulg. - ἐ δώκει C. - ρυγ. Codd., Ald. - ἐχρῆτο C. - ¹ ὁ ἐκκαιδεκάτη CJ, Lind. - ιδ vulg. - τρόδρα οm. C. - [καὶ ] ξ. Lind. - ¹ μιῆ Κühn. - μίη vulg. - μέσην (sic) Κ. - ῥτγος DI, Κühn. - ρίγος vulg. - ¹ κιλοτη δευτέρα J. - δευτέρη καὶ εἰκοτη διατα δια I. - κει vulg. - ἀνίδρωπος Frob. - δοκεύτη C. - δοκούτη vulg.

## DES ÉPIDÉMIES.

d'un état hydropique longtemps prolongé, perdit l'appétit pendant plusieurs jours et fut pris de strangurie; un apostème se forma an genou gauche; suppuration; mort.

- 20. (Hydropisie; angioleucite; mort.) Ctésiphon, hydropique à la suite d'un violent causus (Pronostic, 8), et précédemment affecté d'hydropisie et de maladie de la rate, eut un épanchement considérable dans les bourses, aux membres inférieurs et dans le péritoine. Vers la fin survinrent de la toux et des étouffements, la unit de préférence, venant du poumon, comme chez les pulmoniques. Trois ou quatre jours avant la fin, frisson, fièvre; à la cuisse droite, en dedans, vers le milieu de la veine qui vient de l'aine, il se forma un engorgement comme érysipélateux, d'un rouge sublivide; dans la muit, douleur cardialgique; peu après, perte de la voix; étouffement avec râle; mort.
- 21. (Hydropisie, délire subit; mort. Ép. v, 106.) Et à Olynthe, un hydropique perdit subitement la voix, eut le délire pendant une nuit et un jour, et mourut.
- 22. (Fièvre ardente; Observation appartenant peut-ctre à la catégorie du § 12.) Le garçon de Prodromus, en été, un peu bégayant, ayant une fièvre ardente; langue un peu sèche, articulant mal; déjections abondantes; guérison.
- 23. (Voy. l'Observation 12°.) Léophorbides fut affecté de fièvre aiguë après le solstice d'hiver; douleur des hypochondres et du ventre; déjections liquides, bilieuses, abondantes; pendant le jour, il avait du coma; langue péripneumonique; point de toux. Le douzième jour, il rendit des matières noires en petite quantité et porracées. Le quatorzième, la fièvre parut cesser; ensuite il prit des décoctions d'orge. Le seizième, la bonche devint très-salée, sèche; à l'approche du soir, frissonnement, fièvre. Le vingt et unième, vers le milieu du jour, frisson et sueur; la fièvre cessa; mais il subsistait un peu de chaleur; la nuit, sueur derechef. Le vingt-deuxième, dans la nuit, sueur; la chaleur disparut. Il avait été, tous les jours

καὶ ἡ θέρμη ἐγάλασεν. Τῆσι δὲ ἔμπροσθεν πάσησιν ἀνίδρωτος ἦν, ἡ δὲ κοιλίη ὑγράνθη, καὶ ἐν τῆ ὕστερον δοκεύση ὑποστροφῆ.

24. Ἡ ἄνω οἰκοῦσα ἡ ¹ τῷ Θεοκλεῖ προσήκουσα, ὑπὸ πληϊάδα, πυρετὸς ὀξύς. ³ Εκτη, ἐδόκει λῆζαι · ἐλούσατο ὡς πεπαυμένη. ⁴ Ἑβδόμη πρωὶ, γνάθος σφόδρα ἐρυθρὴ, ὁποτέρη ⁵ οὐ μέμνημαι · ἐς τὴν ἐσπέρην ὁ πυρετὸς ἦλθε πουλύς · κκὶ δ λειποψυχίη, καὶ ἀφωνίη ἦν οὐ πολὸ δὲ ὕστερον ἱδρὼς, καὶ παῦσις ἑβδομαίη.

25. Καὶ ή Θεοδώρου σφόδρα ἐν πυρετῷ, αἰμοβραγίης γ γενομένης, χειμώνος λήξαντος δὲ τοῦ πυρετοῦ περὶ 8 δευτέρην, οὐ πολύ ύστερον, πλευροῦ δεξιοῦ ώς ἄπὸ <sup>9</sup> ύστερέων βάρος καὶ πρῶτον δὲ έγεγόνει, καὶ τὰς έγομένας ἡ όδύνη κατὰ στήθος δεινή καὶ πλευρὸν δεξιὸν πυριωμένη, ἐχάλασεν. Τεταρταίη, τὰ ἀλγήματα: τὸ 10 πνεῦμα, πυχνότερον ή άρτηρίη μόλις ἀναπνερύση ὑπεσύριζεν · κλισίη ὑπτίη, ἐπιστρέφεσθαι χαλεπῶς · ἐς νύκτα ὀξύτερος δ πυρετός, καὶ λῆρος βραχύς εγένετο. 11 Πέμπτη πρωΐ, εδόκει ηπιώτερος είναι· ίδρώτιον ἀπό μετώπου κατεχύθη όλίγον 12 πρώτον, ἔπειτα πουλύν χρόνον ἐς όλον τὸ σῷμα καὶ πόδας : μετὰ δὲ ταῦτα έδόχει αὐτη χεχαλαχέναι τὸ πῦρ. ἦν δὲ πρὸς γεῖρα ψυχρότερον τὸ 13 σώμα αί δὲ ἐν χροτάφοισι καὶ μᾶλλον ἐπήδων, καὶ πνεῦμα πυκνότερον, καὶ 14 ὑπελήρει ἄλλοτε καὶ ἄλλοτε, καὶ πάντα ἐπὶ τὸ χεῖρον. Γλώσσα διὰ τέλεος λευχή λίην ή τε βήξ οὐκ ἐνῆν, ὅτι μή τριταίη καὶ πεμπταίη δλίγον χρόνον δίψα οὐκ ἐνῆν, πτυσμός δὲ ἦν ὑπογόνδριον δεξιον σφόδρα ἐπῆρτο 15 περὶ τὴν πέμπτην, μετὰ δὲ μαλθα-

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Τῷ C.  $-^2$  θεώχλη vulg. - θεόχλη Codd. (H, θεόχλει) Ald., Frob.  $-^3$  ἔχτη CJ, Lind. -5 vulg.  $-^4$  ζ H.  $-^5$  όμοῦ (D, οῦ al. manu) FGIJK. - ἐς τὴν ἐσπέρην Godd. Q', Lind. - ἐν τῆ ἐσπέρην vulg. - ἤχε C.  $-^6$  λειπ. DJ, Lind. - λιπ. vulg. - πουλῦ Lind. - οῦ C. - παύσις (sic) F.  $-^3$  γιν. C.  $-^6$  ενάτην J. - ἐνν. C.  $-^6$  θ vulg. - δευτέρην Lind. - Post ἐν. repetit λήξωντος δὲ τοῦ πυρετοῦ C. - δευτέρην est une correction de Foes, suggérée par la mention qui suit du quatrième, du cinquième, etc., jours.  $-^6$  ὑστεραίων C. - δὲ οπι. C. - τότε pro δὲ Lind.  $-^{10}$  τὸ [δὲ] Lind. - [χαὶ] ἡ Lind. - ἡ οπι. (C, in marg. ἡ) FGHIJK. - ἀρτυρίη Κ. - ἀρτηρίου (sic) C. - μόγις II. - χλισίη C. - χαὶ pro χλ. vulg. - νῦχτα FI.  $-^{11}$  ε II. - ἡπ. CDHJ. - ὑπτιωτέρη (sic) Κ. - ὑπιότερος l. - ἢπιότερος (sic) Ald., Frob.  $-^{12}$  πρότερον J. - πουλὺν CDH, Lind. - πολὺν vulg.  $-^{13}$  Post σ. addit ταῖς ἀρτηρίαις vulg. - τ. ἀρτ. οπ., in marg. al. manu τῆςιν ἀρτηρίησιν C. - II faut sous-entendre φλέδες avec αἰ, et supprimer avec C ταῖς ἀρτηρ. qui est sans doute une glose destinée à expliquer cet αἰ sans substantif.  $-^{14}$  ὑπ.

précédents, sans sueur ; mais le ventre s'était relâché, même dans ce qui parut une récidive.

24. (Fièvre pseudo-continue.) La femme demeurant en haut, qui appartenait à Théoclès, fut prise, les Pléiades étant sur l'horizon, d'une fièvre aiguë. Le sixième jour, la fièvre parut cesser; la malade prit un bain comme étant guérie. Le septième, au matin, joue très-rouge, de quel côté, je ne m'en souviens pas; le soir il vint beaucoup de fièvre; il y avait défaillance et perte de la parole; peu après, sueur, et le septième, guérison.

25. (Fièvre pseudo-continue avec tendance à l'état algide.) Et la femme de Théodore fut prise d'une fièvre violente à la suite d'une hémorrhagie, en hiver; la sièvre ayant cessé vers le deuxième, elle éprouva peu après, dans le côté droit, une pesanteur qui semblait venir de la matrice; cette pesanteur se faisait sentir pour la première fois ; les jours suivants, douleur intense dans la poitrine; des somentations sur le côté droit soulagèrent (Du régime dans les maladies aiguës, § 7). Le quatrième, les douleurs revinrent; respiration, plus fréquente; la trachée-artère, dans l'inspiration, qui était difficile, sifflait un peu; décubitus sur le dos; dissiculté à se tourner; dans la nuit la sièvre devint plus aiguë, et il y eut un peu de délire. Le cinquième, au matin, la fièvre parut plus modérée; de la sueur se répandit d'abord en petite quantité, puis pendant longtemps, du front au corps entier et aux pieds. Après cela, la fièvre parut avoir cessé; le corps, à la main, était plus frais; mais les veines aux tempes battaient, et même davantage; respiration plus fréquente; de temps à autre un peu de délire; et tous les accidents aggravés. La langue fut, tout le temps, très-blanche; il n'y eut pas de toux, si ce n'est le troisième et le cinquième jour pendant peu de temps; la malade n'avait pas de soif; sputation; l'hypochondre droit se gonfla beaucoup vers le cinquième jour; mais ensuite il fut plus souple; un

CH.  $= \hat{\epsilon}\pi$ , vulg.  $= \pi \acute{a}\nu τ$  C.  $= \delta \iota ατέλεο 5$  DFIIIJK.  $= \delta i \rlap/ ψ α$  Fl.  $= \delta \grave{\epsilon}$  om. C.  $= \epsilon \rlap/ π \acute{a} \rlap/ ρ θ ν$  C.  $= \alpha \iota \rlap/ π \acute{a} \rlap/ τ ϵ$  (sic) K.  $= \epsilon \rlap/ π \rlap/ π \rlap/ τ ϵ$  (sic) FIJ.  $= \frac{18}{8} π \rlap/ π μ \rlap/ ρ$  J.  $= \tau \rlap/ n ν$  om. C.  $= π \rlap/ ε \rlap/ μ π τ \rlap/ π ν$  C, Lind.  $= \epsilon$  vulg.  $= β \rlap/ μ λ μ ν ε \rlap/ τ ϵ$  (D, emend. al. manu).

κώτερον : ὑπογώρησις τριταίη ἀπὸ βαλάνου κόπρου ὀλίγης, ¹ πέμπτη πάλιν ύγοὸν ὀλίγον κοιλίη δὲ λαπαρή οὖρα στρυφνὰ, ² ὁποειδέα. ομματα ως κοπιώσης, γαλεπώς ανέβλεπε καὶ περιέφερεν. 3 Πέμπτη, ές νύκτα γαλεπώς, καὶ λῆρος είπετο. \* Έκτη, πάλιν τὴν αὐτὴν ώρην περί πλήθουσαν άγορὴν, ίδρως πουλύς 5 κατεγεῖτο, ἀπό μετώπου ήρχετο ες δλον τὸ σοιμα πουλύν χρόνον. 6 εμφρόνως διετίθετο τὰ έαυτῆς · πρὸς μέσον δὲ ἡμέρης, σφόδρα ἐλήρει, καὶ τὰ τῆς καταψύξιος όμοια, βαρύτερα οὲ τὰ κατὰ τὸν γρῶτα πάντα · πρὸς δὲ τὴν ἐσπέρην, ή χνήμη αὐτῆς ἐχ τῆς <sup>7</sup> χλίνης χατεβρύη, χαὶ τῷ παιδὶ παραλόγως ηπείλησε τε και πάλιν εσιώπησε, και ες ησυχίην μετέβαλεν: περί δὲ τὸν πρώτον ὕπνον, <sup>8</sup>δίψα πουλλή, καὶ μανίη, καὶ ἀνεκάθιζε, καὶ τοῖσι παροῦσιν ἐλοιδορεῖτο, καὶ πάλιν ἀπεσιώπησε καὶ ἐν ήσυγίη ην καὶ ἐδόκει τὴν ἐπίλοιπον <sup>9</sup>νύκτα κεκωματίσθαι · τοὺς δὲ όφθαλμούς οὐ ξυνῆγεν. Ἐπὶ δ' ἡμέρην ὑπεκρίνετο τὰ πλεῖστα νεύμασιν, ἀτρεμίζουσα τὸ σῶμα, καὶ κατανοοῦσα ἐπιεικῶς · πάλιν δὲ ίδρὸς την αὐτην ώρην · όμοίως οἱ οφθαλμοὶ κατηφέες, ἐς τὸ κάτω βλέφαρον μαλλον έγκείμενοι, άτενίζοντες, 10 κεκαρωμένοι, τὰ λευκά τῶν ὀφθαλμῶν ἀγρὰ καὶ νεκρώδεα, 11 καὶ τὸ πᾶν γρῶμα ἀγρὸν καὶ 12 μελανέον· τῆ χειρὶ τὰ πουλλὰ πρὸς τοῖχον ἡ πρὸς ξμάτιον· οξ ψόφοι 19 δὲ πινούση εγίνοντο, απεπύτιζε καὶ ανω ες την 14 ρίνα, καὶ 15 έκροκυδολόγει, καὶ ξυνεκάλυπτε τὸ πρόσωπον μετὰ δὲ τὸν ίδρῶτα, χεῖρες ος παρηχολούθει ψυγρός σώμα πρός χεῖρα ψυχρόν · ἀνεπήδα , <sup>17</sup> ἀνεχεχράγει, ἐμαίνετο · πνεῦμα πουλύ · 18 τρομώδεες αι χετρες εγένοντο, ύπο δε τον θάνατον ελθούση σπασμώ-

¹ Ε DK. – λαπαρὰ D. — ² ὁπ. C. – κοπιώδης Κ. — ³ ε D. – νῦντα FI. – είπ. οπ. C. — ⁴ ἔκτη CJ, Lind. – ς vulg. — ⁵ (οὐ C) κατείχετο vulg. — II n'est pas douteux qu'il faut lire κατεχεῖτο, comme plus haut κατεχύθη; Foes parle de cette correction dans ses notes. — ὲς CK, Lind. — εἰς vulg. — ⁶ ἀγρ., in marg. ὲμφρ. C. — ὁ ' C. — ' κλίνης CH. – κοιλίης vulg. — κοιλίας G. — κοίτης Lind. — ἡτιχίην C. — μετέβαλε CK, Κūhn. — μετέβαλλε vulg. — ⁶ δῖψα F. — πολλή CD, Lind. — καὶ οπ. C. — ο νῦκτα FG. — κεκωμμ. C. — τοὺς ...... δεξιὰ p. 404, I. 1, ponitur post καλεπῶς p. 410, l. 7, J. — δ' G. — ¹ ο κεκαρωμένοι Lind. — κεκαρωμένοι Vulg. — ¹ καὶ οπ. C. — ¹ καὶ τὸ C. — μέλαν ὲὸν vulg. — ταπολλὰ CH, Lind. — πολλὰ Ald. — ¹ δὲ οπ. C. — Ροst πιν. addit μεγάλοι vulg. — μεγ. οπ., restit. in marg. al. manu C. — ἀπεπύτιζε C. — ἀποπύτιζε vulg. — καὶ ἀποπ. ἄνω Lind. — εἰς Κ. — ¹ ἱ ρῖνα CDIJK, Kühn. — ρίνα vulg. — Ροst ρ. addunt ἀφώρει (ἀφόρει DFHIJK; ἐρὑσσει Lind.) vulg. — ὰφ. οπ. C. — ¹ ἑ ἐκροκυδολόγει Codd. (C, ἐκροκοδο

## DES EPHDEMIES.

suppositoire amena le troisième jour un peu d'excréments solides, le cinquième un pen d'exeréments liquides; mais le ventre était souple; urines de nature astringente et semblables à du suc de silphium ; regards comme ceux d'une personne fatiguée, avec peine elle levait et tournait les yeux. Le cinquième, nuit mauvaise; délire. Le sixième, derechef, à la même heure, c'est-à-dire à l'heure où le marché est plein, il y eut une sueur abondante, commençant au front, elle se répandit dans tout le corps et dura longtemps; la malade s'occupait avec une pleine connaissance de ses affaires; vers le milien du jour elle eut beaucoup de délire, le refroidissement était semblable, tous les symptômes du côté du corps étaient plus graves; vers le soir elle laissa tomber sa jambe hors du lit, elle menaça sans raison son enfant, emportement auquel succédèrent le silence et une alternative de calme; vers le premier sommeil, soil intense, état maniaque, elle se mettait sur son séant, injuriait les assistants, puis se taisait et se tenait tranquille; elle parut être dans le coma le reste de la nuit, mais elle ne ferma pas les yeux. Au jour, elle répondait presque constamment par des signes de tête, demeurant immobile et ayant passablement sa connaissance; derechef, sucur, à la même heure; semblablement, yeux abattus, enfoncés vers la paupière inférieure, fixes et comme dans le carus; le blanc de l'œil, jaune, cadavéreux; et la coloration de tout le corps, jaune et noirâtre : elle portait presque constamment la main vers la muraille, ou vers sa couverture; les liquides qu'elle buvait descendaient avec bruit, une portion même retournait par les narincs; elle avait de la carphologie, et se cachait le visage; depuis la sueur, les mains comme du marbre; la sneur continua froide; le corps, froid à la main; elle sautait, criait, avait le transport; respiration très-fréquente; les mains devinrent tremblantes, et, à l'ap-

λόγει), – ἐκροκιῶολόγει vulg. – ξυνεκαλύπτετο sine τὸ  $\mathbf{C}$ . —  $^{10}$  κρυστάλιναι  $\mathbf{C}$ . —  $^{17}$  ἐκεκράγει  $\mathbf{C}$ . — ἀνεκράτει, emend. al. manu  $\mathbf{D}$ . —  $^{18}$  τρομώδης χεῖρας ἐγίνετο  $\mathbf{C}$ . δ. τ.  $\mathbf{D}$ ., σπασμώδης  $\mathbf{C}$ . — ἐγένετο  $\mathbf{F}\mathbf{G}\mathbf{H}\mathbf{J}$ . — σπασμώδης  $\mathbf{D}\mathbf{F}\mathbf{H}\mathbf{K}$ .

δεες. 1 Έδδομαίη ἐτελεύτησεν. Ούρησε τῆ ἔχτη ἐν νυχτὶ δλίγον τὸ οὐρούμενον τῷ χάρρει εἴλχετο, γλίσχρον, γονοειδές τὰγρυπνος ἀπάσσας μετὰ ²τὴν ἔχτην οὖρον ὕραιμον.

26. Τῷ Αντιφάνους, γειμώνος, ἄλγημα πλευροῦ δεξιοῦ, βήξ, πυρετός ' 3 ήσθιεν, επορεύετο 4 υποπυρεταίνων, εδόκεε φηγματώδης είναι. Ἐνάτη, ἀφίετο ὁ πυρετὸς, οὐκ είλειπεν ή βήξ πολλή, καὶ παγέα ἀφρώδεα: τὸ πλευρὸν ἐπόνει. Περὶ τὴν τεσσαρεσχαιδεχάτην καί πάλιν την 6 είκοστην έδοχεον απολήγειν οί πυρετοί, καί πάλιν <sup>7</sup> ἐπελάμβανον· ἦν δὲ λεπτή θέρμη, καὶ βραγύ τι ἔζέλειπεν· <sup>8</sup>ή δὲ βήζ ότε μεν εξέλειπε, ότε δε χαταχορής ήν μετά πνίγματος πολλού, <sup>9</sup> δτὲ δὲ ἐγάλα · καὶ ἀπόχρεμψις μετὰ ταύτας τὰς ἡμέρας πολλή μετὰ πνιγμώδους βηγός, καὶ πυώδεα ζέοντα ὑπὲρ τοῦ ἀγγείου καὶ ἀφρέοντα: καὶ ἐν τῇ φάρυγγι 10 τὰ πολλὰ κερχαλέα ὑπεσύριζεν· 11 ἆσθμα αἰεὶ κατείγε, καὶ πνεύμα πνκνότερον, όλιγάκις εύπνοος. Υπέρ δὲ τὰς τεσσαράχοντα, έγγυς οἶμαι τῶν 12 έζήχοντα, ὀφθαλμὸς ἀριστερὸς έτυφλώθη μετὰ οἰδήματος ἄνευ δδύνης, οὐ πολύ δ' ὕστερον καὶ ὁ δεζιός. καὶ σφόδρα αί κόραι λευκαὶ καὶ ξηραὶ ἐγένοντο· 13 καὶ ἐτελεύτησε μετὰ την τύφλωσιν οὐ πουλύ ύπερ έπτὰ ήμερας μετὰ ρέγγου καὶ πολλῆς ληρήσιος.

27.  $^{\prime\prime}$ Ομοια δὲ καὶ ἐξ δμοίων τὴν ὤρην τὴν αὐτὴν ξυνέδη Θεσσαλίωνι, τὰ  $^{\prime\prime}$ ζέοντα καὶ ἀφρέοντα καὶ πυώδεα, καὶ βῆχες, καὶ οἱ κερχμοί.

<sup>&#</sup>x27; Έθδομαῖος C. - ἐνούρησε vulg. - ἐν est dù à la répétition de la finale du mot précédent. - ς DFHK. - ² δὲ τῆν CK. - ἔκτην CJ, Lind. - ς vulg. - ὅ ζεθιεν .... πυρετὸς οπι. (D, restit. al. manu) FGIJK. - ⁴ ὑποπυρεταίνων CDH, Ald., Kühn. - ὑποπυρεττι vulg. - ἐδόκει Η. - ῥευματώδης Lind. - ἐννάτη Lind. - ἐνάτω vulg. - ἐννάτω CDH. - ἀφίετο Η, Lind. - ἀφίκτο C. - ἀφίητο vulg. - κατελίποιτο (sic) pro ὰρ. D. - κατελίπετο Q΄. - ⁶ ἔλειπεν D. - ἔλιπεν vulg. - παχεία CL - παχεία vulg. - παχεία ΙΚ. - παχείη Η. - τεσσαρεκαιδεκάτην CDJ, Lind. - ιδ vulg. - ⁶ εἰκοττὴν CJ, Lind. - α vulg. - † ὑπ. CK. - ὰπ. D. - λεπτὴ (λεπτὸς Κ) καὶ (καὶ οπι. C) θερμὴ (θέρμη, mutin θερμὴ C) βρ. (θέρμη λεπτὴ καὶ βρ. Lind.) τι ἐξέλιπεν (ἐξέλειπεν D) vulg. - ϐ ἡ ..... ἐξέλειπε οπι. C. - ἐξέλειπε D. - ἐξέλιπεν vulg. - ἤν οπι. Codd. - ϐ ὁτὲ D. - τότε vulg. - ταῦτα sine τὰς ἡμ. C. - ἡμ. οπι restit. al. manu D. - ⁴⁰ ταπολλὰ D. - ὑπεσύριζεν CHQ΄. - ὑπεσύριξεν vulg. - ὑπεσύρριξεν FGJ, Ald., Frob. - ⁴¹ ἄσθ. CFGHIK, Ald., Frob. - αἰεὶ Codd., Ald., Lind. - ἀεὶ vulg. - δλιγάκις .... ἔξήκοντα οπι. Κ. - τεσσαράκοντα CJ, Lind.

proche de la mort, furent saisies de convulsions. Elle mourut le septième jour. Le sixième, dans la nuit, elle avait un peu uriné; l'urine rendue adhérait à un chalumeau de paille, était visqueuse, d'apparence spermatique; l'insomnie avait été perpétuelle; après le sixième jour, l'urine, un peu sanguinolente.

- 26. (Emprème; expectoration particulière; perte de la vue; mort.) Le garçon d'Antiphane, en hiver, fut pris d'une douleur du côté droit; toux, fièvre; il mangeait, il marchait ayant un peu de fièvre; il semblait affecté d'une rupture (Voy. Ép. 1v, 3, et l'Argument des Coaques). Le neuvième jour, la sièvre se relâcha, sans cesser tout à fait; beaucoup de toux, expectoration épaisse, écumeuse; souffrance dans la poitrine. Vers le quatorzième, et derechef vers le vingtième, la fièvre parut tomber, puis elle reprit; c'était une chaleur légère, qui disparaissait pour très-peu de temps; quant à la toux, tantôt elle cessait complétement, tantôt elle était intense avec beaucoup de suffocation, tantôt elle diminuait seulement; expectoration, après ces jours, abondante, avec une toux suffocante; matières expectorées, purulentes, bouillonnant au dessus du vase et écumeuses; presque constamment il y avait dans la gorge un siffle ment rauque; la dyspnée était continuelle, la respiration accélérée, rarement il y avait des moments de bonne respiration. Passé quarante jours, vers les soixante, je pense, l'œil gauche perdit la vue avec un gonflement indolent, et peu après l'œil droit; les pupilles devinrent très-blanches et très-sèches; et le malade mourut, n'ayant survécu guère que sept jours à la perte de la vue, avec du râle et beaucoup de délire.
- 27. (Empyème; expectoration particulière.) A la même époque, des symptômes semblables nés de circonstances semblables, se montrèrent chez Thessalion: l'expectoration bouillonnante, écumeuse, purulente, la toux et le bruit râpeux dans la gorge.

<sup>-</sup> μ vulg. — <sup>42</sup> ξ H. - πουλύ Lind. - δὲ CJ. — <sup>48</sup> καὶ om. C. - πουλύ H, Lind. - πολύ vulg. - ἐπτὰ CDFHIJ, Lind. - ζ vulg. - ῥέγχους D. - πολλής om. G. - πληρής pro πολ. DFGIJK. — <sup>14</sup> ζουτα ( sic ) F. - ζώοντα J.

- 28. ¹Τἢ Πολεμάργου, γειμῶνος, χυναγγικὴ, οἴδημα ὑπο τον ³βρόγχον, πουλὺς πυρετός ³φλέβα ἐτμήθη ἐληξεν ὁ πνιγμὸς ἐκ τῆς φάρυγγος ὁ πυρετὸς παρείπετο. Περὶ ἡ πέμπτην, γούνατος ἄλγημα καὶ οἴδημα ἀριστεροῦ καὶ κατὰ τὴν καρδίην ἔφη δοκεῖν τι ξυνάγεσθαι ἐωυτὴ, καὶ ⁵ἀνέπνει οἴον ἐκ τοῦ βεβαπτίσθαι ἀναπνέουσι, καὶ θὲκ τοῦ στήθεος ὑπεψόφει, ὡς αὶ ² ἐγγαστρίμυθοι λεγόμεναι, τοιοῦτόν τι ξυνέβαινεν. Περὶ τὴν ὀγδόην ἢ ἐνάτην ἐς νύκτα κοιλίη κατἐρράγη · ὑγρὰ, \*πουλλὰ, άλεα, καὶ κάκοδμα · ἀφωνίη ἔσχεν · ἐτελεύτησεν.
- 29. <sup>9</sup>Αρίστιππος ές τὴν κοιλίην τοξευθεὶς <sup>10</sup> ἄνω βίη χαλεπῶς . ἄλγος κοιλίης δεινόν ἐπίμπρατο ταχέως κάτω δὲ οὐδὲν διεχώρεεν . ἀσώδης ἦν <sup>11</sup> ἤμεε χολώδεα κατακορέα · όπότε δὴ ἀπεμέσειεν , ἐδόκει ράων εἶναι · μετ' ἐλίγον δὲ τὰ ἀλγήματα <sup>12</sup> πάλιν δεινά · καὶ ἡ κοιλίη ὁμοίως ἐπίμπρατο ὡς ἐν εἶλεοῖς · θέρμαι <sup>13</sup> καὶ δίψαι · ἐν ἐπτὰ ἡμέραις ἐτελεύτησεν.
- 30. 'Ο δὲ Νεόπολις, πληγεὶς όμοίως, <sup>13</sup> ταὐτὰ ἔπασχεν· κλυσθέντι δὲ δριμεῖ ἡ κοιλίη κατεφράγη· χρῶμα <sup>13</sup> κατεχύθη λεπτὸν, ὡχρὸν, <sup>16</sup> μελανέον· ὁμματα αὐχμηρὰ, καρώδεα, ἐνδεδινημένα, ἀτενίζοντα.
- 31. Τῷ δὲ καθ' ἦπαρ ἐγγὺς πληγέντι ἀκοντίῳ, <sup>17</sup>εὐθὺς τὸ χρῶμα κατεχύθη νεκρῶδες· τὰ ὄμματα κοῖλα ' <sup>18</sup>ἀλυσμός' δυσφορίη ' ἀπέθανε πρὶν ἀγορὴν λυθῆναι, <sup>19</sup>ἐν ἦπερ ἡμέρη ἐπλήγη.
  - 32. 20 Ὁ τὴν κεφαλὴν ὑπὸ Μακεδόνος λίθω πληγείς, ὑπὲρ κρο-
- ¹ Τῆ ΙΙ. χ. χυναγχική CFGHIJK, Ald.-ή ΙΙ. χ. χυναγχική vulg.—²βρόχον C. - 3 φλέδα ..... πυρετό; υm. C. - παρήπετο Ald., Frob. - \* ε Κ. - χαρδίαν Κ. - δανέπλει Η. – άναπνέουσε Lind. – άναπνεούση vulg. - δαπό Q'. -  $^{7}$  ένγ. C. - τοιούτο C. - περί δε C. - δγδόην ή ενάτην J (ενν. C, Lind.). - η ή (καί Κ) θ vulg. — \* πουλλά DH. - πολλά vulg. - Ante αλ. addit καί C. - αλ. om. FG (II., restit. in marg.) IJK. - έσχεν om. C. - " Αρίστιππος ..... ἐτελεύτησεν οιιι., restit. al. manu D. - τοξευθείς ές την κ., βίη δεινώς άνω, δούνη κοιλ. χαλεπή· ωκέως έμπιπρατο· οδδέν δε κάτω D. - έτοξεύθη C. - 10 βοή δεινώς: ἄνω ὀδύνη κοιλίης χαλεπή, ῶκέως ἐμπίπρατο Foes in notis. - ἐπίμπρατο (C, cum και ante έπ.), Lind. - έμπίπρατο vulg. - έμπιπράτο Η. -11 ἄμει C. – ῆμιχολώδεα (sic) FGHIJK, Ald. – κατακορέα χολ. ἄμεε, ῥάων δὲ ἐδ. ὁκόταν ἀπέμεσε (sic)' ου μεταπουλύ δὲ τὰ ἀλγ. αὐθις χαλεπά D. - κκτκπόρεα C. - δή om. C. - δὲ Lind. - ἀπεμέσειεν CFGHJK. - ἀπέμεσεν (sic) vulg.  $- επήμεσεν Lind. - όἄον C. - <math>^{12}$ αῦθις χαλεπά Q'. - επίμπρατο C, Lind. έμπιπράτο vulg. - είλεοῖς Ald., Frob. - ίλεοῖς C. - είλέοις G. - \*\* καί om. C. - δτιμει Fl. - ζ D. — 14 ταύτὰ DFIK, Lind. - ταῦτα vulg. - δριμεῖ ἡ κ. C.

- 28. (Angine, saignée, mort. Ép. v, 63.) Chez la femme de Polémarque, prise d'angine, en hiver, gonflement sons la gorge, beaucoup de fièvre; la veine fut ouverte; l'étouffement provenant de la gorge cessa; la fièvre persista. Vers le cinquième jour, douleur et gonflement du genou gauche; il lui semblait, disait-elle, que quelque chose s'amassait sur son œur, elle respirait comme respirent les plongeurs sortant de l'ean; du bruit venait de sa poitrine comme chez les femmes appelées ventriloques; voilà ce qui arrivait. Vers le huitième ou le neuvième, dans la unit, le ventre fit éruption; déjections liquides, abondantes, répétées, fétides; perte de la voix; elle mournt.
- 29. (Plaie pénétrante de l'abdomen, mort. Èp. v., 98.) Avistippe reent dans le ventre, en haut, un coup de flèche violent et dangerenx; douleur intense du ventre; bientôt il y eut inflammation. Il n'allait point par le has; haut-le-cœnr: il vomissait de la bile foncée; et après le vomissement il paraissait plus à l'aise; mais bientôt, derechef, douleurs violentes; le ventre s'enflamma comme dans l'iléus; chaleur et soif; il mourut dans les sept jours.
  - 30. (Plaie pénétrante de l'abdomen. Ép. v. 99.) Néopolis, blessé semblablement, souffrait les mêmes accidents; après un lavement âcre, il y ent des déjections alvines; il se répandit sur lui une teinte légère, jaune, tirant sur le noir; yeux secs, soumolents, roulants, fixes.
  - 31. (Plaie du foie; mort. Ép. v, 62.) Chez l'individu blessé de près d'un javelot au foie, se répandit aussitôt la couleur cadavéreuse; yeux creux, jactitation, malaise; il mourut avant la fin du marché, le jour même où il fut blessé.
  - 32. (Plaie de téte, mort. Ép. v, 60.) L'individu blessé à la tête d'un coup de pierre par un Macédonien, offrit, au-dessus

<sup>-</sup> δριμείη (δριμεῖ HK; ἐν δριμεῖ Lind.)  $\lambda$ , vulg. — <sup>18</sup> νατεχύθη Codd., Ald. - ναταχύθη vulg. — <sup>10</sup> μέλαν ἐὸν vulg. — <sup>17</sup> εὐθύ C. — <sup>18</sup> άλ. C. - ἀλισμός FG. — <sup>19</sup> άμ² ἡμέρη πληγείς C. — <sup>20</sup> Ante ὁ addunt ἐπὶ τὸν μυνεθονικὸν CHI. - ὑπὸ Lind. - ἀπὸ vulg. - διακοπὴ D.

- τάφου ἀριστερου ὅσην ἀμυχὴν διεκόπη · ἐσκοτώθη πληγεὶς, καὶ ἔπεσεν. Τριταῖος ἄφωνος ἦν · ¹ ἀλυσμός · πυρετὸς οὐ πάνυ σφοδρός · σφυγμὸς ἐν κροτάφοισιν, ὡς λεπτῆς θέρμης · ἤκουεν οὐδὲν, ² οὐδὲ ἐφρόνεεν, οὐδὶ ἤτρέμιζεν · νοτὶς περὶ μέτωπον καὶ ὑπὸ ρῖνα ἄχρις ἀνθερεῶνος · πεμπταῖος ἐτελεύτησεν.
- 33. Ὁ ³Αἰνιήτης ἐν Δήλῳ ἀχοντίῳ πληγεὶς ἐς τοὖπισθεν τοῦ πλευροῦ κατὰ τὸ ἀριστερὸν μέρος, τὸ μὲν ἔλχος, ἄπονον τριταίῳ δὲ ἢν, καὶ ὁ πόνος διέλειπεν. εδρη ἔξω ἐς τὰς ἰξύας τεταρταίῳ, καὶ ἐς ἥδην καὶ κοιλίην ὅλην δεινῶς ὁ πόνος καταιγίζων ἀτρεμέειν οὐχ τῶν λειποθυμεόντων. Μετὰ πέμπτην ἐτελεύτησεν θέρμη λεπτή τις ἐνῆν αὐτῷ.
- 34. <sup>8</sup> Αὐδέλλω πληγέντι ἐς τὸν νῶτον, πνεῦμα πουλὸ κατὰ τὸ τρῶμα μετὰ ψόφου ἐχώρει, καὶ ἡμοβράγει τῷ ἐναίμω δὲ καταδεθεὶς, δγιὴς ἐγένετο <sup>9</sup> ξυνέδη δὲ καὶ τῷ Δυσχύτα.
- 35. Τῷ Φιλίας παιδίω, ψιλιόματος ἐν ¹ο τῷ μετώπω γενομένου, ¹¹ ἐναταίω πυρετός · εἶτα ἐπελιάνθη τὸ ὀστέον · ἐτελεύτησεν. Καὶ τῷ Φανίου καὶ τῷ Εὐέργου · πελιαινομένων δὲ τῶν ὀστέων καὶ πυρεταινόντων, ἀφίστατο τὸ δέρμα ἀπὸ τοῦ ὀστέου, καὶ ¹²πῦον ὑπεμένετο · τούτοισι τρυπωμένοισιν ἐζ αὐτοῦ τοῦ ὀστέου ἀνήρχετο ἐχῶρ λεπτὸς, ὀρρώδης, ὕπωχρος, κάκοδμος, θανάσιμος. ¹³Ξυμδαίνει δὲ τοῖσι τοιούτοισι, καὶ ἐμέτους ἐπιγίνεσθαι καὶ τὰ σπασμώδεα ἐπὶ τελευτῆ, καὶ ἐνίους κλαγγώδεας εἶναι, καὶ ¹⁴ἐνίους ἀκρατέας, καὶ ¹⁵ ἢν μὲν ἐν τοῖσι δεξιοῖσι τὸ τρῶμα ¹6 ἢ, τὰ ἀριστερά · ¹¹ ἢν δ' ἐν
- 'A). D.-6 pour οὐ dans Foes, par une faute d'impression répétée dans Lind. et Kühn. σριγμὸς FGIK. κροτάροις C. ° οὐδ' CH. δστις pro νοτὶς Codd., Ald., Frob. ρῖνα CD, Kühn. ρίνα vulg ἄχρι C. ° αἰνιάτης Lind. γενειτήτης C. γενεήτης H. γενιήτης I, Ald., Frob. γενηίτης DFGJK. ⁴ μ. C. κόπρος ἐς ν. ἦν sine δὲ C. νῦκτα F. καὶ om. C. διέλειπεν D. διέλιπεν vulg. διαλιπών C. ⁻ τὰς (τοὺς Codd.) ὅρχιας (ὅρχηας C; ὅσχιας DFGHIJK, Ald., Frob.) vulg. καὶ [ἐς] κοιλ. Lind. ° ἤμ. Codd., Ald. ἔμ. vulg. κατακόρεα C. χλοώδεες CIJK, Ald. κολώδεες vulg. ⁻ οἱ ὀρθ. C. οἱον DQ'. οἴοι pro οἴοι Lind. λειπ. DHJ, Lind. λειπ. vulg. κειπεοθυμείντων C. πέμπτην CDJ, Lind. ε vulg. πλὴν θέρμη vulg. πλὴν οπ., restit. in marg. al. manu C. αὐτῷ om. C. δαδίλω C. ἀδδίλω H. ενδίλω DQ'. ολοέλλω G. Je ne sais comment restituer ce nom propre, qui est écrit βίλλω, Ερ. ν. τραῦμα DQ'. ψόζον Lind. ρέθου vulg. δὲ

de la tempe gauche, une incision qui semblait une égratignure. Le coup lui cansa un obscureissement de la vue, et il tomba. Le troisième jour, il avait perdu la voix; jactitation, fièvre pas très-forte; battements dans les tempes proportionnés au pen d'intensité de la chaleur; il n'entendait absolument rien, il n'avait pas sa raison et était agité; moiteur autour du front, au nez, jusqu'au cou. Le cinquième jour, il mourut.

- 33. (Plaie pénétrante de l'abdomen; mort. Ép. v, 61.) L'homme d'Ænos, blessé, à Délos, d'un javelot dans le côté en arrière à gauche, ne souffrait point dans la plaie. Le troisième jour, douleur faible du ventre; il n'allait point à la selle; un lavement amena des excréments dans la nuit; la douleur cessa. Douleur siégeant en dehors aux lombes le quatrième jour, et envahissant avec violence le pubis et le ventre entier; il ne pouvait rester en place; il vomit des matières bilieuses foncées; les yeux verdâtres et comme chez ceux qui s'évanouissent. Il mourut après cinq jours; il y avait eu une légère chaleur.
- 34. (Plaie pénétrante de poitrine; guérison. Ép. v, 96.) Audellus ayant été blessé dans le dos, beaucoup d'air sortait avec bruit par la plaie; hémorrhagie; pansé avec le médicament enhème, il guérit; il en arriva autant à Dyschytas.
- 35. (Denudation des os du crâne, nécrose, accidents divers. Ép. v, 97.) L'enfant de Philie, portant au front une dénudation de l'os, cut de la fièvre le neuvième jour; puis l'os devint livide; il succomba. Il en fut de même chez l'enfant de Phanias, et chez celui d'Évergus; les os devenant livides et la fièvre s'établissant, la peau se détacha de l'os, et le pus séjournait; la trépanation ayant été pratiquée, il sortit de l'os même un ichor ténu, séreux, un peu jaune, de mauvaisc odeur, mortel.

om. C. - ἐγένετο om. C. — ° ζ. Codd., Lind. - σ. vulg. - δυσχυτάτω (δυσχυτίω Κ) Φιλίας παιδίω vulg. - Voy. Ép. v. — <sup>40</sup> μετώπου sine τῷ C. — <sup>41</sup> ἐνν. CFHI, Lind. - εἶτα om. C. - γανείου HK. - Εὐέργου est, dans Ép. v, Εὐεργέτου. — <sup>12</sup> πὕον DJ. - πύον vulg. - ὑπεμένετο CFHK. - ὑπεγέμετο vulg. - τρυπωμένοισιν C. - τρυπουμένοισιν vulg. - ὀρώδης CFGIJ. — <sup>13</sup> ξυνέδη D. — <sup>14</sup> καὶ ἀαραταίας (sic) ἐνίους C. — <sup>15</sup> ἤν C. - μὲν C. - μὲν pm. vulg. — <sup>16</sup> ἢ C. — <sup>17</sup> ἢν DGHI, Ald., Frob. - ἤν vulg. - ἐν δὲ τ. pro ἤν δ' ἐν τ. C.

## SEPTIÈME LIVRE

τάσιν ἀριστεροϊσι, τὰ δεξιά. Τῷ Θεοδώρου ¹ἐναταίῳ ἡλιωθέντι, πυρετὸς ἐπεἤι δεκαταίῳ ἐκ ψιλώματος, οὐδενὸς ἀξίου, ὡς εἰπεῖν, κατὰ τὸ ὀστέον · ἐν δὲ τῷ πυρετῷ ἐμελάνθη, ἀπέστη τὸ δέρμα · ²ἐπὶ πουλὸ κλαγγώδης · δευτέρη καὶ εἰκοστῆ, ἡ γαστὴρ ἐπήρθη, μάλιστα δὲ κατὰ τὰ ὑποχόνδρια · ³τρίτη καὶ εἰκοστῆ ἐτελεύτησεν. Οἶσι δ' ἀν ὀστέα κατεαγῆ, τούτοισιν ἐδδομαίοισιν οἱ πυρετοί · ἡν δὲ θερμοτέρη ἡ ὥρη, καὶ θᾶσσον · ἡν δὲ μᾶλλον κλασθῆ, καὶ παραχρῆμα. Καὶ ὁ 'Ἐξαρμόδου παιδίσκος παραπλησίως, καὶ ἀλγημα ἐς μηρὸν δοὐ κατ' ἴξιν τοῦ τρώματος, καὶ εἰγεγόνει κλαγγώδης, καὶ τραχήλου ὀδύνη. Καὶ ὁ Ποσειδοκρέων, τρίτη σπασμός · θέρμη γοὺκ ἔλιπεν · ἐτελεύτησεν ὀκτωκαιδεκαταῖος. 'Ο τοῦ Ἰσαγόρα ὅπισθεν ἐπλήγη τῆς κεφαλῆς, φλασθέντος τοῦ ὀστέου καὶ <sup>8</sup> μελανθέντος πεμπταίῳ, περιεγένετο, ὀστέον δὲ οὐκ ἀπέστη.

- 36. Τῷ ἐχ τοῦ μεγάλου πλοίου θοιόπῳ, ῷ ἡ ἄγχυρα τὸν λιχανὸν δάκτυλον καὶ ¹⁰τὸ δστέον συνέφλασε τῆς δεξιῆς χειρὸς, φλεγμασίη ἐπεγένετο, καὶ σφάκελος, καὶ πυρετός. ဪπεκαθάρθη πέμπτη μετρίως, αὶ θέρμαι ἀνῆκαν καὶ ¹¹ αἱ δδύναι, τοῦ δακτύλου τι ἀπέπεσεν. Μετὰ δὲ τὴν ¹² ἔδδόμην ἐξήει ἰχὼρ ἐπιεικῶς · μετὰ ταῦτα τῆ γλώσση οὐ ¹³ πάντα ἔφη δύνασθαι ἔρμηνεύειν · ¹⁴ πρόβξησις · ὁπισθότονος · ζυνεφέροντο αἱ γνάθοι ζυνερειδόμεναι, ἔπειτα ἐς τράχηλον, τριταῖος ὅλος ἐσπᾶτο ¹³ ἐς τοὐπίσω ζὺν ἱδρῶτι · έκταῖος ἀπὸ τῆς προββήσιος ἀπέθανεν.
- 37. Ο δὲ ἐχ τῆς Ἡρπάλου 16 ἀπελευθέρης Τηλεφάνης 17 τύμμα κάτωθεν μεγάλου δακτύλου ἔλαδεν 18 ἐπεφλέγμηνε, καὶ σφόδρα

<sup>\*</sup> Ένν. CFGII, Lind. - ἐπήει οιπ. C. -ἄξιος (αὔξιος DFGIJ, Ald., Frob.; αξίου Lind.) εἰπεῖν ( ὑπῆν Κ ) vulg. — ² ἐπὶ πουλὺ C (πολὺ FI) - ἐπιπολὺ vulg. — ³ τρίτη καὶ εἰκοστῆ CD, Lind. - εἰκοστῆ τρίτη J. - κγ vulg. - κατεαγῆ DQ΄. - καταγῆ vulg. — ⁴ ἐξ άρμόδου CD. - Ce nom propre paraît altèré. — ⁵ οὐ οιπ. C. - ἴξιν CFGI! Ald., Frob. — ' ἐγ. οιπ. C. - ποσειδοκρέων CDFGHIJK. - ποσιδοκρέων Lind. - πουτιδοκρέων vulg. — ' οὐ διέλιπεν Κ. - ἕλειπεν D. - ἰσκρόρου D. — ⁵ μελκοθέντος C. - περιπταῖος G. - περιγένετο C. - τε pro δὲ G. — ° διοπώω (sic) C. Ald. - δειοπώω DFGHIJ. - δειοπώω Κ. - διόπω (διώπω Frob.) sine ῷ vulg. — ¹ο τὸ οιπ. Κ. - συνέθλασε CK. — ¹¹ αί οιπ. J. - δοῦναι FGIJ, Ald., Frob. — ¹² ἐδοδρην CDFHJ, Lind. - ζ vulg. — ¹³ πάντων G. — ¹¹ Αnte πρ. addit τὶ vulg. - τὶ οιπ. C. - προρρήσιος Κ. - ὸπισθ. εὶ (εὶ οιπ. D, ἔξει (εὶ ἔξ. οιπ. C) vulg. - ξυνερέροντο Codd. - ξυνέγερον τε (ξ. δὲ Lind.) vulg. — ¹⁵ εἰς Κ. — ¹ απελευθέρου D. - τηλ. D. - Τελ. vulg. — ¹¹ στρέμμα L. — ¹⁵ ὑπ. Κ. - ἑς Codd., Lind. - εὶς vulg.

Dans ces cas il arrive aussi des vomissements, des accidents spasmodiques à la fin, parfois des cris éclatants, parfois des paralysies, à gauche si la plaie est à droite, à droite si la plaie est à gauche. L'enfant de Théodore s'étant le neuvième jour exposé an soleil, la fièvre survint le dixième à la suite d'une dénudation à l'os, laquelle n'était rien pour ainsi dire; dans la sièvre, la partie devint livide, la peau se détacha; beaucoup de cris éclatants; le vingt-deuxième jour, le ventre se tuméfia, surtout dans la région des hypochondres; le vingt-troisième, il succomba. Ceux qui ont des fractures [du crâne] sont pris de sièvre le septième jour; et plus tôt si la saison est chaude (Des plaies de tête, t. III, p. 252), et sur-le-champ, si la fracture est très-considérable. Il en alla de même pour le garcon d'Exarmodus, douleur dans la cuisse, non du côté de la plaie (Mochlique, § 39); cris éclatants, douleur du cou. Et Posidocréon aussi; le troisième jour, spasmes; la chaleur fébrile ne le quitta pas; il succomba le dix-huitième jour. Le garçon d'Isagoras fut blessé à l'occiput, l'os fut contus et devint livide le cinquième jour ; le blessé guérit ; il n'y eut point d'exfoliation.

- 36. (Écrasement d'un doigt; tétanos; mort. Ép. v, 74.) Le surveillant du grand navire qui eut le doigt indicateur et l'os de la main droite écrasés par l'ancre, fut pris d'inflammation, de sphacèle et de fièvre. Il fut purgé modérément le cinquième jour; la chaleur et la douleur diminuèrent, une petite portion du doigt se sépara. Après le septième jour il sortait une humeur passable; ensuite il se plaignit de sa langue, disant ne pas pouvoir tout articuler; pronostic: opisthotonos. Les mâchoires serrées se joignaient l'une contre l'autre; puis le con fut pris; le troisième jour, le corps tout entier était contracté en arrière avec sueur. Le sixième jour après le pronostic, il mournt.
- 37. (Piqure, tétanos, mort. Ép. v, 75.) Téléphanès, fils de l'affranchie d'Harpale, eut une piqure à la partie inférieure du pouce; inflammation et douleur considérable. Cela s'étant

ἐπώδυνος ἦν, καὶ, ἐπεὶ ἀνῆκεν, ιρκετο ἐς ἀγρόν. ¹ 'Οσφὺν ἤλγησεν, ἐλούσατο, αἱ γένυες ξυνήγοντο ² ἐς νύκτα, καὶ ἀπισθότονος παρῆν τὸ σίαλον ἀφριβδες, μόλις ἔζω διὰ τῶν ὀὸόντων διήει τριταῖος ἀπέθανεν.

- 38. <sup>3</sup> Ζήνων ό τοῦ Δάμωνος, περὶ κνήμην, ἢ σφυρὸν, ἔλκος κατὰ νεῦρον, ἤδη καθαρόν τούτω δηχθέντι ὑπὸ φαρμάκου, ξυνέδη δπισοτόνω ἀποθανεῖν.
- 39. \*Δείνωνι υπ' άρχτοῦρον, και πρότερον έχ πυρετοῦ θερινοῦ καὶ διαβροίης ἀσθενέως διατεθέντι, ἐκ πορείης κοπιάσαντι, καὶ πλευροῦ ὀδύνη ἀριστεροῦ· καὶ βήξ, ἔγουσα μὲν ἐκ καταβρόου καὶ πρότερον, τότε δὲ ἦν καταχορής καὶ ἄγρυπνος, καὶ δυσφόρως φέρων τὸν πυρετόν εύθυς ἀπ' ἀργῆς, και ἀνακαθίζων. Τριταῖος 6 έπτυσεν ώγρόν: άρτηρίη ύπεσύριζε ρεγχώδες. Περί την πέμπτην, πνεύμα ἐπιειχώς πυχνόν πόδες, ταί χνημαι, άκρεα τὰ πλεῖστα ψυγρὰ, καὶ ἔξω τοῦ ούτε πουλλή. \* Έβοομαΐος καὶ όγοοαῖος καὶ ἐναταῖος ῥᾶον ἐδόκει φέρειν, καί τινες ύπνοι εγένοντο, καλ τὰ ἀπογρεμπτόμενα ἀμεμπτότερα. <sup>9</sup> Δεκάτη καὶ μέγρι <sup>10</sup> τρισκαιδεκάτης, σφόδρα λευκά καὶ καθαρά καλ υπογόνδριον λαπαρώτερον έγένετο, 11 τὸ δὲ ἀριστερὸν ζυντεταμένον και εὐπνούστερος πρὸς 12 δὲ βάλανον ὑπῆλθε μετρίως. 13 Τρισκαιδεκάτη, πάλιν έπτυσεν ώχρον, τεσσαρεσκαιδεκάτη δὲ μᾶλλον, πεντεκαιδεκάτη 4 δὲ πρασοειδές κοιλίη δὲ κακώδεα, γολώδεα, ύγρὰ, συχνὰ ὑπῆλθεν · ἀριστερὸν ὑποχόνδριον ἐπήρετο, 15 έκκαιδε-

<sup>\*</sup> Ante δσ. addit ἀναχωρίων Lind. - ὀσφύν D, Lind. - ὀσφύν vulg. — \* ἐς ν. οπι. C. - νύντα FI. - μόγις C. - \* ἡ ἐνων G. - ἡ ἐνων (R, in marg. al. manu ζήνων) HIJK. - δάμνωνος DJ. - δαμώλεος (sic) C. - ἡ (καὶ C) pro ἤ vulg. - ἔλος οπι. Κ. - \* δείνωνι IJK. - δεινόννη (sic) C. - τείνωνι D. - μείνωνι vulg. - ἀσθενῶς C. - ὰσθενῶς vulg. - πορίης CK. - \* καταρρόνο Codd, Ald., Frob. - κατάρρον vulg. - καὶ οὐ πρ. DFGHIJK. - ἀπαρχῆς Κ. - \* ἔπτησεν C. - ὑπεστήριζε, emend. al. manu D. - πέμνπτην CJ, Lind. - ε vulg. - \* καὶ pro εἰ Lind. - καὶ εἰ CDGHIJQ' - πουλύ D. - πολλή vulg. - \* ἐδδομαῖος CDFIJK. - ἐδδομαῖος CDFIJK. - ἐδδομαῖος CJ. - ὀγδόν D, Lind. - η vulg. - ἐναταῖος J. - ἐνναταῖος C. - ἐννάτη Lind. - θ vulg. - ἡ ἀων (ἡ ὰνν ΓΙ) ἐδόκει sine ρ. GHJK. - ἡ ὰων ἐγένετο pro ἡ. ἔ. φ. DQ'. - τὰ CDHIJKQ'. - τὰ οπι. vulg. - ἀπεπτότερα vulg. - ἀπεπτότερα vulg. - ἀπεπτότερα vulg. - ἀπεπτότερα vulg. - ἀπερττότερα (sic) C. - La fausse leçon de C me paraît mettre sur la voie de la bonne, puisqu'il s'agit ici d'un amendement des symptòmes, et non, comme l'indiquerait ἀπεπτότερα, d'une aggravation. - \* ε HK. - \* τρισ-

amendé, il alla à la campagne; il souffrit dans les lombes; il se baigna; les mâchoires se serrèrent pendant la muit; l'opisthotonos était là. La salive, écumense, était à peine expulsée hors des dents; il mourut le troisième jour.

38. (Plaie irritée par un médicament, tétanos, mort. Ép. v., 76.) Zénon, fils de Damon, avait à la jambe, près de la cheville, une plaie voisine du tendon, déjà mondifiée; le médicament l'ayant irritée, il survint un opistholonos qui l'emporta.

39. (Bronchite capillaire? avec douleur de côté, chez un individu affaibli.) Dinon, au lever d'Arcturus, ayant été affaibli dès auparavant par une fièvre d'été et une diarrhée, s'étant fatigué par une marche, fut pris d'une douleur dans le côté gauche et de toux; la toux, qui, due à un catarrhe, existait auparavant, devint alors intense; insomnie; le malade supporta tout d'abord très-mal la fièvre, et se tenait sur son séant. Le troisième jour, expectoration jaune; la trachée-artère faisait entendre une espèce de sifflement raboteux. Vers le einquième, respiration assez fréquente; les pieds, les jambes, en général les extrémités, froides et hors des couvertures; les déjections furent tout d'abord bilieuses, sans être ni minimes ni très-abondantes. Le septième, le huitième et le neuvième jours, il paraissait se trouver mieux; il survint un peu de sommeil, et l'expectoration fut de moins mauvaise apparence. Le dixième et jusqu'au treizième, expectoration très-blanche et pure; l'hypochondre droit devint plus souple, mais le gauche se tendit; respiration plus aisée; un suppositoire amena une selle médiocre. Le treizième, il expectora derechef des matières jaunes, le quatorzième, encore plus jaunes, le quinzième, porracées; les selles furent fétides, bilieuses, liquides, abon-

καιδεκάτης CDJ. - τρισκαιδεκάτην Lind. - ιγ vulg. - <sup>11</sup> τὸ δὲ om. C. - ξυντεταμμ. Codd. - εὐπνούστερον vulg. - Le neutre me paraît avoir été produit par le voisinage des autres noms neutres dans cette phrase. -- <sup>12</sup> δὲ om. Codd. -- <sup>13</sup> τρισκαιδεκάτη (τριακαιδεκάτη Lind.), τεσταρεσκαεδεκάτη, πεντεκαιδεκάτη CJ, Lind. - ιγ, ιδ, ιε vulg. -- <sup>14</sup> δὲ C. - δὲ om. vulg. -- <sup>15</sup> ἐκκαιδεκάτη CJ, Lind. - ις vulg. -- δὲ om. J.

την καὶ μέχρι τρισκαιδεκάτης λεπτά καὶ τὸ στῆθος , ἀκρεα καὶ μέτω τος κατείχεν , ὕπνοι <sup>3</sup> κιοματώδεες καὶ τὸ στῆθος , ἀκρεα καὶ μέτω τος κατείχεν , ὕπνοι <sup>3</sup> κιοματώδεες καὶ ήμέρην καὶ νύκτα τοὺς τεπερὶ μέτωπον καὶ αὐχένα, ἀματώδεες καὶ ήμέρην καὶ νύκτα τοὺς τεπερὶ μέτωπον καὶ σύχδος , ἀκρεα καὶ μέτω τος περὶ μέτωπον καὶ σύχδος , ἀκρεα καὶ μέτω τος περὶ μέτω τος κατοδοκιδές τος διατώ τος κατοδοκιδές τος διατώ τος κατοδοκιδές τος διατώ τος κατοδοκιδές τος διατώ τος κατοδοκιδές τος διατώς κατης διατωτώς καὶ τὸ πνεῦμα ἤδη ἡεγγωϊδίος , ἱδρως τος κατοδοκιδές κατης διατωτώς κατης διατωτώς καὶ τὸ πνεῦμα ἤδη ἡεγγωϊδίος , ἱδρως τος κατοδοκιδίος κατης διατωτώς κατης και διατωτώς κατης και διατωτώς κατης διατωτώς κατης και διατωτώς και διατωτώς

- 40. 6 Τῷ Κλεόχῷ πλευροῦ ἄλγημα καὶ πυρετός ἀνῆκεν ὁ πυρετός τὸς τὸς οῦρωσε τὸς σῶμα όλον τὰ τῷ οῦρῷ τπουλλὰ τὰ ἐψφερόμενα ἦν, ἐθορυδήθη μετὰ ταῦτα.
- 13 περὶ θάνατον ἐούση, ἐτελεύτησεν.
- 42. Τῆ Νιχολάου  $^{11}$  εὐνέτιδι ἐχ καύσου τὰ παρ' οὖς εγενετο επ ἀμφότερα, δλίγω ὕστερον τὸ ἔτερον , ήδη δοχέοντος χαλᾶν τοῦ πυρετοῦ.  $^{15}$  οἶμαι, περὶ τεσσαρεσκαιδεχάτην μεγάλα ἀσήμως κατέστη ὑπέστρεψεν · χρῶμα νεχρῶδες , γλῶσσα τρηχείη ,  $^{16}$  δασέη σφόδρα,

<sup>&#</sup>x27; Δὲ ἐτέλει C. — ' τε DFHIJK. – κατεῖχεν CDFGHIK, Ald. – κατέχχεν vulg. — ' κωμμ. C. – νῦκτα Fl. — ' δεκάτην Codd., Lind. – ι vulg. – καὶ om. C. – τρισκαιδεκάτης G. – τρισκαιδεκάτης J. – τρισκαιδεκάτης Lind. – ι vulg. – κπο δὲ τῆς τρίτης καὶ δεκάτης G. – τριακαιδεκάτης Lind. – ιγ vulg. – ἀπο δὲ τῆς τρίτης μέχρι τῆς τρισκαιδεκάτης D. – ἀπὸ δὲ τῆς τρίτης ἀπὸ δὲ τῆς τρισκαιδεκάτης J ( ιγ Fl). — ' τῷ om. C. – καὶ πυρ. om. C. — ' πουλλὰ D. – πολλὰ vulg. – ἐμφ. C. – ἐκφ. vulg. — \* μετὰ πλ. δ. C. – τρηχείη C. – τραχ. vulg. – χρῶμα C. – σῶμα vulg. — ' κωμ. DQ'. – καυματώδος vulg. — ' οῦτόσεισε C. — ' το τῆ H. – αὐτῆ Codd. ap. Foes in notis. — Dans le Gl. de Galien ἀναφέρειν est expliqué par avoir ta respiration entrecoupée; il me semble que c'est le sens qu'il faut suivre dans cette phrase obscure. Foes, qui indique ce sens de Galien, traduit néanmoins: neque ipsa quicquam convalescebat. — ' ἐρῦνα DII, Kühn – ῥίνα vulg. — ' τλελευτώσης μετο π. θ. ἐ. ὲτ. C. – ἐοῦσης Κ. – ὲοῦσα II. — ' ἐνῦν. om. C. – εὐνέτη Κ. –

dantes; l'hypochondre gauche se gonfla, et, le seizième, devint très-cuffé; respiration déjà râlante; sueur au front et au courarement à la poitrine; les extrémités et le front restaient assez froids, le battement des veines aux tempes persistait; du sommeil comateux et le jour et la nuit dans les derniers temps; urine dès le début crue, cendrée; ténue et non de mauvaise conleur, vers le dixième et jusqu'au treizième; mais, à partir du treizième, telle qu'au début.

- 40. (Douleur de côté; sueur; guérison.) Chez Cléochus, douleur de côté, fièvre; la fièvre diminua; il ent une sueur générale; dans l'urine nageaient beaucoup de particules suspendues, elle se troubla ensuite.
- 41. (Chute; avortement; fièvre; mort.) Vers le coucher des Pléiades, la femme d'Olympiadès, grosse de buit mois, fut prise, à la suite d'une chute, d'une fièvre aiguë; langue brû-lée, sèche, âpre, jaune; yeux jaunes, couleur cadavérense. Elle avorta le ciuquième jour; l'avortement fut facile; sommeil comateux, à ce qu'il parui; le soir on fit d'inutiles efforts pour la réveiller; un sternutatoire en vint à bout; elle prit une boisson et un peu de décoction d'orge, elle eut quelque peu de toux en avalant la boisson, la voix ne se déliait pas (Ép. 11, 6, 2 et 4), la malade n'avait aucunement la respiration entrecoupée; yeux enfoncés; respiration élevée, s'exécutant par les narines; couleur mauvaise; sueur aux pieds et aux jambes à l'approche de la mort; elle succomba.
- 42. (Causus; parotides; disparition des parotides; mort. Coaq., 204.) La concubine de Nicolaüs, dans un causus, ent des parotides des deux côtés, l'une un peu après l'autre, alors que la sièvre semblait déjà se relâcher. Ces tumeurs, vers le quatorzième jour, je pense, étaient grosses; elles s'assaissèrent sans signe; récidive; couleur cadavéreuse; langue àpre, très-héris-

ολέγω CDFHIK. - ολέγον vulg. - [περί] το έτ. Lind. - χαλεπού pro χαλέν Κ. --- <sup>15</sup> σίμαι G. - σίδημα pro ΄ σίμαι vulg. - τεσταρέτναιδεκάτην CFIJ, Lind. - ω vulg. -- <sup>16</sup> δασείη Lind.

δπόλευχος, διψώδης\* όποχώρησις χάτω, πολλή, όγρή, \* χαχώδης παρά πάντα τὸν χρόνον, πρὸ τῆς τελευτῆς ἐφθάρη τὸ σῶμα τῷ πλήθει. ἐτελεύτησε περὶ τὰς εἴχοσιν.

43. Ανδρέαν πρό 2 πληϊάδος, φρίκη, πυρετός, έμετος άπ' άρχης ήμιτριταϊος έφαίνετο. Τριταΐος δ' οὖν ἐών, πάλιν ἀγοράζων ἔφριζε: πυρετός όξύς εμετος γολής ακρήτου παραλήρησις ες νύκτα εδάων πάλιν. Πέμπτη, χαλεπῶς. "Εκτη, ἀπὸ λινοζώστιος εὖ ὑπῆλθεν. " Εβδόμη, χαλεπώτερον καὶ τὰς ἐψεζῆς 6 ζυνεγέστερος ἤδη, καὶ ἀνίδρωτος ἀπ' άρχῆς, καὶ διψώδης · μάλιστα δὲ <sup>7</sup> στόμα ύπεξηραίνετο, καὶ πόμα οὐδὲν ήδέως προσεδέγετο, ἀηδίης πολλής ἐούσης περὶ τὸ στόμα: γλώσσα ξηρή, 8 άχροπις, τρηγύτης ἐπήνθει 9 ώγρόλευχος : άγρυπνος, άσωδης, εκλελυμένος, κεκλασμένος γλώσσα ύπο ξηρότητος ενίστε ύπότραυ).ος, έως διαδρέζειεν· γυλὸν μάλιστα προσεδέχετο. 10 Έναταίω ή δεκαταίω παρ' οὖς ἀριστερὸν καὶ <sup>11</sup> παρὰ τὸ ἔτερον ἐπάρματα 12 σμικρά: ἀσήμως ἐφάνη · οὖρα διὰ παντὸς οὐκ ἄγροα, ἄνευ δὲ ὑποστάσιος. 13 Τεσσαρεσκαιδεκαταίο ίδρωτιον περί τὰ ἄνω οὐ πολύ μετριώτερον ή θέρμη, περί τὰς 14 έπτακαίδεκα έμωλύνθη. Κοιλίη 15 μετά τὰς δέκα ξηρή, οὐκ ἄνευ βαλάνων ὑποχωρέουσα. Περὶ δὲ τὰς 16 πέντε καὶ εἴκοσιν, εζανθήματα δι' δλίγου κνησμώδεα, θερμά, ώσπερ πυρίκαυστα. 'Οδύνη δὲ ἦν περὶ <sup>17</sup> τὰς μασχάλας καὶ τὰ πλευρά · ἐς σκέλεα διῆλθεν ἀσήμως, καὶ έληξεν. Λουτρόν ώφέλει καὶ χρίσμα τὸ ἐν τῷ ὅξει. Μηνὶ  $^{18}$  δὲ δευτέρ $\wp$  ἴσως ἢ τρίτ $\wp$ , ἐς νεφροὺς  $^{19}$  ἡ ὁδύνη, καὶ πρότερόν ποτε γενομένη, κατέστη.

<sup>4</sup> Κάκοδμος Κ.-εἴκοσιν CDFIJ.-x vulg.- <sup>2</sup> πληϊάδος Codd., Ald., Frob.πλητάδεος vulg. — \* ρέων C.-[τετάρτη] ρ. Lind.— \*ς Η. - καλῶς pro εὖ C. - εξοδόμη CDJ, Lind. - ζ vulg. - χαλεπωτέρως D. - εξ. Codd., Lind. - σ. vulg. — <sup>7</sup> δέ τὸ σ. DFHJK. -- <sup>8</sup> κόπρης, in marg. al. manu ἄκροπις C. -άκροαπίς L. - Le Gl. de Galien rend ce mot obscur par qui articule mat. Schneider, dans son Suppl., demande si on devrait lire ἀκροαφής. Quelle que soit la forme du mot, le sens en est bien celui qu'indique Galien; cela est prouvé par un autre passage où ce mot est employé, p. 414, l. 14. - ° ωχρόλευλος ..... ξηρότητος om. Κ. - 10 ενν. CFG, Lind. - 11 παρό Codd. – περί vulg. – έπαρμα τὰ C. —  $^{12}$  σμ. Codd. – μ. vulg. – ήφανίσθη C. — 13 ιδ Η. — 14 έπτακαίδεκα CDJ, Lind. – ιζ vulg. – ἐμολύνθη Codd., Ald., Frob. - 45 περί pro μ. Κ. - δέκα CDFHIJ. - ι vulg. - είκοσι Lind. βαλάνων Lind. - βαλανείων vulg. - βαλανείω Ald. - 16 πέντε καὶ είκοσιι. C. - εἰκοσιπέντε J, Lind. - κε vulg. - οι' •m., in marg. al. manu δι' δλου C. — \*\* τὰς om. C. - τὰ om. C. - ώγελεῖ C. - χρῶμα, ἢ supra ῷ C. — \*\* δι om. C. - β G. - " ή om. H.

sée, un peu blanche; soif; déjections abondantes, liquides, fétides durant tout le cours de la maladie. Avant la mort, le corps se fondit par la quantité des évacuations; elle succomba vers le vingtième jour.

43. (Fièvre tièrce, devenant continue.) Chez Andréas, avant le lever des Pléiades, frissonnement, fièvre, vomissement; dès le début, la fièvre parut être hémitritée. Étant donc au troisième jour et se trouvant sur la place publique, il eut derechef un frisson; fièvre aiguë; vomissement d'une bile intempérée; délire dans la nuit; puis, de nouveau amendement. Le cinquième, état pénible. Le sixième, il sut bien évacué par la mercuriale. Le septième, aggravation; et les jours suivants la fièvre prit de plus en plus le caractère continu; dès le début, absence de sueur ; soif ; la bouche était particulièrement sèche ; et il ne prenait avec plaisir aucune boisson, la bouche ayant un goût très-désagréable; langue sèche, articulant mal; il s'y développait des aspérités d'un blanc jaune; insomnie; haut-lecœur; résolution, brisement; la langue était parfois un peu bégayante à cause de la sécheresse, jusqu'à ce qu'il l'eût humectée; il prenait de préférence de la décoction d'orge. Le neuvième ou le dixième jour, près de l'oreille gauche et près de la droite, tumeurs petites, elles parurent sans signe; urine, durant tout le temps, d'une couleur qui n'était pas mauvaise, mais sans dépôt. Le quatorzième, petite sueur dans les parties supérieures; la chaleur fébrile n'en fut guère mitigée, elle tomba vers le dix-septième. Après les dix premiers jours, ventre resserré, point d'évacuation sans suppositoire. Vers le vingt-cinquicine, un exanthème prurigineux, chaud, semblable à des brûlures, parut peu à peu. Il y avait aux aisselles et aux côtés une douleur qui descendit aux jambes sans signe et eessa. Le bain soulageait, ainsi que la friction avec le vinaigre. Au deuxième mois peut-être ou au troisième, la douleur qui précédemment aussi s'était parsois sait sentir aux reins, se sixa dans ces organes.

44. 'Αριστοχράτει, περὶ ἡλίου ¹ τροπὰς χειμερινὰς, κόπος καὶ φρίκη καὶ θέρμη μετὰ δὲ ἤρξατο τριταίω πλευροῦ ὀδύνη καὶ ὀσφύος, καὶ οἴδημα ἐκ τῆς μασχάλης ² ἀρξάμενον παρ' ὅλον τὸ δεξιὸν πλευροῦ, σκληρὸν, ἐρυθρὸν, πελιδνὸν, ως ³ ὑπὸ πυρὸς θαλφθὲν καὶ ἐκκεκαυμένον. ⁴ 'Ασώδης, δυσφόρως ἔχων, σφόδρα διψώδης, γλῶσσα ὑπόλευκος, οὖρα οὐκ ἐγώρεε, σκέλεα ὑπόψυχρα · ὑποχώρησις ἀπὸ λινοζώστιος ὀλίγη, ὑγρὰ, ὑπόλευκα, ἀφρώδεα. Ἐς νύκτα πνεῦμα ἐμετεωρίζετο · ἱδρώτιον περὶ μέτωπον · ὅ τὰ κάτω ψυχρά · ἀσώδης · τράχηλος ἐνεφυσᾶτο · βὴξ οὐκ ἐνῆν · ἐτελεύτησεν ἔμφρων.

45. 6 Μνησιάναχτι, περὶ φθίνοπωρον, ὀφθαλμίη, μετὰ δὲ τεταρταῖος πυρετός · ἀρχομένου τοῦ τεταρταίου, σφόδρα ἀπόσιτος, προσιόντος δὲ, ἡδέως πρὸς σιτίον · καὶ <sup>7</sup> Πολυχάρει δὲ ἐν τεταρταίφ ὅμοια τὰ περὶ τὴν σίτισιν. <sup>8</sup> Ξυνέβη δὲ καὶ τῷ Μνησιάναχτι ὑποχώρησις ἔμπροσθεν τοῦ πυρετοῦ, καὶ μετὰ ἐπὶ πουλὸν χρόνον παρηκολούθει πολλῶν, λευκῶν, μυζοποιῶν, καὶ ἔστιν ὅτε σμικρὸν αἶμα ἀνευ <sup>9</sup> τόνων καὶ δδύνης · ψόφοι δὲ ἐν γαστρί. Μετὰ τὸν πυρετὸν, ἀπέστη παρὰ τὴν <sup>10</sup> ἔδρην φῦμα σκληρὸν, πουλὸν <sup>11</sup> Χρόνον παρηκολούθει ἀπεπτον, ἐβράγη ἐς τὸ ἔντερον, καὶ ἔξω <sup>12</sup> ὁρῶντο πρὸ τῶν •ρθαλμῶν, καὶ τὸν ἤλιον οὐ πάνυ καθεώρα · ἀπολιβοῦντο πρὸ τῶν •ρθαλμῶν, καὶ τὸν ἤλιον οὐ πάνυ καθεώρα · ἀποδὲ ἐκομίσθη ἐς οἶκον, μόγις ἀνέδλεψε, καὶ αὐτὸς ἑωυτοῦ <sup>14</sup> μόγις ἐγένετο · τὸ πρῶτον δὲ περιέβλεπε τοὺς περιεστῶτας, καὶ τὸ σῶμα

¹ Τροπέως (sic) C. - τροπέων χειμερινέων (D, emend. al. manu) FGHIK, Ald. - δορύος FGI, Ald., Frob. - ² ἀρξ. παρ' (παρ' ..... ἀρξάμενον οπ. C) δλ. τὸ δ. πλ. σκληρὸν (σκληρὸν ..... πελιδνόν οπ. FG) κατά τκύτην (δ' αὐτήν pro τ. DHIK) πλευρήν ἐκ μασχάλης ἀρξάμενον ἐρυθρὸν (καὶ CH) πελιδνὸν (παρ' δίον τὸ δεξιὸν πλευρὸν pro ἐρυθρὸν πελιδνὸν DIJK) vulg. - ὁ ὑπόπυρος (sic) FGIJ, Ald. - ὑποθαλρθὲν sine πυρὸς H. - θαλρὲν (sic) F. - ⁴ [πν δὲ] ἀσ. Lind. - δυτρόρως ἔ. σ. δ. οπ. (D, restit. al. manu) FGIJK. - ὅτὰ CH. - τὰ οπ. vulg. - τράχηλον D. - ὅμνησιάνακτι CDHIJK. - Ὁνησιάνακτι vulg. - Μνησιάναξ se trouve quelques lignes plus bas. Faut-il voir ici deux observations, l'une relative à Onesianax et l'autre à Mnesianax, ou une seule relative à ce dernier personnage ? Le concours de six mss., et la mention de l'hiver, p. 414, l. 6, laquelle, dans le contexte, fait supposer qu'il a été parlé d'une saison antécédente (ici l'automne), m'ont fait adopter la dernière alternative. - ἀρχόμενος CIIIK. - ἀρχομένης J. - ἀπόσειτος C. - ¹ πολυχάρει Κ. - Πολυχάρι vulg. - πολύχαρι CDJ. - σίτισιν, τη supra τι

44. (Phlegmon des parois de la poitrine; emphysème du cou; mort.) Chez Aristocratès, vers le solstice d'hiver, lassitude, frissonnement et chaleur; puis, le troisième jour, une douleur du côté et des lombes se fit sentir, et il se forma une tumeur commençant à l'aisselle et s'étendant sur tout le côté droit, tumeur dure, rouge, livide, comme si la partie avait été touchée par le feu. Haut-le-cœur, mal-être, grande soif, langue un peu blanche, point d'urine, jambes un peu froides; la mercuriale amena des déjections peu abondantes de matières liquides, blanchâtres, écumeuses. La nuit, la respiration devint élevée; petite sueur autour du front; extrémités inférieures froides; haut-le-cœur; emphysème du cou; point de toux; il mourut ayant sa connaissance.

45. (Ophthalmie; fièvre quarte; diarrhée longtemps prolongée; abcès et fistule au fondement; affection mélancolique.) Muésianax, vers l'automne, eut une ophthalmie, puis une sièvre quarte; au commencement de la fièvre quarte, anorexie complète, mais plus tard il mangeait avec plaisir; il cu fut de même de Polycharès, dans une fièvre quarte, pour l'appétit. Dès avant la fièvre Mnésianax avait eu des déjections qui, après la fièvre, se prolongèrent longtemps, déjections abondantes de matières blanches, muqueuses; et parfois il s'y joignait un peu de sang, ce qui n'était accompagné ni d'efforts ni de douleur; gargouillements dans le ventre. Après la fièvre il se forma un dépôt au siège, tumeur dure qui resta longtemps crue; elle s'ouvrit dans l'intestin et devint fistuleuse à l'extérieur. Se promenant dans le marché, il aperçui des lueurs devant ses yeux; il ne voyait pas complétement le soleil. S'étant mis un peu à l'écart, il était hors de lui et ressentait des spasmes dans le cou. Ayant été transporté dans sa

C. — \* ξ. C., Lind. – σ. vulg. – zzi om. C. – iπi Codd., Ald., Frob. – τον pro iπi vulg. — \* τον ον C. – πον ον vulg. — \* iπi i

Υπει δ' ἐντὸς ἐωυτοῦ ἦν, καὶ ἐξανίστατο, οὐκ ἐξιέναι ἤθελεν, ἀλλὰ ὁεδιέναι ἔξεκγεν· εἰ δέ τις περὶ νουσημάτων χαλεπῶν διαλέγοιτο, ὑπεξήρχετο φόβῳ· ἔστι δ' ὅτε προσπίπτειν αὐτῷ πρὸς τὰ ὑποχόνδρια θερμασίην ἔφη, καὶ τῶν ὀφθαλμῶν μαρμαρυγὰς παρακολουθεῖν. Καὶ ἡ ὑποχώρησις ³ πουλλὴ, καὶ πολλάκις, καὶ ὁμοίη χειμῶνος ξυνέδη. Φλεδοτομίη ⁴ γέγονεν· ἐλλέβοροι· γαλακτοποσίη βοείου, πρότερον δὲ ἀνείου, ξυνήνεγκε, καὶ τὰς ὑποχήσιας ἔπαυσεν· ὑδροποσίη ἀπ' ἀρ-

- 46. Τῷ ἀνεχέτου ε ταὐτά · χειμῶνος ἐν βαλανείῳ πρὸς πυρὶ χριόμενος ἐθερμάνθη, ε καὶ παραχρῆμα περιέπεσεν ἐπιληπτικοῖς σπασμοῖς ' ἔπεὶ ε ở ἀνῆκαν οἱ σπασμοὶ, περιέδλεπεν, οὐ παρὰ έωυτῷ ἦν. Ἐπεὶ ε ở ἐντὸς έωυτοῦ ἐγένετο, πάλιν τῆ ὑστεραίη πρωὶ ἐλήρθη · σπασμώδης · ἀρρὸς ε δὲ οὐ πάνυ · καὶ τρίτη ἄκροπις · καὶ τετάρτη ἐπεσήμαινε τῆ γλώσση, ἔπταιεν, οὐν οἶός τε ἦν λέγειν, ἀλλ ἴσχετο ἐν τῆσιν ἀρχῆσι τῶν ὀνομάτων. Καὶ τῆ ¹ο πέμπτη γλῶσσα σροδρὰ, καὶ ὁ σπασμὸς ἐπεγένετο, καὶ ¹¹ ἐκτὸς ἑωυτοῦ ἐγένετο · ὅτε δὲ ἡνίει ταῦτα, ἡ γλῶσσα μόγις ἀποκαθίστατο εἰς τωὐτό. ¹² Ἑκταίῳ ἀποσχομένῳ πάντων, καὶ ¹³ ῥορήματος καὶ ¹ ποτοῦ, οὐδέν · καὶ οὐκ ἔτι ἐλάμ- δανεν.
- 47. Κλεόχω ἐκ κόπων καὶ γυμνασίων, μέλιτι τὰς ἡμέρας διαχρωμένω, οἴδημα ἐς γόνυ δεζιὸν, μᾶλλον δὲ ἐς τὸ κάτω περὶ τοὺς τένον-
- 4 Κλίνη C. καινή vulg. δὲ (δ' DFGHIJ) ἐωυτοῦ ( ἐαυτοῦ DFHIJK; ώυτου Ald., Frob.) έντὸς vulg. - ο' έντὸς έ. C. - ε έρη C. - τε pro δέ C. - νοτ. CHIK. - χαλαιπών, Ald., Frob. - διαλέγοιτο C (II, ex emend. . - διελέγετο vulg. - ὑπεξέειν (sic) φόβον C. - ἔστι δ' ὅτε C. - ἔστιν δτε vulg. — 3 πολλή C. - χειμ. om. (D, restit. al. manu) FGIJK. — 4 γέγ. om. C. - γαλακτοποσίη C. - γαλακτοποσίαι vulg. - δδρωποσίη DFGIK, Ald., Frob. - καὶ περίπατοί τε CII. -- 5 ταῦτα ΙΙ. -- 6 καὶ om. DFGHJK. - περιέπεσεν om. C. - εν επιλ. vulg. - εν om. CD. - σπάσμασιν C. - 7 επειδάν δε ( δέ om. C) ໂεανοί σπασμοί vulg. - Ce texte est altéré, ma correction est certaine, car elle n'est que la leçon de C lue comme elle doit l'être. περιίθλεπου DFGHJK, Ald. - παρ' C. - περί DFGIJK, Ald. - περί έωυτοῦ H. — 8 δ' C. - εγένετο έωυτου CHK. - εγέν. om. DFIJ. - ήν pro εγ. Ald. έλήνηθη I. — ° δ' C. – ἄκροπες II. – Voy. p. 410, note S. – ἐπεσήμανε C. – αὐτη τη γλώσση C. - γλώττη vulg. - έπταιεν CIIIK. - πεμπταῖο; pro έπτ. vulg. — 10 πέμπτη Codd., Lind. - ε vulg. - ἐπεγέν. CDQ', Lind. - ἐξεγέν. vulg. - 44 ό έξ pro έκτος C. - ότε D. - ήνεα Κ. - ήν εξη, in marg. al. manu ήνειη C.

maison, il pouvait à peine distinguer les objets et ne revint que difficilement à lui; d'abord il considérait les assistants, le corps était très-refroidi et on le réchauffa à grand'peine en mettant sous le lit des vases pleins d'eau chaude. Ayant repris sa connaissance, il se leva, mais il ne voulait pas sortir, disant qu'il avait peur; si on venait à parler de maladies dangereuses, la crainte qu'il ressentait le faisait quitter la place; il disait éprouver parfois de la chaleur aux hypochondres, et avoir constamment des lueurs devant les yeux. Les selles étaient abondantes et fréquentes et demeurèrent telles pendant l'hiver. On le saigna, on l'évacua avec l'hellébore; le lait de vache et auparavant le lait d'ânesse furent utiles et arrêtèrent les selles. L'eau pour boisson au début, des promenades et des purgations de la tête.

- 46. (Affection épileptiforme.) Le garçon d'Anéchétus éprouva des accidents analogues: en hiver, dans un bain, se frictionnant auprès du feu, il eut chaud et soudain tomba saisi de spasmes épileptiques; les spasmes ayant cessé, il tournait les yeux autour de lui et n'avait pas sa connaissance. Il revint enfin à lui, mais le lendemain au matin il fut pris derechef; spasmes, il n'y avait guère d'écume. Le troisième jour, langue articulant mal. Le quatrième, la langue donna quelques signes de l'invasion du mal, elle trébuchait, il ne pouvait prononcer, mais s'arrêtait au commencement des mots. Le cinquième, langue très-affectée; les spasmes se déclarèrent, et il perdit connaissance; quand ces accidents se calmaient, la langue revenait difficilement à l'état naturel. Le sixième, ayant été mis à l'abstinence de tout, décoction d'orge et boisson, il n'eut rien et ne fut plus repris.
  - 47. (Scorbut.) Cléochus, à la suite de fatigues et d'exercices, ayant usé de miel pendant quelques jours, il lui survint une tumeur au genou droit, surtout à la partie inférieure autour

<sup>-</sup> ἀποικαθέστατο C. - ἀπεικαθέστατο vulg. - τοῦτὸ C. - ταῦτὸ vulg. -  $^{12}$ ς G. -  $^{13}$ δυρ. CDFHJK Ald. -  $^{14}$ ποτοῦ, καὶ (καὶ om. CH) οῦκ ἔτι (ἔστιν, in marg. al. manu ἔτι C; οὖκέτι DHIJK) οὐδενὸς (οὐδένος C) ἐλ. vulg.

τας τούς ύπο τῷ 1 γούνατι • περιήει ύπογωλαίνων • καὶ ή γαστροκνημίη ώρει, καὶ σκληρη ην, καὶ ές τὸν πόδα, καὶ ές <sup>2</sup> τὸ σφυρὸν τὸ δεζιόν καὶ ἐς τὰ οὖλα παρ' οδόντας, μεγάλα ώς βάγες, πελιδνά, μεμελανωμένα, ανώδυνα, δπότε μή ἐσθίοι, καὶ τὰ σκέλεα, εὶ μή έξανασταίη: ἦλθε γὰρ <sup>8</sup> καὶ ἐς τὸ ἀριστερὸν τὸ οἴδημα, ἦσσον δέ· καὶ \* ἀπελειαίνετο ἐν τοῖσιν οἰδήμασι τοῖσι περὶ γούνατα καὶ πόδας, ώσπερ δύπόπυα. Τέλος δε οὐχ οξός τε ἦν ζατασθαι, οὐδ' ἐπὶ τὰς πτέρνας ἐπιδαίνειν, ἀλλὰ κλινοπετής εξίν. Θέρμαι δηλοι ἐνίστε: απόσιτος, οὐ πάνυ διψώδης. Τοὐδὲ ἐπὶ θᾶχον ἀνίστατο, ἀσώδης, καὶ ἔστιν ὅτε 8 καὶ ολιγοψυχίη ἴσγετο. Ἐλλέβοροι 9 προσήχθησαν, κεφαλής καθάρτιες πρός τὸ στόμα μαννώδες ξύν τοῖσιν άλλοισι μισγομένοισι ζυνήνεγχεν πρὸς τὰ ἐν τῷ στόματι έλχεα, 10 ρόφημα φακή ἐπιτήδειον. Περὶ δὲ έξηκοστήν κατέστη τὰ οἰδήματα πρός τοῦ 11 δευτέρου έλλεβόρου μοῦνον 12 δδύναι ές τὰ γούνατα κατακειμένω ήλθον, ύγρον δε και γολή απέστη ές γούνατα, και πλείους ημέρας <sup>13</sup> πρὸ τοῦ ἐλλεβόρου.

48. Πεισιστράτω ὄμου ἄλγημα, καὶ βάρος 12 πουλυχρόνιον περιπατοῦντι καὶ τάλλα ὑγιαίνοντι: Υειμώνος δὲ ἐπέπεσε 15 πουλλή δούνη πλευροῦ, καὶ θέρμη, καὶ βήξ, ἀπόγρεμψίς τε αξματος ἀφρώδεος: 16 τοῦτο καὶ ἡεγχῶδες ἐν τῆ φάρυγγι: εὐφορος δὲ καὶ παρ' έωυτῷ. Καὶ ἡ θέρμη ἐγάλασεν, ἄμα δὲ καὶ ἡ ἀπόγρεμψις, καὶ τὸ κέργον: τα καὶ περὶ τετάρτην ἡ πέμπτην ἡμέρην ὑγιής.

¹ Γόνατι DHI. - ύποχολ. Κ, Frob. - γαστροχνήμη G. -- ² το (bis) DK. - τον vulg. - μεμελανωμένα DHK. - μεμελανώμενα vulg. - μελαινόμενα C. - ἐσθίοι] CHIK. - ἐσθίει DFJ. - ἐσθίη vulg. - ἐξανίστατο C. - ακαί C. - καί om. vulg. - \* ἀπελειαίνετο G. - ἐπελιαίνετο DHK. - ἀπολιαίνετο vulg. - Cela doit signifier se laissait affaisser; cependant il serait possible qu'il fallût lire ἐπεχλιαίνετο, présentait de la chaleur; les copistes confondent ἐπιλεικίνω et ἐπιχλικίνω, comme on le voit Ép. n, p. 86, note 14. Les traducteurs latins ont traduit comme s'il y avait ἐπελιοῦτο. — δ ὑπώπια C. — <sup>6</sup> τ̃ν om., restit. al. manu C. — <sup>7</sup> οὐδ' HK. – θάκον, in marg. θῶκον C. – θώχου DFGHIJK, Ald. - θράνου Gl. de Gal., οù ce mot est expliqué par chaise percée. - Peut-être faut-il lire δτε δέ ἐπί κτλ. : Quand il se mettait sur la chaise percée, il était pris de hant-le-cœur, etc. - 8 zzi ont. C.iσγ. om. C. — i πρ. om. C. – [καί] κερ. Lind. – μανιώδες C. – τοῖς D. – άλλ. om. C. — 10 ρύο. Codd., Ald. - ρακή Codd. (ρακή Κ), Ald., Frob. - φακής vulg. - δε om. C. - 11 β H. - 12 δδυναι CFGI, Ald., Frob. - γόνατα G, Ald. - 15 πρός FGIIII. - πρός τον ελλέβορον (D, emendatum alia manu) L. - 14 πουλυχρόνιον C. - πολυχρόνιον DIIIJK. - πολύ χρόνιον

des tendons placés sons le genou ; il allait et venait boitant un peu; le mollet enfla et se durcit, état qui gagna le pied et la cheville du côté droit, aux gencives, près des dents, gros tubercules comme des grains de raisins, livides, noirs, indolents quand il ne mangeait pas; les jambes aussi étaient indolentes quand il ne se tenait pas debout; en effet la tuméfaction avait gagné la jambe gauche, mais elle y était moindre. Les tumeurs autour des genoux et des pieds cédaient à la pression, comme si elles contenaient une matière purulente. Finalement il devint incapable de se tenir debout et de marcher; il s'alita. Chaleur fébrile parfois manifeste; anorexie, peu de soif; il ne pouvait même se lever pour se mettre sur la chaise percée, ayant des haut-le-cœur et parsois des désaillances. L'hellébore fut administré ; purgations de la tête ; pour la bouche, la poudre d'encens avec les autres ingrédients mélangés fut utile ; les ulcérations de l'intérieur de la bouche se trouvérent bien de la décoction de lentilles. Vers le soixantième jour, les tumeurs se résolurent à la seconde administration de l'hellébore seulement; des douleurs étaient venues aux genoux pendant le séjour au lit, du liquide et de la bile s'étaient déposés sur les genoux plusieurs jours même avant l'administration de l'hellébore.

48. (Douleur de longue durée à l'épaule; puis invasion d'une douleur dans le côté; hémoptysie; guérison. Comp. Ép. v, 92, et Aph. vi, 22.) Pisistrate eut à l'épaule une douleur et une pesanteur qui persistèrent longtemps sans l'empêcher de se lever et du reste de se bien porter. En hiver, il fut pris d'une douleur considérable dans le côté avec chaleur, toux et expectoration d'un sang écumeux; de plus râlement dans la gorge; mais il supportait bien son mal, et avait toute sa connaissance. La chaleur cessa, et en même temps l'expectoration et le râle; et vers le quatrième ou le cinquième jour il fut guéri.

vulg. – πολύν χρόνον Lind. – περικρατούντι C. —  $^{15}$  πουλλή D. – πολλή vulg. – πλ. δξ. sine πουλλή C. —  $^{10}$  τούτω C. – ξχάλασσεν C. – ξμα δξ om. C. – δή DFGIK. – κέρχρον C. —  $^{17}$  καὶ om. C. –  $^{1}$   $^{15}$   $^{15}$   $^{15}$   $^{15}$ 

- 49. Τη Σίμου εν τόχιο σεισθείση, άλγημα περὶ στήθος καὶ πλευρόν: βης, πυρετοί, <sup>2</sup> ἀποχρέμψες πυώδεες. Φθίσις κατέστη: καὶ εξ μηνας οί πυρετοί: καὶ <sup>3</sup> διάρροιαι αἰεί: ἐπὶ τέλει, παῦσις πυρετών: κοιλίη ἔστη μετὰ την παῦσιν: ἡμέρας μεθ' ἐπτὰ ἐτελεύτησεν.
- 50. Καὶ ἡ Εὐζένου ἐχ πυριήσιος, ὡς ἐδόκει θέρμαι οὐχ ἔλειπον οὐδένα χρόνον, μᾶλλον πρὸς ἐσπέρην ἐπέτεινον ἱδρῶτες ἐγίνοντο ἔς ὅλον τὸ σῶμα μέλλοντος ἐπιτείνειν τοῦ πυρετοῦ, ⁵ ψύξιες τῶν ποδῶν, ὁτὰ δὰ καὶ κνημέων καὶ γουνάτων, ἐγίνοντο βηχίον ξηρὸν δλίγον Χρόνου πολλοῦ, καὶ ἄδου τοῦ σώματος ρῖγος ἐγένετο ἄδιψος διὰ παντός. Φάρμακον πιοῦσα καὶ δ ὀρόρν, ἐδλάθη μᾶλλον. ᾿Απ΄ ἀρχῆς πάντων ἀνώδυνος καὶ εὐπνοος μεσοῦντος δὰ τοῦ Χρόνου, πλευρου δεξιοῦ ἐγένετο ἄλγημα, καὶ ἡ βὴξ ἐκινήθη, καὶ ἄσθμα, καὶ ἀποχρέμμες σμικρὰι, λευκαὶ, ὁ ὑπόλεπτοι καὶ ἡ φρίκη, οὐκ ἔτι ἐκ ποδῶν, ἀλλὰ ἀπὸ τραχήλου καὶ νώτου ' 10 καὶ κοιλίη ὑγροτέρη. Ἐχάλασεν ὁ πυρετὸς μετὰ πολλοῦ ¹¹ ἱδρῶτος, καὶ κατεψύχθη ἄσθμα δὰ ἦν ποικίνον εἐτελεύτησε μετὰ τὴν ἄφεσιν ¹² ἑβδόμη ἔμφρων.
- 51. 13 Καὶ ή Πολεμάρχου θέρεος ἤρξατο πυρεταίνειν ἀρῆκε δὲ αὐτὴν έκταίην μετὰ δὲ ὑπεφέρετο εἰς νύκτα θέρμαι πάλιν δὲ διαλιπών ἔλαβεν δ πυρετὸς, καὶ οὐκ ἀνῆκε σχεδὸν τριῶν μηνῶν. Βὴξ πουλλή απόχρεμψις φλέγματος ἐπεὶ περὶ τὰς εἴκοσιν ἐγένετο.

¹ Σιμώ vulg. — ² ἀποχρέμψεες (sic) ὑποπυώδεες C. – ες φθίσεις C. -Post 90. addit vai vulg. - Ce zai m'a paru être né du voisinage de la syllabe xz, dans le mot suivant et devoir être supprimé. — 3 διάρροια C. - αιεί Codd., Ald., Frob., Lind. - α εί vulg. - πυρετού C. -'ή om., restit. al. manu D. - ως om. vulg. - ως aura été omis par les copistes à cause de 05, finale du mot précédent. - ελειπον CD.. ελιπον vulg. – μαλ. [  $\ddot{o}$ ε ] πρὸς Lind. – ἐπέτεινον C. – ἐπετείνοντο vulg. – ε ψύξιες DFHIK. - ψύξηες C. - ψύξις ες των π. J. - ψύξις vulg. - κνημίων D - βαχίον C, Lind., Kühn. - βαξίον vulg. - βάξιον Codd., (D, mut. in βηξίου). - εῖτ' C. - <sup>6</sup> ἔληγες C. - δη D. - <sup>7</sup> δλίγου pro δλου C. - ρῖγος DΙKühn. - ρίγος vulg. - ἄδηψος Ald. — \* όρον (sic) C. - εύπνους C. - ἄσθμα et infra, FGHIK, Ald., Frob. - μεχραί D. - 9 και δπ. vulg. - και om Codd. - ὑπόλευχοι Κ. - οὐχέτι Codd. - ἀπὸ δὲ τρ., alia manu ἀλλ' ἀπὸ τραχ D. — 10 καί om. C. - ύγροτέρα D. — 11 ύδρῶτος CF. - καί om. Κ. - ποικίλ. λον D. — 12 ζ D. — 15 καὶ C. – καὶ om. vulg. – ὁ G. – δεκαταίη pro δὲ κὐτή έντ. C. - ύπεφέροντο Κ. - νύντα FI. - θέρμαι DFHIK. - θέρμα vulg. - θέρμ C, Lind. - \*\* πουλλή Η. - πολλή vulg. - ἐπεὶ περὶ τὰς C. - ἐπεὶ περ ε τὰς vulg.-κ DK.

- 49. (Phthisie à la suite de la succussion dans l'accouchement. Ép. v, 103. Voy: Argument, p. 359, § III.) La femme de Simus ayant été secouée dans l'accouchement, il lui survint de la douleur à la poitrine et au côté; toux, fièvres, expectorations purulentes; la phthisie s'établit; les fièvres, pendant six mois; diarrhée perpétuelle; sur la fin, cessation des fièvres, après quoi le ventre se resserra; sept jours après elle mourut.
- 50. (Phthisie.) De même la femme d'Euxène : à la suite d'un bain de vapeur, à ce qu'il parut; la chaleur ne la quittait en aucun temps, redoublait de préférence vers le soir; des sucurs s'établissaient sur tout le corps; quand la fièvre allait redoubler, les pieds et parfois les jambes et les genoux se refroidissaient; petite toux sèche, pendant un peu de temps, au moment eù la sièvre commençait à redoubler, et cessant ensuite; à de longs intervalles, il survenait aussi un frisson de tout le corps; point de soif absolument. Ayant bu un médicament évacuant et du petit lait, son état s'aggrava. Au début elle était tout à fait sans douleur avec une bonne respiration; vers le milieu du temps il survint de la douleur dans le côté droit; la toux se mit en mouvement; gêne de la respiration, expectoration de crachats petits, blancs, un peu ténus ; le frissonnement partait non plus des pieds, mais du cou et du dos; diarrhée. La fièvre se relâcha avec beaucoup de sueur, et le corps se refroidit; la gêne de la respiration était variée; elle succomba le septième jour après la cessation de la fièvre, avec sa connaissance.
- 51. (Phthisie.) Et de même pour la femme de Polémarque : elle commença en été à avoir de la fièvre qui, il est vrai, la quitta le sixième jour. Mais ensuite elle dépérit; dans la nuit, chaleur fébrile; après une intermission, la fièvre la reprit et ne la quitta plus pendant environ trois mois. Toux fréquente; expectoration de pituite; à partir du vingtième jour, respiration toujours fréquente; bruits dans la poitrine; sueur la plupart du temps; au matin la fièvre était plus modérée; parfois

πνεῦμα αἰεὶ πυχνόν · ἐν τῷ στήθει ψόροι · ¹ ἱδρώδης τὰ πολλά · ποκοὶ ἡπιώτερος ὁ πυρετός · καὶ φρῖκαι ἔστιν ὅτε ἐλάμβανον · ὅπνοι ἐγίνοντο · καὶ κοιλίη ἔστιν ὅτε καθυγραίνετο , καὶ πάλιν ἔυνίστατο · ἐγεύετο ἐπιεικῶς. Μεσοῦντος δὲ ² τοῦ χρόνου , ἐς γούνατα καὶ χνήμας ἄλγημα · καὶ ἔυγκάμπτειν καὶ ἐκτείνειν ἄλλου ἐδεῖτο · διετέλει τὰ τῶν σκελέων μέχρι τελευτῆς · ὑπόγυον δέ · καὶ ἐπώδησαν οἱ πόδες μέχρι κνημέων , καὶ ἐφαπτομένων ἤλγει · καὶ οἱ ³ ἱδρῶτες ἔληξαν καὶ τὰ βίγεα · ὁ δὲ πυρετὸς αἰεὶ ἐπέτεινεν. Πρὸ δὲ τῆς τελευτελευτῆς , ρεγχώδης ἐν φάρυγγι, καὶ πάλιν ἐπανίετο , ἐτελεύτησεν.

52. <sup>5</sup> Ήγησιπόλιος παιδίον σχεδόν τέσσαρας μῆνας ἄλγημα περὶ διμφαλὸν βρωτικὸν εἶγεν · προϊόντος δὲ, ἐπέτεινεν ἡ δδύνη, ἔκοπτε τὴν γαστέρα, ἐτίλλετο, θέρμαι ἐπελάμβανον · ἐτήκετο · ὀστέα <sup>6</sup> ἐλείφοη · τὰ πόδια ἐπιήδει, ὅρχιες · γαστρὸς <sup>7</sup> τὸ περὶ ὀμφαλὸν πεφυσημένον ἄρα, οἶον οἶσι μέλλουσι κοιλίαι <sup>8</sup> ἐκταράσσεσθαι · ἀπόσιτος εγένετο, γάλα μοῦνον προσεδέγετο · <sup>9</sup>ὑπόγυον, καὶ ἡ κοιλίη καθυγράνθη, καὶ ὑφαιμος ἐγιὸρ ὑπήει κάκοδμος · κοιλίη ἐπίμπρατο · Ἐτελεύτησεν ἐμέσας μικρὸν, βραχὸ, φλεγματιῶδες, ιόστε δόζαι οἷον <sup>10</sup> γονὴν τῆς πλατείης. Τελευτήσαντι <sup>11</sup> δ' ἡ ῥαφὴ τῆς κεφαλῆς σφόδρα ἐκοιλάνθη · ἀλρωστῶν <sup>12</sup> δ' αἰεὶ τῆ γειρὶ κατῆγε κατὰ τοῦ βρέγματος , μάλιστα δ' ὑπόγυον, οὐκ ἤλγει δὲ τὴν κεφαλήν · καὶ ἐν μηρῷ ἀριστερῷ ὑπὸ

<sup>1</sup> Ίδρώθεις C. -ταπολλά DJ, Ald. - ήπ. Codd., Ald., Frob. - φρίκαι Kühn. - φρίκαι vulg. - \* τοῦ DFJK. - τοῦ om. vulg. - ἔδει C. - \* ὑδρώτες C. alei Codd., Ald., Frob., Lind. - ἀεί vulg. - κοιλία Κ. - δε ετέλει C. - ήμ. της τελ. om. C. – ἐπανίετο C. – ἐπανήρχετο vulg. – ἐτελ. om. C. — είγησηπόλιος C. - Ayyourólios Q'. -  $\delta K$ . -  $\beta \rho \omega \tau i \times \tilde{\omega}_5$  CDK. -  $\beta \rho \omega \tau i \times \delta_5$  FJ. -  $\delta \tilde{\epsilon}$  om. C, - ελείφθη D, Lind. - ελήφθη vulg. - τὰ πόδια C (πόδεα DF, Η ε supra ε, ΙΙΚ ; πόδεε G ). - τὰ πόδε vulg. - τὰ vulg. - περυσσιγγώμενον (sic) CDQ'. - περυσηγομένον (sic) FGIJK. - άραιὸν vulg. - ἄρ' • ἴον Lind. - ' l'ai suivi, dans ce passage très-altéré, la conjecture de Cornarius, adoptée par Foes. — <sup>8</sup> ὑποταρ. C. – μοῦνον om. C. — <sup>9</sup> καὶ om. C. – ἐπίμπρατο C, Lind. - εμπίπρατο vulg. - εμπιπράτο Η. - 10 γουνήν (sie) Η. - γεννάν L. - Calvus, et à sa suite Cornarius, Foes et Linden mettent un point après γονήν et font un nom propre de πλατείης, de cette façon : Platex, filio. Dans cette hypothèse, il faudrait τῶ τῆς Πλατείης. Mais cela tombe, devant un rapprochement avec De morb. iv, cap. De vermibus; on y lit! « L'individu qui a le ténia, rend parfois dans les selles des matières semblables à la graine de concombre ; et il y a des gens qui prétendent que c'est la graine du ténia. » Αποπατέει γάρ ο άνθρωπος έχων την έλμινθα τη

des frissonnements la saisissaient; il y avait du sommeil; par intervalle le ventre se relâchait, puis se resserrait; elle avait assez d'appétit. Vers le milieu du temps, douleur dans les genoux et dans les jambes; il fallait qu'une autre personne les fléchît et les étendît; cet état des jambes persista jusqu'à la fin, qui ne se fit pas longtemps attendre; les pieds se tuméfièrent jusqu'aux jambes, ils étaient douloureux au contact; les sucurs cessèrent ainsi que les frissons; la fièvre croissait continuellement. A vant la mort, diarrhée violente; connaissance conservée jusqu'au bout; trois jours avant la fin, râle dans la gorge, qui cessait par intervalle; elle succomba.

52. (Douleur dans le ventre chez deux enfants; amaigrissement; la suture du crâne devient creuse. Voy. Argument, p. 362, § VI.) L'enfant d'Hégésipolis cut, pendant quatre mois environ, vers l'ombilic, une douleur qui le rongeait; le temps avançant, la donleur s'accroissait; il se déchirait le ventre, il s'arrachait les cheveux; des chaleurs le saisissaient, il dépérissait; il n'avait plus que les os; ses petits pieds enflèrent ainsi que les testicules; la région ombilicale était goussée par des gaz comme chez ceux dont le ventre va se déranger; il perdit l'appétit, il ne prenait que du lait. Vers la sin, le ventre se relâcha; selles séreuses, sanguinolentes, fétides; le ventre s'enflamma. Il mourut après avoir vomi un peu de matières pituiteuses, qui n'étaient pas sans quelque ressemblance avec la graine du ténia (V. note 10). A sa mort, la suture de la tête devint extrêmement creuse; pendant sa vie il portait continuclement la main au bregma, surtout vers la fin, cependant il ne souffrait pas de la tête; à la cuisse gauche, la partie située au-dessous de l'aîne devint livide ; la veille, peut-être, le gonflement des testicules avait disparu. Il en était arrivé

πλατεΐαν όκοῖον σικύου σπέρμα άλλοτε καὶ άλλοτε σὺν τặ κόπρω, καὶ τοῦτο εἰσὶν οἱ φήσαντες τῶν ἀνθρώπων τῆς ἔλμινθος τέκνα εῖναι. Il est évident qu'il s'agit, dans notre passage, d'une comparaison avec cette prétendue graine du ténia, et qu'à πλατείης il faut sous-entendre ἔλμινθος. — '' δ' ἡ C. — δὴ vulg. (δὲ D). — γονὴ, in marg. al. manu ἐαφὴ C. — '' δὲ C. — αἰε Codd., Ald., Frob., Lind. — ἐεὶ vulg.

βουδῶνα <sup>1</sup> τὸ κάτω, πελιονόν ἔσως τῷ προτεραίη ϶ρχιες κατισχνάνθησαν. <sup>4</sup>Ομοια δὲ καὶ τῷ <sup>2</sup> Ἡγητ•ρίδεω παιδίῳ ἀπέδη, πλὴν ὅτι ἔμετοι προσεγένοντο ὑπὸ τὴν τελευτὴν πλείους.

- 53. 3 'Η 'Ιππίου ἀδελφεὴ, γειμῶνος, φρενιτικὴ, ἁμαρτάνουσα, τῆσι γερσὶ πραγματευομένη, ἀμύσσουσα έωυτήν πέμπτη, <sup>4</sup> ἔκτη, ἐς νύκτα ἄφωνος, κωματώδης, ἐμφυσῶσα ἐς γνάθους καὶ γείλεα, ὡς οἱ καθεύδοντες ἐτελεύτησε περὶ ἑδόόμην.
- 54. <sup>8</sup> Άσανδρος φρίζας, πλευροῦ ἐδύνη, ἄλγος ἐς γούνατα καὶ μηρόν φαγὼν παρεφρόνει, ἐτελεύτησε ταχέως.
- 55. Τῷ <sup>6</sup> Κλεοτίμου σχυτεῖ, χοιλίης ύγρανθείσης πουλὺν χρόνον, καὶ θέρμης <sup>7</sup> γινομένης, καθ' ἦπαρ ἔπαρμα φυματῶδες ἐς ὑπογάστριον κατέδη· καὶ κοιλίη ὑγραίνετο· καὶ ἔτερον αὐτῷ καθ' ἡπαρ ἀνω πρὸς ὑποχόνδριον <sup>8</sup>φῦμα· ἐτελεύτησεν.
- 56. Οἶσι <sup>9</sup> κεφαλῆς δούνη δεινὴ ἔὺν θέρμη, οἶσι μὲν ἐς τὸ ἤμισυ τῆς κεφαλῆς, καὶ κατὰ ῥῖνάς τι ὑγρὸν <sup>10</sup> ἀπογωρέει λεπτὸν ἢ πέπον, ἢ ἐς ὧτα, <sup>11</sup> ἢ ἐς ·φάρυγγα ἐκ κεφαλῆς, ἀσφαλέστερον· οἶσι δὲ ἔηρὰ κοιῶτα, ὁ δὲ σφάκελος δεινὸς, ἐπικίνδυνα· ἢν δὲ προσῆ ἀσώδης, ἢ κοι φθέγγηται, ἢ λῆρός τις, θανάσιμα καὶ σπασμώδεα. 'Οπόσοι δ' ἀν τι φθέγγηται, ἢ λῆρός τις, θανάσιμα καὶ σπασμώδεα. 'Οπόσοι δ' ἀν κατάρδου τὸ ἤμισυ τῆς κεφαλῆς πονέοντες, καὶ κατὰ <sup>13</sup> ῥῖνας ὑγροῦ ὑπονοντος, ἐπιπυρετήνωσιν, ἐπιεικῶς ἐν τῆ <sup>14</sup> πέμπτη ἢ ἔκτη περιψύχονται.
- 57. Έγεκράτει τῷ τυφλῷ, κεφαλῆς ὀδύνη δεινὴ, μᾶλλον 15 ἐς τοῦπισθεν, καὶ τραχήλου, 16 ὅπου ἡ πρόσφυτις, καὶ ἐς κορυφὴν ἔχώ-
- ' Τὸ Η. τῶ DFIJ. τὰ vulg. τὸν C. τῶν Κ. ὅρχιες δὲ DFGIJK, Ald. ² ἡγητοριδέω DFGHIJK. ἀπέθανε vulg. ὅτε D. Je pense qu'il faut lire ἀπέθη au lieu de ἀπέθανε. ὅ ἔππειος sine ἡ C. ἐππείον Κ. ἀδελγεὴ CDH. ἀδελγέη vulg. ἀμύσουσα C. ⁴ [καὶ] ἔκτη Lind. κωμματώδης C. περὶ ἐδδόμην C. ἐδδομαΐα vulg. ἐδδομαίη Lind. ἐδδομαία Κ. ἐδδομαΐος D. ὅτανδρος D. ὁτανδρος C. ὅσανδρος ΒΙΙΚ. δδύνη οπ., reponit post μηρὸν C. ἀκλεοτίμου DHIJK, Ald. κλεωτίμου CF. Κλεοτίμω vulg. σκύτει DIK, Ald., Frob. γ γεν. CHK. φυσώδες Π. ὁ φύμα FΚ. ὁ κεφαλὴ D. ῥίνας DIJK, Κῦhn. ῥίνας vulg. ¹⁰ ὑποχ. D. λ. οπ. DFG (Π, restit. supra lin.) IJK. ¹¹ ἢ οπ. C. φέρυγγας Codd. ἀυνὸς ἐπικίνδυνος C. χολώδης CDII. χυλώδης vulg. ¹² ἀρωνίη CH. ἀρωνία vulg. φθέγγηται Π. φθέγγται vulg. ¹² ἀρωνίη CH. ἀρωνία vulg. φθέγγηται Π. φθέγγται vulg. ¹² ἀρωνίη CH. ῥίνας vulg. ¹² ὰς IK. ¹² ἐς D, Lind. εἰς vulg. ¹² ἤ (sic) pro δ. C. αιεὶ Codd., Ald., Frob., Lind. ὰεὶ vulg.

autant à l'enfant d'Hégétoridès, si ce n'est que vers la fin les vomissements avaient été plus fréquents.

- 53. (Phrénitis, mort.) La sœur d'Hippias, en hiver, prisc de phrénitis, égarée, agissant avec ses mains, s'écorchait ellemême; le cinquième jour, le sixième, dans la nuit, perte de la voix, coma; elle gonflait, en respirant, les joues et les lèvres comme les personnes qui dorment; elle succomba vers le septième jour.
- 54. (Maladie indéterminée.) Asaudre, après du frissonnement, eut une douleur du côté; souffrances dans les genoux et la cuisse; ayant mangé, il fut pris de délire; il succomba rapidement.
- 55. (Abcès au foie à la suite d'une longue diarrhée.) Le corroyeur de Cléotimus avait en de la diarrhée pendant long-temps; de la chaleur survint, et il se forma au foie une tumeur phlegmoneuse qui descendait vers l'hypogastre; le ventre se relâcha; une autre tumeur se développa au foie en haut dans l'hypochondre; il mourut.
- 56. (Fluxion dans la tête avec fièvre; remarquez que le passage parallèle, Ep. v, 102, est une observation particulière, transformée ici en remarque générale.) De ceux qui ont une douleur de tête violente avec de la chaleur, les uns, si la douleur occupe seulement la moitié de la tête et s'il s'écoule quelque humeur ténue ou cuite, soit par les narines, soit par les oreilles, soit par la gorge, et venant de la tête, courent moins de danger; les autres, si ces parties restent sèches et que la douleur soit intense, sont en péril; s'y joint-il des nausées, ou un vomissement de bile, ou la stupeur dans les yeux, ou la perte de la voix, ou bien le malade ne parle-t-il que rarement, ou bien a-t-il quelque délire, c'est un cas très-funeste et annoncant le spasme. Un catarrhe sur la moitié de la tête causant de la douleur, et un liquide s'écoulant par les narines, s'il survient de la fièvre, la chaleur fébrile tombe assez complétement le cinquième ou le sixième jour (Ép. v, 102).
  - 57. (Exemple de l'affection indiquée dans le paragraphe

ρει, προϊόντος δὲ καὶ ἐς οὖς ἀριστερόν· καὶ τὸ ἤμισυ τῆς κεφαλῆς ἐπώδυνον· μυζώδεα αἰεὶ ἐχώρει ἐπιεικῶς ζυγκεκαυμένα· καὶ θέρμη παρηκολούθει λεπτή· καὶ ἀπόσιπς· τὴν ἡμέρην ῥάων, ἐς νύκτα δὲ ἐδόάγη δὲ περὶ δὲ τὸ κατὰ τὸ οὖς ἐβράγη ² πῦον, ἔληξε πάντα· τοῖσι περὶ ὀφθαλμὸν ἐς νύκτα οῖ πόνοι;

- 58. <sup>4</sup> Οἶσι βῆχες χειμῶνος, μάλιστα δὲ νότοισι, παγέα καὶ πουλλὰ χρεμπτομένοισι, πυρετοὶ ἐπιγίνονται, ἐπιειχῶς δὲ πεμπταῖοι παύονται · αὶ βῆχες δὲ περὶ <sup>5</sup> τὰς τεσσαράχοντα, οῖον 'Ηγησιπόλει. Οῖσι θέρμαι <sup>6</sup> λεπταὶ ἔστιν ὅτε παυομένων, οὐχ ὅλον τὸ σῶμα, ἀλλ' ἢ περὶ σὐχένα καὶ ὑπὸ μασχάλας, <sup>7</sup> ἢ κεφαλὴν ἀφιδρώσαντες, παύονται.
- 59. <sup>8</sup> Χάρητι, χειμώνος, ἐκ βηχίου ἐπιδημίου προσγενόμενος πυρετὸς ἐπέλαβεν δζύς· τὰ ἱμάτια <sup>9</sup>ἀπέβαλλεν· κῶμα μετὰ πόνου ἐγένετο· οὖρα ἐρυθρὰ, οἴον ὀρόβων πλύμα · ὑπόστασις εὐθὺς ἀπ' ἀρχῆς πολλὴ λευκὴ, ὕστερον δὲ καὶ ὑπέρυθρος. <sup>10</sup> Ἑβδόμη, ἀπὸ βαλάνου σμικρὰ ὑπῆλθεν· τὸ κῶμα κατεῖχεν ἄλυπον· νοτὶς ἐπὶ μετώπῳ· ὕπνος ἐς νύκτα, καὶ θέρμη <sup>11</sup> ἢπιωτέρη. 'Ογόόη, χυλὸν προσεδέξατο· <sup>12</sup> κωματώδης διετέλει μέχρις ἑνδεκάτης. Ταύτη δὲ καὶ ἡ θέρμη μάλιστα ἔληξεν· <sup>13</sup> ὑπῆν δὲ βὴζ, ἀπόχρεμψις διετέλει αἰεὶ πουλλὴ, ἡηῖδίως, πρῶτον γλίσχρη, λευκὴ, παχέη, ἐπεὶ δὲ ξυνεπεπαίνετο, ὁμοίη πυώ-δεσιν·οὖρα ἀπὸ ¹¹ ἐνδεκάτης καθαρώτερα, ὑπόστασις τρηχείη. ¹⁵ Τρισ-

<sup>\* &#</sup>x27;Οδύνη C. – έπὶ pro ἐπεὶ FI. — ² πύον Codd., Ald., Frob., Lind. — ⁵ ἤ ρά γεε (sic) pro ἤρά γε ἐν Η (ἢρράγεε DJ; ἢρράγεεν FGIK, Ald.; ἢρράγεν Frob.). — ⁴οἴσι CDIIIJK, Lind. – εἰσὶ vulg. – δ' ἐν νότ. C. – πουλλὰ D. – πολλὰ vulg. — ἑ περὶ τὰς τεσσαράκοντα CHI (J sine τάς). – περὶ τεσσαρακοστὴν Lind – περὶ ρι vulg. – ἣγησιπόλει Ald., Frob. — ⁶ λεπταὶ CH. – πολλαὶ pro λι vulg. (πουλλαὶ D). — ² οὶ pro ἢ G. – ἐγιδρώσαντες CH. – ἀγιδρώσντες vulg. – ἀφιδρώσντες FIK. — 8 χάρητι CDJ. – Χάριτι vulg. — αὐριδρώσντες FIK. — 8 χάρητι CDJ. – Χάριτι vulg. — κλύμα GIK, Ald., Frob., Κühn. – πλύμα vulg. – ὑποστάσιες ..... πουλλαὶ λευκαὶ ..... ὑπέρυθραι D. – ἀπὶ Codd., Ald., Frob. – ἀπὸ vulg. — ¹¹ ζ II. – κώμμα C. — ¹¹ ἡπ. Codd., Ald., Frob. – ἡπιότης Κ. — ¹² κωμμ. C. – διετίλεσε D. – μέχρι CFII. – ἐνδεκάτην Ald. – ια G. — ¹³ ὑπῆν δὲ β. C. – ἐπὴν (ἐπεὶ Κ) δὲ (ἐπὴνδὲ II) ἢν β. vulg. – αἰεὶ Codd., Ald., Lind. – ἀεὶ vulg. – πολλὴ C. –παχείη D. — ¹⁴ ια DFGHIK. — ¹⁵ ιγ H. – ἔσχετο vulg. – καλιφ. C. – καλλερύτου L. – Galien dans son Gl. lit καλλέρυτον.

précédent.) Chez Échécratès l'aveugle, douleur violente dans la tête, surtout à la partie postérieure, et dans le cou à la jonction avec la tête; cette douleur s'étendait jusqu'au sommet, et plus tard elle gagna même l'oreille gauche; la moitié de la tête était douloureuse; il s'écoulait continuellement des matières muqueuses assez enflammées; une chaleur légère persistait; anorexie; le jour il était mieux, la nuit il souffrait. Le pus ayant fait éruption par l'oreille, tout se calma; il fit éruption en hiver. Est-ce que dans toutes les suppurations et dans celles de l'œil les douleurs sont pour la nuit? (Ép. v, 77.)

- 58. (Bronchites avec fièvre, toux durant quarante jours; Ép. v, 73; notez encore que ce qui est ici remarque générale est observation particulière dans le passage parallèle, Ép. v.) Ceux qui, toussant en hiver, surtout par le vent du midi, et expectorant des matières épaisses et abondantes, sont pris de fièvre, ceux-là en sont délivrés d'ordinaire le cinquième jour; quant à la toux, elle cesse vers le quarantième comme chez Hégésipolis. Ceux qui ont des chaleurs légères avec des intermissions par intervalle, en sont délivrés après une sueur, non du corps entier, mais soit du cou et des aisselles, soit de la tête.
- 59. (Exemple de l'affection indiquée dans le paragraphe précédent.) Charès, en hiver, ayant été atteint d'une toux épidémique, il s'y joignit de la fièvre, qui devint aiguë; il rejetait ses couvertures; coma pénible; urine rouge, comme de la lavure d'ers; sédiment dès le début abondant, blanc, et ensuite même un peu rouge. Le septième jour, un suppositoire amena un peu de matières; le coma persista, sans souffrance; moiteur au front; sommeil dans la nuit; chaleur plus modérée. Le huitième, il prit de la décoction d'orge filtrée; le coma persista jusqu'au onzième. Ce fut ce jour-là que la chaleur baissa particulièrement; mais il restait de la toux; l'expectoration demeurait toujours abondante quoique facile, d'abord visqueuse, blanche, épaisse, mais, après maturation, semblable à de la matière purulente; urine, à partir du ouzième jour, plus purc,

καιδεκάτη, άλγημα επί δεξιὰ μέχρι κενεῶνος ες ὑπογάστριον οὖρον τονετο πόμα τὸ ἀπὸ τοῦ καλλιφύλλου ζυνήνεγκεν. Πεντεκαιδεκάτη, πάλιν τὸ άλγημα. <sup>1</sup> Έκκαιδεκάτη, ες νύκτα μᾶλλον τὸ άλγημα ὑπονορίου ήρχετο ες κοιλίην λινοζώστιος ὕδωρ <sup>2</sup> ὑπήγαγεν. Ἡ θέρμη εντὸς τῶν εἴκοσιν ἐμωλύνθη, καὶ ἀπογρέμψιες παρηκολούθουν πανακ, ἡηϊδίως, ἐς τεσσαράκοντα.

- 60. Υποχαθαίρειν τὰς χοιλίας ἐν τοῖσι ³ νουσήμασιν, ἐπὴν πέπονα ἢ ἢ πεμπταῖα, τὰς μεὰν χάτω, ἐπὴν ἱδρυμένα ἴδης, σημεῖον, ἢν μὴ ἀσώδεες μηδὲ ⁴ χαρηδαριχοὶ ἔωσι, χαὶ ὅτε αὶ θέρμαι πρηθταται, χαὶ ὅταν λήγωσι μετὰ τοὺς παροξυσμούς, τὰς δὲ ἄνω, ἐν τοῖσι ⁶ παροξυσμοῖσι, τότε γὰρ χαὶ αὖται μετεωρίζονται, ἐπὴν ἀσώδεες χαὶ βαρέες τὰ ἄνω ἔωσιν. Διὰ τοῦτο ⁻ δὲ μὴ ἐν ἀρχῆσι χαθαίρειν, ὅτι ἀπὸ τοῦ αὐτομάτου ἐν τοῖσι χρόνοισι τούτοισιν, ἢ χρόνια ἐπιχύδυνα.
- 61. Έπὶ διλεκράνου εκ τρώματος τρωθέντος, πῆχυς ἐπισφακελίσας πυοῦται: πεπαινομένου δὲ, γλίσχρος ἰχώρ καὶ κολλώδης εκθλίσεται: ταχὸ προσίσταται, ὡς καὶ δικογενίσκω καὶ Δημάρχω τῷ Αγλαοτέλεος: ὁμοίως δὲ καὶ πάνυ ἐκ τῶν αὐτῶν πῦον οὐδὲν, οἶον τῷ Αἰσχύλου παιδὶ ξυνέδη: πυουμένου δὲ, τοῖσι πλείστοισι φρῖκαι καὶ πυρετοὶ ἐπιγίνονται.
- 62. 10 'Αλχιαϊνι έχ νεφριτικών ἀνακομιζομένω, κάτω καὶ αἴματος ἀφαιρεθέντος, ἄνω καθ' ἦπαρ ἐστράφη' καὶ πρὸς καρδίην ἄλγος δεινόν καὶ τὸ πνεῦμα ὑπὸ τοῦ πόνου κατείχετο καὶ ἡ κοιλίη χαλεπῶς
- ' Έκκαιδεκάτη DJ, Lind. έξκαιδεκάτη FIK. ις vulg. έκα. ές ν. μ. τὸ ἄ. οπ., restit. in marg. C. τὸ οπ. D. ² ἐπ. Κ. εἴκοσιν CDJ, Lind. κ vulg. ἐμολύνθη Codd., Ald., Frob. καὶ οπ. C. παχέαι C. παχέαι Vulg. τεσσαράκοντα CHIJ, Lind. μ vulg. ³ νουσ. Codd., Ald., Lind. ν vulg. ἐπὰν D. ἢ sine ἢ vulg. ἢ sine ἢ C. ⁴ καρυβ. G, Ald., Frob. ἐῶσι C. πρηύταται C. πραύταται vulg. ὂ ὅτ' ἀν C. λήγωσι Lind. ληρῶσι vulg. ϐ παροξυσμοῖσι Κ, Lind. παροξυσμοῖς vulg. ἀ ακώδεες καὶ καρηβαρικοὶ καὶ ἀλύσντες ἔωσιν Lind. ex Ερ. ν. ἐῶσιν C. τ μὴ δὲ pro δὲ μὴ J. χρονίσισι vulg. τούτσισιν οπ. C. ἡ CII. ἢ II. χρονία CH. ἐπικίνδυνος C. Phrase fort obscure; j'ai changé χρονίσια en χρόνοισι, avec une grande défiance toutefois. ϐ ὁλὲκράνου Codd. πυσῦταί τε C. γλίσχρως C. [καὶ] ταχύ Lind. ²καὶ ἐν Κλ. II διμάρχω FG. ἀγλαστελέσς FHJ. πύον Codd., Ald., Frob., Lind. Αἰσχίλου Ald. ρρῖκαι C, Κühn. φρίκαι vulg. ¹⁰ ὰλκμάνι Ald., Frob. φρενιτικών C. ἔτράπη CH.

sédiment raboteux. Le treizième, douleur à droite, s'étendant au flanc jusqu'à l'hypogastre; suppression de l'urine; la tisane avec le calliphyllon (adiantum capillus Veneris L.) lui fit du bien. Le quinzième, réapparition de la douleur. Le scizième, dans la nuit, la douleur de l'hypochondre s'étendait davantage dans le ventre; il fut évacué avec l'eau de mercuriale. La chaleur fébrile se dissipa dans les vingt jours, et une expectoration épaisse, mais facile, persista jusqu'au quarantième.

- 60. (De l'administration des évacuants. Ép. v, 64.) Il faut purger les ventres dans les maladies, quand les humeurs sont cuites ou au cinquième jour : le ventre d'en bas, quand vous les voyez fixées; le signe en est si les malades n'ont pas de nausées, ou de pesanteur de tête, et lorsque la chaleur est le plus modérée et lorsqu'elle tombe après le paroxysme; le ventre d'en haut, dans les paroxysmes, car c'est alors qu'il y a soulèvement spontané, les malades ayant des nausées, et de la pesanteur dans les parties supérieures. Il ne faut pas évacuer dans le commencement parce qu'il se fait à cette époque des évacuations spontanées; sinon, cela annonce durée et danger.
- 61. (Des plaies de l'avant-bras. Ép. v, 65.) L'olécrâne étant blessé par quelque accident, il y a sphacèle et suppuration à l'avant-bras; la maturation étant faite, il s'en exprime un ichor visqueux et collant qui s'arrête bientôt, comme chez Cléogéniscus et Démarque, garçon d'Aglaotélès; dans des cas tout à fait semblables il ne se forme pas de pus, ainsi il ne s'en forma pas chez l'enfant d'Eschyle; la suppuration étant venue, il survient chez la plupart des frissonnements et des fièvres.
- 62. (Affection du foie d'un caractère indéterminé.) Aleman s'étant rétabli d'accidents néphrétiques, et du sang lui ayant été tiré dans les parties inférieures, il y cut transport en haut sur le foie; douleur cardialgique violente; la souffrance faisait retenir la respiration; le ventre ne rendait qu'à grand'peine des matières petites, semblables à des excréments de chèvre; il n'y avait point de haut-le-cœur; parfois il était pris de frisson, de

ύπεχώρεε σμικρὰ ¹ οπυραθώδεα. ἄση οὐχ ἐνῆν· ρῖγος δ'ἔστιν ὅτε καὶ πυρετὸς ὑπελάμδανε, καὶ ἱδρὼς, καὶ ἔμετος: ² καὶ ἐν τῷ ἀλγήματι ³ οὐ ξυνέφερεν ὑποκλύσαι θαλάσση, ξυνήνεγκεν ἀπὸ πιτύρων. Ἡσίτησεν ἡμέρας ⁴ ἔπτὰ, μελίκρητον ἀκρητέστερον ἔπιε, μετὰ δὲ, χυλὸν φακοῦ, δτὲ δὲ λεπτὸν τὸ ἔτνος, ⁵ ἐπέπινεν ὕδωρ, μετὰ δὲ, σκυλακίου έφθοῦ, μάζης μικρὸν ὅτι μάλιστα ⁶πάλαι ξυγκειμένης · προϊόντος δὲ, ἢ βόεια τραχήλια, ἢ κωλῆνας ὑείων κρεῶν ἔφθῶν. Τῆ ³ προτεραίη, ὑδροποσίη, ἡσυχίη, σκέπη · πρὸς ⁵ τὸ νεφριτικὸν, ἐκ τῆς σικύης κλυσμός.

- 63. Τῷ Παρμενίσκου παιδὶ, κώφωσις το ξυνήνεγκε μὴ κλύζειν, 
  διακαθαίρειν δὲ εἰρίω μοῦνον δὲ ἐγχέειν ἔλαιον ἢ νέτωπον περιπατεῖν, ἐγείρεσθαι πρωὶ, οῖνον πίνειν λευκὸν, 10 λαχάνων ἀπέχεσθαι, ἄρτω τρέφεσθαι, ἐγθύσι πετραίοισιν.
- 64. Τἢ ᾿Ασπασίου δόόντος δεινὸν ἄλγημα καὶ γνάθου καστόριον καὶ πέπερι διακλυζομένη, καὶ κατέχουσα ἐν τῷ στύματι, ἀνῆκε, καὶ καὶ πέπερι διακλυζομένη, καὶ κατέχουσα ἐν τῷ στύματι, ἀνῆκε, καὶ στραγγουρικὸν κὐτῷ ἀνῆκε <sup>11</sup> προσθεμένη τὸ ἄλευρον τὸ ξὸν τῷ ρόδίνιο. <sup>12</sup> Τὰς ἀφ᾽ ὑστερέων κεφαλαλγίας καστόριον πκύει. Τὰ πλεῖστα τῶν <sup>13</sup> ὑστερικῶν, αὶ φῦσαι σημεῖον, οἱ ἐρευγμοὶ, καὶ οἱ περὶ γαστέρα ψόφοι, καὶ ἐπάρματα ὀσφύος, καὶ περὶ νεφροὺς ἀλγήματα καὶ ἰσχία καὶ ἐκγεγλευκισμένος μέλας ἢ ἀρωμάτων τρίτον μέρος, ἀλεύρου δύο, ἐν ὁἴνω εὐωδει <sup>11</sup> ἐψῆσαι λευκῷ, ἐπ᾽ ὀθόνιον ἐπι-
- ¹ Σπιθαρώδεα C. ῥῖγος DI, Kühn. ῥίγος vulg. δὲ FHJK. -- ² καὶ om.  $C. = {}^{5}$ οὐχυπέφερεν (sic)  $D. = {}^{4}$  ζ HK. = έπιε om C. = χυλὸς φακῶν <math>C. = ότὲLind. - ότε vulg. - έθνος CFGHI. - 5 ἐπέπενεν Codd. - ἐπέπενεν, ἐπέπενεν Κ. - ἐπέπιεν vulg. - [καί] μάζης Lind. - 6 π. om. Κ. - τραχήλεια DG. κολλήνας C. - ὑείων κρεών C. - ὑὸς (ὑοῦ DHJK ; υἱοῦ FGI) ἀκρέων vulg. -<sup>7</sup> πρωτ. C. - προτέρη, emend. al. manu D. - ύδρωποσίη DFG, Ald., Frob. - 8 π. [δέ] το Lind. - τον CDHIJK. - 9 διακαθαίρω vulg., par une faute d'impression répétée dans Kühn. - δè om. C. - εγχέειν Η. - εγχετν C. εκχέειν vulg. - η μέτωπον C. - 10 λόχων (sic) DFGIJK, Ald., Frob. - άρτον, ίχθυς πετραίους sine τρέφ. C.- ίχθυσι DJK, Kühn.-ίχθυσι vulg. - πετραίοισεν ΗΚ. - πετραίοις vulg. - 11 προσθεμένη Κ. - προσθερμαίνει vulg. προσθερμαίνειν Lind. - Voy., Ερ. ιν, 30, προσθεμένη εὐῶδες εξ αλήτου καλ μύρου. — 12 τὰς ...... παύει ponit post ἰσχία Lind. - Cette correction de Lind. est ingénieuse; cependant, à la rigueur, on peut s'en passer, en sous-entendant, comme Foes, un mot tel que apalési devant καὶ ἐκγεγλ. κτλ. - 43 Post ύστ. addunt ποιέουσι L, Lind. - φῦσαι II, Kühn. - φύσαι vulg. - δσφύος FI, Ald., Frob. - έκγεγλευκισμένος Frob., Kühn. - έγχεγλευχισμένος vulg. - έχλελευχισμένος CG. - έκλελευγυσμένος Ald. - έχλευ-

fièvre, de sueur et de vomissements; dans la douleur il ne lui était pas avantageux de nettoyer le ventre avec l'eau de mer, mais il l'était de le nettoyer avec l'eau de son. Il garda l'abstinence pendant sept jours; il but de l'hydromel pur, puis de la décoction de lentilles, parfois une légère purée; il prenait de l'eau par-dessus; puis il mangea du jeune chien bouilli, un peu de polenta pétrie depuis aussi longtemps qu'il était possible; plus tard encore, ou des morceaux de eou de bœuf, ou de la viande de porc bouillie appartenant au jambon. La veille, cau pour boisson, se tenir en repos et à couvert; pour l'affection néphrétique, le lavement d'eau de concombre.

- 63. (Surdité. Ép. v, 66.) Chez le garçon de Parméniseus, surdité; il convenait de ne pas faire d'injection, de nettoyer avec de la laine, et d'instiller seulement de l'huile d'olive ou de l'huile d'amandes amères, de se promener, de s'éveiller matin, de boire du vin blane, de s'abstenir de légumes verts, de se nourrir de pain et de poisson de rocher.
- 64. (Douleur de dent; collutoire; sculagement; Ép, v, 67. Emploi de substances aromatiques dans les affections de l'utérus; de la céphalalgie qui tient à l'utérus; de la pneumatose qui se développe dans ces affections.) A la femme d'Aspasius, douleur violente d'une dent et de la mâchoire; ayant usé d'un collutoire composé de castoréum et de poivre, qu'elle gardait dans la bouche, elle fut soulagée. Elle fut soulagée aussi d'une affection strangurique à l'aide d'un pessaire composé avec de la farine et de l'huile de roses. Le castoréum fait cesser les céphalalgies provenant de la matrice (Ép. v, 12; Ép. vi, 1, 1). Dans la plupart des affections de l'utérus, flatuosités; signe, les éructations, les bruits dans le ventre, les gonflements des lombes, les douleurs autour des reins et des hanches (Ép. 1v,

κισμένος FHIK.- ἐκλελευκασμένος (D, mut. al. manu in ἐγκεγλευκισμένος) L. - ἐκγλευκισμένος Gal. Gl. —  $^{44}$  έψησας K. - ἐπιχέαντα H.- ἐπιχέαντα vulg. - ἐπαλείφοντα C. - Post ἐπαλ. addit τῷ δθονίῳ vulg. - τῷ δθ. om. C. - ῷ om. C. - ῷ K.

γέαντα, ἐπαλείψαντα, καταπλάσσειν, ἢ ἐπὶ τῆς γαστρὸς ἀλγήματα ὑστερικά.

- 65. Τῷ Καλλιμέδοντος ζυνήνεγκε πρὸς τὸ ¹ φῦμα τὸ ἐν τῷ τραχήλῳ, σκληρὸν ἐὸν καὶ μέγα καὶ ἄπεπτον καὶ ἐπώδυνον, καὶ ἀπόσχασις βραχίονος, ²λίνου σπόρῳ καταπλέσσειν πεφρυγμένῳ· οἴνῳ λευκῷ καὶ ἐλκίῳ δεύοντα ἐπιδεῖν μὴ θερμὸν ³μηδ' ἐφθὸν ἄγαν, ἢ ξὺν μελικρήτῳ ἑψεῖν ἄλευρον τήλιος, ἢ κριθῶν, ἢ πυρῶν.
- 66. ΑΜελησάνδρω τοῦ οὕλου ἐπιδαλόντος, καὶ ὄντος ἐπωδύνου, καὶ σφόδρα οἰδέοντος, ἀπόσχασις βραχίονος, στυπτηρίη Αἰγυπτίη, ἐν ἀκωῆ παραστέλλειν.
- 67. <sup>5</sup> Εὐτυχίδει ἐκ χολερικῶν ἐπὶ τὰ τῶν σκελέων τετανώδεα ἐληξεν· ἄμα τῆ κάτω ὑποχωρήσει κατακορέα χολὴν <sup>6</sup> πολλὴν ἤμει ἐπὶ τρεῖς ήμέρας καὶ νύκτας, σφόδρα ὑπέρυθρον· ὑπὸ δὲ τὸν ἔμετον ἔπινε, καὶ ἀκρατὴς ἦν <sup>7</sup> καὶ ἀσώδης, οὐδὲν κατέχειν <sup>8</sup> ἢδύνατο οὐδὲ τὸ ἐκ τῶν σιδίων· καὶ οὐρου σχέσις καὶ τῆς κάτω διόδου· διὰ τοὺς ἐμέτους τρὺξ μαλθακὴ ἦλθε, καὶ κατέβρηξε κάτω.
- 67 bis. <sup>9</sup> Υδρωπιώδεα ταλαιπωρέειν, ίδροῦν, ἄρτον ἐσθίειν, πίνειν μὴ πουλὸ, λούεσθαι κατὰ κεφαλῆς πολλῷ, <sup>10</sup> μὴ θερμῷ, ἀλλὰ χλιηρῷ· ὁ οἶνος λευκός ὑπνῳ μὴ πολλῷ χρῆσθαι.
- 68. Καλλιγένει, περὶ 11 πέντε καὶ εἴκοσιν ἔτεα γεγενημένω, κατώρ ροος · 12 ή βηζ πολλή · ἀνῆγε τὸ καταβρέον ὑπὸ βίης · οὐδὲν 13 κάτω ἔτεα τέσσαρα διετέλεσεν · θέρμαι λεπταὶ ἐν ἀρχῆ 14 ἐγένοντο. Ἐλλέ-δορος οὐκ ἀφέλησεν, ἀλλὰ ὀλιγοσιτίη, ἀλλὰ τὸ 18 συμπιασθῆναι ·
- ' Φύμα FIK, Ald., Frob. -φ. om. G. τὸ CDIK. τὸ om. vulg. 2 λίνον (sine σπ.) κατ. πεγρυγμένον C. - λ. σπέρμα κ. πεφρυγμένον εν οίνω Lind. - 3 μηδε C. - τείλλησς C. - τήλειος FIJK. - In marg. ἀκατάλιπτον (sic) I. - πυρρών G. - \* Μελισάνδρον vulg. - δλου C. - καὶ ὄντος om. C. - παραστέλλει Κ. — <sup>6</sup> εὐτυχίδη CJ. - ἐπὶ τὰ Lind. - ἔπειτα vulg. — <sup>6</sup> π. om. D. νύκτας Codd., Lind. - νύκτα vulg. - 7 καί om. DFGIJK. - 8 έδ. FIJK. σεδέων Κ. - κατέρρηξε ΗΚ. - κατέρηξε vulg. - κατέρυξε CDFGIJ, Ald. - κατέβριψε Lind. — ° ιχτεριώδη C. – ιχτερώδη DFGHIJK, Ald., Frob. – πουλύ Codd , Lind. - πολύ vulg. - λοῦσθαι C. - 10 μη Codd., Lind. - καὶ pro μη vulg. - χλιερώ C. - ό om. C. - 11 ε καὶ κ Κ. - γενομένω C. - κατάρρους Codd. - κατάβρους vulg. — 12 η C. - ανήγετο pro κ. το C. — 13 Post κ. addit ὑπέμενεν vulg. - ὑπ. om., restit. al. manu in marg. C. - ὑπ. om., restit. al. manu C. - δ K. - διετέλεσσεν C. - 44 εγένετο Ald , Frob. - 46 Les traducteurs font venir συμπιασθήναι de συμπιάζω, forme dorienne pour συμπιέζω, et le rendent par corpus macerare. Il me paraît impossible d'admettre ici une forme dorienne qui scrait sans autre exemple dans les œuvres hippocratiques; en conséquence je le fais venir de συμπιαίνω.

- 30, p. 175). Du vin noir qui sort de l'état de moût, ou un tiers d'aromates avec deux parties de farine qu'on fait euire dans un vin blanc odorant: on verse cette préparation sur un linge, on l'y étend, et on l'applique en cataplasme sur la partie du ventre où sont les souffrances hystériques.
- 65. (Tumeur au cou, cataplasme, guérison. Ép. v, 68.) Chez le fils de Callimédon, pour une tumeur située au cou, dure, grosse, crue et douloureuse, il fut avantageux de saigner au bras, d'appliquer un cataplasme de graine de liu grillée et humectée avec du vin blanc et de l'huile, et de ne l'appliquer ni trop chaude, ni trop cuite, ou de faire cuire, avec de l'hydromel, de la farine de fenugrec ou d'orge ou de froment.
- 66. (Gencives tuméfiées, saignée. Ép. v, 69.) Chez Mélésandre, la gencive étant envahie, douloureuse et se tuméfiant beauconp, saignée du bras; alun d'Égypte; réprimer au début.
- 67. (Choléra. Ép. v, 79.) Eutychidès ent une affection cholérique qui se termina en accidents tétaniques sur les jambes; en même temps qu'il alla par le bas, il vomit pendant trois jours et trois nuits beauconp de bile foncée et très-rougeâtre; au moment du vomissement il buvait; il était faible, avait des haut-le-cœur et ne pouvait rien garder, pas même l'eau de grenade; suppression de l'urine et de l'évacuation alvine; par le vomissement il rendit une lie molle, et elle sit éruption par le bas.
  - 67 bis. (Traitement de l'hydropisie. Ép. v, 70.) L'hydropique doit se fatiguer, suer, manger du pain, ne pas boire beaucoup, se laver la tête avec beaucoup d'eau, non chaude, mais tiède; vin blanc; ne pas dormir beaucoup.
  - 68. (Bronchite chronique.) Chez Calligène, âgé d'environ vingt-cinq ans, catarrhe; la toux était fréquente; il n'expectorait qu'à grand'peine; rien par le bas; cela dura quatre aus; au début il avait de légères chaleurs fébriles. L'hellébore ne lui fit pas de bien; ce qui lui en fit, ce fut de peu manger et d'arranger son régime pour engraisser; manger du pain; boire du vin rouge; viandes cuites, celles qu'il voudrait, s'abstenir

δσον δξύδαφον, σὸν οἴνω μαλθαχῷ.

- 69. \*Τιμοχάρει, χειμώνος, κατάρρους, μάλιστα ές τὰς ρίνας αφροδισιάσαντι, ἐξηράνθη πάντα κόπος, θέρμη ἐπεγένετο κεφαλή βαρέη · ίδρως ἀπὸ κεφαλής πουλύς κατέρρει δὲ καὶ κατὰ τοῦ σωματος όλου · ἦν δὲ καὶ ὑγιαίνων ἱδρώδης · τριταῖος ὑγιάνθη.
- 70. 'Ο 4 τοῦ Κλεομένεος παῖς, χειμῶνος ἀρξάμενος, ἀπόσιτος, ἀνευ πυρετοῦ 5 ἐτρύχετο, καὶ ἤμει τὰ σιτία καὶ φλέγμα, μῆνας δὲ δύο ἡ ἀσιτίη παρηχολούθησεν.
- 71. Τῷ μαγείρῳ ἐν ᾿Ακάνθῳ τὸ ͼ κώφωμα ἐκ φρενίτιδος ἐγένετο· φαρμακοποσίη οὐδεμίη ξυνήνεγκεν οἶνος μέλας, καὶ ἀρτοσιτίη, καὶ λουτρῶν ἀπέχεσθαι, <sup>7</sup> χρίεσθαί τε καὶ ἀνατρίδεσθαι <sup>8</sup> χριόμενον, μὴ σφόδρα θάλπειν, μὴ πολλῷ πυρὶ, ἀλλ' ἤπίῳ.
- 72. Οἷοι βεύματα <sup>9</sup> ἐν ὀφθαλμοῖοι λεπτὰ καὶ χρόνια, ἢν πέπονα κατὰ βῖνας χωρήση, ἀφελέονται.
- 73.  $10^{-6}$  Ησιν έν χυήμασιν έχ πτώματος ή σπάσματος ή πληγής πόνοι, ἐπιειχῶς ἐν τῆσι τρίτησι δηλοῖ, εἰ διαφθείρει.
- 74. 11 Τἢ Σίμου τὸ τριηχοσταῖον ἀπόφθαρμα πιούση 12 τι ἡ αὐτόματον ζυνέδη πόνος, ἔμετος χολωδέων πολλῶν, ὡχρῶν, πρασοειδέων, μελάνων, ὅτε πίοι. Τριταίη, σπασμός τὴν γλῶσσαν κατεμασσᾶτο. Πρὸς 13 τεταρταίην εἰσῆλθον ἡ γλῶσσα μελαινα, μεγάλη τῶν ἀχρῶν, ἀχρῶν τὰ λευκὰ, ἔρυθρά ἄγρυπνος τεταρταίη ἀπέθανεν ἔς νύκτα.

<sup>&</sup>quot;Οἴνος μέλας C. — "πολλά C. — "τιμοχάριι (sic) C. — Τιμοχάριτι vulg. — τιμοχάριτι J. — αίμοχάριτι G. — ρ΄τνας CD, Κühn. — ρ΄τνας vulg. — εξηράθη FG. — \*τοῦ οm. C. — " ἐτρήχετο CK. — σιτῖα ΙΙ. — εὐο μῆνας sine δὲ C. — δὐο μῆνας δὲ DFGHIJK. — " χώρωμα Lind. — χύρωμα vulg. — ἐπεγένετο Q'. — οὐδεμίη CD. — οὐδεμία vulg. — ἀρτοσιτίη Codd., Ald., Frob. — ἀποσιτίη vulg. — " χρ. οm. FGIJ. — χρ. τε οm. DK. — " χρ. οm. C. — χρεόμενον ΙΚ. — ἡπίω DFGHIJK, Ald., Frob. — " ἐς δρθαλμοὺς C. — ἐρτοχιτίς K, Lind. — δρθαλμοῖς vulg. — ρίνας CFG, Ald., Frob. — " οῖσιν, in marg. al. manu ῆσιν C. — " τῆ C. — τῆς vulg. — σιμου C. — τησίμου vulg. — τισίμου DFGHIJK, Ald. — " τι vulg. — τῆ C. — τι ου τῆ me paraissent une faute de copiste pour τι ἢ. — πρασσειδέων, μελανών C. — ἔτε πίοι C. — δτ' ἔπιε vulg. — δτ' ἔπιε vulg. — δτ' ἔπιε vulg. — δτ' ἔπιε vulg. — εἰσῆλθεν DFGHIJK. — τεταρταίνν Codd., Ald., Frob. — τεταρταίνν Vulg. — εἰσῆλθεν DFGHIJK.

des substances âeres, salées, grasses, du sue de silphion, d'herbages crus; se promeuer beaucoup; il ne se trouva pas bieu de boire du lait, mais il lui fut avantageux d'avaler du sésame nettoyé, cru, à la dose d'un oxybaphe (0 litre, 067), avec du viu doux.

- 69. (Suppression d'un catarrhe habituel; sièvre; sueur; guérison. Ép. v, 72.) Timocharès, en hiver, avait un catarrhe, surtout dans les narines; le coït sécha tout cela; lassitude; il survint de la chaleur; tête pesante; sueur abondante de la tête, qui s'étendit aussi à tout le corps; il transpirait beaucoup, même en sauté; le troisième jour, guérison.
- 70. (Dépérissement sans fièvre. Ép. v, 51.) Le garçon de Cléomène commença à être malade en hiver; anorexie; il dépérissait sans fièvre, il vomissait les aliments et de la pituite, l'anorexie dura deux mois.
- 71. (Surdité. Ép. v, 52.) Le cuisinier, à Acanthos, devint sourd à la suite d'une phrénitis; aucune purgation ne lui était avantageuse; boire du vin rouge, manger du pain, s'abstenir de bains, faire des onctions et en même temps des frictions, et user pour cela, non d'un grand feu, mais d'un feu doux.
- 72. (Fluxions des yeux.) Ceux qui ont une fluxion ténue et chronique aux yeux sont soulagés quand des matières cuites s'écoulent par les narines.
- 73. (Sur les avortements.) Quand des femmes grosses éprouvent de la douleur à la suite d'une chute, d'un effort, d'un coup, les trois jours qui suivent montrent d'ordinaire si elles doivent avorter.
- 74. (Avortement; inflammation intérieure; mort. Ép. v, 53.) La femme de Simus, avortement au trentième jour, à la suite de quelque abortif en breuvage ou spontanément; il survint de la douleur; vomissements de matières bilieuses, abondantes, jaunes, porracées, noires, quand elle buvait. Le troisième jour, spasmes; elle se mordait la langue. Je la visitai au quatrième jour; langue noire, grosse, le blanc des yeux rouge; insomnie; elle mourut le quatrième jour dans la nuit.

- 75. Πυθοκλής <sup>1</sup> τοῖσι κάμνουσιν ὕδωρ, γάλα πολλῷ τῷ ὕδατι μιγνὸς, ἔδίδου καὶ ἀνέτρεψεν.
- 76. <sup>2</sup> Χειμέτλων, κατασχᾶν, ἀλεαίνειν τοὺς πόδας, ὡς μάλιστα <sup>3</sup> ἐκθερμαίνειν πυρὶ καὶ ὕδατι. <sup>3</sup>Ορθαλμοῖσι πονηρὸν, φακή· τοῖσί γε οὕτως ἔγουσιν, ἡ γλυκέη ὀπώρη, καὶ λάγανα. Τοῖσι <sup>1</sup> περὶ ὀσφὸν ἢ ἐσχίον ἢ σκέλεα ἀλγήμασιν ἐκ πόνων, θαλάσση, ὅξει, θερμοῖσι καταιονῆν, καὶ σπόγγους βάπτοντα πυριῆν, ἐπικαταδεῖν <sup>8</sup> δὲ εἰρίοισιν· <sup>3</sup>Ορίγανος ὀφθαλμιῶσι κακὸν πινομένη καὶ <sup>6</sup> ὀδοῦσιν.
- 77. 'Η ἀπὸ τοῦ <sup>7</sup> χρημνοῦ χόρη πεσοῦσα, ἀφωνος βιπτασμὸς αὐτὴν εἶχεν ἤμεσεν ἐς νύχτα αἶμα συχνὸν ἐβρόη, χατὰ τὸ οὖς τὸ ἀριστερὸν πεσούσης <sup>8</sup> χαὶ μελίχρητον Χαλεπῶς χατέπινεν βέγχος εἶχε πνεῦμα πυχνὸν, ὥσπερ τῶν ἀποθνησκόντων, φλέβες αἱ περὶ τὸ μέτωπον τεταμέναι, <sup>9</sup> χλίσις ὑπτίη, πόδες Χλιηροί πυρετὸς <sup>10</sup> πουκτωπον τεταμέναι, μάλιστα κατεπλήσσετο. <sup>11</sup> 'Εβὸόμη, φωνὴν ἔβρηξεν αἱ θέρμαι λεπτότεραι περιεγενέτο.
- 78. 12 'Ονισαντίδης τοῦ ὤμου τὸ ἄλγημα ἔσχεν ἐν θέρει γενόμενον εξ ἀποστάσιος 13 ἐν τῆ θαλάσση βρέχειν τὸ σῷμα καὶ τὸν ὧμον ὡς τῆ θαλάσση κατακείμενον, καὶ οὐρέειν ἐν τῆ θαλάσση.
- 79. Ὁ γναφεὺς δ ἐν Σύρω, δ φρενιτικός μετὰ δὲ καύσιος τρομώδης σκελέων τὸ χρῶμα, οἶον ὑπὸ κωνώπων 14 ἐν καταδήγμασιν.
- \* Τοῖς C. [ポ] γάλα Lind. ἀνέτρεφου C. ἀνέτρεφαν (sic) ΗΙ. ἐνέτρεφε FG, Ald. — \* χιμέτλων C. - χυμέτλων DFGHIJK, Ald. - έλεχίνειν C. -<sup>3</sup> ἐνθ. DFGIK. - ἡ ρακή L. - κακή pro φ. DFGHIJK, Ald., Frob. - τοῖσί ye o. ε. ή om. C. - όπ. γλ. C. - γλυκείη Κ. - 4 δσφύν D, Lind. - δσφύν vulg. - ίσχύου, sine δσφύν ή, sine ή σκέλεα, in marg. ή σκέλεα ή ζοχίου C. - καταιονεῖν CD. - καταιονᾶν vulg. - σπόγγοις βλάπτοντα C - σφόγγους FGIJ, Ald., Frob. — ε είβίοιστι ύσυροτσι ρίνας (sic) C. - Ces mots estropies sont pour εὶρίοισιν οἰσυπηροῖσιν ή ρηνιχοῖσιν. - ὀφθαλμοῖσι C (H, in marg.). — 6 οἰδοῦσιν Τ κνίμου (sic) DK. - κνίμνου FGIJ, Ald. - παισούσα C. - αὐτὴν om. C. - αζμα πουλύ, κ. τὸ οὺς τὸ ἀ. π. αζμα συχνὸν ἐρρύη C. - \* καὶ om. C. ρέγκος CDJK. - είχε om. C. - \* κληλς (al. manu κλίσις C) ΗΙΚ. - κλιής FJ. - κλεείς, al. manu κλίσες D. - 10 πουλύς, οπότε δξύτατος C. - πολύς ( βληχρός pro  $\pi$ . L),  $\pi$ orė ( $\pi$ .  $\pi$ . om. DFGHIK) džūs vulg. — "  $\xi$  H. –  $\lambda$ e $\pi$ r. είχον, περιεγένοντο C. - περιεγένοντο G. - 12 όνισ. Ald. - ο Νισαντίδης Lind. γενόμενος Frob. — 13 [ξυνήνεγκεν] εν Lind. — 14 εγκαταδαμάσειν vulg. έγκατα δαμάσειν Ι. – έγκαταδαμάσσειν Β. – ένκαταδάγμασιν C. – έγκαταδήγμασιν Η. - έγκαταδαμασθέν Lind. - Geci est une conjecture suggérée par Cornarius, et approuvée par Weigel dans le Suppl. de Schneider; elle me

- 75. (Le médecin Pythoclès. Ép. v, 56.) Pythoclès donnaît de l'eau aux malades, mêlant du lait à beaucoup d'eau, et il les nourrissait.
- 76. (Des engelures. Ép. v, 57. Des yeux, des douleurs lombaires. Ép. v, 58. De l'origan. Ép. v, 54.) Pour les engelures, scarifier, tenir chauds les pieds, les échauffer autant que possible avec du feu et de l'eau. Pour les yeux, les lentilles sont mauvaises; aux personnes qui souffrent de ces organes, donner les fruits doux, les légumes verts. Pour les douleurs des lombes, des hanches ou des jambes qui résultent de fatigues, faire des affusions chaudes avec l'eau de mer, le vinaigre; et, mouillant des éponges, faire des fomentations; maintenir ces éponges avec de la laine. L'origan en breuvage est mauvais pour les affections des yeux et pour les dents.
- 77. (Chute, écoulement de sang; guérison. Ép. v, 55.) La jeune fille qui fit une chute du haut du précipice perdit la voix; jactitation; elle vomit la nuit; du sang en abondance s'écoula, elle était tombée sur l'oreille gauche; elle avalait difficilement l'hydromel; râle; respiration fréquente, comme celle des mourants; veines du front tendues; décubitus sur le dos; pieds chauds; fièvre considérable; c'est quand la fièvre était le plus aiguë que l'accablement était le plus grand. Le septième jour, la voix se fit entendre (Ép. 11, 6, 4), la chaleur devint moindre, elle guérit.
- 78. (Douleur traitée par le bain de mer.) Onisantides avait une douleur de l'épaule survenue en été à la suite d'un dépôt. Baigner le corps et l'épaule dans la mer aussi longtemps que possible pendant trois jours; boire un vin blanc léger en étant couché dans la mer, et uriner dans la mer.
- 79. (Phrénitis, guérison sans sueur.) Le foulon à Syros atteint de phrénitis; grande inflammation, tremblement; la

paraît inutile. Il sussit de prendrela leçon de H en la séparant en deux mots. 'Les traducteurs latins rapportent σκελέων à τρομώδης; mais il saut le apporter à χρώμα, on le voit par Galien, qui cite cette phrase, Comm. έp. 11, 3, texte 5.

- τόφθαλμὸς μέγας, βραχείη κίνησις φωνή κεκλασμένη, σαφής δέ·
  οδρον καθαρὸν, υπόστασιν οὐκ ἔχον. ἦρα ε διὰ τὴν τῆς θαψίης υποτόφθαλμὸς μέγας, βραχείη κίνησις φωνή κεκλασμένη, σαφής δέ·
- Απίλος, γεπτος δράνητα, πεδιελέρετο τος, εξορόπατος ξορχει Χαγα-Απίλος, γεπτος δράνητας πεδιελέρετο το σίνος βετρος έξ ψίγος Μυρος επτακαισεκαταιος εισίμρος, και αντικός, τοιούτος ή λυσασα, εκγραίς, εξωθες ος πάλα ισκόμε σες κόρταφοι εξοίππευτακούτες, σάθανπος κοιγοίς πορετ παγαι ισκόμε σες κόρταφοι εξοίππευτακούτες, σάθανπος κοιγοίς πορετ παγασας, από ης και Νγιμόρι, κατά αυγμίλα ξιλιτασίε, το κυρατικοία οχιμός και από τι ερεκλατος τι' οξίπαι αμό του κυραποίς, οφον απέρμα ος πάλα τι ερεκλείται από εξοίπατος σειλή, άπολη κεκγααπέρμα ος πάρα τι ερεκλείται από πίγρως όμος και σισμό προμοτοί παράπας άλδιπος επιρί εξοίπατος σειλή τα επίγρος πορος παράπας εξορος το σερίσ τος εξοίπατος εξοίντες και αισμό Πρώτος παράπας άλδιπος πεδιελέρετο Επίσος και αμό της εξορος και αγρείτες πορος και αισμό εξορος και αισμό εξορος και αισμό πορος και αισμό εξορος και αισμό πορος και αισμό εξορος και αισμό εξορος και αισμό πορος και αισμό εξορος και αισμό εξορος και αισμό καιστικός καισμός και αισμός και αισμός και αισμό καιστικός καισμός καισμός και αισμό εξορος και αισμό καιστικός καισμός καισμός καισμός και αισμό καιστικός καισμός καισμός καισμός καισμός καισμός καιστικός καισμός καισμός καισμός καισμός καισμός καιστικός καισμός καισμός καισμός καισμός καισμός καιστικός καισμός καισμός καισμός καισμός καισμός καισμός καισμός καιστικός καισμός καισμός καισμός καισμός καισμός κα
- 81. Τῶν <sup>11</sup> χναφέων οι βουδῶνες ἐφυματοῦντο σκληροὶ καὶ ἀνώδυνοι περὶ ἤδην' ἐν τραχήλῳ ὅμοια μεγάλα' πυρετός' ἔμπροσθεν <sup>12</sup> δὲ καὶ βηχώδεες ἀπὸ ῥηγμάτων. <sup>13</sup> Τρίτη μὲν ἢ τετάρτη γαστὴρ ξυνετάκη, θέρμαι ἐπεγένοντο' γλῶσσα ξηρή' δίψα' ὑποχώρησις ἐκάστῳ Χαλεπαί' ἀπέθανον.
  - 82. 14 Τὰ χολερικά ἐκ κρεηφαγίης, μάλιστα δὲ 16 χοιρείων ἐνω-

<sup>&#</sup>x27; Ὁ παλμός μέγας Lind. — ' διὰ om. C. – τήν om. J. – ἐσχάρωσιν Lind.-Ceci est une conjecture de Foes, que lui a suggérée xxúzios rendu par cautérisation. καύσιος signific inflammation (voy. plus bas καυστικός), et il ne faut pas toucher à ὑποχώρησιν.—3 καὶ ὁ C. - δλίνθω DF. - χαλάσειν DFGHIJK. - χαλάσσειν vulg. - οἴνον, supra lin. al. manu οἴον D. - 4 τοιοῦτον C. - τοι. om. vulg. - ή γλ. αδα Lind. - θέρμη Lind. - θερμή vulg. - σαρείς C. -\* ξ. C, Lind. - σ. vulg. - 6 καὶ om. H. - 7 κλισίη Codd. - 8 διηνοιγμένα C. - διηνογμένα DFGIJK, Ald. - διηνεγμένα Η. - διαγνύμενα vulg. - έχχλυσεν F. — ° × K. - ἄποτον (ἀπὸ τῶν C) τὸ (τὸ οπι. C; τοῦ ΙΚ) ἀπὸ κριμνοῦ (κρίμνου Β; κρήμνου Η; κρημνού Κ), άλλ' ὅ γε (ἄλλοτε CH) ἀπὸ μέλων (μήθων CFGIJK) vulg. - Je pense que ἄποτον, mot ici inintelligible, est pour α ποτον, α étant pour πρώτον, ce qui se voit quelquefois. —10 καί om. C. - περωγμένου C. - περωσμένος Κ. - πλύμα DIII. - πλύγμα C. - περιεγένετο CII. έπεγένετο vulg — 14 γν. Η. - φυματούντος C. - και περί vulg. - και οm. C. - ἐν τραχήλω C. - καὶ τράχηλον pro ἐν τ. vulg. — 12 δέκα (δὲ pro δέκα Ald.; δέκα om. Lind. ) vulg. - Je pense que δέκα est pour δέ καί. - 15 τρίτω μανί

coulcur des jambes comme quand on a été mordu par les cousins; l'œil grand, se mouvant peu; voix brisée mais distincte; urine pure, n'ayant point de dépôt; est-ce à cause de la purgation par la thapsie (thapsia garganica L.)? Au dix-huitième jour, amendement; le mal disparut sans sueur.

- 80. (Phrénitis, guérison.) Il en fut de même pour Nicoxène à Olynthe; le septième jour, la sièvre parut se relâcher avec de la sueur; il prit des décoctions d'orge, du vin, du raisin séché au soleil. J'allai le visiter le dix-septième jour; grande inflammation; langue enflammée aussi; la chaleur au dehors, pas très-forte; résolution extrème du corps; voix brisée, qu'on entendait à peine, mais distincte; tempes affaissées; yeux enfoncés; pieds souples et chauds; tension du côté de la rate; il ne recevait qu'à grand'peine les lavements; le liquide rejaillissait; à la nuit, petite selle de matières fécales, liées, avec un pen de sang que le clystère avait, je pense, amené; urine pure, claire; décubitus sur le dos; jambes écartées à cause de la résolution ; insomnic complète. Dans les vingt jours la chaleur fébrile s'éteignit. D'abord il prit en boisson l'eau de farine, parfois du suc de pomme et de grenade, mêlé avec de l'eau de lentilles grillées, avalé-froid; de la lavure de farine prise cuite et froide; une décoction d'orge légère; il se rétablit.
- 81. (Tumeurs dans les aines et au cou; observation fort obscure. Ép. v, 59.) Chez les foulons, des tumeurs dures et indolentes se développèrent dans les aines; des tumeurs semblables et grosses vinrent au cou; fièvre; dès auparavant ils avaient de la toux, à la suite de ruptures (V. Argument des Coaques). Le troisième ou le quatrième jour, le ventre se fondit; des chaleurs survinrent; langue sèche, soif; déjections fâcheuses; ils moururent.
  - 82. (Causes du choléra. Ép. v, 71.) Les accidents choléri-

ή τετάρτω vulg. - δέψα Ι. - ὑποχωρήσεις CDH. - ὑποχωρήσεις vulg. -- '\* τὰ ἐξ ὧν τίατεται ἡ χολέρα in marg. Ι (χολή Ι). -- '\* χειρίω , in marg. χοι-ρείων C. - ἐναιμοτέρων L, ex Ep. v. - ἐλ (ἐλ om. C; ἐξ Lind.; ἐν Κ) ἐρ. (ἐνερεδινθων sine ἐκ FGHI).

μοτέρων, καὶ ἐρεδίνθων, καὶ μέθης εὐώδεος παλαιοῦ, καὶ ἡλιώσιος, καὶ ¹σηπίης, καὶ καράδων τε καὶ ἀστακῶν, καὶ λαχανοφαγίης, μάλιστα δὲ πράσων καὶ κρομμύων, ἔτι δὲ θριδάκων ἔφθῶν, καὶ κράμδης, καὶ λαπάθων ἐνωμοτέρων, καὶ ἀπὸ πεμμάτων, καὶ ²μελιτωμάτων, καὶ ἀπώρης, καὶ σικύου πέπονος, ³ καὶ οἰνογάλακτος, καὶ ὀρόδων, καὶ ἀλφίτων νέων. Μᾶλλον ἐν θέρει τὰ χολερικὰ, καὶ ⁴ οἱ διαλείποντες πυρετοί. Καὶ οἶσι φρίκαι ἐπιγίνονται, οὖτοι ἔστιν ὅτε κακοήθεις γίνονται, καὶ ἐς νοσήματα όξέα καθίστανται ἀλλ' εὐλαβεῖσθαι χρή· μάλιστα δὲ ⁵ τὰ τοιαῦτα νοσήματα ἡ πέμπτη καὶ ἡ ἔδδόμη καὶ ἡ ἐνάτη δηλοῦσι, βέλτιον δὲ μέχρι τῶν ⁶ τεσσαρεσκαίδεκα φυλάσσεσθαι.

83. ΤΦερεκύδει μεθ' ήλίου τροπάς χειμερινάς, τῆς νυκτός, πλευροῦ δεξιοῦ ἄλγημα, καὶ πρότερον εἰθισμένον, ἔληξεν ἡρίστησεν εἰξελθών, ἔφριξε πυρετὸς ἐς νύκτα ἀνώδυνος βηγίον ρέον τι εξηρόν. Οὖρα θ πουλλά, ὑπόστασις πουλλά, ξυσματώδεα μαδαρὰ διεσπασμένα ἀπ' ἀρχῆς, μετὰ δὲ 10 τέσσαρας θολερὰ ὑφίστατο, καὶ τὸ οὖρον οὐκ ἄχροον, ὑπόστασιν ἔχον, 11καὶ τὸ σύστημα οὐκ ἐφαίνετο ἐν τῷ χερνιβίῳ, 12 ψύγεος ἐόντος. Τριταίῳ αὐτομάτη κοιλίη ὑπῆλθεν. Τετάρτη, 13 βαλάνου γεγονότος, 14 κοπρώδεα καὶ χολώδεα διεχώρησεν ὑγρὸς περίβρος. Τπνος ἐς νύκτα οὐ πάνυ, 15 ἡμέρης δέ τι ἐκοιμᾶτο δίψα οὐ άλλο, μαλθακὸν, 16 ὑποφέρειν αἰεί πυρετὸς 17 ἐκρατεῖτο πρὸς χεῖρα, καὶ ὑπενότιζεν, ἄδηλος σφυγμὸς σφόδρα ἐν μετώπῳ φλεδῶν βάρος

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Σηπείης FGI, Ald. – χρομώων C. — <sup>2</sup> μελιττ. CK. — <sup>3</sup> καὶ οἴνου καὶ γάλακτος C. – ὀρωδον Ald. – μαλλον [  $\tilde{c}$   $\tilde{c}$   $\tilde{c}$  Lind. — <sup>4</sup> ἐνδιαλείποντες pro οἱ δ. C. – φρίκαι Kühn. – φρίκαι vulg. – χρὴ οm. C. — <sup>5</sup> τὰ τ. νοσ. οm. C. – νουτ. Lind. – ἡ ε καὶ ἡ (ἡ om. FGIJ) ζ καὶ ἡ θ DK. – ἐννάτη Lind. – κρινοῦσι Lind. – κρινοῦσι in futuro J. Martini notæ ap. Foes. — <sup>6</sup> ιδ DFGHIK. – φυλάστεσθαι Codd. – φυλάττ. vulg. — <sup>7</sup> φερεκύδει IIIK. – φερεκύδι F. – Φερεκύδη vulg. – κύδη C. — <sup>8</sup> τι οὐ ξ. Κ. — <sup>9</sup> οὐ π. vulg. – οὺ om. DFGJKL, Ald., Lind. – πουλλὰ D. – πολλὰ vulg. – πουλλὴ D. – πολλὴ vulg. – μακρὰ, supra lin. μαδαρὰ C. – διεσπαρμένα C. — <sup>10</sup> δὲ τὰς τ. C. — <sup>11</sup> καὶ σύναγμο ἐφαίνετο ἐν τῷ χερνίδο Gal. in cit. Comm. Ep. vi, 3, text. 15. — <sup>12</sup> ψύχεο ἐόντος C. – ψύξιος (ψύξεος K) ἐούτης (ἐόντος, D al. manu ἐούσης, FHIJ vulg. — <sup>13</sup> πρὸς βαλάνειον sine γεγ. C. – βαλάνον est ici masculin, contri l'usage habituel des livres hippocraţiques. Il est vrai qu'on trouve quelques exemples de βάλανος fait masculin; voy. le Thesaurus. Peut-êtra faudrait-il prendre la leçon de C, en lisant βαλάνιον, un petit suppositoire

ques surviennent, quand on use de viande, et surtout de viande de porc à demi cuite, de pois chiches, quand on s'enivre de vin vieux odorant, qu'on s'expose au soleil, qu'on mange des sèches, des crabes et des homars, des légumes verts, surtout du poireau et de l'oignon, et encore des laitues cuites, des choux, de la patience à demi cuite, des gâteaux, des friandises au miel, des fruits, du melon, quand on boit de l'œnogala (mélange de vin et de lait. Voy. § 101), quand on se nourrit d'ers et de polenta fraîche. Les accidents cholériques surviennent de préférence en été ainsi que les fièvres intermittentes. Ceux qui ont des frissonnements sont parsois dans un mauvais état de santé (Coaq. 16 et 17; Ép. IV, 48) et tombent dans des maladies aiguës, mais il faut y prendre garde; c'est surtout dans ces maladies que le cinquième jour, le septième et le neuvième sont significatifs; il vaut mieux se tenir sur ses gardes jusqu'au quatorzième.

83. (Fièvre.) Chez Phérécyde, après le solstice d'hiver, dans la nuit, douleur dans le côté droit, douleur qu'il éprouvait habituellement; elle cessa; il déjeuna; étant sorti, il eut du frisson; fièvre la nuit; point de douleur; petite toux qui amène quelques matières sèches. L'urine était abondante, le dépôt abondant; il se déposa, dans le début, des râclures lisses et disséminées, mais, après quatre jours, des matières bourbeuses; l'urine qui donnait ce dépôt n'était pas de mauvaise couleur, et le sédiment n'apparaissait pas dans le vase, étant exposé au froid. Le troisième jour, le ventre s'ouvrit spontanément. Le quatrième, après un suppositoire, selles fécales et bilieuses avec des matières liquides tout autour. Il n'y avait guère de sommeil la nuit, mais il dormait un peu le jour; soif peu intense, surtout le quatrième jour dans la nuit; la peau autour du front et dans le reste du corps, souple

<sup>- 14</sup> εθχοπρώδεα (sic) sine και χ. διεχ. C. - 15 ήμερη δ' έτι C. - τι οπι. Κ. - 16 ύπεργερειν FG, Ald., Frob. - ύπεργερείαν (sic) D (H, mut. in έπεγερείαν) IK. - ἐπέγερεν C. - ὑπεγέρετο Lind. - Peut être faudrait-il lire ανέγερεν: Il avait la respiration toujours entrecoupée. Voy. p. 408, n. 11. - 17 πρός χ. ἐκρ. C. - και οπ. C.

ἐν τῆσιν ¹ ἐπιστροφῆσι καὶ ἐν τῆσιν ὑποχωρήσεσι ² πάσησιν ὀλίγον ρόνον. διὰ παντὸς ἀνώδυνος. ἀπ' ἀρχῆς ἀσώδης, καὶ κατὰ ³ σμικρὸν Κρόνον. διὰ παντὸς ἀνώδυνος. ἀπ' ἀρχῆς ἀσώδης, καὶ κατὰ ³ σμικρὸν Κρόνον διὰ παντὸς ἀνώδυνος. ἀπ' ἀρχῆς ἀσώδης, καὶ κατὰ ³ σμικρὸν Κρόνον ἀσόδρα 5 καὶ ἀνρόν καὶ ἤδη τι ὑποπαρέκρουε, καὶ νοτὶς ἐπ' ὀλίγον ἔστιν ὅτε περὶ μέτωπον. τὸ ἰμάτιον ἐπὶ τὸ πρόσωπον. τὰ ὑμματα 6 διὰ κενῆς, ὡς εἰ τι βλέπων, ζυνέστρεφε, καὶ πάλιν κατέμυεν. <sup>7</sup> τὸ ἰμάτιον ἀπέβαλλεν. Ἐναταίφ ἱδρὼς πρωὶ ἀρξάμενος μέπορι στήθεος διετέλει, ἔως ἐτελεύτησε, καὶ ὁ πυρετὸς ἐπέτεινε, καὶ ἡ ἔκλευκον τὸ χρῶμα, τὸ δὲ ὑπὸ τὰς τρίχας ὡς ἐστιγμένον. ὑποχόν-δριον δεξιὸν ἐπηρμένον. ὑφῆκεν 9 ὑφ' ἐωυτὸν χολῶδες. Ὁγὸόη, ὡς ἐκοὶ κωνώπων ἀναδήγματα. Πρὸ τῆς τελευτῆς 10 ἀνέδηξεν, οἶον ἐκ μύξης, μύκητα 11 ζυνεστηκότα, λευκὸ φλέγματι περιεχόμενον. 12 ἀπενέμπτετο δὲ καὶ ἔμπροσθεν σμικρὰ, λευκὰ, γαλακτώδεα.

84. 13 ..... μετὰ τὸ δεῖπνον ἐν τῷ ὕπνῳ ἔφριξεν. 14 Πρωὶ ἐξανέστη καρηβαρικός ἔφριξεν, ἀπήμεσε, κεφαλὴν ἐβαρύνετο ἐς νύκτα ἀνῆκε μέχρι μέσου ἡμέρης ἐπιεικῶς · ἔφριξε πάλιν· νύκτα χαλεπῶς. Τὴν ἐπιοῦσαν δὲ ἡμέρην, πυρετὸς ὀξύς · κεφαλῆς σφάκελος · ἔμετος χολῆς πολλῆς, ἡ πλείστη 15 πρασοειδής · ἔληξε πάντα · ὕπνος ἐς νύκτα. Πρωὶ κειρὶ ἐδείκνυεν ὀλίγον χρόνον ξύστρεμμα ἀνώδυνον , 17 παραχρῆμα

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Επιστρ. C (D, όπο al. manu) FII. - όποστρ. vulg. - \* π. om. C. δλιγόχρονον (sic)  $K = 5 \sigma \mu$ .  $C = \rho$ . vulg.  $-4 \zeta H = \pi \rho \delta \zeta$  βαλάνιον C. - κοπρ. καί χολ. C. - 5 καί om. C. - ύποπαρέκρουε DIIIJK. - ύποπαρέκρουσε vulg. - 6 διακενής CDFHIJK. - ώσει C. - τις Codd., Ald. - κατέμμυεν DHIJ. – κατεκάμμυεν (sic) Κ. —  $^{1}$  κύτοῦ τὸ vulg. – αὐτοῦ om. C. – ἀπέ-6αλλεν CDK. - ἀπέθαλεν vulg. - ἐναταῖος (ἐνν. CFGI) vulg. - ἐνναταίω Η.έβδομαῖος Lind. — \* μέν ..... δεξιόν om. Κ. – τὸ δέρμα (χρώμα C) δὲ (δὲ om. C; τὸ δὲ δέρμα D) τὸ ὑπὸ vulg. - (ὡς C) ἐσμιγμένον (ἐμιγμένω, al. manu εσμεγμένου D; εσμεγμένω CFGHII; εστεγμένον Lind.) vulg.-Cornarius a traduit interpuncta cutis, lisant ἐστυγμένον, mot que Foes, dans ses notes dit lire ex fidelioribus exemplaribus. Ces exemplaires meilleurs ne se trouvent pas, comme on voit, parmi cenx que j'ai à ma disposition. έρ' (έφ. om. K) έ. vulg. - Je pense qu'il faut lire ὑρ', les copistes confondant souvent ἐφ', ἀρ', ὑρ'. - ογδόη Codd. - ογδόην vulg. - 10 ἀν. Gal. in cit. comm. Ep. 11, 3, text. 5. - έν. vulg. - 11 σ. C. - χρώματι pro φλ. G. - περιεχόμενον CH. - περιεχόμενα vulg. - 12 άπ. FGHIJK, Ald.- έπ. vulg. - μικρά D. - λεπτά pro λ. C. - 15 II a paru à tous les traducteurs, et il

et qu'on pouvait toujours sonlever; la chaleur fébrile cédait à la main (Ép. vr, 1, 14; Ép. vr, 8, 21), il venait un peu de moiteur, et la fièvre était insensible; battements violents des veines au front; pesanteur, pour un peu de temps, quand le malade se tournait et quand il satisfaisait ses besoins; généralement sans douleur; dès le début, nausées, et petits vomissements. Le septième, un suppositoire amena trois selles, bilieuses et fécales, très-liquides et jauncs; déjà le malade avait du subdelirium, et parfois un peu de moiteur autour du front; il se cachait le visage avec la couverture; il tournait les yeux dans le vide comme s'il regardait quelque chose, et puis les fermait; il rejetait sa couverture. Le neuvième, la sucur commença de bonne heure et s'étendit jusqu'à la poitrine, elle dura jusqu'à la mort; la fièvre crût ainsi que le délire; c'était autour du front qu'il y avait le plus de sueur, la couleur était très-mauvaise ou blanche, et la peau à la naissance des cheveux comme pointillée; hypochondre droit soulevé; le malade lâcha sous lui des matières bilieuses. Le huitième, il présentait comme des morsures de cousins. Avant sa mort, il expectora une espèce de champignon formé de mucosités et entouré d'une pituite blanche; dès auparavant il expectorait de petits crachats blancs, d'apparence laiteuse.

84. (Fièvre rémittente. V. note 13) .... Après le repas du soir il eut du frissonnement dans le sommeil. Le matin, en se levant, pesanteur de tête; il cut du frissonnement, il vomit, la tête était pesante; dans la nuit, relâche qui dura jusqu'au milicu du jour à peu près; frissonnement derechef, et nuit mauvaise. Le jour suivant, fièvre aiguë, douleur violente de tête, vomissement d'une bile abondante, presque toute porracée; tous les accidents cessèrent; sommeil dans la nuit. De bonne

me paraît aussi qu'ici commence une nouvelle observation. Le nom du malade manque, et sans doute quelque détail. — 14 πρωί ..... ἔρριζε om. FG. – εεραλή J. – μέσης Κ. – ἐπιεικῶς om. G. — 18 πρασσ. G. — 16 ἐπὶ πολύ G. – ἐπιεπουλύ Lind. — 17 παρά χρῆμα CI. – ἐμαράνθη, μω supra lin. Η.

έμαράνθη. Ές νύχτα άγρυπνος περὶ άγορὴν παρωξύνετο πυρετός • άση, ι σχοτόδινος, στρόφος, χεφαλής όδύνη, έμετος προσοειδής, λείος, γλίσγρος ώς φλέγμα · ² πρὸς δυσμάς ἔληζε πάντα · έδρως κεφαλής, τραγήλου · ύπεγώρησε μετά τὸν ἔμετον κοπρώδεα, ύγρά, γολώδεα, ούτε μέλανα, ούτε <sup>3</sup> ἐπεοικότα. Νύκτα μετρίως, καὶ τὴν ἐπιοῦσαν ήμέρην • ές νύχτα πάλιν άγρυπνος εμετος όρθρου όμοίως, χαὶ τὴν έπιοῦσαν ήμέρην ἄνευ ἄσης · τῆς δὲ χεφαλῆς μετὰ τὸν ἱδρῶτα ἔληξαν αί δοδύναι ες την έσπέρην πάντα εγάλασεν. Ένάτη, οὐκ ἔτι ήμεσεν . ξθεριτανθυ παγγον. τοιειν αγγοισιν οσκ ξορχει πηδεταίνειν. αξ ξν κροτάφοισι <sup>6</sup>φλέβες ἐπήδων · ἀνώδυνος πάντων · δίψος ἦν αἰεί. <sup>7</sup> 'Εναταΐος, ἐπὶ θῶχον ἀναστάς, 8 ἐλειποψύχει σφόδρα ὑπεγώρησε πρὸς βάλανον ξυσμάτια μέλανα καὶ γολώδεα γρῶμα κοπρῶδες, ὅσον ἀπέσταξεν · ή φωνή κεκλασμένη · εν τησιν θέπιστροφήσι βαρύς · όφθαλμοὶ κοῖλοι · δέρμα μετώπου περιτεταμένον · άλλως, εὔπνοος, κόσμιος • πρὸς τοῖγον <sup>10</sup>τὰ πλεῖστα ἀπεστραμμένος, ὑγρὸς ἐν τῆσι κλίσεσιν, ἐπικεκαμμένος, ἀτρεμίζων γλώσσα λευκή, λείη. Περί δε τὰς δέκα καὶ μετὰ, οὖρα ἐρυθρὰ τὰ ¹¹χυχλώδεα, ἐν μέσω σμιχρὸν λευχόν. Δωδεκαταίω, πρὸς βάλανον δμοια ἀπέσταζε 19 χολώδεα καὶ ξυσματώδεα· μετὰ τοῦ βαλανίου, λειποψυχίη· ἔπειτα τὸ στόμα ἐπεξηραίνετο, διεκλύζετο αἰεί· 13 καὶ εἰμὴ σφόδρα ψυγρόν ήν, θερμόν έφασκεν είναι της γιόνος έπιεικώς είτα δίψα ουκ ένην το ξιμάτιον αξεί άπο των στηθέων άπειώθει την 13 γλαμύδα γλιαίνειν οὐα εἴα· τὸ πῦρ πόρρω καὶ 15 σμικρόν· γνάθων ἀμφοτέρων ἔρευθος · μετὰ ταῦτα ἄκροπις · ἀνεθερμάνθη μίην ἢ δύο ἡμέρας, καὶ ἔληξεν.

<sup>\*</sup> Σχοτόδεινος CHI. — \* πρὸ δυσμῶν C. – ἐχ κεφ. J. — ³ ἀπ. Lind. — C'est une correction indiquée par Cornarius et adoptée par Foes; mais je ne vois aucune raison de changer le texte. — ⁴ ἐς ...... ἢαἰρην οm. FG. — ⁵ ὁδῦναι GIJ. Ald., Frob. — θ ΙΙΙΚ. – ἐννάτη C, Lind. – οὐκέτι DFHIJ. — ° φλ. om. Codd., restit. al. manu CD. – δτψος IJ. — † ἐνν. CFGH, Lind. – θάχον HIΚ. – θάχον C. – θᾶσσον, supra lin. θῶχον D. — ° ἐλιπ. ΙΙΙΚ. – βαλάνου DFGHIK, Ald. – χολώδη CDFHJ. — ° ἐπιστρ. C. – ὑποττρ. vulg. – τεταμένον ΗΚ. — 1° ταπλ. D. — ¹¹ χυλώδια Codd. – διὰ μέτου C. — ¹² χολώδη καὶ ξυσματώδη DFHIJK. – χυλῶ καὶ ξύσματι C. – καὶ μετὰ sine τοῦ D. – βαλανίου CK. – βαλανίον (sic) l. – βαλανέου vulg. – ἐπεξηρένετο C. — ¹³ καὶ .... ἦν om., restit., in marg. C. – χιόνως FI. – τῆ χιόνι ἐπεοικός Lind. – Ceci est une conjecture de Foes dans ses notes, mais qui est inutile. — ¹⁴ χλαμίδα F. – ὰμείδα CIK. – ἀμίδα II. — ¹⁵ σμιερὰ Codd. (D, ὸν al. manu). – ἀχροαπὶς L. – ἀνεθερμάνθη C. – ὰνεθερμαίνετο vulg. – μίον D. – μίαν vulg. – καὶ om. C.

heure il eut un refroidissement considérable; petite sucur, moiteur sur presque tout le corps; avec la main il indiqua pendant un peu de temps, du côté de la rate, un gonflement indolent qui se dissipa aussitôt. Dans la nuit, insomnie; vers l'heure du marché, exacerbation de la fièvre, nausée, vertige; tranchées, douleur de tête, vomissement porracé, homogène, visqueux comme de la pituite; vers le soir, tout se calma; sueur de la tête, du cou; après le vomissement il eut des selles fécales, liquides, bilieuses, ni noires ni de couleur favorable. Nuit passable ainsi que le jour suivant. Dans la nuit, derechef, insomnie; au matin, vomissements semblables, ainsi que le jour suivant, sans nausées; après la sueur cessèrent les douleurs de tête; sur le soir tout se relâcha. Le neuvième, il ne vomit plus; il eut plus de chaleur; aux autres il paraissait être sans fièvre; les veines des tempes battaient fortement; sans aucune douleur; soif perpétuelle. Le neuvième jour, s'élant mis sur le siége, il cut une lipothymie considérable; un suppositoire amena des matières conme des râclures noires et bilieuses, couleur fécale dans tout ce qui fut rendu; voix brisée; pesanteur quand il se tournait; yeux creux; peau du front tendue; du reste, bonne respiration; calme; il était presque toujours tourné du côté de la muraille; le corps souple dans le décubitus, infléchi (Pronostic, 3), et ne bougeant pas; langue blanche et lisse. Vers les dix jours et ensuite, urine rouge dans le pourtour, au milieu un peu blanche. Le douzième, un suppositoire amena des selles semblables de bile et de râclures; lipothymie avec cette selle; puis la bouche se sécha, il l'humectait sans cesse; si le liquide n'était pas trèsfroid, il le disait chaud; il s'accommodait de la neige; il n'y ent pas de soif ensuite; il repoussait continuellement la converture de dessus sa poitrine; il ne permettait pas qu'on chauffât sa tunique, le feu était éloigné et petit; rougeur des deux joues; ensuite la langue articula mal; il eut des retours de chaleur pendant un jour ou deux; puis la maladie cessa.

- 85. 'Ανδροθαλεϊ ἀφωνίη, ἄγνοια, παραλήρησις' παυθέντων δὲ τουτέων, περιήει ἔτι συχνά καὶ ὑποστροφαὶ ἐγίνοντο. Ἡ γλῶσσα διετέλει πάντα τὸν χρόνον ξηρή. ² εἰ μὴ διακλύσαιτο, διαλέγεσθαι οὐχ οἶός τε ἢν' καὶ σφόδρα πικρὴ ἢν τὰ πουλλά ἔστι δ' ὅτε καὶ πρὸς καρδίην ὀδύνη. Φλεβοτομίη ἔλυσε ταῦτα ³ ὑδροποσίη μελίκρητον ἔλλέβορον ἔπιε μέλανα, χολῶδες οὐ διήει, ἀλλ' ὀλίγον. Τέλος δὲ, χειμῶνος \*κατακλιθεὶς, ἐξ έωυτοῦ ἐγένετο καὶ τὰ τῆς γλώσσης παθήματα ὅμοια θέρμη λεπτή γλῶσσα ἄγρως φωνὴ ħ περιπλευμονική ἀπὸ τοῦ στήθεος τὸ ἰμάτιον ἀπέρριπτε, καὶ ἐζάγειν έωυτὸν ὡς οὐρήσοντα ἐκέλευεν, οὐδὲν δυνάμενος σάφα εἰπεῖν, οὐδὲ ħ ἐρὶν παρ' ἑωυτὸν, ἐξῆγον αὐτόν ἐς νύκτα ἐτελεύτησεν ἢσι κατεκλίνη, δύο ἢ τρεῖς ἡμέραι ἐγένοντο.
- 86. <sup>7</sup> Τὸ Νικάνορος πάθος, δπότε ἐς ποτὸν ὥρμητο, φόδος τῆς αὐλητρίδος ὅτε ἀρχομένης αὐλεῖν ἀκούσειεν ἐν τῷ <sup>8</sup> ξυμποσίῳ, ὑπὸ δειμάτων ὄχλοι, μόγις ὑπομένειν ἔφη, ὅτε νὺξ εἴη, ἡμέρης δὲ ἀκούων, οὐδὲν διετρέπετο, καὶ ταῦτα παρείπετο <sup>9</sup> χρόνον συχνόν.
- Χρόνον τινὰ αὐτῷ  $^{12}$ ζυμβῆναι.
- 88.  $^{15}$  Τὸ Φοίνιχος, ἐχ τοῦ ὀφθαλμοῦ τὰ πουλλὰ  $^{17}$ ἐχ τοῦ δεξιοῦ ισπερ ἀστραπὴν ἐχλάμπειν ἐδόχει· οὐ πολὺ δὲ ἐπισχόντι, ὀδύνη ἐς κρόταφον  $^{15}$ τὸν δεξιὸν ἐγένετο δεινὴ, ἔπειτα χαὶ ἐς δλην τὴν χεφα-

- 85. (Affection indéterminée. Ep. v, 80.) Chez Androthalès, perte de la voix et de la connaissance, délire; cela ayant cessé, il continua encore longtemps à aller et venir; il survenait des récidives. La langue demeurait sèche pendant tout le temps; s'il ne se la nettoyait pas, il n'était pas en état d'articuler; elle était presque toujours très-amère; parsois il survenait aussi une douleur cardialgique. La saignée fit disparaître ces accidents; l'eau en boisson, l'hydromel; il prit une potion d'hellébore noir, ne rendit point de bile et ne fut que peu évacué. Finalement, alité pendant l'hiver, il n'avait plus sa connaissance; les accidents du côté de la langue étaient les mêmes; chaleur légère; laugue décolorée; voix péripneumonique; il rejetait la couverture de dessus sa poitrine et commandait qu'on le menât dehors comme ayant besoin d'uriner; il ne pouvait rien dire distinctement, et n'avait pas sa raison; on l'emmena dehors; il mourut dans la nuit. Il fut alité pendant deux ou trois jours,
- 86. (Affection mentale, terreurs sans motifs. Ep. v, 81.) L'affection de Nicanor: quand il se lançait à boire, la joucuse de flûte l'effrayait; lorsqu'il entendait dans un festin les premiers sons de la flûte, des terreurs l'obsédaient; il disait pouvoir à peine se contenir, quand il était nuit; mais, de jour, s'il entendait cet instrument, il n'éprouvait aucune émotion; cela dura longtemps.
- 87. (Affection mentale, terreurs sans motifs. Ép. v, 82.) Démocleès, qui était avec lui, paraissait avoir la vue obscurcie et le corps tout relâché; il n'aurait, disait-il, osé ni passer près d'un précipice ou sur un pont, ni traverser le fossé le moins profond, de peur d'y tomber, mais il pouvait cheminer dans le fossé même; cela lui dura pendant un certain temps.
- 88. (Névralgie particulière. Ép. v, 83.) Pour Phænix, il lui semblait voir briller comme un éclair, de l'œil droit d'ordinaire; au bout de peu de temps il survenait une douleur violente dans la tempe droite, puis dans toute la tête et dans le

λήν, καὶ ἐς ¹ τὸν τράχηλον, ἦ δέδεται ἡ κεφαλὴ, ὅπισθεν τῶν σπονδύλων καὶ ξύντασις καὶ σκληρότης ἀμφὶ τοὺς τένοντας ² εἰ γοῦν 
ἐπειρᾶτο διακινέειν τὴν κεφαλὴν ³ ἢ διοίγειν τοὺς ὀδόντας, ώδυνᾶτο, 
ώς σφόδρα ξυντεινόμενος. Ἐμετοι, ὁπότε γενοίατο, ἀπέτρεπον τὰς εἰρημένας ὀδύνας, ἡ ἢπιωτέρας ἐποίεον καὶ φλεβοτομίη ἀφέλησε, 
καὶ ἐλλέβοροι ἦγον παντοδαπὰ, οὐχ ἤκιστα πρασοειδέα.

- 89. <sup>5</sup> Τῷ Παρμενίσχω καὶ πρότερον ἐνέπιπτον ἀθυμίαι καὶ τμερος τῆς ἀπαλλαγῆς βίου, ότὰ δὰ πάλιν εἰθυμίη. Ἐν Ὁλύνθω δὰ ποτε φθινοπώρου ἀφωνος κατείχετο, ἡσυχίην ἔχων, βραχύ τι ὅσον ἄρχεσαι ἐπιχειρέων προσειπεῖν. εἰ δὰ δὴ τι καὶ διαλεχθείη, καὶ πάλιν ἀφωνος. Ὑπνοι ἐνῆσαν, γότὰ δὰ ἀγρυπνίη, καὶ ριπτασμὸς μετὰ σιγῆς, καὶ <sup>8</sup> ἀλυσμὸς, καὶ γεὶρ πρὸς ὑποχόνδρια ὡς δουνωμένω. <sup>9</sup> ὁτὰ δὰ ἀποστραφεὶς, ἔκειτο ἡσυχίην άγων. Ἀπύρετος δὰ διατελέως, καὶ εἴπνοος. ἔφη <sup>10</sup> δὰ ὕστερον ἐπιγινώσκειν τοὺς ἐσιόντας πιεῖν <sup>11</sup> δὰ ότὰ μὰν ἡμέρης ὅλης καὶ νυκτὸς, <sup>12</sup> καὶ διδόντων, οὐκ ἤθελεν, ὁτὰ δὰ <sup>13</sup> ἐξαίφνης τὸν στάμνον ἀρπάσας τοῦ ὕδατος παντὸς ἐξέπιεν. οὖρον παχὺ ὡς ὑποζυγίου. Περὶ δὰ τὴν τεσσαρεσκαιδεκάτην ἀνῆκεν.
- 90. Ἡ δὲ ¼ Κόνωνος θεράπαινα, ἐχ χεφαλῆς ὀδύνης ἀρξαμένης, ἐχτὸς ἑωυτῆς, χαὶ βοὴ, χαὶ χλαυθμὸς πουλὺς, ὀλίγάχις δὲ ἡσυχίη. Περὶ το δὲ τὰς τεσσαράχοντα ἐτελεύτησεν τὰς δὲ ἐπὶ τελευτῆς ὡς ἐξ ἡμέρας ἄφωνος χαὶ σπασμώδης ἐγένετο.

\*Τὸν οπ. C. – οἴδετο (εἴδεται C; ἤδεται HIK) sine ἤ vulg. — ² ἢ C. — ⁵ ἢ οπ. (D, restit. al. manu) FGJ. – διάγειν, οι supra lin. H. – διάγειν CFGIJ. – διδυνάτο Lind. – ἢδύνατο vulg. – La correction de Lind. est heureuse. – ξυντεινομένους K. – ὁπότε CH. – ὁπότ' ἀν vulg. – ὁπόταν DK. — ⁴ ἢ Lind. – ἢ οπ. vulg. – ἢ a été omis par les copistes à cause de l'η qui commence le mot suivant. – ἢπιωτέρας CII, Lind. – ἡπιωτέρας II. – ἢπιωτέρως (ήπ. II) vulg. – ἐποίεον II0. – ἐποίονν vulg. – ἐλέδοροι II1. II2 οπ. II3 οπ. II4 οπ. II4 οπ. II6 οπ. II6 οπ. II7 οπ. II7 οπ. II7 οπ. II8 οπ. II9 νυlg. – ἐποίεον II9 οπ. II9 οπ. II9 οπ. II9 νυlg. – ἐποίεον II9 οπ. I

cou à l'endroit où la tête est attachée, dans la région postérieure des vertèbres; tension et dureté des tendons; aussi s'il s'efforçait de mouvoir la tête ou d'ouvrir la bouche, il souffrait comme éprouvant une forte contraction. Des vomissements, quand il s'en opérait, détournaient les douleurs susdites ou les rendaient plus modérées; il fut soulagé aussi par la saignée; les hellébores procuraient la sortie de matières de toute espèce, et surtout de matières porracées.

89. (Affection mentale. Ép. v, 84.) Parméniscus était pris, même antécédemment, de découragements et d'un désir de quitter la vie; puis, derechef, bon courage. Se trouvant à Olynthe en automne, il était saisi d'aphonie, gardant l'immobilité, et s'efforçant d'articuler quelques mots qu'il commençait à peine; et s'il parvenait à articuler quelques paroles, derochef il perdait la voix. Tantôt il y avait du sommeil; tantôt de l'insomnie, une agitation sileneieuse, de la jactitation, avec la ·main appuyée sur les hypochondres comme s'il y souffrait; tantôt, tourné vers la muraille, il gisait, se tenant en repos. Jamais de fièvre; bonne respiration; finalement, il dit reconnaître les personnes qui entraient; quant à la soif, tantôt il ne buvait pas pendant une journée entière et une nuit, même quand on lui offrait à boire; tantôt, saisissant soudainement le vase, il avalait toute l'eau. Urine épaisse, jumenteuse. Vers le quatorzième jour, la maladie cessa.

90. (Affection encéphalique. Ép. v, 85.) La servante de Conon, la douleur ayant commencé par la tête, n'eut plus sa connaissance; cris, plaintes nombreuses, rarement du repos; elle mourut vers le quarantième jour; les six jours environ qui précédèrent la mort, elle perdit la voix et eut des spasmes.

<sup>— \*\*</sup> καί om. C. — \*5 τὸν στ. ἐξαίρν. C. - τὴν pro τὸν Κ. - παντὸς om. C. ἰπποζυγίου HIJ. - δὲ om. C. - τεσσαρεσκαιδεκάτην DJ, Lind. - ιὸ vulg. - τεσσαρεσκαίδεκα sine τὴν C. — \*\* κόνονος IK. - ἐκ κεραλῆς Codd., Lind. - ἐν κεραλῆς vulg. - ἀρξαμένης DK, Lind. - ἀρξαμένη vulg. - καὶ βοὴ om. (D, restit. al. manu) FGHJK. - πουλὺς Codd. - πολὺς vulg. — \*5 ἔτεα vulg. - δὲ τὰς pro ἔτεα Lind. - ὡς ξξ C. - ὡς ξξ om. vulg. - ἐγίνετο CHI.

- 91. Καὶ δ τοῦ Τιμοχάριος θεράπων, ἐχ μελαγχολιχῶν ¹ δοχεύντων εἶναι καὶ τοιούτων, ἐτελεύτησεν όμοίως, καὶ περὶ ἡμέρας τὰς αὐτάς.
- 92. Τῷ Νικολάου, περὶ ἡλίου τροπὰς χειμερινὰς, ἐκ πότων ἔφριξεν· ἐς νύκτα πυρετός. Τῷ ² ὑστεραίη, ἔμετος χολώδης, ἄκρητος, δλίγος. Τρίτη δὲ, ἀγορῆς πληθούσης, ἱδρὼς ³ δι' ὅλου τοῦ σώματος· ἔληζε, καὶ ταχὸ πάλιν ἐθερμάνθη· περὶ μέσας νύκτας, ρῖγος, πυρετὸς ἐξύς. Ἡμέρης δὲ τὴν αὐτὴν ὥρην ἱδρώς ταχὸ πάλιν ἐπεθερμάνθη· ἔμετος ⁴ ὅμοιος. Τῷ τετάρτη, ἀπὸ ὕδατος λινοζώστιος ὑπεχώρησεν εὖ κοπρώδεα καὶ ὑγρὰ, ⁵ ὑπομύσαρα δέ· οὖρα σποδοειδέα, οἶα ὕδωρ λινοζώστιος, οὐκ ἀνόμοια, ὑπόστασις οὐκ ἦν, οὐδὲ ⁶ πουλὸ τὸ οὖρον· ἐναιωρήματα σμικρά· ἀλγήματα ὑποχονδρίου ἀριστεροῦ καὶ ὀσρύος, ὑετο ἐκ τοῦ ¹ ἐμέτου· ἐπανέπνει ἔστι δ' ὅτε διπλόον· γλῶσσα λευκὴ, ἔχουσα ἐκ δεξιοῦ οἷον θέρμου πρόσφυσιν δ ὑποδρυχίην· διψώδης, άγρυπνος, ⁰ ἔμφρων. Έκταίω δὲ δεξιὸς ὀρθαλμὸς μέζων ἐν τῷ βλέπειν. Έδομαῖος ἐτελεύτησεν· ¹0 κοιλίη πρὸ τῆς τελευτῆς ἐμετεωρίσθη, καὶ ἀποθανόντι τὰ ὅπισθεν ἐφοινίχθη.
- 93. Μέτωνι, μετὰ <sup>11</sup> πληίαδων δύσιν, πυρετός, πλευροῦ ἄριστεροῦ δόύνη μέχρι χληΐδος, οὕτω δὲ δεινὴ, ὥστε ἀτρεμίζειν οὐχ οἶός <sup>12</sup> τ' ἦν,

' Δοκεύντων C. - δοκών vulg. - έτελεύτα Κ. - " ύστερέη C. - δλίγον ( Η , ος supra lin.) JK.-γ Η.- δέ om. C. — δοιόλου Η.-Εθερμάνθη ..... πάλιν om. J. - ρίγος DI, Kühn. - ρίγος vulg. - Δ ομοίως D. - δ GHK. - εδ κοπρώδεα Κ. - εὐχοπρώδεα (χοπρώδεα D) vulg. — δ ὑπομύσαρα δὲ (καὶ Lind.) σπογγοειδέα (σποδοειδέα C), οῖα (οῦρα pro οῖα Lind.) vulg. – Cornarius, par une heureuse conjecture que C justifie, a lu σποδοειδέα, il a aussi suppléé οὖρα, traduisant: urina cineris specie, qualis est aqua, etc. Lind. a pris o pa de Cornarius, mais il l'a substitué à ola de vulg., et il a mis un point avant cet ουρα; ce qui rend la construction impossible. Pour moi, je suis complétement Cornarius. — 6 πουλύ DH. – πολύ vulg. – ἐνεωρήματα C. – ὀσφύος CDJK. Kühn. - δοφύος vulg. - 7 Post εμέτου addit επαναπνείν, και vulg. ἐπαναπνεῖν καὶ •m. C. – ἐμέτου εὖ ἀναπνεῖν• ἔστι δ' ὅτε καὶ ἐπανέπνει Lind. -εὖ ἀναπνεῖν de Lind. est une conjecture de Focs dans ses notes, inutile comme on le voit par C. - θέρμου CK, Lind. - θερμού vulg. - πρὸς φύσιν D. - πρόφασιν C. - 8 ἐπὴν (ἐπ' ἢν Ι; ἐπῆν C) βραχύ ἢν (βραχῆ sine ἦν Codd.) vulg. - Le texte de vulg. est inintelligible; par conjecture je lis, en place, ὑποβρυχίην. ὑποβρύχιο; est du reste un mot hippocratique. — <sup>9</sup> έμφρων Codd., Lind. – έκφρων vulg. – δε om. C. – μέζων Codd. – μείζων vulg. — 10 πλήν ή κ. vulg. – πλήν ή om.  $C_*$  – πρὸς τῆ τελευτῆ  $C_*$  – καὶ om.  $C_*$  · - ἀποθανόντος H. - ἀποθανόντα DK. - ἐγοινήχθη F. - \*  $^{11}$  πλητάδος G. - [xαί]

- 91. (Affection mélancolique, mort. Èp. v, 87. Cette observation doit, sans doute, être rapprochée de l'Observation 86° du cinquième livre, que, dans ce livre, elle suit immédiatement; cependant on pourreit penser aussi que l'auteur la compare au cas de la servante de Conon, attribué, dans cette hypothèse, à l'atrabile.) Le domestique de Timocharis, par l'effet d'affections mélancoliques qui paraissaient parcilles, mourut semblablement et vers les mêmes jours.
- 92. (Fièvre rémittente; mort. Ép. v, 88.) Le garçon de Nicolaüs, vers le solstice d'hiver, eut des frissons à la suite de boissons; dans la nuit, sièvre. Le lendemain, vomissement bilieux, intempéré, en petite quantité. Le troisième jour, le marché étant plein, sueur générale; la fièvre cessa; mais bientôt après il redevint chaud; vers le milieu de la nuit, frisson, fièvre aiguë. Au jour, à la même heure, sueur; puis derechef la chaleur reprit; vomissement semblable. Le quatrième, l'eau de mercuriale procura de honnes selles, fécales et liquides, mais fétides; urine d'apparence cendrée, assez semblable à l'eau de mercuriale ; il n'y avait point de dépôt, l'urine n'était pas non plus abondante; petits énéorêmes; douleurs dans l'hypochondre gauche et dans les lombes, qu'il attribuait au vomissement; respiration parfois double (Ép. 11, 3, 7; Ép. v1, 2, 3; Coaq., 255); laugue blanche, ayant à droite comme ane excroissance en forme de lupin, excroissance enfoncée profondément [dans le tissu de la langue]; soif, insomnie, connaissance gardéc. Le sixième, l'œil droit était plus grand quand le malade regardait. Le septième, il mourut. Avant la in le ventre se météorisa, et, au moment de la mort, les paries postérieures se vergetèrent.
- 93. (Pleurésie, empyème; évacuation du pus par la bous he le quarantième jour. Comp. Pronostic, 15, 16, 17, paragraphes avec lesquels cette Observation est d'accord.) Chez

<sup>:</sup>λευροῦ Lind. = μέχρι  $\hat{\epsilon}_5$  ελητόε C. = ελητόες vulg. = ελητόες D, Kühn. =  $\hat{\epsilon}$  om. C.  $\rightarrow$   $^{42}$  τ'  $\hat{\epsilon}_9$  C. =  $\tau$ ε  $\hat{\epsilon}_9$  DFGHIJK, Ald. =  $\tau$ ε sine  $\hat{\epsilon}_9$  vulg. = πουλλή  $\hat{\epsilon}_9$  = πουλλή vulg.

ματος <sup>5</sup>τεσσαρακοστῆ · ἀπεκαθάρθη δὲ περὶ πέντε καὶ τριήκοντα ήμέρας ἄλλας , <sup>6</sup>καὶ ὑγιής.

94. Τῆ Θεοτίμου ἐν ἡμιτριταίφ ἄση, καὶ ἔμετος, καὶ φρίκη ἄμα ἄρχομένφ τῷ πυρετῷ, καὶ <sup>7</sup> δίψα · προϊόντος <sup>8</sup> καὶ ἀρχομένφ ἐξαίσου τὸ θερμόν· μελίκρητον πιούση, καὶ <sup>9</sup> ἀπεμεύση, ἥ τε φρίκη καὶ ἡ ἄση ἐπαύσατο · καὶ τὸ ἀπὸ τῆς σίδης ὕστερον.

95. Τῆ 10 Διοπείθεος ἀδελφεῆ ἐν ἡμιτριταίῳ δεινὴ καρδιαλγίη περὶ τὴν λῆψιν · 11 καὶ ξυμπαρείπετο ὅλην τὴν ἡμέρην · καὶ κεφαλαλ-γίη, καὶ τῆσιν ἀλλησιν ώσαύτως ὑπὸ πληϊάδος δύσιν ἀνδράσι σπανιώτερα ἐγίνετο τὰ τοιαῦτα.

96. Τη 12 Απομότου εν ημιτριταίω, περὶ ἀρχτοῦρον, δεινή χαρδιαλγίη περὶ τὴν λῆψιν, καὶ ἔμετοι, καὶ πνίγες προσίσταντο ἄμο ύστερικαὶ, καὶ ἐς τὸ μετάφρενον ὀδύναι κατὰ ράχιν ὅτε 13 δὲ ἐνταῦθο εἴη, ἔληγον αἱ καρδιαλγίαι.

97. Τη 1 Τερπίδεω μητρί, τη ἀπὸ Δορίσκου, διαφθορής γενομέ-

1 Επτά ή ἐννέα CFIJ, Lind. - ζ ἡ θ vulg. - [δὲ] ὑπόχολοι Lind. - οὐδ C. - πολλά K, Lind. - ² δὲ οm. C. - βήχεες (sic) FGK. - δὲ οm. C - ὅτο οm. C. - ἀτὸν οm. C. - ἐς [τὸν] ἄ. Lind. - ἀπεῖχον vulg. · κατεῖχον Lind. - Je pense qu'il faut lire ἐπεῖχον. La leçon de Lind est due à Cornarius, qui a mis tenebant. - πύον Codd., Lind. - ὅτεσ σαρακοστὴν DFGHIJ. - ἀπεκάθηρε Lind. - ἀποκαθῆρο vulg. - τριάκοντα Κ. - ὅκαὶ οm. DFHIK. - ὅτὸν FI. - ὅκαὶ CH - καὶ οm. vulg. - ὁ ἀπεμεύση C. - ἀπεμούση vulg. - ¹ο διοπείθεος C - Διοπειθέος vulg. - ἀδελρεῆ C. - ἀδελρῆ vulg. - ¹¹ καὶ ..... λῆψιν οm. h - παρείπετο C. - ἀνδράσι [δὲ] Lind. - ἐγένετο D. - ¹² ἀπὸ μότου D. - πνίγι CDHK. - προίσταντο C. - τὸ οm. J. · ὀδῦναι FGIJ, Ald., Frob. - ῥᾶχιν ξ - ¹³ δὲ οm. C. - οἱ ἔη (ῆει C; ἔοι F; ἴοι DIIJK) vulg. - ¹¹ τερπιδεω C Lind. - τερπιδέω vulg. - τερπιδέω FGHIJK. - δωρίσκου CFGJK, Ald. βωνίσκου D. - ἀποδωρίσκου III. - γεν. CDIIIJK. - γιν. vulg.

Méton, après le coucher des Pléiades, fièvre, douleur du côté gauche, s'étendant jusqu'à la clavicule, si violente qu'il ne pouvait se tenir en repos, et il ne crachait pas la pituite; déjections abondantes, bilicuses. La douleur cessa en trois jours environ, la chalcur vers le septième ou le neuvième. Il y avait de la toux, l'expectoration u'était ni subbilieuse ni abondante, mais elle était pituiteuse. La toux persistait; il prenait quelques aliments; parfois il sortait comme guéri; cependant des chaleurs légères lui survenaient par intervalle pour un peu de temps; de petites sucurs s'établissaient la nuit; respiration plus fréquente dans la chaleur; rougeur des joues; dans le côté, pesanteur qui s'étendait jusqu'à l'aisselle et à l'épaule. La toux augmenta; un vomitif amena des matières bilieuses; le troisième jour après le vomitif, le quarantième après le début de la maladie, le pus sit éruption; la purification exigea

94. (Fièvre hémitritée, ) Chez la femme de Théotime, dans une fièvre hémitritée, nausées, vomissements, et frissonnément u début de la fièvre, soif; au bout de quelque temps chaleur excessive, même au début de la fièvre. Ayant bu de l'hydronel et ayant revomi, le frissonnement et les nausées cessèment; plus tard elle prit l'eau de grenade.

encore trente-cinq jours environ; et la guérison fut complète.

- 95. (Hémitritée, cardialgie. Ép. v, 89.) Chez la sœur de Diopithès, dans une sièvre hémitritée, cardialgie violente au noment de l'accès et qui durait toute la journée; céphalalgie; l'en était de même pour les autres semmes au coucher des Pléiades; ces accidents étaient plus rares chez les hommes.
- 96. (Hémitritée; cardialgie, qui cesse quand il survient les douleurs rachidiennes.) Chez la femme d'Apomotus, dans me fièvre hémitritée, vers l'époque d'Arcturus, cardialgie, au noment de l'accès; vomissement; il survenait en même temps les suffocations hystériques et des douleurs dans le dos le long ju rachis; quand la douleur était là, la cardialgie cessait.
- 97. (Douleurs ducs sans doute à une affection de la matrice, omme l'indique le commémoratif donné au début de l'Obser-

δεινοί ἐπεγίνοντο, καὶ τῶν σιτίων ἀποκλείσιες, <sup>11</sup> καὶ περὶ τὰς δδύνας τὰ γυναικεῖα οὐκ ἐφαίνετο.

98. Τῆ Κλεομένεος, περὶ ζεφύρου πνοὰς, ἐκ ναυσίης καὶ κόπου, πλευροῦ ἀριστεροῦ ὀδύνη, ἐκ τραχήλου ἀρξαμένη καὶ τοῦ ὤμου πυρετὸς καὶ φρίκη καὶ ἱδρώς. Ἡρξατο δὲ ὁ πυρετὸς, <sup>12</sup> καὶ οὐκ ἔληγεν, ἀλλ' ἐπέτεινε καὶ ἡ ὀδύνη δεινή βἡξ, ἀπόχρεμψις ὕφαιμος, ἀχρὴ. πουλλή γλῶσσα λευκή διαχωρήματα μέτρια, ὑγρά οὖρα χολώδεα. Τετάρτη ἐς νύκτα, τὰ γυναικεῖα <sup>13</sup> ἤλθε πουλλά · ἔληξεν ἡ τε βἡξ κα ἡ ἀπόχρεμψις καὶ ἡ ὀδύνη, <sup>15</sup> ἡ δὲ θέρμη λεπτή.

99. 4 Τη Ἐπιχάρμου πρὸ τόχου δυσεντερίη, πόνος, ὑποχωρή ματα ὕφαιμα, μυζώδεα: τεχοῦσα, παραχρῆμα ὑγιής.

100. Τῆ Πολεμάρχου ἐν 16 ἀρθριτιχοῖσιν ἰσχίου ἄλγημα ἐξαίφνης

<sup>\*</sup>Ε FGHIK. — \* τεσσαράλοντα CHIJ. — ἡμέρησιν C. — ³ ἐνν. CHI , Lind. ένν. F. —  $\theta$  G. — οδίνατι (bis) FGIJ, Ald., Frob. — δυναί C. — πολύν Κ. — βουδώνι CFGJK, Ald. — \* δ' CD. — " ἡ om. K. — ° ἐν DQ', Lind. — ἐν om. vulg. — ' ἐγέν. D. — διόλου DFHIJK. — δ ἡπ. DFHJK, Ald., Frob. — ἡ ἡπιότερα (sic C. — καταρχάς DK. — δρυμέα C. — " οί om. C. — " ι ἔρχ. D. — ' ι καί om. reponit ante τὰ C. — ι ² καί om. C. — πουλλή D. — πολλή vulg. — ' ι χίι om. Κ. — πολλά C. — καὶ ἔλ. δ τε βάξ C. — ' καὶ ἡ pro ἡ δὶ C. — θέρμη F Lind. — θερμή vulg. — ' τῆ τῆ ..... ὑγιὰς om. G. — πρωτοτόκου IJKQ'. — πρωτοτόκου (sic) F. — πρωτοτόκου D. — τεκούση vulg. — ' ι ἀρθρητικοῖσιν C. Ι ἀρθρητικοῖσιν Lind. — ἐρθριτικοῖς vulg. — ἐξ αἰτίης pro ἐξαίζνης L.

vation.) La mère de Terpidès, de la ville de Doriscus, ayant, à la suite d'une chute, avorté au cinquième mois de jumeaux, fut délivrée immédiatement de l'un des fœtus renfermé dans une espèce de tunique; quant à l'autre, elle n'en fut délivrée que peu avant ou après quarante jours. Plus tard elle devint grosse. La neuvième année elle fut affectée de douleurs violentes dans le ventre, qui durêrent longtemps; tantôt elles commençaient par le cou et le rachis et venaient se fixer dans l'hypogastre et les aînes; tantôt elles commençaient par le genou droit et aboutissaient au même siége définitif; quand elles y étaient établies, le ventre se météorisait ; et quand elles cessaient, la cardialgie survenait; il n'y avait point de suffocation; le corps était aussi froid que s'il avait été plongé dans l'eau, au moment où la douleur s'établissait. Les douleurs revenaient continuellement mais plus modérées qu'au début. L'ail, le silphion, toutes les substances âcres étaient unisibles, ainsi que les substances donces, ainsi que les acides, ainsi que les vins blancs. Les vins rouges et parfois les bains. Au début il survenait des vomissements terribles et de l'anorexie, et à l'époque des douleurs les règles ne paraissaient pas.

- 98. (Pleuro-pneumonie; flux menstruel; guérison.) La femme de Cléomenès, vers l'époque où souffle le zéphyr, eut à la suite de nausées et de lassitudes une douleur dans le côté gauche qui commença par le cou et l'épaule; fièvre, frissonnement et sueur. La fièvre s'établit dès lors, n'ent point de relâche, mais alla croissant; douleur intense; toux, expectoration sanguinolente, jaune, abondante; langue blanche; selles modérées, liquides; urine bilieuse. Le quatrième jour, dans la nuit, les règles vinrent en abondance; la toux cessa ainsi que l'expectoration et la douleur; il ne resta que peu de chalcur fébrile.
- 99. (Dysenteric guérie par l'accouchement. Ép. v, 90.) Chez la femme d'Épicharme, avant d'accoucher, dysenterie, souffrance, déjections sanguiuolentes, muqueuses; aussitôt après l'accouchement elle fut guérie.
  - 100. (Douleur de la hanche et perte de la voix, par suite

γυναικείων οὐ ¹ γενομένων. Τὸ ἐν τῷ σεύτλῳ πιούση, ² ἴσχετο ἡ φωνὴ νύκτα καὶ ἐς μέσον ἡμέρης: ἤκουε δὲ καὶ ἐφρόνει, καὶ τῆ χειρὶ ἐσήμαινεν ἀμφὶ τὸ ἰσχιον εἶναι τὸ ἀλγημα.

- 101. Τῆ <sup>3</sup> Κλεινίου ἀδελφῆ, τῆ ἀφηλικεστέρη, ἔμετος, ὅ τι προσδέξαιτο, τεσσαρεσκαίδεκα ἡμέρας, ἀνευ πυρετοῦ, <sup>4</sup> αἰματωδέων ἐρευγμοί καὶ, ξυνεσταλμένων, ἐχώρει πρὸς καρδίην πνίγμα. Καστόριον, <sup>5</sup> σέσελι πάντα ἔπαυσε, καὶ τὸ ἀπὸ τῆς σίδης ἀπέστη δὲ ἄλγημα μέτριον ἐς κενεῶνα. Βολδοῦ χυλός καὶ οἶνος γαλακτώδης αὐστηρός καὶ ἄρτοι ὡς ἐλάχιστοι ξὸν ἐλαίῳ.
- 102. Τῆ Παυσανίου <sup>8</sup> κούρη, μύκητα ἀμὸν φαγούση, ἄση, πνιγμὸς, ὀδύνη γαστρός. Μελίκρητον θερμὸν πίνειν καὶ ἐμέειν ξυνήνεγκε, καὶ λουτρὸν θερμόν ἐν τῷ λουτρῷ <sup>7</sup> ἐξήμεσε τὸν μύκητα, καὶ, ἐπεὶ λήξειν ἔμελλεν, ἐξίδρωσεν.
- 103. <sup>8</sup> Έπιχάρμφ, περὶ πληϊάδων δύσιν, ὤμου ὀδύνη, καὶ βάρος δεινὸν ἐς βραχίονα, ἄση, ἔμετοι συχνοὶ, ὑδροποσίη.
  - 104. Τῷ Εὐφρονος παιδὶ ἐζανθήματα, οἶα ἀπὸ κωνώπων.
- 4 Μαινομένων, κε (sic) supra μαι C. σεύτλω Codd., Ald. τεύτλω vulg. - εσχετο Foes in notis, Lind. - έσχετο vulg. - ημέρης μέσου C. - ήκουε δέ καὶ έρρ. C. - ήκουσε (ήκουδε sic I) μετά ταῦτα καὶ έρρ. vulg. — \* κλεινίου C. - Κλινίου Lind. - Λικινίου vulg. - λικιννίου ΗΙΙΚ. - λυκινίου D. - δ τι FJ, Lind. – δτι vulg. – δτε D. – προτεδέξατο DK. –  $\iota\delta$  K. —  ${}^{\iota}$ αίμ.  $\tau \vec{\omega}_{i}$ έμεσμάτων vulg. - των έμ. om. C. - (καὶ C) έρευγμοὶ Κ, Lind. - έρεγμοι vulg. - ξυνεσταλμένον vulg. - ξυνεστραμμένον C. - πνίγμα Hl. - \*[καί] σέσελι Lind. - πάντας C. - D'après M. Dierbach (Die Arzneimittel des Hippocrates, p. 104) rien de plus difficile que de déterminer à quelle plante répond le βολδὸς des Hippocratiques. Tout ce qu'ils en disent, c'est qu'i crolt au milieu des blés, particulièrement en Egypte, qu'il est âcre, e qu'il ressemble au cumin d'Éthiopie. En conséquence on pourrait y voir une ombellifère à racine noueuse; ce qui conduirait au sium bulbocastanum, ou au sium ferulæ folium. Mais comme, d'après Sibthorp, les Grecdonnent aujourd'hui le nom de βόλδο à l'hyacinthus comosus, et que cette plante croît au milieu des blés, il faut peut-être admettre cette dernière interprétation. Un savant qui a rendu compte du livre de M. Dierbach, dans le Leipziger Literatur-Zeitung, 1er avril 1825, remarque que par βολδός les Grecs entendaient des oignons et des tubercules d'espèces très-différentes, et entr'autres les tubercules du bunium bulbocastanum, et il lui paraît que les passages hippocratiques pourraien être rapportés sans difficulté aux bulbes de cette plante; Grimm, dans ses notes, propose aussi le bunium bulbocastanum. M. Dierbach dit qui les Hippocratiques n'employaient leur belbos qu'à l'extérieur, en pessaire ce passage d'Ép. vii montre qu'ils l'employaient aussi à l'intérieur. -

d'une suppression des règles. Ép. v, 91.) La femme de Poiémarque, ayant une affection arthritique, éprouva une douleur subite de la hanche, les règles n'étant pas venues. Ayant hu de l'eau de bettes, elle fut sans voix toute la nuit jusqu'au milieu du jour; elle entendait, comprenait, elle indiquait avec la main que la douleur était à la hanche.

- 101. (Vomissements de matières sanglantes, liés peut-être à l'âge critique.) La sœur de Clinias, déjà d'un certain âge, vomit, quoi qu'elle prît, des matières sanglantes pendant quatorze jours sans fièvre; éructations; et quand cela s'arrêtait, un sentiment de suffocation gagnait le cœur. Avec le castoréum, avec le seseli (ligusticum peloponnesiacum L.), tout cessa, comme aussi avec l'eau de grenade; une douleur modérée se porta, en dépôt, sur le flanc. Sue de bolbos (V. note 5); vin astringent mêlé de lait (V. paragraphe 82); de très-petits pains avec de l'huile.
- 102. (Accidents causés par un champignon mangé cru.) La fille de Pausanias, ayant mangé un champignon cru, sut prise de haut-le-cœur, de suffocation, de douleur dans le ventre. Boire de l'hydromel chaud et vomir lui sut utile, ainsi qu'un bain chaud; dans le bain elle vomit le champignon, et, les accidents étant sur le point de cesser, elle sua abondamment.
- 103. (Douleur et pesanteur dans un bras; vomissements, euu pour boisson. Ép. v. 92; comparer Ép. vii, 48.) Épicharme, vers le coucher des Pléiades, ressentit une douleur à l'épaule et une pesanteur considérable dans le bras; haut-le-cœur, vomissements fréquents, eau pour boisson.
- 104. (Exanthème semblable à des morsures de cousins. Ép. v, 93.) Chez l'enfant d'Euphron, exanthème comme sont les morsures de cousins.

<sup>\*</sup> κόρη C. - ωμήν C. - ἄση ἔσχε vulg. - ἔσχε om. C. — τ ἐξέμεσε D. - ἐπιλήξειν pro ἐπ. λ. C. - λήξειεν K. - Ante ἐξέδρ, addit καὶ C. — \* ἐπιχάρμου C. - ἐς βραχίονα ὁμοῦ ἐδ. καὶ βάρος δεινὸν (D, post δ. addit ἐς βραχίονα al. manu) FGIJK. - ὑδρωποσίη vulg., par une faute d'impression répétée dans Kühn.

νετο εν χιόνι καὶ δμβροισι βορείοισιν.

106. Τῷ 12 Τιμώνακτος παιδίφ ὡς διμηνιαίφ ἔξανθήματα ἐν σκέλεσι, καὶ ἐν ἰσχίσισι, <sup>13</sup> ὀσφύϊ, ὑπογαστρίφ, καὶ οἰδήματα σφόδρα ἐνερευθῆ. Καταστάντων οὲ τούτων, σπασμοὶ καὶ ἐπιληπτικὰ <sup>16</sup> ἐγένοντο ἄνευ πυρετῶν ἡμέρας πολλὰς, καὶ ἐτελέυτησεν.

107. Τῷ τοῦ Πολεμάργου ζυνέδη μέν τῷ ἔμπροσθεν 15 χρόνφ ἐμ-

' Ημέρας (ημέρης, C in marg. al. manu ισημερίης, D) vulg. - ίσημερίας Lind. - φθινοπωρινής C. —  $^{2}$  επ. CHΙΚ. +  $\dot{0}$ π. vulg. -  $\dot{\delta}\dot{z}$  om. C. - \* συχνοίσεν C. - \* τη CDHIJK. - τη om. vulg. - τη γρ. τ. β. π. ε. oni. FG. - βηχική vulg. - On lit dans le Gl. de Gal. : βησσιακή, la femme de Besses, en Thrace. Foes, OEcon., rapporte ici cette glose, et propose de lire βησσιακή au lieu de βηχική. On ne peut guère conserver de doute quand on fait attention au cas de la glose, qui est le même que dans notre passage. — \* ένν. CHI, Lind. - θ D. — \* τῆ σιφῶντι (sic) F. — \* τὰ, emend. al. manu D. - ζ K. - ἐπωθούντο C. - ἐπωήθη vulg. - ἐπυώθη Lind. - La correction de Lind. est duc à Cornarius, qui a mis suppurata sunt; mais elle est mauvaise; on le voit par μούνον, qui prouve justement que les tumeurs ne suppurèrent pas. La bonne leçon est celle de C. — \* 🕫 om. C. - ἐρατίλλου Η. - ἀπεμολύνθη Codd., Ald. - ἀπεμολύθη Frob. - περί ( παρὰ CDHIK ; πας' Q' ) ἀμφότερα (ἀμφοτέρων DQ') vulg. - ἀνιδρῶτες C. γλώσσαι D. - γλώσσας FHJK. - γλώσσαν CI. - ο δρθίαι CFGK, Ald. - δρθριοι DH. - δρθιοι I (J, in marg. al. manu γέγρ. οι δρθίαι). - εὐδίων CDH, Lind. εὐθείων vulg. – εὐθειῶν (sic) Κ. – ημέρην ἰσημερίην G.–νότεια D. —  $^{10}\pi$ . om. C. - πουλλαί D. - πολλαί vulg. - έπ. βήγες μάλιστα δέ παιδίοις, τὰ περί τὰ ὧτα Gal. in cit. comm. Ep. vi, 3, text. 14. — 14 πουλλοζείο D. - πολλ. vulg. - ότε Lind. - ότε vulg. - ό τε & GIJK. - ότε δέ χειμών πρό τ. τ. χρ. C. - τοῦ om. Κ. - καί pro ἐν C. - \*\* τιμώνακτος CII. - Τιμόνακτος vulg. - τιμάνακτος D. - διμηναίω Codd. - 13 Ante δτρ. addit zai vulg. - zai om. C. - δτοῦῖ

105. (Constitution saisonnière dans laquelle il y eut beaucoup de parotides, Ep. v, 94; Observations particulières relutives à ces parotides, observations qui manquent dans le passage parallèle, Ep. v.) La sécheresse régna après le zéphyr jusqu'à l'équinoxe d'automne; pendant la canicule, chaleurs étouffantes, vents chauds; fièvres sudorales, dans lesquelles, aussitôt après la sueur, la chaleur reprenait. Beaucoup eurent des tumeurs auprès de l'oreille : par exemple, la vieille femme de Besses, vers le neuvième jour; le jeune garçon souffrant de la rate, enfant de la domestique, vers la même époque, avec de la diarrhée; Ctésiphon, au septième jour environ, vers le temps d'Arcturus. Chez l'enfant les parotides ne firent que poindre, chez le garçon d'Ératyllus elles disparurent; chez tons les deux, absence de sueur, langue bégayante à cause de la sécheresse. Les ornithies (vents du nord qui soufflent au commencement du printemps) furent violents et froids; il y eut parfois de la neige à la suite de beaux temps; après l'équinoxe [du printemps], vents du midi entremêlés de vents du nord; pluies abondantes. Il régna des tonx surtout parmi les enfants; beaucoup curent auprès des oreilles des tumenrs comme chez les Satyres (Aph. 111, 26, note 15). Avant ce temps, l'hiver fut parfois très-sévère avec de la neige, de la pluie et du vent du nord.

- 106. (Éruption chez un enfant; elle s'essace; convulsions; mort.) L'enfant de Timonax, à deux mois environ, eut une éruption aux jambes, aux hanches, aux lombes, à l'hypogastre, et des tumeurs très-rouges. Cela ayant cessé, il survint des spasmes et des accidents épileptiques sans sièvre pendant plusieurs jours; et il succomba.
- 107. (Empyème; accidents consécutifs qui s'exaspèrent et qui amènent la mort.) Il était arrivé au garçon de Polémar-

FGI, Ald., Frob. – [ καὶ ] ὑπογ. Lind. – ἐνερευθῆ Κ. – ἐνερεὐθη Lind. – ἐνευρέθη vulg. – ἀνευρέθη C. – ἐπιληπτικοὶ Ald. — <sup>44</sup> ἐπεγέν. ἄν. πυρετοῦ G. — <sup>15</sup>χρ. om., restit. al. manu in marg. C. – αὐτῷ ἦσαν om., restit. al. manu in marg. C. – τε om. vulg. – ἔπος C. – τοι I. – εῖη C. – τοι DFGHJKL, Lind., Kühn. – οῖοι vulg.

πυωθηναί τε καὶ ἀποχρέμψασθαι· ὕστερον δὲ θέρμαι αὐτῷ ἦσαν, καὶ ὑδρωπιώδης τε ἦν, καὶ ἐπίσπληνος, καὶ ἀσθιατώδης, πρὸς αἶπος εἴ ποτε ἴοι, ¹καὶ ἀδύνατος, καὶ ὀιψώδης, καὶ ἀπόσιτος ἐπιεικῶς ἔστιν ὅτε, καὶ βηχία ἔηρὰ ἐπὶ πουλὸν χρόνον οὕτως ²ἐγίνετο· ² ὑπεφέρετο, καὶ εἰ μή τι εὕλυτος γίνοιτο κοιλίη κάτω, πλήρης ἐγένετο ⁴άνω, καὶ ἄσθμα καὶ πνίγμα ἐγίνετο μᾶλλον. Τέλος δὲ κατάβρος, ⁵καὶ ἀπόκομιψις ἐπικατῆλθε, καὶ βήξ ἡ δὲ ἀπόχρεμψις, παχέα καὶ ὡχρὰ πῶα· καὶ πυρετὸς ὁ σφοδρός· καὶ ἐδόκει λῆξαι, καὶ ἡ βήξ πρηϋτέρη, καὶ ἡ ἀπόχρεμψις καθαρή. Ὑπέστρεψε, πάλιν όξὸς πυρετός· πνεῦμα πυκνόν· ἐτελεύτησε, ¾ πλὴν προσερβίγωσε πόδας, καὶ κατεψύχθη· μετὰ ταῦτα πνεῦμα ἐτελεύτησε τριταῖος βἀπὸ τῆς ὁποστροφῆς.

109. Τῷ Ἐπιχάρμου ζυνέβη ἐχ περιόδου καὶ ποτοῦ ἀπεψίη. Τῷ ὑστεραίῃ <sup>18</sup> δὲ πρωὶ ἄσης γενομένης, πιών ὕδωρ, όζος, ἄλας, ἐξήμεσε φλέγμα: μετὰ δὲ, ρῖγος ἔλαδεν: ἐλούσατο πυρεταίνων, <sup>14</sup> τὸ στῆθος ἤλγει. Τῷ τρίτῃ εὐθὺς πρωὶ, χῶμα δλίγου χρόνον ἐπεῖχε, καὶ <sup>15</sup> ἐπελήρει, καὶ πυρετὸς ὀζύς: βαρέως ἔρερε τὴν νοῦσον. Τῷ τετάρτῃ, ἄγρυπνος: ἀπέθανεν.

'Kal G. -καί om. vulg. - ε έγεν. D. - εκαί εἰ μήτοι εύλ. κοιλίη ύπεφέρετο κάτω, πληρής εγίνετο Lind. - τι CD. - τοι vulg. - άλυτος D. - γίνοιτο Codd. (γένοιτο C). -γίνοιτο om. vulg. - καὶ λίη, in marg al. manu κοιλίη C.- άνω C. – άνω om. vulg. –καὶ πνίγμα καὶ ἄνμα (sic ) C. – άνθμα FGHIK, Ald., Frob. - εγίνετο C. - εγένετο vulg. - τέλος C. - τέλεος vulg. - κατάρρους D. - 5 καὶ ..... ή δὲ οιπ. D. - καὶ ή βήξ H. - καὶ pro ή δὲ C. - παχεῖα (παχέα C; παχεία ΗΙ) καὶ ώχρά ποα (πόα CFGIK, Ald., Frob.) δὲ (δὲ om. C) καὶ vulg. - 6 Post σφ. addit καὶ βάξ D. - πραϋτέρη DFGIJK. πάλιν om. C. — τ πλήν om. C. – πρίν Lind. – προσερίγωσε CFIJK. – Focs veut qu'on lise προεδοίγωσε. - εγκατελείρθη Κ. - εγκαταλήρθη D. - ή om. C. - τά om. C. - 8 δέ ἀπὸ vulg. - δέ om. C, Lind. - 9 θύνου vulg. - θύνου ΗΚ. - θίννου C. - On lit dans le Gl. de Galien : Θύμου, τοῦ ἀπὸ Θύμων ἔθνος δέ ἐστι τοῦτο Θρακικόν. - Il faut corriger cette glose d'après notre passage et lire: Θυνού, τοῦ ἀπὸ Θυνών. Les Thyniens sont un peuple thrace. καυσώδει Ald., Frob. – ελιμοκονίθη(sic) C. — 10 μετά (μ. om. C) χολή; δε (δε om. C) έγι καὶ (καὶ om. C) μετά vulg. - ίδρῶτε; πολλοί Κ.—' καὶ (καὶ om. C) αρ. vulg. – ήμέραν Κ. – ήμέρα Η. —  $^{12}$  πτισσ. DH. – ἐγρόνεεν D. – ἐγρόνει

## DES ÉPIDÉMIES.

que d'être affecté antécédemment d'un empyème, et d'expectorer; plus tard il avait des chaleurs fébriles, il était hydropique, souffrant de la rate, essoussé pour la moindre ascension, sans force, altéré, et parfois aussi perdaut à peu près l'appétit; en cet état il lui survenait une toux sèche qui durait longtemps, il dépérissait; si le ventre inférieur n'était pas libre, le ventre supérieur se remplissait, et l'essoufflement et la suffocation augmentaient. Finalement il fut pris de catarrhe, d'expectoration et de toux ; l'expectoration était une matière purulente, épaisse et jaune; sièvre intense, qui parut cesser, la toux devenait plus modérée et l'expectoration s'améliorait. Récidive ; derechef, fièvre aiguë, respiration fréquente; il mourut. Ajoutons toutesois qu'il eut un froid dans les pieds et un refroidissement considérable; après cela la respiration s'embarrassa davantage; l'urine se supprima; les extrémités se glacèrent, il mourut, avec sa connaissance, le troisième jour après la récidive.

108. (Fièvre ardente.) Le garçon du Thynien (V. note 9), dans une fièvre ardente, fut mis à une abstinence très-sévère; il rendit par les selles une grande quantité de bile avec défaillance et beaucoup de sueur; il fut très-refroidi; il perdit la parole pendant un jour entier et une nuit; on lui fit avaler de la décoction d'orge filtrée, il revint à lui et reprit sa connaissance; sa respiration était bonne.

109. (Fièvre pseudo-continue avec douleur de poitrine.) Il arriva au garçon d'Épicharme, à la suite d'une marche et de boissons, d'avoir de l'apepsie. Le lendemain, au matin, ayant éprouvé des haut-le-cœur, il but de l'eau avec du vinaigre et du sel et vomit de la pituite; ensuite le frison le saisit; il prit un bain ayant la fièvre; il souffrait dans la poitrine. Le troisième jour, dès le matin, il eut du coma pendant un peu de temps; le délire survint; fièvre aiguë; il était très-accablé par la maladie; le quatrième, insomnie; il mourut.

vulg. – εὖπνους C. — <sup>15</sup> δὲ οm. C. – ἄλας, ὅξος Κ. – ῥτγος DI, Kühn. – ῥτγος vulg. — <sup>14</sup> τὸ Codd., Ald. – καὶ pro τὸ vulg. – εὖθὺ C. – κῶμμα C. <sup>15</sup> ὑπ. HIJKQ'. – νοῦσον C., Lind. – νόσον vulg. – τῷ om. D. – δ G.

- 110. <sup>1</sup> Αρίστωνι, δακτύλου ποδὸς ήλχωμένου, ξὸν πυρετῷ ἀσάφεια τὸ γαγγραινῶδες ἀνέδραμεν ἄχρι πρὸς γόνυ ἀπώλετο ἢν δὲ μέλαν, ὑπόξηρον, ὀυσῶδες.
- 111.  $O^{3}$ τὸ χαρχίνωμα τὸ ἐν τῆ φάρυγγι χαυθεὶς, ὑγιὴς ἐγένετο ὑφ' ἡμέων.
- 112. Πολύφαντος εν Άδδήροισι <sup>3</sup> χεφαλήν διουκάτο εν πυρετφοροδρῷ· οὖρα λεπτὰ, πουλλά· ὑπόστασιες δασέαι καὶ ἀνατεταρασροδρῷ· οὖρα λεπτὰ, πουλλά· ὑπόστασιες δασέαι καὶ ἀνατεταρασροδρῷ· οὖρα λεπτὰ, πουλλά· ὑπόστασιες δασέαι καὶ ἀνατεταραφένοι οἰ παυομένου δὲ τοῦ ἀλγήματος τῆς κεφαλῆς, <sup>4</sup>πταρμικὰ προσετέθη ἐόντι δεκαταίφ. Μετὰ δὲ, ἐς τράχηλον ὀδύνη ἐσχυρή· οὖρου <sup>5</sup> ἦλθεν ἐρυθρὸν, ἀνατεταραγμένον, οἶον ὑποζυγίου· παρέκρουσε τρόπον φρενιτικόν· ἀπέθανεν ἐν σπασμοῖσιν ἰσχυροῖσιν. Παραπλησίως δὲ καὶ ἡ <sup>6</sup>τοῦ Εὐαλκίδου οἰκέτις <sup>7</sup> ἐν Θάσφ, ἦ πουλὸν χρόνον τὰ δασέα ἐχώρει οὖρα, καὶ κεφαλαλγίαι ἐνῆσαν· φρενιτικὴ γενομένη ἀπέθανεν <sup>8</sup> ὧσαύτως σπασμοῖσιν ἰσχυροῖσι · πάνυ γὰρ τὰ δασέα οὖρα καὶ ἀνατεταραγμένα, σημεῖον ἀκριδὲς κεφαλαλγίης καὶ σπασμοῦ καὶ θανάτου. <sup>1</sup>Ο <sup>9</sup> δὲ 'Αλικαρνασσεὺς ὁ ἐν τῆ Ξανθίππου οἰκίη καταλύων οὖς ἐν χειμῶνι ὧδυνᾶτο καὶ κεφαλὴν οὐ μετρίως· ἦν <sup>10</sup> δὲ περὶ ἔτεα πεντήκοντα · φλέβα ἐτμήθη κατὰ Μνησίμαχον· ἐδλάδη ἡ κεφαλὴ κενωθεῖσα, καὶ ψυχθεῖσα, οὐ γὰρ ἐξεπύησε, φρενιτικὸς ἐγένετο, ἀπέθανεν· οὖρα καὶ τούτῳ δασέα.
  - 113. 12 Έν Καρδίη, τῷ Μητροδώρου παιδὶ ἔξ δδόντων 13 δδύνης
- \* Άριστίωνι Lind. τοῦ ποδὸς vulg. τοῦ om. C. γαγραινώδες C. πρὸς om. K. - γόννυ Η. - γοῦνυ 1. - 2 τῶ sine ὁ F. - ὑκὸς (sic), in marg. al. manu ύχιης C. - ὑμέων Ald., Frob. - εκεραλή Κ. - εφόδρα C. - πουλλά DH. - πολλά vulg. - δασέαι C. - δασείαι vulg. - 4 πταρμικόν CDK. - σπαρμικόν (sic) 1. — " ήλ. om. G. - οῖον τὸ (τῶ G) τοῦ (τὸ τοῦ om. C) vulg.-οί vulg. - πουλύν CDH, Lind. - πολύν vulg. - ούρα έχώρει DFHIJK. - 8 ώσ. om. C. – ἐν σπ. Κ. – ἀνατεταραγμένα DLQ'. – ἀνατετραμμένα vulg. – ἀνατεταμένα Lind. – σπασμών C. —  $^{9}$  δ' C. – άλικαρνασσεύς C. – άληκαρνασσεύς ΙΙΙΚ. - 16 δε om. Κ. - 11 ν Κ. - μνησίμαχον Codd. - Μνησίμαρχον vulg. - ἐνγρενιτικός (sic) FIHJ. - ἐν φρενιτικοῖς Κ. - Cette faute de copiste vient de la répétition de la finale es de έξεπύησεν, avec le ν έφελκυστικόν. φρενιτικός ..... έξεπύησεν om. G. - " έν Κ. om. (D, restit. in marg. al. manu) FHIJK (Q', restit, post παιδί). - παιδίω CDHQ'. - παιδίου Ald. -- 15 δδύνης Lind. -- δθύνη vulg. -- σιαγόνος DFHIJK. -- οδλάων vulg. -- οδράων CHK, Ald. - οὐ ράων DFIJ. - ἐξέπεσον Codd., Kühn. - ἐξέπεσαν vulg. - τε om. C. - γόμφοι vulg. - ή pro καί C. - σιηγών C. - σιαγών vulg.

- 110. (Gangrène spontanée.) Ariston, un doigt de pied s'étant ulcéré, ent de la fièvre et articula mal; la gangrène monta jusqu'au genou; il succomba; la partie gangrenée était noire, un peu sèche, fétide.
- 111. (Exeroissance ou ulcération dans la gorge.) Celui qui avait un carcinome dans la gorge fut cautérisé par nous et guéri.
- 112. (Divers cas d'accidents encéphaliques avec une espèce d'urine que l'auteur appelle hérissée et jumenteuse; comp, Prorrh. 1, 95, où il est question aussi d'urines hérissées; comp. Ep. v11, 56, où il est parle de ces douleurs de tête fébriles sans écoulement d'humeurs; comp. Aph. 1v, 70, où l'urine jumenteuse est mise en rapport avec la céphalalgie; comp. enfin Pronostic, 21.) Polyphante, à Abdère, souffrait de la tête avec nne forte fièvre; urine ténue, abondante; sédiments hérissés (voy. Argument, p. 361, § V) et troublés; la douleur de la tête ne cessant pas, on lui administra des sternutatoires le dixième jour; ensuite, douleur violente dans le cou; il rendit une urine rouge, trouble, jumenteuse; il délira comme on délire dans la phrénitis; il mourut dans des spasmes violents. Il en fut de même de la servante d'Évalcidas, à Thasos; pendant longtemps elle rendit les urines hérissées, et souffrait de la tête; étant devenue phrénitique, elle mourut semblablement dans des spasmes violents; en effet, les urines hérissées et troubles sont un signe fidèle de céphalalgie, de spasmes et de mort. L'habitant d'Halicarnasse qui logeait dans la maison de Xanthippe souffrit, en hiver, de l'oreille et de la tête non médiocrement; il avait environ cinquante ans; la veine fut ouverte d'après Mnésimaque; la tête fut lésée, ayant été évacuée et refroidie; car il n'y cut pas de suppuration; des accidents de phrénitis survincent; il mourut; lui aussi ent des urines hérissées.
  - 113. (Sphacèle de la mâchoire. Ép. v, 100.) A Cardia, l'enfant de Métrodore, à la suite d'une douleur de dents, eu un sphacèle de la mâchoire; chairs bourgeonnant d'une façon

σφακελισμός σιηγόνος, καὶ οὔλων ὑπερσάρκωσις δεινή· μετρίως εξεπύησεν· εξέπεσον οἱ τε γόμφιοι καὶ ἡ σιηγών.

- 114. Άναζήνωρ, ἐν ¹ 'Αδοήροισιν, ἦν μὲν σπληνώδης] καὶ κακόσιολο, καὶ ἐπελιονώθη πάντα κύκλῳ καὶ σαπρὰ ³ ἐδόκει · ἀπέθαρεν, ἐζαπίνης τοῦτο ἀρανισθήναι · οὐ πολλῆσι ² δὲ ὕστερον ἡμέρησιν καὶ ἐρύθημα σκληρόν · μετὰ δὲ ἡμέρην τετάρτην πυρετὸς ἐγένετο καυρους, καὶ ἐπελιονώθη πάντα κύκλῳ καὶ σαπρὰ ³ ἐδόκει · ἀπέθανον · ὑπεκαθάρη δὲ πρότερον καὶ κατενόει.
- 115. <sup>4</sup> Κλόνιγος, ἐν Ἀδδήροισιν, ἦν μὲν <sup>5</sup>νεφριτικός ο οὔρει δὲ αῗμα κατὰ σμικρὸν <sup>6</sup> πουλὸ χαλεπῶς ἡνώχλει δὲ καὶ κοιλίη δυσεντερική. Τούτῳ πρωὶ μὲν ἐδίδοτο γάλα αἴγειον καὶ ὕδατος πέμπτη μερὶς, <sup>7</sup> ἀνεζεσμένον, τὸ πᾶν κοτύλαι τρεῖς · ἐσπέρην δὲ, ἄρτος <sup>8</sup> μὲν ἔζοπτος · ὅμα δὲ, σεῦτλα, ἢ σίχυος, οἶνος μέλας λεπτός · ἐδίδοτο δὲ καὶ <sup>9</sup> σίχυος πέπων · οὕτω δὲ διαιτωμένῳ <sup>10</sup> καὶ ἡ κοιλίη ζυνέστη, καὶ τὰ •ῦρα καθαρὰ ἐψοίτα · ἐγαλακτοπότησε <sup>11</sup> δὲ, ἔως τὰ οὖρα ἀποκατέστη.
- 416. Γυναικὶ, ἐν Ἀδδήροισι, καρκίνωμα 12 ἐγένετο περὶ τὸ στῆθος ΄ ἦν δὲ τοιοῦτον · διὰ τῆς θηλῆς ἰχώρ ὕραιμος ἔρβει · ἐπιληφθείσης δὲ τῆς ρύσιος, ἀπέθανεν.
- Αὐδήροις C.  $-\delta'$  C.  $-\frac{z}{\epsilon}$  δ' C.  $-\frac{z}{\epsilon}$ τ' pro έτι δὲ C.  $-\delta \lambda$ ίσθημα pro ἐρύθημα C.  $-\delta \pi \epsilon \lambda$ ιδύθην F.  $-\frac{z}{\epsilon}$  Post ἐδ. addit ἄμεινον C.  $-\frac{z}{\epsilon}$  λόνηγος C.  $-\pi \lambda$ όνιγος DQ'.  $-\frac{z}{\epsilon}$  φρενιτικός K.  $-\frac{z}{\epsilon}$  κατά οπ. C; κάτα D; καταπουλύ FGHIJ, Ald.; καταπουλύ K) πουλύ vulg.  $-\frac{z}{\epsilon}$  νώχλει CDK.  $-\frac{z}{\epsilon}$  νόχλει vulg.  $-\infty$  κοιλίην ἐντερικήν, emend. al. manu in marg. C.  $-\frac{z}{\epsilon}$  διεξευμένον C.  $-\frac{z}{\epsilon}$  διεξευμένον FIJ.  $-\frac{z}{\epsilon}$  διεξευμένον K, Ald., Frob.  $-\frac{z}{\epsilon}$  διεξευμένον vulg.  $-\frac{z}{\epsilon}$  κατάξευμένου FIJ.  $-\frac{z}{\epsilon}$  διεξευμένον VIg.  $-\frac{z}{\epsilon}$  κατάχευ μένου Lind.  $-\frac{z}{\epsilon}$  FI.  $-\frac{z}{\epsilon}$  κατύλαι Frob.  $-\frac{z}{\epsilon}$  κατάλος J.  $-\frac{z}{\epsilon}$  μέν οπ. C.  $-\frac{z}{\epsilon}$  σα, sine δὲ, in miarg. al. manu δψα δὲ C.  $-\frac{z}{\epsilon}$  τικός (σίκνος FIJ.  $-\frac{z}{\epsilon}$  συκός G.  $-\frac{z}{\epsilon}$  πίλος (σίκνον Ald., Frob.  $-\frac{z}{\epsilon}$  κατάς (σίκνος Q', Lind.; σικνός K) πέπων CDH.  $-\frac{z}{\epsilon}$  σικύος FGIJ) πέπονα vulg.  $-\frac{z}{\epsilon}$  και τικώς οπ. restit. al. manu D.  $-\frac{z}{\epsilon}$  λίλος, in marg. al. manu  $\frac{z}{\epsilon}$  κοιλίας  $-\frac{z}{\epsilon}$  τροτίας (sic) D.  $-\frac{z}{\epsilon}$  τροτίας CH.  $-\frac{z}{\epsilon}$  αποκαπέστη νulg.  $-\frac{z}{\epsilon}$  είχιν. C.  $-\frac{z}{\epsilon}$  πιληφθείσης CKJ.  $-\frac{z}{\epsilon}$  πιλημφθείσης vulg.  $-\frac{z}{\epsilon}$  διρακίδις CH.  $-\frac{z}{\epsilon}$  πρέψντι FGIJK,

terrible sur les geneives; suppuration médiocre; les dents molaires et la mâchoire tombèrent.

- 114. (Affection gangrencuse.) Anaxenor, à Abdère, avait nne affection de la rate et mauvais teint; une tumcur s'était formée à la cuisse gauche, il arriva qu'elle disparut subitement; quelques jours après il se développa à la région de la rate un bouton qui, au début, semblait une épinyctide; il s'y joignit de la tuméfaction, de la rougeur et de la dureté. Après le quatrième jour il survint une fièvre ardente; tout devint livide circulairement et parut frappé de corruption; il mourut; auparavant il fut un peu évacué et eut sa connaissance.
- 115. (Affection rénale; traitement.) Clonigus, à Abdère, souffrait des reins; il urinait du sang peu à peu avec beaucoup de douleur; il était tonrmenté aussi par une affection dysentérique. On lui donnait le matin du lait de chèvre, coupé d'un cinquième d'eau, bouilli, le tout à la dose de trois cotyles (0 litre, 81); le soir, du pain bien cuit; pour plat, des bettes, des concombres; vin rouge léger; on lui donnait encore du melon. Avec ce régime le ventre se resserra, et les urines se purifièrent; il prit du lait jusqu'à ce que les urines fussent revenues à l'état naturel.
- 116. (Cancer du sein; mort. Ép. v, 101.) Une femme, à Abdère, eut au sein un carcinome, qui était tel : par le mamelon s'écoulait un ichor sanguinolent; l'écoulement ayant été arrêté, elle mourut.
- 117. (Fistule intestinale à l'ombilic; procidence de l'intestin. Ép. vi, 8, 27.) Chez l'enfant de Dinias, à Abdère, une incision médiocre ayant été faite à l'ombilic, il resta une fistule; parfois même un ver tout développé sortait par cette ouverture; et il disait que, quand il avait la fièvre, des matières

Ald., Frob. – τρωθέντι vulg. – ξλμιν, D, Lind – ξλμι, vulg. – ξλμλς FJ. — <sup>14</sup> έωυτοῦ vulg. – ωὐτοῦ C. – ξλθεν C. – ἀδρὰ F. – ἔγην **D**. – ἤμει, ὅτε π., χολ. ὁτὲ δὲ καὶ αὐτὰ Lind. – La leçon de Lind. est une correction indiquêu par la traduction de Cornarius. — <sup>18</sup> προτεπεπώλει CFIJ. – διεβέβρωτο CD. – διαβέβρωτο vulg. – ἐπανερήγνυτο FIJ. – ἐπανερήγνυτο C. – ἐκώλυε CFHJK.

βρωτο ώς τὸ συρίγγιον, καὶ ἐπανεβρήγνυτο, καὶ βηχία διεκώλυε διαμενειν.

- 118. Τῷ παιδίῳ τῷ ¹ Πύθωνος, ἐν Πέλλη, πυρετὸς αὐτίχα ἤρξατο πουλὺς, καὶ καταφορὴ ² πουλλὴ μετὰ ἀφωνίης ' ὕπνοι ἐγένοντο, καὶ κοιλίη σκληρὴ παρὰ παντὰ τὸν χρόνον. Προστιθεμένου δὲ τοῦ ἐκ τῆς χολῆς, ³ πουλλὰ διεχώρει, καὶ αὐτίκα ἐνεδίδου ταχὸ δὲ πάλιν ἡ κοιλίη ἐπήρετο, καὶ ὁ πυρετὸς παρωξύνετο, καὶ ἡ καταφορὴ διὰ τῶν αὐτῶν. Τῆς δ² αὐτῆς ἀγωγῆς ἐούσης, ἐδόθη τι τῶν σὸν' κνήκῳ, καὶ σικύου, καὶ μηκωνίου, ⁵ καὶ χολώδεα κατέρρηξε, καὶ αὐτίκα τὸ κῶμα ἐπέπαυτο, καὶ ὁ πυρετὸς ἐπρηύνετο, καὶ τὰ ὅλα ἐκουφίσθη, ⁵ καὶ ἐκρίθη τεσσαρεσκαιδεκαταῖος.
- 119. Εὐδημος σπλήνα ἐπόνει ἰσχυρῶς προσετάσσετο ὑπὸ τῶν ἐητρῶν ἐσθίειν πουλλὰ, πίνειν οἶνον <sup>8</sup>μὴ ολίγον, λεπτὸν, περιπατεῖν περίπατοι ἐχ προσαγωγῆς οἶνος μέλας λεπτός. <sup>9</sup> ὑγιάνθη.
- 120. 10 Φιλιστίδι τῆ 'Πρακλείδου γυναικὶ ἤρξατο πυρετὸς όξὺς, ἔρευθος προσώπου, ἔζ οὐδεμιῆς προφάσιος 'δλίγον δ' ὕστερον τῆς ἡμέρης 11 ἔρβίγωσεν · οὐκ ἀναθερμανθείσης, σπασμὸς ἐγένετο ἐν τοῖσι δακτύλοισι 12 τῶν Χειρῶν καὶ τῶν ποδῶν · σμικρὸν δὲ μετὰ ταῦτα ἐπεθερμάνθη, οὐρησε τροφιώδεα, νεφελώδεα, διεσπασμένα, νύκτα ἐκοιμήθη. Δευτέρη, ἐπερβίγωσεν 13 ἡμέρη, σμικρῷ μᾶλλον ἐθερμάνθη καὶ τὸ ἔρευθος ἦσσον καὶ οί 15 σπασμοὶ ἐγένοντο μετριώτεροι οὖρα δὶὰ τῶν αὐτῶν · νύκτα ἐκοιμήθη, σμικρὰ διαγρυπνήσασα, μηδεμιῆς κοία τῶν ἀὐτῶν · νύκτα ἀκοιμήθη, σμικρὰ διαγρυπνήσασα, μηδεμιῆς κοία · τὴν δ' αὐτὴν ὥρην ἐπεβρίγωσε · πυρετὸς ὀξύς · ἱρρὼς ἐς νύκτα

<sup>\*</sup> Πύθωνος CD. - Πυθῶνος vulg. - Πέλη vulg. - \* πολλή Lind. - κοιλίης C. - \* πουλλά D. - πολλά vulg. - \* κνίκω vulg. - Comme il s'agitici de purgatifs, il faut sans doute prendre σίκυος, non dans le sens de melon d'eau, mais dans le sens de σίκυος ἄγριος, momordica elaterium. - \* καὶ οπ. C. - κῶμα DFK, Lind. - κῶμμα C. - σῶμα vulg. - ἐπρητόνετο CD. - ἐπραύνετο vulg. - ἐγουλκίστη (sic) C. - \* καὶ οπ. C. - \* προσετάσσετο CDHΙ. - προσετάσττ vulg. - πολλά C. - \* μὴ C (supra lin. H). - μὴ οπ. vulg. - μετίδαλεν CDHΙΚ. - \* καὶ ὑγ. C. - \* \* ἐνὶ τῶν χ. Codd. (γιλιστίδει Κ). - οὐδὲ μιῆς C. - \* \* ἐρίγο CFΙ. - \* \* \* τῶν π. καὶ τῶν χ. Codd. - \* \* \* πμέρης Κ. - ἐπεθερμάνθη Η. - \* \* \* ππαρμοί C. - ἐγένοντο CK. - ἐπιγένοντο vulg. - διαγρυπνεύσσια C. - οὐδὲ μιῆς C. - \* \* ἐδούσης Codd. - ἐνεούσης vulg. - \* διαγρυπνεύσσια C. - ἐπερίγ. C. - διόλου (bis) DHΙ.

bilicuses faisaient même issue par là. L'intestin était tombé dans la fistule, il était rongé comme la fistule, il se déchirait, et la toux l'empêchait de demeurer en place.

- 118. (Fièvre continue traitée par les purgatifs.) L'enfant de Python, à Pella, fut tout d'abord pris d'une fièvre violente avec beaucoup de somnolence et perte de la parole; il y avait du somneil; ventre resserré pendant tout le temps. Le suppositoire fait avec la bile procura des selles abondantes, et sur le moment les accidents diminuèrent; mais bientôt, derechef, le ventre se gonfla, la fièvre redoubla, et la somnolence fut la même. Les choses restant en cet état, on lui donna une préparation avec le carthame (carthamus tinctorius L.), le concombre sanvage (momordica claterium L.) et l'euphorbe (cuphorbia peplus L.); il en résulta des déjections bilicuses, et aussitôt le coma cessa, la fièvre se modéra, l'état général s'amenda, et la maladie fut jugée le quartorzième jour.
- 119. (Affection de la rate; un traitement prescrit par des médecins ne réussit pas, l'auteur le change avec succès.) Eudème souffrait considérablement dans la rate; il lui fut ordonné par les médecins de manger beaucoup, de boire du vin léger non en petite quantité; de se promener beaucoup; son état ne changeait pas; il fut saigné; aliments et boissons avec réserve; promenades petit à petit; vin rouge léger; il guérit.
- 120. (Fièvre rémittente quotidienne; accidents spasmodiques; jaunisse; urines particulières, éruption des règles, sucurs; guérison; Voy. Prorrb. 1, 156.) Philistis, femme d'Héraclide, eut tout d'abord fièvre aiguë et rougeur du visage, sans cause connue; peu après, dans la journée, elle fut prise d'un frisson; ne s'étant pas réchaussée, il survint du spasme dans les doigts des pieds et des mains, peu après elle se réchaussée, rendit une urine contenant des grumeaux (Prorrh. 1, 156) et des nuages dispersés, et dormit la nuit. Le lendemain, elle eut un frisson dans le jour et un peu plus de chaleur; un peu moins de rougeur; les spasmes furent plus modérés; urine sembiable; elle dormit la nuit, avec quelques intervalles d'in-

δι' δλον' διὶ δὲ τῆς ἡμέρης ¹ τὸ χρῶμα ἀνετράπη ἐς τὸν ἰχτερώδεα τρόπον · νύχτα ²ὅπνωσε δι' όλου. Τεταρταίη αἷμα ἐχ τοῦ ἀριστεροῦ τρόπον · νύχτα ²ὅπνωσε δι' όλου. Τεταρταίη αἷμα ἐχ τοῦ ἀριστεροῦ ἐρρόη χαλῶς, καὶ γυναιχεῖα σμικρὰ ἐπεφάνη ἐν τάξει · πάλιν δὲ τὴν αὐτὴν ὥρην τὸ ³πυρέτιον παρωζύνθη · οὖρα τροφιώδεα σμικρά · χοιλίη εἰ μὴ βάλανον ' πρόσθοιτο · νύχτα ὕπνωσεν. Πεμπταίη τό ⁵ τε πυρέτιον πρηύτερον, καὶ πρὸς τὴν ἑσπέρην δι' όλου ἴδρου · χαὶ γυναιχείων χώρησις · καὶ νύχτα ὕπνωσεν · Έχταίη οὐρησεν ἀθρόον ὁπουλὸ τροφιῶδες , σμικρὴν ὑπόστασιν ἔχον ὁμόχρον · περὶ δὲ μέσον ἡμέρης , σμικρὰ δὲρβίγωσεν, ὑπεθερμάνθη , ἴδρωσε δι' όλου · 8 νύχτα ἐχοιμήθη · Έδουτάη σκιρὰ ὁ ὑπεθερμάνθη , εὐφόρως ἤνεγχεν · ἴδρωσε δι' όλου · οὖρα εὐχροα · ἐχρίθη πάντα.

121. ¹¹ Τύχων ἐν τῆ πολιορχίη τῆ περὶ Δάτον ἐπλήγη καταπέλτη ἐς τὸ στῆθος, καὶ μετ' ὀλίγον γέλως ἦν περὶ αὐτὸν θορυδώδης ἐδόκει δέ μοι ¹¹ ὁ ἰητρὸς ἔζαίρων τὸ ξύλον ἐγκαταλιπεῖν ¹² τὸν σίδηρον κατὰ τὸ διάφραγμα. ᾿Αλγέοντος δὲ αὐτοῦ, περὶ τὴν ἑσπέρην ἔκλυσέ τε καὶ ἐφαρμάκευσε ¹³ κάτω νύκτα διήγαγε τὴν πρώτην δυσφόρως ἄμα δὲ τῆ ἡμέρη ἐδόκει καὶ τῷ ἰητρῷ καὶ τοῖσιν ἄλλοισι βέλτιον ἔχειν ἦν γὰρ ¹¹ ἡσυχαῖος. Πρόβδησις, ὅτι, σπασμοῦ γενομένου, οὐ βραδέως ἀπολεῖται. Ἐς τὴν ἐπιοῦσαν νύκτα, δύσφορος, ἄγρυπνος, ἐπὶ γαστέρα ¹⁵τὰ πολλὰ κείμενος. Τρίτη, πρωὶ ἐσπᾶτο περὶ μέσον ἡμέρης ἐτελεύτησεν.

122. Εὐνοῦχος ἐκ  $^{16}$  κυνηγεσίης καὶ διαδρομῆς ὑδραγωγὸς γίνεται. Ὁ παρὰ  $^{17}$  τὴν Ἐλεαλκέος κρήνην,  $^{18}$ δ περὶ τὰ έξ  $^{19}$ έτεα ἐσχεν

<sup>\*</sup>Τὸ οπ. C. - ἐς DFJ, Lind. - εἰς vulg. - \* In marg. al. manu ἔδρωσε C. - ταιταρταίη C. - ἐδρόει, ἐπεράνει vulg., par une faute d'impression répétée dans Kühn. - ⁵ πῦρ αἴτιον (bis) DFGHIJK. - πουλύ D. - πολύ vulg. - τι CDFHIK. - τι οπ. vulg. - ξυνιστήκει CFGHIJ, Ald., Frob. - ⁴ πρόσ-θετο (sic) D. - ⁵ τε οπ. C. - διόλου DFII. - ὅ πολύ CII. - μέσην FJ. - ² ἐρίγ. C. - ϐ νύατα .... δι' δλου οπ. vulg., par une faute d'impression répétée dans Lind. et Kühn. - ὅ ὑπ. J. - ἐπ. CDFGHIK, Ald., Frob. - Post δι' δλου addit νύατα ἐκοιμήθη D. - εὕχρω DFHI. - ⁵ο ψύχων Ald. - πολιοραία C. - καταπέλτην FGIJ. - Αnte ἐς addunt καὶ μετ' δλίγον DFGHIJK, Ald. - ⁴¹ ὁ οπ. C. - ¹² τὸ C. - ⁴³ κάτω CII, Lind. - κατά vulg. - ⁴¹ ἤσυχέος vulg. - ἡσύχεος II. - ἡσύχιος D, Lind. - ¹⁵ ταπολλὰ D. Ald., Frob. - ¹⁶ κυνηγέσης (sic) C. - ¹² τὸν repetit I. - τὴν τοῦ FGJ, Ald. Frob. - εὐαλκέος DQ'. - ἐλααλκέος κρίνην C. - ¹δ ὁ οπ. Lind. - ὁ parat

somnie, sans aucun mal-ètre. Le troisième jour, elle rendit une urine de meilleure couleur, qui donna un petit dépôt; à la même heure elle eut un frisson; fièvre aiguë; sueur générale dans la nuit; sur le soir la peau avait pris une teinte ictérique; elle dormit toute la nuit. Le quatrième, du sang s'écoula de la narine gauche d'une manière favorable, et l'évacuation menstruelle à l'époque régulière se montra en petite quantité; derechef, à la même heure, la fièvre redoubla; urine grumeleuse, en petite quantité; le ventre, resserré naturellement, l'était encore davantage, et ne rendait rien, si ce n'est à l'aide de suppositoires; elle dormit la nuit. Le cinquième, fièvre plus modérée; sueur générale, le soir; flux des règles, et sommeil la nuit. Le sixième, elle rendit à la fois beaucoup d'urine grumeleuse, donnant un petit dépôt de couleur homogène; vers le milieu du jour, léger frisson, légère chaleur, sueur générale, sommeil la nuit. Le septième, elle eut un peu de chaleur, elle se trouva bien; sueur générale; urine de bonne couleur; crise complète.

121. (Rire convulsif, plaie supposée du diaphragme, Ép. v, 95.) Tychon, au siége de Datos, fut blessé d'un coup de catapulte dans la poitrine, et peu après il était pris d'un rire plein de trouble; le médecin qui retirait le bois me semblait avoir laissé le fer dans le diaphragme. Le blessé souffrant, le médecin, sur le soir, lui fit prendre un lavement et un purgatif. Le blessé passa péniblement la première nuit; mais au jour il paraissait au médecin et aux autres avoir du mieux, car il était tranquille. Pronostic: le spasme survenant, il ne tardera pas à succomber. La nuit suivante, mal-être, insomnie; décubitus la plupart du temps sur le ventre. Le troisième jour au matin, il fut pris de spasme; il mourut vers le milieu de la journée.

122. (Remarques diverses.) Un eunuque, à la suite de chasses et de courses, devient hydropique. Celui qui était

réellement inutile; mais ce passage est tellement désespéré, que je n'ai voulu y faire aucune correction. —  $^{19}\tilde{\epsilon}\tau\eta$  C.  $-\tilde{\epsilon}\tau\chi\epsilon\nu$  est omis dans vulg., par une faute d'impression qu'ont répétée Linden et Kühn.

- <sup>1</sup> ἔππουρίν τε καὶ βουδῶνα καὶ <sup>2</sup> ἔξιν καὶ κέδματα. <sup>6</sup>Ο τὸν <sup>3</sup> αἰῶνα φθινήσας ἔδδομαῖος ἀπέθανεν. <sup>4</sup> Πυοποιούντων ἄπεπτον, άλμυρὰ μετὰ μέλιτος. Πορνείη <sup>5</sup> ἄγρωμος δυσεντερίης ἄκος.
- 123. Τη Λεωνίδεω θυγατρί ή φύσις δρμήσασα ἀπεστράφη, ἀποστραφεῖσα, δέμυκτήρισεν μυκτηρίσασα διηλλάγη δίητρὸς οὐ ξυνείδεν ή παῖς ἀπέθανεν.
- 124. Ὁ  $^8\Phi$ ιλοτίμου παϊς ἔφηδος ἢλθεν εἰς μὲ εύρων κρανίον οστέον ἔρημον ἰητρικῆς ἐς ἰηχῖνα τὰ κρύφημα οὐκ ὀρῶν έστῶτα $^8$ .
- <sup>1</sup> On ne connaît à ἴππουρις que le sens de casque, ou de prele, sorte de plante; ni l'une ni l'autre de ces acceptions n'a ici de place. Foes croit que ce mot signifie fluxion chronique aux aines et aux parties génitales. Cornarius paraît avoir lu έξ ίππασίης βουδώνα: une tumeur aux aines à cause de l'équitation fréquente. M. Rosenbaum (Die Lustseuche, etc., p. 217), propose ingénieusement de lire ὑπουλον βουθῶνα, des fistules à l'aine. - 2 igus CDI. - iguas Lind. - Les traducteurs lisent igua ou ίξύας, et l'entendent de varices. M. Rosenbaum (ib., p. 218), avec plus de vraisemblance, propose x27' (\$10, locution très-fréquente dans Hippocrate, et signifiant dans la direction de. Voy. aussi sur ce passage une note de Coray (Traité d'Hipp. Des Airs, des Eaux et des Lieux, t. 11, p. 339). - 3 αίωνα CFGHIJK. - κενεώνα vulg. - αενναρθινήσας, al. manu αενεώνα φθ. D. - φθινίσας CHIK. - \* πυοποιούντων CHK. - προπιούντων Yulg. - προπυούντων Lind. - ὑπνοποιούντων, al. manu προπιούντων D. - ὑποπνοιούντων L. - ἄπεμπτον F. - Cornarius traduit : præpotent crudi salsa cum melle; lisant προπιόντων. Foes met : in his pus prius crudum exspuunt, salsa cum melle exhibenda sunt. J'ai suivi de bons mss., et un texte qui donne un sens. - δάχρομος C. - δυσεντερικοῖς CDFHIJ. δυσεντερικοΐσιν K. - Ce passage a été l'objet de beaucoup de commentaires. Cornarius a traduit: scortatio turpis, dysenteriæ medela est. Foes l'a suivi. Dacier (OEuvres d'Hippocrate, etc., t. II, p. 371), propose αγρωμον, et traduit: « La fornication est un méchant et détestable remède à la dysenterie. » Goulin (Explication d'un passage des épidémies d'Hippocrate, Paris, 1783), rappelant le passage d'Ép. vi, 5, 15: « Le coît est avantageux dans les maladies provenant du phlegme; » signalant l'observation où il est parlé d'un catarrhe séché par le coît (Ép. vu, 69); enfin notant dans les Problèmes d'Aristote cette question (1, 51): « Pourquoi le coît convient-il aux maladies venant du phlegme? » Goulin, dis-je, admct qu'il s'agit ici d'une observation semblable; seulement il rejette le mot ἄχρωμος, et lit en place δέ χρονίου; ce qui signifie: « Le coît guérit la dysenterie chronique. » Triller (Progr. de sordidis et lascivis remediis antidysentericis vitandis, p. 10 seq.) a proposé un déplacement, de la sorte: ο του αίδινα φθινήσας, έθδομαΐος απέθανεν, προϊόντων απέπτων. Άλμυρά μετά μέλιτος δυσεντερίας άκος. « Celui qui eut une phthisie de la moelle, étant décoloré à cause des excès vénériens, mourut le septième;

vers la fontaine d'Éléalcès, eut, pendant six ans, une affection à l'aine, et, du même côté, des engorgements articulaires. Celui qui eut une phthisie de la moelle, mourut le septième jour. Parmi les moyens qui amènent à suppuration les tumeurs erues, sont les substances salées, conjointement avec le miel. Le coït, remède de la dysenterie.

- 123. (Déviation des règles.) Chez la fille de Léonidès, la nature, ayant fait éruption, se détourna; s'étant détournée, il y eut écoulement par les narines; l'écoulement s'étant opéré, il y eut échange; le médecin ne le comprit pas; la jeune fille succomba.
- 124. Le garçon de Philotime, adolescent, vint vers

jour, après avoir rendu des humeurs crues. Les substances salées, avec du miel, sont un remède pour la dysenterie. » M. Rosenbaum (ib.) approuve cette correction, certainement très-ingénieuse. Toutefois, il ne faut pas oublier les passages cités par Goulin et qui prouvent qu'on a regardé le coît comme un remède pour la diarrhée. » Ajoutez, Ep. vi, 5, 15: le coît resserre le ventre; Aetius, m, 8: le coît guérit parfois les diarrhées invétérées; Paul d'Égine, 1, 35 : le coît dessèche les vieilles diarrhées. Ces passages autorisent à voir, dans la phrase qui fait le sujet de cette note, un sens analogue. Rappelons pourtant que ἄχρωμος reste inexpliqué, et que le coît est indiqué dans les passages susdits, non pour la dysenterie, mais pour la diarrhée. — εμυκτήριζε DFGHIJ. - διηλλάγει II. -Les dictionnaires donnent à muxtipliza le sens de railler, se fâcher. Cornarius a traduit : in iram excanduit. Foes pense que cela indique un écoulement de sang par les narines. J'ai suivi Foes. - ' οί Ald. - \* φιλοτίμεω CHJK. - φιλοτιμέω FI. - φιλοτιμαίου Q'. - πρὸς ἐμὲ C. - ἐμὲ DFGIJK. κρανίου Κ. - δατέων C. - έρημα C. - έσικχίνα C. - ἐηχήνα J. - κρύφιμα C. - oùz CII. - Ce passage est tout à fait inintelligible. Je n'ai rien trouvé de plausible à proposer. — \* τέλος τῶν Ἱπποκράτους ἐπιδημιῶν ἐν λόγοις ἐπτά C. - τέλος τῶν Ἱπποκράτους ἐπιδημιῶν DF.

FIN DU SEPTIÈME LIVRE DES ÉPIDÉMIES.

# ΠΕΡΙ ΧΥΜΩΝ.

### DES HUMEURS.

#### ARGUMENT.

Je donnerais volontiers à l'opuscule Sur les humeurs le nom de huitième livre des Épidémics; non pas que cet opuscule renserme des cas particuliers (à peine quelques malades y sontils indiqués); mais il offre une série de remarques détachées qui ont de grands rapports avec les notes consignées dans plusieurs des livres des Épidémics. Ces remarques, réduites souvent à une brièveté excessive, appartiennent toutes à la doctrine hippocratique, c'est-à-dire à la doctrine de la crâse, des crises et des mouvements humoraux, et aussi à l'observation attentive des influences qui agissent sur l'organisme vivant; double point sur lequel j'ai appelé l'attention t. IV, p. 660 et suivantes.

« Il faut considérer , dit l'auteur du livre Des humeurs, § 14, en quelle disposition sont les corps au moment où les saisons les reçoivent. » Cette proposition est importante dans la pathologie; il résulte de l'action antécédente d'une saison un certain état qui se prolonge dans la saison suivante et qui influe sur les manifestations morbides. C'est une sorte de disposition latente, créée par une cause qui a agi avec force et durée. Ce point a été très-bien mis en lumière par M. Fuster: « Les affections des saisons, dit-il, se compliquent de plusieurs manières, au commencement et à la fin de leur évolution. Ces complications se forment par la pénétration réciproque des affections contiguës. Au commencement, elles reçoivent en combinaison les affections précédentes; au terme de leur course, elles se combinent elles-mêmes avec les affections

suivantes. Le rapprochement de ces affections engendre des affections mixtes où l'on découvre par l'analyse les affections élémentaires de plusieurs saisons. Remarquez néanmoins que, malgré leur union intime, ces affections élémentaires ne se présentent jamais pendant toute la durée de leur alliance dans des rapports constants. Au contraire, leur prépondérance relative change sans cesse, suivant les époques de la combinaison. Dans les premiers instants, l'affection morbide de la saison naissante se soumet d'abord à l'affection morbide de la saison à son déclin. Ceci se conçoit, si l'on réfléchit que l'affection qui se termine a eu à la fois le temps et la force de nous modifier profondément, au lieu que l'affection qui commence, faute de ces avantages, nous effleure à peine pour le moment. Les progrès croissants de l'affection nouvelle et le décroissement corrélatif de l'affection antérieure mettent insensiblement de niveau leur activité respective; quelque temps après, l'affection la plus récente, qui grandit sans cesse quand l'affection la plus ancienne s'affaiblit à proportion, s'empare de la prééminence et ne laisse à la dernière qu'une influence subalterne; enfin celle-ci disparaît, et la première reste seule, libre de ses mouvements (Des maladies de la France dans leurs rapports avec les saisons, Paris, 1840, p. 193). »

Cette notion sur la disposition créée par la saison antécédente, on la rapprochera avec fruit de la notion sur la disposition créée par un séjour antérieur. C'est à M. Boudin qu'on doit la détermination d'une condition aussi importante. « De même, dit-il, qu'il s'écoule souvent un temps assez long entre l'introduction de diverses substances toxiques dans l'économie et la manifestation de leurs effets pathogénétiques, de même aussi certaines maladies peuvent se développer loin des licux dans lesquels elles ont été contractées, et longtemps après l'action des causes qui les avaient fait naître. Nous appellerons période de latence le temps pendant lequel l'organisme conserve la faculté de produire une maladie, après avoir subi l'influence dont cette dernière constitue l'expres-

sion et l'effet. La durée de cette période diffère selon une foule de circonstances, en tête desquelles il faut placer la nature même de la cause pathogénétique. Ainsi, tandis que la durée de l'état de latence ne dépasse pas, en général, un petit nombre de jours dans la variole ou la siphilis, on voit, au contraire, cette période se prolonger au delà de plusieurs mois, et je dirai même au delà d'une année pour le bouton d'Alep et les maladies de marais.

« La fièvre typhoïde, dont l'étiologie est encore entourée de tant de ténèbres, possède-t-elle aussi sa période de latence? on scrait fortement tenté de le croire, si l'on considère qu'elle se rencontre dans les localités habituellement et actuellement exemptes de cette maladie, chez des individus qui souvent ont quitté depuis plusieurs mois un fover de sièvres typhoïdes. Ainsi, un régiment vient-il à quitter une garnison de Francesujette à l'entérite follieuleuse pour se rendre à Alger, on voitalors ordinairement cette maladie se développer chez un certain nombre d'individus pendant la traversée; d'antres n'en sont atteints qu'à leur débarquement, on quelques semaines, rarement quelques mois plus tard; enfin, la constitution typhoïde, de plus en plus masquée, puis déhordée par l'influence paludéenne, finit par s'éteindre complétement, à tel point qu'il n'existe peut-être pas un seul exemple de fièvre typhoïde chez un individu ayant habité, sans interruption et pendant un an, le littoral marécageax du nord de l'Afrique. En un mot, de même que les régiments venant de la partie fièvreuse conservent en France, pendant un temps plus ou moins long, la constitution médicale de leur séjour antérieur, de même aussi, les régiments quittant la France restent en Afrique, et pendant un temps d'une durée variable, sons l'insluence de la constitution qui dominait au point de leur départ...

« Un régiment arrive-t-il, au contraire, du littoral africain à Marseille, où les maladies de poitrine et l'entérite follienlense constituent les maladies dominantes de la garnison, loin de produire immédiatement ces formes nosologiques,

cette masse d'hommes s'y montre, au contraire, réfractaire pendant un temps variable en durée, mais qui est susceptible de se prolonger au delà d'une année. Dans cette circonstance, de deux choses l'une : ou le régiment arrive de la partie marécageuse du littoral africain, et alors les maladies dominantes sont celles qui règnent dans toutes les localités paludéennes; ou bien le régiment arrive d'Oran, où règne, comme on sait, la forme dysentérique, et alors les flux de ventre continuent à rester la maladie dominante et n'épargnent pas même ceux qui leur avaient échappé en Afrique. On comprend combien la connaissance de la faculté que possède l'organisme de produire, loin du foyer et pendant fort longtemps, des maladies spéciales, peut devenir utile dans le diagnostic médical. Pour notre compte, elle nous rend journellement les plus grands services à l'hôpital de Marseille, où affluent de presque tous les points du globe des malades dont les affections, grâce à la rapidité de la navigation par les bateaux à vapeur, conservent plus que jamais le cachet du lieu de leur provenance exotique. Il importe ici au plus haut degré de ne jamais perdre de vue la pathologie propre aux localités antérieurement habitées, et d'observer, par rapport aux lieux, le célèbre précepte posé par Celse par rapport aux temps : Neque solum interest quales dies sint, sed etiam quales pracesserint. Ainsi, par suite des arrivages incessants de militaires ou de marins venant du dehors, rien n'est moins rare que de rencontrer dans nos salles, à Marseille, des hommes atteints de fièvres pernicienses, alors pourtant qu'une fièvre intermittente franche et légitime, chez un habitant de cette ville, constitue un véritable événement. Or, on sait que le traitement d'une sièvre peruicieuse n'admet pas la moindre hésitation dans le diagnostie, lequel, dans le cas particulier et sans la connaissance de la loi que nous exposons, emprunte des dissicultés spéciales, nou-seulement de l'étrangeté de la maladie, mais encore de l'impossibilité dans laquelle se trouve fréquemment le malade, plongé dans un état comateux, de répondre

aux questions du médecin (Essai de géographie médicale, Paris, 1843, p. 59). »

La modification produite par la saison antécédente et la modification produite par le séjour antérieur sont deux éléments considérables dans la pathologie.

### BIBLIOGRAPHIE.

#### MANUSCRITS.

2253—A, 2255—E, 2144—F, 2141—G, 2142—H, 2140—I, 2143—J, 2145—K, Cod. Serv.—L, Imp. Corn. (dans Mack)—K', Imp. Samb. (dans Mack)—P', Cod. Fevr.—Q'.

## ÉDITIONS, TRADUCTIONS ET COMMENTAIRES.

Nic. Vigoræi, Melodunensis, in Hippocratis De humoribus librum et in eum Galeni commentarii interpretatio, Lutetiæ, Mich. Vascosan, in-4°, 1555.

Claudii Galeni commentaria in secundum et sextum Hippocratis librum De vulgaribus morbis, in libros De humoribus, De alimento, etc., latine expressa per J. B. Rasarium, Cæsarcæ Augustæ, in-4°, 1567.

In Hippocratis magni librum De humoribus purgandis et in libros tres De acutorum diæta Ludovici Dureti commentarii. Adjecta est ad calcem accurata constitutionis primæ libri secundi Epidemiorum ejusdem auctoris interpretatio, Petro Girardeto editore, Parisiis, in-8°, 1631.—Item recensuit, paraphrasin, notas, præfationem et indicem novum adjecit Just. God. Günz, Lips. 1745, in-8°.

Hippocrate, De la circulation du sang et des humeurs, par Pierre Barra, Lyon, in-12, 1672.—Lyon, in-12, 1682.—Paris, in-12, 1683.

Job. Rod. Zwinger, magni Hippocratis Coi opuscula aphoristica, semiotico-therapeutica una cum jurejurando græce et latine, ex interpretatione Anutii Foesii aliorumque exarata. Basileæ, in-8°, 1748. (Le livre Des humeurs y est compris).

Steph. Pariset, Hippocratis De morbis vulgaribus libri primus et tertius integri, cum selectis ex secundo, quarto, quinto et septimo morborum historiis, quibus subnectuntur libri De humoribus, De natura hominis et De ratione victus in morbis acutis. Editio nova. Parisiis, iu-32, 4811.

# ΉΕΡΙ ΧΥΜΩΝ.

1. Τὸ ² μὸν χρωμα των χυμων, ὅκου μὴ ἄμπωτίς ἐστι ³ τῶν χυμων, ὥσπερ ἀνθέων ' ἀκτέα, ἢ ῥέπει, διὰ τῶν ξυμφερόντων χωμων, πλὴν ὧν οἱ πεπασμοὶ ἐκ τῶν χρόνων ' οἱ πεπασμοὶ ἐκ τῶν χρόνων ' οἱ πεπασμοὶ ὁ ἔξω ἢ ἔσω ῥέπουσιν, ἢ ἄλλη ὅπη ὁ δεῖ. <sup>7</sup> Εὐλαβείη ' ἀπειρίη ' δυσπειρίη' μαδαρότης ' σπλάγχνων <sup>8</sup> κενότης, τοῖσι κάτω, πλήρωσις, τοῖσιν άνω, τροφή ' ἀναβροπίη, καταβροπίη ' τὰ αὐτόματα άνω <sup>9</sup> καὶ κάτω, ἀ ὑφελέει καὶ βλάπτει ' ξυγγενὲς εἶδος, χώρη, ἔθος, ἡλικίη, ὥρη, κατάστασις νούσου, ὑπερβολὴ, ἔλλειψις, οἶσιν δκόσον λείπεται, ἢ οὐ ' <sup>10</sup> κάθαρσις καὶ κένωσις, ἀκη ' <sup>11</sup> ἔκκλισις ' παροχέτευσις <sup>12</sup> ἢ ἐς τὴν κεφαλὴν, <sup>15</sup> ἢ ἐς τὰ πλάγια, ἢ μάλιστα ῥέπει ' <sup>14</sup> ἢ ἀντίσπασις, ἐπὶ τοῖσιν άνω, κάτω, ἀνω, ἐπὶ τοῖσι κάτω ' ἢ ξηρῆναι'

Γνήσιον είναι τούτο Ίπποχράτους φησίν ο Γαληνός, πλήν έστιν εύρειν τινα μέν ές βραχυλογίαν έσχάτην έσριγμένα, τινά δὲ ἐκτεταμένα τοῦ συμμέτρου πλέον ΙΙ, Frob. (πλήρεος Ald.). — \* τὸ χρῶμα τῶν χυμῶν, ὅπου οὐκ έστι ταραχή αὐτων, ώσπερ των άνθων ἐν διαδοχή των ήλικιων ύπαλλάττεται pro τὸ ..... ἀνθέων quædam antigrapha ap, Gal. - ῥωμα (ῥεῦμα?) vel χεύμα L.- μέν ΕΗ, Lind. - μέν om. vulg. - χρ. [δμοιον] Lind. - ος αν ανπωτίς, mut. al. manu in ἀνθήτω τις Α. - έστι onι., restit. al. manu E. - In marg.: ἄμπωτις ' χυρίως μέν ούτω λέγεται ή τῆς θαλάσσης ὑπαναχώρησις, οίου ανάποσίς τις ούσα, καταχρηστικώς δε ώς επί των ήμετέρων σωμάτων τήν έχ τῆς ἐπιγανείας εἰς τὸ βάθος τῶν χυμῶν ὑποχώρησιν ἄμπωσιν ὧνόμασεν Ε. - 3 χυμού pro των χ. Ε. - ανθέον J, Gal. - ανθεόντων Lind. - In marg. χρεία έξηγητου ΕΗ. - Galien dit que ἀνθέων a été expliqué de trois façons: 1º Les humeurs ont, comme les sleurs, une couleur propre; 2º la couleur des humeurs est fleurie, c'est-à-dire de bonne apparence; 3° considérer la couleur des humeurs quand elles ne refluent pas à l'intérieur, laissant l'extérieur desséché comme une fleur que la séve a abandonnée. - 4 D'anciens commentateurs avaient signalé ἀκτέα comme un solécisme, disant qu'il fallait àxtéor. C'est une critique qui n'a pas besoin de réfutation. - διά om. Codd. (E, restit. al. manu), Ald. - ξυμφ. A, Lind. συμφ. vulg. - ών om. A. - εξ ων pro έξω ή A. - έσω A. - είσω vulg. -<sup>6</sup> Post δεί addit και ταύτα μέν περαινώ τῷ πλήθει τῶν ἀνθρώπων, ὁκόσοισιν ἐξ ανάγχης είκη τον βίον διατελέειν έστιν, και τα λοιπά μέχρι του, γίνεται δέ ναὶ τοιάδε πλησμονή Gal. - Galien, dans son comm. sur ce texte, dit que ce passage, d'environ quarante lignes, a été ajouté par quelque interpolateur qui a voulu tromper le lecteur et grossir le livre; que d'ailleurs tout cela est généralement faux et indigne d'Hippocrate. Une annotation mise au ms. qui a fourni à Kühn le texte du Comm, de Galien, porte que

### DES HUMEURS.

1. La couleur des humeurs, à moins qu'il n'y ait reflux, est telle que celle qui se manifeste au dehors. Il faut les diriger là où est la tendance, par les voies convenables, excepté les humeurs dont la coction se fera en temps réglé. Les coctions se tournent soit vers le dehors, soit vers le dedans, soit du côté où il faut. Prudence, inexpérience, difficulté de l'expérience; calvitie; vacuité des viscères, pour ceux d'en bas réplétion, pour ceux d'en haut nourriture; montée, descente [des humeurs]; les mouvements spontanés en haut et en bas, qui servent et qui nuisent; les dispositions congénitales; la contrée, l'habitude, l'âge, la saison, la constitution de la maladie, l'excès, le défaut, à qui et combien manque ou ne manque pas; purgation et évacuation, remèdes; dérivation ou sur la tête ou sur les côtés, là où les humeurs teudent le plus; ou bien révulsion, dans les affections du haut vers le bas,

ce passage est tiré du troisième livre Du régime dans les maladies aiguës. C'est une erreur, il est tire du troisième Du régime, Il sei diatres. Il est singulier que cela ait échappé à Galien. Ce médecin (et ce n'est pas la seule fois que je l'ai remarqué), est loin d'être familier avec tous les livres de la Collection hippocratique; il n'en connaît à fond qu'un petit nombre; les autres lui sont étrangers. Ce passage n'est donné par aucun de nos mss. Cepeudant, comme Galien, qui le rejette, ne dit point qu'il ne figurât pas dans les exemplaires, il est possible que les anciens exemplaires l'aient offert, et qu'il ait subséquemment disparu des copies, justement à cause de la condammation prononcée par Galien. — τ οὐδεμία εὐλάβεια οῦ δεῖ εὐλάθεια Α.-ἀπειρίη était entendu par les uns comme signifiant inexpérience, par les autres, infinité, c'est-à-dire étendue infinie de la médecine comme Aph. 1, 1: L'art est long. D'autres écrivaient sulaθεία ἀπειρία: Il faut être reservé quand on n'a pas d'expérience; explication que Galien approuve. — 8 x. πλείστοισιν ή τοῖσι κάτω Α. - κναρροπή καταρροπή Gal. - αν. κατ. om. A. - θ καί om. A. - 2 om. A. - Ante ξ. addit σχεπτέα A. - ξ. Ε, Lind. - σ. vulg. - δροι pro ώρη Gal. - νότου Gal.  $-\hat{\alpha}$  pro otsiv oxosov A.  $-\hat{\eta}$  of om. A.  $-^{40}$  xá $\theta$ zpsi; xai (xai om. Lind.) κένωσις Gal. - κ. κ. κ. om. vulg. - 14 έγκλισις Α. - έκλυσις JL. - 12 ή Α. - $\vec{\eta}$  om, vulg.  $-\tau \dot{\eta} v$   $\Lambda$ .  $-\tau \dot{\eta} v$  om, vulg.  $-\frac{15}{3} \vec{\eta}$   $\Lambda$ .  $-\frac{1}{3}$  om, vulg.  $-\frac{\pi}{3} \mu$ .  $\dot{\rho}$ . om. A. — 14 ή Codd., Gal., Lind. - ξυρήναι vulg., faute d'impression répétée dans Lind.

- <sup>1</sup> ἢ οἶσι τὰ κάτω, ἢ ἄνω ἐκπλύνεται, ἢ οἶσι παρηγορήσεται · μὴ τὰ <sup>2</sup>ἐκκεχυμωμένα ἐς τὸ ἔσω ἀπολαμδάνειν, ἀλλὰ τὰς ἀφόδους ζηραίνειν. <sup>3</sup> Τάραξις, κατάκλυσις, διάνιψις, οἶσιν ἀποστήσεται πρὸς ἔδρην, ὅθεν ἀθέλγεται, ἢ φάρμακον, ἢ ἔλκος, ἢ χυμός τις συνεστηκὼς, ἢ βλάστημα, ἢ φῦσα, ἢ σῖτος, ἢ ⁴θηρίον, ἢ καῦμα, ἢ ἄλλο τι πάθος.
- 2. Σκεπτέα ταῦτα· τὰ αὐτόματα λήγοντα, <sup>5</sup> ἢ οἶον αἱ ἀπὸ καυμάτων ἐπεγειρόμεναι φλυκτίδες, ἐφ' οἶσιν οἶα βλάπτει ἢ <sup>6</sup>ώφελέει, σχήματα, κίνησις, μετεωρισμὸς, παλινίδρυσις, ὕπνος, ἐγρήγορσις, άλύκη, χάσμη, φρίκη, ἄτε ποιητέα ἢ κωλυτέα, <sup>7</sup> φθάσαι. <sup>8</sup> Παίδευσις ἐμέτου, κάτω διεξόδου, πτυάλου, μύξης, βηχὸς, ἐρεύξιος, <sup>9</sup> λυγμοῦ, φύσης, οὔρου, πταρμοῦ, δακρύων, κνησμῶν, τιλμῶν, ψαυσίων, δίψης, λιμοῦ, <sup>10</sup> πλησμονῆς, ὕπνων, πόνων, ἀπονίης, σώματος, γνώμης, μαθήσιος, <sup>11</sup> μνήμης, φωνῆς, σιγῆς.
- 3. 12 Τῆ ὑστερικῆ καθάρσεις, 13 τὰ ἄνωθεν καταβρηγνύμενα, καὶ στροφοῦντα, λιπαρὰ, ἄκρητα, ἀφρώδεα, θερμὰ, δάκνοντα, ἰώδεα, ποικίλα, ξυσματώδεα, 15 τρυγώδεα, αίματώδεα, ἄφυσα, ὡμὰ, ἑφθὰ, αὖα,
- ¹ H οῖσι τὰ ἄνω ἡ ([οῖσιν] Lind. ) ἐκπλ. vulg. τὰ om. Λ. ἡ ἄνω ἐκπλ. Λ. ἐκπλύναι (E emend. al. manu) Κ. - Ante παρηγ. addit ἄνω Α.- \* ἐκχυμώμενα HK, Gal. - ές Λ, Lind. - είς vulg. - ἔσω Λ. - είσω vulg. - λαμβάνειν, sine ές το έτω FGJK. - ἀπολαμβάνην Α. - ἐφόδους (ἀφ. al. manu E) Q'. ξηραίνει HJK. - Érotien a la glose : ἔχχυμα, ως φησι Βακχεῖος καὶ ἐκχύσεις, αὶ ἐξανθήσεις. Le ms. E a en marge l'annotation suivante : Ἐπικλῆς μέν φησιν έχπεπυωμένα, καλ έχχυμωθήναι τὸ έχπυωθήναι νοήσας, ώς οίμαι: έχχύμωσις γάρ κυρίως λέγεται, ὅταν ὁ κατὰ μέρος χυμὸς ἐκτὸς τοῦ ἰδίου γένηται έρυθρος συμβαίνει γάρ τούτο ούχ έπλ τῶν ἀρισταμένων σωμάτων, άλλα και των περιτεθλασμένων, ότ' αγγείου ρήξεως γενομένης, ή του αίματος σύνοδος είς τὰ τῆς σαρχὸς πελιώση ἀραιώματα. Cette mention d'Épiclès (v. t. I, p. 192), est curieuse; elle n'est prise ni au Gl. d'Érotien, ni à celui de Galien, ni au Comm. de ce dernier; elle provient d'une source indépendante. — 5 ταράξεις, κατακλύσεις, διανίψεις Λ. - κατάκλισις Κ. οίς Α. - εξαθέλγεται Α. - άλθαίνεται Gal. in cit., Gloss. s. v. θηρίον. -D'après Érotien, dans son Gloss., Bacchius expliquait ce mot par θηλάζεται, ἐπισπᾶται, et Épicles par ἐκπιέζεται, ἐκθλίβεται; Épicles était suivi par Nicandre. Galien, dans son Gloss., le rend par παρεῖται, διεκλύεται. φύσα Külın. - φύσα vulg. - ή φ. om. Λ. - \* θηρίον λέγει την έλμινθα in marg. FH. - 5 / ... φλυκτίδες om. A. - / om. Günz. - οίως Gal. - φλυκτίδες E, Lind. - φλύχτεις vulg. - φλέχτεις K. - έρ' οἶσί τε  $\Lambda$ . - βλάπτει  $\Lambda$ . - βλάπτεται vulg. - βλάπτηται ΕΠ. — " ωρελείη G, Ald. - Des textes portaient, dit Galien, σχήματα αὐτῶν, ce qui dès lors signifiait : formes des phlyctènes. παλίντρισις Gal. - παλίνδρυσις Gal. in Comment. - έγερσις Α. - άλύκη,

dans les affections du bas vers le haut; ou dessécher; cas où on humecte soit le haut, soit le bas; cas où il est besoin de parégoriques. Ne pas renfermer dans l'intérieur les humeurs extravasées, mais par des moyens siccatifs faciliter les voies. Perturbation, affusion, ablution, quand par exemple il se forme un abcès au siège, causes qui produisent la perturbation: une substance délétère, une plaie, une humeur fixée, une excroissance, des vents, des aliments, des vers, des ardeurs, ou toute autre affection.

- 2. Observez ceci: les affections se terminant de soi-même, ou s'il survient des phlyctènes, comme celles que produit le feu, et les cas où cela est nuisible ou utile; positions, mouvements, redressements du corps, affaissements, sommeil, veilles, jactitation, bâillements, frissons; dans tout ce qu'il faut faire ou empêcher, se bâter. Étudier les vomissements, les évacuations inférieures, les crachats, les mucosités, la toux, les éructations, le hoquet, les gaz, l'urine, l'éternument, les larmes, la démangeaison, les titillations, les attouchements, la soif, la faim, la pléthore, le sommeil, l'état de souffrance ou de non-souffrance, le corps, la pensée, l'instruction, la mémoire, la voix, le silence.
- 3. Les purgations dans les affections de la matrice; les évacuations par le haut; les évacuations par le bas, causant des tranchées, grasses, intempérées, écumeuses, chaudes, mor-

χάσμη, γρίχη Gal.  $- άλ. χ. φρ. om. vulg. - Ces mots sont commentés par Galien; il faut donc les introduire dans le texte; toutefois, aucun ms. ne les donne. <math>- \frac{1}{2} φάσει Gal. - φύσα pro <math>φθ. A. - \frac{8}{6} παρόδευσις A. - ∂ι' ἐμέστου Gal. - ∂ιεξόδου EH. - ∂ι' ἐξόδου vulg. - ∂' ἔξόδου Gal. - ∂ιέξοδοι A. - ἢ πτυάλου vulg. - ἢ om. A. - βηχὸς μύξης <math>A. - \frac{9}{6} λ. om. A. - φύσις vulg.$ , faute d'impression répétée dans Kühn. - φυσίων  $A. - \frac{1}{6} πλι, κενώσιος, αποπd. al. manu, E. - ψαύσιος <math>A. - \frac{1}{4} πλι, κενώσιος, ληθης, φωνῆς, πόνων, ἀγρυπνίης, πόνων, ἀπ., σώμ., γν., μαθήσιος, λήθης, φωνῆς, σιγῆς Lind. <math>- \frac{1}{4} γνώμης pro μνήμης FGIJK. - σιγίης <math>A. - \frac{1}{4} λ. om. A. - πάθαρσις Gal. - \frac{1}{4} τὰς αβάρσιος pro τῆ ὑ. χ. Lind. - τῆ om. <math>A. - κάθαρσις Gal. - \frac{1}{4} τὰς GJKL. - \frac{1}{4} τρ. αἰ. ἄγ. om. <math>A. - ἱγθὶ om. A. - δσα περριρεῖ (sic) <math>A. - In marg. οίμαι διαχωρημάτων είδη λέγει EH. - εδφορίην om. Gal. - καθορίων Codd. (<math>A. καθορῶν). - καθορίον vulg. - καθορατίον Lind. - ἢ <math>A. (καὶ Lind.). - ἢ om. vulg.$ 

άσσα περιρβέοι, εὐφορίην καθορέων ἢ δυσφορίην, ¹ πρὶν κίνδυνον εἶναι, οἶα οὐ δεῖ παύειν. Ηεπασμός, κατάβασις τῶν κάτω, ἐπιπόλασις τῶν ἀνω, καὶ τὰ ἐζ ὑστερέων, καὶ ² ὁ ἐν ἐνσὶ βύπος ἐργασμός, ἀνοιξις, ³ κένωσις, θάλψις, ψύζις, ἔσωθεν, ἔζωθεν, τῶν μὲν, τῶν δ' οὐ. ὁ 'Οκόταν ἔη κάτωθεν ὀμφαλοῦ τὸ στρέφον, βραδὺς, ⁵ μαλθακὸς δ στρόφος, ἔμπαλιν δὲ ἐς τοῦναντίον.

4. Τὰ διαχωρέοντα, ἢ βέπει, ἄναφρα, πέπονα, ὡμὰ, ψυχρὰ, δυσώδεα, ἔηρὰ, ὑγρά. Μὴ καυσώδεσι δίψα πρόσθεν μὴ τἐνεοῦσα, μηδὲ
καῦμα, πμηδὲ ἄλλη πρόφασις, οὖρον, ρινὸς ὑγρασμός. Τὴν πἔρριψιν,
καὶ τὸν αὐασμὸν, καὶ τὸ ἀσύμπτωτον, καὶ τὸ ποθολερὸν πνεῦμα,
ὑποχόνὸριον, ἄκρεα, ὅμιματα προσκακούμενα, τι χρώματος μεταδολὴ, σφυγμοὶ, ψύξιες, παλμοὶ, σκληρυσμὸς δέρματος, νεύρων,
ἄρθρων, φωνῆς, γνώμης, σχῆμα ἐκούσιον, τρίχες, ὄνυχες, τὸ
εὐφορον, τὰ ἡ μὴ, οἶα δεῖ. το Σημήῖα ταῦτα, δὸμαὶ χρωτὸς, στόματος,
ἀιτὸς, διαχωρήματος, φύσης, οὐρου, ἔλκεος, ἱδρῶτος, πτυάλου,
ρινὸς, χρὸς άλμυρὸς, ἢ πτύαλον, ἢ ρἱς, ἢ δάκρυον, ἢ άλλοι χυμοί·
τι πάντη ὅμοια τὰ ὡρελέοντα, τὰ βλάπτοντα. Ἐνύπνια οῖα ἀν το δρεή,

\* Πρὶν ή Α. - είναι Α. - ἰέναι Vulg. - εἰθέναι G. - οῖα δεῖ παύειν ή οὐ Lind. - \* ὁ ΕΗ (τὰ pro ὁ A). - ὁ om. vulg. - ἐργασμὸς EGJ. - In marg. δργασμός μαλαγμός, μέμνηται της λέξεως και Σοροκλής έν Πανδάρω λέγων. καὶ πρώτον ἄρχου πίλον δργάζειν χεροίν καὶ Αττικοί δὲ ἰδίως λέγουσιν δργάσαι τὸ τὰ ὑγρὰ τοῖς ξηροῖς μίξαι καὶ ἀναφυράσαι καὶ οῖον πηλὸν ποιεῖν Ε. - 3 x. om. A. - Après ou, le texte de Galien porte un morceau de plusieurs lignes commençant par ἀποπάτους δε δεῖ διαχωρέειν et sinissant par κάτωθεν. Galien ne le commente pas, il dit seulement que ce morceau ne se trouve pas dans les anciens exemplaires. Je ferai ici la même remarque que plus haut: Il n'a pas reconnu que ce morceau appartient au Prorrhétique n. - \* ὅταν ἢ A. - ἐκ pro ἔŋ Ald., Gal. - ε [καὶ] μ. Lind. - έμπαλιν δέ Gal. - έμπ. δέ om. vulg. - ές om. Gal. - 6 τά δὲ δ. EHQ', Lind .- Post penet addit & δι' & penet A .- ωμά, ψυχρά, δυσώδεα (δύσοσμα G, Η supra lin., KLQ', Lind.) ξηρά, ύγρα, δομηκακώδεα (δομή κακώδεα ΕΗ; δημικακώδεα Gal.; δδμηκώδεα FGK; δδμή, κώδεια L; δδμήν κακώδεα Lind.). Δέψα vulg. - ή ψυχρά (sine ωμά) ή θερμά, φυσώδεα, ξηρά ή ύγρά แก่ หลบงดีอิธร ที่ อิเปล A. - อิอินทุหลหต่อิธส est un barbarisme. Je pense qu'en lisant μή καυσώδεσε pour μή καυσώδες ή de A, on aura la véritable leçon, qu'il faudra rapporter à δίψα. — τ ἐοῦσα Gal. — θ μηδι Α. – οῦρων Α. — <sup>6</sup> ερριώς, mot très-controversé. D'après Glaucias, Héraclide de Tarente et Zeuxis, il signifie la juctitation; d'après Rusus d'Ephèse et Sabinus, il exprime un symptôme funeste, à savoir la crainte qui s'empare du mourant au souvenir de ses actions passées. Artémidore Capiton et Numésien en avaient donné une explication que Galien trouve absurde

dantes, érugineuses, variées, semblables à des râclures, à de la lie, sanguinolentes, dépourvues d'air, à l'état de crudité, de coction, desséchées; le flux liquide qui est à l'entour; avec les évacuations observez le bien-être ou le mal-être du malade, avant que le danger ne survienue; ce qu'il ne faut pas arrêter. Coction, descente des humeurs d'en bas, montée des humeurs d'en haut; les évacuations de la matrice, le cérumen des oreilles; l'orgasme, l'ouverture des voies; vider, échauffer, refroidir en dedans, en dehors, ici, oui; là, non. Quand la cause des tranchées est au-dessous de l'ombilic, elles sont lentes, modérées, et réciproquement (Aph. 1v, 20; Pronostic, 11, t. II, p. 139).

4. Les évacuations, là où elles tendent, saus écume, avec coction, sans coction, froides, fétides, sèches, humides. Dans une fièvre non ardente, la soif, qui n'existait pas d'abord, et qui n'a été produite ni par la chaleur ni par toute autre cause, l'urine, l'humidité des narines. Projection des malades dans le lit, la sécheresse et la rénitence du corps, la respiration trouble (1 Prorrh., 39) (Voy. note 10), l'hypochondre, les extrémités, les yeux altérés, les changements de conleur, les battements, les refroidissements, les palpitations, l'endurcissement de la peau, des ligaments, des articulations; la voix, la pensée, la position prise volontairement, les cheveux, les ongles, la facilité ou la difficulté à supporter les

et qu'il dédaigne de rapporter. Il blâme aussi Asclépiade et Dioclès de Caryste, qui avaient attaché à ce mot le sens d'une affection mentale. D'après lui, ξρριψις désigne le décubitus dans lequel le malade ressemble à un corps privé de vie. — 10 θαλερὸν Α (Η, in marg. γέγρ. θολερὸν). — θολερὸν, expression inintelligible d'après Galien; il ne comprend pas davantage θαλερὸν, que Sabinus proposait. — 11 χρωτὸς Α. — μεταβολήν Gal. — σρυγμὸς, ψύξεις, παλμούς, σκληρυσμὸν Gal. — σρυγμὸς G. — ψύξιες Α. — ψύξιες vulg. — παλμοί om. Α. — 12 ἢν Α. — 13 σημεῖα Α. — ωτὸς διαχ. Α. — διαχ. ωτὸς vulg. — ἢ ὰλλοῖος χυμὸς Α. — 14 πάντα Gal. — βλέποντα, emend. al. manu, Α. — 15 δρᾶ Α. — τοῖσιν om. G. — πύθεσθαι (sic) Α. — πείθεσθαι vulg. — πείθεσθαι μὴ πρ. Ε. — Les traducteurs mettent obedire, obsequi, c'est πυθέσθαι qu'il faut; Galien dit: « Si le malade a quelque désir d'entendre et de savoir tout ce qui se passe .....»

καὶ ἐν τοῖσιν ὕπνοισιν οἶα ἐν ποιέχ, ἢν ἀκούη όξὺ, καὶ πυθέσθαι προθυμέηται, ἐν τῷ λογισμῷ ¹ μέζω καὶ ἰσγυρότερα τὰ πλείω, ἐπίκαιρα, σώζοντα μὴ ἐπίκαιρα, τῶν ἔτέρων ἢν αἰσθάνωνται πάση αἰσθήσει πάντων, καὶ² φέρωσιν, όκοῖον όδμὰς, λόγους, ἱμάτια, σχήματα. Τοιαῦτα εὐφόρως, ἄπερ καὶ αὐτόματα ἐπιφαινόμενα ὡφελέει, ¾ καὶ ὁκότε κρίσιν τὰ τοιαῦτα ἐμποιέει, ¾ καὶ τοσαῦτα, καὶ τοιαῦτα, οῖον φῦσαι, οὖρον, οῖον ¾ καὶ δκόσον καὶ όκότε · ⑥ όκόσα δ' ἐναντία, ἀποτρέπειν, μάχεσθαι αὐτοῖσιν. ¹ Τὰ ἐγγὺς καὶ τὰ κοινὰ τοῖσι παθήμασι πρῶτα καὶ μάλιστα κακοῦται.

5. Κατάστασιν δὲ <sup>8</sup> τῆς νούσου ἐχ τῶν πρώτων ἀρχομένων ὅ τι ἐν ἐχκρίνηται, ἐχ τῶν οὔρων <sup>9</sup> ὁχοῖα ἂν ἔη, καὶ <sup>10</sup> οῖη τις σύμπτωσις, χροιῆς <sup>11</sup> ἀπάλλαξις, πνεύματος μινύθησις, καὶ τἄλλα μετὰ τούτων ἐπιθεωρέειν. <sup>12</sup> Τὸ μὲν, εἰ ὅμοια τὰ ἀπιόντα, ὁεῖ εἰδέναι, ὁιέξοδοι, <sup>18</sup> οὖρα, καθ' ὑστέρας, πτύαλα, κατὰ ῥῖνας, ὅμματα, ἱδρὼς, ἐχ ψυμάτων, <sup>16</sup> ἡ τρωμάτων, <sup>15</sup> ἡ ἔξανθημάτων, <sup>16</sup> ὁχόσα αὐτόματα, ὁχόσα τέχνησιν, ὅτι ὅμοια ἀλλήλοισι πάντα τὰ κρίνοντα, <sup>17</sup> καὶ τὰ ἀφελέοντα, καὶ τὰ βλάπτοντα, καὶ τὰ <sup>18</sup> ἀπολύοντα, <sup>19</sup> ὡς τὰ μὲν περιφεύγων ἀποτρέπη, τὰ δὲ προσκαλέων καὶ ἄγη καὶ δέχηται. Καὶ τἄλλα δὲ <sup>20</sup> οὕτω, δέρματος, ἀκρέων, ὑποχονδρίων, ἄρθρων,

<sup>&#</sup>x27; Μέζω ( μείζω Α, Gal. ) (καὶ Α ) ισχυρότερα (ισχυρώτερα Α) τὰ πλείω, ἐπίκαιρα τὰ σώζοντα τῶν έτέρων. - J'ai refait cette phrase d'après le commentaire de Galien, qui dit : τὰ πλείω καλ λσχυρότερα κατά καιρὸν συμβαίνοντά έστι πρός σωτηρίαν' εὶ δὲ τὰ μείζω καὶ πλείω μή ἐπίκαιρα εἴη, πρὸς βλάδην αναφέρονται. — 2 φέρουσιν EGHIJ, Ald., Gal. - οΐον Α. - όχοίων Gal. –  $i\mu$ átia A. –  $i\mu$ ata vulg. –  $i\mu$ ata vulg. –  $i\mu$ ata velg. –  $i\mu$ ata  $i\mu$ ata  $i\mu$ a velg. –  $i\mu$ ata ve τ. om. A. - φύσαι A, Kühn. - φύσαι vulg. - ούρων J. - οίον ούρον pro ούρον οἴον Lind. — \*καὶ om. A. - ἔσον Α. - πότε Α. — \* όπ. δ' ἐναντία Α. - δὲ τάναντία vulg. - [†] μάχ. Lind. — Galien cite ainsi cette phrase: τά τε έγγὸς καὶ τὰ κοινά καὶ πρώτα μάλιστα κακούται (De usu part. x1, 3), et συνεγγύς καὶ τὰ κοινὰ καὶ μάλιστα κακούντα (Comm.in libr. De artic. III, text. 10 ). — \* τῆς νούτου Α. – τ. ν. om. vulg. — \* όπ. ἀν ἢ Α. — \* οῖα Gal. — 11 επάλλ. ΕΠ. - εξάλλ. Α. - μείωσις Α. - επιθεωρέειν Α. - τὰ διαιτήματα pro ἐπιθ. vulg. — 19 τὰ μὴ δμοια ᾶ δεῖ εἰδέναι pro τὸ ..... εἰδέναι A. — 15 ούρων A. — 14 ή A. – έκ pro ή vulg. – τρωμ. A. – τραυμ. vulg. — 15 η Λ. – η om. vulg. — 10 δσα (bis) Λ. — 17 Galien commence une phrase nouvelle à και τὰ ῶρελ.; mais il ajoute que beaucoup lient ce membre à ce qui précède ; arrangement qui me paraît bien préférable. — 18 ἀπολύοντα Gal. - ἀπολλύοντα vulg. - ἀπολλύντα A. - Galien a lu ἀπολύοντα, car il rend ce mot par δοα απολύει τον Ερρωστον από του νοσήματος; il ne signale

évacuations qui doivent se faire. Voici encore des signes : les odeurs de la peau, de la bouche, des oreilles, des selles, des gaz, de l'urine, des plaies, de la sueur, des crachats, des narines; le goût salé de la peau, des crachats, du mueus nasal, des larmes, et d'autres humeurs. Ce qui sert ressemble complétement à ce qui nuit. Ce que le malade voit dans les songes, ce qu'il fait dans le sommeil; si l'ouïe est finc, s'il s'informe avec intérêt; dans le calcul des signes, les plus nombreux, les plus forts et les plus considérables, arrivant à temps, annoncent le salut; arrivant hors du temps, sont de nature opposée; examiner s'il conserve tous ses sens, s'il supporte tout, par exemple les odeurs, les discours, les couvertures, les positions. Il y a bonne tolérance, quand les symptômes survenant spontanément soulagent, et quand ils font crise, et quand ils sont suffisants en qualité et en quantité, comme les gaz, les urines; examiner la qualité, la quantité et le jour. Tout ce qui est contraire, il faut le combattre et le détourner. Les parties confinant et communes aux lieux affectés sont lésées les premières et le plus (Des articul. 53, t. IV, p. 237).

5. Examinez la constitution de la maladie d'après les premières excrétions; examinez comment sont les urines, quel est l'affaissement du corps, le changement de couleur, la diminution de la respiration, et tout le reste successivement. Il faut savoir si les évacuations sont semblables [à ce qu'elles sont dans l'état de santé]: les déjections, l'urine, les menstrues, les crachats, les mucosités nasales, la vue, la sueur, les matières fournies par les abcès, par les blessures, par les éruptions; ce que produit le bénéfice de la nature ou celui de l'art. Car tout est semblable: les choses qui sont critiques, celles qui nuisent,

nême aucune variante. Cependant je suis porté à croire que la vraie eçon est ἀπολλύντα; du moins le balancement de la phrase est meilleur: ρίνοντα et ἀφολλύντα. — <sup>19</sup> δαα μέν περιεύγει ἀποτρέπει Α. – ἀπορεύγων L. – προσαλέπται Α, Ald. – προσαλήπαι ε. G. – προσαλέπται F. – προκαλήπαι ΙΚ. – προκαλέπται Η. – ἄγει (Η, ex mend. al. manu) J. – δέχεται ΑΗ. — <sup>20</sup> ούτως Gal. – στόματος, δμμαος Α.

όμματος, στόματος, σχημάτων, ὕτνων, οία κρίνει, ¹ καὶ ὅτε τὰ τοιαῦτα δεῖ μηχανάασθαι. ² Καὶ ἔτι ὅσαι τοιαῦται ἀποστάσιες γίνονται, οἶαι ἀφελέουσι, βρώμασι, πόμασιν, δὸμῆσιν, ὁράμασιν, ³ ἀκούσμασιν, ἐννοήμασιν, ἀρόδοισιν, ⁴ θάλψει, ψύξει, ⁵ ὑγροῖσι, ξηροῖσιν, ὑγρῆναι, ξηρῆναι, Χρίσμασιν, ἐγχρίσμασιν, 6 ἐπιπλάστοισιν, ἐμπλάστοισιν, ἐπιπάστοισιν, 8 ἔπιδέτοισιν, ἐπιθέτοισι, σχήματα, ἀνάτριψις, ο ἔησις, πόνος, ἀργίη, ὕπνος, ἀγρυπνίη, πνεύμασιν ἀνωθεν, κάτωθεν, κοινοῖσιν, ἰδίοισι, τεχνητοῖσιν, ἐν τοῖσι παροξύσμοισι μήτε ἐοῦσι, μήτε μέλλουσι, ¹0 μήτ' ἐν ποδῶν ψύξει, ἀλλ' ἐν καταβρόπω τῆ νούσω.

6. Τοῖσιν ἐν τῆσι περιόδοισι παροξυσμοῖσι τὰ προσάρματα μὴ διδόναι <sup>11</sup> μηδὲ ἀναγκάζειν, ἀλλ' ἀφαιρέειν τῶν προσθεσίων πρὸ τῶν κρισίων. Τὰ κρινόμενα <sup>12</sup> καὶ τὰ κεκριμένα ἀπαρτὶ μὴ κινέειν, <sup>13</sup> μήτε νεωτεροποιέειν μήτε <sup>14</sup> φαρμακείησι, μήτε ἄλλοισιν ἐρεθισμοῖσιν, ἀλλ' ἐἄν. <sup>15</sup> Τὰ κρίνοντα ἐπὶ τὸ βέλτιον μὴ αὐτίκα ἐπιφαίνεσθαι. Πέπονα φαρμακεύειν καὶ <sup>16</sup> κινέειν, μὴ ὡμὰ, <sup>17</sup> μηδὲ ἐν ἀρχῆσιν, εἰ μὴ ὀργᾶ· τὰ δὲ πολλὰ οὐκ ὀργᾶ. "Α δεῖ ἄγειν, <sup>18</sup> ὅπη ἐν μάλιστα ῥέπη διὰ τῶν ζυμφερόντων χωρίων, ταὐτη ἄγειν. Τὰ χωρέοντα μὴ τῷ πλήθει τεκμαίρεσθαι, ἀλλ' <sup>19</sup> ὡς ἐν χωρέη οἶα δεῖ, καὶ φέρη εὐφόρως <sup>.</sup> ὅκου δὲ δεῖ, <sup>20</sup> γυιῶσαι, ἢ λειποθυμῆσαι, <sup>21</sup> ἔως ἀν τοῦτο ποιηθῆ, οὕνεκα

\* Καὶ ότε καὶ τὰ τοιαύτα Α. - δεῖ Gal. - δεῖ om. vulg. - μηχανᾶσθαι ΑΗ. - \* καὶ ἔτι om. Α. - ὁπόσαι ἀπ. τοι. γίνωνται Α. - οῖα pro οῖαι Lind., Mack. - 3 ενν., ἀκούσμ. A. - Ante θ. addit ύγροῖσι (ύγρῆσι Gal.) vulg. - ύγρ. om. AH, Lind. - ψύχει J. - 5 ύγροῖσεν ΑΕΗ, Lind. - ύγρ. om. vulg. - ξηρότησιν Gal. - " έμπλ. έπιπλ. Α. - ἐπιπάστοισιν ἐμπλ. επιπλ. Η. - 7 επ. επ. επ. om. J. - επιπάστ. om. A. - 8 επιδέτοισιν Α. έπλ (έτι Κ΄) δε τοΐσιν vulg. - ἀνατρίψιες Λ. - 3 ἐάσις (sic) Α. - κοινοῖς ὶδίοις τεχνητοῖς  $A. - ^{10} μήτ'$  ἐν π.  $A. - μήτε π. vulg. - ^{11} μηδ' <math>A. - προσ$ θεσίων Α. - προσθέσεων ΕΠ. - προθεσίων vulg. - πρό τ. κρ. om. Α. - κρίσεων Η, Lind. — 12 και τὰ κ. om. Α. - ἀπαρτί Gal. - ἀπάρτι Α. - ἀρτίως vulg. - Hippocrate, dit Galien, nomme ici ἀπαρτί ce qu'il a nommé ἀρτίως dans l'aphorisme parallèle.—15 μ. νεωτ. ponit ante άλλ' A.—14 φαρμαπείησι ΑΕ. - φαρμακίησι III, Gal. - φαρμακίσισι vulg. - άλλοισιν ΑΙΙ, Lind. - άλλοις vulg. - 45 τά ..... ἐπιραίνεσθαι Gal., Mack.; om. vulg. -Cette phrase est longuement commentée par Galien; elle doit être rendue! an texte, malgré le silence de tous nos mss. — 10 καὶ μὰ κ. ώμὰ Α. —  $^{17}$  μηδ' ΑΗ. –  $^{2}$ ην ΑΗ. –  $^{2}$ α πολλά δὲ Ε. – οῦ γε δργ $^{2}$  Gal. – δργ $^{2}$ ν, δρέγεσθαι, ἐπιθυμεῖν πρὸς συνουσίαν• ἐργὰς τοὺς τρόπους ἐκάλουν οἱ ἀρχαῖοι, ὡς καί• Αλκμάν φησι εν μεν ανθρώπω δργαί κεκριμέναι μυρίαι in marg. Ε.- Voy. Alcmanis Fragmenta ed. Welcker, fr. exxvi, p. 81. — 18 δποι Κ. - ρέπη

celles qui délivrent. Éviter les unes et les éloigner; provoquer les autres, les amener et les recevoir. Le reste de même, la peau, les extrémités, les hypochondres, les articulations, les yeux, la bouche, les postures, le sommeil, ce qui annonce la crise, et quand il faut la provogner. Parmi ces dépôts, ceux qui sont utiles, les favoriser par les aliments, les boissons, les odeurs, la vision, l'audition, les idées, par les évacuations, par l'échauffement, le refroidissement, par l'humectation, par la sécheresse; humecter, dessécher par les onctions, les illitions, les applications, les emplâtres, les poudres, les bandages, les épithèmes; les postures, les frictions, les remèdes, la fatigue, le repos, le sommeil, l'insomnie, les gaz qui se portent en haut, en has; soit par des effets communs, soit par des effets particuliers, soit par l'action de l'art. Les dépôts ne sont utiles ni quand l'accès est présent, ni quand il va venir, ni quand les pieds sont froids, mais ils le sont dans le déclin de la maladie.

6. Dans les redoublements périodiques, ne pas accorder d'aliments, ne pas forcer d'en prendre, mais en diminuer la quantité avant les crises (Aph. 1, 19). Ne pas mettre en mouvement ce qui se juge et ce qui est complétement jugé, et n'innover ni par des évacuants, ni par d'autres excitations, mais laisser les choses en l'état (Aph. 1, 20). Les signes critiques en micux ne doivent pas apparaître de bonne heure (Ép. 11, 1, 6; p. 77). Purger et mettre en mouvement les humeurs en état de coction, mais non en état de crudité, non plus que dans les commencements, à moins qu'il n'y ait or-

διὰ AL, Gal., Mack. –  $\hat{\rho}$ . διὰ om. vulg. –  $\hat{\mu}$ άλιστα  $\hat{\rho}$ έπη ταύτη ἄγειν διὰ τῶν ξ. χ. Lind. —  $^{19}$  ως E, Lind. –  $^{26}$ ως vulg. –  $\hat{\rho}$ έρει Α. – δπου Α. —  $^{20}$  γνῶσαι vulg., faute de Frob., répétée dans vulg. et dans Kühn. – γνειῶσαι Α. – γνῶσαι (Ε, gl. βλάψαι) Gl. —  $^{21}$ ξως ὰν τοῦτο ποιήσης (ποιηθή Α), ἐπ' ἄλλα ρέψαι ἢ (ἢ τι άλλα τότε δὲ ἐπ' άλλα τρέψεται pro ἐπ' ἄ.  $\hat{\rho}$ . ἢ Α) ξηρήναι, ἢ ὑγρῆγαι (ἢ ὑγρ. om. A), ἢ ἀντισπάσαι (ἀντισπᾶσαι Il, Ald., Frob.), οῦνεκα (οῦ ἔνεκα Η; ἔως οῦ εῖνεκα Α) τοῦτο (τ. om. A) ποιέεται, ἢν vulg. – Dans cette phrase οῦνεκα ποιέεται a été transposé par une erreur de copiste, comme le prouvent et le sens et le commentaire de Galien, qui dit ἔως ἀν τοῦτο γένηται, ὅπερ ἐθέλεις. Du reste, je me suis guidé sur A rectifié.

ποιέεται' εἴ τι ἄλλο τότε δεῖ, ἐπ' ἄλλο ρέψαι, ἢ ξηρῆγαι, ἢ ὑγρῆγαι, ἢ ἀντισπάσαι, ἢν ἐξαρκέη ὁ νοσέων· τούτοισι τεκμαίρεσθαι' τὰ μὲν ἢ ἀντισπάσαι, ἢν ἐξαρκέη ὁ νοσέων· τούτοισι τεκμαίρεσθαι' τὰ μὲν ξηρὰ, θερμὰ ἔσται, τὰ δὲ ὑγρὰ, ¹ψυχρά· διαχωρητικὰ δὲ ²τὰναντία, ὡς ἐπὶ τὸ πολὸ δὲ ταῦτα. Ἐν τῆσι περισσῆσιν ἄνω, ³ ἢν καὶ αί περίοδοι καὶ ἡ κατάστασις τοιαύτη ἔη τῶν παροξυσμῶν· γίνεται δὲ τὰ πλείστα 'ἐν τῆσιν ἀρτίησι κάτω· οὕτω γὰρ καὶ αὐτόματα ὑφελέει, ἢν δαί περίοδοι τοὺς παροξυσμοὺς ἐν τῆσιν ἀρτίησι ποιέωνται ἐν δὲ τοῖσι μὴ τοιούτοισιν, ἐν μὲν ¾ ἀρτίησιν ἄνω, ἐν δὲ περισσῆσι κάτω· δλίγαι δὲ τοιαῦται, αἱ δὲ τοιαῦται δυσκριτώτεραι καταστάσιες. 'Ατὰρ καὶ τὰ πρόσω χρόνου 8 προήκοντα ἀνάγκη οὕτως, οἷον τρισκαιδεκαταία, τεσσαρεσκαιδεκαταία, τρισκαιδεκάτη μὲν 9 κάτω, τεσσαρεσκαιδεκαταία, τρισκαιδεκάτη μὲν 9 κάτω, τεσσαρεσκαιδεκάτη δὲ ¹θ ἄνω (πρὸς γὰρ τὸ κρίσιμον οὕτω ξυμφέρει), καὶ ¹¹ δκόσα εἰκοσταῖα, πλὴν ¹² ὁκόσα κάτω. Πολλὰ δὲ δεῖ καθαίρειν, ταῦτα δὲ μὴ ἐγγὺς οὕτω κρίσιος, ἀλλὰ προσωτέρω· δεῖ δὲ δλιγάκις ἐν ὀξέσι πολλὰ ἄγειν.

7.4 Τοῖσι κοπώδεσι τὸ σύμπαν, ἐν τοῖσι  $^{15}$  πυρετοῖσιν ἐς ἄρθρα καὶ παρὰ γνάθους μάλιστα ἀποστάσιες γίνονται, ἐγγύς  $^{16}$  τι τῶν πόνων ἑκάστου, ἔπὶ τὸ ἀνω μᾶλλον καὶ τὸ  $^{17}$  σύμπαν $^{\circ}$  ἢν ἀργὸς ἡ νοῦσος

4 Post ψ. andit έσται Α. - 2 τὰ ἐν. ΑΗ. - ως ἐπιτοπολύ (ἐπὶ τὸ πολύ Η) ταῦτα τῆσι π. vulg. - ἐπὶ (sine ὡς) πολύ δὲ ταῦτα ἐν τῆσι π. Α. - Le commentaire de Galien justifie cette ponctuation.—3 ην Gal. - περιοδικαί ναταστάσιες τοιαύται έως pro περίοδοι ..... ές A.- èx pro ές Ald., Gal.-4 èv A. - ἐν om. vulg. - ώγελέειν A. - \* Ante αί addit μη vulg. - μη om. A. ποιέονται Gal. - 6 τοῖσι om. Κ. - τοῖσι μὴ τ. Α. - μὴ om. vulg. -7 ἀρτίσισεν Ald. - δε τζοί π. vulg. - τζοι om. Α. - δλίγαι δε τ. om. Α. καὶ δυσκρ. vulg. - καὶ om. Codd., Mack. - \* προστάκοντα AG. - ώς pro οίου Gal. - τρισκαιδεκαταίαι, τεσσαρεσκαιδεκαταίαι AK. - τεσσαρεσκαιδεκαταΐα om. J. —  $^{9}$  ἄνω A. —  $^{10}$  κάτω A. — κρήσιμον A. —  $^{11}$  ὅσα εἰκοστεῖα καὶ τεσσαρακοστεΐα (sic)  $\Lambda$ . — 12 δσα  $\Lambda$ . – δ $\dot{\epsilon}$  om. Codd., Ald. — 13 μ $\dot{\eta}$   $\Lambda$ . – ο $\dot{\nu}$ Mack. - μή om. vulg. - ούπω έγγὺς τῆς κρ. Gal. - έγγὺς οὐ τῆς κρ. Lind. έν A. - έν om. vulg. - 14 τοζοι δέ A, Gal., Lind. - κοπιώθεσι A, Ald., Gal. - Galien rapporte expressément τοῖσι κοπώθεσι à ἄγειν: « Il faut, dit-il, purger abondamment dans les lassitudes.» Malgré cette décision formelle, je n'hésite pas à changer la ponctuation de vulg., qui, conformément au dire de Galien, ne met le point qu'après σύμπαν. Je mets le point après άγειν, me conformant à l'Aph. IV, 31, τοῖσι κοπιώδεσιν, εν τοῖσι πυρετοῖσιν ες άρθρα καὶ παρὰ τὰς γνάθους κτλ. Il est étonnant que Galien n'ait pas fait ce rapprochement, qui est décisif. Remarquons en outre, que dans ce paragraphe, il est question des lassitudes et de leur influence sur le siége des dépôts. -- 15 πυρετώδεσι Α. - (καὶ Α) èς Η, Lind. - εἰς vulg. - μάλιστα

gasme; en général, il n'y a pas orgasme (Aph. 1, 22). Les humeurs qu'il faut évacuer, les évacuer du côté où elles tendent le plus, par les voies convenables (Aph. 1, 21). Juger les évacuations, non par la quantité, mais suivant qu'elles sortent telles qu'il convient et qu'on les supporte bien; et, s'il le faut, affaiblir ou causer la syncope (Aph. 1, 23), jusqu'à ce que vous ayez obtenu le résultat que vous voulez atteindre; et, si alors il faut encore quelque chose, se tourner d'un autre côté, dessécher, humecter, opérer la révulsion jusqu'au point où le malade y suffira; on en jugera aux signes suivants: ce qui est sec deviendra chaud, ce qui est humide deviendra froid; les purgatifs produisent un effet contraire; c'est là ce qui arrive généralement. Dans les jours impairs, les évacuations se font par le haut, si les périodes et la disposition de la maladie amenent aux jours impairs les redoublements. Dans les jours pairs c'est en général par le bas; et de cette façon il y a soulagement, même quand le mouvement est spontané, si les périodes amènent les redoublements aux jours pairs. Mais, dans un ordre inverse, les évacuations se font par le haut aux jours pairs, par le bas aux jours impairs. Toutefois cela est rare; et cette constitution est d'une solution plus difficile. Les maladies qui se prolongent sont soumises à la même règle, par exemple, celles qui vont au treizième et au quatorzième jour ; le treizième par le bas, le quatorzième par le haut, circonstance avantageuse pour la crise; de même au vingtième jour, excepté quand les évacuations se portent vers le bas. Il faut souvent évacuer, et cela, non pas près de la crise, mais loin; ra-, rement dans les maladies aiguës il importe de provoquer de grandes évacuations (Aph. 1, 24).

7. En général, quand il y a seutiment de brisure dans les fièvres, les dépôts se font surtout aux articulations et vers les mâchoires (Aph. 1v., 31; Ép. vi, 7, 7), près des lieux affectés

άπ. γ. om. A. —  $^{46}$  τε Lind. –  $\mathring{\eta}$  ἔκαστον pro έκ. A. – τὰ A. —  $^{17}$  Post σύμπαν habet denuo ἐν τοῖσιν πυρετοῖσι καὶ ἐς ἄρθρα καὶ παρὰ γνάθους A. –  $\mathring{\eta}$ ν δὲ tal. – ἀργὸς mut. al. manu in ἀνάρροπος A. – νόσος Gal.

<sup>1</sup>ἔη καὶ κατάρροπος, κάτω <sup>8</sup>καὶ αἱ ἀποστάσιες μάλιστα δὲ πόδες θερωὶ κάτω σημαίνουσι, ψυχροὶ δὲ ἄνω. Οἶσι <sup>3</sup> δὲ ἀνισταμένοισιν ἐκ τῶν νούσων, αὐτίκα <sup>4</sup> δὲ χερσὶν ἢ ποσὶ πονήσασιν, ἐν τούτοισιν ἀφίστανται ἀπάρ καὶ ἢν <sup>5</sup> τι προπεπονηκὸς ἔη, πρὶν ἢ νοσέειν, ἐς ταῦτα ἀποστηρίζεται, οἶον καὶ τοῖσιν ἐν Περίνθῳ βηχώδεσι καὶ κυναγχικοῖσιν ποιέουσι γὰρ <sup>6</sup>καὶ αἱ βῆχες ἀποστάσιας, ὅσπερ οἱ πυρετοί <sup>7</sup>ταῦτα κατὰ τὸν αὐτὸν λόγον <sup>8</sup>συμβαίνει ἢ ἀπὸ χυμῶν, ἢ σώματος <sup>9</sup>συντήξιος καὶ ψυχῆς.

- 8. Τους μεν οὖν 10 χυμους εἰδέναι, εν ἦσιν ὥρησιν ἀνθέουσι, καὶ οἶα εν ἐκάστη 11 νουσήματα ποιέουσι, καὶ οἶα ἐν ἑκάστη 12 νουσήματα παθήματα. Τὸ δὲ σῷμα τὸ κλλο, ἐς ὅ τι μκλιστα νόσημα ή φύσις 13 ῥέπει · οἶόν τι σπλὴν οἰδέων ποιέει, τούτων τι καὶ ἡ φύσις · σχεδόν τι καὶ χρώματα 14 κακίω, καὶ σώματα σειρέει, καὶ εἴ τι ἀλλο, ταῦτα διαγεγυμνκοθαι.
- 9.  $^{15}$  Ψυχῆς, ἀχρασίη ποτῶν καὶ  $^{16}$  βρωμάτων, ὕπνου, ἐγρηγόρσιος, ἢ οἰ ἔρωτάς τινας, οἶον κύδων, ἢ οἰὰ τέχνας ἢ οἰ ἀνάγκας καρτερίη πόνων, καὶ  $^{17}$  ὧντινων τεταγμένη ἢ ἄτακτος αἱ μεταδολαὶ ἐξ οἴων  $^{18}$  ἐς οἶα. Ἐκ τῶν ἢθέων,  $^{19}$  φιλοπονίη ψυχῆς, ἢ  $^{20}$  ζητέων, ἢ μελετέων, ἢ δρέων, ἢ λέγων, ἢ εἴ τι ἄλλο, οἷον λῦπαι, ὸυσοργησίαι, ἐπιθυ-

<sup>4</sup> Εἔη Gal.- ἢ καὶ κατ. ἢ (sic) A.— <sup>2</sup> καὶ om. Lind.-αῖ ΛΕΠΚ, Gal., Lind. - at om. vulg. — 3 δ' A. - ανισταμένοις A. - 4 δέ A, Ald., Gal. - δη vulg. έν γ. vulg. - έν om. Α. - πονέουσί (πονέσωσί Η; πονέωσί Ε) τι vulg. - πονήσασιν sine τι Α. - τουτέρισιν Gal. - τούτρις Α. - αφίσταται ΑΕ ( II, ν supra στα al. manu). — " τενα Α. – προπεπονηκώς Α. – πεπονηκός Vulg. – είη Gal. ή pro ἔη Α.-ή om. ΑΕ. - ἐνταῦθα pro ἐς ταῦτα L, Mack. — ° καὶ ΑΗ. - καὶ om. vulg. - τὰς ἀποστ. vulg. - τὰς om. A. - τοιαύτας vulg. - ταῦτα A. -Dans vulg. τοιαύτας se rapporte à ἀποστάσιας, dans A ταῦτα à ce qui suit. — 8 συμβ. om. A. – σημαίνει, al. manu supra lin. συμβαίνει II. – σώματος ἀπὸ χυμών pro ή ἀπό χ. ή σ. EFGIJK. - ° συνπήξιος, emend. al. manu A. -10 χειμούς Ald. - εν ήσεν, mutat. al. manu in ήν είσεν, sinc ώρχτεν ανθ. και Α. - ἐκάστη Η. - ἐκάστησι ΕΗΙΙΚ. - ἐκάστοισι vulg. -- 11 νουσ. Ald., Lind. -- νοσ. vulg. - ποιέ. om. A. - 12 σώματι pro ν. A. - 13 τρέπει Α. - οιδέων Α. - ένοιδέων vulg. - ένοιπέων ΕΕGHIJK. - ποιέοι Α. - τούτων τικαί ή om. Α. - 14 κακοήθη Α. - κακέω (sic) Ε. - σώματα om. Α. - σειρεεί (sic) Gal. - σειρεοί vulg. συρεοί L. – σειριά K'. – σιναροί A. – άγυμναστίη pro διαγ. A. – 18 οίον ψυχής K' .- 16 βροτών A. - ή κύθους pro οΐον κ. A. - 17 ων ..... οΐων om. A. - 18 èς A, Lind. - eis vulg. - "D'après Galien, il s'agit ici de connaître le moral pour apprécier l'état pathologique; d'après Glaucias, la remarque n'est pas médicale et signifie seulement que d'après les mœurs on peut juger si un individu est laborieux ou paresseux. - 20 ζητών Α. - ζητησίων EFGHIJK.

dans chaque cas, mais, en somme, vers les parties supérieures de préférence; si la maladie est lente et tend vers les parties inférieures, les dépôts se feront en bas; le chaud des pieds annonce une évacuation par le bas, le froid par le haut. Chez ceux qui, relevant de maladie, fatiguent aussitôt des bras ou des pieds, c'est là que les dépôts s'opèrent (Aph. 1v, 32; Èp. v1, 1, 9; Èp. 1v, 48); de plus, si avant la maladie quelque partie a fatigué, c'est là que le dépôt se fixe (Aph. 1v, 33; Ép. 1v, 27 et 50; Èp. v1, 1, 9; Èp. v1, 3, 8; Èp. v1, 7, 7), ainsi qu'il arriva à ceux qui dans Périnthe furent affectés de toux et d'angine (Èp. v1, 7, 1, p. 333); car les toux font des dépôts comme les sièvres (Èp. v1, 7, 7). Il en arrive autant de la même façon ou par les hunieurs ou par l'exténuation du corps ou par les affections de l'âme.

- 8. Savoir dans quelles saisons les humeurs font efflorescence, quelles maladies elles produisent dans chaque saison, et quels accidents elles causent dans chaque maladie. Quant au reste du corps, vers quelle maladie la constitution individuelle tend le plus; ce que fait le gonslement de la rate, la constitution individuelle le produit jusqu'à un certain point; la coloration est peut-ètre mème plus mauvaise, le corps est desséché; et autres cas analogues; s'y exercer.
- 9. De l'esprit : déréglements quant à la boisson, aux aliments, le sommeil, la veille, certaines passions, pour le jeu de dés par exemple, les labeurs soutenus soit dans l'exercice de professions, soit par nécessité, et, dans ces labeurs, la régularité ou l'irrégularité; les changements, de quelles choses en quelles choses. Quant au moral, la disposition laborieuse de l'esprit, l'individu cherchant, s'occupant, regardant, parlant,

<sup>-</sup> ζητήσεων L. - Glaucias, ne pouvant entendre cette phrase, avait ajouté une négation, μὴ ζητέων, μὴ μελετέων, etc.; Zeuxis lui en avait fait le reproche; et ces deux ténioignages, comme le remarque Galien, prouvent qu'il n'y a rien à changer au texte. Glaucias avait aussi ajouté une négation dans un passage embarrassant; voy. Ép. vi, 2, 22. - μελετών Α. - ἢ δοέων om. Α. - οδον om. Α. - λῦπαι Κūhn. - λύπαι vulg. - δυσοργίαι, mutatum al. manu in δυσοργησίαι Η. - ἢ δυσοργιστίαι ἢ ἐπιθ. Α.

μίαι. 1 τὰ ἀπὸ συγχυρίης λυπήματα γνώμης, ἢ ² διὰ τῶν ὀμμάτων, ἢ ³ διὰ τῆς ἀχοῆς · ¹ οἶα τὰ σώματα, μύλης μὲν τριφθείσης πρὸς ἑωυτὴν, ὀδοντες ἡμώδησαν, παρά τε χοῖλον παριόντι σχέλεα τρέμει, ὅταν ὅτε τῆσι χερσί τις, ὧν μὴ δεῖται, αἴρη, αὖται τρέμουσιν, ὅρις ἐξαίφνης ὀφθεὶς χλωρότητα ἐποίησεν. Οἱ φόδοι, ⁶ αἰσχύνη, λύπη, ἡδονὴ, ὀργὴ, τάλλα τοιαῦτα, οὕτως ὑπαχούει ἐχάστῳ τὸ προσῆχον τοῦ σώματος τῆ πρήξει, ἐν τούτοισιν ἱδρῶτες, χαρδίης παλμὸς, πχαὶ τὰ τοιαῦτα τῶν δυναμίων.

- 10. Τὰ 8 ἔζωθεν ἀφελέοντα ἢ βλάπτοντα, ἄλειψις, κατάχυσις, κατάχρισις, κατάπλασις, ἐπίδεσις ἐρίων καὶ τῶν τοιούτων, καὶ τὰ 9 ἔνδοθεν ὑπακούει τούτων ὁμοίως ὅσπερ τὰ ἔζω τῶν ἔσω προσφερομένων ἀτὰρ καὶ 10 τάὸε, ἐν ἐρίοισι κοίτη πινώδεσι, καὶ τὸ παρὰ
  11 βασιλεῖ λεγόμενον κύμινον, ὁρῶσιν, 12 ὀσφραινομένοισιν ὅσα κεφαλῆς ἀγωγὰ, ταρακτικὰ, λόγοι, φωνὴ, καὶ τὰ τοιαῦτα μαζοὶ, γονὴ,
  ὑστέρη, 13 σημήῖα ταῦτ ἐν τῆσιν ἡλικίησι, καὶ ἐν τοῖσι πνιγμοῖσι,
  καὶ βηξὶ, τὰ πρὸς ὄρχιν.
- 11.  $^{\circ}\Omega$ σπερ τοῖσι  $^{15}$  δένδρεσιν ή γῆ, οὕτω τοῖσι ζώοισιν ή γαστήρ· καὶ τρέφει, καὶ θερμαίνει, καὶ ψύχει,  $^{15}$  ψύχει μὲν κενουμένη,  $^{16}$  θερμαίνει δὲ πληρουμένη · ὅσπερ γῆ κοπρευομένη χειμῶνος θερμὴ, οὕτω

 $^4$  H τὰ  $\Lambda$ . – λυπηματώδεα  $\Lambda$ . – ἢ γνώμης  $\Lambda$ . –  $^2$  ἢ τὰ διὰ  $\Lambda$ . –  $^3$  διὰ τῆς om. A. - 4 Ante οία addit καὶ τὰ διὰ τῆς γνώμης Α. - οίον Ε. - εὶ δδόντες K.- χρημνόν pro κοτλον Gal. in cit., in Ep. 111, Comm. 1, text. 4, t. 17, p. 520. - 5 τε Λ. - δε vulg. - τις Α. - τις om. vulg. - μη Λ. - μη om. vulg. - αίρη Α. αζρει Κ΄. - άραι vulg. - άραι Gal., Lind., Mack. - ώφθελς Α. - χλωρότερον εποίησαν οι φόβοι pro χλ. εποίησεν. Οι φ. L. → 6 Ante αίσχ. addit οίον vulg. ( οῖς Gal.). - οῖον οπ. ΑΚ΄. - ἡδονή, λύπη Α. - τἄλλα (ἄλλα Α; τὰ ἄλλα cæteri Codd.) (τὰ Codd.) τοι. ὑπακούει (ἐνακούει Α), ἐκάστω δὲ (δὲ οπ. Α) τὸ πρ. τ. σ. τῆ πρήξει (πράξει Ε), ἐν τούτοισιν (τούτοις Λ) ὑπακούει (ὑπ. om. A) vulg. - J'ai suivi A, dont la leçon, ponctuée comme j'ai fait, me paraît préférable. — \* καὶ om. Λ (H, restit. al. manu). - δυνάμεων Ε, Gal. - δυνάμιων vulg. - δυναμένων ΑΚ. - Dans Α, των δυναμένων est rapporté à ce qui suit : τῶν δυναμένων τὰ ἔξωθεν κτλ. — 8 τὰ δ' Gal. η ωρ. A - άλιψις A. - Ce substantif et les quatre suivants ont été, dans A, mis au pluriel par une autre main, άλειψεις κτλ. - κατάχρισις κατάχυσις Α. - είρίων Α. - ο ένδον J. - έζωθεν, al. manu ένδοθεν Ε. - ύπακούση Α. τούτων όμοίως ώσπερ Λ. - των τοιούτων ου μόνον ώσπερ vulg. - έσω Λ. είσω vulg. — 10 τὰ τοιάθε Α. – εἰρίοισε Α. – κήτη Ε. – πεινώθεσι Α. — 14 πᾶσε pro β. A. - βασιλέος Mack. - 12 ώς δσορ. ΕΠ. - [3] δσορ. Lind., Mack. -Les anciens commentateurs, dit Galien, mettent un point après ἀγωγά.

et choses semblables, telles que les chagrins, les emportements, les désirs; tout ce qui contriste l'âme accidentellement, ou par la vue ou par l'ouïe; comment aussi se comporte le corps; une meule qui frotte agace les dents; les jambes manquent à celui qui marche sur le bord d'un précipice; les mains tremblent après qu'elles ont soulevé un fardeau trop lourd; l'aspect inattendu d'un serpent fait pâlir. Les craintes, la honte, la douleur, le plaisir, la colère, et autres; ainsi obéit à chacun de ces sentiments l'organe du corps qui y appartient; dans ces cas, sueurs, battements du cœur, et autres phénomènes dus à de telles influences.

- 10. Les applications extérieures qui nuisent ou servent, onetions, assurants, frictions, cataplasmes, déligation de lainages et autres semblables; l'intérieur en est affecté comme l'extérieur l'est par les choses administrées au dedans; de plus aussi un lit fait avec les toisons encore grasses, et le cumin appelé royal (cuminum cyminum L.), à la vue, à l'odorat; ce qui purge la tête est perturbateur; les discours, la voix, et autres choses semblables. Les mamelles, le sperme, la matrice domient des signes suivant les âges; dans les étoussements et les toux, fluxions vers les testicules (Ép. 11, 1, 7, p. 79; Ép. 11. 5, 9; Ép. 12, 61).
- 11. Ce que la terre est aux arbres, l'estomac l'est aux animaux; il nourrit, échausse, rassrachit; vide, il rassrachit; rempli, il échausse. Une terre sumée est chaude l'hiver; de même le ventre. Les arbres ont une écorce légère et sèche, en dedans un tissu serme; ils sont sains, incorruptibles, durables; de même parmi les animaux, les tortues et autres semblables. Dans les êtres vi-

et rapportent ταρακτικά à ce qui suit; mais ταρακτικά est plutôt la fin de la phrase, une autre commençant à λόγοι κτλ. – φωνή ponit post τά τοι.  $A. - ^{43}$  σημεῖα A. - ταὕτ' εν  $A. - τά τε εν vulg. - ^{14} δένδρεσιν AHJ. – δένδροισιν vulg. – οῦτως <math>A. - ζωδίοις <math>A. - ^{45}$  καὶ κενουμένη μεν ψύχει A. - μεν οπ. restit. al. manu  $H. - ^{16}$  πληρ. δὲ θερμ. AE (II, δὲ οπ. restit. al. manu). – κοπριωμένη χ. θερμαίνει, οῦτω καὶ ἡ γαστήρ θερμή γίνεται  $A. - ^{43}$  καὶ κατρευομένη [ἄσπερ δὲ ἡ γῆ] χ. θερμή, οῦτω κ. ἡ κ. Lind., Mack. – οῦτω καὶ οπ. (E, restit. al. manu) FGHIJK.

καὶ ἡ κοιλίη. <sup>1</sup> Δένδρεα φλοιὸν λεπτὸν ζηρὸν ἔχει, ἔσωθεν δὲ ζηρόσαρκα, ὑγιηρὰ, ἄσηπτα, χρόνια, καὶ ζώων, οἶον χελῶναι, καὶ ὅ τι τοιοῦτον. <sup>6</sup> Ηλικίησιν, ὥρησιν, <sup>2</sup> ἐνιαυτοῖσιν ὅμοια τὰ ζῶντα οὐ τρίσεται, χρωμένοισι μετρίως βελτίω. ὥσπερ ὑδρήϊον νέον <sup>3</sup> διαπηδὰ, παλαιούμενον στέγει, οὕτω καὶ ἡ γαστὴρ <sup>4</sup> θιίει τὴν τροφὴν, καὶ ὑποστάθμην ἴσχει ὥσπερ ἀγγεῖον.

- 12. Οἱ τρόποι τῶν νούσων, τὰ μὲν 5 συγγενικά ἐστιν εἰδέναι πυθόμενον, καὶ τὰ ἀπὸ τῆς χώρης (οἰκέονται γὰρ οἱ πολλοὶ, διὸ πλέονες ἴσασι), τὰ δὲ ἐκ τοῦ σώματος, καὶ ττῶν διαιτημάτων, καὶ καταστάσιος 8 τῆς νούσου, ἢ ἀπὸ 9 ὡρέων. Αἱ δὲ χῶραι πρὸς τὰς 10 ὡρας κακῶς κείμεναι τοιαῦτα τίκτουσι νουσήματα, όκοίη ἀν ἡ ὡρη, ταὐτη ὑμοίως, οἶον ἀνώμαλον θάλπος 11 ἢ ψῦχος τῆς αὐτῆς ἡμέρης, ὅταν τοιαῦτα ποιέη, φθινοπωρινὰ ἐν τῆ χώρη τὰ νουσήματα καὶ ἐν τῆσιν ἄλλησιν ὥρησι κατὰ λόγον. Τὰ 12 μὲν ἀπὸ ὀδμέων βορδορωδέων ἢ ἔλωδέων, 12 τὰ δὲ ἀπὸ ὑδάτων, λιθιῶντα, σπληνώδεα, 11 τὰ τοιαῦτα δ' ἀπὸ πνευμάτων χρηστῶν τε καὶ κακῶν.
- 13.  $^{6}\Omega$ ρης  $^{6}$ ς  $^{15}$ οἶαι έσονται αί νοῦσοι καὶ καταστάσιες, ἐκ τῶνδε  $^{16}$  ἢν αί ὧραι ώραίως, εὐτάκτως, εὐκρινέας νούσους ποιέουσιν αί

¹ Δένδρα Gal. - ἔνδοθεν μεν σκληρόσαρκα A. - Galien dit que ceci est une comparaison des membranes de l'estomac avec les enveloppes des végétaux. Rien ne l'indique dans notre texte; mais peut-être ce texte a-t-il quelque lacune, par exemple : ούτω καὶ ή κοιλίη omis après τοιούτον.— \* ἐνιαυτοῖς Α. – τὰ ζῶντα, οὐ τρίβεται τὰ ζῶντα χρ. Α. – βελτίω om. Α. – χρώμενα τοίσι βελτίοσιν P'. - δδριεῖον Α. - δδρίον vulg. - Τδρυον Gal. - Des traces de la forme ionienne me paraissent avoir été conservées par A. — 3 διαπεί· εὶ δὲ π. (sie) A. - δὲ σπέγει Galien. - 4 δίει EFGHIK, Ald. δέει J. - δετ Gal. - ίδιη A. - Ante τηχει addunt έχει FGIJK. - έχει L. - Cette comparaison, que Galien dit gracieuse, mais qu'il n'explique pas, est fort obscure; on ne voit pas comment les deux termes se répondent. Cette difficulté a été aperçue par Günz, dans son édition de ce traité; pour la lever, il propose cette explication-ci: Semblable au vase qui, neuf, laisse passer les liquides et, vieux, les retient, le ventre, dans la jeunesse, laisse l'aliment pénétrer dans le corps, d'où croissance rapide, et, dans la vieillesse, retient un résidu plus considérable, d'où absence de croissance et détérioration. — "συνγ. Α. - πειθ. Α. - οίκ. γάρ οί πολλοί, διό πλέονες ἴσασι A.-οὶχ. (οῖ κέονται (sic) L) γὰρ διὰ πλειόνων , καὶ πολλοὶ ἴσασι vulg. —  ${}^{0}$   $\delta'$   $\Lambda$ . —  ${}^{7}$  xxi  $\tau \dot{\alpha}$   $\dot{\alpha}\pi \dot{\alpha}$   $\tau \dot{\alpha} \nu$   $\delta$ .  $\Lambda$ . — xxi  $\dot{\alpha}\pi \dot{\alpha}$   $\delta$ . H. — xxi  $\dot{\alpha}\pi \dot{\alpha}$   $\delta$ . E. - 8 π από της ν. Λ. - Foes, dans ses notes, voudrait qu'on lût τοῦ όλου, au lieu de τής νούσου. — ο ἀπό τῶν ώρῶν Α. - ὡραίων Ε (Η, ex ὡρέων quod prius foit). -  $\tilde{\omega}\rho\eta_5$  K'. -- 10 χώρας A. - κείμεναι Codd. - διακείμεναι volg.

vants, les âges ressemblent aux saisons et aux années; les choses vivantes ne s'usent pas; quand on s'en sert modérément, elles s'améliorent. Comme un vase, neuf, laisse passer le liquide, et, vieux, le retient, ainsi l'estomac laisse passer l'aliment, et garde un résidu comme un réservoir (Voy. note 4).

- 12. Des modes des maladies: certains sont congénitaux, et on les connaît en interrogeant, ainsi que d'autres qui dérivent des localités; car, dans une population nombreuse, beaucoup sont toujours instruits de ces particularités; d'autres enfin naissent du corps, du régime, de la constitution de la maladie et des saisons. Les pays mal situés par rapport aux saisons engendrent des maladies conformes au caractère de la saison. Ainsi les irrégularités du froid et du chaud pendant la même journée produisent, dans le pays, des affections automnales, et ainsi des autres saisons (Aph. 111, 4). Des maladies naissent des odeurs qu'exhalent la fange et les marais; les caux donnent naissance à des calculs (Des airs, des caux et des lieux, 9, t. II, p. 37) et à des affections de la rate (ib. 7, p. 27); et de telles caux sont sous l'influence de vents bons ou mauvais (ib. 9, p. 39).
  - 13. Ce que seront dans une saison les maladies et les constitutions, on en jugera ainsi qu'il suit : si les saisons marchent

<sup>-</sup> νουσήματα AH. - όποϊα κν ή ώρη, ταύτη όμοlως, οΐον A. - όχοίη άν ώρη όμοται (δμοιαι Gal.) έωσιν, οτον vulg. — \*\* ή om. Α. - ψύχος Kühn. - ψύχος vulg. - φθιν. έν τ. χ. τὰ νος., ὅταν τοιαῦτα ποιέη Α. - ποιέη doit être pris dans le sens de gérgrat; voy. les variantes pour l'Aph. parallèle, III, 4, note 28.—12 ο A. - από των δο. ΕΗ. - βορρωδέων ( E, emend. al. manu) FGHIJK. — 13 τά ..... σπληνώδεα om. FGIJK. - τε pro δε Α. - ύπο Η. - $\lambda_1 \theta_1 \tilde{\omega}_0 \nabla \sigma_0 \nabla \sigma_0$ -τε om. A. - Post κακών addunt άρχονται vulg. ; έρχονται Gal. in cit. in Comment. - apz. om. A. - J'ai suivi le texte de A, guidé par le passage parallèle Des airs, des eaux et des lieux, où il est dit des eaux : ἐσχύει οὲ οῦχ αἰεὶ τωὐτο, ἀλλ' ἄλλοτς ἄλλο χατά τὰ πνεύματα, τῷ μὲν γάρ βορέης την ισχύν παρέχεται, τῷ δὲ ὁ νότος. - "5 οία vulg., par une faute d'impression répétée dans Kühn. - ἔσονται (αί A) ν. (καὶ A) καταστάσιες (καταστασίων A ) vulg. - ἔσονται [τοίαι (sic) αί] νοῦσοι\* καὶ καταστάσιες Lind. --<sup>16</sup> ñν om. A. - αί om., restit. al. manu, H. - ωρέως Ald. - εὐτάκτους A. νούσους AH, Lind. - νόσους vulg.

1 δε επιχώριοι τησιν ώρησι νοῦσοι δηλαι τοὺς τρόπους • ὅ τι δ' αν εζαλλάξη ή εωρη, όμοια ή ἀνόμοια έσται τὰ νουσήματα, οἶα ἐν τῆ ώρη ταύτη γίνεται 3 ήν δ' διιοίως άγη, τοιουτότροπα καὶ ἐπὶ \*τοιοῦτο είλχυσμένα, οξον ζατερον φθινοπωρινόν ψύχεα γάρ έα θαλπέων, \* καὶ θάλπος έχ ψύγεος: χαὶ ἢν τὸ θερινὸν γολῶὸες γένηται, χαὶ αὐξηθέν έγκαταλειφθή, <sup>6</sup>καὶ ὑπόσπληνοι. "Όταν οὖν καὶ <sup>7</sup>ἦρ οὕτως ἀγάγη, καὶ ἦρος γίνονται ἔκτεροι · ἐγγυτάτω γὰρ αὕτη  $^8$  ἡ κίνησις τἢ ὥρῃ κατὰ τοῦτο τὸ εἶδός ἐστιν. 9 "Οταν δὲ θέρος γένηται ἦρι ὅμοιον, ἱδρῶτες έν τοϊσι πυρετοϊσι, καὶ εύτροποι, καὶ οὐ 10 κατόζεες, οὐδὲ κατάξηροι γλώσσησιν. "Οταν 11 δε γειμέριον γένηται ήρ καὶ δπισθογειμών, χειμεριναί καί αί νοῦσοι, καὶ βηχώθεες, καὶ περιπλευμονικαὶ, 12 καὶ κυναγχικαί. 13 Καὶ φθινοπώρου, ήν μή εν ώρη καὶ εξαίφνης χειμάση, 14 μή ζυνεγέως τοιαύτας νούσους ποιέει διὰ τὸ μή ἐνρορη ἦρχθαι, 15 άλλὰ ἀνώμαλα γίνεται: διόπερ καὶ αἱ ιδραι ἄκριτοι καὶ ἀκατάστατοι γίνονται, ώσπερ 16 καὶ αί νοῦσοι, ἐὰν προεκρηγνύωνται, ἢ προκρίνωνται, ή έγκαταλείπωνται· φιλυπόστροφοι γάρ καλ αξ ώραι 17 γίνονται, ούτω νοσοποιέουσαι. Προσλογιστέον οὖν, 18 δχοίως ἂν ἔχοντα τὰ σώματα αί ὧραι παραλαμβάνωσιν.

<sup>1</sup> Δ' A, Ald., Frob., Gal. - τοῖσιν Α. - τῆσι μέν ώρ. Κ. - δῆλαι Α. - δηλοῦσι vulg. - Post ω. addit. αῦτη καὶ οῦτως ἄγη Α.- ἡ ἀν. om. Α. - ἀνόμια Ald.νος. All. - γέγνεται ( H, alia manu ), Gal. - γένονται J. - 3 εὶ δ' όμ. ἄγει  $A. - \pi$  τοιουτότροπα vulg.  $- \pi$  om. A. - \* τοιούτοισιν K. - ἔχτερον φθ. ψ.γάρ om. A. — \* καί om. GK. - ψύξιος A. - D'après Galien, l'ictère, maladie propre à l'été, se développe en automne, quand l'automne se trouve avoir les conditions de l'été. Mais cette interprétation ne tient pas compte de ψύχεα γάρ ἐκ κτλ.; or, ces alternatives de température appartiennent à l'automne comme il a été dit § 12; je suis donc Gunz, qui regarde l'ictère ici nommé non comme une maladie estivale, se produisant en automne, mais comme une maladie automnale, produite par les conditions particulières à cette saison. Toutefois, l'influence de l'été se fait aussi sentir. « La bile, dit l'auteur du traité De la nature de l'homme, se soulève en été et se prolonge en automne. » Comme on voit, dans les idées des Hippocratiques, l'influence de l'été s'étend jusqu'à l'automne, où, sous l'action propre à cette dernière saison, elle engendre l'ictère automnal. — Ante και addit και έκτεροι Α. - ὑπόσπληνον Ε. - ὑπόσπληνος Κ. - <sup>7</sup> ἔαρ Α. - τὸ τρ Lind. - ὁ τρ (sic) IIJK. - ὁ ἀτρ vulg. - D'après Foes, dans ses notes, quelques mss. ont hip; ces mss. ne sont pas à la Bibl. Roy .- \* κείνη pro ή κιν. Α. - \* έστι ο ότε το θέρος έαρι δμοιον pro όταν ..... ομοιον A. - In marg. δταν θέρος έαρι δμοιον Η. - ίδρῶτες JKK'. - ίδρῶτας vulg. - 10 κατοξέες Mack. - καταξήριοι γλώσσαις Α. - 11 δε om. A. - εαρ sine

, avec opportunité et régularité, les maladies seront d'une solution facile (Ép. 11, 1, 5; Aph. 111, 8). Les maladies familières aux saisons ont des caractères manifestes. Suivant les changements qu'éprouvera la saison, les maladies qui y naîtront seront semblables ou dissemblables; si la saison marche d'une manière égale, elles auront le même caractère ou elles y tendront; tel est l'ictère de l'automne, car le froid succède au chaud et le chaud au froid (Des humeurs, 12). Si l'été est bilieux et que la bile, accrue, demeure dans le corps, la rate aussi sera affectée. Si le printemps même a cette constitution, les ictères viennent même au printemps ; car ce mouvement morbide est le plus conforme à la saison ainsi disposée. Quand l'été ressemble au printemps, il se manifeste de la sueur dans les sièvres (Aph. 111, 6); elles sont sans malignité, sans acuité, et les langues ne s'y sèchent pas. Quand le printemps tient de l'hiver et semble être un arrière-hiver (Ép. 1, 4, t. II, p. 615), les maladies sont hibernales, toux, péripneumonies, angines. L'automne aussi, s'il offre hors de saison et soudainement un temps d'hiver (Ép. 1, ib.), n'engendre pas d'une façon continue des maladies conformes, parce que le commencement n'a pas été régulier, et les affections sont anomales. Ainsi les saisons peuvent, comme les maladies, manquer de crise et de règle, quand elles font une irruption prématurée, anticipent sur la solution, ou laissent des reliquats; les saisons en effet sont sujettes aussi à des retours et engendrent ainsi des maladies. Donc il faut considérer en quelle disposition sont les corps au moment où les saisons les reçoivent,

γέν. Α. - ὁπίσω οὐ χειμὼν ἢ (sic) pro ὁπισθ. Α. - περιπλ. Α. - περιπν. vulg

- 12 καὶ Α. - ἡ (ἡ om., Ε restit. al. manu, FGHIJK, Ald.) pro καὶ vulg.

- 13 καὶ om. Α. - φθινόπωρον Ald., Gal. - μἡ om. Α. - 14 μἡ om. Α. 
ξυνεχέας Α. - συνεχῶς vulg. - ταὐτας τὰς pro τοιαὐτας Α. - νούσους Α, Lind.

- νόσους vulg. - ποιέη ΕFGHIJK. - 15 ἀλλ' Α. - γίνεται Α. - γίνεσθαι vulg.

- 16 καὶ om. Α. - προκρίνωνται Α. - προεκκρίνωνται vulg. - προεκκρίνονται

Ald. - 17 γίνωνται Α. - ἄσπερ αὶ οὕτω vulg. - ἄσπερ κὶ om. Α. - 18 ὑμοίως

Α. - ἀν om. Α. - παραλαμθάνουσιν ΑΙ.

- 14. ¹ Νότοι βαρυήχοοι, ἀγλυώδεες, χαρηβαριχοὶ, νωθροὶ, διαλυτιχοί · ὅταν οὕτος δυναστεύη, τοιουτότροπα ἐν ² τῆσι νούσοισι πάπιχοί · ὅταν οὕτος δυναστεύη, τοιουτότροπα ἐν ² τῆσι νούσοισι πάπιχοί · ὅταν οῦτος δυναστεύη, τοιουτότροπα ἐν ² τῆσι νούσοισι πάπιχοιν, βῆχες, φάρυγγες, χοιλίαι σχληρότεραι, ³ δυσουρίαι φριχώδεες, \* δδύναι πλευρέων, στηθέων, δχόταν οῦτος δυναστεύη, τοιαῦτα προσδέχεσθαι μᾶλλον τὰ νουσήματα. \*Ην μᾶλλον ὁ πλεονάζη, αὐγμοῖτιν οἱ πυρετοὶ ἔπονται καὶ ὄμβροισιν, ἐζ ὁποίων ὁ ἐν οἱ πλεονασμοὶ ἐνταπέσωσι, καὶ ὅχως ἀν ἔγοντα τὰ σώματα παραλάβωσιν ἐχ τῆς ἔτέρης 'ὅρης, καὶ ὁχοιουτινοσοῦν γυμοῦ δυναστεύοντος ἐν τῷ σώματι. ᾿Ατὰρ ἀνοδρίαι 8 νότιαι, βόρειαι · διαφέρει γὰρ καὶ τἄλλα οὕτω · μέγα βέρος γολοποιὸν, ῆρ ἔναιμον, ¹ο τάλλα ὡς ἔχαστα.
- 15. Αί μεταδολαὶ μάλιστα τίπτουσι <sup>11</sup> νουσήματα, καὶ αί μέγισται μάλιστα, καὶ ἐν τῆσιν ὅρησιν αί μεγάλαι μεταλλαγαὶ, καὶ ἐν τοῖσιν κλλοισιν <sup>12</sup> αἶ δ' ἐκ προσαγωγῆς γίνονται, κί ὧραι αἶται ἀσφαλέσταται, ὅσπερ κκὶ δίαιται καὶ ψῦγος καὶ θάλπος μάλιστα ἐκ προσαγωγῆς, καὶ <sup>13</sup> ἡλικίαι οὕτω μεταδαλλόμεναι.
- 46. Φύσιες δὲ ὡς πρὸς τὰς ὥρας, αί μὲν πρὸς θέρος, αἱ δὲ πρὸς χειμῶνα εὖ καὶ ¾ κακῶς πεφύκασιν, αἱ δὲ πρὸς ¾ χώρας καὶ ἤλικίας καὶ διαίτας καὶ τὰς κλλας καταστάσιας ¾ τῶν νούσων ἄλλαι πρὸς ἄλ-
- ¹ In marg. ἐὰν νότειον Η. νότος βαρυήλοον ἀχλυδίδες καρηθαρικόν διαλυτικόν νωθρόν Α. - βαρύκοοι Ε. - καρυθαρικοί ΙΙ, Gal. - ούτως Α, Gal. -  $^2$  τοῖσι A. -  $^3$  δυσουρότεροι A. -  $^4$  δουνώθεες A. - σταν A. - οῦτως A. οὖν pro οὖτος Gal. – τὰ νοσήματα μᾶλλον Α. —  $^5$  δυναστεύη Gal. – D'après Foes, dans ses notes, quelques mss. rapportent το μαλλου πίσονάζη à ce qui précède, et non à ce qui suit. — 6 δ' αν Α. - καταπέτωσι Gal. - D'après Galien, πλεονασμοί signific les humeurs redondantes dans le corps. Je préfère entendre πλεουασμοί de l'influence exagérée de la saison qui règne dans le moment. — τχώρης Α. - ὁποίου τινὸς Α. - θ νότιοι, βόριοι A. – ούτως A. – ότω  ${\rm EFGIJK}.$  — \* χ. καὶ ώρη A. – έαρ αίνεμον A. — 10 τὰ ἄλλα AH.—11 νος. A, Gal.—12 αὶ δ' ἐκ Α. - τὰ δὲ ἐκ vulg. - γίνονται Α. -γίνεται vulg. - και αί δι αύται ΕΗ. - και αί δι αί τοιαύται Α. - ψύχος Köhn. ψύχος vulg. — <sup>15</sup> καὶ αὶ ἡλ. Α. — <sup>14</sup> εῦ ἡ κακῶς Κ'. – ὡς δὲ pro αὶ δὲ Κ'. \_ 18 Post y. addit καὶ ώρκς Ε (al. manu, H), K'Q'. - 16 Les éditions mettent un point avant - m, suivant en cela Aph. m, 3, suivant aussi Galien, qui dans son commentaire rapporte τῶν νούσων à ἄλλαι. Mais l'aphorisme in, 3, quoique certainement en cet état depuis la première publication, est altéré (voy. t. IV, p. 487, n. 21); et c'est sans doute cette rédaction vicieuse qui, dans le traité Des humeurs, a fait mettre un

- 14. Les vents du midi émonssent l'ouïe, obscurcissent la vne, appesantissent la tête, engourdissent, résolvent ; quand ils règnent, les maladies affectent un caractère conforme (Aph. 111, 5), il survient des ulcères humides, surtout à la bouche et aux parties génitales (Aph. 111, 21). Si le vent est dn nord, vinnent les toux, les angines, les constipations, les dysuries avec frisson, les douleurs de côté, de poitrine; telles sont les maladies qu'on doit attendre quand il règne (Aph. 111, 5). Si ces vents prennent une prédominance encore plus grande, les fièvres suivent les sécheresses et les pluies, selon ce qui a précédé cette prédominance, selon les modifications qu'aura imprimées au corps la saison antécédente, et selon la prépondérance de telle ou telle humeur. Il y a des sécheresses avec le vent du nord et avec celui du midi; ce sont encore des différences, et elles ont de l'importance ; car telle humeur prédomine dans une saison et un pays, et telle dans d'autres; l'été engendre la bile, le printemps le sang, et ainsi des autres.
- 15. Les changements produisent surtout les maladies, et les plus grands les plus grandes, tant pour les saisons que pour le reste (Aph. 111, 1). Mais les saisons qui procèdent par degrés sont les plus sûres, comme aussi les gradations offrent le plus de sûreté pour le régime, le froid, le chaud, et pour les âges encore lorsqu'ils suivent cette marche dans leur transformation.
- 16. Quant au rapport des natures individuelles avec les saisons, les unes sont bien ou mal disposées pour l'été, les autres pour l'hiver; telles sont bien ou mal disposées pour un

point avant των νούσων par Galien, et probablement par les autres commentateurs. Mais, d'une part, la phrase est bien plus claire, si on supprime ce point, et, d'autre part, ce n'est que par une violence extréme qu'on sépare καταστάσιας de των νούσων, avec d'autant moins de aison que, la ligne au-dessous, on trouve de nouveau καταστάσιας των νόσων; ce qui indique la vraie construction de ces mots. Foes, qui suit a ponctuation ordinaire, voudrait, dans ses notes, qu'on lût μετα-

λας <sup>1</sup>εὖ καὶ κακῶς πεφύκασι, καὶ ἡλικίαι πρὸς ὥρας καὶ χώρας καὶ διαίτας καὶ πρὸς καταστάσιας νούσων· καὶ ἐν τῆσιν ὥρησι, <sup>2</sup> δίαιται, καὶ σιτία, καὶ ποτὰ, ὁ μὲν γὰρ χειμών ἀργὸς ἔργων, καὶ πέπονα τὰ <sup>3</sup> ἔσιόντα καὶ ἀπλᾶ, μέγα γὰρ καὶ τοῦτο· αὶ ὀπῶραι δὲ ἔργάσιμοι, ἡλιώσιες, τὰ πινόμενα <sup>\*</sup>πυκνὰ, ἀκατάστατα σιτία, οἶνοι, ἀκρόδρυα.

17.  $^{8\sigma}\Omega$ σπερ δὲ ἐχ τῶν ὡρέων τὰς νούσους ἐστὶ τεχμήρασθαι, ἔστι ποτὲ χαὶ ἐχ τῶν νούσων ὕδατα χαὶ ἀνέμους χαὶ ἀνυδρίας προγινώσκειν, οἷον βόρεια, νότια ΄ ἔστι γὰρ εὖ μαθόντι  $^{6}$  χαὶ ὀρθῶς, ὅθεν σχεπτέα,  $^{7}$ οἷον καὶ λέπραι τινὲς χαὶ περὶ τὰ ἄρθρα πόνοι, ὕδατα ὅταν μέλλη, χνησμώδεές εἰσι, χαὶ ἄλλα τοιαῦτα.

ξέι 18. Καὶ δυμάτων οἷα ἢ διὰ τρίτης, ἢ ξκάστης, ἢ διὰ περιοοων ἄλλων, καὶ τὰ συνεχέα καὶ ἀνέμων οἱ μὲν πολυήμεροι πνέουσι, καὶ ἐντιπνέουσι ἀλλήλοισιν, ἄλλοι δὲ διὰ βραχυτέρων, οἱ δὲ καὶ αὐτοὶ κατὰ περίοδον, <sup>9</sup> ταῦτα ἔχει τῆσι καταστάσεσιν όμοιότητας, ἐπὶ βραχύτερον δὲ τὰ τοιαῦτα. <sup>10</sup> Καὶ εὶ μὲν ἐπὶ πλέον τὸ ἔτος τοιοῦτον ἐὸν τὴν κατάστασιν ἐποίησε τοιαύτην, ἐπὶ <sup>11</sup> πλέον καὶ τὰ νουσήματα τοιαῦτα καὶ μᾶλλον ἰσχυρότερα καὶ <sup>12</sup> μέγιστα νουσήματα οῦτως ἔγένετο καὶ κοινότατα καὶ ἐπὶ πλεῖστον χρόνον. Ἐκ τῶν πρώτων ὑδάτων, ὅταν ἔξ ἀνυδρίης πολλῆς μέλλη ὕδωρ ἔσεσθαι, ἔστι περὶ ὑδρώπων προειπεῖν, καὶ ὁκόταν τἄλλα σμικρὰ σημήῖα φανῆ ἐν νηνεμίη, ἐν μεταδολῆ, <sup>14</sup> ξυνακτέον, ὅσαι μὲν ἐφ' οῖοισιν ὕδασιν <sup>15</sup> ἢ ἀνέμοισι νοῦσοι ἐπισημαίσ

<sup>&#</sup>x27; Εὐή κακῶς Κ'.—χώρας καὶ ὥ. Α.—πρὸς τὰς καταστάσεις Gal.—² δίαιτα ΑΕ.

- ὁ μὲν γὰρ χειμῶν Α.— οῖα ὅτι ὁ μὲν χειμῶν vulg.— ³ ἐσ. Α.—εἰσ. vulg.— καὶ om. Α.— ⁴συχνὰ Α.— ⁵ώς δ' ἐκ Α.—νόσους Gal.— ὑσματα pro ὑδατα quædam exempl. Foes. in not.— ⁶ καὶ om. EFGHIJK.— ⁿ οῖσι λέπραι καὶ τινες περὶ τὰ ἄρθρα, sine πόνοι Α.— καὶ τὰ π. τὰ ἄρ., πόνοι EFGHIJK.— μέλλη Codd.— μέλλει vulg.— κνησμώδεις Gal.— κοσμώδεις J.— Il serait possible qu'il fallut lire ὀχλώδεις; Galien dit dans son comment.: αὶ λέπραι κνησμώδεις siσι, καὶ οἱ πόνοι περὶ τὰ ἄρθρα ἐνοχλοῦσι. Dans notre texte, κνησμώδεις ne se rapporte, par le sens du moins, qu'à λέπραι.— ϐ τῶν ὑσμ. vulg.— τῶν οm. Α (H, restit. al. manu).— συνεχῆ Λ.— ⁶ τῶντ Α.— ¹⁰ καὶ αλ. Α.— ἠν μὲν ἐπὶ πλεῖον τὸ ἔτος τοιοῦτον ἐὸν τὴν κ. ἐποίησεν τοιαῦτην ἐπὶ πλ. Α.— ἡν μὲν ἐπὶ πλεῖον τὸ ἔτος τοιοῦτον (τοιοῦτον Gul.) ἔχ (ἤν Ald., Gal.) οῖην κ. ἐποίησεν (τοιοῦτον υίην τὴν κ. ἐποίησεν ΕϜ, G εῖην pro οῖην, HIJK) ἐπὶ πλ.— ¹¹ πλέον Λ.— πλεῖον vulg.— νοσ. Α.— Αnte μᾶλλον addit ἡν vulg.— ἦν οπ.— ¹² καὶ τὰ μέγ. οῦτω νοσ. ἐγ. Α.— ¹³ ἀνυδρίας Η.— ὑδρώτων Ald.— ¹² καὶ τὰ μέγ. οῦτω νοσ. ὲγ. Α.— ¹³ ἀνυδρίας Η.— ὑδρώτων Ald.—

pays, un âge, un genre de vie, et les diverses constitutions des maladies, et telle pour telle autre; les âges aussi le sont bien ou mal pour une saison, un pays, un genre de vie et les constitutions des maladies. Suivant les saisons encere varient le genre de vie, les aliments, les boissons : dans l'hiver on ne travaille pas, on use d'aliments mûrs et simples; or, cela est un point important; dans les saisons à fruit, on travaille, on s'expose au soleil, on boit beaucoup, on a des aliments irréguliers; vins, fruits.

17. De même que d'après les saisons il est possible de conjecturer quelles seront les maladies, de même parfois on peut prédire, d'après les maladies mêmes, les vents et les sécheresses, par exemple les vents du nord et du midi. Car, pour celui qui a bien et régulièrement appris, il est des données à consulter : ainsi certaines lèpres et des douleurs aux articulations excitent des démangeaisons quand il va pleuvoir ; et autres phénomènes.

18. Parmi les pluies, quelles viennent ou tous les trois jours, ou chaque jour, ou à d'autres intervalles, et quelles sont continues. Parmi les vents, les uns soufflent pendant plusieurs jours et soufflent de côtés opposés; les autres durent moins longtemps; enx aussi, ils ont des périodes; ce sont des ressemblances avec les constitutions, seulement cela est plus court. Si l'année, étant longtemps telle, a fait telle la constitution, les maladies seront généralement telles aussi et auront plus d'intensité; et de cette manière sont nées des maladies très-graves, très-répandues et qui ont duré longtemps. Aux premières pluies, quand l'humidité succède à une longue sécheresse, on peut prédire des hydropisies; et, lorsque les autres petits signes auront paru au moment du calme des vents et des changements, il faut déterminer quelles maladies surgissent sous l'influence

δταν A. - σημεῖα <math>A. - ἐν ἀνεμίη ἢ ἐν  $μ. A. - ⁴^4 ξ. ὅσαι μὲν ἐρ' <math>A. - σ.$  μὲν δοῦν ὅσαι ἐρ' E. - σ. οὖν ὅσαι μὲν ἐρ' vulg. - ξ..... ἔσται om. Gal. - ὅσα Κ'. - ⁴° ἢ om. <math>A. - αἱ νοῦσοι vulg. - αἱ om. A. - οῖδε τοιοῦδε χ. A. - οῖδεν ὅτι τοιοῦτου χ. vulg.

νουσι, καὶ ἀκουστέον εἴ τις οἶόε, τοιοῦδε χειμῶνος ¹προγενομένου, οἷον ἦρ ἢ θέρος ἔσται.

- 19. Τὰ χρώματα <sup>2</sup>οὐχ ὅμοια ἐν τῆσιν ὅρησιν, <sup>3</sup>οὐδὲ ἐν βορείοισι καὶ νοτίοισιν, <sup>4</sup>οὐδὶ ἐν τῆσιν ἡλικίησιν αὐτὸς πρὸς έωυτὸν, οὐδὶ ἄλλος ἄλλω <sup>5</sup>οὐδενί. Σκεπτέον <sup>6</sup>δὲ ἐξ ὧν ἴσμεν καὶ <sup>7</sup>παρεόντων καὶ ἀτρεμεόντων περὶ χροιῶν, καὶ ὅτι αἱ ἡλικίαι τῆσιν ὥρησιν ἐμφερέες εἰσὶ <sup>8</sup> καὶ γροιῆ καὶ τρόπω.
- 20. Οι αίμβροίδας έχοντες οὐτε πλευρίτιδι, οὐτε θπεριπνευμονίη, οὐτε φαγεδαίνη, οὐτε δοθιῆσιν, οὐτε 10 τερμίνθοισιν 11 άλίσκονται, ἴσως δὲ 12 οὐδὲ λέπρησιν, ἴσως δὲ 13 οὐδὲ ἀλφοῖσιν ἐητρευθέντες 14 γε μὴν ἀκαίρως, συχνοὶ τοιούτοισιν οὐ βραδέως ἐάλωσαν, καὶ ὀλέθρια οὕτως · καὶ ὅσαι 15 άλλαι ἀποστάσιες, οἶον σύριγγες, ἐτέρων ἀκος · 16 ὅσα δὲ, ἐφ² οῖσι γενόμενα ρύεται, τούτων προγενόμενα κωλύματα · 17 οἱ ὕποπτοι τόποι ὑποδεζάμενοι πόνω ἢ βάρει, ἢ άλλω τινὶ ῥύονται ἀλλοισιν αῖ κοινωνίαι ·
- <sup>4</sup> Προσγ. EFGHIJKL, Ald. οΐον Α. τοΐον vulg. ἔαρ Α. εἴτε pro η̂ EFGHIJK, Ald. — \* εὶ οὐχ Κ. - ὅμοια Α. - ὁμοίτα vulg. — \* οὐδ' Α. - \* οὐδέ Gal. – τοῖσιν A. – 5 οὐδενὶ H. – οὐδὲν vulg. – 6 δ' A. – 7 περιιόντων καὶ ἀτρεμεύντων καὶ περί χρ. Α. - 8 καὶ χροιήν καὶ τρόπον Α. - 9 περιπλ. A. - δοθεζσεν ΕΚ, Gal., Lind. - δοθέησεν vulg. - 10 τερμίνθοισεν FH, Gal. - θερμίνθοισιν vulg. - τερμίνθοις Α. - τερμιόνθοισιν IJK. - τερμιόνθησι FG, in marg τέρμινθός έστιν ἀπόστημα περί την ἐπιφάνειαν γινόμενον μετά φλυκταινώσεως, ής ραγείσης ίχωρ τις απορρεί, και ή ύποχειμένη σάρξ κατατετρημένη φαίνεται Ε. — " άλ. om. A.- Il faut peut-être omettre ce verbe avec A; du moins, Ép. vi, 3, 13, Galien dit que ce verbe doit être sousentendu. - ἔτως δὲ ουδὲ om. Kühn, par une faute d'impression. - 12 οῦτε Gal. — 13 ούτε Gal. - 2) λοιτιν A, Gal. - Galien dit qu'on ne sait s'il faut lire αλλοισιν ου άλφοῖσιν, les deux leçons satisfaisant au sens. — 12 ye om. A. - συχνοί AL, Gal. - συχνοίσι vulg. - τοίσι (τοίσι om. A) τοιούτοισιν (τοιουτέοισιν Gal.; τοιούτοις A) vulg. - οὐδὲ βραδέως ἐάλωσαν Α. - ἦλωσαν vulg. - δλέθριον Α. - δλέθριαι Ε (Η, emend. al. manu). - οῦτω Α. -\*\* ἄλλων Α. — \*6 δσα δέ ἐφ' οἴσι γενόμενα αἴρεται τούτων προγενόμενα κω- « λύματα Α. – δοα πέφυχεν έπιφαινόμενα παύειν, ρύεται τούτων προσγενόμενα (προγ. Gal.) κωλύματα, άλλοισιν (άλλ' οΐσιν Mack.) αί κοινωνίαι vulg. -La leçon de A est certainement la véritable, sauf « perat, qu'il faut remplacer par ἡὑεται. D'après Dioscoride, cette phrase signifiait que, si des hémorrhoïdes survenant guérissent les affections susdites, elles en préviennent, quand elles s'établissent préalablement, le développement; au lieu de βύεται il lisait λύεται (et non κωλύεται, comme le porte le comment. de Galien, par une faute des copistes); et il prenait προγενόμενα pour προγέν μένη sous-entendant αξαρβροξε. Artémidore Capiton, dit Gahen, entend qu'Hippocrate recommande d'arrêter le développe-

de telles eaux, de tels vents, et écouter celui qui saura d'après l'hiver quel sera le printemps ou l'été suivant.

- 19. Les couleurs ne sont pas les mêmes dans les différentes saisons, non plus que dans les vents du nord ou du midi; suivant les âges aussi les individus ne se ressemblent pas à euxmèmes, et l'un ne ressemble pas à l'autre. Il faut juger des couleurs d'après leur état actuel, d'après leur persistance, et savoir que les âges ont des rapports avec les saisons tant pour la coloration que pour le mode d'être.
- 20. Ceux qui ont des hémorrhoïdes ne sont pris ni de pleurésie, ni de péripneumonie, ni d'ulcère phagédénique, ni de boutons, ni d'ecthyma, ni peut-être de lèpre, ni peut-ètre d'alphos; le fait est que, guéris intempestivement, beaucoup n'ont pas tardé à être pris de ces affections, et d'une manière funeste (Ép. 1v, 58). Et tons les autres dépôts, tels que les fistules, remède d'autres maladies; et les états qui, survenant avant, préviennent les affections que, survenant après, ils enlèvent; les lieux suspects, recevant en vertu de la souffrance, ou de la pesanteur, ou de toute autre cause, servent de moyen

ment des épiphénomènes qui se manifestent dans une maladie, et de résoudre de plus l'affection primitive; en outre, il torture la phrase, et il fait plusieurs additions au texte. Sabinus lisait : σκέψις μέν ἐφ' οίσι ἐπιγινόμενα ρύεται; et de très-anciens exemplaires portaient σκήψις μέν έρ' οΐσιν ἐπιγενόμενα ῥύεται, τούτων προγενομένων κωλύει. Cette leçon, σκήψις ou σκέψις, est la leçon du passage parallèle d'Ép. vi, et elle signifie avec σκήθες, qu'un dépôt dont l'apparition guérit une assection, la prévient s'il paraît avant; avec σκέψις, qu'il faut considérer les cas où l'apparition d'un dépôt guérit, et savoir qu'un dépôt pareil, s'il précède, prévient. Quant à άλλοισιν αι κοινωνίαι de vulg., il manque dans A, Galien n'en fait aucune mention, il est né de la répétition indue de ces mêmes mots qui se trouvent un peu plus bas. Je les ai donc effacés. — 47 αλλου τόπου οί τόποι ούτοι δεξάμενοι ή πόνω ή βάρει ή άλλω τῶ (sic) ρύονται Α. - Rufus lisait άλλου τόπου τόποι δεξάμενοι, et commençait une nouvelle phrase à άλλ' οίαι κοινωνίαι (ou peut-être άλλοται, voy. Ép. vi, p. 304, n. 9), au lieu de άλλοισιν αι κοινωνίαι, supposant que l'auteur entrait dans l'examen d'autres communautés. Au contraire, Sabinus rattachait ce membre de phrase à ce qui le précède, et commençait une nouvelle phrase à διά την ροπήν. Artémidore écrivait η άλλοισι κατά τὰς κοινωνίας. - άλλ' οίσιν (άλλ' οίσιν Mack) χοινωνίαι L.

διὰ τὴν ¹ ροπὴν οὐχ ἔτι αἶμα ἔρχεται, ἀλλὰ κατὰ τοῦ χυμοῦ τὴν ξυγγένειαν τοιαῦτα πτύουσιν ˙ ἔστιν οἶσιν αἶμα ἀρίεσθαι ² ἐν καιρῷ ἐπὶ τοῖσι τοιούτοισιν, ἐπ' ἄλλοισι δὲ ὥσπερ ἐπὶ τούτοισι τοῦτο οὐχ εἰκὸς, κώλυσις, ἐπὶ ³ τοῖσι δὲ δὴ αίματώθεα πτύουσιν ὥρη, πλευρῖτις, χολή. Τὰ † παρὰ τὸ οὖς οἶσιν ἀμφὶ κρίσιν γενόμενα μὴ ἐκπυήσει, τούτου δλαπασσομένου, ὑποστροφὴ γίνεται · ε καὶ κατὰ λόγον τῶν ὑποστροφέων τῆς ὑποστροφῆς ³ γενομένης, ¾ αὖθις αἴρεται καὶ παραμένει, ὥσπερ αἱ τῶν πυρετῶν ὑποστροφαὶ, ἐν ὁμοίῃ περιόδῳ · ἐπὶ τούτοισιν ἐλπὶς ἐς ἄρθρα ἀφίστασθαι. Οὖρον παχὺ, λευκὸν, ⁰οἶον τῷ τοῦ ᾿Αντιγένεος, ἐπὶ τοῖσι κοπιώδεσι τεταρτωίοισιν ἔστιν ὅτε ἔρχεται, καὶ ρύεται τῆς ἀποστάσιος, ἢν δὲ ¹0 πρὸς τούτῳ καὶ αίμοβραγήση ἀπὸ ρινῶν ἱκανῶς, καὶ πάνυ. ¹ι τῷ τὸ ἔντερον ἐπὶ δεξιὰ ¹² ἀρθριτικῷ πάθει ἐγένετο, ἦν ἡσυχαίτερος, ¹³ ἐπεὶ δὲ τοῦτο ἰητρεύθη, ἐπιπονώτερος.

\* Quelques commentateurs lisaient τροπήν, métamorphose, correction que Galien trouve plausible. - ξυγγένειαν Α. - συγγενείην vulg. - \* καί εν κ. Α. - 3 τούτοισε pro τοΐσε δὲ δή Α. - πλευρίτες ΕΗ, Chouet, Lind., Gal. πλευρίτης vulg.— πλευρίτις Ald., Frob.— πλευρήτις (sic) A. —  $4 \pi \alpha \rho'$  ους A, Gal. - 650512 (01514 Gal.; 015 A) 22 (22 om. A) 2421 xp. 7140peva (722. A) ην (ην om. A) μη έκπυήση (έκπυήσει Gal.) vulg.-Struve, Lectiones Lucianeæ in Miscellanea maximam partem critica, 11, p. 251, propose de lire osoiσιν αν η αμφί κρ.; mais toute correction conjecturale est inutile avec le texte de A .- 5 λαπασσομένου A .- απαλλασσομένου vulg .- τουτέων λαπασσομένων L. - D'après Galien, quelques-uns lisaient καὶ τούτου λαπασσομένου, d'autres τούτων ἀπαλλαττομένων, d'autres èx τούτων. — 6 τὰ pro καὶ Α. ύποστροφεόντων Α. — 7 γινομένης χρινόμενα Gal. - χρινόμενα sine γεν. rulg. - Il est évident qu'il faut chasser κρινόμενά, et prendre γενομένης; voy. Ép. vi. — 8 αν τις pro αύθις Α. – παραμένη Α. – αί ύποστρ. επί των πυρ Ε. - επί pro αξ, et αί supra lin. al. manu Η. - ώσπερ αξ περί τεταρταΐον τῶν πυρετῶν ὑποστροφαὶ Q'. —  $^{\theta}$ οΐον om. K. — τῶ, cum  $\delta$  al. manu supra lin. A. - το vulg. - αντιγένεος A (Ε, in marg. al. manu ἀργιγενέος) H, Ald. - Άρτιγενέος vulg. - άρχιγένεος Gal., Lind. - τεταρταίοις A, Gal. - 10 πρὸ J. - τοῦτο A. - D'après Galien, ໂκανῶς καὶ πάνυ se rapporte à αίμοβραγήση, et cela veut dire que le dépôt sera prévenu si, outre l'urine épaisse, il y a une épistaxis suffisante et abondante. Je ne puis accepter cette interprétation. Je crois qu'il faut séparer d'ixava; par une virgule και πάνυ. — " και ῷ (δω FGIIIJK, ὧν και Ε) vulg. - και om. A, Gal. - ἔτερου AE. - Il y avait, dit Galien, deux leçons : la plus ancienne était τὸ ἔντερον ἐπὶ δ. καὶ ἀρθριτικὸς ἔγένετο; l'autre τὸ ἔτερον ἐπὶ δ. ἀρθριτικώ πάθει έγένετο. Voy. pour le sens de ces deux leçons Ép. vi, p. 306, n. 9. — 12 ἀρθρητικώ vulg. – ἀρθριτικώ AH, Gal., Chouet. – πάθει om. A. - ήν Codd., Ald. - ήσυχιώτερος A. - 18 επί ΕΗΚ. - τέλος δέδωκα τά (sic) περί χυμῶν ἐπποχράτους ἀμήν Α.

de libération; dans d'autres cas ce sont les communautés d'organes (sympathies) (Ép. vi, 3, 23). Par la fluxion, ce n'est plus du sang qui est rendu; mais le malade expectore des matières en rapport avec l'humeur squi s'est jetée d'un autre lieu sur le poumon]. Dans ce cas il est des malades à qui il importe de tirer du sang à propos; dans d'autres cas, aussi bien que dans ceux-ci, cela ne convient pas; il y a empêchement; pour ceux qui crachent du sang, la saison, la pleurésie, la bile (Ép. v1, 3, 24). Les parotides qui surviennent vers la crise ne suppurant pas et s'affaissant, il y a récidive; la récidive s'étant opérée suivant la règle des récidives, ces tumeurs se soulèvent de nouveau et persistent cette fois, parcourant la même période que la récidive des fièvres; et dans de tels cas on peut attendre des dépôts sur les articulations (Ép. v1, 4, 1). Une urine épaisse, blanche, comme chez l'homme d'Antigene, est rendue parfois le quatrième jour dans les sièvres avec lassitude, et préserve du dépôt; cela est surtout assuré, si, en outre, il survient une épistaxis abondante (Ép. 11, 3, 11; Ép. v1, 2, 19; Ép. vi, 4, 2; Aph. iv, 74). Celui qui souffrait de l'intestin à droite fut pris d'arthritis, et il était plus tranquille; mais, l'arthritis ayant été guérie, les souffrances revinrent (Ép. vi, 4, 3,.

PIN DU LIVRE DES HUMEURS.

## **IIPOPPHTIKOS A.**

# PRORRHÉTIQUE, PREMIER LIVRE.

#### ARGUMENT.

Cet opuscule, composé de propositions détachées, se trouve presque tout entier dans les Prénotions de Cos. Des 170 propositions qui le composent, 17 seulement lui sont exclusives : ce sont les 7e, 23e, 52e, 62e, 65e, 71e, 72e, 84e, 98e, 99e, 108°, 110°, 117°, 121°, 150°, 151° et 170°. Quant aux propositions communes, elles ne sont pas toujours complétement identiques, et on y remarque des modifications d'une nature telle qu'on peut assirmer l'antériorité du Prorrhétique. En effet, certaines propositions, dans ce dernier livre, sont évidemment des cas particuliers puisque le nom du malade y est consigné. Ainsi dans le Prorrh. 34, on nomme Didymarque de Cos; dans la Coaque correspondante (76) le nom de Didymarque ne figure plus. Dans le Prorrh. 82, le fils de Numénius est nominé, il est omis dans la coaque correspondante (470). Il est donc évident que dans la compilation des Prénotions de Cos on s'est approprié en grande partie le Prorrhétique, et dans ce transport on a métamorphosé certaines propositions particulières en sentences générales.

Un passage du Prorrhétique (Prorrh. 16) a été dans l'antiquité allégué dans une discussion historique. On y lit : « Les phrénitiques boivent peu (βραχυπόται), s'affectent du bruit et ont des tremblements. » Ces mots : boivent peu, avaient été mis en avant pour prouver qu'Hippocrate avait connu la rage; les anciens médecins ayant agité la question de savoir si la rage, chez l'homme, était une maladie nouvelle. On

trouve cette discussion dans Colius Aurelianus (Acut. 111, 15). Ceux qui soutenaient la nouveauté de la rage disaient qu'aucun ancien n'en a fait mention, bien qu'ils aient décrit un grand nombre de maladies; ils ajoutaient que cette affection confond et trouble non-seulement les gens du monde mais même les gens de l'art, et que l'intensité extraordinaire qu'elle maniscste en montre la nouveauté. En outre ils alléguaient la manière incompréhensible dont elle agit et l'incurabilité qui lui est propre, double raison, disaient-ils, pour la croire nouvelle. A cela Cœlius Aurelianus répond : 1º Démocrite, contemporain d'Hippocrate, a mentionné cette affection, et il en a indiqué la cause en écrivant sur l'opisthotonos; 2º Hippocrate, lui-même, sans la désigner par son nom, y a fait cependant allusion en parlant des phrénitiques qui boivent peu, que tont bruit affecte et qui ont des tremblements; 3º Polyper a désigné la rage, quand il a dit que les individus eraignant l'eau, qu'il a nommés pheugydros, meurent promptement; 4º on prouve qu'Homère aussi a connu cette affection; il la figure, en effet, dans le supplice de Tantale. De plus il représente Teucer disant, en parlant d'Hector, qu'il n'a pu frapper ce chien enragė (κύνα λυσσητάρα, Il., VIII, 299). Si Homère a indiqué ce qui cause l'hydrophobie, il s'ensuit qu'il a conuu l'hydrophobie elle-même; 5º le poëte comique Ménandre l'a indiquée en peignant un vieillard outré de colère et le comparant à un homme ivre qui ne peut plus boire à force d'avoir bu; 6º la raison prouve l'existence de la rage en tout temps; il y a toujours eu des chiens et des chiens enragés, comme le montre, du reste, le passage d'Homère, et dès lors la rage n'a pu manquer en aucun temps.

<sup>&#</sup>x27;On nc sait qui est ce Polype ou plutôt Polybe. Dans tous les cas ce n'est pas le Polybe, gendre d'Hippocrate, dont rien ne reste, si ce n'est ce qui existe dans la collection hippocratique (Voy. t. I, p. 46, p. 264 et p. 346; le mot ρεύγυδρος ne se trouve pas dans la collection hippocratique); mais c'est sans doute le Polybe dont Pline, H. N., xxxt, 47, rapporte une opinion médicale et qu'à tort on a confondu avec l'historien Polybe, de Mégalopolis.

Certes rien n'est plus faible que l'argumentation de ceux qui voulaient établir que la rage était une affection nouvelle; mais, il faut l'avouer, Cœlius Aurelianus, pour les combattre, se contente de raisons bien frivoles. Remarquons en outre que, dans le passage du Prorrhétique, le mot dont on arguë, n'est pas même d'une lecture certaine ; et que des commentateurs, au lieu de βραχυπόται lisaient βραχυποτόποι (voy. p. 514, note 15). M Combes-Brassard (Journal complementaire, t. V, p. 179) a cherché à montrer que la rage, chez l'homme, était en effet une maladie nouvelle. L'argument essentiel de la discussion (et il est fort singulier qu'il ne figure pas dans Cœlius Aurelianus ; cela prouve la légèreté de la critique ancienne), le seul argument considérable, dis-je, est un passage d'Aristote où on lit : « Les chiens sont sujets à trois maladies nommées , la rage, l'angine, la goutte; la rage cause la folic, et tous les animaux, excepté l'homme, mordus par le chien malade, deviennent enragés. Cette maladie fait mourir les chiens et les animaux mordus, excepté l'homme (De hist. anim., IX, 22). » Ce passage si positif est inexpliquable; les chiens sont devenus enragés de tout temps; on le voit par le vers d'Homère cité plus haut; on le voit par le passage même d'Aristote; or, comment supposer que ce venin funeste alors pour tous les animaux ne le fut pas pour l'homme? Le philosophe Athénodore avait, il est vrai, soutenu l'opinion de la nouveauté de la rage, et, dans le premier livre d'un ouvrage en deux livres, intitulé Επιδήμια, il rapportait que nou-seulement l'éléphantiasis, mais encore la rage s'étaient montrées pour la première sois du temps d'Asclépiade (Plutarque, Symp., VIII, 1). Asclépiade, comme on sait, avait été l'ami de Cicéron. On a remarqué de plus que Nicandre, qui vécut avant Asclépiade et sous Attale, dernier roi de Pergame, n'a pas dit un mot de la rage, bien qu'il ait énuméré tous les venins mortels pour l'homme.

Quelque positif que soit le témoignage d'Aristote, il ne me paraît pas suffisant pour établic un pareil fait. Mais, je n'en ai pas moins voulu rappeler cette discussion dans laquelle a figuré le premier livre des *Prorrhétiques*; car les médecins ne peuvent trop s'habitner à considérer les changements qu'éprouvent les maladies dans le cours du temps; et, quoi qu'il en soit de la rage, il est certain que des maladies nouvelles apparaissent et que des maladies anciennes s'éteignent. S'il y a une géographic pour la pathologie, il y a aussi une chronologie.

A ces remarques, j'ajouterai un passage d'Arétée qui me paraît important : « Il sussit, dit-il, de la langue d'un chien enragé dont on aspire la respiration, mème sans aucune morsure, pour que l'homme devienne enragé . » Quelques faits récents paraissent prouver qu'il en est malbeureusement ainsi; et il n'est pas inutile de recommander la précaution contre ce danger qui, généralement, n'est pas même soupçonné.

Les relations du premier Prorrhétique avec les autres livres hippocratiques, bien que peu étendues, sont réelles. Il n'a, il est vrai, rien de commun avec le deuxième Prorrhétique, ouvrage d'un genre tout différent, aussi bien écrit que l'autre l'est mal, et un des plus beaux livres de la Collection hippocratique; il est tout à fait étrange que les arrangeurs de cette Collection aient accolé l'une à l'autre deux compositions aussi disparates. Mais la trace la plus manifeste qu'on découvre, dans le premier Prorrhétique, de sa communauté avec Hippocrate et son école, c'est la mention (Prorrh. 87) de la luxation spontanée des vertèbres du cou. Cette mention, dont le point de départ est dans Ép. 11, 2, 24, se retrouve dans les Aphorismes2, et dans les Prénotions de Cos; sait d'autant plus remarquable que la maladie dont il s'agit, longtemps oubliée, n'est devenue l'objet de travaux qu'à une époque tout à fait récente.

Ceci encore peut être cité comme un rapport; il est dit (Prorrh. 22): a Des douleurs de poitrine se faisant sentir

¹ Άτὰρ καὶ ἀπὸ γλώσσης κυνὸς εἰσπνεύσαντος μοῦνον ἐς τὴν ἀναπνοὴν, οὕ τι μὴν ἐνδακόντος, λυσσᾳ ὁ ἄνθρωπος. (De acut. cap. 7.)

Σπουδύλου τοῦ κατά τὸ ἐνίον εἴσω ώσιες, luxations en avant de la verjèbre Je la nuque (111, 26).

par intervalle annoncent du délire. » Et, Ép. vi, 6, p. 327, on lit : « Chez les malades affectés de délire cessent les douleurs de côté. » Dans le traité *Des articulations*, t. iv, p. 341, il est dit : Dans les convulsions et le tétanos, cette articulation (temporo-maxillaire) donne le premier signe par sa rigidité, et les plaies temporales sont dangereuses et exposent à des accidents carotiques. » L'auteur du premier *Prorrhétique* (n° 121) se demande si les sections des os à la tempe provoquent le spasme.

Ces analogies et d'autres qui tiennent à la doctrine, ne permettent pas de séparer le Prorrhétique de l'école hippocratique. Cependant il faut noter qu'il en paraît différent par le style; nulle part l'incorrection n'étant aussi grande, pas même dans ceux des livres des Épidénies qui ne sont que des notes. « Il semble, dit Galien, Comm. III, text. 1, que l'auteur se fait un soin d'éviter les noms ordinaires, que, lorsqu'il ne peut pas les éviter, il en change la signification, et qu'en outre il s'arrange de manière à mettre des solécismes dans la construction. » Ces négligences très-réelles contribuent à rendre les propositions du Prorrhétique généralement fort-obscures. Si on pouvait ici faire une conjecture, on scrait disposé à penser que le premier Prorrhétique appartient, il est vrai, à quelque élève de l'école de Cos, mais à un homme qui, mal-habile à rendre ses pensées, avait aussi une manière différente de recueillir les faits; au lieu d'écrire avec plus ou moins de détails l'observation particulière, comme cela se voit dans les Épidémies, il préférait présenter le cas particulier sous une forme générale. Il rapporte, en effet, dans ses propositions, des combinaisons variées de symptômes, combinaisons que les anciens nommaient syndromes et qui avaient une fausse apparence de propositions générales; c'est ce désaccord entre la forme et le fond que Galien a critiqué plusieurs fois dans son commentaire.

### BIBLIOGRAPHIE.

#### MANUSCRITS.

2254—D, 2144—F, 2141—G, 2142—H, 2140—I, 2143—J, 2145—K, Cod. Serv.—L, 2166—V, 2332—X, Imp. Samb. (ap. Mack)—l", Cod. Fevr.—Q', Cod. Opsop.—z'.

## ÉDITIONS ET TRADUCTIONS.

Hippocrates, de Prædictionibus libri duo, de Coacis, de Somniis, de Flatibus, de Carnibus, Fabio Calvo interprete, in-12, 527.

Prorrh. cum versione Laurentiani, cum Comment. Galeni, Parisiis, 1520 et 1543.

Galeni libri tres commentariorum in Hippocratis Prorrhetici librum primum. Parisiis, 1835. Venet. 1837. Lugd. 1863.

Prorrh. græce et latine, Paris. ap. Morelium, 1557. Voy. t. II, p. 105.

Opsopæus, voy. t. II, p. 106.

Mercuriali, 1597; réimprimé en 1602 et 1609. Vov. t. II, p. 221.

Heurnius, 1607. Voy. t. IV, p. 450.

Hier. Perlini prælectiones urbanæ super variis Prorrh. locis. Hanov. 1613, in-4°.

Frider. Hoffmann, de certo et rationali mortis in morbis præsagio, p. 181, dans le t. VI de ses œuvres en six vol. in-fol. Genève, 1748.

Magni Hippocratis Coi opuscula aphoristica, ed. Rod. Zwinger, Basil. 1748, in-8°.

Pronostics et Prorrhétiques d'Hippocrate, avec tous les passages parallèles, traduits par Lefebvre de Villebrune, Paris, in-48, 1795.

Pronostics et Prorrhetiques d'Hippocrate, latin-français, traduction nouvelle, par E. Pariset. Paris, 1817.

Daremberg, voy. t. IV, p. 627.

Voy. aussi la thèse de M. Ermerins, de Hipp. doctrina a prognostice oriunda, p. 12-45, Leyde, 4832.

Opsopœus, dans son édition, cite différentes leçons d'un manuscrit qu'il a consulté.

# ПРОРРНТІКОЅ 'A.

1. Οι κωματώδεες εν ἀρχῆσι <sup>2</sup>γινόμενοι, μετὰ κεφαλῆς, ὀσφύος, ὑποχονδρίου, τραχήλου ἐδύνης, ἀγρυπνέοντες, ἦρά γε φρενιτικοί <sup>3</sup>εἰσιν; μυκτήρ ἐν <sup>6</sup>τουτέοισιν ἀποστάζων ὀλέθριον, ἄλλως τε καὶ <sup>5</sup>ἦν τεταρταίοισιν ἀρχομένοισιν. 2. <sup>6</sup>Κοιλίης <sup>7</sup>περίπλυσις ἐξέρυθρος, κακὸν μὲν ἐν πᾶσιν, οὐχ ἤκιστα δὲ ἐπὶ <sup>8</sup>τοῖσι προειρημένοισιν. 3. Αί <sup>9</sup> δασεῖαι γλῶσσαι <sup>10</sup> καὶ κατάξηροι, φρενιτικαί. 4. Τὰ ἐπὶ ταραχιώδεσιν ἀγρύπνοισιν οὖρα ἄχροα, <sup>11</sup>μέλασιν, <sup>12</sup>ἐνηωρημένα,

' Ίστέον ότι Σάτυρος Κοίντου γέγονε μαθητής, ῷ Γαληνός διδασκάλω έχρήσατο, είτα μετ' αὐτὸν Πέλοπι. Το τοιούτον σύγγραμμα μή είναι Ίπποκράτους ο Γαληνός φησιν' πολυλογείγαρ ο τούτο συνθείς, μή δυνάμενος είς τὸ καθόλου λογικῶς ἀγαγεῖν θεωρήματα in marg. H. - Le ms. D contient de longues explications qui, pour la plupart, sont extraites du commentaire de Galien. Je ne les noterai que lorsqu'elles différeront de ce commentaire. — 2 γεν. DFIJK, Lind. - δφρύος Q'. - δφρύος FGI. - πρα D (FG, gl. όντως δή ) HJKX, Lind. - Ερα vulg. - φρενητικοί H. - 5 Galien dit que dans la plupart des anciens exemplaires le mot ciou manque. Le sens est dissérent avec ou sans eleur avec eleur, il s'agit de savoir si actuellement la phrénitis existe; sans είσιν, si le malade sera pris de phrénitis. - 4 τούτοισιν J. - 5 έν H. - την om. Lind. - Voici le sens que donne Galien à cette phrase obscure : εν ἀρχησι signifie le commencement de la maladie pris d'une maniere large, c'est-à-dire les trois ou quatre premiers jours ; τεταρταίοι σιν άρχομένοισιν signifie que le coma et l'insomnie commencent seulement le quatrième jour; c'est-à-dire que le malade, ayant la sievre depuis quatre jours, est pris, le quatrieme jour, de ces nouveaux symptômes; dés-lors, il n'y a plus de contradiction à dire que le coma et l'insomnie sont du commencement de la maladie, et cependant qu'ils n'apparaissent que le quatrième jour. J'ai suivi le sens de Galien; j'avoue pourtant que je préfère celui que donne la Coaque correspondante, qui a n avant apyouévoise vice qui signifie simplement qu'en ce cas une épistaxis le quatrieme jour ou au début est funeste. Au reste, l'explication de Galien, montre, par ce qu'elle a de pénible, que la particule ή n'existait pas dans le Prorrhétique. — 6 τά κατά μικρόν εν πυρετώ άλγήματα έγει τι παρακρουστικόν, άλλως τε καί ήν ούρον ἐπαναιωρηθή λείον, και όκόσα περί κύστιν ἴσγουσι τοιαύτα άμα πυρετῷ χοιλίη ταραχώθης τρόπω χολερῷ (sic) χωματώδεις νοθροί (sic) οὺ πάνυ περί αυτοίσεν Merc. in marg. - \* περίπλευσες GIJ. - περίκλυσες Mack. μέν om, restit. al. manu V. - Post πάτιν addit τοῖσι νουσήμασι vulg. (Lind.

# PRORRHÉTIQUE, LIVRE PREMIER.

1. Les malades qui sont pris de coma dans le début, avec douleur de la tête, des lombes, de l'hypochondre et du cou, éprouvant de l'insomnie, sont-ils affectés de phrénitis? Une épistaxis dans ce cas est fâcheuse, surtout si les symptômes sus dits commencent le quatrième jour (V. note 5) (Coa. 175).

2. Des selles de lavure très-rouge sont fâcheuses dans tons les cas, et principalement dans le cas précédent (Coa. 175).

3. Les langues hérissées et très-sèches sont signe de phrénitis (Coa. 229).

4. Dans le trouble et l'insomnie, l'urine de mauvaise couleur, avec des énéorèmes proirs, et une petite sueur, est un accident de phrénitis

sine τοῖσι). - τοῖσι νουσήμασι. om. (D, restit. al. manu) FGHIJKX, Gal. in cit., Comm. 11, text. 8 in Ep. 111. - 8 τοΐσι προειρημένοισιν DFGHIJK. - τοῖς προειρημένοις vulg. - \* δασεΐαι γλώσσαι αἱ ὑπὸ ξηρότητος τοσούτον κεκακωμέναι, ώς μή διαρθρούν τά λεγόμενα. δατύς γούν λίχος καὶ φωνή δασεῖα λέγεται ή πεπαχυμένω τῶ κατὰ τὴν προφοράν γινομένη πνεύματι in marg. D. - Galien pense que δασεῖαι est ou une expression impropre de l'auteur ou une faute du premier copiste, au lieu de τραχεῖαι, rudes; que la langue devient hérissée quand elle commence à se sécher, et rude quand elle est tout à fait seche. Il ajoute que certains commentateurs avaient youlu échapper à cette alternative en donnant à οασείαι γλώσσαι, la signification de langue qui rend la prononciation rude. La glose de D dérive de ces derniers commentateurs. - 10 Kal om. FIJK. — 11 μέλασιν DFIJKL α, Lind. - μέλανα vulg. - Galien prétend que ένηωρημένα ούρα est un solécisme, et qu'il faut dire έν ούροις ένηωρημένα; chicane grammaticale qui ne paraît pas fondée. Il ajoute que, pour éviter cette difficulté, quelques uns avaient changé la leçon et écrit μέλασιν aulieu de μέλανα. Je crois que le texte de Galien est altéré, et que certains commentateurs avaient proposé non pas de changer μέλανα en μέλατιν, comme le porte le texte de Galien, changement qui ne remédierait en rien à la faute reprochée, mais μέλασιν en μέλανα, phrase qui pouvait des-lors ne plus se rapporter à objez, et signifier nuages noirs surnageant l'urine. — 1º ἐνηωρημένα FGIJK. - ἐναιωρημένα (sic) D. ένεωρούμενα V. - έναιωρεύμενα L. - έναιωρούμενα vulg. (Η, cum εύ supra ού). - Post èv. addunt παρακρουστικά DFGHIJK (Gal. in cit., Comm. 1, text. 4 in Ép. 111, sine ip. ppiv.).

¹ἐφιδρῶντα, ²φρενιτικά. 5. Ἐνύπνια ³τὰ ἐν φρενιτικοῖσιν ἐναργέα. 6. ⁴Ανάχρεμψις πυκνή γε, ἢν ϶ή τι καὶ ἄλλο σημεῖον προσῆ, φρενιτικά. 7. Τὰ ἐγκαταλιμπανόμενα καύματα ἐν ὑποχονδρίω, πυρετοῦ περιψυχθέντος, ⁵κακὸν, ἄλλως τε καὶ ἢν ἐφιδρῶσιν. 8. Αἱ ⁶προεξαδυνατησάντων παραφροσύναι, κάκισται, οἶον καὶ ¹Θρασύνοντι. 9. Τὰ φρενιτικὰ βνεανικῶς τρομώδεα τελευτᾳ. 10. Τὰ ἐν κεφαλαλγίησιν ἰώδεα ἐμέσματα, μετὰ κυφώσιος, ⁰ἀγρύπνω, ταχὸ ἐκμαίνει. 11. Τὰ ἐν ὀξέσι κατὰ φάρυγγα ὀδυνώ•εα ¹θ σμι-

 $^*$  Έριδρῶντα  $KQ'\alpha$ . - ἐφεδρῶντα (sic) DFIJ. - ἐφιδρῶσι Ald. - ἐφιδρούντι Η, Lind. - εφ' ίδρῶτι DV, Mack. - εφ' ίδρῶσι vulg. - Ce qui m'a fait adopter le neutre, c'est Galien disant : « On ne peut comprendre à quoi ee mot se rapporte : aux urines (cela paraît le plus probable d'après la construction de la phrase), ou au corps malade, ou à la maladie. » — \* νεγριτικά Η. - νεγρικά FGIJKQ'. - \* τά DFGHIJKα, Lind. - τε pro τὰ vulg. - τε τὰ V. - φρενετιχοῖς GJK. - ἐναργέα DFGHIJK. - ἐναργῆ vulg. - Post èv. addunt ἀγαθὸν Lind., Mack. - Mack ajoute àγαθον d'après les Coaques; mais nous verrons que, dans les Coaques, le meilleur ms. supprime ἀγαθόν. Έναργή veut dire manifeste, frappant, et des-lors il se prête à deux sens : le songe dans la phrénitis sera manifeste, frappant, soit pour les assistants, soit pour le malade lui-même. Le premier de ces sens avait été adopté par Satyrus, disciple de Quintus et maître de Galien; selon lui, cette phrase signifiait : les choses que l'on voit faire, que l'on entend dire aux phrénitiques, sont, non pas des actes exécutés dans un état de veille, mais des songes véritables. Les assistants les voient agir, les entendent parler; mais eux révent; c'est une sorte de somnambulisme que Satyrus attribuait par là aux phrénitiques. Le second sens était celui de Galien : d'après ce commentaire, avant la phrénitis et au début, les songes sont tellement saisissants, que le malade les prend pour des réalités, s'agite dans son lit, etc.; et des songes d'un pareil caractère peuvent en saute avec effi servir à pronostiquer ou à reconnaître la phrénitis. J'ai essayé dans ma traduction de conserver le double sens auquel se prétait ce Prorrhétique; l'expression avoir de la réalité, que j'ai employée, peut s'entendre et des assistants comme le voulait Satyrus, et du malade comme le voulait Galien. - \* ἀνάχρεψες FGIK. - πυκενή Lind. - γε DFGHIJK. - γε om. vulg. - φρενετικόν Lind. - Il faut le pluriel. Galien dit : « Le dernier mot, non φρενιτικόν au singulier, mais φρενιτικά au pluriel, se rapportera absolument ou aux symptômes ou à la maladie, et dans l'un et l'autre cas rend la phrase étrange. » — <sup>5</sup> κακὰ FGIIIKX. – κατὰ (sic) P'. – ἄλλω Ald. – καὶ την DFGHIJKXP'. - κάν vulg. - ἐριδρῶσεν DGJK, Ald., Frob., Merc. έφιδρούσει Lind. - έφ' εδρώσει vulg. - Au dire de Galien, le verbe έφιδρόω a la signification, suivant les uns, d'une sueur bornée aux parties supé(Coa. 571). 5. Les songes dans les phrénitis ont de la réalité (Coa. 89). 6. Une sputation fréquente, si surtont il s'y joint quelque autre signe, indique la phrénitis (Coa. 239). 7. Les chaleurs qui restent dans l'hypochondre, après que la fièvre est refroidie, sont fâcheuses, surtout s'il y a une petite sucur. 8. Les délires, chez des malades préalablement affaiblis, sont très-fàcheux (Coa. 99), comme chez Thrasynon. 9. Les affections phrénitiques violentes finissent par le tremblement (Coa. 96). 10. Dans les céphalalgies, les vomissements éragineux, avec surdité, avec insomnic, sont promptement suivis d'un transport maniaque (Coa. 165). 11. Dans les maladies aiguës, une affection de la gorge, légèrement douloureuse, suffocante, avec difficulté, après avoir ouvert la bouche, de rapprocher les mâ-

rieures, suivant les autres, étendue à tout le corps, mais peu abondante. Duant au participe du verbe ἐριδρόω, qu'on rencontrera en divers endroits de ce livre et des Prénotions de Cos, Buttmann, dans sa Grammaire greclque, § 105, note 16, fait remarquer ῥιγῶσα dans Simonide, ῥιγῶντι lans Aristophane, ίδρωσα dans Homère, ίδρωντες dans Hippocrate; et Struve, Lectiones Lucianeæ in Miscellanea maximam partem critica, t. Il, 2. 223, recommande ἐφιδρῶντες. D'ailleurs très-souvent cette forme est ippuyėe par nos mss. — <sup>6</sup> προαπαυδησάντων (in marg. DH, Merc.) FGIJKXα, Lind. - προαπαυθησάντων LQ'. - ἀπαυδησάντων P'. - προαδυατισάντων quædam ἀντίγραφα ap. Gal. - Érotien, p. 286, a προαπαυδηάντων, avec cette glose: Prius deficientium, ex quo declaratur virium lebilitas; inquit enim προαπαυδησάντων παραφροσύναι κάκισται, hoc est, shrenitides, quæ fiunt viribus defatigatis pessinæ. Sans doute les xemplaires antiques avaient ici une double leçon. — <sup>7</sup>θρασυνόντων Lind. · Fausse correction, suggérée d'un côté par la traduction de Calvus, de autre par une note d'Opsopœus; Galien dit expressément que Thrasyion est ici un nom propre. - 8 τουτέστι γενναίως, δοχυρώς, σφοδρώς in narg. II. - Galien dit que หรองเหตุร peut, dans la construction, être rapiorté soit à γρενιτικά, soit à τρομώδεα, mais que la nature des choses ne crmet de le rapporter qu'à presenza; car il n'est pas vrai que la phréitis se termine par de violents tremblements. Dans la Coaque corresfondante νεανιαώς se rapporte, il est vrai, à προμώδεα; mais τελευτά n'y st pas. Il serait possible, vu la Coaque, que ce Prorrh. signifiat : les ffections phrénitiques avec de violents tremblements se terminent par μ mort. — <sup>9</sup> ληρύπνω ( D, mut. in άγρυπνώδεα) FGIKX. – ληρύπνου J. – γρυπνώδεα vulg. — 10 Ante σμ. addit έσχνά vulg. - ίσχνά om. (D, restit. J. manu) FGHIJKX.

κρά, πνιγώδεα, ότε 1 γάνοι, 2 μη ρηϊδίως 3 συνάγοντι, έσγνῷ, 4 παρακρουστικά. 5 έκ τουτέων φρενιτικοί, όλέθριοι. 12. Έν τοῖσι φρενιτιχρίσιν εν 6 άργησι το επιειχές, πυχνά 7 δέ μεταπίπτειν, κακὸν <sup>8</sup> τὸ τοιοῦτον· καὶ πτυελισμὸς κακόν. 13. Ἐν φρένιτικοῖσι λευχή διαγώρησις, κακὸν, ώς καὶ <sup>9</sup> τῷ Αργεκράτει · ἦρά γε ἐπὶ τούτοισι καὶ νωθρότης 10 γίνεται; 11 ρίγος ἐπὶ τουτέοισι κάκιστον. 14. Τοῖσιν έξισταμένοισι μελαγγολιχῶς, οἶσι τρόμοι ἐπιγίνονται, 12 χαχόηθες. 15.Οί ἐχστάντες  $^{13}$ οζέως ἐπιπυρέζαντες σὺν ίδρῶτι,  $^{14}$ φρενιτιχοὶ γίνονται. 16. 15 Οξ φρενιτικοί , βραχυπόται , 16 ψόφου καθαπτόμενοι , τρομώδεες. 47. Τὰ ἐξ ἐμέτου <sup>17</sup>ἀσώδεος, κλαγγώδης φωνή, δμματα <sup>18</sup>ἐπίγνουν 19 έγοντα, μανικά, οἷον καὶ ή τοῦ Έρμοζύγου, ἐκμανεῖσα ὀζέως, ἄφω-18. Έν πυρετῷ καυσώδει, ἤχων 20 προσγενομένος, ἀπέθανεν. νων μετά ἀμδλυωγμοῦ, καὶ κατά τὰς ῥῖνας προσελθόντος βάρεος, έξίστανται μελαγγολικώς. 19. Αξ παρακρούσιες σύν φωνή ελαγγώδει, γλώσσης σπασμοί τρομώδεες, 22 καὶ αὖται τρομώδεες γενόμε-

"Χάνη V. — " μέν pro μή (D, μή al. manu) FIJKX. — 3 συνάγειν τε καί κλείειν (ἐκλείειν V, Gal., ἐκλύειν P') τὸ στόμα vulg. - Pro quibus habent συνάγοντι ίσχνώ ( D, in marg. al. manu συνάγει» τε καλ κλείειν το στόμα ίσχνότητι, τὸ δὲ παρακρουστικόν φρενιτικόν καὶ δλέθριον) FGHIJKXQ'. - \* παρακρουστικόν DFGIJKXQ' . - ισχνότητι P' . - εκ τοισύτων Η ( τοιουτέων Ald., Frob., Gal., Merc., Mack). - τὸ τοιούτον pro ἐχ τ. DFGIJKX. - φρενετικών καὶ όλεθρίων P'Q'. - καὶ όλέθριοι vulg. - καὶ om. DFGHIJKX. - κάρτα όλέθριον sine και Lind. -La correction de Linden est une conjecture d'Opsopœus. — ο ἀρχίσι DFGIIIJKQ'. - ἀρχή vulg. - ἀρχήσι το δε P'. - Post το addunt μη DFGHIJKP'Q' .- Foes traduit επιεικές par moderatum esse, sedatum et facilem; il l'entend donc du malade. Galien l'entend de la maladie, ce qui est plus naturel. — 7 δέ om. H. – τε pro δέ J. — 8 τὸ DFGIIIKV. – 1 τὸ τοιούτον om. J. - τοιούτον sine τὸ vulg. (τοιούτο Mack). - δὲ τοιούτον sine τὸ Gal. - τοιοετον δὲ sine τὸ Lind. - \* τῶ DGH!JKXP'Q', Lind. τω om. vulg. - τρα DFGHIJKXP', Lind. - ἄρα vulg. - ἐπί om. Lind. - ἐπί τούτ. deletuni H. - τουτέοισι Lind., Mack. - 10 ἐπιγίνεται DFGHIJKXQ'α, Lind. — 14 Ante jo. addunt καί DFGHIJKXQ'α. - βτησς Mack, Kühn.έίγος vulg. - τουτέσισε DFGHJK, Mack. - τούτοισε vulg. - 12 κακοήθεις Η. - και κακότθες DFGIK. - 13 Galien se plaint, avec raison, de l'amphibologie de cette phrase, εξέως pouvant se rapporter également à εκστάντες et à επιπυρέξαντες, et σύν ίδρωτι à επιπυρέξαντες et à porνετικοί. - " φρ. γίν. om. (D, restit. al. manu) FK. - γίν. om. H. -15 of om. DFGK. - of φρ om. H. - βραχυτάτου pro βρ. II. - βραχεί ποτε J.έραχύ ποτε DFGIKX. - Galien nous apprend que quelques-uns écrivaient βραχυποτόποι (d'après Weigel, Suppl. du Dict. de Schneider, βραχυπόπται d'après Dindorf, Thesaur.), et le rendaient par soupçonneux des moindres

choires, sans tuméfaction, annonce le délire; la phrénitis qui y succède est funeste (Coa. 269). 12. Dans la phrénitis, la bénignité au début, puis de fréquentes alternatives sont fàcheuses (Coa. 91); le ptyalisme aussi est fâcheux. 13. Dans la phrénitis, les selles blanches sont fâcheuses, comme chez Archécrate; vient-il aussi de la stupeur dans ces cas? Le frisson y est très-mauvais (Coa. 90). 14. Chez ceux des malades affectés de transport atrabilaire à qui des tremblements surviennent, la maladie est maligne (Coa. 87; Coa. 92). 15. Ceux qui, saisis d'un transport aigu, ont, en sus, de la fièvre, deviennent phrénitiques (Coa. 94). 16. Les phrénitiques boivent peu, s'affectent du bruit et ont des tremblements (Coa. 95). 17. Un vomissement plein d'angoisse, une voix stridente, des yeux brouillés, indiquent le délire maniaque, comme chez la semme d'Hermozygus, qui, après un délire maniaque aigu, perdit la voix et mourut (Coa. 550). 18. Dans une fièvre ardente, des bourdonnements étant survenus avec des éblouissements, et une pesanteur se faisant sentir dans les narines, les malades sont pris d'un transport atrabiaire (Coa. 128; Coa. 190). 19. Les délires avec une voix stridente, les spasmes et le tremblement de la langue, et ces lélires devenus tremblants annoncent le transport; l'endur-

:hoses. - 16 ψόρω FIJX. - Post τρομ. addunt γίνονται DFGHIJKQ'; γίνε-- αι P' . — 17 ἀσώδεα Lind. - φωνή κλ. FGHJK. - φ. λαγγώδης (sic) D. — \* ἐπισχνοῦν FGJ. - ἐπὶ χνοῦν Κ. - ῶσπερ τοὺς διὰ κονίας ὁδοιπορήσαντας in narg. H. - Cela est emprunté au Comment de Galien. - όμμα ἐπίχνουν ύχ έστι τὸ δξυχίνητον, άλλά τὸ έναντίου, δυσχίνητον, είρημένου παρά τὸν νούν και δηλούν την περί την μήνεγγα φλεγμονήν και ξηρασίαν in marg. D. -Galien, dans son Gloss., explique ce mot par ἐπίπαγον, χνοώδη, et lesychius a : ἐπιχνούν, περισπωμένως, ἐπεσλοτισμένον, convert de ténèbres. – 10 τοχοντα DHKP'α. – τοχνώντα (sic) FGIJ. – ή om. Lind. – τοῦ DEGHIJK, Lind. - του om. vulg. - δξ. άφ. εκμ. Lind. - 20 προγεν. )FGHIJKQ'. - μετά δ' DFJK (δε GI, Merc. in marg.). - αμβλυωσμού HIJK. - ἀμελυωτισμού Merc. in marg. - ὁτνας DK, Mack, Kühn. ίνας vulg. – βαρέως προελθόντος DFGHJK. – βαρέως Q'. —  $^{24}$  διά ξηρόητα των φοινητικών δργάνων in marg. Η. — \*\* καὶ αθται τρ. om., et ενόμενοι pro γενόμεναι DFGHIJK. - Le commentaire de Galien, attriue à ce Prorrhétique le délire, la voix striduleuse, le tremblement de a langue, le spasme de la langue, et le tremblement de la voix. C'est sans ναι, ἐξίστανται · σκληρυσμὸς ¹ τουτέοισιν ολέθριον. 20. Αί τρομώδεες γλώσσαι, σημεῖον οὐχ ² ἱδρυμένης γνώμης. 21. Ἐπὶ τοῖσι ³ χολώδεσι διαχωρήμασι τὸ ἀρρῶδες ἐπάνθισμα, κακὸν, ἄλλως τε καὶ ⁴ όσφὺν προηλγηκότι ⁵ καὶ παρενεχθέντι. 22. Τὰ ⁶ ἀραιὰ κατὰ πλευρὸν ἐν τουτέοισιν ⁶ ἀλγήματα παραφροσύνην σημαίνει. 23. Αὶ μετὰ λυγγὸς ἀρωνίαι, κάκιστον. 24. ⁶ Αί μετ' ҫ ἐκλύσιος ἀρωνίαι, κάκιστον. 25. Ἐν ἀρωνίη πνεῦμα, οῖον τοῖσι πνιγομένοισι πρόχειρον, πονηρόν · ¹ο ἄρά γε καὶ παρακρουστικὸν τὸ τοιοῦτον; 26. Αἱ ἐπ' ὀλίγον ¹¹ θρασέες παρακρούσιες, θηριώδεες. 27. Αἱ μετὰ ¹² καταψύξιος οὐκ ἀπυρέτω, ἐφιδρώοντι τὰ ἄνω, δυσφορίαι φρενιτικαὶ, ὡς καὶ ᾿ Αρισταγόρη, καὶ μέντοι καὶ ὀλέθριαι. 28. Τὰ ἐν ¹³ φρενίτισι πυκνὰ μεταπίπτοντα, σπασμωσεα. 29. Τὰ οὐρούμενα, μὴ ὑπομνησάντων, ὀλέθρια · ¹٠ ἦρά γε τουτέοισιν οὐρέεται,

doute ce qui a conduit Cornarius à mettre dans sa traduction voces, Foes à l'adopter, et Hollerius à supprimer le premier τρομώδεες pour rapporter αῦται à φωνή et à γλώστα. On pourrait penser à lire, au lieu de αῦται, αὐδαί. Néanmoins, j'ai laissé subsister le texte; j'ai rapporté αῦται à παρακρούσιες, qui implique un délire où le malade parle, et retrouvé de cette façon, tellement quellement, le sens indiqué par Galien.

1 Ταύτησιν DFGHI (J, ex emendatione) ΚΡ'Q'α.— 2 ίδρυμέναις γνώμαις Gal. — 3 Post χολώδεσι addit ἀκρήτοισι vulg. - ἀκρήτοισι om. DFGHIJKa. - ἐπάνθησμα Η. - ἀγρῶδες ἐπάνθισμα τὸ ποικίλον ἀντὶ τοῦ καὶ ἀνθηρὰ χρώματα τὰ ποικίλα καλεί, ένιοι δὲ τὰ ποργυρίζοντα καὶ οἶον δίαιμα หีมองราม gl. D ( Foes in notis , หุ้งอองราม pro หุ้ม. ). - Galien, dans son Commentaire explique ἐπάνθισμα par οΐον ἄνθος ἄνωθεν ἐπικείμενον. -\* δεφύν Gal., Lind., Mack. - δεφύν vulg. - δφρύν FGJ. - δφρύν DIK. -\* xat om. DFGHIJK. - Galien, dans son commentaire, ne parle pas de délire; mais, chose singulière, on pourrait croire qu'il a entendu le verbe παραφέρεσθαι non dans le sens figuré de délirer, mais dans le sens propre de transporter : « Des selles de ce genre parcourant les intestins (παρενεχθέντος τοῖς ἐντέροις), il survient des douleurs non seulement dans les lombes, mais encore dans le reste du ventre. » Il est singulier aussi, que zzi manque dans tous nos mss. - 6 Érotien et Galien expliquent l'un et l'autre àpaix par douleurs se faisant sentir par intervalles. -Galien, dans son Commentaire, ne parle pas de ès τουτ.; suivant lui, il s'agit d'une douleur inllammatoire de la plèvre, laquelle, étant continue de sa nature, et n'étant perçue par le malade que d'intervalle en intervalle, indique que l'intelligence est lésée. Il serait possible, en prenant en considération l'absence de xai dans nos mss. et la Coaque correspondante, de penser qu'on devrait lire: προηλγηχότι' παρενεχθέντι άραιά έν τουτέοισιν άλγήματα. Τα άραια κατά πλευρόν άλγήματα κτλ. - ' Post άλγ.

cissement dans ces cas est mortel (Coa. 98). 20. Les langues tremblantes annoncent que l'intelligence est dérangée (Coa. 227, in fine). 21. Dans les déjections bilieuses, une écume colorée est de manvais augure, surtout s'il y a cu des douleurs lombaires antécédentes et du délire (Coa. 595). 22. En ces cas, des douleurs de poitrine se faisant sentir par intervalles annoncent le délire (Coa. 595; Ép. v1, 6, 5, p. 327). 23. Les pertes de la parole avec hoquet sont trèsfâcheuses. 24. Les pertes de la parole avec résolution sont très-fâcheuses (Coa. 240). 25. Dans la perte de la parole, une respiration élevée, comme celle des gens qui étouffent, est mauvaise; est-ce aussi un signe de délire? (Coa. 246). 26. Les délires hardis pendant un peu de temps, deviennent férins (Prorrh. 123; Coa. 84; Coa. 151; Coa. 241). 27. Les agitations avec un grand refroidissement, non sans fièvre, avec une petite sueur des parties supérieures, indiquent la phrénitis, comme chez Aristagoras; et elles sont funestes (Coa. 2; Coa. 69). 28. Les alternatives fréquentes dans la phrénitis indiquent les spasmes (Coa. 100).

addunt κάκιστου DP'. - Post παρ. addit γάρ D.- 8 Prorrh. 24 om. α. εκλύσεως DX. - κάκιστον. Έν άρωνίη om. V. - Galien ne parle pas de cette proposition dans son Commentaire. Ne figurait-elle pas dans ses exemplaires? — 10 ἄρα DFGHK. - ἤρα Lind. - τοιούτο Mack. — 11 θρατεΐαι vulg. - θράσος DFGIJKP. - Struve veut qu'on lise θρασέες: Edita Hippocratis exemplaria, dit-il, cum Galeni editionibus, Ald et Basil., θρασεΐαι exhibent; sed tres codices apud Focsium θράσος; quod facile a θρασέες exstitit (Halbjahr, Nachricht von Ostern bis Michaelis 1816). Voyez lådessus C. 84, 151 et 241, et aussi Ép. 11, 1, 8, note 2. - Post θηρ. addit είτίν vulg. - είσιν om. DFGHIJP'. - Hic post είσιν, quod habent, addunt καί μόνον ἐὰν ἐπ' δλίγον χρόνου γένωνται Gal., Mercurialis in marg.; at sine είσιν, habet ου μόνον έὰν ἐπ' ολίγον χρόνον γένωνται θρασεῖαι παρακρούσιες θηριώδεες είσιν V. — 12 καταψύξιος Lind., Mack. - καταψύξεος Gal. καταψύξεως vulg. - ἀπύρω DFGHIKVX. - ἐφιδρίοντι (D, al. manu ἐφιδρώοντι) X. - Voyez pour ce mot p. 512, note 5. - φρενετικά DFGHIJKX. - καί ante Άρ. om. J. - Άρισταγόρας Κ. - δλέθρια DFGHJKX. - 13 φρενιτιχοῖσι DFGHIJKXx. - 14 ἄρά γε vulg - ἢρά γε P', Lind. - ἢρα sine γε DFGHIJX. - οδρα ρεο ήρά γε Κ. - οδρείται FGHJK. - επήν pro εί τήν DGHIJKX (F, ἐπὴν). - ὑποστάσι (sic) DFIJKXQ'. - ταράξιας DFGJQ'. ταράξειας ΙΚΧα.

οίον εί την υπόστασιν άναταράζειας; 30. Οί παλμώδεες 1 δι' όλου, ἄρά γε ἄφωνοι τελευτώσιν; 31. Τὰ ἐν ² ͽρενιτικοῖσι, μετὰ καταψύξιος, πτυελίζοντα, μέλανα άνεμεῖται. 32. <sup>3</sup> Κώφωσις καὶ οὖρα ἐξέρυθρα, ἀχατάστατα, ἐναιωρούμενα, παραχρουστικά τοῖσι τουτέοισιν Ικτερούσθαι \*κακόν : 5κακή δε και επί Ικτέρω μώρωσις : τούτους αφώνους 6 μεν, αισθανομένους δε συμβαίνει γίνεσθαι οξμαι δε, καλ κοιλίαι καταβρήγνυνται τουτέρισιν, οδον εγένετο Έρμίππω, καλ 33. Κώφωσις εν δζέσι καὶ ταραγώδεσι παρακολουθοῦσα, 34. Αξ τρομώδεες, 7άσαφέες, ψηλαφώδεες παρακρούσιες, κακόν. πάνυ φρενιτικαί, ώς καὶ τῷ Διδυμάρχω ἐν Κῷ. 35. Αἱ ἐκ ῥίγεος νωθρότητες, οὐ πάνυ παρ' <sup>8</sup> έωυτοἴσιν. 36. Οἱ περὶ <sup>9</sup>όμφαλὸν πόνοι παλμώδεες έχουσι μέν τι καὶ γνώμης παράφορον, περὶ κρίσιν δὲ τουτέοισι <sup>10</sup>πνεύμα άλις ξύν τόνω διέρχεται, καὶ οί κατά γαστροκνημίην πόνοι εν 11 τουτέοισι γνώμης παράφοροι. 37. 12 Τὰ κατὰ μη-

\* Galien dit qu'on ne sait si par δι' δλου l'auteur a entendu parler de palpitations générales dans tout le corps, ou de palpitations bornées à une partie quelconque. - άρα γε Κ. - κρά γε Lind. - άρωνοι DFGHIXQ'α, Lind., Mack. - ἀρώνως vulg. - \* Post èv addit τοῖς vulg. (τοίσι Mack). - τοῖς om. DFGHIJK, Lind. - καταψύξιος DFGHJK, Lind. - καταψύξεως vulg. - μέλαινα DFGI. - ἀναμεῖται (sic) Ald. - ἐμεῖται DFGIIIJK. — 3 χωρώτεις Κ. – έξερ. άκατ. DFGHIJK. – άκατ. έξερ. vulg. – ἐναιωρήματα DFGHIJKQ'. - παρακρουστικόν DFGKQ', Lind., Mack. -<sup>4</sup> κάκιον (F, al. manu) Q.' — 5 κακόν DFGHIJKQ', Lind. - Post καλ addit ή vulg. - ή om. DFGHJKQ', Lind. - χώρωσις pro μώρ. ( D, al. manu μώρ.) GHIJKO, Lind — 6 μέν om. DFGIJK. - δή pro δε DFJK. - συμβαίνει δέ V. - τοίσι pro οίμαι DFGHIJKP', Lind. - τουτέσισιν om. DFHIK. έγένετο om DFGHIJK. - ' ἀταρώδεες V, Ald., Gal. - ἀταρύδεες P'. - Ante ψηλ. addunt καὶ J, Mack. - διδυμάρχου DFGIJK. - δυμάρχου Χ. - 8 έωυτοίσιν Gal., Opsop., Lind., Mack. - έχυτοίσιν V. - αὐτέοισιν DFGHJK. ώυτοῖσιν vulg. — \* ἐρθαλμὸν α. – μέντοι pro μέν τι θα. – παράγρονος pro παρ. DFGIJKα. - 10 φλέγμα συχνόν γόνω είχελον διέρχεται supra lin. V.άλις συχνόν (H, cum ε supra ι, et in marg. άλις ήτοι άθροως) J. - άλες συχνόν (D, cum esupra ε) FGIK. - άλες Lind. - σύν D. - πόνω DFGIIIJKP'Q', Lind. - άλες ξύν πόνω συχνόν α. - D'après Galien, il n'y avait ici que deux leçons, τόνω qu'il rend par fortes envies d'aller à la selle, et γόνω εξεελον. mais ceux qui lisaient ainsi, mettaient φλέγμα au lieu de πνεύμα. Cette dernière leçon signifiait : De la pituite semblable à du sperme sort avec abondance. La leçon πόνω donnée par plusieurs mss. et adoptée par Linden, ne paraît pas avoir existé dans les anciens exemplaires. — "1 vouτέσισε DFGHJK. - τούτοισε vulg. - Pour expliquer cette proposition, les interprètes sous-entendaient καταπαυσάμενοι, ayant cessé, c'est-à-dire

malades qui, n'étant pas avertis d'uriner, lâchent leur urine [ dans le lit], sont en grand danger; rendent-ils une urine semblable à celle dont on aurait troublé le dépôt? (Coa. 584.) 30. Ceux qui ont des palpitations générales, meurent-ils avec perte de la parole? (Coa. 340.) 31. Dans les affections phrénitiques, le ptyalisme, avec un grand refroidissement, annonce un vomissement noir (Coa. 101). 32. La surdité et des urines très-rouges, sans dépôt, avec énéorême, indiquent le délire; dans ce cas, il est mauvais qu'un ictère se maniseste; un état stupide succédant à l'ictère est mauvais aussi; il arrive que ces malades perdent la voix, mais gardent le sentiment; un flux de ventre survient aussi, je pense, chez ces malades; ce qui arriva à Hermippe, et il mournt (Coa. 194). 33. La surdité survenant subséquemment dans des maladies aignës et pleines de trouble est sâcheuse (Coa. 186). 34. Les délires tremblants, obscurs, avec carphologie, indiquent grandement la phrénitis (Coa. 76), ainsi que chez Didymarque à Cos. 35. La stupeur succédant au frisson, le malade n'est pas complétement à lui 36. Les douleurs autour de l'ombilie, avec (Coa. 14). battement, ont quelque chose qui dérange l'intelligence; mais vers la crise il sort une grande quantité d'air avec ténesme; et les douleurs vers les mollets dérangent, dans ces cas, l'intelligence (Coa. 30; Coa. 294). 37. Dans une fièvre, les

que, suivant eux, la disparition des douleurs dans les mollets annonçait le délire. Galien rejette l'addition proposée comme tout à fait arbitraire.

— 12 π εναιωρηθή τι τῷ ούρω, τοῦ κατὰ τὸν μηρὸν ἀλγήματος ἀρανισθέντος, παρακρουστικὸν, καὶ οἶα περὶ ἤχους τοιαῦτα vulg. — τὰ κατὰ μηρὸν (μηρῶν Ι) ἐν πυρετῷ ἀλγήματα ἔχει τι παρακρουστικὸν, ἀλλως τε καὶ ἦν οὖρον ἐναιωρηθή (οὐρωὲνουρηθή Ι) λεῖον καὶ διόσα περὶ κύστιν ἴσχουσι τοιαῦτα ἄμα πυρετῷ κοιλίη (κοιλίαι Κ, κοιλίας Ρ΄) ταραχώδης (ταραχώδεις Κ; ταραχώδεις GJQ΄) τρόπω (τρόπον Κ) χολερώδει (οἱ PP'Q΄) κωματώδεις ναθροί οὐ πάνυ περὶ αὐτοῖσι DFGHIJKP Q΄. — Voyez aussi p. 510, note 6, l'annotation marginale de Mercuriali, qui n'est pas autre chose que la leçon de nos mss. Le ms. D a en outre, à la marge et comme explication de ἐναιωρηθή, les lignes suivantes qui sont tirées du Commentaire de Galien : ἐὰν ἐναιωρηθή τι τῷ οῦρω τοῦ κατὰ τὸν μηρὸν ἀλγήματος ἀφανισθέντος, ἀσφαλέστερον

ρὸν ἐν πυρετῷ ἀλγήματα ἔχει τι παρακρουστικὸν, ἄλλως τε καὶ ἢν ἐναιωρηθῆ τι τῷ οὐρῳ, καὶ ὅσα ἄκλα κατ' αὐτὸ γίγνεται παρακρουστικὰ σημεῖα, καὶ οἶα περὶ ἤχους τοιαῦτα. 38. Ἐπὶ κοιλίη ὑγρῆ, ¹ κοπώδει, κεṇαλαλγικῷ, ² διψώδει, ἐγρύπνῳ, ἐσαρεῖ, ἀδυνάτῳ, οἶσι τὰ τοιαῦτα, ἐλπὶς ἐκστῆναι. 39. Οί ³ ἐφιδρῶντες καὶ μάλιστα κεṇαλὴν, ἐν ὀξέσιν, ὑποδύσροροι, κακὸν, ἄλλως τε καὶ ἐπ' οὐροισι μέλασι, ⁴καὶ τὸ θολερὸν ἐπὶ τουτέσισι πνεῦμα, κακόν. 40. Αί ⁵ παρὰ λόγον κενεαγγικὸν ἀδυναμίαι, μὴ ἐούσης κενεκγγείης, κακόν. 41. Κοιλίαι ⁵ ἀπολελφμμέναι, σμικρὰ δὲ μέλανα ¹σπυρα-

καὶ βεβαιότερον ἀποφαινόμεθα περὶ τῆς ἐσομένης παραφροτύνης. - Pour discuter ce passage, nous avons le texte de vulg., le texte de nos mss. et le commentaire de Galien. Les deux premiers de ces éléments sont sous les yeux du lecteur; reste à examiner le troisième. Galien dit : « S'il se manifeste quelque énéorême dans l'urine, après la disparition. comme le disent les interprètes, de la douleur de la cuisse, nous prononcerons avec plus de sureté qu'il doit survenir du délire. » Ce commentaire montre que la disparition de la douleur ne figurait pas dans la proposition, et que la loçon de nos mss. doit être préférée. Dans le courant de son commentaire, Galien dit qu'à la fin de la proposition est écrit καὶ οἶα περί ที่yous ซอเฉบีซะ. Il faut donc conserver ce membre de phrase, qui est dans vulg. Quant à και όκοσα περί κύστιν ἔσχουσι τοιαύτα, qui est dans nos mss. et qui manque dans vulg., Galien nous en apprend la source: « Quel-> ques-uns, dit-il, écrivent και δτα περί κύστιν τοιαύτα (au tieu de, ce semble, καί οξα περί ήγους τοιαύτα); d'après eux, cette phrase signifie qu'il faut considérer comme un signe de délire non-seulement les énéorèmes des urines, mais encore les excrétions urinaires qui ont un caractère de ce genre; comme si ces commentateurs ne pouvaient pas, sans cette addition, dire ce que l'auteur a exprimé de cette façon: allos te xai qu οδρον έναιωρηθή, και δεα άλλα κατ' αὐτὸ γίγνεται παρακρουστικά σημεία.» Le membre de phrase καὶ ὅσα περὶ κύστιν τοιαῦτα, est donné par nos mss. avec une légère variante; mais il manque dans vulg. Le membre de phrase καὶ ὅσα ἄλλα κατ' αὐτὸ γίγνεται παρακρουστικά σημεῖα est donné par Galien, mais manque dans vulg. et nos mss. Tout cela pris en considération, je pense qu'on peut restituer ainsi la proposition: τὰ κατὰ μηρὸν εν πυρετῷ ἀλγήματα ἔχει τι παρακρουστικόν , ἄλλως τε καὶ ἦν ἐναιωρηθῆ τι τῷ ούρῳ, καὶ ὅσα ἄλλα κατ' κῦτὸ γίγνεται παρακρουστικά σημεῖα, καὶ οῖα περί ήχους τοιαύτα. Reste dans nos mss. une partie qui n'est pas dans vulg., et sur laquelle le commentaire de Galien garde le silence. Nos mss. la donnent tous unanimement; elle se trouve aussi dans les Coaques (voy. C. 294), et là elle est suivie de la même proposition qui la suit dans le Prorrhétique. Mais dès-lors il faudrait supposer que dans Galien manquent et cette proposition et le commentaire qui y était relatif. Cela m'a empêché de la recevoir.

douleurs à la cuisse ont quelque chose qui cause le délire, surtout s'il y a quelque énéorême dans l'urine et les autres signes qui, dans l'urine, sont indices de délire; il en est de même des bourdonnements d'oreille (Coa. 30). 38. Ventre humide, lassitude, céphalalgie, soif, insomnie, langage inarticulé, adynamie, quand ces symptômes se présentent, il faut s'attendre que le malade aura le transport (Coa. 171; Coa. 632). 39. Dans les maladies aiguës, de petites sueurs, principalement à la tête, avec du malaise, sont fâcheuses, surtout avec des urines noires; et dans ces cas une respiration pleine de vapeur est mauvaise (Coa. 49). 40. Les faiblesses étrangères aux évacuations, aucune évacuation n'existant, sont fâcheuses (Coa. 54). 41. Le ventre resserré, ne ren-

<sup>4</sup>Κοπρώδει FGHIJQ', Lind., Mack. - Galien dit qu'il s'agit d'une sensation éprouvée par le malade; e'est donc κοπώδει qu'il faut lire. — 2 διψώδει om. V. - ύπαγρύπνω DHIJV. - ὑπ' ἀγρύπνω FGK. - ὑπὸ ἀγρύπνω P'. -- 3 έφιδρώντες FGJ. - έφιδρούντες vnlg. - [καὶ] ὑποδύσφοροι Lind., Mack. - 4 καὶ om. H.- τὸ om. D.- τὸ θ. πν. ἐπὶ τ. Ald., Frob., Merc. - τὸ θ. πν. έν τ. FGIIJK. - τούτοις D. - Quelques commentateurs avaient dit que θολερὸν signifiait une expiration vaporcuse, c'est-à-dire que l'air de l'expiration était chargé de vapeur. D'autres le traduisaient par fétide, ουσώδες, enroué, βραγχώδες; d'autres disaient que cela signifiait une respiration troublée, τεταραγμένου. D'autres écrivaient θαλερόν, mot auquel, dit Galien, on ne peut attacher ici aucun sens si ce n'est celui de respiration violente. Galien ajoute qu'ici cela doit signifier une espèce de dyspnée. Dans le Glossaire de Galien, on trouve θαλερου, calidum ut a sole, nam ab eo, quod est θέρετθαι, hoc est, calesieri, nomen factum est; et θολερόν, spiritus magnus et impellens. Mais, comme Opsopœus le fait remarquer, il est impossible que personne ait tiré θαλερον de θέρεσθαι. En conséquence il corrige ainsi le Glossaire: θαλερόν ή θολερόν πνεύμα μέγα και δεδιωγμένον. Θέρετρον, θερμόν ώς ἀπό ήλίου, παρά τό θέρεσθαι γέγονε τούνομα, τόπος ἐνδιατρίβειν κτλ. De cette façon θαλερόν ου θολερόν πυεύμα signifie, d'après le Gl. une respiration grande et précipitée. -5 κενεχγγικώ FGIJ, Ald.- κενεχγγικαί Steph. in Thes., Lind., Mack.-άδυναμίας G. - ουκ pro μή DFGHIJKV, Ald., Frob., Gal., Mack. - κενεαγγίης V. — 6 ἀπολελιμμ. cum α supra ι D. – ἀπολελυμέναι Κ. — 7 σπυραθώδη FK. - περιφερή (D, supra lin) P'. - σπυραμώδη J. - ήτοι τὰ τῶν αίγῶν διαχωρήματα in marg. Η. - κατ' DFGHIJKQ'α. - πρός vulg. - διὰ κλυστήρος π βαλάνου gl. DP'. - μυκτήρ τε έπὶ ΙΙ. - μ. τ' έπὶ Mack. - μ. τε σύν DFGIJKP'. - σύν pro ἐπὶ Q'α.- μυκτήρ ἐπὶ vulg. - τουτέων V. - ἐπιρρηγνύμένος DFGHIJK.-ἐπιρηγν. P'Q'. - ρηγνύμενος vulg. - Post κακόν addit ήρά γε τουτέσισε τρομώδεα γίνεται, sed deletum K.

θώδεα κατ' ἀνάγκην χαλῶσαι, μυκτήρ τε ἐπὶ τουτέοισιν ἐπιβρηγνύμενος, κακόν. 42. Οἶσιν ¹ ὀσφύος ἄλγημα ἐπὶ πουλὸ μετὰ καύματος ἀσώδεος, ἐφιδρῶντες οὖτοι, κακόν ἢρά γε τουτέοισι τρομώδεα γίγνεται; καὶ ¾ ἡ φωνὴ δὲ, ὡς ἐν δρίγει; 43. ¼ Κρεα ἐπ' ἀμφότερα ταχὸ μεταπίπτοντα, κακὸν, καὶ δίψα δὲ ἡ τοιαύτη, πονηρόν. 44. Ἐκ κοσμίου δθρασεῖα ἀπόκρισις, κακόν. 45. Φωνὴ δξείη, ὑποχόνδρια τουτέοισιν εἴσω εἰρύαται. 46. Ἦσμα ἀμαυρούμενον, φλαῦρον, καὶ τὸ πεπηγὸς καὶ ἀχλυῶδες, κακόν. 47. δοζυφωνίη κλαγγώδης, πονηρόν. 48. Ὀδόντων πρίσις, δλέθριον, οἶσι μὴ σύνηθες ¾ καὶ ὑγικίνουσιν πνιγμὸς ἐν τουτέοισι, πάνυ κακόν. 49. Προσώπου ¹ο εὕχροια, καὶ τὸ λίην σκυθρωπὸν, πονηρόν. 50. Τὰ τελευτῶντα ¹¹ διαχωρήματα εἰς ἀφρώδεα, ἔκρητα, παροξυντικά. 51. Αί ἐκ καταψύξιος ἐν δξέσιν οὐρων ¹² ἀπολήψιες, κάκισται.

''Oσφύος F. - πουλύ H, Lind., Mack. - πολύ vulg. - αὐσώδεες (sic), mut. in ἀσώδεες D. - ἐφιδρῶντες FGJ, Frob., Merc. - ἐφιδροῦντες vulg. - ήγουν δλίγον ίδρῶτα καθ' δλον τοῦ σώματος gl. DP'. - ήρα DFGHIJKP', Lind. - Ξρα vulg. - γένεται FGHJK. - \* ή (D, cum ω supra lin.) FGHIJK. - ή om. vulg. - φωίδες pro φ. (adscribit L) (habet Lind., sine δὲ ώς). - Fausse correction suggérée par Opsopœus; car Galien dit : « Les mots comme dans le frisson, indiquent que la voix est tremblante.» Au reste, putde; est emprunté à la Coaque 312, où ce mot ne doit pas rester. - 3 Post à. addit αὐτοπτική vulg. - αὐτ. om. FG (H, restit. in marg.) IJ (V, restit. al. manu), Lind. (velut adulterinum subsignant LP'). - Æmilius Portus (dans Mack) lit αὐτοπτικαί avec φωίδες. Nous avons vu que φωίδες ne peut être reçu. Quant à αὐτοπτική qui se trouve dans plusieurs mss. et dans vulg., il provient des mss. de Galien qui renferment le Prorrhétique avec le commentaire, et οù αὐτοπτική est rattaché à δίγει, et par conséquent au texte hippocratique, tandis qu'il appartient au commentaire, où il faut lire: αὐτοπτική πάλιν ή συνδρομή τῶν εἰρημένων συμπτωμάτων ἐστίν, οὐ λογική. Correction à faire dans les éditions de Galien. - \* ἄκοαια H. - δ' επ' FGJKa. - Galien dit que quelques-uns unissaient cette proposition à la précédente, et pour cette raison mettaient la particule de. - θερμασίην ή και ψύξιν gl. D. - θερμασίαν δηλοϊ και ψύξιν την επί τάναντία πίπτουσαν εν τάχει παραπλησίως τοῖς εναντίοις gl. P'. - θερμά δηλονότι καὶ ψυχρά gl. X. - δὲ ή FGHIJK. - δὲ ή om. vulg. - καὶ δίψα δὲ ή τ. π. om. V. - \* θρασεία F. - \* δζείη DFGIIJK, Frob., Merc. - δζεία vulg. -Post of. addunt ofor FGIIIJK. - Electric in marg. H. - ellevotal gl. F. -- olow de certains mss. est un essai de correction, mais alors il faudrait supprimer τουτέσισεν. Galien se plaint de l'étrangeté de cette phrase : il n'y a donc rien à y changer. - δμματα άμαυρούμενα FGHIJKQ'. - φαύλον

dant que par force des excréments petits, noirs, semblables à cenx des chèvres, et une épistaxis faisant éruption au milien de ces symptômes, sont de manvais signes (Coa. 591). 42. Ceux qui, pendant longtemps, éprouvent une douleur lombaire avec une chaleur importune, venant à avoir de petites sucurs, sont en danger. Dans ce cas survient-il des tremblements? et la voix n'est-elle pas comme dans le frisson? (Coa. 39; Coa. 312.) 43. Des alternatives rapides de chaleur et de froid dans les extrémités sont fâcheuses, ainsi que des alternatives dans la soif (Coa. 50). 44. Une réponse brusque, d'un homme modéré, indique du danger (Coa. 51). 45. Voix aignë; dans ce cas les hypochondres sont tirés en dedans (Coa. 51). 46. L'obscurcissement de la vue est un mauvais signe, ainsi que les yeux fixes et ternes (Coa. 221). 47. Une voix aignë et striduleuse est mauvaise (Coa. 252). 48. Le grincement des dents chez ceux qui, en santé, n'en ont pas l'habitude, est funeste (Coa. 230); la suffocation est tout à fait fâcheuse en ce cas. 49. La bonne coloration du visage et un air farouche sont de mauvais augure (Coa. 210). 50. Les déjections, se terminant par des matières spumeuses, intempérées, annoncent un redoublement (Prorrh. 111; Coa. 602). 51. Les suppressions d'urine, après un grand refroidissement, dans les maladies aiguës, sont très-mauvaises (Coa. 5).

FGJKQ΄. - τὸ πεπηγός γίνεται διὰ τὴν ἀχινησίαν τῶν κινούντων μυῶν τοὺς δρθαλμοὺς gl. D. - καὶ om. FGHIJKQ΄. - καὶ était omis dans certains exemplaires, et Galien rapporte que, suivant ceux qui omettaient cette particule, la phrase signifiait qu'un certain brouillard était fixé sur les yeux, ἀχλύν τινα παραπεπηγέναι. — διδόντων πρίσιες ΄ τρήσιες FI; τρύσιες GK; τρίσιες J) δλέθριον, δξυγωνίη κλαυθμώδης κακόν οῖς pro δξυγωνίη .... οῖσι FGH ( H, in marg. κλαγγώδης ) IJK. - κλαυθμώδης LQ΄α. Lind., Mack. - Les exemplaires variaient dans l'antiquité, et on y trouvait les deux leçons, κλαγγώδης et κλαυθμώδης. - κακόν pro π. LQ΄. — δ Ante καὶ addunt οῖσι δὲ σύνηθες DXP΄. - πνιγμοί DFGHIKP'Q΄. - τουτέσισι FGHJK, Lind., Mack. - τούτοισι vulg. - κακόν πάνυ FGHJK — 10 ἄχροια Κ. — "ξιηχωρ. FGHJK, Lind. - ὑποχωρ. vulg. - ἐς Lind. — 12 τὴν τῶν ούρων ἐπίσχεσιν in marg. H. - ἐπισχέσεις ΧΡ΄.

52. Τὰ δλέθρια ἀσήμως ραστωνήσαντα θάνατον σημαίνει. 53. Έν δξέσι χολώδεσιν ² ἔκλευκα, ἀφρώδεα, ³ περίχολα διαχωρήματα, κακόν ⁴ κακὸν δὲ καὶ οῦρα τὰ τοιαῦτα ἄρα τουτέοισιν ἤπαρ ἐπώδυνον; 54. Αὶ ἐν πυρετοῖσιν ἀφωνίαι σπασμώδεα τρόπον ⁵ ἐξίστανται σιγῆ, δλέθριον. 55. Αὶ ἐκ πόνου ἀφωνίαι, δυσθάνατοι. 56. Οἱ ἐξ ὑποχονδρίων ⁶ ἀλγήματος πυρετοὶ, κακοήθεες. 57. Δίψα ¹ παραλόγως λυθεῖσα ἐν ὀξέσι, κακόν. 58. Ἱδρὼς ³ πολὺς, ἄμα πυρετοῖσιν ὀξέσι γιγνόμενος, φλαῦρος. 59. Καὶ οῦρα ⁰ δὲ πέπονα, ¹⁰ πονηρόν · καὶ τὰ ἐρυθρὰ ἐκ ¹¹ τουτέων ἐπανθίσματα, κατεχόμενα, καὶ τὰ

'Ante ès addit τὰ vulg. - τὰ om, FGIJK. - δξ. καὶ χολ. FGHIJKα. - χολώδεα DP'. - χολώδεά έστεν V. -  $^2$  λελευχασμένα πάνυ gl. F. -  $^3$  χαὶ περίχ. FGHIJKa. - Galien pense qu'il y a ici quelque faute de copiste, et qu'il faut elfacer περίγολα ou έχλευκα. En esset, dit il, des déjections alvines ne peuvent pas être à la fois blanches et bilieuses; et si l'on admet que ce sont les parties solides qui sont blanches, et les parties liquides qui sont bilieuses tout autour, cette explication ne peut pas s'appliquer à l'urine, où il n'y a pas de partie solide. — \* κακόν δέ om., cum κακόν post τοιαύτα FGHIJKa. - τὰ FGHIJKA. - τὰ om. vulg. - ἔρα Lind. - ἄρά γε ΗΙΙα. - ἄρα γε FGK. - τούτοισιν D. - 5 ἐξιστάντες FGIJQ'α. - έξιστάσαι Κ. - έκστάσαι Lind. - σιγή om. DFGHIQ'a, Lind. - σιγή δέ ολεθρία V. - Galien dit que ce Prorrhétique est ainsi écrit dans tous les exemplaires, que tous les commentateurs l'ont lu de même, et qu'il ne faut donc pas écouter les commentateurs modernes qui veulent supprimer σιγή δλέθρ.ον. Voicile sens qu'il donne à ce Prorrhétique : « Les pertes de la parole dans une fièvre, lesquelles viennent d'une manière spasmodique, aboutissent à un transport silencieux; cela est funeste. » Mais dans le reste du commentaire il y a des choses que je ne comprends ni dans le grec, ni dans les traductions latines, sur σεγά, qui pourrait se rapporter aussi bien à δλέθριον qu'à εξίστανται. Peut-être vaudrait-il mieux lire ἐξιστᾶσαι; mais, s'il n'y avait pas eu ἐξίστανται, des commentateurs auraient ils songé à supprimer σεγή δλέθριου? Au reste, la Coaque 243 exprime la même idée que ce Prorrhétique, et elle est mieux rédigée. — 6 ἀλγήματος FGHIJKa, Lind. - ἀλγημάτων vulg. - κακοήθεις DFGHJK. - τ παράλογος FGIK. - \* πουλύς Lind., Mack. - πυρετοίς D. έγγενόμενος αμα πυρετώ (πυρετοϊς Η) έν όξέσι φαύλον DGHIJKQ'α. - φαύλον Lind. — ° δε πέπονα FGHIJK (Q' et exponit πεπεμμένα κεχωνευμένα) α. - ταχὸ καὶ ἐπ' ὀλέγον πέπονα L. - δὲ πέπονα [παραλόγως] Lind. - δ' (δ' om. V.; δέ D) ἐπέπονα vulg.- Les anciens exemplaires portaient πέπονα, et Zeuxis l'empirique (v. t. I, p. 89) avait interprété ce mot par πυώδη ναί πάχος έχοντα μοχθηρόν, urines purulentes, et chargées d'une manière fácheuse. Rufus d'Éphèse avait vivement gourmandé (v. t. 1, p. 104) Zeuxis pour cette interprétation, et, quoique fidèle, dit Galien, à conserver

52. Les symptômes funestes, qui s'amendent sans aucun signe, 53. Dans les maladies aiguës, bilienses, annoncent la mort. des déjections très-blanches, pleines de bile, sont mauvaises (Coa. 590); mauvaises aussi des urines semblables; dans ces cas le foie devient-il douloureux? (Coa. 594). 54. Dans les sièvres, les pertes de la parole, d'un caractère spasmodique, aboutissent à un transport silencieux; cela est funeste (Coa. 65; Coa. 243.) 55. Les pertes de la parole, suite de la souffrance, annoncent une mort pénible (Coa. 243). 56. Les fièvres qui suivent une douleur des hypochondres, sont malignes (Coa. 31). 57. La soif éteinte, sans raison, dans les maladies aiguës, est mauvaise (Coa. 58). 58. Une sueur abondante, survenant en même temps que des fièvres aiguës, n'est pas bonne (Coa. 563). 59. Et, d'autre part, des urines cuites sont mauvaises; et à la suite, l'urine étant retenue, les efflorescences rouges et les efflorescences érugineuses sont mauvaises (Coa. 568), ainsi que l'apparition d'un peu

les anciennes leçons, il avait substitué ἐπίπονα à πέπονα. Galien, tout en disant qu'on pourrait alléguer quelques raisons, mais de peu de valeur, en faveur de πέπουα, approuve la correction de Rufus. Cependant la Coaque 568 a πέπουχ, mais d'une manière qui rend ce mot plus facile à comprendre. Au reste, la conjecture de Rufus, a, comme on voit, sur l'autorité de Galien, passé dans quelques mss. - On peut entendre πέπονα, en le rapportant au Prorrhétique précédent; ce que paraît indiquer la conjonction δέ. - 10 πονηρά DFP'. - πον. manquait, dit Galien, dans certains exemplaires, ce qui ne changeait rien au sens, attendu qu'il se trouve un peu plus loin. - " τούτων D, Gal., Mack. - ἀπανθίσματα J. - ιωθεα κατεχ. sine και τὰ FGHIJKQ'α. - και τὰ om. DP'. - πονηρὰ om. FGIJKQ'. - Galien dit que le mot κατεγόμενα, urines retenues, n'est pas en contradiction avec le dire relatif à la couleur, et qu'il peut s'appliquer aux urines ou rendues seulement goutte à goutte ou évacuées par le médecin. Il faut comparer ce membre de phrase à celui de la Coaque correspondante, où une très-petite altération donne un sens tout dissérent. Nos mss. se rapprochent bien plus que vulg., du texte de la Coaque; et j'avoue que l'explication de κατεχόμενα donnée par Galien, me paraît très-forcée. Cette observation a aussi été faite par •psopœus, qui propose d'entendre κατεχόμενα dans le sens de renfermant, ou de lire καταγεόμενα, urines rendues. Néanmoins j'ai suivi Galien, mais en signalant la difficulté.

ιώδεα, πονηρά και τὸ μικρά ἐπιφαίνεσθαι, ι οίον σταςιας. 60. Καὶ ἔμετοι μετὰ \* ποιχιλίης χαχὸν, ἄλλως τε χαὶ \* ἐγγὺς ἀλλήλων ζόντων. 61. \* Όκόσα εν κρισίμοισιν άλυσμῷ ἀνιδρωτὶ περιψύχεται, κακόν καὶ τὰ επιβριγώσαντα ἐκ τουτέων, κακά. 62. 6 Ἐμέσματα ἄχρητα, ἀσώδεα, πονηρά. 63. Τὸ καρῶδες <sup>7</sup> ἄρά γε πανταχοῦ κακόν; 64. <sup>8</sup> Μετὰ ρίγεος άγνοια, κακόν· κακὸν δὲ καὶ λήθη. 65. Αί ἐχ ρίγεος καταψύζιες, μὴ ἀναθερμαινόμεναι, <sup>9</sup> χαχαί. 66. 10 Οί έχ χαταψύξιος ίδρώδεες, αναθερμαινόμενοι, 11 χαχόν · ἐπὶ τουτέοισιν ἐν πλευρῷ χαῦμα ὀδυνῶδες, καὶ τὸ έπιβριγώσαι, κακόν. 67. Τὰ 12 καυματώδεα ρίγεα υπό τι δλέθρια, καὶ τὸ φλογῶδες ἐν προσώπω <sup>13</sup> μεθ' ἱδρῶτος ἐν τούτοις κακὸν, ἐπὶ 14 τούτοις ή ψύζις τῶν ὅπισθεν σπασμὸν ἐπικαλέεται. 68. Οἱ 15 ἐφιδρώντες, άγρυπνοι, άναθερμαινόμενοι, χαχόν. 69. Έξ 16 δσφύος αναδρομή, δφθαλμών ίλλωσις, κακόν. 70. 'Οδύνη ές 17 στήθος έδρυνθείσα σύν νωθρότητι, χαχόν : ἐπιπυρετήναντες οὖτοι, χαυστι-

<sup>\*</sup> Καί οδον DV. - οδον om. FGIJK, Lind. - στάξιες FGIJKQ', Lind. στάξιες, dans les cinq mss. FGIJK et Lind., est rapporté à la proposition suivante. - \* ποικιλίης DFGHJKP'Q', Lind., Mack. - Plusieurs commentateurs, dit Galien, ne faisaient qu'une seule proposition depuis ίδρως jusqu'à ἰόντων, ce qui, ajoute-t-il, est plausible, l'auteur retraçant souvent de pareilles accumulations de symptômes. — 3 τουτέστω ου μετά πολύν χρόνον gl. DP'. - ίδυτα FGIKQ', Lind. - άλλ. έγγυς ίδυτα J. - Post ιόντων addunt ίδρως πολύς άμα πυρετώ εν όξες: γιγνόμενος φλαύρον DP'. -\* δεα HJK. - κρισίμω DP'Q', Lind. - άλυσμοῖς FGHIJKQ'α (Lind. σύν άλ.). άνιδρωτί V - άνιδρώτι vulg.- έν ίδρωτι FGHIJKQ', Lind.- καὶ ίδρωτι pro ανιδρωτί D.-Le commentaire de Galien ne laisse aucun doute: il faut lire ανιδρωτί. - \* ἐπιριγ. Κ. - Ante ἐκ addit δὲ D. - τούτου D, Ald. - \* Ante έμ. addit τὰ Gal. in cit. Comm. 2, in Ep. 11, text. 3. - ἄεριτα, ἀσσώδεα D. — <sup>1</sup> ηρα Lind. – ἄρα FHJK. – πανταχή in marg. H. — <sup>8</sup> Galien nous apprend que les exemplaires variaient entre μετά ρίγεος et μετά ρίγος, après le frisson. - ἄπνοια Ald. - ο κακόν D. - ο αί J. - καταψύξεως Mack. - ίδρῶτες Η , Lind. - Ante ἀναθ. addunt μή DFGHIJKα , Lind. , Mack. -Malgré l'accord de nos mss., la négation ne doit pas être admise, elle est implicitement rejetée par le commentaire de Galien, qui entend qu'il est ici question d'un retour de la fièvre. - " xzzoi FGlik. - rouτέοισιν DFGHJKa, Lind. - τούτοις vulg. - πλευρώ FGHJK, Lind. - πλευροΐσι D.-πλευροΐς vulg.-Post καύμα addunt και τι FGIJKa. - " κωματ. DFGHIJK. - Galien nous apprend que les exemplaires variaient entre χαυμ. et χωμ. - ὑπολέθρια pro ὑπό τι όλ. Lind. - φλεγμονῶδες α. - " μετ'

d'urine, comme des gouttes (Coa. 588). 60. Et des vomissements de matières variées sont fâcheux, surtout s'ils se succèdent à peu d'intervalle (Coa. 545, in medio). 61. Dans les cas où, les jours critiques, il y a grand refroidissement avec agitation, sans sueur, cela est fâcheux; et les frissons qui y succèdent sont fâcheux (Coa. 38). 62. Les vomissements intempérés, avec anxiété, sont mauvais. 63. Le sommeil carotique est-il partout mauvais? (Coa. 174.) 64. Avec le frisson il est mauvais de ne pas reconnaître; mauvais aussi d'oublier (Coa. 6). 65. A la suite du frisson, les grands refroidissements, sans retour de chaleur, sont mauvais. 66. Après un grand refroidissement, avoir de la sueur, un retour de chaleur [fébrile], est mauvais (Coa. 52); dans ces cas une ardeur douloureuse dans le côté, et un frisson qui survient, sont facheux. 67. Les frissons, avec un sentiment de chaleur brûlante, ne sont pas sans danger; et le visage enflammé, avec sueur, est mauvais dans ces cas; dans ces cas, le refroidissement des parties postérieures provoque le spasme (Coa. 7). 68. Petites sucurs, insomnie et retour de la chaleur [fébrile], symptômes fâcheux (Coa. 41). 69. Douleur quittant les lombes pour se porter en haut, yeux tournés, symptômes fâcheux (Coa. 307). 70. Une douleur, fixée dans la poitrine, avec stupeur, est fâcheuse; ces malades, étant pris de sièvre, devenant rapidement brûlants, succom-

Ald., Frob., Merc. - ίδρῶτα FGHIK. - ἐν τούτοις οἰπ. FGHIK. - ¹\* τουτέοισιν Lind. - ἡ οἰπ. FGHIK. - ἐπικαλεῖται FGHIK. - ¹\* ἔτριδροῦντες Κ. - ἔτρὶ ἐδρῶσιν V. - ἐρ᾽ ἱδρῶσιν DHXP΄. - ¹\* ὁστρῦος F. - ὀρρύος Frob., Merc. - ἀναδρομή DFGIJK. - ἀναδρομῆς vulg. - ὁτθαλμῶν FGHIJK. - ὀνθαλμῶν vulg. - εἴλῶσις V. - ¹¹ Post ἐς addunt τὸ FGHIJK. - Galien entend νωθρότης dans le sens de καταγορὰ, accablement accompagné de sonnolence; il nous apprend que d'autres le rendaient par δυσκινησία τοῦ σώματος, difficulté de mouvoir le corps. Il laisse le choix entre les deux acceptions. - ἐπιπυρετήναντες (D, al. manu, erat prius ἐπὶ πυρετήναντε) HJ. - ἐπιπυρεττήναντες vulg. - Galien fait rapporter ὀξέως ὰ καυστικοὶ, καυστικοὺς ὀξέως γινομένους, si tant est, ajoute-t-il, que καυστικοὶ ait le même sens que καυσώδεις, ardent. - ὀξέες D. - θνήσκουσιν FGHIJK.

κοὶ οξέως, ἀποθνήσκουσιν. 71. Οἱ ¹ἐπανεμεῦντες μέλανα, ἀπόσιτοι, παράφοροι, καθ' ἤβην μικρὰ ² οδονώδεες, ³ ὅμμα θρασὸ, κεκλεισμένον, ⁴ τούτους μὴ φαρμακεύειν, δλέθριον γάρ · ⁵ μηδὲ τοὺς ἐποιδέοντας, σκοτώδεας, ἐν τῷ πλανᾶσθαι ⁶ ἐκλείποντας, ἀποσίτους · ἀχρόους · μηδὲ τοὺς ἐν πυρετῷ γ κωματώδει κατακεκλασμένους, δλέθριον γάρ. 72. Καρδίης πόνος ἄμα ε ὑποχονδρίῳ ξυντόνῳ καὶ κεφαλαλγίη, κακόηθες, θ καὶ τι ἀσθματῶδες · ἄρά γε ἐξαίφνης οὖτοι τελευτῶσιν, ὡς ¹0 καὶ Λύσις ἐν 'Οδησσῷ; ¹¹ τουτέῳ καὶ οὖρα ἐζυμωμένα ἐγένετο βιαίως, καὶ ἔρευθος. 73. Τραχήλου πόνος, κακὸν μὲν ἐν παντὶ πυρετῷ, κάκιστον δὲ ¹² καὶ οἶσιν ἐκμανῆναι ἐλπίς. 74. ¹² Κωματώδεες, κοπιώδεες, ἀγλυώδεες, ἄγρυπνοι, ἐφιδρῶντες πυρετοὶ, κακοήθεες. 75. ¹⁴ Αὶ ἐκ νώτου φρῖκαι πυκναὶ, ὀξέως

\* Ἐπανεμεύντες FGHIJK. - ἐπανεμέοντες vulg. - μέλασι V. -- 2 δουνώδες D. - κινδυνώδεες pro δδ. FGHIJKa. - Passage obscur, sur lequel les commentateurs, dit Galien, s'étaient partagés. Les uns séparaient xab' เดินง de อิธีบงต์อิธรร, et disaient que สุดินง signifiait l'âge de la jeunesse, les autres attribuaient à 764v le sens de région pubienne, et disaient que l'auteur entendait parler d'une douleur forte sans doute mais peu sentie par le malade; ce qui indiquait la lésion de l'intelligence. - 3 Ante έμμα addunt οίσιν FGHIJKa. - Ante κεκλ. addunt ή FGIJKa, Mack. κεκλιμένου FGIJK. - κεκλιμένου έχουτας in Epist. Hipp. ad Democr. De helleborismo. - Galien explique que un regard hardi et un œil fermé sont deux symptômes qui ne peuvent qu'être alternatifs; il n'aurait pas dit cela si le texte eût porté ή. - \*τουτέοισι FGHIJK. - Le texte que Galien avait sous les yeux portait sans doute δλέθριοι; car il dit: « Que tous ces malades soient dans un état extrêmement grave ( δλεθρίως ἔχειν), c'est ce que l'auteur a exprimé à la fin de la phrase, et ce qui est véritable.» - B μηδέ om. ( D, restit. al. manu ) V.- ὑποιδέοντας FGIJKα. - ἐπιδέοντας D. - οἰδαλέους gl. X. - 6 ἐκλιμπάνοντας GHIJΚά. - ἐκλιπάνοντας F. - Galien dit que l'auteur semble craindre les expressions propres, et que, s'il a voulu dire ceux qui sont pris de défaillance au moindre mouvement, il aurait pu employer ces termes, qui n'ont aucune ambiguité. - 7 κωματώδει Η. - καυματώδει FGHIK. - κωματώδεις DV. - καυματώδεες P', Lind. - εὶ κωματώδεες vulg. - εὶ καυματώδει Mack. - Galien dit qu'on trouvait les deux orthographes ω et αυ. - κατακεκλιμένους (D, gl. ἐκλύτους) Η. - κατακεκλισμένους Lind. - κεκλασμένους J. - Galien (lit que l'auteur, sans doute, par amour de l'obscurité, a employé ce mot, pouvant employer ἐκλύτους. -- δλέθριοι V, Gal. - 8 ξυντόνω DH. - συντόνω vulg. - ξύντομος FGIJK.ύποχονδρίου συντάσει V. - κεφαλαλγία D. - \* καίτοι καὶ pro καί τι V. - τοι pro τι Lind. - τι om. Mack. - Post ἀσθμ. addunt ἐνίστε FGIIIJKa. - πρα Lind. - άρα FGHK, Frob., Gal. - ούτοι έξ. FGJK. - ούτοι τελ. έξ. Η.

beut (Coa. 308). 71. Ceux qui ont des vomissements noirs, du dégoût pour les aliments, du délire, une petite douleur au pubis, le regard hardi, l'occlusion des yeux, ne pas les purger; car cet état est funeste; non plus que ceux qui sont gonflés, et ont des vertiges ténébreux, des défaillances quand ils se menvent, du dégoût, de la décoloration ; non plus que ceux qui, dans une fièvre comateuse, sont en état de résolution; car cela est très-funeste. 72. De la douleur au cardia avec tension de l'hypochondre et céphalalgie, a de la malignité et quelque chose d'asthmatique; ces personnes ne meurent-elles pas subitement, comme Lysis à Odessus? Chez lui, les urines présentèrent une fermentation intense, et il y eut de la rougeur. 73. La douleur du col est fâcheuse dans toute lièvre, mais le plus fâcheuse chez ceux qu'on s'attend à voir saisis d'un délire maniaque (Coa. 266). 74. Les sièvres avec coma, lassitude, nuages devant les yeux, insomnie, petites sueurs, sont d'un mauvais caractère (Coa. 35).

<sup>- 10</sup> xai lústs (lústs HIJ) en donssa FGHIJK (a, doussa). - xai Ausias έν 'Οδησσώ Lind. ex Calvo. - έν Δυσώδει pro κ. Λ. έν 'O. vulg. - " τουτέω FGHIK. - τούτου DP'. - τούτω vulg. - καὶ om, FGHIJKa. - τὰ pro καὶ DP'Q'. - καὶ ἐξέρυθρα ἐγέν. βιαίως DH. - ἐγέν. βιαίως ἐξέρυθρα vulg. - κατέρυθρα εγέν. βιαίως sine και FGIJKa .- Notre texte est probablementaltéré, oujours est-il qu'il diffère de celui que Galien avait sous les yeux. Dans zelui de Galien, βιαίως présentait une amphibologie, et pouvait se raporter à έζυμωμένα, et signifier fortement, ou être rattaché à οδρούμενα sous-entendu et signifier que l'urine était rendue avec effort et douleur. De plus, comme le remarque Eustachius dans sa note sur εξέρνθρον (Érot., p. 142), Galien a entendu εξέρυθρα comme indiquant la rougeur du visage; son texte était donc οδρα έζυμωμένα έγένετο βιαίως, και έρευθος. Les mss. étant en discordance, j'ai préféré suivre les indications fournies par le-Comm. de Galien. - 12 zzi olev DFGHIJKXz. - ole sine zzi vulg. (οἴσιν Merc., Mack.) — 13 κοπ. κωμ. άγρ. άχλ. FGHIJ. - ἐπιώθεες sic) άχλ. άγρ. κωμ. D. - άχλώδεες Ald., Merc. - έφιδρούντες DHK, Mack. - 14 αί DFGHIJKNP'Q', Lind. - αί om. vulg. - νώτοιο Κ. - γρίκαι Kühn. - τρίκοι vulg. - Ante όξ. addunt και DFGHIJKP'α, Lind.; addit εί και Q'. FGHIJK. - Post ούρου addunt [γάρ], Lind., Mack. - Cette addition de the est fautive; car Galien dit que la phrase pouvait s'entendre ou ainsi: Les frissons .... sont pénibles et en outre annoncent la suppression d'urinc: hu ainsi: Les frissons .... pénibles, annoncent la suppression d'urine; imphibologie qui n'aurait pas existé avec γάρ.

μεταπίπτουσαι, δύσφοροι, ούρου ἀπόληψιν ἐπώδυνον σημαίνουσιν. 76. 10ί ἀσώδεες, ἀνημέτως παροζυνόμενοι, κακόν. 77. Κατάψυξις μετά σχληρυσμοῦ, σημεῖον δλέθριον. 78. Από χοιλίης λεπτὰ, μὴ αἰσθανομένο, <sup>2</sup>οιιέναι, ἐόντι παρ' έωυτῷ, κακὸν, οἶον τω ηπατικώ. 79. Τὰ ³ σμικρὰ ἐμέσματα γολώδεα, κακὸν, ἄλλως τε καὶ ἢν ἐπαγρυπνῶσιν : μυκτήρ ἐν τουτέρισιν ἀποστάζων, δλέθριον. 80. \*Αξς έκ τόκου λευκά, έπιστάντων δὲ άμα πυρετῷ, χώρωσις, χαὶ ές πλευρὸν δούνη όζείη, έζίστανται όλεθρίως. 81. ε Έν πυρετοΐσι καυσώδεσιν, ύποπεριψύχουσι, διαγωρήμασιν ύδατογόλοισι, συγνοΐσιν, όφθαλμῶν ἔλλωσις, σημείον χακόν, άλλως τε καὶ ἢν κάτογοι γένωνται. 82. Τὰ ἐζαίρνης ἀποπληκτικὰ 6λελυμένως <sup>7</sup> ἐπιπυρετήναντι χρονίως ὀλέθρια, οδόν τι ἐπεπόνθει καὶ δ 83. 8 Ές όσούος αλγήματος αναδρομαί ες καρ-Νουμηνίου υίός. δίην, πυρετώδεες, φρικώδεες, ανεμέουσαι δδατώδεα, λεπτά, πλέονα,

\* Ante of addit και vulg. - και om. FGHIJK, Lind., Mack. - ἀσώδ. FGIJ, Ald., Merc., Kühn. - κοσώδ. vulg. - άση, dit Galien, a deux significations: 1º Agitation, inquiétude, difficulté à rien supporter; 2º envie de vomir, soulèvement d'estomac. Galien pense qu'il faut prendre ici la première signification. Mais la Coaque 546, qui reproduit ce Prorrhétique, est placée dans le chapitre du vomissement. Ainsi l'auteur hippocratique qui a intercalé le Prorrhétique dans les Prénotions de Cos, a donné à ατώδεες le sens de ayant envie de vomir. Je présère l'autorité de l'auteur hippocratique à celle de Galien. - ἀνημέτως FGI. ανεμέτως vulg. - ανηκέστως (D, al. manu ανεμ.) Κ. - κακόν DFGHIJK, Ald., Frob. - κακοί vulg. - 2 διέναι FG. - έαυτῶ FGJKV. - ὑπατικῶ L. -\* μιχρά FGHJK. - άλλως τε om. P'. - καί om. V. - έάν pro ήν FGHJK. έπαγρυπνώσεν FGJK, Lind. - έπαγρυπνήσωσεν vulg. - Post έπαγρ. addunt νακόν, άλλως τε επί των νοσούντων D (P' sine κακόν). - τούτοισι J. - μυκτήρ ..... δλέθριον om. V. — \* αΐσιν Lind., Mack. - τόκων FGHIJK2. - Post τ. addit γε vulg. - γε om. DFGHIJKα. - λευκών Lind. - ἐπιστάντων δὶ FGHIJKVα (Lind. sine δέ). - ἐπιστάντα δ' vulg. (δέ D). - ές FGHJK, Lind. - είς vulg. - δζετά FGJK. - ἐνίσταται δλέθριον pro έξ. δλ. FGHIJK. - Eviotatal nandy a. - dredoia DO'. - 5 Ante en addunt of FGHIJK; tois Lind.; πονηρόν αξμα τοῖς D. - πονηρόν αξμα sont les derniers mots du commentaire de Galien sur la proposition précèdente. - ὑποπεριψύχοισι! (sic) F. - Ante Trayop addunt [ viv ] Lind., Mack ; zzi Gal. in cit. Comm. 11, text. S, in Ep. 111. - ύδατοχόλοισιν FGIIIJK, Lind., Mack. - ύδατοχόλοις vulg. - Pour le sens de ce mot, voir t. III, p. 110, n. 13. - δρθαλαού V. - δρθαλμῶν τε ἴλίωσις D. - δρθαλμός τε ὶλλύνας FGHJ (Κ., ἰλλίνας) α.δρθαλμοϊτι λήμαι pro όρθ. ελλ. Gal in cit. ib. - διαστρορή in marg. II. -• Galien rapporte λελυμένως δ επιπυρετήναντι; quelques commentateurs

frissonnements fréquents, venant du dos, alternant rapidement, difficiles à supporter, annoncent une douloureuse suppression d'urine (Coa. 8; Coa. 46). 76. Les nausées sans vomissement, avec redoublements, sont mauvaises (Coa. 546). 77. Un grand refroidissement, avec endurcissement, est un signe funeste (Coa. 3). 78. Laisser aller des matières ténues, sans le sentir, tout en ayant sa raison, est mauvais (Coa. 621, in fine), comme chez le malade du foie. 79. Les petits vomissements bilieux sont mauvais, surtout si l'insomnie s'y joint; dans ces cas, une épistaxis est funeste (Coa. 547). 80. Les femmes qui ont un flux blanc à la suite de l'accouchement, et qui, ce flux venant à s'arrèter avec fièvre, sont prises de surdité et d'une douleur aiguë dans e côté, ces femmes éprouvent un transport funeste (Coa. 514). 31. Dans les fièvres ardentes, avec léger refroidissement géréral, avec déjections aqueuses, couleur de bile, abondantes, l est mauvais que les yeux se tournent, surtout si le malade st pris de catochus (Coa. 131). 82. Les apoplexies oudaines auxquelles se joint une fièvre modérée, proongée, sont mortelles, ainsi qu'il est arrivé au fils de Numéius (Coa. 470). 83. Une douleur qui, abandonnant les mbes, remonte vers le cardia, avec sièvre, frissonnements, omissements aqueux, ténus, abondants, délire, perte de la

avaient rapporté à ἀποπληκτικὰ, et parmi ces commentateurs, les uns onnaient à cet adverbe le sens de modéré, μετρίως, les autres, attribuant ἀποπληκτικὰ le sens non d'apoplexie mais de paralysie, et admettant rec Érasistrate qu'il y a des paralysies qui contractent les parties et autres qui les résolvent, disaient que λελυμένως désignait une paralysie rec résolution. — πεπισρετήναντα DG. – ἐπιπυρετήναντα vulg. – ἐπιπυρετήναντα Kα. – χρόνω FGIJKα. – τι ἐπεπ. om. V. επόνθει DFGHIJK, Lind. – ἐπεπονθη vulg – καὶ DFGHIJK. – ὁ καὶ Ald. – καὶ n. vulg. — δ Ante ἐξ addunt ἤτιν FGHIJKα; α τιν DP΄; ο τοι Lind. – Cette adtion provient du désir de donner un sujet aux participes ἀνεμέουται et παρεχείται; mais Galien dit que l'auteur s'est exprimé d'une manière bizarre en ettant ἀναδρομαὶ ἀνεμέουται, et qu'il aurait dù dire ἀνεμέουτας, παρενειέντας. L'addition est donc inutile. – ὀτρίος G. – ἀναδρομά FGIJK. – ἐς FGRIJK. Lind – εἰς vulg. – πυρετωδες ρρικῶνες FIJK. – ἀνεμέουται FGHKP΄, nd. – ανεμόσεται vulg. – ἀναμέουται (sic) D. – ἀνεμέουται Ι. – μέλαινα D.

παρενεχθείσαι, άφωνοι, ξιμέσασαι ιμέλανα τελευτώσιν. 8ί. Όμματος 1 κατάκλεισις, ξν δζέσι, κακόν. 85. 2 Άρά γε τοῖσιν ἀσώδεσιν, ἀνημέτοισιν, ὀσῷυαλγέσιν, ἢν θρασέως παρακρούσωσιν, ἐλπὶς μέλανα διελθεῖν; 86. Φάρυγξ ἐπώδυνος, ἰσχνὴ, μετὰ δυσφορίης, πνιγώδης, ὀλεθρίη δξέως. 87. 4 Οἶς πνεῦμα ἀνέλκεται, καὶ φωνὴ πνιγώδης, ὁ σπόνδυλός τε ἐγκάθηται, τουτέοισιν ἐπὶ τῶν τελευτῶν, ὡς συσπῶντός τινος, τὸ πνεῦμα γίνεται. 88. Οἱ κεφαλαλγικοὶ κατόχως παρακρούοντες, κοιλίης ἐἀπολελαμμένης, ὅμμα θρασύνοντες, ἀνθηροὶ, ὁπισθοτονώδεες γίνονται. 89. 7 Επ' ὁμμάτων διαστροφῆ, πυρετώδει, κοπιώδει, ρῖγος ὀλέθριον καὶ οἱ κωματώδεες ἐν τουτέοισι, κακόν. 90. Αἱ ἐν πυρετοῖσι πρὸς ὑποχόνδριον ὸδύναι, 8 ἀναύδως, 9 ἱδρῶτι λυόμεναι, κακοήθεες · 10 τουτέοισιν ἐς δλέθριον. 91. Οἶσι 11 φωναὶ ἄμα πυρετοῖσιν ἐκλείπουσι μετὰ

\* Κατάκλισις DFGlJKα. - κατάκλασις quædam κυτίγραρα ap. Gal. - Galien dit qu'il importe assez peu de lire κατάκλεισις ou κατάκλασις, attendu qu'une paupière qui se ferme ou une paupière qui tombe, constitue un symptome de même valeur. - ôgeia V, Ald. - ôgeia D. - 2 npa Lind. -άρα FGJ. - τοῖσιν DFHIJK. - τοῖς vulg. - ἐν τοῖσιν G. - ἀσσώδ. D. - ἀνημέτοισιν FGIJK. - άνεμέτοισιν vulg. - άναμέτοισιν (sic) D. - δσφυάλγεσιν FGJK - Post η addunt δλέγα DFGHIJKQ'α. - 3 πνεγμώδης FGHIJK - πνιγώδους DXQ'. - \* οΐσι Lind. - ἀνέλκεται avait présenté des disticultés aux commentateurs; les uns l'avaient changé en ανω έλχεται est tirée en haut, les autres en ανέρχεται sort; d'autres en ανέχεται est interceptée. Galien pense que l'auteur emploie ce mot pour désigner l'orthopnée. - καὶ φωνή! sine δε FGHIJK. - φωνή δε sine και vulg. - πνιγμώδης FGHIJKα. - δτε Lind. Mack. - Post σπ. addunt τε FGHIJKa, Opsop. - τε om. vulg. - εγκαθήσεται DP'Q'.-της τελευτης DHP' ( sine της FGIJK).-το om. FGIJK.- "Calvus, Hollerius, Duret et Opsopæus rapportent κατόχως à κεγαλαλγικοί, et disent, que cela signifie douleur fixée constamment à la tête. Mais Galien rapporte cet adverbe à παρακρούοντες, ajoutant qu'il a démontré contre l'avis d'autres commentateurs que le catochus et le délire peuvent coexister. — 6 In marg. ήτοι ἐπεχομένης ΙΙ. – ἀποδεδλαμμένης ΙΙΚ. – ἀποδεδλα-. μένης FG. - ἀπολελυμένης (D, al. manu ἀπολελαμμ.) Χ. - όμματα Η. -Ante ylv. addit δέ G. — 7 έπὶ FGJK. - διαστροφή Gal. - διαστροφή FGJKQ'α, Lind. - Post πυρ. addit [xxi] Lind. - ρτίγος Mack, Kühn. ρίγος vulg. - Ante καὶ addunt όξέως οίς πνεύμα ἀνέλκεται καὶ φωνή ἀσαφή. πυρετώδει κοπιώδει ρίγος δλέθριον DFGHIJKP'α. - Ante εν addunt δ DFGHIJK. - τουτέσισι DFGHJ. - τούτσισι vulg. - πονηρόν DFHIJKY, Frob - 8 ἀναίσσουσαι pro ἀναύδως Lind. - Quelques commentateurs, dit Galien pour se tirer de la difficulté qu'ossre cette phrase, parce que la solution

parole, se termine par des vomissements noirs (Coa. 309). 84. Les yeux clos dans les maladies aiguës sont un mauvais signe (Ép. vr., 1, 15). 85. Chez les malades ayant des nausées, sans vomissement, avec douleur des lombes, s'ils sont pris d'un délire hardi, faut-il croire qu'il surviendra des déjections noires (Coa. 312)? 86. La gorge douloureuse, sans tuméfaction, avec agitation, étouffement, est promptement funeste 87. Ceux qui tirent leur haleine, dont la voix Coa. 260). est étouffée et dont la vertèbre est ensoncée, ont, vers la sin, a respiration comme d'un homme qui aspire (Coa. 261). 38. Les malades affectés de céphalalgie, délirant dans le cato-:hus, avant le ventre resserré, le regard hardi, le visage cooré, sont pris d'opisthotonos (Coa. 158). 89. Les yeux se ournant, la sièvre, la lassitude existant, un frisson est funeste; et le coma dans ce cas est mauvais (Coa. 217). 90. Dans es fièvres, les douleurs à l'hypochondre [droit], avec perte de a parole, dissipées par une sueur, ont de la malignité; dans es cas, les douleurs coxalgiques, avec fièvre ardente, et s'il y i éruption de selles abondantes, sont funestes (Coa. 290 it Coa. 292). 91. Ceux qui, avec la fièvre, perdent la

par la sueur est présentée comme fâcheuse, avaient donné à ἀναύδως le ens de άλόγω; sans raison; ce qui, dit Galien, est impossible. Linden, n présence de la même difficulté, a changé la leçon. - θ ἀνιδρωτί ind. - Post ίδρ. addunt μή Opsop., Mack. - Galien, toujours en vue de a difficulté indiquée dans la note précédente, dit (et il incline pour cet vis) que des commentateurs supposaient l'omission d'une négation; est là d'où provient la négation introduite par Opsop., Lind. et Mack. Pautres commentateurs sous-entendaient δλίγφ, voulant dire que la sueur l'était pas en proportion du soulagement, et que par conséquent le nieux n'était pas sûr; Galien remarque que cela est tout à fait arbitraire. les observations de Galien nous montrent l'état du texte, et il n'y a ien à y changer. - 10 τουτέσεσεν DFGHIJK, Lind. - τούτσεσεν vulg. - εσχιάδα )FGIJKP'Q'. – αλγήματι D. – πυρετώ καυσ. H. – απυρέτω καυσώδει pro 'μα π. κ. FGIJK. - κοιλία Κ. - ή pro ήν FGJK. - " Ante φ. addunt αί GHIJKa. - πυρετώ FGHIJKa. - εκλείπουσι FGHIJa. - εκλείπουσαι vulg. ci les commentateurs s'étaient partagés, dit Galien; les uns entendaient que l'aphonie survenait en même temps que la fièvre cessait; d'autres, que 'aphonie survenait, la fièvre subsistant. J'ai pu garder cette amphiologic dans la traduction.

#### PRORRHÉTIQUE.

<sup>1</sup>χρίσιν, οὖτοι τρομώδεες καὶ κωματώδεες τελευτῶσιν. 92. Οἶσι <sup>2</sup>χαυστικὰ, <sup>3</sup>μεμωρωμένα, κάτοχα, <sup>6</sup>ποικίλλοντα, ὑποχόνδρια, κκὶ <sup>5</sup>χοιλίην ἐπηρμένοι, σίτων <sup>6</sup>ἀπολελαμμένων, <sup>7</sup>ἐριδρῶσιν, <sup>8</sup>ἦρα τουτέοισι τὸ θολερὸν πνεῦμα, καὶ τὸ γονοειδὲς <sup>9</sup>ἐπελθὸν λύγγα σημαίνει; καὶ κοιλίη δὲ ἔπαφρα Χολώδεα <sup>10</sup>προσδιέρχετκι τὸ <sup>11</sup> λαμπῶδες ἐν τούτοισιν <sup>12</sup>ἀφελέει οὐ ρηθὲν, <sup>13</sup>χοιλίη δὲ τούτοισιν ἐπιταρκσσεται. 93. <sup>16</sup> Οἶσι κῶμα γίνεται, ἐπάφρων προσδιελθόντων, πυρετὸς παροξύνεται. 94. <sup>15</sup> Αἱ ἐχ κεφαλαλγίης κὰφωνίαι ἄμα ἱδρῶτι πυρετώδεες, χαλῶντκ ὑπὸ σφᾶς, ἐπκνιέντα, <sup>16</sup> Χρονιώτερον · ἐπιρρίτος παροξύνεται.

\* Axpasins pro xp. FGlKa. - axpesins J. - ούτοι Η. - ούτοι om. vulg. ή pro και DXO'. - καυματώδεες α. - Il s'était encore ici élevé une dissidence entre les commentateurs : Les uns pensaient que le malade, étant pris de tremblement, mourait et avec le tremblement et avec le coma; les autres, que le malade, pris de tremblement, puis de coma, mourait définitivement dans le coma. — 2 xaveterà d'après Galien peut signifier ou des affections chaudes et brûlantes, ou des déjections brûlantes qui ont la propriété de rendre la maladie aiguë et de hâter la crise. - 3 μωρωμένα (sic) D. - την μώρωσιν έμποιούντα τη διανοία in marg. H. - C'est l'explication de Galien. Quant à κάτοχα, les uns l'entendaient comme signifiant qui cause la somnolence, les autres, maladies fixées. - \* ποικίλα όντα α. - D'après Galien, les uns lisaient ποικίλλοντα séparément, et joignaient ὑπογόνδρια à ἐπηρμένοι; les autres joignaient ποικίλλοντα à ύποχονδρια, ce qu'a fait Foes dans sa traduction. - 3 χοιλίη επηρμένη D. - 6 ἀπολελαμμένοι V. - Suivant les uns, dit Galien, cela signifiait anorexie, suivant les autres constipation. - 7 έφιδρωσι Ald. - έρ' ίδρωσι vulg. - ἀφιδρούσιν α. - ἐφιδρούσιν FGIJK. - Ce mot, dit Galien, signifie ou petite sueur générale, ou sueur des parties supérieures. — 8 ήρα τουτέσισε DFGHIJK. - ἄρα (ἄρα Lind.) τούτοις vulg - Pour θολερον, voir p. 521, n. 4. Les uns croyaient que πνεύμα signifiait ici les rapports, les autres les vents; les uns attribuaient à θολερὸν le sens de fétide; les autres de plein de vapeur. D'autres écrivaient θαλερόν, et disaient que cela signifiait respiration forte, grande. Galien dit que yovosides n'est pas moins obscur que θολερόν, attendu qu'on ne sait si l'auteur attribue cette qualité à l'urine ou aux selles. - ° διελθόν DFGHIJK 2. - δ' ἐπελθόν P'. - εξελθόν Q'. – λύγγας FGIJK. – σημαίνει FGIIIα. – σημ. om J. – διασημαίνει vulg. -- 40 Galien nous apprend que parmi les exemplaires les uns avait προσδιέρχεται, et les autres προδιέρχεται. - " λαπώδες (II, supra lin.), Lind. - Bacchius (Erot. p. 238) avait expliqué ce mot par brillant et pur. Érotien le tire de λάμπη, mot auquel il attribue la signification d'écume qui surnage le vin gâté et aigri. Galien dit que ce mot était écrit tantôt λαμπωδες, et tantôt λαππωδες par deux π. Galien fait remarquer avec raison tout ce que de pareilles propositions ont d'énigmatique. J'ai esvoix après la crise, pris de tremblement et de coma, meurent (Coa. 241). 92. Ceux chez qui on voit des choses brûlantes, de l'imbéeillité, du catochus, variations, hypochondres, ventre se gonflant, avec interception des aliments, ont de petites sueurs; dans ce cas, la respiration pleine de vapeur, et ce qui est semblable à du sperme survenant, est-ce un indice de hoquet? il y a aussi des selles écumeuses, bilicuses; une urine brillante, rendue dans ce cas, soulage; et, dans ce cas aussi, le ventre se dérange (Coa. 182). 93. Chez des malades affectés de coma, des selles écumeuses survenant, la fièvre redouble (Coa. 637). 94. A la suite de céphalalgie, les pertes de la parole, fébriles avec sueur, des selles qu'on lâche sous soi, un amendement, annoncent une maladie qui se prolongera; un frisson qui survient dans ces cas, n'est pas

sayé dans ma traduction de rivaliser avec le vague des expressions et l'amphibologie des tournures. — 1º οὐρ. ἐπωρελέει FGIIIJKa. — 13 καί κοιλίαι δε τ. επιταράσσονται FGHIJK. - 14 οΐσι GJK, Lind., Mack. - οίς vulg. - Post γίν. addunt επ' δμμάτων διαστροφής (διαστροφή ΗΙ) δλέθριον δξέως οΐσι πνευμα ανέλκεται, φωνή δε ή ασαφής FGHI ( J, φ. δε ή ασ. om.) Κα. - επάφρων DFGHIJK, Lind., Mack, Opsop. - επ' άφρων vulg. - προσδιελθόντων FGHIJK, Lind. - περιδιελθόντων vulg. - Post παροξ. addit δξύς vulg. - δξύς om. FGHIJK. - 15 καί pro αί FGIJK. - ίδρωσι D, Ald., Frob., Gal., Merc., Lind., Mack. - Post πυρετ. addunt λυγγώδεες FGHIJKα. - χαλώντα ὑπὸ σφᾶς FG ( H, in marg. ἐπ' αὐτοὺς) IJKα. - χαλώνται έρ' έαυτου; vulg. - Les commentateurs, dit Galien, s'étaient divisés sur l'interprétation de ce membre de phrase, les uns disant qu'il signifiait lacher sous soi ses excréments, les autres s'amender, aller un peu mieux. -ἐπανιόντα DFGHIJK, Mack. - Ceux, dit Galien, qui donnaient à χαλώντα le sens de s'amender, ne sachant plus que faire de ἐπανιέντα, écrivaient ἐπανιόντα, et le rendaient par ἐπανερχόμενα, disant que cela signifiait maladies qui, après avoir présenté un peu de mieux, redoublent d'intensité. - 16 χρονιώτερα ΙΙΙΙΚα. - έπιρριγούν FGIJΚα. - τουτέοισιν FGHIJK, Lind -τούτοισω vulg - οὐ om. FG (H, restit. in marg.) lJKz, Lind. - ώς pro où V. - Des commentateurs, ne pouvant pas admettre qu'un frisson ne fût point un mauvais signe, avaient déclaré que la négation devait être supprimée. Cependant Galien atteste qu'elle était dans tous les exemplaires; et cela avait déterminé d'autres commentateurs à avancer que sans doute le frisson était dit non mauvais, parce qu'il réveillait la force vitale débilitée; et cette débilitation était témoignée par la perte de la parole et l'émission involontaire des selles.

γῶσαι τουτέοισιν, οὐ πονηρόν. 95. ¹ Χεῖρες τρομώδεες, κεραλαλγέες, τραχήλου δουνώδεες, ὑπόκωροι, οὐρέοντες μέλανα εδεδασυμένα, οἶσι εταῦτα, μέλανα προσδέχεσθαι ἤξειν, ὀλέθριον. 96. Αξ μετ' ἐκλύσιος εκατόχως ἀφωνίαι, ὀλέθριαι. 97. Πλευροῦ εάλγημα ἐπὶ πτύσεσι χολώδεσιν, ἀλόγως ἀφανισθὲν, ἐζίστανται. 98. ¹ Ἐπὶ τραχήλου ἀλγήματι, κωματώδει, ἱδρώδει, κοιλίη φυση-

\* Χετρας Lind. - κεραλαλγίη DVP'Q'. - τράχηλοι DQ' - ὑπόκουροι FGIJK. - Dioscoride, dit Galien, avait substitué ὑπομέλανα à μέλανα, afin de donner à la proposition un sens pronostic, en mettant une gradation entre ύπομέλανα et le μέλανα qui suit. — 2 δεδασυσμένα DFGJ. - δεδασσυμένα Κ. - Buttmann, Gr. Sprachl. § 101, Anm. 14, en note, faisant remarquer les variations du parfait passif participe des verbes en 500, dit : « Dans Hippocrate, qui a toujours ailleurs la forme σμ, δεδασυμένος (Prædict. 1, et Coac.) a sans doute été choisi par euphonie. » On voit qu'ici même plusieurs mss. ont la forme ou. Quant au sens de ce mot, les commentateurs, dit Galien, s'étaient partagés: les uns pensaient que cela signifiait une urine hérissée de petites élevures blanches semblables à des cheveux, les antres, une urine écumeuse, d'antres une urine épaisse, avant à la surface quelque chose de dur comme du sable. Voy. Ép. vu, Argument, § v. — 5 Post ταῦτα addit & vulg. - % om. DV. - ποοσθέχ. μέλ. FHJK. - 3) 10 2001 I. - Galien dit que, puisque l'auteur vient de mentionner les urines noires, les choses noires dont il parle maintenant, doivent être des selles noires ou des vomissements noirs. La Coaque correspondante indique qu'il s'agit de vomissements. - \* μετά GIIJK. - ἐκλύστος FGJK, Lind. - έκλύσεως vulg. - \* καταρορικώς gl. F. - δλέθριοι FGHK. - $^{\circ}$ άλγήματα εν πτύσει χολώδει (χολώδη  $\mathbf{J}^{\circ}$  άλ. άφανισθέντα (άφανισθέντι  $\mathbf{G}$  ) έξίσταται FGHIJK. - πτύσει χολώδει DP'. - έξίσταται Lind.- Il faut garder εξίστανται: Galien fait remarquer qu'on ne sait à quoi rapporter ce pluriel; et que, si on le mettait au singulier, la phrase n'en serait pas plus correcte, parce que c'est le malade et non la maladie qui peut être le sujet de ce verbe. — 1 έν FGHIJKα. - καυματώδει J. - Ιδρώτι Η. - φυσηθήσα α. - εὶ δ' ἔστι α. - ὑποπεριπαυθεῖσα FGIJK. - ἐξίσταται FGIJKα. - ἐρίστανται Lind - τὰ om. D.- ἦοα FGHJK, Lind.-૨οα vulg.- Post yé addunt καὶ FGIJ.-αί DFGIJKP'Q', Lind. - αί om. vulg.- τω ουσώδει D.- φυσσώδεις P'. -προσωρελέει DFGHIJK. - ποσσωρελέοι vulg. - Il faut ici rapporter le commentaire de Galien, pour faire connaître les explications qui avaient été données de cette proposition. « La douleur du con, dit Galien, avec le coma montre une disposition morbide dans le cerveau. La sueur, symptomatique et non critique, annonce ou une plénitude ou la faiblesse de la faculté appelée attractive et retentrice. Le ventre météorisé montre que cette partie a souffert. Rendre par force des déjections liquides provoquées, et le faire ὑποπεριπλυθείσα, montre que le foie est affecté. L'aumauvais (Coa. 247). 95. Mains tremblantes, céphalalgie, douleur du col, légère surdité, urines noires, hérissées (Ép. vu, 112; V. note 2): chez ceux qui ont cela, il faut s'attendre qu'il viendra des évacuations noires; cela est funeste (Coa. 172; Ép. vu, 112). 96. Les pertes de la parole avec résolution et catochus sont funestes (Coa. 244). 97. Une douleur de côté, avec crachats bilieux, ayant disparu sans raison, les malades sont pris de transport (Coa. 411). 98. Après une douleur du cou, coma, sueur, le ventre s'étant météorisé, s'il survient par force quelques déjections liquides,

teur dit qu'avec ces symptômes, les malades sont pris de transport, έξίστασθαι; et cependant aucun signe antécédent n'annonce le transport; car il n'était question que du coma, affection contraire au transport; à à moins qu'on ne prétende que la douleur du cou l'a indiqué ..... C'est donc avec probabilité que quelques-uns, au lieu de egérantae, ont le transport, lisent existant sont supprimées, le rapportant aux déjections et disant qu'il vaut mieux joindre ces mots ensemble; de sorte que le contexte devient: κοιλίη φυσηθείσα, εὶ δέ τι πρός ἀνάγκην ύγοὰ χαλώσα ύποπεριπλυθείσα, εκ τουτέων άχολα εφίστανται. Puis l'auteur dit immédiatement: τὰ τοιαύτα διασωζόμενα μακροτέρως διανοσέει. Enfin il écrit : άρά γε άχολοι περιπλύσιες εὐηθέστεραι καὶ τὸ φυσώδες όγκω προσωφελέει. C'est comme s'il avait dit: καὶ τὸ φυσώδες όγκωμα προσωφελέουσε; ce qui est la même chose que τους συσοίδεις δγχους αρελείν. Si la construction vous paraît étrange, il faut excuser ceux qui l'expliquent ainsi; car dans ce livre on rencontre une foule de locutions inusitées. Probablement l'auteur cherche si les αχολοι περιπλύσιες soulagent les tuméfactions venteuses, jugeant qu'elles proviennent non de la bile, mais d'humeurs froides, aqueuses, unies à de l'air. D'après cette interprétation les parties de la proposition paraissent être d'accord entr'elles; et c'est avec raison que quelques-uns écrivent συνίσταται ou έφίσταται en l'appliquant aux selles; en esset un tel verbe convient très-bien; car les selles, justement parce qu'elles ne sont pas bilieuses, s'arrêtent et ne sont renducs que par force, προς ανάγκην, c'est-à-d re à l'aide de quelque moyen médical. » Appliquons ce commentaire à la détermination de notre texte : D'abord il est évident que le texte portait êğizzavzat; quelques-uns l'avaient changé en συνίσταται ou εφίσταται, correction approuvée par Galien; et pour s'accommoder à cette correction, on avait rattaché, comme le dit aussi Galien, εκ τουτέων άχολα à ερίσταται; ce qui prouve encore que, dans le texte original, ces trois mots se rapportaient à ὑποπεριπλυθεΐσα. Cela établi, je ne vois aucune raison, malgré l'approbation donnce par Galien à ces corrections, pour rien changer au texte. Des

θεῖσα, εὶ δέ τι πρὸς ἀνάγκην ὑγρὰ χαλῶσα, ὑποπεριπλυθεῖσα ἐκ τουτέων ἄχολα, ἐξίστανται · τὰ τοιαῦτα διασωζόμενα μακροτέρως διανοσέει. Ἡρά γέ εἰσιν κὶ ἄχολοι περιπλύσιες εὐηθέστεραι, καὶ τὸ φυσῶδες ὄγκω προσωφελέει; 99. Κοιλίης ¹ περίτασις, πρὸς ἀνάγκην ὑγρὰ χαλῶσα, ταχὸ ἀγκυλλομένη, ἔχει τι ² σπασμῶδες, οἶον καὶ τῷ ᾿Ασπασίου υἰῷ · τὸ ἐπιβριγοῦν τουτέοισιν ὀλέθριον ἐκ τουτέων σπασμώδης γενηθεὶς, καὶ ἐμφυσηθεὶς, μακρότερον διανοσήσας, στόματι σῆψις χλωρὴ ἐπεγένετο. 100. Τὰ κατ' ³δσφὸν κατὰ λεπτὸν χρόνια ἀλγήματα, ⁵ πρὸς ὑποχόνδριον γριφώμενα, ἀποσιτικὰ ἄμα πυρετῷ,

propositions isolées comme celles du Prorrhétique, qui paraissent représenter des cas particuliers, ne peuvent pas être soumises au contrôle d'idées systématiques; l'auteur a écrit ce qu'il a vu ou eru voir, et il n'y a rien à y changer. Je conserve donc ¿¿ίστανται, et je mets la virgule avant. Venons à διασωζόμενα; les traducteurs le rendent, Cornarius par talia vero si serventur retenta, Foes par asservata. Ils se sont laissé entrainer, je erois, à admettre ce sens incompatible avec la signification de διασώζειν, par le passage suivant du commentaire de Galien, ou on lit: « Il est possible que, dans ce cas, des humeurs abondantes, de nature froide et de consistance ténue, aient affecté la tête et le col; qu'étant tombées dans les organes abdominaux, elles y aient produit la tuméfaction venteuse, et des selles ténues et aqueuses, qui par cela même demeurent dans le ventre et ne sont pas évacuées comme des selles bilieuses et mordantes. » Mais ce passage se rapporte à ἐφίσταται, substitué, comme nous l'avons vu, à εξίστανται, et ne se rapporte en rien à διασωζόμενα, qui des lors garde sa signification naturelle. Quant à εὐκθέστεραι, Galien dit que ce mot signifie tantôt malin et tantôt bênin, et qu'il paraît avoir ici cette dernière signification à cause du verbe προσωφελέειν. Reste enfin καὶ τὸ φυσώδες όγκω προσωφελέει. lei je ne me fais plus une idée claire du commentaire de Galien; le sens direct de cette phrase paraît être, et la tuméfaction venteuse est utile par son volume. Cependant, d'après Galien, το φυσώδες δίχω est la même chose que το φυσώδες δίχωμα, et cela signifie: Les περιπλύτιες soulagent les tuméfactions venteuses. Son texte avait-il προσωφελέουσι? ou bien, faisant de περιπλύστες le sujet de προσωφελέει, est-ce pour cela qu'il a dit la construction étrange? Dans cette incertitude j'ai suivi le sens indiqué par lui.

¹ Περίστασις FGIKα. - περίστασιν J. - διγκολλομένη Lind., Mack. - διγκολομένη Flα. - διγκολωμένη JK. - διγκολωμένη G. - διγκονμένη vulg. - Érotien, p. 264, a la glose: διγκολωμένη) Attici quidem διγκολέσθαι interpretantur, valde et clate sapere. Hippocrates vero διγκολωμένην ventrem inquit esse, qui cito intumescit. D'après l'arrangement des mots dans Érotien, cette glose appartient au Prorrhétique; plusieurs mss. donnent une leçon trèsvoisine du mot d'Érotien. Cela m'a décidé à adopter la correction de

puis quelques lavures non bilieuses, les malades sont pris de transport; s'ils échappent, la maladie se prolonge; est-ce que les lavures non bilieuses sont plus bénignes, et soulagent-elles les gonflements venteux? 99. La tension du ventre, avec déjections liquides rendues de force et un prompt gonflement, a quelque chose de spasmodique, comme chez le fils d'Aspasius; à la suite, le frisson est funeste (Coa. 606); le fils d'Aspasius eut des spasmes, son ventre se météorisa, la maladie se prolongea, et il survint dans la bouche une pourriture jaune. 100. Douleurs chroniques peu considérables des lombes gagnant les hypochondres et accompaguées d'anorexie et de fièvre: dans ce cas, une douleur intense, se portant à la tête,

Lind. - \* σπασμώδεες FGK. - τουτέοισιν FGHJK. - τούτοις vulg. - γεννηθείς Κ , Ald., Frob., Merc. - μακροτέρως FGHIJΚα. - στόματος DP'. - στόμα σαπείς pro στ. σ. FGIJΚα. - χλωρά FGIIIJΚα. - ἀπεγένετο FGIΚα. -Galien dit: « On ne sait pas au juste ce que l'auteur entend par pourriture χλωρά; car on appelle χλωρός et la couleur violette (ἰώδη; sans doute ποώδη, verte) et la couleur jaune. » — 3 δσφθυ Ald. – δσφθυ vulg. – καὶ pro κατά FGHIJKa. - και τὸ pro κατά Lind. - και est approuvé par Jacotius et Ορεορωυς. - ὑπὸ pro κατά V. - λεπτά DK. - Ces derniers mots avaient beaucoup embarrassé les anciens commentateurs: les uns lisaient xz72 λ., les autres ὑπὸ λ., d'autres même, en désespoir de cause, ὑπὸ πλευρὸν, au-dessous de la poitrine. Les uns entendaient par λεπτον l'intestin grêle; les autres, le sacrum; d'autres disaient que cela signifiait des douteurs se faisant sentir à de courts intervalles ; d'autres, des douleurs peu intenses. - Ante πρός addunt και τι FGHIK. - ὑποχόνδρια DFGHIJKP'. - γριφόμενα vulg. - γριφώμενα DFGHIJK. - In marg. Βακχείος εν δευτέρω φησί συνεγγίζοντα καὶ συνάπτοντα, ου νοήσας έστι ου ψιλώς συνάπτοντα, άλλά μετά σχολιότητός τινος γρίφον γάρ οί παλαιοί το αίνιγματώδες καί σχολιον λέγουσι καὶ γρίφον το άλιευτιχόν δίκτυον, ἀπό τῆς κατά τῆν πλοκήν σχολιώσεοις, είχος ουν χαι τον μποχράτλη το απάπαθες των λεήδων και οίον συνελκόμενον σπασμωδώς είπετν D.-Cette glose est rapportée dans l'OEconomie de Foes, qui la traduit ainsi: Bacchius Expositionum libro secundo γριφόμενα appropinquantes et contingentes dicit, non intelligens. Neque enim nude contingentes dicuntur, sedcum flexuositate quadam; ypipov enim antiqui quod obscurum est et involutum ac tortuosum dicunt, et rete piscatorium, ex implicata flexuositate. Vero est igitur simile Hippocratem nervorum consensionem et cum convulsione veluti quamdam contractionem dicere. Foes ajoute avec raison: Quas equidem expositiones ut et locum ipsum exprimere videtur Hesychius cum γριπώμενα (γριπόμενα potius) συνελκόμενα καί σπασμωδώς συμπαθούντα, οἱ δὲ ἐγγίζοντα exponit .... idem etiam γρι<sup>1</sup> τούτοισιν ές κεφαλην άλγημα σύντονον έλθον κτείνει δξέως τρόπω σπασμώδει. 101. Τὰ ἐπιρριγοῦντα καὶ ἐς νύκτα μᾶλλόν ²τι παροξυνόμενα, ἀγρυπνα, φλεδονώδεα, ³ ἐν τοῖς ὕπνοις ἔστιν ὅτε ⁴ οὖρα ὑφ' έωυτοὺς χαλῶντες, ἐς σπασμοὺς ἀποτελευτᾳ κωματώδεας. 102. Οἱ ἐξ ἀρχῆς δέφιδρῶντες, οὐροισι πέποσι, καυστικοὶ, ἀκρίτως περιψύχοντες, οἰα ταχέων περικαέες, νωθροὶ, κωματώδεες, σπασμώδεες, δλέθριοι. 103. Τῆσιν δἐπιφόροισι κεφαλαλγικὰ, καρώδεα μετὰ βάρεος <sup>7</sup> γινόμενα, φλαῦρα, ἴσως δὲ ταύτησι καὶ σπασμῶδές τι παθεῖν δὸφείλει. 104. <sup>9</sup> Τὰ ἐν

φόμενα ἐπανειλούμενα et γραφόμενα exponit, sursum revolutos ac insculptos, hoc est præcordia lancinantes ac pungentes et in iis convolutos. Quo etiam spectare videtur Galeni expositio, quum γριγόμενα άλγήματα τοῖς δακνομένοις τε καὶ διαγραφομένοις γιγνόμενα, hoc est qui demorsis et perrosis fiunt, dici scribit, idque ex translatione ad υμένας γριφομένους. membranas involutas, quæ digitis diducuntur, discernuntur aut discriminantur, ac unguibus vellicantur et laniantur. Dans le même endroit de son commentaire, Galien dit que d'autres traduisaient ce mot par douleurs étendues jusqu'à l'hypochondre. Suivant lui, si l'on tire ce mot de γρίπος, filet, il faut mettre un m et non un o, orthographe que, dit-il, on trouvait aussi. Dans son Glossaire Galien dit que ce mot appliqué à des douleurs signifie tortillement, et dérive de pripos, filet. Schneider, dans son Dictionnaire, pense que l'explication de Bacchius (ἐγγίζοντα) suppose, à côté de γριφώμενα, une autre leçon χριπτόμενα. Cela me paraît fort douteux; car sur un mot aussi obscur Galien aurait probablement indiqué une pareille variante. Dans tous les cas il faut écrire ce mot par un ω comme nos manuscrits, et non par o comme vulg. Opsopœus fait ici une conjecture fort hasardée : il suppose que quelque lecteur comparant ce Prorrh, avec la Coaque correspondante et remarquant que dans cette Coaque se trouvait προς ὑποχόνδριον, qui manque dans le Prorrh., écrivit en marge de son exemplaire προς ὑποχόνδριον γραι; qu'un autre transporta cette note marginale dans le texte; et qu'enfin d'autres ne comprenant pas cetle abréviatiou γραι (qui est pour γράφεται), la changèrent en γριφόμενα, ου γραφόμενα, ου γριπώμενα. Mais Opsopœus oublie que Bacchius, le disciple d'Hérophile, avait cette lecon obscure sous les yeux, et que des-lors il faudrait admettre que c'était avant un commentateur d'une antiquité aussi reculée, que cette note marginale s'était faite, et que l'abbréviation yout (si tant est que cette abbréviation remonte aussi haut) n'avait pas été comprise.

\* Τουτέω FGHIJKα. - εὶς vulg. - ὲς FGHJK, Lind. - τρόπον σπασμώδεα FGIJKα, Lind. - τρόπον σπασμώδεα FGIJΚα, Lind. - τρόμον σπασμώδεα Η. - \* τι om. FGHIJK. - γλεθοδονώδεα vulg. - γλεθοδωνώδεα D. - γλεγμονώδεα FGIJΚα. - γλεθονώδεα V. - Erotien, p. 381, a la gluse: γλενοδώδα) sic appellavit quæ excernuntur cum nugis et perturbatione flatuosa. Alii vero dicunt non esse scribendum γλενοδώδεα,

tue promptement d'une manière spasmodique (Coa. 310). 101. Frissons intercurrents, un peu de redoublement, la nuit de préférence, insomnie, loquacité, les malades làchant parfois, dans les sommeils, l'urine sous eux : cela se termine par des spasmes comateux (Coa. 20). 102. Des malades ayant de petites sueurs dès le début, avec des urines de coction, brûlants, pris de refroidissement général sans crise, redevenant promptement très-chauds, tombant dans l'accablement, le coma et les spasmes, sont dans un état funcste (Coa. 176). 103. Chez les femmes enceintes, une céphalalgie devenue carotique avec pesanteur est mauvaise; peut-être sont-elles condamnées à éprouver quelque accident spasmodique (Coa. 507; Coa. 523). 104. Dans la gorge non tuméfiée, les douleurs

sed φλεβονώδεα, ita ut sint tumores cum dolore. Alii vero cum pulsatione venarum, quum Hippocrates nullibi nominaverit dolorem. Le Gloss. de Galien a: φλεδονώδεα) nugacem, φλεδόνες enim nugæ. Hesychins a φίεδονώδης, expliqué par γλύαρος et ληρώδης, nugax et delirus. Galien, dans son comment., dit que la plupart des exemplaires avaient φλεθοδονώδης venant d'après les commentateurs ἀπὸ τοῦ την φλέβα δονεῖτθαι, de l'agitation de la veine, et que d'autres exemplaires avaient γλεβοτονώδης, ἀπὸ τοῦ ἐντείνεσθαι τὴν φλέδα, de la tension de la veine (je remarque à ce sujet que l'on cite le verbe φλεβοτονέομαι, de Phrynichus). Galien ajoute que d'autres exemplaires portaient φλεβοδονώδεα ( φλεδονώδεα?) mot que l'on faisait venir de piecocoores (sic) signifiant bavardage, reverie. Struve (Suppl. au Dict. de Schneider), prenant en considération ce dernier témoignage, la glose rapportée par Érotien, par le Gloss. de Galien et par Hésychius, et le sens qui convient aux passages où le mot douteux figure, pense qu'il faut adopter φλεδονώδης, comme a déjà fait Lind., et comme auparavant Foes l'avait conseillé. - 3 Ante ès addit out vulg. - όντα om. FGHIK. - \* ούρεα FGHJK. - ἐρ' GIJK. - ἐωυτούς Η, Lind., Mack. - ξαυτούς vulg. - χαλώντα vulg. - Galien dit qu'ici l'auteur passe des symptômes aux malades eux-mêmes, et puis revient aux symptômes; il faut donc lire χαλώντες, ce qui du reste est confirmé par la Coaque 20. - 5 ἐφιδρῶντες FGHJ, Ald., Frob. - ἐφιδροῦντες vulg. - ούρησι FG. - ούροις D. - ἀχρήτως FGJ. - διὰ ταχέων DFGHIJKα. - διαταχέων Opsop., Lind. διαταχέως Mack. - διά ταχέως vulg. - περικαείς D. - ολέθριον V. - 6 Ante έπ. addunt δε FGHIJK. - επιφόροις D. - επιφόρησε J. - Α επίφορος, dit Galien, les uns avaient donné le sens de femme enceinte, les autres de femme feconde, concevant facilement. - 7 yeys. D. - patha FGHJK. -Pear éviter le solécisme que fait ταύτησε, quelques -uns, dit Galien, lisaient ταύτα (sans doute ταύτας). - 8 ωρελέει DP'. - ωρείλει G. - 9 και φάρυγγι ἰσχνῷ ἀλγήματα ¹ πνιγώδεα ἔχει τι σπασμῶδες, ἄλλως τε καὶ ἀπὸ κεφαλῆς ὁρμῶντα, οἶον καὶ τῆ Θρασύνοντος ἀνεψιῆ. 105. Τὰ τρομώδεα, σπασμώδεα ² γενόμενα, ἐφιδρῶσι φιλυπόστροφα, τουτέοισιν ³ ἡ κρίσις ἐπιβρίγώσασιν οὖτοι ἐπιβρίγέουσι, περὶ κοιλίην καύματι προκληθέντες. 106. ⁴ Ὀσφύος πόνος, ⁵ καὶ κεφαλαλγικῷ καὶ καρδιαλγικῷ, μετὰ ἀναχρέμψιος βιαίης, ἔχει τι σπασμῶδες. 107. ⁶ Τὸ ὁπάφονον ἄμα κρίσει ῥῖγος. 108. ᾿Απὸ κοιλίης

τὰ HIJK. - συνάγχη pro φάρ. Mack. - Galien dit que tous les anciens exemplaires et tous les commentateurs ont ἐτχνῷ, qu'Hippocrate n'a jamais fait φάρυγξ du masculin, et que cela prouve que le Prorrhétique n'est pas de lui; qu'on pourrait penser qu'iσχνῷ est une faute du premier copiste, fautes comme on en voit tant dans les livres; qu'au reste Artémidore et Dioscoride n'avaient pas hésité à mettre ἐτχνῆ.

4 Πνιγώδη D. - πνιγμώδεα G. - 2 γιν. FGHJK. - εφιδρώσι Ald. - έφιδρούσι FGJKa. - ἐρ' ἱδρῶτι vulg. - Cette sentence était très-diversement expliquée par les commentateurs. Les uns mettaient un point après γενόμενα, et, la phrase étant incomplète, ils suppléaient μοχθηρά; ils mettaient l'article τὰ devant ἐφιδρῶτι; la phrase devenait ainsi : τὰ τρ. σπ. γεν. [μοχθηρά]. Τὰ ἐφιδρῶσι φιλυπόστροφα, τουτέσισι κτλ. « Les tremblements qui deviennent des convulsions sont fâcheux. Les affections qui récidivent après de petites sueurs, font etc. » Galien approuve cette leçon. Les autres ne recevaient point l'article 72, et mettaient un point après φιλ.; la phrase signifiait: « Les tremblements qui deviennent des convulsions, sont sujets, après de petites sueurs, aux récidives. » Cette interprétation était généralement condamnée, parce que, disait-on, les tremblements qui deviennent des convulsions, annoncent non pas des récidives, mais la mort. Il n'est pas possible d'appliquer des raisonnements théoriques à des propositions qui paraissent n'être guère que des cas particuliers. J'ai cru devoir suivre le texte mot à mot. - 3 rouréous sine ή FGHIJK. - τούτοις ή vulg. - προκλιθέντες DH. - προδληθέντες J. - Ce dernier membre de phrase est ainsi rendu par Galiea: « De la chaleur se fait sentir préalablement au ventre, quand le frisson doit survenir chez ces malades. » — \* δσφύος F. — \* καί om. FGH, Lind. - κεφαλαλγικώ καί καρδιαλγικώ FGHJKQ', Lind. - κεφαλαλγικός καὶ καρδιαλγικός vulg. αναγρέωψεως βιαίας Gal. - « Quelques-uns, dit Galien, ne mettent qu'une seule fois la conjonction zat; de la sorte, la phrase veut dire que le spasme survient s'il y a à la fois ces quatre symptômes-ci, à savoir la douleur lombaire, la céphalalgie, la cardialgie et une expectoration violente. D'autres (et en cela ils ont pour eux le plus grand nombre des exemplaires) mettent deux zal, et pour eux la phrase signifie, que la douleur lombaire, jointe à la céphalalgie, ou à la cardialgie, ou à une expectoration violente, annonce le spasme. » — 6 Prorrh. 107 om. V, Ald., Frob., Gal., Merc. - το om. DH. - τοῦτο ἄρωνον pro τὸ ὑπ. FGIJKQ'. -

#### LIVRE PREMIER.

suffocatives ont quelque chose de spasmodique, surtout si elles partent de la tête, comme chez la cousine de Thrasynon (Coa. 256). 105. Tremblements devenus des spasmes, récidivant avec de petites sueurs; dans ces cas, la crise vient après un frisson; chez ces malades le frisson est provoqué par de la chaleur au ventre (Coa. 342). 106. La douleur des lombes, avec céphalalgie, cardialgie et une expectoration violente, a quelque chose de spasmodique (Coa. 313). 107. Le frisson en même temps que la crise est à craindre (Coa. 314). 108. Des déjections alvines sublivides, avec perturbation, des

ύπόροβον Lind., Mack. - κρίσις FGIJK. - ρίγος Mack, Kahn. - ρίγος vulg. - Les anciens commentateurs avaient lu disséremment cette proposition : 1º On rattachait ὑπάφωνον an Prorrh 106, de cette façon, ἔχει τι σπασμῶδες υπάρωνον. Άμα κρίσει ρίγος. 2. On rattachait le Prorrh. 107 au Prorrh. 108, de cette façon, το ύπάρωνον αμα κρίσει ότιγος από κοιλίης ύποπέλια κτλ. 3º En lisant de cette dernière manière, on supprimait l'article, ὑπάρωνον έμα κρίσει όξιγος από κοιλίης ύποπέλια κτλ. 4º On changeait la leçon, et on lisait ὑπόροδον ἄμα κρίσει ῥίγος. Galien, qui nous donne ces renseignements, dit que dans le plus grand nombre des exemplaires on lit ύπάρωνον. On expliquera ainsi ces quatre leçons: 1re leçon: 106. La douleur des lombes .... a quelque chose de spasmodique avec une perte légère de la parole. 107. Avec la crise, le frisson. (Le Prorrh. 107, pris ainsi isolement, signifie que le frisson coïncide souvent avec la crise.) 2º et 3º lecon: Le frisson (ou bien un frisson) avec perte légère de la parole, en même temps que la crise, des déjections alvines sublivides, avec perturbation, des urines ténues et aqueuses, sont des signes suspects. Galien objecte contre cette disposition adoptée par certains interprêtes, que, si des selles sublivides et des urines aqueuses sont en effet suspectes, cet ensemble cesse d'être suspect et devient décidément mauvais, quand il s'y joint un frisson avec perte de la parole en même temps que la crise. J'ajouterai, de mon côté, une considération qui milite contre la disposition adoptée par ces interpretes : C'est que dans les Prénotions de Cos (Coa. 31 ½, ὑπάρωνον ἄμα κρίτει ότιος, n'est pas suivi de la proposition qui suit dans le Prorrhétique. Cela montre que pour les auteurs hippocratiques (et ils sont ici les meilleurs juges) il n'y avait aucune liaison entre les deux propositions. Il est étonnant que cette remarque n'ait pas frappé les anciens commentateurs; mais Galien dédaignait, ce semble, beaucoup les Prénotions de Cos, ie lecon: Les commentateurs en avaient donné deux explications: un frisson avec la crise est redoutable ( pobiρόν); un frisson avec la crise est assez redoutable (μετρίως φοδερόν). Galien dit qu'il y aurait une troisième explication, c'est que le frisson, de quelque manière qu'il soit concomitant de la crise, est fâcheux. υποπέλια, ¹ταραχώδεα, καὶ οὖρα λεπτὰ ²καὶ ὑδατώδεα, υποπτα. 109. Φάρυγξ ³τρηχυνθεῖσα ἐπ' ὀλίγον, καὶ ⁴κοιλίη διαδορδορύζουσα κενῆσιν ἐξαναστάσεσι, καὶ μετώπου δ ἀλγήματα, ψηλαφώδεες, κοπιώδεες, ἐν στρώμασι καὶ ⁶ίματίοισιν ὀδυνώδεες, τὰ ἐκ ¹τουτέων αὐξανόμενα δύσκολα υπνος ³πολὸς ἐν τουτέοισι σπασμώδης, καὶ τὰ ἐς μέτωπον ἐλγήματα βαρέα, καὶ οὔρησις δυσκολαίνουσα. 110. °Καὶ οὔρου ἐπίστασις, οὖσι ῥίγεα ἐπὶ τοῖσι σπασμώδεσιν, ¹οοἶον καὶ αὐτὴ φρίξασα ἐφίδρωσεν. 111. ¹'Αἱ ἐς ἀκρητα τελευτώσαι καθάρσιες,

Voici le sens de la distinction de Galien: le frisson peut précèder la crise, et alors il est quelque fois avantageux; il peut commencer quand l'évacuation critique a déja commencé, et alors il est mauvais. L'explication des commentateurs confond ces deux cas; celle de Galien les distingue. Au reste il ajoute: « Est-ce là la pensée de l'auteur du Prorrhétique? Il faudrait être devin pour le dire. Nous ne savons même pas si la leçon originale est ὑπόροδον. Le fait est que ὑπόροδον n'est pas la leçon de la plupart des exemplaires. » Ainsi deux leçons: l'une, ὑπάφωνον, la plus assurée, mais qui n'est susceptible d'un sens qu'à la condition de joindre ὑπάρωνον à σπασμῶδες du Prorrh. 106, ou de joindre le Prorrh. 107 au 108; l'autre, ὑπόροδον, qui donne un sens facile, mais qui est mal assurée. J'ai traduit comme s'il y avait ὑπόροδον; et l'on comprendra sans peine, après cette longue note, pourquoi, tout en traduisant ainsi, j'ai laissé le texte tel quel.

\* Ταραχώδη D. — \* ταραχώδη pro καὶ ύδ. D. -καὶ om. GHIJKa. — \* τραχ. D. - τρηχυνθείς FGIK. - \* και ή κ. FGHIJK. - διαβορβορύζουσα D. - διαβορβορίζουσα vulg. - βορθορίζουσα ΙΚ. - βοροθρύζουσα FGHJ. - κενήσιν FGHJK, Lind., Mack. - zevat; vulg. - Les anciens commentateurs attribuaient ce symptême à la phrénitis, disant que dans cette affection les malades ont des sensations sans besoin réel, et réciproquement des besoins qu'ils ne sentent pas. — δάλγήματι D. - Κλγημα FGHIJKa. — δίματίοις D. - L'auteur, dit Galien, s'exprimant, suivant son habitude, d'une manière étrange, cette phrase, d'après les anciens commentateurs, signifiait que le lit et les couvertures causaient de la souffrance aux malades. - 7 700τέων FGHJK, Lind., Mack. - τούτων vulg. - τούτου D. - αὐξόμενα FGHJK. - \* πουλύς Lind., Mack. - εν τούτοισι πολύς DH. - εν τουτέσισι πολύς FGJK. - τούτοισι vulg. - τουτέοισι Lind., Mack. - σπασμώδεες FGIK. - ές FGHJ, Lind. - εί; vulg. - Le mot δυσκολαίνουσα a été, dit Galien, merveilleusement imaginé par l'auteur pour l'obscurité: il signifie une émission douloureuse d'urine suivant l'un, l'émission arrêtée suivant l'autre, l'émission se faisant à peine suivant un troisième, l'émission se faisant continuellement suivant un quatrième, l'émission avec strangurie suivant un cinquième, l'émission avec un sentiment de morsure suivant un

nrines ténues et aqueuses sont des signes suspects. 109. La gorge devenue un peu âpre, des borborygmes avec des présentations sur le bassin sans esset, des douleurs au front, de la carpologie, de la lassitude, de la soussrance causée par le lit et les couvertures : ces accidents, s'accroissant, sont pénibles (Coa. 261); dans ce cas, beaucoup de sommeil cause du spasme; les douleurs au front sont pesantes, et l'émission de l'urine est pénible (Coa. 342). 110. Suppression d'urine chez ceux qui ont des frissons avec des accidents spasmodiques, ainsi que la semme qui, après du srisson, sut prise d'une petite sueur. 111. Les évacuations qui se terminent par des matières intempérées sont signes de redoublement (Prorrhé-

sixième. Au reste, les commentateurs ne disposaient pas tous le Pr. 109 de la même manière: les uns commençaient une nouvelle proposition à καὶ τὰ ἐς μέτωπον κτλ.; les autres rattachaient au Pr. 100 cette fin toute entière ou sculement une portion de cette fin. Le xzi que plusieurs mss. mettent devant object du 110e, est sans doute une trace de ces anciennes coupures. - 9 (καὶ FGHIJK) ούρου ἐπ. καὶ (καὶ om. FGHIJK, Lind., Mack) οίσι δίγεα (και Lind., Mack) ἐπὶ τδύτοισι (τοῖσι FGHIJK, Lind.) σπατμώδετι vulg.-Galien dit: « Si nous déplaçons καὶ, la phrase sera plus claire, ainsi rédigée: ούρου ἐπίστασις, οἴσι ῥίγεα, καὶ ἐπὶ τούτοισι σπατμώδεα. Suppression d'urine chez ceux qui ont des frissons, et, avec le frisson, des accidents spasmodiques. Même avec ce commentaire, il est lifficile de décider quel est le texte original. Le xai que Galien veut léplacer, était-il avant oppou comme dans la plupart de nos mss., ou want offic comme dans vulg.? faut-il lire τούτοισι ou τοίτι? faut-il lire επασμώδεα, comme Galien, ou σπασμώδεσι? Dans cette incertitude, 'ai reproduit le texte de nos mss. Linden et Mack ont cu tort de placer cal comme ils ont fait, la remarque de Galien prouvant que xal n'était pas avant επί. -- 10 και ώς pro οΐον FGHIJK. - εφ' ιδρώσιν FGHIJ. - εφελρωτε (sic) D. - έφιδρούτιν K.-Galien dit : « Quintus ne connaît que la leçon, ιαὶ ουτως φρίξασα ἐφίδρωσεν, qu'il a trouvée dans les anciens exemplaires, it il déclare ne pas la comprendre. Cependant dans la plupart des exemlaires on lit: καὶ αὐτή φρίξασα ἐφίδρωσεν; et dans ce mot αὐτή nous levons entendre le nom d'une femme qui, après un frisson, eut une petite sneur. » — 41 αί (κενώσιες pro αί DVP') ἄκρητοι (ἄκριτα D; ές έχριτα FGIJK; ές άχρητα Ja, Lind.) τελ. καθ. vulg. - Galien dit que ενώσεις conviendrait mieux ici; qu'on appelle καθάρσεες les évacualions qui emportent les humeurs corrompues, et xermotes celles qui ne ont qu'un symptôme de la maladie. C'est de ce comm. que provient intrusion malheureuse de zevástes dans D et V.

ι ἐν πᾶσι μὲν παροξυντιχαὶ, ² ἐν τούτοισι δὲ καὶ πάνυ · ἐκ δ τοιουτέων καὶ τὰ παρ' οὖς ἀνίστανται. 112.  $^4$  Αἱ ταραχώδεες θρασύταται ἐπεγέρσιες σπασμώδεες, ἄλλως τε καὶ μεθ' ἱδρῶτος. 113.  $^5$  Καὶ αἱ τραχήλου καὶ  $^6$  μεταφρένου καταψύξιες,  $^7$  δοκέουσαι καὶ δλου τοῦ σώματος, ἐν  $^8$  τούτοισι δὲ καὶ ἀφρώδεες οὐρήσιες,  $^9$  άμα ἀψυχίη καὶ ὀμμάτων ἀμαύρωσις, σπασμὸν ἐγγὺς σημαίνει. 114.  $^{10}$  Ηήχεων ἀλγήματα μετὰ τραχήλου, σπασμώδεα, ἀπὸ προσώπου δὲ ταῦτα, καὶ κατὰ φάρυγγα,  $^{11}$  ῆχοι συχνοὶ,  $^{12}$  σιελίζοντες, ἐν τουτέοισιν  $^{13}$  οἱ ἐν

1 Πη μέν εν πάσι Mack. - πη μέν DV, Gal. - εν πάσι π. vulg. - εν πάσι μέν FGHIJK, Ald. - 2 Ex Gal. in cit. in Comm. - Ex om. vulg. - τουτέσισι Lind., Mack. - Galien dit que τούτοισι se rapporte aux malades dont il est question dans la proposition précédente. Dans la Coaque correspondante, il y a λυ τοΐσι σπασμώδεσι, ce qui paraît mieux. - 5 τοιουτέων FGHJK. - τοιούτων vulg. - τὰ om. D, Ald. - 4 καὶ αὶ GHJK. - θρασύτητε Η. - θρασύνον-TES Gal. - Galien dit que, parmi les interprètes, les uns joignent cette proposition à la suivante, les autres l'en séparent. - 5 Ante xal addit [σπασμώδεες δὲ] Lind. - τοῦ τραχ. FGHIJK. - 6 Ante μετ. addit αἰ vulg. - αί om. FGHIJKα. - <sup>7</sup> ἐοῦσαι FGHIJKα. - Ante καὶ addit [ ἀτὰρ] Lind. - Ante τοῦ addit δὲ yulg. - δὲ om. FGHJK. - Galien dit: πολλοῖς μὲν τῶν ἀντιγράφων ἡ ῥῆσις γέγραπται οὕτως, καταψύξιες δοκέουσαι (1. ἐοῦσαι) κατ' ἔνια δὲ ἄμεινον ώδι, δοχέουσαι δι' δλου τοῦ σώματος, ὡς ἀδύνατον δλον ἄμα κατεψύχθαι το σώμα, καὶ διὰ τοῦτ' αὐτὸ καλῶς προσκείμενον έστι το δοκέουσκι. « Dans la plupart des exemplaires, la phrase est écrite ainsi : καταψύξιες ἐοῦσαι ; mais dans quelques-uns, elle est écrite ainsi, et mieux: δοκέουσαι δι' δλου τοῦ σώματος. Car il est impossible que tout le corps soit refroidi en même temps ; c'est pour cela que l'addition de Contourne est très-bonne. » La correction que je propose pour le texte de Galien est évidente. On voit en même temps que presque tous nos mss. ont sourat, leçon de la pluralité des exemplaires dans l'antiquité. Quant à l'observation de Galien, à savoir que doxéouzat vaut mieux que ἐοῦσαι, la justesse en est douteuse. δὲ de vulg. doit être supprimé, conformément à nos mss. — 8 τουτέρισε Lind. - δε DFGHIJKP'. - δε om. ( vulg - καί om. V. - ύμενώδεες Lind., Mack. - πυώδεες ούρ. και άφρώδεες DFGHIJKP'Q'α. - Nos miss., qui donnent πυώδεες et ἀφρώδεες, présentent, par une erreur des copistes, réunies les deux variantes qui existaient dans les anciens exemplaires. Galien nous dit que, parmi les exemplaires, les uns avaient άρρωδεες, et les autres πυώδεες. Si on lit πυώδεες, il veut qu'on ne le prenne pas au sens propre , l'auteur du Prorrhétique abusant très souvent des termes', mais qu'on entende par-là des urines crues et épaisses. — <sup>ο</sup> δαμάτων άμαύρωτις άμα άψυχίη Lind., Mack. - δμματος ( FGHIJKa. - ἀμαυρώσει DQ'. - σημαίνουσι V. - Galien dit qu'au lieu de αψυχίη Dioscoride avait écrit αμα ἀποψυχή (sic); cette leçon est sans

J

tique 50) chez tous les malades, mais surtout chez ceux-ci (V. note 3); il en résulte aussi des tumeurs parotidiennes (Coa. 602). 112. Les réveils troublés et colériques annoncent le spasme, surtout s'il y a sueur en même temps (Coa. 82). 113. Et de grands refroidissements du col et du dos, semblant aussi s'étendre à tout le corps; de plus, dans ce cas, des urines écumeuses (Coa. 82; Coa. 258), et aussi l'obscurcissement de la vue avec défaillance (Coa. 221), annoncent un spasme prochain. 114. Des douleurs des avant-bras, ainsi que du col, annoncent le spasme; cela vient de la face; et, dans la gorge, bruits forts, et crachats (V. note 11): dans ce cas, les sueurs pendant le sommeil sont bonnes (V. note 13); n'est-il pas avantageux, chez la plupart, qu'il y ait un amen-

doute alterée .-- 10 πήχεων FGHIJK - πήχεως Mack - πήχεος vulg - πήχεες Gal. - Tous les commentateurs, nous dit Galien, entendaient ἀπὸ προσώπου δέ ταύτα, comme synonyme de venant de la tete. Mais quelques-uns terminaient là la proposition; et, supprimant xxì, ils en commençaient une nouvelle à κατά φάρυγγα. - 41 ώχροι ισγνοί Artemidorus Capito, FG (H, in marg.) IJK, Lind. - δχλοι συχνοί Dioscorides. - La variante de Dioscoride, laquelle manque ici dans nos mss., se retrouve dans la Coaque correspondante. Galien, qui la rapporte ainsi que celle d'Artémidore Capiton, accuse les éditeurs modernes de changer arbitrairement les anciennes leçons dans les livres obscurs. Cependant je ferai observer que la lecon d'Artémidore Capiton n'est peut-être pas aussi arbitraire que le prétend Galien: d'abord elle est celle de la plupart de nos mss.; or, nos mss. ne reproduisent pas d'ordinaire les leçons de Dioscoride ou de Capiton; en second lieu, cette leçon est celle de la Coaque correspondante, et c'est peut-être là que Capiton l'avait prise. On peut dire, je le sais, qu'elle provient, dans la Coaque aussi, de la correction de Capiton; mais cela n'est pas sùr; et Galien, on le voit par son commentaire, n'a fait aucun usage de la comparaison des Prénotions de Cos avec le Prorrhétique. Si l'on coupe la proposition à κατά φάρυγγα, la traduction sera, avec la leçon de Dioscoride: Dans la gorge, beaucoup de gene, des crachats; en ces cas, etc.; avec celle de Capiton: Dans les affections de la gorge, malades jaunes, amaigris, salivant : chez eux, etc. Au reste, j'ai conservé dans ma traduction, autant que possible, l'obscurité du texte. - 12 πτυαλίζοντες FGHIJK. - τουτέρισιν DFGHIJK, Lind ... τούτοισεν vulg. - τούτοις D. - 13 οι DFGHtJKXP' a - οι om. vulg. - υπνοισεν FGHJKa. - υπνοις vulg. - ίδρωντες FGI. - Post ίδρ. addunt έν τούτοισιν FGIIIa. - αγαθόν DFGHIJK. - Dans les mss. qui répètent èν τουτέρισιν, e premier appartient des-lors à σιελίζοντες. - Galien nous apprend que

ύπνοισιν ιδρώτες, ἀγαθοί· ¹ἄρά γε καὶ τῷ ίδρῶτι κουφίζεσθαι τοῖσι πλείστοισιν οὐ πονηρόν; οἱ ²ἐς τὰ κάτω πόνοι, τούτοισιν εὐφοροι. 115. Οἱ ἐν πυρετοῖσιν δ'ἔφιδρῶντες, κεφαλαλγέες, κοιλίης ἀπολελαμμένης, σπασμώδεες. 116. Τὰ ¹ὑποψάθυρα ὑγρὰ διαχωρήματα, περιψύχοντα οὐκ δἀπύρως, φλαῦρα τὰ ἐπὶ δτούτοισι ῥίγεα, [τκύστιν καὶ κοιλίην] ἐπιλαμδάνοντα, δόοννώδεα ἢρα τὸ κωματῶδες τουτέοισιν ἔγει τι σπασμῶδες; θοὐκ ἀν θαυμάσαιμι. 117. Τὰ ἐν δξέσιν 10 ἔμετωδέως ἑλκόμενα, ολαῦρα, καὶ αὶ λευκαὶ διαγωρήσες,

cette phrase avait causé de grandes dissidences entre les commentateurs; que, dans le cas actuel comme dans les autres, la sueur n'est bonne que sous condition, par exemple être générale, survenir un jour critique, etc.; qu'il est d'ailleurs indifférent qu'elle arrive pendant le sommeil ou après le réveil. Copendant, d'après quelques-uns, qui voulaient lever la difficulté, la sueur dans les spasmes, qui d'ordinaire ne survient que par l'intensité de l'affection, survenant pendant le sommeil, état dans lequel le corps est relâché, peut être considérée comme naturelle.

1 "Ηρά Lind. - ἄρα FG. - τὸ pro τῷ Η. - τοῦ ίδρῶτος V, Gal. - τοῖσι πλείστοισιν FGH. - τοῖς πλείστοις vulg. - τοὺς πλείστους DVXQ', Gal. -Cette phrase, dit Galien, est encore plus embarrassante que la précédente: le soulagement que procure la sueur est hon, et surtout dans aucun cas il n'est mauvais. - εξ FH, Lind. - εξ vulg. - Post κάτω addit μέρη vulg. - μέρη om. FGHIJK, Lind. - τουτέσισεν Lind. - Dans le commentaire de Galien et dans plusieurs inss., cette phrase fait une proposition indépendante; mais il n'y a, ce me semble, aucune raison d'adopter cette disposition. Les interprêtes, ici encore, s'étaient partagés, tellement que certains lisaient ouzgopou: en effet, dit Galien, si les douleurs se portent à la poitrine et au cardia, l'affection en est aggravée; si au contraire elles se portent dans les jambes, l'affection en est soulagée. - 3 ἐριδρώντες FG, Ald., Frob.,, Merc. - ἐριδροῦντες vulg. - ἀπολελαμμένοι FGIJKa, Lind. - 4 ὑποψέφαρα Dioscorides. - Galien dit que les attiques nomment ψαδυρά, et les autres Grees ψαθυρά les viandes tendres et d'une mastication facile; mais qu'il ne sait ce que l'auteur entend par des selles ὑποψάθυςα. Les commentateurs s'étaient divisés sur ce mot; Galien rapporte les interprétations suivantes qui en avaient été données : Selles humides simplement; selles humides d'une manière aqueuse, n'étant ni épaisses ni consistantes; selles sans matière grasse; selles sans viscosité; selles non mélangées à d'autres liquides, comme est l'huile ; selles sous forme de concrétions bilieuses et crues au milieu de maticres liquides; selles facilement dissolubles, comme du sable qui a été pétri avec de l'eau. Galien donne la préférence à cette dernière explication. Dioscoride avait changé la leçon et mis ὑποψέραρα, qu'il traduisait par tirant sur le noir. — δακόρως Η. - ακαίρως DP'Q', Lind. - Galien explique amsi cette phrase: refroidissement de la surface

dement par la sueur (V. note 1)? Les douleurs allant vers les porties inférieures sont, dans ce cas, faciles à supporter (V. note 2) (Coa. 264). 115. Ceux qui ont de petites sueurs dans les fièvres, avec céphalalgie, le ventre étant resserré, sont menacés de spasme (Coa. 150). 116. Les selles friables, humides, avec refroidissement général non sans un sentiment de chaleur, sont mauvaises; les frissons qui surviennent alors, avec suppression (V. note 7), sont douloureux (Coa. 598); est-ce que chez ces malades le coma a quelque chose de spasmodique? je ne m'en étonnerais pas. 117. Dans les maladies aiguës, les tiraillements comme pour vomir sont mauvais, et les déjections blanches sont pénibles; des selles sans viscosité qui y succèdent annoncent un trans-

du corps, avec sentiment de chaleur intérieure. Ce commentaire condamne la leçon ἀκκίρως adoptée par Lind. - 6 τουτέσισε Lind., Mack. -Ante χύστεν addit και D. - ἐπελαμβάνονται V. - « L'auteur, dit Galien, veut que nous cherchions ec que signifie le mot ἐπιλαμβάνοντα. Précédemment il a appelé les suppressions ἀπολήψεις; aussi quelques-uns croient qu'ici ἐπιλαμβάνοντα a le sens de supprimer; suivant d'autres, au contraire, il signifie se prolongeant beaucoup, ἐπὶ πλέον ἐκτεινόμενα. » Ce commentaire me paraît incompatible avec le texte tel que nous l'avons. En esset, avec la signification de se prolongeant beaucoup, comment construire κύττιν και κοιλίην? Par là, j'ai ete amené a penser que κύττιν καὶ κοιλίγο étaient une glose due à ceux qui entendaient ἐπιλαμβάσουτα dans le sens de supprimer, glose qui de la marge aurait passé dans le texte. Dans la Coaque 598, on trouve également κύστεν και κοιλέην; mais dans le plus ancien ms. A, et dans D, ainsi que dans Ald. et Froben, tle καὶ manque, et on lit κύστεν κοιλίην, ce qui ressemble encore davantage à une glose marginale. Ajoutons que, si le texte original avait eu κύστεν καὶ κοελέην, ἐπελαμβάνοντα n'aurait prêté à aucune amphibologie. Ces raisons m'ont porté à supprimer κύστιν καὶ κοιλίην, que j'ai mis entre crochets - \* δουνώδη D. - ήρα FH, Lind. - άρα vulg. - τουτέσισιν FH, Lind. - τούτοισεν vulg. - Galien dit qu'au rebours des autres livres où les passages difficiles recoivent de la lumière de ce qui suit, dans ce livre, un passage obscur est toujours suivi d'un passage encore plus obscur. La difficulté que trouve ici Galien est purement médicale : il dit que dans des cas pareils le coma et le spasme ne sont rien moins que frequents. - Les mots ou av 0., qui se trouvaient dans la plupart des exemplaires et les plus dignes de soi, manquaient dans quelques-uns, nous dit Galien. Aucun de nos mss. n'a conservé cette variante.—10 ziµzτοίδεσεν DP'Q. - έλκομενα FIK.

<sup>1</sup> δύσκολοι · <sup>2</sup>, ἄγλισγρα εκ τουτέων διεξελθόντα, εξίστανται καύματι πολλῷ · <sup>8</sup> ἄρα ἐκ τουτέων κωματώθεες, <sup>4</sup> νωθροὶ ἐπιγίνονται; <sup>5</sup> τὰ ἐκ τοιουτέων μακροτέρως ἐπινοσέει · <sup>6</sup> ἦρά γε περὶ κρίσιν οὖτοι βηχώθεες, ἐύσπνοοι; 118. Τὰ ἐξ <sup>7</sup> ὀσφύος ἐς τράχηλον καὶ κεφαλὴν ἀναθιδόντα, <sup>8</sup> παραλύσαντα παραπληκτικὸν τρόπον, <sup>9</sup>σπασμώθεα, παρακρουστικά · <sup>10</sup> ἄρά γε καὶ λύεται τὰ τοιαῦτα <sup>11</sup> σπασμῷ; ἐκ τῶν τοιουτέων ποικίλως διανοσέουσι, διὰ τῶν αὐτῶν ἐόντες. 119. Οἱ ἐν <sup>12</sup> ὑστερικαῖτιν ἀπύρως σπασμοὶ, εὐχερέες, οἶον καὶ Δορκάδι. 120. Κύστις ἀποληφθεῖσα, ἄλλως τε καὶ μετὰ κεφαλαλγίης, ἔχει τι σπασμῶθες · τὰ <sup>18</sup> ναρκωθέως ἐν τούτοισιν ἐκλυόμενα, δύσκολα, οὐ μὴν δλέθρια · <sup>14</sup> ἦρά γε καὶ παρακρουστικὸν τὸ τοιοῦτον; 121. <sup>15</sup> Ἡρά γε καὶ κατὸ

' Δύσκολαι V. - Galien dit que le membre de phrase και αι λευκαι διαχωρήσιες δύσχολοι était réuni par les uns à ce qui précède, et en était séparé par les autres; et il ajoute que ces deux manières de lire peuvent étre admises. - 2 περίγλισχρα FGHIJKα. - πέλια γλίσχρα DP'. - πελιά άγλισχρα Q'. - τουτέων D. - τοιούτων HIKα. - τοιουτέων F. - τούτων vulg. - διελθόντα FHJ. - διελθόντων ΙΚ. - έξίσταται FGIJΚα. - κάματι (sic) FGIJa. - καμάτω HK. - 3 άρα FGHIJKa. - οί pro άρα vulg. - Le commentaire de Galien montre qu'il faut lire αρα. - τουτέων FHI2. - τούτων vulg. — \* νωθροί ύπος πας μώδεες νωθροί ἐπιγίνονται FGHIK. - ἀπογίνονται vulg. - 5 τά om. FGHIJKa. - τοιουτέων iidem Codd. - τοιούτων vulg. - ἐπενοσεῖ FHα. — <sup>6</sup> ῆρά γε FGIIIJKα. – ἄρα sine γε vulg. (ῆρα Lind.). – βηγώδεες DHVP'Q'a. - γολώδεες FGUK. - ξηρώδεες vulg. - Galien, ayant expliqué cette proposition jusqu'à τὰ ἐκ τ. exclusivement, dit que la fin n'est pas moins obscure et moins étrange, et qu'il s'abstiendra de la commenter; qu'il a suivi les leçons des meilleurs exemplaires, mais qu'il y en a plusieurs autres; qu'au surplus, s'il entreprenait de les discuter, cela le menerait trop loin. — το οσφύων J.-ές DFH, Lind.-είς vulg.-καὶ κεφ. om. Κ. - 8 Ante παρ. addit και vulg. - και om. DFGIJKa. - ἀναλύσαντα II. - παραπλυτικόν DP'. - "σπασμώδεες V. - Ante παρ. addit καί Lind. -« Nous ne savons, dit Galien, comment l'auteur a vouln que nous lussions cette phrase : faut-il lire de suite tous les symptômes, puis, après les symptômes, dire: ἔρά γε καὶ κτλ.; ou bien faut-il lire de suite jusqu'à παραπλημετικόν τρόπον, puis faire un silence et dire ensuite σπασμώδεα, παρακρουστικά? Les uns lisent d'une façon, les autres d'une autre. » Voici ce que cette remarque de Galien signifie pour nous; faut-il traduire : Les douleurs allant des tombes au con et à la tête ...., avec spasme et délire, sont-elles dissipées par le spasme? ou bien : Les douleurs allant des lombes au cou et à la tête ...., annoncent le spasme et le délire ; le spasme les dissipe-t-it? Galien ajoute : « Dire que des accidents spasmodiques sont dissipés par le spasme, est absurde; mais dire que des

port avec grande chaleur; est-ce que, à la suite, les malades sont pris de coma, de stupeur? il en résulte une affection qui se prolonge; est-ce que vers la crise ces malades ont de la toux, de la dyspnée? 118. Les douleurs allant des lombes an cou et à la tête produisant une sorte de paralysie, annoncent le spasme, le délire; le spasme dissipe-t-il ces accidents? La maladie, durant son cours, présente des variations chez ces malades, qui passent par les mêmes phases (Coa. 306). 119. Chez les femmes hystériques, les spasmes sans fièvre sont faciles, comme chez Dorcas (Coa. 343; Coa. 543). 120. La vessic interceptée, surtout avec céphalalgie, a quelque chose de spasmodique; dans ce cas, la résolution avec stupeur est difficile (V. note 13), mais non mortelle; est-ce que cet accident annonce le délire (Coa. 577)? 121. Est-ce que les

douleurs, allant des lombes au cou et à la tête, produisant une espèce de paralysie, aménent du spasme, et que ce spasme dissipe la paralysie, cela n'est pas dénué de raison. » Il résulte de là que Galien adopte la seconde manière de lire. D'après Galien, παραπληκτικόν τρόπον signifie une paralysie incomplète. — 10 αρα sine γε DFIK. - ήρα γε Lind. — 11 σπασμώδες Η. - τοιουτέων DFH. - τοιούτων vulg. - Ante διά addit και vulg. καί om. DFGHIJKα, Lind. - όντες V. - ανεόντες X. - Galien dit qu'il a vu un cas qui offrit les symptômes énumérés ici: le malade eut d'abord de la douleur aux lombes, au cou et à la tête, après quoi la sensibilité et la motilité diminuèrent dans le bras tout entier. Puis, du spasme étant survenu, le bras redevint plus sensible et plus apte aux mouvements, bientôt, le spasme ayant cessé, l'état empira; le malade sousirit de nouveau dans les lombes, le col et la tête, et la paralysie du bras s'accrut notablement; et derechef il eut de violents spasmes. — 12 νστερικήσειν P'Q'. -  $\dot{v}_{\sigma\tau}$  =  $\dot{v}$ απύροισι Lind. - εθγερέες DFGHIJK. - εθγερείς volg. - εθγερές Q'. - Galien dit que soyspées prête à l'amphibologie, ce mot pouvant signifier ou que ces spasmes se produisent facilement, ou qu'ils sont peu dangereux : j'ai gardé jusqu'à un certain point cette amphibologie. — 13 ναρκωδώς Gal. τοιούτοισι HIJK. - τουτέρισιν Lind. - Co membre de phrase avait prêté à des interprétations différentes, nous dit Galien: suivant les uns, Exouμενα était pour εκκρινόμενα, et la phrase voulait dire: l'émission de l'urine sans que le malade en ait conscience; suivant les autres, exhoqueva signifiait paralysie du mouvement, et ναρχωδέως paralysie du sentiment. - " ἄρα FH. - ἄρα Lind. - " ἄρα DFGHIJQ', Lind. - ἄρα vulg. - τε pro γε DK. - η ρά τε K. - κατά DFGHIJKP'Q'α, Lind. - περί vulg.

κρόταφον δστέων διακοπαὶ σπασμὸν ἐπικαλέονται; 'ἢ τὸ μεθύοντα πληγῆναι, ²ἢ τὸ ρυῆναι πολὸ ἐν ἀρχῆσι; 122. Σπασμώδεα, ἐν ἰδρῶτι πτύελα 'παραβρέοντα πυρετώδει ἐόντι, εὐήθεα 'δἤρά γε τουτέοισιν ἐπί τινας ἡμέρας κοιλίαι καθυγραίνονται; δοίομαι δὲ τουτέοισιν ἐς ἄρθρον ἀπόστημα ἔσεσθαι. 123. Τὰ ἐπ' δλίγον θρασέως παρακρούοντα, μελαγγολικά 'ἢν δὲ 'παὶ ἀπὸ γυναικείων ἢ, θηριώδεα ἐπὶ πλέον δὲ ταῦτα ἔζυμπίπτει 'ἢρά γε καὶ σπασμώδεες αδται; 'ἄρά γε καὶ αί μετὰ κάρου ἀφωνίαι, '10 σπασμώδεες; οἶον τἢ τοῦ

¹ Τὸν pro ἢ τὸ DFG (H , cum ἢ) IJΚ. — ਖ਼ ਜ τὸ ῥ. om. DFGHIJK. – πουλύ Lind. - άργαῖσι DJ. - άργέσι (sic) FGIK. - Post κρχήσι addunt τοῦτο σπασμώδεα V; εί τούτο ποιεί σπασμώδεα vulg. (sine εί H); τούτο ποίει (sic) τὰ σπασμώδεα (DFGIJK, et τὰ σπασμώδεα cum seqq. connectitur) P'Q'a. - Galien dit: « La finale de la phrase, σπασμώδεα, ne se trouve pas dans certains exemplaires; mais cela n'importe pas pour le sens; quand même ce mot n'v serait pas, il faudrait le sous-entendre à cause de ce qui est dit au commencement : provoquent le spasme. » Ce commentaire prouve qu'avec la suppression ou l'admission de σπασμώδεα le sens restait le même et la construction, régulière. Or, si l'on garde el τοῦτο ποιεί de vulg., il n'y a ni sens ni construction, soit qu'on supprime, soit qu'on adopte σπασμοίδεα. Si l'on prend τούτο ποιεί de plusieurs mss., on a une phrase régulière, et le sens voulu par Galien, en supprimant σπασμώδεα; mais en conservant σπασμώδεα, on ne peut plus faire la construction; par conséquent cette leçon ne satisfait pas aux conditions imposées par le commentaire. Pour y satisfaire, j'ai supprimé εί τοῦτο ποιεί; et voici comment je conçois l'intrusion de ces mots : Dans les mss, qui rattachaient σπασμώδεκ à la proposition suivante, on a ajouté, en marge et puis dans le texte, τοῦτο ποιεῖ, ce qui est une glose indiquant, comme le veut Galien, que σπασμόν ἐπικαλέονται est sous-entendu. Quant à si de vulg., il provient, par l'iotacisme, de la répétition de l'e qui finit aprate. Galien dit que l'auteur qui a écrit cette proposition avait sans doute vu un individu qui, blessé à la tête en état d'ivresse, eut aussitôt une abondante hémorrhagie, et fut subséquemment affecté de spasme. J'ai réuni σπασμώδεα à la proposition 122. comme le font plusieurs de nos mss., et comme l'avaient fait certains commentateurs dans l'antiquité. J'en donne la raison dans la note suivante. Martianus (Magnus Hippocrates, 1626, p. 504) est aussi de cet avis. — <sup>5</sup> σπασμώδεα quidam exegetæ. – τὰ σπασμώδεα alii exegetæ. – σπασμώδεα pertinet ad 121 in vulg. - ἀνιδρωτί quidam exegetæ. - « Quelques-uns, dit Galien, déplacent σπασμώδεα de la proposition précédente, et le mettent ici, avec ou sans l'article. Comme l'auteur accumule souvent des symptômes qui n'ont aucun rapport les uns avec les antres, il est possible qu'il ait, ici encore, accolé σπασμώδεα, qui n'ajoute rien au

sections des os à la tempe provoquent le spasme? ou est-ce, parce que la plaie a été faite pendant l'ivresse, ou parce qu'il y a eu tout d'abord une abondante hémorrhagie, que le spasme est survenu? 122. Des accidents spasmodiques, des crachats coulant en abondance pendant la sueur, chez un fébricitant, sont favorables; est-ce que chez ces malades le ventre s'humecte pendant quelques jours? Je pense que dans ces eas il se forme un dépôt dans une articulation (Coa. 343). 123. Les délires devenant hardis pour un peu de temps, sont atrabilaires; s'ils sont dus aussi aux menstrues, ils sont férins (Prorrh. 26; Coa. 84; Coa. 151; Coa. 241); cela arrive souvent; est-ce que ees femmes sont prises de spasme? est-ce que les pertes de parole avec carus sont spasmodiques? comme ehez la fille du cordonuier; cela commença, les menstrues cou-

sens médical de la proposition. » Ce qui m'a fait transporter ici onzσμώδεα, c'est que dans la Coaque 343, reproduction de ce Prorrhétique, zπατμώθεα se tronve, sans que, là, ce mot soit précédé d'une proposition à laquelle on puisse le rattacher. Il me paraît résulter de là que, dans l'opinion de l'auteur hippocratique qui a mis ce Prorrhétique dans les Prénotions Coaques, σπασμώθεα appartenait réellement à cette proposition; à moins qu'on ne veuille supposer, ce qui se pourrait à la rigueur, ημο σπασμώδεα n'a été introduit dans la Coaque 343 que parce que déjà les commentateurs l'avaient détaché du Pr. 121, pour le mettre dans le 122. Mais cela est moins probable. « Quant aux commentateurs modernes νεώτεροι) qui lisent ἀνιδρωτί, ils sont sans excuse; car ils rendent la phrase plus obscure, et cette leçon est une correction de leur crû. » Ces commentateurs modernes blamés par Galien, avaient sans doute pris leur eçon dans la Coaque 343, où on lit, du moins dans Λ, ἀνιδρωτί. Dans son commentaire, Galien ne fait aucune attention aux Prénotions de Cos; l'autres commentateurs paraissent les avoir prises davantage en considération. - \*παραρέουτα F. - Ante πυρετώδει addit εν ίδρωτι J. - εόντι om. | - εὐηθεα DFGHIJKP'Q'α, Opsop., Lind., Mack. - ἀήθεα vulg. - Galien end ce mot par εύτροπα. - 8 χρα DFGH, Lind. - αρα vulg. - τουτέοισιν m. V. - Ante κοιλίαι addit αί J. - δοζομαι δε DFGHIJK. - οζιμαι τρά ε vulg. (Lind., κρα γε, et έσται pro έσεσθαι). - τουτέοισιν DFGHI, Lind. - τούτοισιν vulg. - ès DFGHI, Lind. - είς vulg. - ταὶ DFGHIJKP'Q'. - καί om. vulg. — πλέον DFGHIJK. - πίειον Q'α, Lind. - πίειω vulg. -ξ. DFH. – τ. vulg. –  $\tilde{\eta}_{\rho\alpha}$  DFII, Lind. –  $\tilde{\alpha}_{\rho\alpha}$  vulg. –  $\tilde{\eta}_{\rho\alpha}$  Lind. - ἄρα DFH. - καὶ κὶ om. D. - κὶ om. FGHIJK. - 10 Post σπ. addit αῦται ulg. - αυται om. DFGHJKa, Lind. - Post οΐον addit καὶ J. - σκυτέος Ald., rob., Merc.

σκυτέως θυγατρί - <sup>1</sup> ἤρξατο γυναικείων παρεύντων. 124. Οἶσιν <sup>2</sup>ἐν σπασμώδεσιν ὀφθαλμοὶ ἐκλάμπουσιν ἀτενέως, οὐτε <sup>3</sup>παρ' έωυτοῖσίν εἰσι, διανοσέουσί τε μακροτέρως. 125. Τὰ ἀνάπαλιν αἰμοβραγεῦντα, κακὸν, οἷον ἐπὶ σπληνὶ <sup>5</sup>μεγάλῳ ἐκ δεξιοῦ <sup>6</sup>ρέειν, καὶ τὰ καθ' ὁπογόν∂ριον ὡσαύτως, <sup>7</sup>ἐφιδρῶντι δὲ, <sup>8</sup> κάκιον. 126. <sup>9</sup>Τὰ ἐκ ρινῶν <sup>10</sup>μικροῖς ἱδρῶσιν περιψυχόμενα κακοήθεα. 127. Μεθ' <sup>11</sup> αίμοβραγίην μελάνων δίοδος, κακόν <sup>12</sup>πονηρὰ δὲ καὶ τὰ ἐξερυθρώδεα · <sup>13</sup> ἤρά γε <sup>14</sup> τεταρταίοισι ταυτα αίμορραγέει; κωματώδεες, εκ <sup>15</sup> τοιουτέων σπασμῷ τελευτῶσιν, <sup>16</sup>ἀρα μελάνων προδιελθόντων

' Ante #ρ. addit & Lind. - Post παρεόντων addunt πυρέξαι DFGHIJKP'; πυρέττειν Lind. - Opsopæus, remarquant que son ms. a πυρέξαι, dit que πυρέττειν vaudrait mieux, et qu'il faudrait ajouter ή devant ήρξατο; il fait observer que Calvus a sans doute lu dans ses mss. ή et πυρέττειν, puisqu'il traduit : quæ, cum feminea purgamenta comparuerunt, febricitare compit. C'est à Opsopous que Linden a emprunté πυρέττειν, et 3, transformé par une faute d'impression en 7. Au reste, le commentaire de Galien peut porter à croire que le texte de cette proposition ne nous est pas arrivé dans son intégrité : il dit que le délire férin qui s'empara de la fille du cordonnier, était dû à la suppression des menstrues; or, dans la proposition, il n'est pas question de suppression. — 2 è om. DFGH!JK, Ald., Frob. - οίσιν σπασμώδεες δρθαλμοί α. - άπενές Ηα. - άγενές FGIJKQ'. -άγεννές DP'. — 3 παρά σφίσιν αὐτέοις DFGHIJK. - Cette leçon était celle de certains exemplaires, nous dit Galien, qui rend ἀτενές δμμα par θρασύ, hardi. — \* αίμορραγεύντα DFHIα. - αίμορβαγέοντα vulg. - κίμοββαγεύοντα Lind. - L'hémorrhagie favorable dans une affection de la rate est, suivant les Hippocratiques, une hémorrhagie par la narine gauche; en ce cas, quand elle se fait par la narine droite, elle est à contre sens. De même elle est à contre sens en cas d'affection de l'hypochondre droit, c'est-à-dire du foie, si elle se fait par la narine gauche. - SAnte µ27. addunt φλεγμαίνοντι DFGHIJKα. - « Les commentateurs se sont demandé, dit Galien, pourquoi l'auteur a ajouté μεγάλω; ceux qui paraissent en donner la raison la plus probable, disent que, quand la rate est petite, elle n'exerce pas une grande influence en bien ou en mal. Pour moi, je pense que μεγάλω est ici un synonyme de εξηρμένω, gonflée, δγκωμένω grossie, φλεγμαίνοντι enflammée. » D'une part, l'interprétation de Galien est indubitable, d'autre part, on voit d'où vient le φλεγμαίνουτε de quelques-uns de nos mss. - 6 ρυέντα DFGHJKα, Lind. - 7 ερ' εδρώτε HV, Gal., Lind., Mack. - ἐφιδροῦντι DP'Q'. - Galien signale le verbe ἐφιδρόω, qui, ici encore, est d'un sens indéterminé, attendu qu'on ne sait si ce verbe indique une petite sueur on une sueur des parties supérieures du corps. C'est donc bien εφιδρώντι et non ες' ίδρωτι qu'il faut lire. — 8 χαχόν DFGHIJKQ'. - Galien rend ce mot par μοχθηρότερου; le positif de nos mss. doit donc être rejeté. - ° τὰ DFGIJKQ'α, Lind. - τὰ om. vulg. -

124. Ceux qui, dans les accidents spasmodilant encore. ques, ont les yeux brillants et fixes, ne sont pas à eux, et la maladie se prolonge (Coa. 344). 125. Les hémorrhagies à contre-sens sont mauvaises, par exemple, une épistaxis de la narine droite en un cas de grosse rate; il en est respectivement de même pour l'hypochondre droit (V. note 4); cela est encore plus mauvais avec une petite sucur (Coa. 320). 126. Les épistaxis accompagnées de refroidissements, avec de petites sueurs, sont de nature maligne (Coa. 40; Coa. 336). 127. Après une hémorrhagie, des selles de matières noires sont mauvaises; des matières d'une teinte très-rouge sont mauvaises aussi; est-ce que dans ce cas il y a hémorrhagie au quatrième jour? Ces malades, tombant dans le coma, puis saisis de spasmes, meurent, après avoir rendu des matières noires avoir en le ventre gonflé (Coa. 324; Coa. 623).

ριγέων L, Lind. - Galien dit : « Ici encore il est besoin d'une interprétation, l'auteur n'ayant pas ajouté αεὶ αξμοβραγούσι à εκ ρινών; mais il fant nécessairement le sous-entendre, puisqu'autrement la phrase serait inintelligible. » On voit par là que ριγέων de L ct de Linden est une correction malheureuse. Cette correction appartient à Opsopœus : Suivant lui, la Coaque, où on lit aussi ἐινῶν, fournit la preuve qu'il faut lire ῥιγῶν; sa raison est que cette proposition se trouve placée dans le chapitre qui traite des frissons, et non dans celui qui traite des hémorrhagies. La remarque d'Opsopœus ne me paraît pas aussi concluante qu'à lui; en esset, dans cette Coaque se trouve περιψύχοντα, et dans le chapitre des frissons il y a plusieurs propositions ou il est question de refroidissement, sans addition de frisson; de sorte que dans la Coaque susdite la mention du refroidissement suffit pour expliquer pourquoi l'auteur l'a rangée dans le chapitre des frissons. Il n'y a donc rien qui oblige à mettre ρυμών en place de βενών. — 10 ψυχροῖς V. — Port κακοήθεα addit μοχθηρά vulg. μοχθηρά om. (D. restit. al. manu) FGHLIKa, Lind.- "αίμορραγίην DFGH, Lind., Mack. - αίμοβραγίαν vulg. - αίμορραγίη Ρ'. - καθ' αίμ. V. -12 πονηρόν DFGHJKXQ'. - έξερυθρώδεα DFGHIJKXQ'α. - έξερυθροειδέα L, Opsop., Lind. - ἐξέρυθρα, εὶ δε vulg. - ἐξέρυθρα, εὶ δὲ de vulg. est une assez singulière corruption de έξερυθρώδεα. - 43 πρα FGHUKX, Lind. - άρα vulg. - 14 τεταρταία αίμορραγήσαι sine ταύτα DFGHIJKX (αίμορραγούσαι Q'). - ταύτα om. α. - Dans vulg., le point est après κωματώδεες; Linden l'a mis avant. C'est en effet ainsi qu'il faut ponctuer. comme le montre le comment. de Galien. - 15 τοιουτέων DFGH. - τοιούτων vulg. - σπασμών DHVX, Gal. - 16 έρα FH. - έρα vulg. - έρα Lind.

καὶ κοιλίης ἐπαρθείσης. 128. Τὰ ¹αίμορραγέοντα ἐφιδροῦντα ²τρώματα, κακοήθεα; ³οὖτοι διαλεγόμενοι λαθραίως τελευτῶσιν. 129. ⁴Μεθ' αίμορραγίην βραγείην καὶ μελάνων διαχώρησιν, ἐν ὀξέσι, κώφωσις, κακόν αίματος διαχώρησις ⁵ἐν τουτέοισιν δλέθριον, κώφωσιν δὲ λύει. 130. ⁴ Ὀσφύ ἐπωδύνω καρδιαλγικὰ προσιόντα, σημεῖα αίμορρώδεα, οἶμαι ¹ δὲ καὶ ¾προγενόμενα. 131. Τὰ τεταγμένοισι χρόνοισιν ¾ είμορραγεῦντα, διψώδεα, ¹0 ἐκγλοιούμενα, μὴ ¹¹ αίμορραγήσαντα, ἐπιληπτικὰ τελευτῷ. 132. Τὰ ¹²εὐθὸ τα-

¹ Αξυοβραγεύντα Lind. – αξυορραγέντα FQ'α. — \* τραύματα quædam antigrapha ap. Gal. - τρομώδεα alia antigrapha ap. Gal. - κώματα Η. κωματώδεα V. - συντόμω pro τρ. FGIJa - συντόμως pro τρ. DXP'Q'. -Galien dit qu'on lisait dans les exemplaires τραύματα ου τρώματα, ce qui est la même chose, ou τρομώδεα. Il ajoute que la leçon ordinaire était τρώματα, et qu'Hippocrate appelle ainsi les lésions provenant de causes extérieures. - 5 05701 om. V. - Certains commentateurs expliquaient ainsi ce membre de phrase: Ces personnes, paraissant n'avoir rien de fâcheux, et s'entretenant avec ceux qui sont présents, meurent subitement. Donner ce sens à λαθραίως, dit Galien, c'est vouloir changer la signification naturelle par des niétaphores étranges. Du reste, Galien n'indique pas d'interprétation difference. - Ante μεθ' addit ή vulg - ή om. DFGHIJK, Lind. αίμορραγίην βραχείην DFGHI, Lind. - αίμορραγίαν βραχείαν vulg. - 8 έν om. DFGHIJKP'Q'α. - τουτέσισε DFH, Lind. - τούτοισε vulg. - " έν δσ. DFGHIJKQ', Lind. - δσφῦς F. - προσεόντα V, Gal. - αίνορρώδεα DFGIJKQ', Lind. - αίμοδραγώδεα vulg. - Opsopæus voudrait qu'on lut αίμοδροώδεα; il a peut-être raison; toutefois, Schneider, dans le Suppl. à son Dict., paraît donner la préférence à la forme almosposons, qui est ici celle de nos manuscrits. Au reste, ce mot, comme le témoigne le commentaire de Galien, signific ici, non pas une hémorrhagie en général, mais en particulier le flux de sang hémorrhoïdal. - 7 de om. V, Gal. -\* προγενόμενα DFGHIJKP'Q'. - προγεγενημένον (προσγεγενημένον Frob., Merc.) σημεΐου vulg. - προγεγενημένου σημείου V. - « Plusieurs de ceux qui ont commenté cette proposition, dit Galien, en ont donné de mauvaises explications, outre qu'ils différent d'opinion entre eux. On pourrait, je crois, l'expliquer utilement aux élèves de cette façon : L'auteur n'y a mentionné ni fièvres ni maladies aiguës; or, il a l'habitude de faire ces mentions; il est donc probable qu'il parle ici d'individus qui, tout en restant dans un état d'apyrexie, ont éprouvé, sans aucune cause apparente, pendant plusieurs jours de suite, une douleur lombaire et de la cardialgie. Chez ces individus il faut s'attendre à une évacuation par les hémorrhoïdes. On pourrait non-sculement prédire qu'il en sera ainsi, mais encore reconnaître que ces accidents sont dus à la rétention du flux bémorrhoïdal. » De ce commentaire, il résulte: 1° que la phrase était obscure; 2º qu'elle était susceptible de cette interprétation-ci, à savoir

128. Les blessures avec hémorrhagic et petite sueur sont de naure maligne; ces personnes, tout en parlant, meurent sans qu'on s'en aperçoive (Coa. 321). 129. Après une courte hénorrhagie et des selles de matières noires, dans des maladies tiguës, la surdité est mauvaise; une selle de sang chez ces nalades est funeste, mais elle dissipe la surdité (Coa. 324). 130. Les lombes étant douloureuses, de la cardialgie qui survient unnouce qu'il y aura, et, je crois même, annonce qu'il y a eu un écoulement de sang par les hémorrhoïdes (Coa. 305). 131. Les personnes accoutumées à des flux hémorrhoïdaux périodiques, ayaut de la soif, devenant pâles, ne perdant pas le sang, meurent avec des accidents épileptiques (Coa. 338). 32. Le trouble commençant tout d'abord, l'insomnie, une

ue la douleur lombaire et la cardialgie indiquaient une évacuation héporrhoidale non-seulement future, mais encore passée. Le texte de ulg. ne permet pas cette explication ; peut-être en esset est-il altéré et tut-il lire οξμαι δέ και προγεγενημένων σημείον; mais, si tel avait été le exte, la phrase aurait été fort claire, il n'y aurait pas eu lieu à discuson entre les commentateurs, et Galien ne se serait pas exprimé avec n certain doute. Je pense donc qu'il faut garder la leçon προγενόμενα, ui est celle de tous nos mss.; car elle est obscure, tout en permettant, la rigueur, le sens indiqué par Galien. Je crois, de plus, que le texte e vulg devrait être προγεγενημένων σημεΐον, et que c'est une glose, ai, due au commentaire de Galien, a fini par expulser le véritable :xte. — \* κίμορραγεύντα DHX, Lind. - αξμορραγέοντα vulg. - αξμορραιώντας FGJ. - Post διψ. addit δύσχολα vulg. - δύσχολα om. DFGHIJKXP'. Galien dit que l'auteur a eu tort d'ajouter διψώδεα et έκχλοιούμενα, iais il ne dit rien de δύτκολα; il faut donc supprimer ce mot, qu'ometint nos manuscrits. — 10 ἐχχλοιούμενα Gal. in cit. Comm. 11, in Ep. 11, ext. 14. - εκλυόμενα vulg. - On lit dans Érotien εγχλοιούμεναι Βακχεΐος εν ευτέρω ένωχρα ούτως ένόησε\* πεποίηται γάρ ἀπό τῆς χλόης, ἥτις ἐστὶ περιαγωγή ρτώδης (p. 139). Heringa pense qu'il faut lire dans Érotien ἐχχλοιούμενα, que la glose ainsi corrigée se rapporte à ce Prorrhétique-ci. Nullus ubito, dit il, quin pro ἐκλυόμενα legendum sit ἐκχλοιούμενα; et hoc loco ræsenti melius convenit : solont enim illi, qui sæpius hæmorrhagiis tenintur, pallidi fere evadere. Firmat autem conjecturam nostram, quod ræcedens vox (ap. Erot.) εἰρύεται desumpta sit ex Prorrhetico. La citaon de Galien donne gain de cause à ces conjectures, ainsi que la tation dans le Comm. sur le Prorrh. 131.— 11 ἐκρεύσαντα αζμα DXP'. ίμορραγεύσαντας (sine μή) FGJ. − ἐπιληπτικῶς DFGHIJKP'Q'. ← 12 εὐθυ sic ) D. – εύθετα HV, Gal.

ραχώδεα, ¹άγρυπνα· ἀποστάξαντα ξειταῖα, κουφισθέντα νύκτα, πονήσαντα ²ἐς τὴν αὐριον, ἐφιδρώσαντα, κατενεχθέντα, παρακρούσαντα, αἰμοβράγήσει λαύρως· ἢρά γε τὸ ὑδατῶδες οὖρον τοιοῦτόν τι σημαίνει; 133. Οἶσιν αἰμοβράγίαι πλείους, ⁴προεληλυθότος χρόνου κοιλίαι πονηρεύονται, ἢν μὴ τὰ οὖρα ὅπεπανθῆ. 134. ⁶ξεν κρισίμοισι περιψύζεσι τῶν αἰμοβραγιῶν αὶ νεανικαὶ, κάκισται. 135. Οἱ καρηθαρικοὶ, κατὰ βρέγμα δευνώδεες, τάγρυπνοι, αἰμοβραγικοὶ, ἄλλοις τε καὶ ἤν ὅτι ἐν τραχήλω ἐντείνῃ. 136. Τὰ ἀγρυπνήσαντα ἐξαίφνης ⁰ἀλυσμῷ ¹0 αἰμοβραγεῖ, ἄλλοις τε ¹1 καὶ ἤν τι προεβρυήκη. ¹2 ἄρά γε καὶ φρίξαντα; 137. ¹3 Κάτοχα, κεφαλαλγικὰ, τραχήλου όδυνώδεα, ὄμματα ἐξείρυθρα, αἰμοβραγικά.

<sup>4</sup> Ante αγρυπνα addunt καὶ DFGHIJKP'Q'. - <sup>2</sup> ès DFGH, Lind. - εἰς vulg. - \* αίμορραγέει λάβρως DFGHIJKQ'. - ήρα DFGH, Lind. - άρα vulg. - τι om. DFGIJ. - La phrase ηρά γε ...... σημαίνει est placée après πεπανθη (Prorrhétique 133) dans les mss. DFGHIJK. Mais si la comparaison de la Coaque 86 ne permet pas d'ôter ce membre de phrase au Prorrh. 132, la comparaison de la Coaque 326 porterait à l'ajouter, comme font nos mss., au Prorrh. 133. — \* παρεληλυθότος DFGHJKX, Ald. -  $^{6}$ πεπαίνη DFGIJKXP' (Q', πεπαίνει ή χωνεύη), Lind. -  $^{6}$ αί (οἱ DX) èν κρισίμοισι περιψύξιες τῶν αίμορραγικῶν νεανικαὶ κάκισται DFGHI (J, κάκιστοι ) ΚQ'. - αί εν κρισίμοισι περιψύξιες [εκ] των αίμοβραγιών νεανικαί, πάκισται Lind. - κρισίμοις vulg. - έκ των Ρ'. - αί ponitur ante έν Ρ'. - κράτισται quædam antigrapha ap. Gal .- « La phrase est claire, dit Galien, et il n'y a rien à chercher quand on écrit νεανικαί et κάκισται; mais quand on écrit, comme cela est dans quelques exemplaires, κράτισται au lieu de κάκισται, la chose devient fort obscure. Quelques-uns, adoptant cette leçon, disent qu'elle signifie : Toutes les hémorrhagies violentes qui sont accompagnées d'un grand refroidissement dans les jours critiques, sont trèsbonnes, attendu qu'elles arrêtent les hémorrhagies. (J'ai traduit mot à mot: δσαι αίμοβραγίαι ...., ως αν ἐπισχοῦσαι τὰς αίμοβραγίας; mais je juge le texte altéré, car j'ai bien de la peine à croire que Galien ait dit: toutes les hémorrhagies ... arrêtent les hémorrhagies. Galien continue:) Ces commentateurs expliquent non la phrase du texte, mais une autre phrase qui devrait être ainsi conçue: αί εν κρισίμοις περιψύζιες των νεανικῶν αίμορὸαγιῶν κράτισται. Les refroidissements dans les jours critiques arrêtent les hémorrhagies violentes. Ajoutez qu'avec cette interprétation la mention des jours critiques est inutile; car des refroidissements, quel que soit le jour où ils surviennent pendant les hémorrhagies violentes, les sont cesser. » Le texte de ce Prorrhétique, surtout quand on considère la divergence de vulg. avec nos mss., ne paraît pas très-bien assuré. Cependant je n'ai pas voulu y toucher, ni le réformer, comme a fait Linden, sur celui de la Coaque correspondante. Peut-être, au lieu de

épistaxis au sixième jour, un allégement la nuit, de la souffrance le lendemain, une petite sueur, du sommeil, du délire, annoucent une hémorrhagie abondante; l'urine aqueuse signifie-t-elle quelque chose de semblable? (Coa. 86; Coa. 109.) 133. Chez ceux qui ont des hémorrhagies fréquentes, avec le temps le ventre se dérange, à moins que l'urine ne devienne cuite (Aph. 1v, 27; Coa. 129; 134. Dans les refroidissements survenant Coa. 326). les jours critiques, les violentes hémorrhagies sont trèsmauvaises (Coa. 319). 135. Les personnes affectées de pesanteur de tête, avec douleur au sinciput, avec insomnie, sont prises d'hémorrhagie, surtout s'il y a quelque tension au cou (Coa. 164). 136. Dans les insomnies avec jactitation soudaine il survient une hémorrhagie, surtout s'il a coulé antérieurement un peu de sang; cela se voit-il après un frisson? (Coa. 110). 137. Le catochus, la céphalalgie, la douleur de con, les yeux très-rouges, annoncent une hémorrhagie

περιψύξεσι, serait-on porté à lire αὶ περιψυχόμεναι. - 7 Post άγρ. addunt τε DFGHIJK. —  $^8$  τις ές τράχηλου DFG (H, τι) IJKP'Q'. - έντεινη H, Lind. - έντείνει Vulg. - συντείνη J. - συντείνει DFGIK. - 6 άλ. F. - 10 αίμορραγικά DFGHIJKVP'. - 11 zai om. V - Ante τι addit μή vulg. - μή om. DFGHIJK. - La suppression de μη s'appuie, non-seulement sur la majorité de nos mss., mais encore sur la Coaque 110. - προερρυήκη DK, Lind., Mack. προερυήκη FGI. - προεκρύη Ρ΄. - περιεορυήκη J. - προερρύη vulg. - 12 ήρα Lind. - apa 1. - zai DFGHIJKP'. - zai om. vulg. - Post opig. addit zároza P'. — 15 κάτοχα κεφαλαλγικά. Τραγήλου δδυνώδεα βλέφαρα δδυνώδεα (βλέφ. 35. oblit. in H ) όμματα έξέρυθρα έόντα αίμοροαγικά DFGHIJK. - κάτογα κεραλαλγικά om. vulg. - τραχήλου δουνώδεα δμυατα έξέρυθρα ένντα κεραλαλμιά P'. - κεφαλαλγικά pro αξμορόαγικά Q'. - Galien, en commentant le Pr. 136, dit: « Avec ce concours de symptômes il survient parfois une bémorrhagie, de même que quelques-uns en ont une avec la céphalalgie.» La mention de la céphalalgie dans le commentaire du Pr. 136, pourrait aire croire que κάτοχα κεραλαλγικά appartiennent à ce Prorrh., comme zela est dans nos mss., qui mettent un point après κεραλαλγικά. Mais la comparaison avec la Coaque 162, qui n'est pas précédée d'une Coaque correspondante au Prorrh. 136, montre que κάτοχα κεραλαλγικά appariennent réellement au Prorth, 137. Quant à la restitution de ces deux nots, qui manquent dans vulg., elle est commandée et par le commentaire le Galien, qui parle de céphalalgie, et par l'unanimité de nos mss., et par la Coaque 162.

138. Οἶσι, κοιλίης ¹ἐπιστάσης, αίμορραγέει, καὶ ²ἐπιβριγέει, ³ἆρα κοιλίη λειεντεριώδης καὶ ἐπίσκληρος, ἢ ἀσκαρίδες, ἢ ἀμφότερον; 139. Οἶσιν ἐξ ⁴δσφύος ἀναδρομὴ ἐς κεφαλὴν, καὶ χεῖρας ναρκώδεες, καρδιαλγικοὶ, ⁵ἔχωριώδεες, αίμορβαγέουσι λάδρως, καὶ κοιλίη ⁶καταρβήγνυται. πτούτοισι γνῶμαι ταραχώδεες ὡς ἐπιτοπουλύ. 140. ΘΟἶσιν ἐφ' αίμορβαγίη λαύρι πυκνἢ μελάνων συχνῶν διαχώρησις, ἐπιστάσης δὲ αίμοβραγέουσιν, οὖτοι ⁰κοιλίην

\* Επίτασις HV, Gal. - \* ἐπιρριγέουσιν DFGJK. - \* ή ρά Lind. - ήρά γε τὸ αίμορραγέειν τουτέοισι κοιλίην λειεντεριώδη ποιέει καλ ἐπίσκληρον, ή ἀσκαρίδας, ή και αμφότερα DFGHIJK. - P' ab aliis ita legi adnotat: βλέφαρα όδυνώθεα το αίμορραγέειν τουτέσισι κοιλίην λειεντεριώδη ποιέει καί έπισκληρου ή ασκαρδίαν (sic) ή και αμφότερα. - Galien dit qu'il croit avoir vu un cas où le malade fut pris, le ventre s'étant resserré, d'hémorrhagie, puis de frisson, entin de lienterie. Cette remarque suffit pour assurer notre texte dans ses parties essentielles. Mais, ajoute Galien, lienterie et ventre dur semblent impliquer contradiction. Selon quelques interprêtes, il n'y a lá aucun empêchement : parmi les malades affectés d'hémorrhagie, chez les uns le ventre se resserre davantage, chez les autres la lienterie se déclare. Selon d'autres interprêtes, une lienterie est dure, quand les aliments sont rendus non-seulement sans aveir subi le travail de la digestion, mais encore sans avoir été même humectés et amollis dans leur passage à travers le canal intestinal. Galien ne se prononce pas entre ces interprétations diverses. Dioscoride avait coupé en deux ce Prorrhétique; il écrivait à part : οἶσι κοιλίης ἐπίτασις, αἰμοβραγέει καί επιβόιγώσασι, ἄρά γε καί πρὸς τὸ αίμοβραγέει τοιούτον; puis, commençant une nouvelle proposition, il mettait : κοιλίη λειεντεριώδης κτλ. Sculement il écrivait non pas ἐπίσκληρος, mais ἐπίσκληρον par un ν, et, plaçant le λ par-dessus, il mettait un point de chaque côté (καὶ κατ' αὐτοῦ τὸ λ άνωθεν ἐπιθείς, έκατέρωθεν ἐπιστίζει). Il veut que ce mot signifie corps devenu desséché. Le texte de la première proposition telle que la faisait Dioscoride, est bien altéré; d'abord il faut sans doute lire ἐπίστασις, au lieu d'initagis; quant au reste, je suppose, quoiqu'avec de grands doutes, qu'on doit lire καὶ ἐπιδριγέουσιν. ἄρά γε καὶ πρὸς τῷ αἰμορραγέειν τοιούτο»; cela conduirait à admettre que le texte était conforme non à celui de vulg., mais à celui de nos mss.; seulement Dioscoride aurait changé τουτέρισι en τριούτου; on voit dés-lors combien cela est conjectural; toutefois, la Coaque 337 vient jusqu'à un certain point en aide à cette conjecture, car elle a aussi quelque chose (αμα τῶ αίμοβροείν) après ἐπιβριγούσεν. On traduirait cette proposition suivant Dioscoride: Cenx dont le ventre se resserre sont pris d'hémorrhagie et de frisson ; est-ce que le frisson se joint à l'hémorrhagie? Quant à la seconde proposition, voici, je crois, en quoi consistait la correction de Dioscoride : au lieu

Coa. 162). 138. Chez ceux qui, le ventre resserré, sont dis d'hémorthagie et de frisson, est-ce que le ventre devient ientérique et dur, ou est-ce qu'il se produit des ascarides, qui l'un et l'autre? (Coa. 337.) 139. Ceux chez qui une louleur se porte des lombes à la tête, dont les mains s'enquedissent, et qui ont de la cardialgie et des sérosités, ceux-là ont pris d'hémorthagies abondantes et de flux de ventre; leur esprit se trouble le plus souvent (Coa. 301). 140. Ceux qui, après des hémorthagies abondantes, fréquentes, ont des elles de matières noires copieuses, et qui, ces selles s'étant

e ἐπίσκληρος, il écrivait ἐπίσκηρον, mettant le λ par-dessus, pour indiquer ancienne leçon. (Remarquons-le en passant : cette correction de Diosoride prouve que le texte avait ἐπίσκλη ρος, non ἐπίσκληρον comme nos iss.). On traduirait cette seconde proposition suivant Dioscoride: La enterie dessèche le corps ou cause des ascarides, ou fait l'un et l'autre. - \* ότοξος DF. - Post ότρ. addit [ άλγήματος ] Lind. - χείρα DHIJK. ans vulg. χετρας est régi par èς; dans Gal. et Linden χετρας se rapporte να ρεώδεες; cette dernière manière de lire paraît justifiée par la Coaue 301. — ε ίχορώδεες Η. - ή χολώδεες DFGIK. - ήχώδεες Lind. - ίχωρώδεες τὶ χολούσεες P'Q'.-Galien nous apprend que l'on trouvait les deux çons ίχωρώδεες et χολώδεες. Opsopæus croit qu'il y a faute et qu'il ut lire nydosses, comme dans la Coaque correspondante, au lieu de ωρώδεες, ajoutant qu'Hippocrate dit non ίχωρώδης, mais ίχωροειδής. outefois, quand cela serait vrai, il n'en resterait pas moins certain r'il y avait une autre leçon, ຂາໄພ້ຄຳຊ; ce qui rend suspecte la correcon proposée par Opsopœus, adoptée par Linden. En général, à moins ie le sens ne l'exige, il ne faut pas transporter les leçons du Prorétique aux Coaques, ni des Coaques au Prorrhétique. — Post κοιλίη ldunt δέ vulg.; δή Lind. - δέ om. DFGHIJK. - καταρήγευται Frob., erc. — <sup>1</sup> τουτέοισι Lind. - γνώμα ιταραχώδεες ώς ἐπιτοπουλύ DFGHIJKQ', nd. - ταραχώδετε pro γν. ταρ. ως έπ. vulg. - 8 οΐσεν ΗΡ'. - οῖς vulg. έρ' om. V. - λάβρη DFGHIJK. - λαύρη P'. - λαύρως vulg. - λάβρως nd. - λαύρω in Coa. 326. - πυχνή DFHJ. - πυχνών V. - ἐπιστάσης 'GIJK, Ald., Lind., Mack. - ἐπίτασις vulg. - δε DFGIJK, Lind., Mack. θέ om. vulg. - διαιμορραγοϊσιν pro θε αίμ. V. - δι' αίμορραγίην pro αίμ. Η. - αίμορραγέουτεν D. - αίμορραγούτεν vulg. - Le texte est fort tertain; Cornarius, Opsopœus et Foes, qui n'ont pas de dans leur ite, traduisent: In suppressa alvo dolenics sanguinem profundunt. Ccndant Opsopœus, dans ses notes, préfere la leçon avec ôé. Je l'ai adop-\*, parce qu'elle est celle de nos mss. et de la Coaque 326. — \* χοιλίην '. - xsilias DFIJ, Lind. - xoilins vulg.

δουνώδεες, ἄμα δὲ ¹τῆσι φύσησιν εὔφοροι ²ἤρά γε οἱ τοιοῦτοι ψυχροῖσιν ἐφιδροῦσι πολλοῖσιν; τὸ ἀνατεταραγμένον ἐν ³τουτέοισιν ουρον οὐ πονηρὸν, οὐδὲ τὸ ⁴ύφιστάμενον γονοειδές ⁵ ἔπίσυχνον οὲ οὅτοι ὑδατώδεα οὐρέουσιν. 141. 6 Οἶσιν ἄν ἀπὸ ρινῶν ἐπὶ κωφώσει καὶ νωθρίη μικρὰ ἢ ἀπόσταξις, ἔχει τι δύσκολον ' ἔμετος τουτέοισι ξυμφέρει καὶ κοιλίης ταραχή. 142. 8 Ἦσιν ἐκ ρίγεος πυρετοὶ κοπιώδεες, γυναικεῖα κατατρέχει τράχηλος θδ' ἐν τούτοισιν δουνώδης, ¹0 αἰμοβραγικόν. 143. Τὰ σείοντα ¹¹ κεφαλὴν καὶ τὰ ¹² ἢχώδεα αἰμοβραγέει, ¹³ ἢ γυναικεῖα καταβιβάζει, ἄλλως τε καὶ ἢν κατὰ ¹⁴ ράχιν καῦμα παρακολουθήση · ἴσως δὲ καὶ δυσεντερικόν. 144. ¹⁵ Οἱ κατὰ κοιλίην παλμοὶ, ὑποχονδρίου ¹⁶ ἐντάσει ὑπομάκρφ,

' Τάσι (τισί Q', Lind.) φύσησιν DFGHI (φύσεσιν J) ΚΡ'Q', Lind. - τινί φύσει vulg. - J'ai adopté τησι φύσησι à cause que c'est la leçon de nos mss. - \* ηρά γε D (FGJ, sine γε) HP'. - ή ρά sine γε Lind. - ἄρα sine γε vulg. - οί τοιούτοι DFGHIJKP', Lind. - ούτοι vulg. - ψυχροίς (sic) Ald. - ψυχροίσιν εγιδρούσι έριδρωτι P', Lind.) πολλοΐτι DFGHIJK.-ψυχροῖς ἐφιδρώτι πολλοῖς vulg. -\*τουτέσισιν DFGHIJK, Lind. - τούτοισιν vulg. - οδρον om. V, Gal. - οδ om. J, Merc. — \* εριστάμενον V, Gal. — \* επί συχνόν DFGIIIJK. — \* οίς (οίσιν DFII, Lind., Mack.) κω (άν om. DFGHIJKP') από δ. ἐπικώρωσις (ἐπὶ κωρώσει DFGHIJKQ', Lind.; έπι χωρών Q') και νωθρίη (νωθρείη Mack.) μικρά ή (ή om. DFGHIJKP'Q'; ή Opsopœus) ἀπόσταξις, έχει (έχη Ald., Merc.) τι δύσrelar vulg. - J'ai adopté la correction d'Opsopœus pour ή de vulg., me déterminant, comme lui, d'après la Coaque 327. Galien s'étonne que l'auteur ait dit d'une petite épistaxis avec surdité et stupeur έχει τι δύσκολου; cette expression indique peu de gravité, et cependant la réunion de ces trois symptomes est des plus facheuses. — 7 αξματος pro έμετος V. – αξματος έμετος Gal. - τουτέσισι DFHP', Lind. - τουτέσις Q'. - τούτοις vulg. - ξυμφ. DFH. συμφ. vulg.-συνώφελεν Q'. - "ήσιν LV, Ops., Lind., Mack.-αίς DFGHIJKQ'. -οτσιν vulg. - κοπώδεες V, Gal. - ° δ' om. DFGHIJKX. - τούτοισιν DFGP'. - τούτοις vulg. - τουτέησιν (sic) Lind. - ταύταισιν Opsop. - 10 Hic addit καί διά ρινών αίμορραγήσαι (αίμορραγήσασιν V, Gal.) έλπίζειν vulg. - καί 6. έ. zig. έλπ. om. DFGIIIJKLP', Opsop., Lind. - Ces mots, qui sont omis par tous nos mss., et retranchés par Ops. et Lind., appartiennent dans vulg. à la proposition 143; et Foes traduit : Quin ctiam sanguinis ex naribus cruptionem sperare oportet in his quæ caput concutiunt et aurium sonitus excitant etc.; mais cette construction n'est pas possible avec les indicatifs suivants αξμοβραγέει, καταβιβάζει; c'est même ce qui a engage des éditeurs, à les remplacer par des infinitifs. Dès-lors, il faut ou supprimer ces mots, ou, si on les conserve, les rattacher à la proposition 142. Galien dit dans son Commentaire: « Si dans ce cas le cou devient douloureux, c'est l'indice que le mouvement se fait vers le baut. Cela montre qu'on devra entendre αξμοδόαγικον dans le sens d'une hé j rétées, out une hémorrhagie, ceux-là éprouvent des douleurs ins le ventre, mais l'émission des gaz les sonlage; est-ce ne ces malades ont beaucoup de petites sueurs froides? urine trouble, dans ce cas, n'est pas mauvaise, ni le dépôt apparence spermatique; généralement, ces malades rendent es urines aqueuses (Coa. 326). 141. Chez ceux qui, vant de la surdité et de la stupeur, éprouvent une petite pistaxis, cela a quelque chose de difficile; dans ce cas un omissement est utile, ainsi qu'un dérangement de ventre Coa. 205; Coa. 327). 142. Chez les femmes qui, à la nite d'un frisson, ont des accès fébriles avec courbature, les enstrucs descendent; dans ce cas le cou devenant douloueux est l'indice d'une hémorrhagie (Coa. 544). cousses dans la tête (Ép. v11, 11) et les bourdonnements onnent lieu à une hémorrhagie ou provoquent les règles, surut s'il se fait sentir de la chaleur au rachis; peut-être aussi ·la annonce-t-il de la dysenterie (Coa. 163). ittements dans le ventre, avec tension allongée et tuméfac-

orrhagie nasale, si l'on supprime les mots en litige; remarque qui vient inutile, si on les conserve. Aussi bien, ils ne sont sans doute 'une glose due à ce Commentaire de Galien, et introduite dans le texte; st l'opinion d'Opsopœus. Galien qui cite ce Prorrh., Comm. 3, in Ep. 11, kt. 7, ne les a pas. Ces raisons m'ont déterminé à les supprimer. κεραλάς DFGHIJKXQ'. - « L'expression τὰ σείοντα τὴν κεραλήν, dit Ilien, est absolument obscure. Quelques-uns disent qu'elle désigne tous l' symptômes que la tête peut offrir, et que de la sorte elle a un sens tit à fait général. Suivant d'autres, elle signific un mouvement de toute l'tête, dû, soit à des palpitations soit à des battements des veines tem-Pales. » Galien ne se prononce pas entre ces deux explications. ήχώδεα Q'. - ίχωρώδεα V. - αίμοβραγέειν Gal., Mack. - 13 ή DFGHIJKX, (sopœus, Lind., Mack, Kühn. - καὶ Q'. - πρν vulg. - καταδιάζει V. η αβιβάζειν Mack. — 11 τραχήλω V. - παρακολουθή FGHIJKQ'. - παρακολθέη Lind. - παρακολουθεί DX. - δυσεντερικών Ald. - περί δυσεντεριών V (σεντεριχών Gal.). - 45 Ante of addit zzi vulg. - zzi om. DFGHIJKP'Q', I'd. - Galien dit qu'on ne sait pas au juste ce qu'il faut entendre ici F παλμός, attendu que les termes des anciens n'ont pas un sens trest'n déterminé, ainsi qu'on peut le voir par le livre Περί παλμών. Ce Ne était attribué à un certain Ægimius, fort peu connu d'ailleurs. -Ψντάσεις Ald. - ὑπὸ μαχρῶ DFH.

λαύρα, βίη αποληφθέντα, δέστιν οίσι σπασμούς δπροσάγεται, φλεβοτομίη λύει. 146. Αί πυκναὶ ταὶ κατὰ μικρὰ ἐπαναστάσιες ὑπόξανθοι, <sup>8</sup>γλίσγραι, έγουσαι <sup>9</sup>μικρά κοπριώδεα <sup>10</sup>μεθ' ύπογονδρίου άλγήματος καὶ πλευροῦ, ἐκτεριώδεες. "ἦρά γε, ἐπιστάντων τούτων, <sup>12</sup> έκγλοιούνται; <sup>13</sup> οἶμαι οὲ καὶ αίμοοδαγέειν τουτέους· τὰ γὰρ ἐς ὀσφύν ἀλγήματα ἐν <sup>13</sup> τουτέοισιν, κίψιοβδαγικά. 147. Υποχονδρίου 15 έντασις μετά καρηδαρίης και κωρώσιος, και τά πρὸς 16 αὐγὰς οιχέοντα, αίμοβραγικά. 148. 17 Αξ ένδεκαταζα στάξιες, δύσκολοι, άλλως τε καὶ 18 ήν ἐπιστάξη. 149. Τὰ

' Αίμορραγικαί DFGHI. - αίμορραγίαι J. - αίμορροϊκοί V. - 'Ante φρ. addit καὶ P'. — " τὰ ἐκ DFGIIIJKP'Q', Lind., Mack. - τὰ ἐκ om. vulg. λάβρα DH, Lind. — \* βίη ἀποληφθέντα Coa. 329. - βίαια (β. om. Υ) πολλί ένέντα vulg. - Quoiqu'il faille se garder de corriger systématiquement les Prorrhétiques sur les Coaques, ou réciproquement, cependant ici la correction me paraît indispensable: 1º On conçuit sans peine commen βίη (écrit quelquesois dans les mss. βίηι, ou βίαι, si l'ionisme n'a pas été conservė \ ἀποληφθέντα (βιαιαποληφθέντα) est devenu βίαια πολλά βυέντα 2º λαῦρα et πολλὰ dans le texte de vulg. font double emploi; 3º Galier dit dans son Comm. : « Nous avons vu plusieurs fois les spasmes survenin dans de pareilles hémorrhagies, non-seulement à cause de l'abondance de la perte de sang, mais encore à cause des moyens réfrigérants que les médecins appliquent sur la tête pour arrêter l'écoulement. » Opso pœus, de son côté, approuve cette correction, bien qu'il ne l'ait pa admise dans son texte. - 5 έστι δ' οίτι σπασμούς DFGHIJKP'Q'. - έστ ο' ότε L. - έστιν οίον εἰς σπασμούς Mack. - έσται ότε ές σπασμούς Lind. ξτοιμον (ξτοιμοι V, Gal.) είς σπασμούς vulg. - Galien dit dans son Comm. « Si l'auteur avait dit simplement σπασμόν προσάγεσθαι, nous le blâme rions d'avoir ici, comme ailleurs, donné un sens général à une propo sition particulière; mais, comme il a ajouté estivolot, nous le louons. - 6 προάγεται DFGHIJKQ'. - φλεβοτομίη FH, Lind. - φλεβοτομία vulg. La sai née, dit Galien, pratiquée avant l'épistaxis, dissipera l'état d congestion qui allait la produire; elle peut encore, pratiquée pendar l'hémorrhagie, y mettre un terme. — τοῦ γὰρ κατὰ μικρὰ ἀνατάσιες \ - ἐπανατάσιες Η. — \* γλίσχρα DFGHIJK. — ° μικρόν V.- κοπώδεα DVP'.-κο κοπρώδεα J. — 10 μετά DFGH.-καθ' V.— 11 κρά γε DFGHIJKP'Q'. - άρα δ vulg. - η ρά δε Lind. - επαναστάντων DFGHKP'Q'. - τούτων DFGHIJKP'Q' - αὐτῶν vulg. - 12 Ante ex. addit οῦτοι vulg. - οῦτοι om. DFGHIJK. εκλύονται vulg. - Opsopæus pense qu'il faut lire εκχλοιούνται, et il s'appui sur les Coaques 286 et 478. Il a tout à fait raison, bien qu'aucun me n'ait axxlorovezze, et bien que lui-même ne l'ait pas reçu dans son texte - 13 οίμαι (άμα pro οίμαι HV, Gal.) τε (δέ DFH; γε Kühn) καὶ αίμος

ion de l'hypochondre, annoncent une hémorrhagie; ces maades ont des frissonnements (Coa. 292). 145. Il est des as où les épistaxis abondantes, supprimées de force, amènent es spasmes; la saignée dissipe ces accidents spasmodiques Coa. 329). 146. Les selles fréquentes et rendant pen à la sis, un peu jaunes, visqueuses, ayant une petite quantité de natières fécales, avec douleur de l'hypochondre et du côté, nnoncent l'ictère; est-ce que, ces selles s'étant arrêtées, les nalades sont pris de jaunisse? (Coa. 287 et Coa. 480.) Je ense que ces malades sont pris d'hémorrhagie; car les ouleurs lombaires annoncent dans ce eas l'hémorrhagie Coa. 299; Coa. 610). 147. La tension de l'hypochonre avec pesanteur de tête et surdité, et les troubles de la vue nnoncent l'hémorrhagie (Coa. 191). 148. Les épistaxis, u onzième jour, sont pénibles, surtout si elles recommencent Coa. 331). 149. Un malade qui, dans des frissonne-

αγέει (αίμορραγέειν Ρ'Q' ; αίμορραγεῖν DFGHIJK) πούποις /πουπέοισι Η ; ρυτέους DFGIJKP'Q') τάσις (τὰ γὰρ pro τάσις DFGHIJKP'Q', Lind.) τρύος (ές δορύν DFGHIJKP'Q', Lind.) άλγήματα vulg — \*\* τουτέσισιν FGH, Lind., Mack. - robrows vulg. - 15 Evraous DFGHIJK, Lind., ack. - τάσις vulg. - καρυδαρίης G. - κωρώσιος DFGHP', Lind. - κωρώσεως ulg. - 16 αὐτάς FGIJKV, Ald , Frob., Gal., Merc. - αὐτούς DHP'. οτώδεα περί τὰς δύεις, dit Galien dans son Commentaire; c'est ce qui l'a fait traduire comme Foes, et non comme Opsopœus, qui met et ad lendorem visum turbantia. Quant à Cornarius, qui a lu abras, il a mis quæ ad hæc consequenter direxant. — 17 αι ένδεκαταΐαι DFGHIJK ( P'. δεκατέαι) Q', Lind. - ένδεκαταίοισι sine αί vulg. ( ένδεκατέοισι Ald. ). ύσκολοι DJXP', Lind. - δύσκολαι vulg. - 18 την (την om. V) (post την addunt ς DFGHIJKX; τις P') ἐπίσταξις vulg. (ἐπιστάξη DFGHIJKXP', Lind.; πιστάζη Mack ).- Il faut entendre ἐπιστάξη comme indiquant une seconde pistaxis; et peut-être dis est-il ici omis, du moins ce mot se trouve dans Coaque correspondante. Galien dit que ce second membre de phrase st inutile, attendu que εί γάρ τοῖς ο καί ε, όμοίως ἄτοπον, nam si et quarto quinto die superstillaverint, similiter absurdum. Je ne comprends guere ette raison; on pourrait conjecturer εί γάρ τοις καί τετράκις και πεντάκις, uoiως άποπον. (Car si l'épistaxis se renouvelle trois, quatre et einq sois. i proposition est également absurde.) Galien reproche à cette propotion de n'être qu'un cas particulier : suivant lui , l'auteur aurait du ire en général que le pronostic porté d'après une épistaxis est plus sur uand eile arrive un jour indicateur ou un jour critique.

### PRORRHÉTIQUE.

¹ ἐν φρίχησιν ἄμα ίδρώσαντα χρισίμως, ἐς δὲ τὴν αύριον φρίξαντα παραλόγως ³ ἀγρυπνέοντα, αίμοβραγήσειν οἴομαι. 150. Οἴσιν ἐξ ἀρχῆς αίμοβραγίαι ³λαῦραι, ρῖγος ἴστησιν. 151. ¹ 'Εξ αἰμοβραγίης ρίγεα, μακρά. 152. Οἴσι ⁵κερα γίαι καὶ τραχήλου πόνοι, καὶ ὅλου δὲ ⁶τις ἀκράτεια τοῦ σώματος τρομώδης, ¹ αἰμοβραγίαι λύουσιν · ἀτὰρ καὶ ³ οὐτω χρόνω λύεται. 153. ⁵ Οὖρα τοῖσι ¹ παρ' ὧτα ταχὸ καὶ ἐπ' ολίγον πεπα μενα, φλαῦρα · καὶ τὸ καταψύρεσθαι ὧδὲ, πονηρόν. 154. Τὰ ὑποκαρώδεα ¹ καὶ ἰκτερώδεα οὐ πάνυ κἰσθανόμενα, οἶσι λύγγες, ¹² κοιλίη καταβρήγνυται · ἴσως ¹ δὲ καὶ ἐπιστάσης, οὖτοι ἐκχλοιοῦνται · ¹ ἤρα τούτοισι καὶ τὰ πα τὰ ὧτα; 155. Τὰ ¹ ἐπεσχημένα μετὰ ρίγεος οὖρα, πονηρὰ, ἄλλως τε καὶ προκαρωθέντα · ¹ 6 τὰ παρ' • ὖς, ¹ ἤρα ἐπὶ τούτοισι κὲλπίς; 156. ' Εχ ¹ στροφωδέων ὑπόστασις ἰλυώδης, ὑποπέλιος,

'Ev om. V.- ες DFGII, Lind.-είς vulg.-παραλόγως peut se rapporter aussi bien à φρίξαντα qu'à άγρυπνέοντα. — \* άγρυπνείν τὰ σημαινόμενα pro άγρυπνέοντα V.- Post λ/ρ. addunt τὰ πεπαινόμενα Ald., Frob., Merc., Ops. - Post οΐομαι addunt πεπαινομένων DFGIIIJK (Q', quod exponitur χωνευομένων); πεπαινόμενα Lind. - 3 λάβροι DHIX, Lind. - λαύροι FGJKQ'. - ρίγος Mack. Kühn. - ρίγος vulg. - ρίγεος V. - Post Τστησιν addit ρύσιν vulg. ρύσιν om. DFGHIJKP'Q', Linden. - Ante έξ addunt έχν δε επιγένηται λαύρα αίμορραγίη, ἀντισπᾶται V, Gal., Mack. - τὰ ἐξ αίμορραγίης ριγεα πονηρά pro έξ .... μακρά DGHIJKXP' (Q', sine τά), Lind. - αίμορ ραγίας vulg. - La leçon de vulg. est la bonne comme le prouve le Commentaire de Galien. Quant au membre de phrase ajouté par V et par les éditions de Galien et adopté par Mack, je ne sais d'où il provient. Le sens que j'ai adopté est celui que donne Galien : ce commentateur remarque que ces frissons avec l'hémorrhagie qui les précède, bien qu'ils puissent survenir d'une manière erratique, surviennent d'ordinaire périodiquement. Ainsi, d'après Galien, cette proposition se rapporte, en général, à des fièvres intermittentes ou rémittentes dans lesquelles une hémorrhagie précède chaque frisson. — εκεραλαλγία J. - πόνο; V. — 6 τοῦ σώματος τὰ ἄκρα τρομώδεις pro τις ακ. τ. σ. τρ. DFG (τρομώδη ΠΟ') IJKX. — ταίμοροαγίαι DFGHIJKXP', Lind. - αίμοδραγικά vulg. --\* ούτω (ούτως V) χρόνω DFGHIJK. - χρόνω ούτω vulg. - λύεται V, Gal. in ed. Froben. - λύονται vulg. - \* τὰ ούρα Ρ'. - \*\* παρὰ τὰ ὧτα DFGHIJKQ', Lind. -- " και DFGHIJKP', Lind.- και om. vulg.- Post πάνν addunt αίτια DFGHIJKLP'Q'. - Cet αίτια intempestif provient sans doute de ἐπαισθανόμενα mal lu; ἐπαισθανόμενα est la leçon de la Coaque 479. - olse om. P'. - olse hogges om. V. - hogges D. - " nochta; P'. - κοιλίαι κατα DFGHIJKQ'. - κάτω βήγνυται V. - 15 δε DFGHIJKP'. - de om. vulg. - επιστάσης DFGHIJK, Lind. - επίστασις

ments, a eu en même temps de la sueur d'une manière critique, mais qui, le lendemain, sans cause, a un nouveau frissonnement, de l'insomnie, aura, je crois, une hémorrhagie (Coa. 24). 150. Chez eeux qui, des le début, ont d'abondantes hémorrhagies, le frisson arrète l'écoulement. 151. Des frissons venant à la suite d'hémorrhagies, cela est de longue durée. 152. Ceux qui ont des douleurs de la tête et du cou et une certaine impuissance de tout le corps avec tremblement, sont guéris par des hémorrhagies; cela se dissipe aussi de la sorte avec le temps (Coa. 166). 153. Des urines qui, dans les tumeurs parotidiennes, arrivent à coction promptement et pour un peu de temps, sont manvaises; et éprouver alors un grand refroidissement, est fâcheux (Coa. 201; Coa. 576). 154. Dans les affections somnolentes et ictériques, sans grande sensibilité, quand il y a des hoquets, un flux de ventre s'établit; peut-ètre aussi, le ventre s'étant resserré, ces malades passent au jaune tirant sur le vert; est-ce que dans ces cas il se forme aussi des parotides? (Coa. 479.) 155. La suppression d'urine avec frisson est fàcheuse, surtout s'il y a eu préalablement du carus ; est-ce que dans ce cas on doit s'attendre à des parotides? (Coa. 25.) 156. A la suite de selles avec tranchées (Ép. vii, 120; V. note 18), un dépôt bourbeux,

vulg. - ἐπίτασις V. - ἐκχλοιούνται Lind. - ἐκλύονται vulg. - ἀλλοιούνται DFG (Η, in marg. ἐκλύονται) LIKQ . - ἐκχλοιοῦνται est la leçon de la Coaque 479. - 44 τρα DFGH. - τ ρα Lind. - αρα vulg - τουτέρισι Lind. -\*\* ἐπισχόμενα DFGHIJKP', Lind. — \*\* τά om. DV, Gal. - πρός ούς DFGHIJK. -Galien dit que les symptômes énumérés dans cette proposition sont loin d'annoncer spécialement la formation des parotides, que l'auteur luimême n'a pas ose l'assirmer et qu'il a mis la particule dubitative ηρα. Tà παρ' ους se rapporte donc à ἐλπίς; mais dans vulg. il y a un point après παρ' ους, et rien avant προκαρωθέντα, ce qui détruit le rapport. Opsopœus a change cette ponctuation, et j'ai imité son exemple; il en résulte une phrase anacoluthe, mais qui a le sens indiqué par Galien. Au reste, Cornarius et Foes ont suivi ce sens, sinon dans leurs textes, du moins dans leurs traductions, sens donné d'ailleurs par la Coaque 25. - 17 ñex DFGH.  $-\tilde{\eta}$  ρά Lind.  $-\tilde{\chi}$ ρα vulg.  $-\frac{18}{6}$  στρογωδέων DFGHIJKP Q'. - τρογιωδέων Lind., Mack. - στροφώδους vulg. - στροφύδους (sic) Merc. - « Dans tous les exemplaires, dit Galien en son Comm., j'ai trouvé èx στροφωδέων, si κακή 1 ἄρά γε έκ τοιουτέων υποχόνδριον όδυνᾶται; δοκέω 2 δὲ δεξιόν 2 ἦρα καὶ γλοιώδεες οι τοιοῦτοι, καὶ τὰ παρ ὅτα τουτέοισιν όδυνώδεα ἐπ' 4 δλίγον; κοιλίη καταβραγείσα 5 τουτέοισιν, δλέθριον. 157. 6 Έν τῆσιν ἀσώδεσιν ἀγρυπνίησι τὰ παρ' οὖς μάλιστα. 158. 7 Ἐπὶ είλεοῖσι δυσώδεσι, πυρετῷ όζεῖ, 8 υποχονδρίφ μετεώρφ χρονιωτέρφ, τὰ παρ' οὖς ἐπαρθέντα κτείνει. 159. 9 Έκ κωφώσιος ἐπιεικέως τὰ

ce n'est dans les éditions de Dioscoride et de Capiton; ces derniers ont écrit ελ στροφωδέων, qui se dit de l'urine. » Il est évident que ce texte de Galien est altéré, et que la leçon de Dioscoride et de Capiton a du présenter une dillérence avec celle des autres exemplaires. Or, Opsopœus a fait voir que cette leçon de Dioscoride et de Capiton était èx τροφιωδέων; et il l'a fait voir en rapprochant l'un de l'autre le Commentaire et le Glossaire de Galien. Dans son Commentaire, Galien nous apprend que d'après Dioscoride, τροφιώδες signifiait une urine contenant certaines parcelles coagulées, τὰ ἔχοντά τινα εν αυτοῖς εμφερόμενα πεπηγότα; et dans son Glossaire, il explique par les mêmes termes τροφιώδες, qui, du reste, se trouve dans d'autres passages de la Collection hippocratique. Ainsi en certaines éditions ce Prorrh. avait, ainsi que le montre le Commentaire, un mot qui signifiait contenant des parcelles coagulées; et ce mot, ainsi que le montre le Glossaire, est τρογιώθες. Au reste, il faut lire dans son entier la belle note d'Opsopœus, qui corrige en plusieurs autres points le texte très-altéré de Galien. Avec cette leçon de Dioscoride et de Capiton, le premier membre du Prorrhétique signifie : Avec des urines contenant certaines parcelles coagulées, un sédiment bourbeux, sublivide, est mauvais. Voy. Ep. vu, 120, un cas d'oδρα τροφιώδεα. Il faut remarquer qu'Erotien (p. 354) explique autrement τροφιώδες; suivant lui, cela signifie urine cendrée.

' Ἡ ρά γε Lind. – ἄρα γε FGHQ'. – ἐκ τοιουτέων D. – ἐκ τοιούτων FGHIJKQ'. ἐκ τῶν pro ἐκ τ. vulg. – τῶν τοιούτων pro ἐκ τ. Lind. – ὑποχονδρίων Vulg. — \* δὲ om. V. — ³ ἤρα (ἄρα P') καὶ ἀχλνώδεες (χολῶδες Π) οἱ τοιοῦτοι καὶ τὰ παρὰ τούτοιειν (τουτέοιτιν Q') δδυνώδεα DFGHIJKP'Q'. – ἄρα καὶ χολῶδες ἡ τοιούτοισιν δδυνωδες V. – ἐκλύονται (καὶ ἐκχλοιοῦνται Lind.) ἄρα (ἥ ρὰ Lind.) τὰ παρὶ ὅτα τοιούτοιειν δουνώδεα vulg. – Ορκοραιις α très-bien vu qu'au licu de ἐκλύονται il fallait lire ἐκχλοιοῦνται; et, se fondant sur son manuscrit, qui. comme les nôtres, n'a pas ἐκλύονται, et a ἀχλωώδεες, il a pensé qu'il fallait substituer à ce mot χλοιώδεες, qui se trouve dans la Coaque 566. Opsoραιις n'a pas manqué de s'appuyer sur cette Coaque. Le reste des corrections est emprunté aux manuscrits, sauf qu'au lieu de τὰ παρὰ, ου doit lire, comme dans vulg., τὰ παρ' ὧτα. — \* δλίγον DFGHIJKP'Q'. – δλίγω vulg. — ἕ τουτέοισιν DFGHIJKQ'. – Post τουτέοισιν addit ἐν ἄπασιν vulg. – ἐν ἄπασιν om. DFGHIJKQ'. – Lind. — ° ἔν τισιν vulg. – ἐν τοισιν

sublivide, est mauvais; est-ce que cela donne lieu à des douleurs dans l'hypochondre? l'hypochondre droit, je pense. Est-ce que ces malades prennent une couleur jaune tirant sur le vert, et est-ce qu'il leur survient des parotides douloureuses pour un peu de temps? un flux de ventre chez ces malades est funeste (Coa. 566). 157. C'est dans les insomnies avec nausées que surviennent surtout les parotides (Coa. 552). 158. Dans des iléus fétides (V. note 7), avec une fièvre raiguë, l'hypochondre droit tendu pendant un certain temps, les tumeurs parotidiennes venant à se soulever causent la mort (Coa. 197 et Coa. 286). 159. A la suite de la sur-

ασώδεσιν sine αγρυπνίησι DFG (Η, αγρυπνίησι restit. in marg.) IJKP'Q'. - εν τοῖσι καυτώθεσι sine ἀγρυπνίζσι Lind. - Opsopæus dit dans ses notes: Non improbarem ès τοῖσι καυσώδεσιν. Mais la Coaque 552, qui reproduit ce Prorrh., est placée dans le chapitre du vomissement; par conséquent ါ faut conserver ဆိုအယ်ဝိဒေလ, dont l'une des significations est ayant des nausées. L'auteur hippocratique qui a mis ce Prorrhétique dans les Prênotions de Cos, a entendu ainsi ἀσώδεσιν, puisqu'il a placé cette proposition dans le chapitre du vomissement. C'est ici la meilleure des nutorités. - 7 Ante ἐπὶ addunt τὰ DFGHIJKP'Q', Lind. - κοιλίησι pro είλεοττι Lind. - Opsopœus penche pour κοιλίησι; sa raison est que dans la Coaque 286 il y a κοιλίη δυσώδει. Mais Gatien dit positivement qu'il s'agit d'iléus. Quant à l'épithète de dorcions, elle peut, suivant lui, s'entendre de quatre façons : 1º iléas fétide, celui où l'on vomit des matières fécales; 2º iléus fétide, celui où l'haleine est fétide; 3º iléus fétide, celui ù les rapports sont fétides; 4º iléus fétide, celui où les vents sont fétides; 5º iléus fétide, celui où le corps entier est fétide; Galien ajoute qu'il a vu une fois un cas pareil. - "ύποχόνδρια μετέωρα χρονιώτερα V. - Certains commentateurs avaient agité la question de savoir si chacun des symptômes énumérés dans ce Prorrhétique suffisait, pris solément, pour faire pronostiquer le développement des parotides, ou si le pronostic n'avait lieu qu'autant que tous ces symptômes coexistaient. Galien répond que cette question, qui pourrait être faite quand on commence à lire le livre des Prorrhétiques, ne peut plus l'être quand on s'est familiarisé avec la manière de l'auteur ; c'est toujours sur le concours de plusieurs symptômes qu'il fonde un pronostic. - εκωφώσεες το έχ χωφ. V. - επιεικέως DFGHP', Lind. - επιεικώς vulg. - επιεικέος α. psopœus dit que επιεικέως peut se rapporter indifféremment à κώφωσις t à τὰ παρ' ὧτκ; mais cela n'est pas possible quand on donne à cet udverbe le sens expliqué par Galien: « ἐπιεικέως exprime une moyenno intre une grande probabilité et une petite. »

παρ' ὧτα, άλλως τε καὶ ἢν ἀσῶθές τι ἐπιγένηται, καὶ τοῖσι κωματώδεσιν ἐπὶ τούτοισι ¹μᾶλλον. 160. Τὰ παρ' ὧτα, φλαῦρα τοῖσι
² παραπληκτικοῖσιν. 161. Τὰ ³ σπασμώδεα τρόπον παροξυνόμενα
κατόχως τὰ παρ' οὖς ἀνίστησιν. 162. Τὸ ⁴σπασμῶδες, τρομῶδες, ἀσῶδες, κατόχως, ⁵ σμικρὰ παρ' οὖς ⁶ ἀνίστησιν. 163.  $^{7}$  Ἡρά
γε οἶσι τὰ παρ' ὧτα, κεφαλαλγικοὶ  $^{8}$  οὖτοι;  $^{9}$ ἢρά γε καὶ ἐριὸροῦσι
τὰ ἄνω,  $^{10}$ ἢ τι καὶ ἐπιἐριγέουσιν;  $^{11}$ ἢρά γε καὶ κοιλίη καταβρήγνυται; καί  $^{12}$  τι  $^{13}$  καὶ κωματώδεες;  $^{14}$ ἢρά γε καὶ  $^{15}$ δόατώδεα οὖρα
ἐναιωρεύμενα λευκοῖσι, καὶ  $^{16}$ ποικίλως ἔκλευκα, οὐσώδεα, ποιέει τὰ
παρ' οὖς;  $^{17}$ ἢρά γε οἶσι τὰ τοιαῦτα οὖρα, στάξιες πυκναί; ἢρά γε
καὶ γλῶσσα τούτοισι λείη.  $^{16}$ 4. Οἷσι  $^{18}$ πνευματουμένοισιν ἐοῦσιν
καταψυχθεῖσι, τὰ παρ'  $^{20}$  ὧτα μεγάλα ἀνίσταται.  $^{16}$ 5. Τὰ
\*\* κωματώδεα, ἀσώδεα, ὑποχόνδρια δὸυνώδεα, πρόσθεν δὲ καὶ τὰ
κρὰ, ἐν τούτοισι  $^{23}$  τὰ  $^{24}$  παρ' οὖς ἐπανίσταται, πρόσθεν δὲ καὶ τὰ

' Μάλλον. Τὰ παρ' ὧτα om. DFG , H, et in marg. μάλλον έτι τὰ παρὰ τά ὧτα) IJKP'.-- \* παραπληκτικοΐσιν DFGHIJKP Q'. - παραπληγικοῖς vulg. - παραπληγικοῖσι Lind. - \* σπασμώδεα DFGHIJK, Opsopæus. - σπασμώδη vulg. - \*σπασμοτρομώδες DFGIJKX.- « Quelques exemplaires, dit Galien, ont σπασμοτρομῶδες; ce mot est mauvais. » Il ajoute que ce Prorrhétique ne se trouvait pas dans tous les exemplaires. -- 3 σμικρά DFGHIJK. -μικρά vulg. - πρός pro παρ' DFGHIJKX. - " ανίστησιν DFGHIJKX. - ἐπιπαροξυνόμενα pro άνιστησιν vulg. – ἐπιπαροξυνόμενα ἀνίστησιν  $\mathbf{Q}'$ . —  $^{7}$  ἦρά γε DFGHIJKQ', Lind. - ἄρά γε vulg. - οἶσι D (F, οῖσι sic) GHIJKQ'α, Lind. -είσὶ vulg.- Correction indiquée par Opsopœus dans ses notes.- τὰ πρῶτα pro τά παρ' ωτα Gal. — 8 ούτοι DFGHIJKXQ'α. - ούτοι om. vulg. - είσὶν pro οδτοι Lind. - είσὶν est une correction proposée par Opsopœus dans ses notes. — ° τρά γε DFGHIJKQ', Lind. – αρά γε vulg. – καί om. DFGHIJKQ'. - ἐφιδροῦσι DFGIJKX, Opsopæus, Lind. - ἐφιδρῶσι vulg.-10 ήν τι καὶ ἐπιρριγέωτιν DFGHIJKXQ'. - ἄρκ (ῆρά Lind.) τι (ῆρά τι om. Mack) και επιροιγέουσιν P', Opsop., Lind., Mack. - ή .... επιροιγέουσιν om. vulg. - Ce membre de phrase, omis dans vulg., doit être restitué; le Commentaire de Galien l'indique : je me suis tenu près de nos mss. — 11 ἄρά γε DFGHIJKX. - ἀτάρ Q'. - εἶτα vulg. — 12 τι om. Η. - τοι pro τι JV. — 13 και DFGHIJKXP'Q'. -- και om. vulg. -- κωματώθεις DFGHIJKP'Q'. - κωματώδες vulg.-- \*\* ήρα Lind. - ἄρα vulg. - ἀτάρ pro ήρά γε DFGHIJKP'. - 18 καὶ τὰ ὑδ. DFGHIJKQ'.- ἐναιω οούμενα DFGIJKP'.- Γευκοΐσι DFGHIJKP', Lind. - λευκοῖς vulg. - 46 Post καὶ addunt τὰ DFGIJKP'Q'. - ποιεῖ DFGH. ποιούσι Κ. - πώς εί pro ποιέει V. - πώς, είτα pro ποιέει τά Gal., Mack. - " ηρα (bis) DFGHIJKP'Q', Lind. - μρα vulg. - οίσι DFGHIJKP'Q',

dité, les parotides sont assez probables, surtout s'il survient quelque agitation; et chez ceux qui, dans ce cas, ont du coma, elles le sont davantage (Coa. 205). 160. Les tumeurs parotidiennes sont mauvaises chez les paralytiques (Coa. 198). 161. Les redoublements à caractère spasmodique, avec catochus, annoncent les gonflements parotidiens (Coa. 103; Coa. 346). 162. Le spasme, le tremblement, l'agitation, avec catochus, annoncent de petits gonflements parotidiens (Coa. 347). 163. Ceux qui sont menacés de tumeurs parotidiennes, sont-ils affectés de céphalalgie? ont-ils de petites sueurs dans les parties supérieures, ou ont-ils aussi quelque frisson? sont-ils pris de flux de ventre? ont ils aussi quelque peu de coma? Est-ce qu'une urine aqueuse, avec des énéorêmes blancs, et variée, très-blanche, fétide, cause des tumeurs parotidiennes (Coa. 200)? Est-ce que les malades qui rendent de telles urines ont des épistaxis fréquentes? Est-ce qu'aussi leur langue devient lisse? 164. Chez ceux qui ont la respiration grande, un ictère et une fièvre aiguë, les hypochondres étant durs et un grand refroidissement survenant, il se développe de grosses parotides (Coa. 106; Coa. 123; Coa. 284). 165. Coma, agitation, hypochondres douloureux, petits vomissements, dans ce cas les parotides se développent; auparavant, les signes du visage

Opsop., Lind. – είσι vulg. – αυτά pro τοιαύτα Gal. – πυλνά Q'. – τούτοισι DFGHIJK. – τούτοις vulg. – τουτέρισι Lind. — <sup>18</sup> πνευματώδεις ΙΙ. – πνευματίης DFG. – πνευματίας JK. – πνευματώδεις V. – πνευματίησιν Q', Lind. – Galien dit qu'il faut sans doute entendre ici ce mot de ceux qui ont la respiration grande et fréquente; il ajoute que quelques-uns écrivaient πνευματώδεσιν et l'entendaient du ballonnement du ventre. — <sup>19</sup> ίντερικοί V. – ἐπιγίνονται FGHIJKQ'. – ἐπιγίνονται (sic) DP'. – ἐπιγίνονται om. vulg. – ξηρών J. – καταψυχθείσι DFGHIJKLQ', Opsop., Lind. – καταψυχθαι (sic) είσι P'. – κατεψύχθαι, εί vulg. — <sup>20</sup> παρά τὰ ὧτα DFGHIJKP'. – ἀνίσταται DFGHIJK. – ἀνίστανται LQ'. – ἴστανται vulg. — <sup>21</sup> κοματώδη. ἀσσώδη Gal. – ὑποχονδρίου DFGHIJKQ'. — <sup>22</sup> ἐδυν. μικρά, σμικρά ἐμ. FGHIJK. – αἰματώδεα Frob., Gal., Merc. – ἐματώδεα (sic) Ald. – μικρα vulg. – τουτέρισι P'. — <sup>23</sup> τὰ om. DP'. — <sup>24</sup> παρά τὸ οῦς DFGHIJKXP'Q, Lind. – ἐπανίσταται DFGHIJKXP'. – ἐπανίστανται vulg.

<sup>1</sup> περὶ πρόσωπον. 166. Κοιλίης <sup>2</sup>μέλανα χοπρώδεα <sup>3</sup>διείσης, χῶμα ἐπιφανὲν <sup>1</sup> τὰ παρ' οὖς ἀνίστησιν. 167. <sup>5</sup> Βηχία λεπτὰ μετὰ πτυελισμοῦ ὅντα <sup>6</sup>τὰ παρ' οὖς λαπάσσει. 168. <sup>7</sup> Έχ χεφαλαλγίης χῶμα καὶ χώφωσις <sup>8</sup>παρ' οὖς τι ἐξερεύγεται. 169. 'Υποχονδρίου <sup>9</sup>σύντασις μετὰ χώματος ἀσώδεος καὶ χεφαλαλγίης τὰ <sup>10</sup> παρ' οὖς ἐπαίρει. 170. Τὰ ἐπώδυνα παρ' οὖς <sup>11</sup> ἀχρίτως χαταμωλυνθέντα, φλαῦρα.

<sup>4</sup> Post περί addunt τὰ τὸ D; τὸ FGHJKP'Q', Lind. - Galien dit que cette fin de phrase signifie qu'il faut considérer les signes que présente le visage avant l'apparition des parotides, rougeur, gonllement de la face, humidité des yeux, nuage devant la vue; que, si l'on ne veut pas admettre qu'il s'agisse ici de tous ces symptômes, du moins faut-il y reconnaître la tuméfaction de la face; car ἐπανίσταται paraît pouvoir se rapporter aussi bien à τὰ περὶ πρόσωπον qu'à τὰ παρ' οὖς. — μαὶακὰ Ρ'. - 3 Post κοπρ. addunt χολώδεα κροκώδεα DFGHIJKP'. - Galien dit qu'à tort certains ajoutent χολώδεα, que ce mot ne figure ni dans les anciens exemplaires ni dans les explications des anciens commentateurs; que d'ailleurs χολώδεα (bile jaune) ferait contradiction avec μέλανα (déjections noires). - \* τὰ DFGHIJKX. - τὸ vulg. - τε P'. - \* βηχία λεπτὰ DFGHIJKP' .- Sine λεπτά, βηχία Lind., βήχια vulg. - πτυελισμούς Ald. ioντα DFGHIJK. - 6 τά DFGHIJKP'Q', Lind. - το vulg. - προς FGHIJK. - λαπάσσει ΚΡ', Lind. - λάπασε (sic) DX. - λάπασιν FGHIJ (Q': sed λαπάσσει malim, ut etiam legisse videtur Galenus, Foes in notis). - ἀπαλλάσσει vulg. — τεκ κεφαλαλγίης DFGHIJKXP', Lind. - εν κεφαλαλγίη vulg. — 8 Ante παρ' addunt καὶ (τὰ Q') φωνῆς μώρωσες (μώρωσεν Q'; κμαύρωσες inss. reg. ap. Foes.) παρακολουθούντα DFGHIJKXP'Q'. — \* σύστασις DFGHIJKX. - καύματος DFGHIJKX. - ἀσώδεος FGHIX. - ἀσώδους vulg. --10 προς DFGHIJKX. - ἐπιρρεῖ .V. -- 11 ἀχρήτως DFGIJKX. - καταμολυθέντα DFGHIJK, Ald. - κατά βραχύ λύσιν ενδείχνυται, ce mot exprime que la tumeur se résout pen à peu, dit Galien dans son Commentaire; et dans son Gloss. : μωλυόμενα, κατά βραγύ ἀπομαραενόμενα.

(Coa. 179). 166. Le ventre rendant des selles noires, du coma qui apparaît annonce le développement de parotides (Coa. 616). 167. De petites toux légères, accompagnées de ptyalisme, vident les tumeurs parotidiennes (Coa. 201). 168. A la suite de la céphalalgie, le coma et la surdité annoncent l'éruption de quelque tumeur parotidienne (Coa. 161). 169. La contraction de l'hypochondre avec un coma agité et de la céphalalgie annoncent les parotides (Coa. 283). 170. Les parotides douloureuses, se dissipant peu à peu sans crise, sont mauvaises.

FIN DU PREMIER LIVRE DES PRORRIIÉTIQUES.

## ΚΩΑΚΑΙ ΠΡΟΓΝΩΣΙΕΣ.

# PRÉNOTIONS COAQUES.

### ARGUMENT.

- I. Les Prénotions coaques sont formées d'une série de propositions isolées; pour n'en pas perdre le fil, il faut plus qu'une lecture même attentive, il faut une sorte d'étude; on reconnaît alors que l'incohérence, au moins dans certaines limites, n'est qu'apparente, et que les Prénotions peuvent être assez facilement divisées en sections et en chapitres. Cette division est un secours fort simple en soi, mais très-réel pour la lecture d'un livre pareil. C'est ce qu'ont bien senti ceux qui ont édité séparément les Prénotions, Hollerius, Duret, Opsopœus, Ferrant, Jonston. Ces auteurs ayant suivi des divisions différentes, cela m'a mis plus à l'aise pour introduire moimeme quelques modifications dans les coupures.
- II. Dans la Coaque 396, l'auteur expose les signes qui indiquent la rupture des vomiques. Il est fréquemment sujet de cette rupture dans la Collection hippocratique, par exemple, dans le *Pronostic* (t. II, p. 155), dans les *Aphorismes*, v, 15. La terminaison par vomique et par rupture, quand la résolution ne s'opère pas, est donnée par les Hippocratiques comme un phénomène régulier. Le fait est que, de nos jours et dans notre pays, cette rupture est un phénomène qu'on peut dire rare. Cela vaut donc la peine d'ètre examiné. J'ai réuni quelques faits disséminés dans les recueils et qui montrent ce qu'il

faut entendre par une rupture de vomique. Ces faits doivent être divisés en deux classes, suivant qu'il s'agit d'un liquide purulent épanché dans la plèvre et rejeté par la bouche, ou d'un abcès formé dans le tissu même du poumon et rejeté par la même voie.

Première catégorie : Collection purulente dans la plèvre. a Constantin Boos (Heyfelder, Archives de médecine, 3e série, t. V, p. 63), âgé de sept ans, avait eu, en 1836, une pleurésie du côté droit, qui céda à un traitement antiphlogistique. Au mois de mars 1837, l'enfant eut la même maladie, qui, combattue par les antiphlogistiques, devint chronique. Pendant un accès de toux, il évacua du pus mêlé avec du sang; après cela, il entra en convalescence, mais, bientôt après, un refroidissement reproduisit les mêmes symptômes : position acroupie sur le côté droit et impossibilité absolue d'en changer, amaigrissement, sueurs abondantes dans la nuit, appétit nul, toux fréquente, sèche, et, de temps à autre, humide, respiration brève et entrecoupée, urine peu abondante. La moitié droite du thorax était plus développée que la moitié gauche ; la percussion donnait un son mat à droite et un son clair à gauche; point de bruit respiratoire a droite; égophonie immédiatement au-dessous du mamelon droit. La nuit suivante, l'enfant fut pris d'un fort accès de toux et évacua environ une chopine de pus mêlé à du sang, après quoi il pouvait adopter chaque position et respirer librement. Le lendemain, l'égophonie n'existait plus; la percussion donnait encore un son un peu mat; le bruit de la respiration n'était pas encore aussi clair à droite qu'à gauche. L'enfant garda encore le lit pendant quelques semaines; il observa une diète sévère, et entra ensuite en convalescence. »

Des faits analogues sont consignés dans Memorie della Società medica di Bologna, t. I, p. 52; dans Recueil d'observations de médecine, de chirurgie et pharmacie, t. LXXXIV, p. 385; dans Journal de médecine, t. MLIV, p. 141; Ib., t. LXXVI, p. 53.

Deuxième catégorie : Abcès du poumon. M. Heyselder (Studien im Gebiete der Heilwissenschaft, Stuttgardt, 1835), après avoir fait mention de quelques observations rares d'abcès du ponmon, telles que celles qui ont été rapportées par Laennec, Bouillaud, Andral, Honoré, Becker, Bartels, Hopc, Aronssohn et Robert, y ajoute un nouveau cas : à l'examen acoustique du côté droit et malade du poumon, M. Heyselder trouva la partie supérieure, siége ordinaire des tubercules, à l'état sain, mais la partic inférieure, jusque vers le mamelon, enflammée. Tout à coup le malade rend, pendant la toux, une grande quantité de pus; immédiatement il est soulagé, et l'exploration acoustique fait entendre de la pectoriloquie et du râle caverneux là où on ue rencontre pas ordinairement des excavations tuberculeuses. M. Aran a publié un Mémoire sur les abcès du poumon (Gazette médicale de Paris, 1842, n° 39). J'y trouve l'observation suivante recueillic par l'auteur : « Le 16 février 1839, une femme de quarante-neuf ans est entrée à l'hôpital de la Pitié, malade depuis trois jours et présentant tous les signes d'une pneumonie droite; sous l'influence de la saignée la respiration devint plus libre et le pouls perdit de sa fréquence; mais, malgré ce moyen et l'emploi de deux vésicatoires volants, les signes physiques de la pneumonie persistaient, lorsque le 25, tout à coup, sans aucune cause connue, sans autre symptôme qu'un sentiment de gêne plus considérable et des gargouillements dans la poitrine, la malade a craché une quantité considérable de pus. Le 26 février, au sommet du poumon droit, en arrière, dans la fosse sous-épineuse, on perçoit du gargouillement, du râle caverneux, de la pectoriloquie : la malade guérit. »

Il est donc bien établi que les collections purulentes dans la plèvre et les abcès du poumon peuvent être évacués par la bouche, et que cette *rupture*, pour me servir de l'expression hippocratique, doit être considérée comme un mode de terminaison. Mais la difficulté même qu'on a à en trouver dans nos Recueils un petit nombre d'observations authentiques, mon-

tre que la rupture, ainsi que je l'ai dit en commençant, est fort peu commune. D'où vient la dissidence en ceci entre les modernes et l'observation hippocratique? Les Hippocratiques auraient-ils mal vu? cela est difficile à croire; en effet, si la rupture des vomiques est chose réelle, comme le prouvent les observations, bien que rares, des modernes, il n'y a pas licu d'admettre qu'un phénomène aussi apparent ait comporté aucune erreur.

Dans cet état de choses on ne peut que poser des questions, lesquelles se rapporteront, soit à la pathologie géographique, soit à la pathologie chronologique. Je m'explique : les maladies varient également suivant les latitudes et suivant les siècles; de ces propositions, la première est constatée par les relations qui nous viennent des pays éloignés, et la seconde par les documents de l'histoire. Maintenant, saut-il supposer que, dans la Grèce, les vomiques et les ruptures sont une erminaison plus ordinaire que dans nos pays? ou bien que la différence constatée entre les observations des modernes et es observations hippocratiques tient à ce que dn temps l'Hippocrate, il y a vingt-trois siècles, en Grèce, les vomiques étaient plus communes qu'elles ne le sont maintenant? si la question de pathologie historique est insoluble, du moins elle de pathologie géographique peut être jugée par les médeins grecs qui sont placés sur le même terrain qu'Hippocrate. l'est un sujet de recherche. Je noterai seulement, qu'ailleurs et lans une contrée beaucoup plus chaude, au Bengale, les abcès lu poumon, d'après M. W. Twining, ne sont pas très-rares, sans avoir été précédés, au moins d'une manière manifeste, bar des tubercules (Clinical illustrations, etc., 2º édit., t. 1, o. 26).

Autre remarque: Hippocrate dit que les vomiques et les upteres succèdent à la péripneumonie et à la pleurésie. La listinction que faisaient les Hippocratiques entre la péripneumonie et la pleurésie est loin d'être claire. Toutefois, il y a leux espèces de pleurésies qu'il importe de ne pas confondre:

37

la pleurésie qui donne lieu à un épanchement sércux et celle qui détermine un épanchement purulent. Les pleurésies à épanchement purulent sont celles qui, dans les observations publiées, paraissent le plus souvent avoir on occasionné une rupture de vomique, ou exigé l'opération de l'empyème. Les pleurésies à épanchement purulent étaient-elles plus communes du temps d'Hippocrate, ou sont-elles encore aujourd'hui plus communes en Grèce? Je lis, dans le livre de M. Sigaud, que la fréquente terminaison de la pleurésie par épanchement séro-purulent a été notée à Rio-de-Janeiro (Du climat et des maladies du Brésil, 1844, p. 304). Ces indications extrêmement brèves, prises à des auteurs qui ont observé sons des latitudes chaudes, il est vrai, mais séparées par des distances très-grandes, montrent du moins que ce point de pathologie géographique n'est pas indigne d'attention.

Au reste, il ne faudrait pas supposer que les médecins anciens out pu confondre les ruptures avec un phénomène qui a été tout récemment signalé par M. le docteur Grecne : à savoir que, dans certains cas d'empyèmes, il y a en même temps une expectoration très-abondante d'un liquide muqueux et souvent même purulent, sans que l'examen le plus attentif permette de trouver les signes d'une perforation pulmonaire ou d'une communication entre les bronches et les eavités de l'épanchement, ni d'une affection tuberculeuse prononcée (Voyez un extrait du mémoire du médecin anglais, dans Gazette médicale, 4 juillet 1840). Ce symptôme paraît avoir été connu des anciens; du moins on lit dans le Commentaire d'Étienne sur le Pronostic d'Hippocrate (Dietz, Scholia, t. I, p. 190) : « Un liquide (en eas d'empyème et à l'approche de la rupture) se sépare du pus et passe dans les voies respiratoices; de là vient l'exspuition fréquente des malades, qui le rejettent continuellement. »

<sup>\*</sup> Voyez sur ce sujet un mémoire de M. Gola (l'Expérience, S août 1844, p. 90).

III. Coaque 418: « Les ruptures ou déchirures (σπέσματα) ont toutes pénibles, causent, au début, des douleurs intenes, et, chez quelques-uns, laissent des ressentiments; mais es plus difficiles sont celles qui siégent à la poitrine, et le anger le plus grand est pour ceux qui ont vomissement de ang, fièvre forte et douleur à la mamelle, à la poitrine et au os. Ceux qui ont tous ces accidents meurent promptement; eux chez qui ces accidents ne sont ni tous réunis ni trèsorts, meurent plus lentement; l'inflammation dure au plus uatorze jours. » Coaque 376 : « Les pleurésies sans déchirures ont plus difficiles que les pleurésies avec déchirures. » Les déhirures, σπάσματα, me paraissent ètre quelque chose d'analogue ce qui est décrit dans l'observation suivante : « Le 3 octore 1838, un homme plein de santé, en soulevant une lourde ièce de bois, ressentit, selon son dire, une espèce de crarement dans la poitrine. Cependant il put continuer son traail tout le jour. Le lendemain, en ramant, il est pris de frisn et obligé de cesser tout travail pour se mettre au lit; alors : déclare une sièvre violente accompagnée de toux, de dyspbe et d'un point fixe près du bord inférieur de l'épaule gauie. Un médecin, appelé le 5, lui pratique une large saignée, i donne un purgatif et applique un sinapisme sur le point puloureux. Le 6, nouvelle saignée; les crachats deviennent uillés, et tous les signes d'une pleuropneumonie se dessient nettement. On insiste sur les émissions sanguines, sur les sicatoires; et, au bout de quelques jours, les symptômes innumatoires s'apaisent; mais il reste de la toux, une expecration abondante, et l'impossibilité de se coucher sur le côté oit. Bientôt s'ajoutent à ces symptômes des sueurs colliqua-'es. » Bref, il se forma un empyème qui s'ouvrit par le cinmième espace intercostal à gauche. Le malade guérit (Jourel de médecine, juillet 1843, p. 214).

IV. Hippocrate a-t-il connu le croup? On sait que cette aladie, ou du moins l'angine couenneuse, n'a pas été inconne à l'antiquité. En effet, Arétée (Acut. 1, 9) a tracé une

description très-remarquable de cette dernière affection qui, étant commune en Égypte et en Syrie, avait, pour cette raison, reçu le nom d'ulcère égyptien, d'ulcère syriaque. Rien de pareil, sans doute, no se trouve dans la Collection hippocratique. Cependant la Coaque 363 m'a paru mériter quelque discussion. Il y est dit: « Dans les angines sans gonflement, les crachats qui vont en diminuant de calibre sont mauvais. » On peut traduire aussi : « les crachats un peu secs sont mauvais 1.» Le mot ὑποξηρα a en effet deux sens : le plus souvent, dans la Collection hippocratique, il signifie: ce qui va en diminuant de grosseur, mais quelquesois il signifie aussi : un peu sec. Pincianus, dans son Commentaire sur les Prénotions de Cos, p. 341, dit de ce passage: « Superstitio est, aut non teneo quid auctor libri sibi velit. » Jonston, p. 308, ne désespère pas autant de l'explication de cette proposition : « Glutinosa evadunt sputa, si diu retenta calore densantur et siccitate concrescunt; rotunda, quando din in aspera arteria contenta camdem com illa formam acquirent. »

L'interprétation de Jonston est ingénicase, et au fond, pour la question proprement médicale, elle revient au même que si on donne à ὑπόξηρα l'autre sens. Suivant Jonston, les crachats desséchés prennent la forme de la trachée-artère; ils prennent encore la forme des voix aériennes, si on admet que ὑπόξηρα signifie ce qui va en diminuant de calibre; ce seront alors des lambeaux de fausses membranes moulées sur les conduits; mais en l'un et l'autre cas il s'agira d'une exsudation opérée dans les voies respiratoires.

Il est encore fait mention des crachats ὁπόξηρα dans la Coaque 372; là ils sont adjoints à la toux, à la donleur de poitrinc et à la difficulté d'avaler; il est remarqué aussi que hoire excite la toux. Enfin, dans la Coaque 371, il est parlé (aver l'angine toujours) de crachats visqueux, épais, très-blanes, amenés avec violence, et ils sont signalés comme étant d'un pro-

Τ΄ Ευ τοῖει κυναγχικοῖοι τὰ ὑπόξερα πτύειματα ἐτχυῶν, κακόν.

nostic défavorable. Gœlis (Tractatus de rite cognoscenda et sananda angina membranacea, Viennæ, p. 157) rapporte ce passage à l'angine membraneuse.

Des propositions, aussi courtes que celles dout il s'agit, taissent toujours des doutes sur l'interprétation qu'on en peut donner. Toutesois, il n'est pas déraisonnable de songer à une inflammation couenneuse, en voyant les Hippocratiques attribuer à certaines angines une expectoration toute spéciale.

V. Dans le xxvie paragraphe, des détails intéressants sont donnés sur l'apoplexie, et la proposition 466 me paraît indiquer d'une manière non douteuse le ramollissement du cerveau. A l'apoplexie, l'anteur a rattaché d'autres affections céréhrales, la folie, le transport et des accidents paralytiques qui en sont la suite. Cet enchaînement a amené, d'une part des propositions sur l'hydropisie avec pesanteur des jambes et sur l'hydropisie avec mélancolie, d'autre part, sur la pesanteur et la faiblesse des membres inférieurs avec affection des reins et urine sablonneuse; et on ne peut guère s'empêcher de reconnaître, là, de vagues aperçus sur les communautés entre les maladies des reins, les paraplégies et les affections de la moelle épinière. La proposition 480 ne paraît tenir au reste que par la mention de l'insensibilité, et la proposition 481, où sont posées des contre-indications de la saignée, par la mention de la stupeur.

VI. Sphacèle du cerveau, Coa. 183, 184. Il est question de cette affection dans quelques livres hippocratiques. Comment la caractériser dans notre pathologie? La locution transportée dans le langage moderne a de l'obscurité; mais, pour nous en rendre compte, nous avons un terme de comparaison qu'il ne faut pas négliger. En effet, les Hippocratiques ont parlé de sphacèle dans les cas où nous avons une idée trèsnette de ce qu'ils ont entendu par là. Ce sont les cas de graves fracas des os, de luxations avec issue des extrémités osseuses, de compressions violentes. Ainsi, dans le traité Des fractures, la mortification qui s'empare du talon jusqu'à l'os, à la suite

d'une déligation mal entendue ou d'un décubitus trop prolongé, est appelée sphacèle (t. III, p. 455). Dans le traité Des articulations il est parlé du sphacèle des côtes à la suite d'une contusion (t. IV, p. 225). Mais c'est le § 69 (p. 283) de ce mème traité, qu'on peut appeler classique pour la counaissauce de ce que les Hippocratiques nommaient sphacèle; là, les causes du sphacèle sont la compression dans une plaie compliquée d'hémorrhagie ou la constriction trop forte que l'appareil exerce sur une fracture; l'effet est, ou bien la mortification de toute la partie, chairs et os, ou bien la mortification des chairs et des tendons, ou bien la mortification de la peau seulement et des chairs superficielles. Le sens du mot sphacèle, dans l'antiquité hippocratique, se trouve dès lors déterminé; sans emporter nécessairement l'idée de la nécrose simultanée des os, il l'implique le plus souvent.

Cette notion est d'accord avec le passage des Coaques qu'il s'agit d'élucider; en effet, le sphacèle du cerveau de la Coaque 183 est rapproché de la céphalalgie avec rupture des os, Coa. 184; il en résulte d'une part que le sphacèle implique ici, comme plus haut, la mortification de l'os avec la mortification de la partie molle, d'autre part, que le sens de cette céphalalgie avec rupture de l'os est expliqué par ce rapprochement. Si malgré la connexité des deux propositions 183 et 184 on conservait quelques doutes sur la légitimité du rapprochement, ces doutes seraient levés par un passage parallèle emprinté au deuxième livre Des maladies. Là on lit : « Sphacèle de l'encéphale: si le sphacèle se déclare, la douleur occupe généralement le devant de la tête; il y a gonflement et lividité; le frisson et la sièvre saisissent le malade. Quand il en est ainsi, il faut faire une incision là où il y a gonflement, puis nettoyer l'os, le ruginer jusqu'au diploé, et traiter comme pour une fracture. » Σφάκελος έγκεφάλου. Ήν σφάκελος λάβη, ή όδύνη ἴσχει μάλιστα τὸ πρόσθεν τῆς κεφαλῆς ἐκ τοῦ κατά μικρὸν, καὶ ἀνοιθέει. και πελιθυόν γίνεται, και πυρετός και ρίγος επιλαμβάνει. Οταν ούτως έχη, ταμείν χρή έν' έξοιθέει, και διακαθήραντα το δετέον

ξύσαι εως αν αγίκηται είς την διπλοίδα, είτα ίζοθαι ως κάτηγμα. Ce passage prouve que, dans le sphacèle de l'encéphale, les os sont affectés.

Je pense donc (et cette explication s'applique aussi à Aph. v11, 50) que le sphacèle du cerveau désigne une carie ou une nécrose des os du crâne, effet, soit d'une lésion externe, soit d'une cause interne, et associée, comme cela arrive souvent, à l'inflammation des méninges et du cerveau.

VII. La Coaque 500 est relative à l'obscurcissement de la vue produit par les plaies du sourcil. J'emprunte à M. Andreæ les observations suivantes : « C'est là le passage célèbre qui a longtemps servi, sans conteste, à établir l'existence d'une amaurose après les plaies de la région sourcilière; cependant les véritables écrits d'Hippocrate, où la plupart des sujets touchés dans les Prénotions de Cos sont traités aussi, ne contiennent aucune remarque de ce genre. Platner (De vulneribus superciliis illatis, cur cacitatem inferant, ad locum Hippocratis, Lips. 1741, in Opusc., t. II, Lips. 1749) chercha à donner de cette assertiou une démonstration théorique, faisant, d'après des observations de Valsalva, de Morgagni et de Camerarius, provenir l'amaurose de la lésion des nerfs frontaux. Plus tard, Beer (Lehre von den Augenkrankheiten, t. I, Wien, 1813, p. 167) montra que l'affaiblissement de la vue et l'amaurose observés après des lésions du sourcil, ne dépendaient pas toujours de la contusion et de la compression des nerfs frontaux, suites ou de la lésion immédiate ou d'une cicatrice défectueuse, mais que la cause en était dans la commotion du globe oculaire, dans la déchirure on le déplacement de quelques-uns des organes internes de l'œil. En même temps il s'efforça de donner les signes diagnostiques de ces divers états. Tout récemment von Walther (Ueber die Amaurose nach Superciliarverletzungen dans Grafe und Walther, Journal für Chir. und Augenheilk., t. XXIX, cahier 4, Berlin, 1840), allant encore plus loin, a contesté que l'affaiblissement de la vue ou l'amaurose pût être produite par des

lésions du nerf frontal et de ses branches. Moi-même, dans mon livre intitulé Grundriss der Augenheilk. (p. 7, der speciellen Augenheilk., Magdebourg, 1837) j'avais admis que la contusion ou la déchirure du nerf frontal produisaient une amaurose, mais, depuis, cette opinion est devenue pour moi problématique; car j'ai observé plus d'une fois une amblyopie soudaine et permanente après un coup sur l'arcade sourcilière, coup porté loin du trou sus-orbitaire; dans ces cas, la pupille, immobile, était allongée transversalement, et en même temps le bord supérienr de l'iris était beaucoup plus étroit que le bord inférieur. Dans un autre eas, la paroi postérienre, noire, de l'iris, faisait une saillie frangée dans la pupille, spillie qui avait près d'une demi-ligne de large, et le cristallin était un peu trouble; probablement, ici, la commotion simultanée du globe oculaire était cause de l'affaiblissement de la vue. Toutesois, on ne peut pas jusqu'à présent soutenir avec certitude qu'une cicatrice mal formée, irrégulière, tiraillant le nerf frontal, soit incapable de produire, consécutivement, l'amblyopie; car Beer, dont le témoignage est grave, invoque des observations qui lui sont propres; et le raisonnement physiologique de von Walther, qui prétend démontrer l'impossibilité d'un tel rapport de cause à effet par l'absence d'une connexion anatomique entre le nerf frontal et le nerf optique, ne peut être considéré comme décisif (Zur æltesten Geschichte der Augenheilkunde, Programm, p. 107, Magdebourg, 1841). »

VIII. J'ai dit, t. II, p. 572, que le léthargus des anciens était une fièvre pseudo-continue caractérisée par l'assoupissement, et, le sujet de nouveau examiné, je ne crois pas avoir à revenir sur l'opinion émise. Cependant il ne faut pas trop serrer les termes médicanx de l'antiquité, ni croire qu'ils aient été toujours affectés à une signification rigourensement identique. Le fait est, quant an léthargus, que, dans les *Prénotions de Cos*, on trouve, de cette maladie, une description différant beaucoup de la fièvre pseudo-continue avec somnolence

est-il dit, a les mains tremblantes, est somnolent; sa peau a manvaise couleur; il est gonflé; le dessous des yeux est tumésié; il laisse aller, sans s'en apercevoir, les selles et les urines; il ne demande ni à boire ni quoi que ce soit; et, quand il revient à lui, il se plaint de douleur dans le con (Coa. 136). D'un autre côté, M. R. Clark, médecin auglais à Sierra Leone sur la côte d'Afrique, a publié un mémoire touchant une léthargie qui affecte les nègres de cette contrée. La maladie s'annonce ordinairement par un embonpoint considérable et un appétit continuellement renouvelé; au bout de quelque temps l'appétit décline, et le malade finit même par maigrir. Le symptôme qui caractérise la maladie est un besoin irrésistible de se laisser aller au sommeil, et auquel le malade s'abandonne souvent même au moment où il porte les aliments à la bouche. Quelquefois on observe des convulsions et du strabisme; et les glandes du cou présentent un gonslement manifeste. Les nègres appellent cette maladie hydropisie qui endort 'sleepy dropsy). Le docteur Bacon, qui pratique au cap Mesurado ( c'est l'établissement américain sur cette côte ), a Issuré à M. Clark que cette maladie y est assez fréquente et qu'elle affecte souvent la forme d'une fièvre typhoïde d'un nauvais caractère . Le lecteur remarquera des deux parts la omnolence, l'apparence œdémateuse et hydropique et l'affecion du cou. Un trop grand intervalle sépare la côte de Juinée et la Grèce pour qu'il faille aller au delà de cette simde mention; mais, du moins, je n'ai pas voulu la passer sous ilence. Tout ce qui montre une concordance entre les obserations modernes et les anciennes, éclaireit la pathologie ippocratique; et tout ce qui montre les différents aspects des ualadies suivant les temps et suivant les lieux, agrandit la athologie générale.

Voyez l'extrait du mémoire de M. Clark, Gaz. médic. de Paris, 1842.

## BIBLIOGRAPHIE.

#### MANUSCRITS.

2253=A, 2254=D, 2144=F, 2141=G, 2142=H, 2140=I, 2143=J, 2145=K, Cod. Sever. ap. Foes.=L, 2332=X, Imp. Corn. ap. Mack.=K', Imp. Samb. ap. Mack.=P', Cod. Fevr. ap. Foes.=Q', Cod. Opsop.=\alpha.

## ÉDITIONS, TRADUCTIONS ET COMMENTAIRES.

Calvus, 1527, voy. t. V, p. 309. - Græce et latine, Paris., ap. Morelium, 1557, voy. t. II, p. 105.—Magni Hipp. Coaca præsagia cum interpretatione et comm. J. Hollerii, et Des. Jacotii comm. Lugd. 1576, fo. - Hipp. magni Coacæ prænotiones interprete et enarratore Lugd. Dureto. Par. 1588, fo, 1616, fo, 1621, fo, 1658, fo, Argent, 1633, in-8°. Genevæ 1665, fo, curante Adr. Peleryn Chrouët, Lugd. Bat. 1737, fo, Lugd. 1787, fo. - Oposopœus, 1587, voy. t. II, p. 106. - Hipp. Prognosticum in quo omnes divini viri tum genuinæ, sanctæ et magnæ tabellæ quam spuriæ, apocryphæ et tabellæ parvæ sententiæ continentur, brevibus annotationibus illustratæ a doctore Illefonso Lopi Pinciano, Matriti, 1396, in-8°. — Joh. Heurnius, 1607, voy. t. IV, p. 430. — Georgii Horstii, Torgaviensis, febrium continuarum et malignarum prognosis, juxta textum Hippocratis, in principio Coacarum Prænotionum, cum brevissimis ad eumdem notis. Giessæ, in-4°, 1622. Réimprimé dans la Collection des œuvres de Horst, Nuremberg, 1660, in-f. - Bicaisius, 1635, voy. t. IV, p. 451. - Aphorismi Hippocratis seu Prænotiones Coacæ et Prædictiones secundum propriam morborum omnium nomenclaturam, alphabetico digesti ordine. Parisiis, iu-16, 1638. - Julii Millii naturæ morbos decernentis arcanum opus. Ven. 1651, in-4°. De crisibus ad Coac. libr. 1 et 2. - Magni Hipp. Coaca præsagia brevi enarratione illustrata authore D. Lud. Ferrant. Lutet. Par. 1657, in-12. - Magni Hipp. Coacæ Prænotiones, græce et latine, cum versione Foesii et notis Joh. Jonstoni. Amstelædami, 1660,

in-12. - J. Abr. Merklini Spolia Hippocratica sive textus et sententiæ ex libris Aphorismorum, Prædictionum, De judicationibus, Coacis prænotionibus et capitis vulneribus. Brunn, in-12, 1699. - Joh. Junker, Dissertatio de prognosi Hipp. quod febris apoplexiam solvat, Halæ, in-4°, 1734. Cette dissertation se rapporte à la Coaque 467. - Platner, De vulneribus superciliis illatis, cur cæcitatem inferant, ad locum Hippocratis, Lipsiæ, in-fo, 1741; et dans ses Opusc., t. II, Leipz., 1749. Cela se rapporte à la Coaque 500. - Rod, Zwinger, 1748, voy. t. V, p. 475. - Jo. Brendel, Commentarioli practici in Coacas Hipp. prænotiones pensum I-III, Gott., 1752, in-4°, et in Opusc. part. I, p. 171. - J. Goth. Brendelii Prælectiones de Coacis prænotionibus. Berolini, 1796, in-8°. - Descriptio rheumatismi acuti et dilucidatio ducentorum quinquaginta aphorismorum Hipp, ad rheumatismum tum acutum, tum chronicum; item ad phrenitidem et paraphrenitidem, ad plenritidem, etc., data a Ferd. Saalmann. Monasterii, 1789, in-8°. Ces Aphorismes sont des propositions extraites des Prénotions de Cos. - Coaques d'Hipp., traduites par Lefebvre de Villebrune, Paris, deux vol. in-18, 1799. - Hippocratis Coacæ prænotiones, Prædicta et Præceptiones, editio nova. Parisiis, 1811, Crochard.—Pronostics de Cos, grec et français, avec notes et variantes, par le chevalier de Mercy, Paris, in-12, 1815. - Daremberg, voy. t. IV,

р. 627.

# ΚΩΑΚΑΙ ΠΡΟΓΝΩΣΙΕΣ.

 Ι. Ι. Οἱ ἐχ βίγεος ¹ περιψυχόμενοι, κεφαλαλγέες, τράχηλον δουνώρεες, άφωνοι, έφιδρούντες, έπανενέγκαντες θνήσκουσιν. 2. Ai μετά καταψύζιος δυσφορίαι κάκισται. 3. \* Κατάψυζις μετά σκληρυσμού, δλέθριον. 4. Έχ καταψύξιος φόδος καὶ άθυμίη άλογος ές σπασμόν αποτελευτά. 5. <sup>4</sup>Αξ έκ καταιθύζιος ούρων απολήψιες, 6. Μετά βίγεος άγνοια κακόν κακόν δὲ καὶ λήθη 7. Τὰ <sup>6</sup>κωματώδεα ρίγεα υπολέθρια· καὶ τὸ φλογῶδες ἐν προσώπο μεθ' ίδρωτος εν τουτέοισι κακόηθες. Επί <sup>8</sup>τουτέοισι ψύξις των όπισθεν, σπασμόν επικαλέεται. 9καί όλως 🕏 ψύζις των οπισθεν, σπασμώδες. 8. Αί εκ νώτου 10 φρίκαι πυκναί, και όξεως μεταπίπτουσαι, δύσφοροι · ουρου 11 γάρ ἀπόληψιν 13 ἐπώδυνον σημαίνουσιν · τὸ ἐφιδροῦν τούτοισι κάκιστον <sup>13</sup>. 9. 11 Piγος εν συνεγεί, τοῦ σώματος 15 ἀσθενέος ήδη εόντος, θανάσιμον. 10. Οί 16 πυκνά εφιδρούντες καί επιβριγέοντες, δλέθριον καὶ ἐπὶ τῆσι τελευτῆσιν <sup>17</sup> ἀναφαίνονται εμπύημα έγοντες καὶ κοιλίας ταραγώδεας. 11. 18 Τὰ ἐκ νώτου βίγεα δυσφορώτερα<sup>, 19</sup> όσα έπτακαιδεκάτη ἐπιβριγώσαντα, τετάρτη καὶ είκοστῆ ἐπιβριγοῖ, δύσκολα. 12. Οἱ φρικώδεες κεφαλαλγικοὶ ἐψι-

4 Ψυχόμενοι DXP'. - άφιδρούντες FG. - επανενεγχώντες DHX. - Hollerius traduit ce mot par edito spiritu singultuoso; c'est en s'appuyant sur un article du Gl. de Galien, où il est dit que àuxpépair a cette signification dans le livre Des maladies le Petit (voy. t. 1, p. 425). - Coa. 2 om., sed reponitur ante Coa. 9, A. - σηληρισμού, A, Frob. - 3 Coa. 3 et 4 om., sed reponuntur ante Coa. 21, A. — \* αί om. Duret. - ἀπολήμψες Α. κατασχέσιες LQ' (D, glos.) — 5 Coa. 6 om., sed reponitur Coa. 11 ante δσα DFGHIJKP'. - ρίγεος HP'. - ρίγους vulg. - ρίγος L, Duret. - άπνοια Α, Ald. - 6 καυα. L., Duret. - ύπό τι δλέθρια L., Duret. - ἐπί τι δλέθρια DO'. ύπο (sic) ολέθριον Α. - πάντη ολέθρια Η. - πότι (sic) ολέθρια FGIJK. - τὸ om. Λ.— <sup>7</sup> τουτέρισε Α. - τούτοισε vulg. — <sup>8</sup> τούτοις ΗΚ. - ψύξεις .... ἐπικαλέουται  $\Lambda$ . – σπασμώδεες pro σπ. ἐπ. K. —  $^{0}$  καὶ .... σπασμώδες K, Duret. – ψύξεις .... σπασμώδεες Α. — 10 γετικαι Kühn. - γρίκαι vulg. - δπως pro δζέως DFGIK. - δπως αν μεταπίπτωτι J. - 11 γάρ om. A. - απόλημψεν A. - 12 Ante έπ. addit zzi vulg. - zzi om. A, Duret. - τὸ ἐρ. τ. z. om. A. - 15 Hic repetitur Coa. 3, DHJK, Ald. - 14 peros H, Frob. - συνεχεία vulg. - συνεχεί Lind. - La conjecture de Lind. est bonne; quoique tous les manuscrits donnent συνεχεία, il faut lire συνεχεί en se référant à l'Aph. correspon-

# PRÉNOTIONS COAQUES.

PREMIÈRE SECTION: DES L'IÈVRES CONSIDÉRÉES COMME MALADIES GÉNÉRALES.

1. (Du froid, du frisson et du frissonnement.) 1. Cenx qui, après un frisson, sont pris d'un grand froid, de céphalalgie, de douleur de cou, de perte de la parole, de petites sueurs, meurent après être revenus à eux. 2. L'anxiété avec grand refroidissement est très-mauvaise (Coa. 69; Prorrh. 27). 3. Un grand refroidissement avec endureissement est funeste 4. Après un grand refroidissement, la crainte (Prorrh. 77). et le découragement sans motif se terminent par des spasmes. 5. Après un grand refroidissement, les suppressions d'urine sont très-mauvaises (Prorrh. 51). 6. Avec le frisson, il est mauvais de ne pas reconnaître, mauvais aussi d'oublier (Prorrh. 64). 7. Les frissons avec coma ne sont pas sans danger; et le visage enflammé, avec sucur, est dans ce cas un signe de malignité; avec ces symptômes le refroidissement des parties postérieures provoque le spasme; et, en général, le refroidissement des parties postérieures est spasmodique (Prorrh. 67). S. Les frissonnemeuts partant du dos, fréquents et avec de rapides alternatives, sont pénibles; car ils annoncent une douloureuse suppression d'urine (Prorrh. 75); une petite sueur dans ce cas est très-mauvaise (Coa. 46). 9. Un frisson, dans une fièvre continue, le corps étant déjà faible, est mortel (Aph. 1v, 46). 10. Les malades qui ont fréquemment de petites suenrs et ensuite des frissons sont dans un état alarmant; à la fin, on reconnaît chez eux un empyème et un dérangement du ventre. 11. Les frissons partant du dos sont plus pénibles; les maladies qui, ayant en un frisson au dix-septième jour, en ont un au vingt-quatrième, 12. Des frissonnements, de la céphalalgic, sont difficiles.

dant.— 16 λαθενέοντος ήδη  $\Lambda$ .— 16 ποκνώ  $\Lambda$ .— 17 λναραίνοντες  $\Lambda$ . – Post έμπι addit δε  $\Lambda$ .— 18 τὰ έκ. ν. ρ. δ. οπι. Ald.— 18 δακ τζ ἐπιριγώσαντα κὸ ἐπιρίγει (siu) δύσκολα  $\Lambda$ . – δς δ' ὰν ἐπτ. ριγώσκς τετ. κ. ελλ. ἐπ., δύσκολον vulg.

13. 2 Οι φρικώδεες έφιδρούντες πολλώ, δρούντες, 1χακοήθεες. 14. Τὰ πολλὰ 3 νωθρώδεκ ρίγεα, κακοήθεα. 15. Οἶσιν δύσχολοι. έκταίοισι ρίγεα γίνεται, δύσκριτον. 16. δΟκόσοισι φρίκαι πυκναὶ ὑγιαίνουσιν, οὖτοι έζ αξματος ῥύσιος ἐμπυΐσκονται. φρικώδες καὶ τὸ 6 δύσπνοον εν τοῖσι πόνοισι, σημεῖα <sup>7</sup>φθινώδεα. 18. Έξ εμπυήσιος πλεύμονος καὶ κατὰ κοιλίην ενίστε αλγήματα καὶ κληῖδα, καὶ τὸ <sup>8</sup> ὑπορέγχειν ἀσωδέως, σημαίνει πτυέλου πλῆθος έν τῶ πλεύμονι. 19. ΘΟί φριχώδεες, ἀσώδεες, χοπιώδεες, δσφυαλγέες, ποιλίας καθυγραίνονται. 20. 10 Τὰ ἐπιβριγέοντα, ἐς νύκτα μαλλόν τι παροζυνόμενα, άγρυπνα, 11 φλεδονώδεα, εν τοῖσιν υπνοισιν έστιν  $^{12}$  ὅτε οὖρον ὑο' έωυτοὺς γαλῶντες,  $^{13}$ ἐς σπασμὸν ἀποτελευτῷ. 21. Τὰ 14 ξυνεχέα ρίγεα ἐν οξέσι, πονηρόν. 22. Αὶ ἐκ ρίγεος μετὰ κεφαλαλγίης εκλύσιες, όλεθριον· τὰ αίματώδεα 15 οὖρα εν τουτέοισι, πονηρόν. 23. 16 'Ρίγος όπισθοτονώδες κτείνει. 24. 17 Τὰ φρικάσαντα καὶ ἀνιδρώσαντα κρισίμως, ἐς δὲ τὴν αὔριον φρίζαντα παραλόγως, 18 άγρυπνεύντα, 13 μή πεπαινομένων, αίμοβραγήσειν οίομαι. 25: Τὰ μετὰ ρίγεος 20 ἐπισχόμενα οὖρα, πονηρὰ καὶ σπασμώδεα, άλλως τε καὶ προκαρωθέντι · έλπὶς δὲ ἐπὶ ²ι τούτοισι, καὶ τὰ παρὰ τκ

' Κακόηθες Mack. — 2 Coa. 13 om. Λ. — 3 νωθρόδεα Frob. — 6 δύσκρετα Α. — \* δκ. γρ. π. δγ. οπ. Α. - φρίκαι Külin. - φρίκαι vulg. - έμπυθτκονται ADHK: - ἐκπ. vulg. - Proposition médicalement obscure. Dans la Coa. 415, le mot bycaivource, en santé, manque; ce qui donne un sens un peu plus satisfaisant. — 6 δύσπνοον Λ. - δύσπνουν vulg. - Les traducteurs mettent in doloribus, in malis. πόνοι me paraît être plus général, et signifier, comme dit Hollerius, douleur, exercice ou lésion. - 7 τοῖς φθινώδεσι καὶ έκπυήσιος πνεύμονος καὶ κατά κοιλίας, πλευρόν, ἐνίστε ἀλγήματα καὶ κληΐδα καὶ τὸ ὑπορέγχει ον (sic) ὰσώδεος pro φθινώθεα .... ὰσωδέως ΑΗ.- κλητδα D, Kühn. - κλητόα vulg. - 8 ύπερέγχειν DFGJ. - ύπορεγχεϊν Frob. - ύπορβέγχειν quidam scribunt, Opsop. in notis. - ασώδεα vulg. - πνεύμονε Η. - οι φρικ. κοπιώδεες σπώδεες (sic) δσφιαλγέες Α. — 10 τὰ δ' Α. - Ante ές addit καὶ Α, Duret. μάλ. τι om. DFGHIJKP'. — 44 φλεβοδονώδεα Α. - φλεδονώδεα L, Duret, Mack. - φλεγματώδεα vulg. - φλεγοτομώδεα DFHI. - φεγοτομώδεα G. φλεβοτομώδεα J. - φλ. om. Ald. - Voyez Prorrh. 101. - 12 ούτε pro ετε FJ. -ύπ. Ald., Frob. - ε̂ $\varphi$ ' D. - ε̂π' έωυτοὺς J. - ὑπ' αὐτοὺς  $\Lambda$ . - χαλόντες (sic) Λ. – χαλώντα vulg. – Post χαλ. addunt φλεβοδονώδεα vulg.; φλεγματώδεα P'; φλεδονώδεα Mack. - φλε6. om. ADFGHIJK, Duret. - 15 ές om. Ald. τελευτά CHJKP'. - 14 τὰ δὲ συν. Α. - σύν pro ἐν Α. - 18 ούρια (sic) A. Τουτέσισε  $\Lambda$ . – τούτσισε vulg. – 16 ρέγος AH, Frob. – 17 τὸν φρ. Lind. - La correction de Lind, est ingénieuse; elle va avec πεπαινόμενον vulg.

de petites sueurs, symptômes de malignité. 13. Des frissonnements et de petites sucurs fréquentes, maladie difficile. 14. Les frissons fréquents avec stupeur indiquent de la malignité (Prorrh. 35). 15. Les maladies avec frisson au sixième jour, se jugent difficilement (Aph. 1v, 29). qui, en santé, ont des frissonnements fréquents, sont, après une hémorrhagie, pris d'empyème (Coa. 415; Ép. vir, 82). 17. Des dispositions à frissonner et de la dyspnée dans toute peine, sont des signes de consomption. 18. A la suite de l'empyème du poumon, des douleurs survenant parfois au ventre et à la clavicule, et une respiration un peu râlante avec anxiété, indiquent que le poumon est plein de crachats. 19. Ceux qui ont des frissonnements, de l'anxiété, des lassitudes, de la douleur dans les lombes, sont pris de flux de 20. Frissons intercurrents, un peu de redoublement la nuit de préférence, insomnie, loquacité, et parsois, dans le sommeil, les malades laissant aller leur urine sous eux, cela finit par le spasme (Prorrh. 101). 21. Les frissons continuels, dans les maladies aiguës, sont mauvais. 22. Après le frisson, avec la eéphalalgie, la résolution des forces est funeste; dans ces cas, les urines sanguinolentes sont fàcheuses (Coa. 29). 23. Avec l'opisthotonos le frisson tue. 24. Un malade qui a eu des frissonnements et de la sueur d'une manière critique, mais qui, le lendemain, sans cause, a un nouveau frissonnement, de l'insomnie, sans coction, aura, je crois, une hémorrhagie (Prorrh. 149). 25. La suppression d'urine avec frisson, est fâcheuse et signe de spasme, surtout s'il y a eu préalablement du carus; on peut s'attendre aussi

- φρικάσαντα AFHI. - φρικάσαντα vulg. - καν ίδρώσαντα vel καὶ ἄμα ίδρώσαντα L. -  $\tilde{\kappa}\mu$  ἱδρώσαντα Lind., Mack, ex notis Foesii. - ἐνιδρώσαντα K. — <sup>18</sup> Ante ἀγ. addit μὴ vulg. - μὴ om. A. - ἀγροπνέοντα A. — <sup>10</sup> μὴ ADH. - μήτε vulg. - πεπαινομένων DFGHIK, Ald. - πεπαινομένω J. - πεπονημένων A. - πεπαινόμενον vulg. — <sup>20</sup> ἐπεσχημένα L. - ἐπισχνόμενα Frob. - - πονκρὸν DJK. - πονηρὸν καὶ σπασμώδες A. — <sup>21</sup> τουτέοισι Mack. - παρ' ὅτα A.

### PRÉNOTIONS COAQUES.

26. Τὰ τριταιοφυέα δίγεα, τὴν ἐν μέσω παροξυνόμενα, πυρετῷ ατακτω, πάνυ κακοήθεα \* ²τάναντία δὲ παροξυνόμενα ..... 27. Τῶν σπώντων τὰ μετὰ ρίγεος καὶ πυρετοῦ, δλέθριον. 28. Δἱ ἐκ ρίγεος κὰψωνίαι τρόμω λύονται καὶ ³τὰ ἐπιβριγεῦντα τρομώδεα γινόμενα κρίνει. 29. Οἱ ἐκ ρίγεος μετὰ ἐκεφαλαλγίης ἐκλυόμενοι, σφαλεροί \* τὸ κίματῶδες οῦρον ⁵τουτέοισι κακόν. 30.]Οῖσι ⁶ ρῖγος, οῦρου ἐπίστασις.

II. 34. Σπασμὸς ἐν πυρετῷ, χειρῶν καὶ ποδῶν πόνοι, ¹κακόηθες · κακόηθες δὲ καὶ ἐκ μηροῦ δρμὴ ἀλγήματος · βάλλ' οὐδὲ γουνάτων πόνος κρήγυον · ἀτὰρ καὶ ¹ γαστροκνημιῶν πόνοι, κακοήθεες, ποτὲ δὲ ¹¹ καὶ γνώμης παράφοροι, ἄλλως τε καὶ ²² ἢν οὖρον ἐναιωρηθῷ. 32. Οἱ ἔξ ὑποχονδρίων ἀλγήματος πυρετοὶ, κακοήθεες · τὸ

\*Τὰ Α. - τὰ om. vulg. - τριταιοφυέα ADFGIII, Duret. - τριταιοφέα (sic) Ald. – τριτοφοέα vulg. – τὰν A. – ἢν pro τὰν vulg. (ἢν om. Κ΄, Lind.) – Des frissons du caractère tierce-rémittent, redoublant le jour du milieu, sont ainsi qu'il suit : premier jour, frisson plus faible; deuxième jour, frisson plus fort; troisième jour, frisson plus faible, et ainsi de suite; le redoublement se trouve le jour pair, ce qui exprime une condition analogue à celle de la Coa. 37. Redoubtant d'une façon contraire, ils seront ainsi qu'il suit: premier jour, frisson plus fort; deuxième jour, frisson plus faible; troisième jour, frisson plus fort et ainsi de suite. -\* τλν. δέ παρ. των σπώντων (ριγέων pro σπώντων DFGJKP') των (ριγεύντων pro σπ. τών ΙΙ) μετά ρίγους καί (καί om. J) π., όλ. vulg. - τάν, δέ παρ. των σπώντων μετά ρίγεος άφωνία pro τάν. .... άφωνίαι A. - Ce texte est fort obscur, et les mss. ne donnent aucun remède. Il forme, comme on voit, dans vulg. une seule phrase, rendue par Cornarius si vero contrario convellentibus modo exacerbentur, cum rigore et febre, perniciosum est, ce qui ne me paraît pas avoir de sens médical, et par Opsopœus, que suit Foes, contra vero qui exacerbantur, convulsione accedente una cum rigore et febre, perniciosi, ce qui a un sens tel quel, mais ce qui suppose un autre texte. Je dis tel quel : car qu'est-ce qu'un frisson redoublant avec convulsion, frisson et fièvre? Ces raisons m'ont décidé à tenter, par conjecture, une autre voie. Jacotius déjà avait pensé qu'il fallait couper la phrase autrement, il commençait une nouvelle proposition à τὰναντία δέ κτλ, ce qu'il expliquait ainsi: Au contraire les redoublements avec convulsion, frisson et sièvre sont surestes. Pour moi, je suppose qu'il y a après παροξυνόμενα une lacune que j'ai indiquée par des points et où l'auteur exprimait ce qu'il fallait penser de ces frissons redoublant d'une saçon contraire. Puis j'admets qu'une nouvelle proposition commence à τῶν σπώντων, sculement il faut changer en τὰ le second tou de volg. An reste, comme ce passage est fort obscur,

dans ce cas à des parotides (Prorrh. 155). 26. Les frissons du genre des rémittentes tierces, redoublant le jour du milieu, dans une fièvre irrégulière, ont beaucoup de malignité (Coa. 38); redoublant de la façon contraire... (V. note 2). 27. Parmi les affections spasmodiques celles que le frisson et la fièvre accompagnent sont funestes. 28. La perte de la parole, à la suite du frisson, se dissipe par le tremblement; et les tremblements qui surviennent jugent les frissons (Voyez note 3). 29. Ceux dont les forces se résolvent après le frisson, avec céphalalgie, sont en danger; l'urine sanguino l'ente dans ce cas est fâcheuse (Coa. 22). 30. Chez ceux qui ont le frisson, suppression de l'urine (Ép. vi, 1, 8).

II. (Phénomènes divers dans les fièvres. Remarques généales; phrénitis; causus; léthargus.) 31. Du spasme dans me fièvre, des douleurs des pieds et des mains sont fâcheux; âcheux aussi le transport d'une douleur qui quitte la cuisse; la louleur des genoux n'est pas bonne, non plus; et les douleurs les mollets sont mauvaises aussi, et parfois elles troublent l'inelligence, surtout si l'urine présente un énéorème (Prorrh. 36 t 37). 32. Les fièvres qui suivent une douleur des hypohondres, sont malignes; le carus qui s'y joint est très-mau-

ajouterai l'explication de Martianus, qui diffère de la mienne : Sensus it, dit-il (Magnus Hipp., 1626, p. 523), rigores, qui in medio seu gore febris erraticæ exacerbantur, si placidi lenesque fuerint, quales esse llent, qui per febres tritæophyas contingunt, valde malos esse; si vero hementiores fucrint et cum membrorum concussione instar corum, qui convulsionibus tentantur, rigorque simul et febrilis calor vigeat, adhuc giores et lethaliores esse. — ετὰ ἐπιριγεύντα (sic) Α. – τοὺς ἐπιβδιγέοντας |g. - γιγνόμενα A. - Foes remarque que les mots se dissipe, juyent. nt mis improprement pour remplacer. — \* ἀσφαλίης pro κερ. FIJK (ἀσφαins DFL). – σραλερόν Duret. – σραλμοί pro σφ. Frob. – δέν τ. Duret. – άγος Kühn. - ρίγος vulg. - ἀπόστασις Α. - ταακ. om. Λ. - κακοήθεες (bis) Mack. - 8 κακοήθεες 1. - ληρού pro μηρού Frob. - όρμή om. Λ. - 9 αλλ' .. ἀτὰρ om. Λ. - πρήγιον Ald. — 10 γαστροκνημίων All. - Post γ. addit δέ - ποτὰ δὰ A.- ποτὰ δὰ om. vulg. - 11 καὶ .... κακοήθεες om. D. - παράροι AL, Duret, Mack. - παραφορή vulg. - παράφρον ΗΚ. - παράφρονι FI. 12 ทั้ง อโดอง A. - อโดอง ทั้ง vulg. - ลิงสพุทศิลิ IK, Ald., Frob. - ลิงสพุทศิลิส Ic) A.

1 χαρῶδες ἐπὶ τούτοισι, κάχιστον. 33. Οί εμή διαλείποντες, έφιδρούντες πυχνά, μετά ύπογονδρίου έντάσιος, ώς έπιτοπουλύ κακοήθεες · καὶ <sup>3</sup> τὰ ἐς ἀκρώμιον καὶ κληξόα ἐνστηρίζοντα ἀλγήματα ἐν τούτοισι πονηρά. 34. Οί τριταιοφυέες \* ἀσώδεες πυρετοί, κακοήθεες. 35. 5 Αξ εν πυρετῷ ἀναυδίαι, κακόν. 36. 6 Κοπιώδεες, ἀγλυώδεες, άγρυπνοι, κωματώδεες, έφιδροῦντες, άναθερμαινόμενοι, κακόν. 37. Οι κοπιώθεις, μετά φρίκης, ἐφιθρώσαντες πρισίμως, ἀναθερμανθέντες, εν δζεϊ, κακόν, άλλως τε 8καί ἢν ἐπιστάζη περὶ ταῦτα 9 εκτερώδεες, κατακορέες θνήσκουσι, λευκόν διαχώρημα τουτέοισι προσδιέργεται. 38. Οἱ τριταιοφυέες πλανώδεες, ἐς ἀρτίας μεταπεσόντες, δύσκολοι. 39. Οἱ ἐν 10 κρισίμοισιν άλυσμοὶ 11 ἀνιδρωτὶ περιψυγόμενοι, καὶ 12 ἄπαντες δὲ οἱ 16 ἄνευ ἱδρῶτος καὶ ἀκρίτως, κακόν· καὶ οξ ἐπιβριγώσαντες 14 ἐχ τούτων, ἐμέσαντες ἄχρητα, γολώδεα, ἀσώδεες, τρομώδεες, εν πυρετῷ, κακόν γκαὶ φωνή δὲ ώς ἐκ ρίγεος. 40. Τὰ δὲ ἐκ 15 ρινών σμικροϊσιν έδρωσι περιψύγοντα, κακόν. 41. 16 Οί έφιδροῦντες, άγρυπνοι, άναθερμαινόμενοι, κακόν. 42. 17 Οξ έφιδρώντες έν πυρετῷ, κακοήθεες. 43. Οἶσι, γολώδεος διαγωρήσιος ἐούσης, περὶ στήθος 18 δήξις καὶ πικρότης, κακόν. 44. Έν 19 πυρετῷ, κοιλίης

1 Κυρώθες DFHIJK. - έν pro έπὶ J. - κακόν A. - Hic habet οδδέ γουνάτων πόνος κρήγυον, quod om. paulo superius A. — μή om. A. – πυκνά om. DFGHIJKP'. - εντάσιος ΑΗ. - εντάσεως vulg. - εντάσιως Mack. - ενστάσεως D. - ἐπιτοπουλύ D. - ἐπιτοπολύ vulg. - ἐπιπολύ sine ὡς A. - κακός θες D. → 3 τὰ ADFGHIJ, Ald., Duret. - τὰ om. vulg. A. - κληθόα D, Kühn. κληίδα vulg. - κληίδας sine καὶ Α. - ενστηρίζοντα Α. - στηρίζοντα vulg. -<sup>4</sup> ἀσώδεοι (sic) FHK. — <sup>5</sup> καὶ ἐν π. ἀναυδείη κακὸν Α. — <sup>6</sup> οἱ κοπ. Κ, Duret. – αλλυπώδεες (sic) pro άχλ. Λ. — γκρησίμως Α. – χρησίμως DGIK, Ald., Frob. - εν om. A. - οξέει (sic) Mack. - Foes entend εν δξεί dans le sens de οξέως, celeriter. — 8 και ήν AD. - κήν vulg. - Ante επ. addunt ταύτα vulg.; αΐμα LK', Lind., Mack. - ταύτα om. Α. - ἐπιστάζη Α. - ἐπιστάζωσι vulg. - ἐπιστάξωσι DFGHJK. - Le point est mis non comme dans vulg. avant περί ταῦτα, mais après, dans Duret et Mack. — ° ἐκτεριώθεες A: - ἐκτερῶθες D. - Post λευκόν addit [ θέ ] Lind. - τούτοισι Α. -- 10 κρησίμοισιν Α. - άλυσμόν Frob. - " άνιδρωτί Α. - άνευ ίδρωτος Lind., Mack. - ἀνιδροῦντες vulg. — 12 Ante ἄπ. addit οἱ D. - πάντες Α. — 13 ἀνιδρῶντες Λ. - καὶ Λ. - περιψυχόμενοι pro καὶ vulg. - "Linden met la virgule après εκ τούτων; j'ai suivi cette ponctuation. - ἄκριτα ADIIIK. - χολώδεκ A. - gol. on vulg. - Dans vulg., une nouvelle proposition commence à καὶ οἱ ἐπιρριγώσαντες; mais la comparaison avec le Prorrh. 61, montre que cette séparation ne doit pas subsister. - λρωνίς Duret - λρωνίη έχ ρίγεος L. - και άρωνίη εκ ρίγεος εκλείπουσα Mack. - καί φ. δε ώς εκ β. om. Κ'.

vais (Prorrh. 56). 33. Une fièvre sans intermission, et de petites sueurs fréquentes, avec tension de l'hypochondre, sont généralement fàcheuses; et dans ce cas les douleurs se fixant à l'acromion et à la clavicule sont mauvaises. 34. Les fièvres rémittentes tierces, avec anxiété sont malignes. 35. Dans une sièvre, l'impossibilité d'articuler est mauvaise. malades ayant des lassitudes, des obscurcissements, de l'insomnic, du coma, de petites sueurs, pris d'un retour de chaleur, sont mal (Prorrh. 74). 37. Les malades ayant de la lassitude, avec du frissounement, ayant un peu sué d'une manière critique, éprouvant un retour de chaleur, dans une maladie aiguë, sont mal, surtout s'il s'y joint une épistaxis; vers ce temps ils meurent avec un ictère très-foncé; ils ont des selles blanches. 38. Les rémittentes tierces, erratiques, qui passent [des jours impairs] aux jours pairs, sont difficiles Coa. 26). 39. Les agitations aux jours critiques, sans sucur, avec grand refroidissement, et en général toutes les agitations livec refroidissement sans sueur et sans crise, sont fâcheuses; it les frissons qui surviennent à la suite, avec vomissement de natières intempérées, bilieuses, avec anxiété, avec tremblenent, dans une fièvre, sont mauvais (Prorrh. 61 et 62), ainsi que la voix comme après un frisson (Coa. 312; Prorrh. 42). io. Les épistaxis accompagnées de refroidissements, avec de etites sucurs, sont mauvaises (Coa. 336; Prorrh. 126). 1. Petites sucurs, insomnie et retour de chalcur [fébrile], ymptômes fâcheux (Prorrh. 68). 42. De petites sucurs ans une sièvre ont de la malignité. 43. Avec des selles ilieuses, un sentiment de morsure à la poitrine et l'amerıme [de la bouche] sont de mauvais symptômes. 44. Dans ne sièvre, le ventre étant météorisé, si l'air ne sort pas, cela

 $ω_5$  A.  $-ω_5$  oin. vulg.  $-\frac{13}{6}$  ρίγων LP', Duret, Lind., Mack.  $-\frac{1}{6}$  σμικροΐστυ Α. μικροΐστυ vulg.  $-\frac{16}{6}$  Coa. 41 oin. A.  $-\frac{2}{6}$  γρυπνοι oin. Lind.  $-\frac{17}{6}$  ξείδρων:  $\frac{1}{5}$  Α.  $-\frac{2}{6}$  ρίδροῦντες vulg.  $-\frac{18}{6}$  ρίξις DFGIJKLP'Q'. - Foes entend στηθος ins le sens de cardia.  $-\frac{19}{6}$  πυρετώ ADFGHIJK. - πυρετοΐστ vulg.  $-\frac{2}{6}$  μησυμώνης  $-\frac{2}{6}$  Α.  $-\frac{2}{6}$  εκπίπτου Vulg.

ποιέειν τι, οίον προθυμέεσθαι προσδέγεσθαί τι πρότερον μή είθισμένον, ή τοθναντίον, πονηρόν καὶ πλησίον παρακοπής. 48. Τὰ ἐν πονηροϊσι σημείοισι κουφίζοντα, καὶ τὰ ἐν χρηστοϊσι μὴ ἐνδιοδόντα, δύσκολα. 49. Οι δέφιδρούντες και μάλιστα κεφαλήν εν δξέσιν, ύποδύσφοροι, κακόν, "άλλως τε καὶ ἐπ' οὔροισι μέλασι καὶ τὸ θολερον τέπε τούτοισι πνεύμα, κακόν. 50. Ακρεα ταγύ ἐπ' ἀμρότερα μεταπίπτοντα, <sup>8</sup> καὶ δίψα δὲ τοιαύτη, πονηρόν. 51. Εκ κοσμίου <sup>ο</sup>θρασεῖα ἀπόκρισις, φωνή όξεῖα, κακόν · ὑπογόνδρια τουτέοισιν εἴσω 10 εἰρύαται. 52. Τὰ ἐκ καταψύζιος ιδρώδεος ταχὺ αναθερμαινόμενα, κακόν. 53. Οἱ ἐν δζέσιν <sup>11</sup>ἐφιδροῦντες, ὑποδύσφοροι, κακόν. 54. 12 Οξ παραλόγως, κενεαγγείης μή δούσης, αδύνατοι, κακόν. 55. Έν πυρετῷ ἔλζις οἶον 13 ἀπὸ ἐμέτου ἐς ανάχρεμψιν αποτελευτώσα, κακόν. 56. 14 Νάρκαι ες αμφότερα ταχὸ μεταπίπτουσαι, κακόν. 57. Στάξιες αί ελάγισται, 15 κακαί. 58. 16 Κακόν δὲ πάντως εν δξεῖ δίψα παραλ**ό**γως λυθεῖσα. 59. 17 Ο πρὸς γεῖρα ἀναίσσοντες, κακοί. 60. Οἶσιν ἄμα 18 πυρετῷ καυ-

' Αυπώδεες Α. - κακόν DNP. - " Coa. 46 om. DFGHIJKP'. - πυκνήσε Lind. - ταχέως αναθερμαίνοντες pro έγιδρούντες Duret. - 3 Post ούρου addunt [γάρ] Lind., Mack. - ἀπόληψεν Duret, Lind., Mack. - ἀπόλημψεν Α, Ald. - ἀπόληψες vulg. - σημαίνουσε Duret. - Le ms. A supprime le point après σημαίνει et le reporte avant κακόν, de sorte que κακόν appartient à la proposition suivante, ce qui n'est pas admissible. — \* τοι π. το ε. ποιέοντι Λ.- προθυμέοντι Α, Ald.- προσδέχεσθαι ADFGHIJKX, Ald. - προσδέχεσθαι om, vulg. —  $\frac{\pi}{2}$  εψιερώωντες  $\Lambda$ . – εν om, J. —  $\frac{\pi}{2}$  άλως (sic)  $\Lambda$ . —  $\frac{\pi}{2}$  εν pro επί  $\Lambda$ . - Ante zzi addunt zzzòv P', Mack.; [πονηρόν] Lind. - δή pro δὲ Lind. - δέ om. J. - " θρασεία II. - ἀπόκρισις κακόν ' κακόν δέ καὶ φ. δξ. Lind., Mack. - Ante φωνή addit καὶ J.- Post όποχ, addit γάρ Lind. - 10 ήτοι έλκονται supra lin. Η. — " ἐριδρώοντες  $\Lambda$ . — " οι παραλόγως κεναγγίας ένεούτης μή ἀδύνατοι κακόν Α. - Coa. 54 om. DP'. - 45 àπ' Lind., Mack.  $-\alpha$ ιμέτου(sic)  $\Lambda$ .  $-\epsilon$ ίς  $\Lambda$ . - ἀποτελευτώσα  $\Lambda$ . - τελευτώσα vulg. - <sup>14</sup> νάρκαι... μεταπίπτουσαι Α.- νάρκη .... μεταπίπτουσα vulg. - νάρκης .... μεταπιπτούσης DNP'. - 15 κάκισται A. - κακόν P'. - addunt έν δξέσι P', Mack. - 16 κακόν δὲ πάντως ἐν δξει (sic).  $\Delta$ ί $\psi$ α παραλόγως λυθεῖσα κακόν  $\Lambda$ . – κακόν δὲ πάντως εν δξει (sic) δίψα' εν δξει (sic) παραλόγως λυθείσα κακόν DFG (11, sed scribitur όξετ) IJKX. - κακόν δε πάντως om. P'. - Post λυθετσα addit κακόν

45. Lassitude, hoquet, stupeur, symptômes est facheux. 46. De petites sueurs, avec de fréquents et lémanyais. gers frissonnements partant du dos, sont pénibles; cela annonce une douloureuse suppression d'urine (Prorrh. 75); il est mauvais qu'alors une petite sueur survienne (Coa. 8). 47. Faire quelque chose contre l'habitude, comme désirer de prendre quelque chose d'inaccoutumé, ou vice versa, est mauvais et voisin du délire. 48. Les maladies s'allégeant avec de mauvais signes, et les maladies ne s'amendant pas avec de bons signes, sont difficiles. 49. Dans les maladies aiguës, de petites sueurs, principalement à la tête, avec du malaise, sont fâcheuses, surtout avec des urines noires; et la respiration pleine de vapeur, dans ce cas, est fâchense (Prorrh. 39). 50. Des alternatives rapides de chaleur et de froid dans les extrémités sont fàcheuses, ainsi que des alternatives dans la oif (Prorrh. 43). 51. Une réponse brusque d'un homme nodéré, une voix aiguë sont mauvaises; chez ces malades es hypochondres sont tirés en dedans (Prorrh. 44 et 45). 52. A la suite d'un grand refroidissement avec sueur, un prompt retour de chaleur [fébrile] est mauvais (Prorrh. 66). i3. Dans les maladies aiguës, de petites sucurs et du malaise sont nauvais. 54. Il est fâcheux, la vacuité des vaisseaux n'exitant pas, qu'un malade soit faible sans raison (Prorrh. 40). 5. Dans une fièvre, un tiraillement comme de vomissement, nissant en une exspuition, est mauvais. 56. La torpeur lternant rapidement avec l'état contraire, est mauvaise. 7. Les très-petites épistaxis sont mauvaises. 58. En généıl, dans une maladie aiguë, la soif éteinte sans raison est pauvaise (Prorrh. 57). 59, Ceux qui tressaillent à la main

du médecin] (V. note 17), sont mal. 60. Coux qui, en

roh. — 47 Coa. 59 om. A. – κακόν J. – Co membre de phrase a été interété de deux manières différentes : il peut signifier que les malades essaillent à l'attouchement du médecin, on que le médecin, touchant malade, reconnaît le symptôme connu sous le nom de soubresaut des ndons. — 18 πυρετοί καυσώθεες Λ. - νενωθευμένα G. Ald. - έσελθούσα Α.

σώδει οἰδήματα ύπνώδεα νενωθρευμένα, ἐς πλευρὸν δδύνη ἐπελθοῦσα, παραπληχτικώς χτείνει. 61. 1 Πνιγμός εν δζέσιν, 2 Ισγνοίσιν, δλέθριον. 62. 3'Επὶ τοῖσιν ἤὸη ολευρίοισι τὰ σμιχρά τρομώδεα, καὶ ιώδης ⁴έμετος, οί ἐν τοῖσι ποτοῖσιν ὑποψοφέοντες καὶ ὑποδορδορύζοντες ξηροῖσι, καὶ οἱ γαλεπῶς καταδρογθίζοντες πνεύματι βηγώδει, δλέθριοι. 63. 6 Έν δζέσι κατεψυγμένοισι τὰ ἐν χερσὶ καὶ ποσίν ερυθήματα, όλεθρια. 64. Οι εκφυσώντες και άνακεκλασμένοι ἐν τοῖσιν ὕπνοισιν ὑποδλέποντες, ἐκτερώδεες κατακορέες θνήσχουσιν · λευχὸν διαχώρημα τούτοισι 8 προδιέρχεται. 65. 9 Aî êv πυρετοίσιν έχστάσιες σιγώσει μη άφώνω, δλέθριαι. 66. Τὰ πελιδνά γινόμενα εν πυρετῷ σύντομον θάνατον σημαίνει. 67. Olow εν πυρετῷ, ἀλγήματος πλευροῦ 10 γενομένου, κοιλίης ὑδατόχολα πολλὰ διαδιδούσης, βηίζει, 11 ἀσιτίαι δὲ 12 παρακολουθοῦσι 13 καὶ ίδρῶτες μετά προσώπου εὐχροίης, καὶ κοιλίης ύγρῆς, καί 14 τι καὶ καρδιαλγίης, οδτοι μαχροτέρως νοσήσαντες 15 περιπλευμονικώς τελευτώ-68. Πυρέσσοντι εν άργη 16 μέλαινα γολή άνω ή κάτω διελθοῦσα, θανάσιμον. 69. 47 Οξ μετὰ καταψυζίων οὐκ ἀπύρων ἔφιδρώντες άνω, δύσφοροι, φρενιτικοί τε καὶ δλέθριοι. 70. Έν 18 όξεῖ

<sup>1</sup> Πυρετός pro πν. DFGIJK. - 2 Ante iσχ. addunt ελθούσεν vulg.; ελθούσα DFGHK; ἐλθών J; ἐοῦσεν P', Lind., Mack .- ἐλθοῦσεν om. A. - 3 ἐν Duret. - Post εμ. addunt θανάσιμα Duret, Lind., Mack. - οί om. A. - οΐον pro οί έν DGHIJK, Ald., Frob. - ὑποδορβορίζοντες D. - ξηροίσι est fort obscur; Hollerius et Jacotius l'entendent de fièvres sèches, Opsopœus, d'aliments solides. — 5 καταβροχθ. DFGHUK, Kühn. - καταβρωχθ. vulg. — 6 Dans vulg., les mots εν δξέσε κατεψυγμένοισι sont rapportés à la Coaque 62; mais ils me paraissent devoir l'être à la 63. C'est aussi la ponctuation de A, quoiqu'il n'y ait pas grand fonds à faire sur la ponctuation des manuscrits. - ύποκαταψυγμένοι (sic) Α. - τὰ om. Λ. - δλέθριον J. - δλέθρια ante ερυθήματα D. - 1 τοῖς A.-Post ὑποδλέποντες addit κακὸν Duret.-Foes entend ανακελασμένοι dans le sens de ayant les paupières renversées. - 8 προδιέρχεται Λ.- προσδιέρχεται Duret-προέρχεται vulg. - οι Ald. - σιγώσα F. - πελιαινόμενα pro π. γ. DFGHIJKXP'Q' .- γιγνόμενα Α. — 10 εγγενομένου A. - κοιλίη ... διαδίδουσα Duret. - κοιλίη .... διαδιδούση Lind., Mack. δειούσης  $\Lambda = \rho \eta t \xi \eta \Lambda = \frac{11}{2} \alpha \tau$ . δέ οῖς παρ. J = οίσε δὲ ασ. Lind., Mack. -Linden et Mack commencent ici une nouvelle proposition. - 12 mapaκολουθούσαι Duret. -- 45 κακαί pro καί A. - Ce manuscrit finit ici la proposition et en commence une autre à idemtes. - 14 tot pro te Lind. - The pro τι καί Duret. — 18 περιπν. Α. — 16 μέλανα Ald., Frob. - κάτω & κνω

même temps qu'une sièvre ardente, ont des gonslements avec somnolence, stupeur, nne douleur survenant dans la poitrine les tue d'une manière paraplégique. 61. Dans les maladies aignës, la suffocation, sans gonflement, est funeste. 62. Dans un état déjà funeste, les petits tremblements et un vomissement érugineux, la déglutition bruyante des liquides, les borborygmes après celle des solides (V. note 4), la gêne pour avaler, avec une respiration toussante, sont des symptômes funestes. 63. Dans les maladies aiguës, les malades étant refroidis, les rougeurs aux mains et aux pieds sont funestes. 64. Ceux qui, en dormant, soufflent, sont brisés (V. note 7) et ont les yeux un peu ouverts, meurent ictériques avec une coloration foncée; ils ont des déjections blanches. 65. Dans les fièvres, les transports taciturnes, chez un malade qui n'a pas perdu la parole, sont funestes (Prorrh. 54; Coa. 243). 66. Les lividités qui surviennent dans une fièvre, annoncent une mort prompte. 67. Ceux qui, dans une sièvre, pris d'une douleur de côté, rendant par le bas beaucoup de matières aqueuses et bilieuses, éprouvent du soulagement, mais ont ensuite de l'anorexie, des sueurs avec bonne coloration du visage, avec des selles liquides et même de la cardialgie, ceux-là, la maladie se prolongeant, meurent à la façon des péripneumoniques. 68. Chez un fébricitant, de la bile noire rendue au début par le haut ou le bas est mortelle (Aph. 1v, 22). 69. Ceux qui, avec de grands refroidissements, non sans fièvre, ont de petites sueurs dans le haut du corps et de l'agitation, sont phrénitiques et dans un état funeste (Coa. 2; Prorrh, 27). 70. Dans une maladie aiguë,

 $A.-^{17}$  τὰ ..... ἐγιδρώοντα DP'.- αὶ  $\mu.$  α. οῦν ὰ, ἐγιδρώοντα ἄνω δυσφορίαι γρενιτικοί (γρενιτικαὶ K) τε FGHJ.- αὶ  $\mu.$  απαμύζεως οῦν ἀπύρων ὰγιδροῦντι (cum è supra ὰ) ἄνω δυσφορίη (sic) γρενιτικοί τε A.- αὶ pro οἱ Ald.- απαμύζεων H, Lind.- ἐγιδρώντες Froh.- ἔγιδρώντα Ald.- ἐγιδροῦντες Vulg.- 18 ἔξέσι J.- ἔξει (sic) A.- Dans Vulg., ces deux mots sont rapportes à la Coaque 69; mais il me paraît plus naturel de les rapporter à la 70.

τὰ ¹ἐπ' ὀλίγον οζέα ἀλγήματα ἐς κληΐδα καὶ τὰ ³ νῶτα ἐμπίπτοντα, όλέθρια. 71. Έν μακροϊσιν όλεθρίοισιν, έδρης άλγημα, θανάσιμον. 72. Τοῖσιν 3 ἀσθενέως ήδη διακειμένοισι, τὸ μή βλέπειν, 4 ἡ μη ἀκούειν. η διαστρέφεσθαι γεϊλος η δφθαλμόν η ρίνα, θανάσιμον. πυρετοΐσι βουδώνος άλγημα νούσον χρονίην σημαίνει. 74. Al ev πυρετοίσιν δάκρισίαι χρόνους μέν ποιέουσιν, άτάρ οὐχὶ ολέθριαι. 75. Οἱ ἐξ ἐλγημάτων δἰσχυρῶν πυρετοὶ, πολυχρόνιοι. 76. Αἱ τρομώδεες, <sup>7</sup> ψηλαφώδεες παρακρούσιες, φρενιτικαί· καὶ οί <sup>8</sup>κατὰ <sup>9</sup>γαστροκνημίην πόνοι εν τούτοισι, γνώμης παράφοροι. 77. "Οσοι εν 10ξυνεγετ άφωνοι κείμενοι, μύοντες σκαρδαμύσσουσιν, ήν, αίματος δυέντος έχ 11 ρινών, εμέσαντες φθέγξωνται, καὶ παρ' αὐτοῖσι γένωνται, σώζονται: μή γενομένων δε τούτων, δύσπνοοι γενόμενοι θνήσκουσι ζυντόμως. 78. Οἱ λαβόντες, ἐς τὴν αὔριον ἐπαροζυνθέντες, τρίτην ιθἐπισγόντες, τετάρτην παροζυνθέντες, χαχόν ήρά γε καὶ φρενιτικοί οί τοιοῦτοι παροξυσμοί; 79. 14 Οκόσοισιν έκλείπουσιν οί πυρετοί μή κατά κρισίμους, δποτροπικόν. 80. Οἱ ἐν ἀργῆ 15 λεπτοὶ 16 μετὰ κεφαλῆς σφυγμοῦ καὶ ούρου λεπτοῦ, πρὸς κρίσιν παροζύνονται. θαῦμα δὲ οὐδὲν, εἶ καὶ παρακοπή καὶ 17 άγρυπνίη γένοιτο. 81. Έν όξέσι κίνησις, 18 διπτασμός, ύπνος ταραγώδης, σπασμόν ενίσισι σημαίνει. 82. Αί ταραγώ-

<sup>4</sup> Επολίγου Α. - Jacotius, discutant l'expression de ἐπ' δλίγου, a fait voir, par le rapprochement de divers passages, qu'elle s'entendait du temps, non de la quantité, et que l'auteur s'en servait pour indiquer les brusques alternatives (μεταπτώσεις) qui surviennent dans l'état d'un malade. - δξέως A. - ες AD, Frob. - είς vulg. - χληΐδα D. - χληΐδα vulg. - χληΐδας A. -  $^{2}$  νῶτα A. - ἄνω pro νῶτα vulg. -  $\hat{\epsilon}$ μπίπτοντα A. -πίπτοντα vulg. -³ ἀσθενῶς Α. - τὸ Α. - τὸ om. vulg. - ⁴ ἢ om. DHJKX. - ἢ μὴ ἀκ om. P'. - ρίνα Η, Frob. - 5 ἀκρησίαι DFGHIJKP'. - ἀκρασίαι Α, Ald., Frob. - χρόνω pro χρόνους D. - ποιέουσιν A. - έμποιέουσιν vulg. - δλέθριοι A. - 6 ίσχ. om. A. - πυρετοί om. DFGHIJK. - πολλοί ολέθριοι ες χρόνιοι (sic), supra lin. χούνον  $\Lambda - \frac{\pi}{4}$  ψηλ. post παρακρούσιες  $\Lambda - \pi$ αρακούσιες (sic) Ald.  $- \frac{\pi}{4}$  μετά Lind. - γαστροχνήμην  $\Lambda$ .- το συνεγεί, cum εία supra lin.  $\Lambda$ . - καρδαμύσσουσιν  $\Lambda$ . - 11 Post ρενών addunt ρυή ADFGHIKX, Ald. - αἰμέσαντες Α. - καὶ om. DFGIKX, Ald. - παρά τοῖσι pro παρ' αὐτοῖσι Α. - ξυντόμως Η. - συντόμως vulg. — 12 Post παρ. addit κακόν vulg. – κακόν om. A. – Dans vulg., ceci avec xxxby forme une proposition; une nouvelle proposition commence avec τρίτην; mais dans Α, οù κακὸν manque, le tout ne forme qu'une scule proposition, ce qui me semble plus naturel. — 43 ἐπισχύοντες L. -Correction proposée par Hollerius. -  $\tilde{z}_{\rho\alpha}$  (A, sine  $\gamma \epsilon$ ) HIX, Lind. -  $\tilde{z}_{\rho\alpha}$ vulg. - 44 ο του Α. - οι om. Α. - 15 Degger conjicit pro λεπτοι Ermerins,

les douleurs aiguës, se portant pour peu de temps vers la clavicule et dans le dos, sont funestes. 71. Dans les maladies longues, funcstes, une douleur du siége est mortelle. 72. Chez les malades déjà affaiblis, ne pas voir, ou ne pas entendre, ou la distorsion d'une lèvre, d'un œil ou du nez, sont des signes mortels (Aph. 1v, 49). 73. Dans les sièvres une douleur de l'aîne annonce une makadie longue. 74. L'absence de crise dans les fièvres prolonge la maladie, mais n'est pas funeste. 75. Les sièvres naissant de douleurs intenses sont de longue durée. 76. Les délires avec tremblement et carphologie sont phrénitiques (Prorrh. 34); et les douleurs aux mollets dans ces cas troublent l'intelligence. 77. Ceux qui, dans une fièvre continue, restent conchés sans voix, et, fermant les yeux, ont des clignotements, réchappent si, après nne épistaxis et un vomissement, ils reprennent la parole et reviennent à eux; mais, cela n'arrivant pas, ils sont pris de dyspnée et meurent promptement. 78. Les fièvres redoublant le lendemain de l'invasion, s'arrêtant le troisième jour, redoublant le quatrième, sont mauvaises; de tels redoublements sont-ils phrénitiques? 79. Ceux que les sièvres quittent, non aux jours critiques, sont exposés à des récidives (Coa. 142; Pronost. t. II, p. 181, § 24; Aph. rv, 61). 80. Les fièvres légères au début, avec pulsation dans la tête et urine ténue, s'exaspèrent vers la crise; il n'y aurait rien d'étonnant qu'il survînt délire et insomnie (Du régime dans les maladies aiguës, t. II, p. 426). S1. Dans les maladies niguës, du mouvement, de la jactitation, un sommeil troublé nnoncent parfois du spasme. 82. Les réveils troublés, colé-

De diæta in acutis, p. 238. – Cette conjecture est suggérée à M. Ermerins par une phrase Du régime des maladies aiguës (Appendice) t. II, p. 426, qui est le texte de notre Coaque, sauf que ἀγρανίη manque, et que ρίνει y remplace λεπτοί. Cela ne m'a pas paru nuffisant pour autoriser la correction; d'autant plus que l'on comprend très-bien λεπτοί, en sous-satendant πυρετοί.— 16 μετὰ om. Ald. – μ. κ. σ. κ. ο. λ. om. A.— 17 Post καὶ addunt ἔτ' vulg.; ἐπ' HJ, Ald.; ἔπ' (sic) Lim l. – ἐπαγρυπνίη DK. – ἐπ' vel. ἔπ' om. A.— 19 ἐιπτ. ownes, præter l'oes—1595, et Kühn, ubi ἐυπτ

δεες <sup>1</sup> θρασύτητι έγέρσιες <sup>2</sup> παφάφοροι, (πονηρόν, <sup>3</sup> καὶ σπασμώδεες, άλλως τε καί μεθ' εδρώτων σπιασμώδεες έδε καί τραγήλου καί μεταφρένου δοχέουσι ψύζιες, άτλο κα όλου τοῦ σώματος, ἐν τούτοισιν <sup>5</sup> ύμενώδεες οὐρήσιες. 83. Αί ἐν <sup>6</sup> καύμα παρακρούσιες, σπασμώδεες. 84. Αί ἐπ' ὁλίγον τθρασέες παρακρούσιες, εθηριώδεες, καί σπασμούς δέ προσημαίνουσιν. 85. Εν τοΐσι μακροΐσι κοιλίτης 9 άλογοι ἐπάρσιες, σπασμώδεες. 86. Τὰ εὐθὸ ταραγώδεα, ἄγρυπνα, 10 ἐπιστάζοντα ἐκ ῥινῶν, 11 ἐκταῖα κουφισθέντα νύκτα, πονήσαντα 12 δὲ ές 13 τὴν αύριον, ἐφιδρώσαντα, 14 κατενεγθέντα, παρακρούσαντα, αίμορροεί 15 λαύρως, και λύει τὰ πάθεα· τὸ δδατώδες οὖρον τοιαῦτα σημαίνει, εί μετά τῶν εἰρημένων. 87. 16 Τῶν ἐξισταμένων μελαγγολιχῶς, οἱ τρομώδεες 17 γενόμενοι, κακοήθεες. SS. Παραφροσύνη 18 ἐν πνεύματι καὶ ἱδρῶτι, <sup>19</sup> θανατώδης · <sup>20</sup> θανα δε και <sup>21</sup> έν πνεύματι καὶ λυγμώ. 89. Ένύπνια τὰ ἐν ορενίτιδι, 22 ἐναργή. 90. Έν φρενίτιδι διαγωρήσιες λευκαί, καὶ νωθρότης, κακόν : δίγος τουτέοισι 91. 23 Έν τοίσι φρενιτικοίσιν εν άρχησι τὰ ἐπιεικῶς έγοντα, πυχνά τε μεταπίπτοντα, κακόν. 92. Τῶν ἐξισταμένων 24 μελαγχολικώς, οξς τρόμοι ἐπιγίνονται, κακόν. 93. Οἱ ἐζιστάμενοι μελαγχολικώς, τρομώδεες <sup>23</sup>γινόμενοι καὶ πτυαλίζοντες, ἦρά γε 94. Οι 23 εκστάντες όζεως επιπυρέζαντες, φρενιτικοί 95. Οί φρενιτικοί 27 βραχυπόται, ψόφου καθαπτόμενοι,

<sup>\*</sup> Θρασύταται L. — \* καὶ παράφοροι J. – παράφοροι om. A. – S'il ne fallait pas s'abstenir autant que possible de toute conjecture dans des propositions ainsi isolées, je penserais que πονηρόν doit être supprimé. zal σπ. om. A. - δέ pro τε A. - ίδρωτος A. - Ante δέ addit εί A. δοκέουσαι Α. - ἀτάρ om., et δε addit post δλου Λ. - \* Ante δμ. addit καί A. - Dans A, il y a un point après τούτοισω, et la phrase signifie que les urines membraneuses sorit un indice de spasme. - ἀφρώδεες ex quibusdam aut πυώδεες aut ὑπνώδεες legit L. — εκκύματι D, Ald., Frob. -κκύμασι Λ. - κώματι vulg. - τ θραισεται vulg. - Legendum putat θρασέες Struve. Voyez la Coaque 151, et le Prorrhétique 26. — 8 καί θηρ. σπασμούς προσημαίνει Α. - δη Mack.. - \* άλογοι om. Α. - 10 άποστ. L. - 11 έκταία H. — \*\* δ' A. — \*5 την om . A. — \*\* Ante κατ. addit καὶ Ι. — \*5 λάδρως Η. λύεται Α. - εὶ DFGHIKI 'Q', - εἰ om, vulg. - Dans vulg. μετὰ τ. εἰρ. appartient à la Coa. 87, mais dans les mss. qui ont si, ces mots appartiennent à la 86; ce qui ni e paraît préférable. — 16 των έξ. om. DFGHIJKP'. - 17 γιν. Η. - γιγν. Λ. - κακός θες Η. - 18 εμπυέματι pro έν πν. Α, Ald., Frob. — 19 θανατώδεες Α . – κακόν καὶ θανατῶδες J. — 20 θανατῶδες Α. — 21 ἐμπυήματι Ald., Frob. — 22 ἐν ἀρχῆ DP'Q', Lind. – ἐναργῆ (sie) Mack.

surtout avec des sueurs (Prorrh. 112); les refroidissements du col et du dos paraissent aussi être spasmodiques, ainsi que ecux de tout le corps; dans ces cas les urines contiennent des pellicules (Coa. 258; Prorrh. 113). 83. Les délires, dans une chalenr brûlante, sont spasmodiques. 84. Les délires hardis pendant un peu de temps, deviennent férins; ils annoncent aussi des spasmes (Prorrh. 26; Prorrh. 123; Coa. 151; Coa. 241). 85. Dans les longues maladies, les gonslements du ventre, sans cause, sont spasmodiques. 86. Le trouble commençant tout d'abord, l'insomnie, une épistaxis au sixième jour, un allégement la nuit, mais de la souffrance le lendemain, une petite sueur, du sommeil, du délire : alors survient une hémorrhagie abondante qui résout la maladie (Coa. 109); l'urine aqueuse signifie la même chose, si elle est avec les symptômes susdits (Prorrh. 132). 87. Chez ceux des malades affectés de transport atrabilaire qui deviennent tremblants, la maladie est maligne (Coa. 92; Prorrh. 14). 88. Le délire avec dyspnée et sueur est mortel; mortel aussi avec dyspnée et hoquet. 89. Les songes dans la phrénitis ont de la réalité (Prorrh. 5). 90. Dans la phrénitis, des selles blanches et de la stupeur sont mauvaises ; le frisson dans ces cas est très-mauvais (Prorrh. 13). 91. Dans les affections phrénitiques, de la bénignité au début, puis de fréquentes alternatives sont mauvaises (Prorrh. 12). 92. Des malades affectés de transport atrabilaire, ceux à qui il survient des tremblements, sont dans un état fâcheux (Coa. 87; Prorrh.14). 93. Ceux qui, pris d'un transport atrabilaire, ont des tremblements et de la sputation, sont-ils phrénitiques? 94. Ceux qui, saisis d'un transport aigu, ont, en sus, de la fièvre, deviennent phréaitiques (Prorrh. 15). 95. Les phréaitiques boivent peu,

<sup>-</sup> Post έν. addit άγαθὸν vulg. - άγαθὸν om. A. - L'autorité de A, jointe au Prorrhétique correspondant, doit faire supprimer αγαθόν. - 25 ἐν τοῖσε δὲ μεταπίπτοντα κακόν καὶ πτυελισμός κακόν proἐν ..... κακόν  $\text{A.} \leftarrow ^{24} \mu$ ελαγχολικών Α. - οῖς ..... μελαγχολικώς om. DFGHIJK. - ἐπιγίγνονται Α. -- $^{25}$ γεγν. Α. – γε om. Α. —  $^{26}$  έξαναστάντες Α. – φρενητικοί γύγνονται Α. — \*1 βαχυπότε DGHIJKX, Ald. – βραχύ ποτέ ψόφοι καθ. Α.- 🕏 om. Α.

# PRÉNOTIONS COAQUES.

τρομώδεες ή σπασμώδεες. 96. Τὰ ἐν φρενιτικοῖσι νεανικῶς τρομώθεα, 1θανάσιμα. 97. 2 Λί περί άναγκατα παραφροσύναι, κάκισται, <sup>3</sup>οί εκ τούτων παροζυνόμενοι, δλέθριοι. παρακρούσιες, φωνή \*κλαγγώδεες, γλώσση σπασμώδεες, καὶ ε αὐτοὶ τρομώδεες γινόμενοι, εξίστανται · σκληρυσμός ε τούτοισιν ολέθριον. 99. Αί προεξαδυνατησάντων παραφροσύναι, κάκισται: 100. Τὰ ἐν φρενιτικοῖσι πυκνὰ μεταπίπτοντα, 8 σπασμώδεα, πονηρά. 101. Οἱ ἐν θ φρενιτικοῖσι μετὰ καταψύζιος πτυαλίζοντες, μέλανα έμετον δηλούσιν. 102. 10 Τοΐσι ποιχίλως διανοσέουσι καὶ παρακρούουσι, πυκινά κωματώθεσι, προσθέγεσθαι λέγε μέλανα έμετον. 103. Τὰ παροζυνόμενα τρόπον σπασμώδεα, κάτογα. 104. Τὰ παρ' οὖς ἐπάρματα ἐν μακροῖσι, <sup>11</sup> σμικρὰ, αίμοβρώδεα καὶ σκοτώδεα επιφαινόμενα, ολέθρια. 105. Οι 12 λυγγώδεες πυρετοί 13 καὶ άνευ 11 είλεων 18 και μετά είλεων, δλέθοιοι. 106. 16 Ο ίσι πνευματίησιν έοῦσιν ἴχτερος καὶ πυρετὸς όζὸς, μετὰ ὑποχονὸρίου ζυντόνου καταψυγθείσι παρ' οὖς μέγα ἔπαρμα. 107. Οἶσιν αν ἐν πυρετῷ 17 οἰούναι γενόμεναι περί 18 όσφὸν καὶ τὰ κάτω γωρία, φρενῶν ἄπτονται, ἐκλείπουσαι τὰ κάτω, ολέθρια, άλλως τε <sup>19</sup>κην άλλο τι σημεῖον προσγένηται πονηρόν · 20 ήν δε τάλλα σημεία μή πονηρά 21 γένηται, έμπυον 22 γε-

<sup>1</sup>Θανάσιμου A.-Dans le Prorrh. correspondant, Galien dit qu'il est plus naturel de rapporter vexvizõe à la phrénitis; mais ici cela n'est pas possible. l'ai laissé subsister la différence entre le Prorrh, et la Coaque. - \* αί περί τ' άναγκαῖα καὶ αί παρ. κάκ. Α. - θανάσιμον pro κάκισται J. — \* •ί ἐκ τ. παροξυνόμενοι Al). - αί ἐκ τ. παροξυνόμεναι Vulg. — \* κλαγγώδει Α.- γλώσσαι Α.- σπασμοί τρομώδεες pro σπ. DFGHIJK. - 5 αύται τρ. γιγνόμεναι A. - αθταί L.- Cornarius lit αθδαί, voces, comme Pr. 19. - ο τούτοισιν Α. - ταύτησιν vulg. -- 7 προσεξαδυνατησάντων DXP'. - αί εξ άδυνητησάντων παραφροσύνης είναι κάκισται  $\Lambda$ . – κάκιστον J. —  $^{*}$  σπασμ $\tilde{\omega}$   $\Lambda$ . – πονηρ $\tilde{\alpha}$ om. Lind. —  $^{3}$  muretoise pro 9p. A. –  $\mu$ élavos aëmetos (sic) A. —  $^{10}$  tots A. - πυχινά ADFGHIJKX, Ald. - πυχνά vulg. - χοιμάδεσι, par une faute d'impression dans Foes 1595 et Kühn. - λέγε om. Α. - μέλανον αίμετον Α. -11 σμικοά Λ. - μικρά vulg. - 12 λυγγώδεες DFHIJKX. - λυγμώδεες Α. ίλυγγώδεες vnlg. - ίλλυγγώδεες Ald., Frob. - οί ίλυγγώδεες πυρετοί λυγγώδεες L. - 15 καὶ om. A. - 14 είλέων (bis) II. - είλέων (bis) D, Mack. - ίλέων (bis) vulg. - idéor (sic) (bis) A. Ald., Frob. - 45 zai p. ei om. K. - 16 zoist vulg. πνευματίησεν Lind., Mack.-πνευματίαισεν Α. - πνευματίσετα Vulg. - πνευματικοίς Æmil. Portus. - πυρετός υστερον (υστερος Λ) έξυς vulg.- Ante μετλ addit λύει Α. - παροξυνθείσι pro καταψ. Λ.-Le Prorrhétique correspondant et les deux Coaques citées obligent de corriger le texte comme je l'ai fait;

s'émenvent du bruit, et sont pris de tremblement on de spasme (Prorrh. 16). 96. Dans les affections phrénitiques, les violents tremblements sont mortels (Prorrh. 9), 97. Les délires sur les choses nécessaires sont très-mauvais ; les redoublements qui viennent à la suite sont fimestes. 98. Les délires avec voix stridente, avec spasme de la langue, et les malades eux-mêmes saisis de tremblement, cela annonce le transport; l'endureissement dans ce cas est funeste (Prorrh. 19). 99. Les délires des malades affaiblis préalablement sont très-manyais 100. Dans les affections phrénitiques les alter-(Prorrh. 8). natives fréquentes, spasmodiques, sont mauvaises (Prorrh. 28). 101. Dans les affections phrénitiques le ptyalisme avec grand refroidissement indigne un vomissement noir (Prorrh. 31). 102. Chez ceux dont la maladie varie dans son cours, qui délirentet qui tombent souvent dans le coma, dites qu'il faut s'attendre à un vomissement noir. 103. Les redoublements à caractère spasmodique, indiquent le catochus (Coa. 346; Prorrh. 161). 104. Les gouflements des parotides dans les maladies longues, petits, avec hémorrhagie et ténèbres, sont funestes. 105. Les fièvres singultueuses et avec iléus et sans iléus sont funestes. 406. Chez cenx qui ont la respiration grande, un ictère et une sièvre aiguë; l'hypochoudre étant tendu, et un grand resroidissement survenant, il se développe un gonflement considérable près de l'oreille (Coa. 123; Coa. 284; Prorrh. 164). 107. Quand, dans une fièvre, des douleurs aux lombes et dans les parties inférieures, s'emparent du diaphragme, quittant le bas, cela est funeste, surtout s'il s'y joint quelque autre manvais signe; mais si les autres signes ne deviennent pas mauvais, il faut s'attendre à un empyème (Pronost, t. II, p. 165,

on peut voir dans δττερος de  $\Lambda$ , une trace de ἔχτερος.  $-\frac{17}{2}$  μέγα ἐπαρμα pro δδ. γεν.  $J. - γεγνόμεναι <math>\Lambda. - \frac{18}{2}$  δτήθν  $\Lambda$ H, Lind., Mack. - δτήθν vulg. - δτήθν D. - τλ om.  $\Lambda. -$  ἄπτονται est ici à l'indicatif, quoique habituellement, dans les livres hippocratiques, le relatif suivi de 2ν demande le subjonctif. - ἐκλειπονσιν  $\Lambda$ ,  $\Lambda ld. -$  δλέθριαι  $\Lambda. - \frac{19}{2}$  καὶ  $\frac{1}{2}$ ν  $\Lambda. - \frac{20}{2}$ ν δε τὰ άλλα σ. μὴ γέν. πον.  $\Lambda. - \frac{21}{2}$  γενέσθαι  $\Lambda$ Hi,  $\Lambda$ ld.

νήσεσθαι έλπίς. 108. Παιδίοισιν όζὺς πυρετὸς 1 καὶ κοιλίης ἐπίστασις μετά άγρυπνίης, καὶ τὸ εἐκλακτίζειν, καὶ ³τὸ γρῶμκ μεταδάλλειν, καὶ ζογειν έρευθος, σπασμώδες. 109. Τὰ εὐθὸ ταραγώδεα, άγρυπνα, \*μέλανα δὲ τὰ σύνθετκ, αξμορόροεῖ ἔνια. 110. Τὰ αγρυπνήσαντα έζαίφνης <sup>8</sup> άλυσμῷ, αίμοβροέει, άλλως τε καὶ ήν τι προεβρυήκη · ήρά γε καὶ θμεταφρίζαντες; 111. ΤΟἱ ἐπ' ὀλίγον περιψύγοντες, περὶ δὲ τοὺς παροξυσμοὺς <sup>8</sup>βήσσοντες, καὶ ἐφιδροῦντες <sup>9</sup> σμικρόν, κακοήθεες ές πλευρόν δδύνης καὶ πνιγμοῦ <sup>10</sup> προσγενομένου, οδτοι έμπυουνται. 112. Οξσιν έν συνεγέσι 11 φλυζάκια κατά παν το σώμα έκφρει, θανάσιμον, μη γινομένου πυώδεος άποστήματος · μάλιστα δὲ 12 εἴθισται γίνεσθαι τούτοισι παρ' οὖς. 113. Έν οζεῖ τὰ μέν ἔζωθεν <sup>13</sup> περιψύγεσθαι, τὰ δὲ εἴσωθεν καίεσθαι, καὶ διψήν, κακόν. 114. Οί 14 συνεγέες διὰ τρίτης ἐπιτείνοντες,  $^{15}$  ἐπιχίνδυνοι  $^{16}$  οἶσι  $^{2}$  ἀν ποτε πυρετὸς  $^{17}$  διαλίπη, ἀχίνδυνον. 115. 18 Έν μακροῖσι πυρετοῖσιν 19 ή φύματα, 20 ή ἐς ἀρθρα πόνοι ἐγγίνονται, 21 καὶ ἢν γένωνται, οὐκ ἄχρηστοι. 116. 22 Κεφαλαλγίη ἐν

' Καί om. DFGHIJKP'. - ἐπίστασις Λ. - ὑπόστασις vulg. - 2 ἐκκλύζειν DFGIIIJKQ'. - \* τὸ οιι. Α. - σπασμώδεες Α. - \* μελάνδετα pro μ. δέ τὰ DFGHIJKP'. - καὶ pro τὰ Lind. - τὰ δὲ pro δὲ τὰ Α. - σὐνδετα DGIIIJK, Ald. - μελάνδετα pro σύνθετα Κ'Q'. - " άλισμῷ Ald. - άλυσμῷ Frob. αίμορροεῖ  $\Lambda$ . — 6 φρίζαντες  $\Lambda$ . —  $^7$  οἱ ἐπ' ολ. περιψ. appartiennent dans vulg. à la Coa. 110, dans A, à la Coa. 111; cette dernière leçon me paraît bien préférable, elle est en outre appuyée par le Prorrh. 136. Dans les autres manuscrits, dans Ald. et dans Frob., la Coaque 110 et la Coaque 111 ne forment qu'une seule proposition; une nouvelle proposition y commence à ές πλευρόν κ. τ. λ. — 8 βοήταντες (D, emend. in marg.) IIL. - βοήτοντες IJK. - ἐπιδροῦντες, dans Foes, 1595, par une faute d'impression que n'ont ni les éditions précédentes ni les éditions subséquentes. — ° σμ. A. - μ. vulg. - Les mots ές .... ἐμπυούνται forment une Coaque indépendante dans vulg., et les manuscrits, excepté dans A, où ils sont réunis à la précédente : ici encore je crois devoir donner la préférence à A.-10 προγενομένου Kühn. – ἐκπυούνται Α. — 11 φυζάκια (sic) (D, emend.) FGHJK. - εκθύει Α. - επιγενομένου Α. - πυώδεος Α. - πυώδους vulg. άποστέμματος Α. - <sup>42</sup> τούτοισιν είθίστω (sic) γίνεσθαι Α. - τούτοισι γίνετθαι ΙΙ, Ald., Frob. — 13 περιψύχθαι Α. - διψή (sic) FGI. - καὶ δ. om. Λ. -14 οἱ δὲ συνεχές Λ. - La leçon de A pourrait se défendre, si on faisait rapporter συνεχές à έπιτείνοντες. — 18 ακίνδυνοι Α. — 16 ως ήν pro οῖσι δ' ἀν A. - δ' J, Lind , Mack. - δ' om. vulg. - Dans vulg. οῖσι .... ἀκίνδυνον forment une Coaque indépendante, mais dans A ces mots sont réunis à la 114. Cela me paraît meilleur; car dire en général que toute

6 19). 108. Chez les enfants une fièvre aiguë et la suppression des selles avec insomnie, et frapper des pieds, et changer de couleur, et être rouge, annonce des convulsions (Pronost. t. II, p. 187). 109. Le trouble commençant tout d'abord, l'insomnie, et des selles noires et compactes, indiquent parfois une hémorrhagie (Coa. 86; Prorrh. 132). 110. Dans les insomnies avec jactitation soudaine, il survient une hémorrhagie, surtout s'il a coulé antérieurement un peu de sang; cela se voit-il après un frisson? (Prorrh. 136.) 111. Cenx qui ont un petit refroidissement général, mais qui, vers les paroxysmes, toussent et ont une petite sueur, sont dans un mauvais état; une douleur de côté et de la suffocation survenant, ces malades sont pris d'empyême. 112. Lorsqu'en ples fièvres continues des boutons font éruption sur tout le corps, cela est mortel, s'il ne se forme pas un dépôt purulent; e'est surtout près de l'oreille que les dépôts ont coutume de se former dans ces cas. 113. Dans une maladie aiguë, ètre refroidi au dehors, mais être brûlé au dedans et avoir soif, est mauvais (Aph. 1v, 48). 114. Les fièvres continues s'aggravant tous les trois jours, sont dangereuses; mais si la sièvre vient à avoir une intermission, elle est sans danger (Aph. 1v, 43). 115. Dans des fièvres longues, il survient on des tumeurs ou des douleurs aux articulations (Aph. 1v, 44); et, s'il en survient, cela n'est pas sans utilité. 116. De la céphalalgie dans une maladie aiguë, l'hypochondre rétracté, s'il ne s'écoule pas du sang par les narines, se changent en phré-

lièvre qui a une intermission est sans danger, c'est commettre une erreur manifeste, puisque les fièvres pernicieuses ont un très-grand danger; mais dire qu'une fièvre continue qui offre une intermission, devient exempte de péril, ou plutôt moins périlleuse, c'est une proposition fort soutenable. Au reste, l'Aph. correspondant montre qu'il faut suivre la leçon de A. — <sup>17</sup> διαλείπη ΑJ. – διαλίποι D. — <sup>18</sup> Απτε ès addit τοῖσιν Α. — μακροῖσι ΛΙΙ, Lind., Mack. – μακροῖς vulg. – πυρετοῖς Α. — <sup>19</sup> ἢ φύματα ἐς τὰ ἄρθρον ἢ πόνοι, aut ἢ φύματα ἢ ἄρθρον πόνοι legit L. — <sup>20</sup> ἢν ριο ἢ Κühu. – ἄρθρον DP'. – γίγνονται Α. — <sup>21</sup> κὰν ρτο καὶ ἢν Α. — <sup>22</sup> κεγαλαλγίην ΑDFGIII, Ald., Frob. – Post δζεῖ addit πυρετώ Α. – ὑποχόνδριον ὰν. οιμ. Α. – ῥινῶν Α. – γρενητικὸν Α.

οζεϊ, ύπογόνδριον άνεσπασμένον, μή ρυέντος αξματος έκ ρινέων, ές φρενι-117. Τὰ 1 λειπυρικά, μη χολέρης ἐπιγινομένης, οὐ τικόν περιίσταται. λύεται. 118. "Ικτερος προ μέν της εδδόμης "ήμέρης επιγενόμενος. κακόν · έβδόμη δέ, καὶ βένάτη, καὶ ένδεκάτη, καὶ τεσσαρεσκαιδεκάτη, 4 κρίσιμον, μη σκληρύνων ύπογόνδρια: 5ην δέ μη, ένδοιαστόν. πυχναί διά τῶν αὐτῶν ὑποστροφαί, περὶ χρίσιν θέμετώδεες, μελάνων εμετον ποιέουσιν γίνονται δε καὶ τρομώδεες. 120. Τὰ εν τριταίοισιν δάμα πυρετοίσιν άλγήματα παροξυνόμενα τριταιογενή, ποιέεται <sup>3</sup> θρομδώδεα αίματα διαγωρέειν. 121. Έν πυρετοΐσι κατά φλέδα την εν τῷ τραγήλω σφυγμός καὶ πόνος ἐς ουσεντερίην ἀποτελευτᾶ. 122. Το 10 μεταδάλλειν πολλάκις χρώμα 11 καὶ θερμασίην, χρήσιμον. 123. Τοϊσι 12 χολώδεσι πνεῦμα μέγα, καὶ πυρετὸς δζὺς μετὰ ὑποχονορίου εντάσιος, τὰ παρ' οὖς ἀνίστησιν. 124. Οἱ ἐκ μακρῶν ἀναλαμβάνοντες, 13 εὔσιτοι, μηδὲν ἐπιδιδόντες, ὑποστρέφουσι κακοηθέως. 125. Οίσιν εν πυρετοίσι φλέβες αί εν κροτάφοισι σφυγματώδεες, καί πρόσωπον έβρωμένον, καὶ ὑπογόνδριον μὴ λαπαρὸν, γρόνιον \* καὶ οὐ παύονται χωρίς αίματος ρύσιος έκ 14 ρινών πολλής, ή λυγγός, ή σπασμού, ή οδύνης ζογίων. 126. Έν καύσω κοιλίη καταβραγείσα, θα-127. Έκ κοιλίης άλγηματος ἐπιπόνου πυρετὸς καυσώνάσιμον.

' Λιπυρικά et ληπυρικά legit L. - χολέρης P', Lind. - χολαίρης DHX. χολέρας vulg. - επιγενομένης Λ. - γινομένης Χ. - \* ήμ. om. Λ. - \* εννάτη II, Lind., Mack. - zai świ. om. (D, restit.) FGHIJK. - 1 χρήσιμον A. σκληρύνον JK. - ὑποχόνδριον ΑΒΙΙΙΡ'. - 5 π ενδοιάστως (sic) pro ην δε μη èv. A. - Voyez la remarque de Galien sur l'Aph. correspondant, iv. 64; elle s'applique aussi à cette Coaque, qui présente la même difficulté dans la construction. 👸 để μή, sinon, ue paraît pas pouvoir être la contrepartie de μή σεληρύνων ὑποχόνδρια; ce sera donc la contre-partie de l'autre condition, c'est-a-dire de l'apparition de l'ictère le septieme, ou le onzième, ou le quatorzième jour; mais cette contre-partie est déjà exprimée au commencement par ces mots : L'ictère avant le septième jour est manvais. An reste, malgré la difficulté grammaticale que signale Galien, le sens est certain. - 6 αξματώδεες (Λ, mutatum in ξμετώδεες) vulg. - La correction dans A est la bonne leçon, comme on le voit en recourant à la Coaque 561, qui est la répétition de celle-ci. -<sup>7</sup> θɨ om. A. — \* äμα A. – äμα om. vulg. — \* Ante θρ. addit xai vulg. – zai om. A.-διαχωρέειν Α. - διαχωρέει vulg. - Dans les traductions τριταιογενή est rapporté à ποιέεται; il m'a paru plus convenable de le rapporter à παροξυνόμενα, et de suivre le texte de A. De cette façon, la proposition nue semble plus intelligible. — 10 μεταθάλλει» Λ. – μεταθάλλον vulg. – " xxxx pro xxi L, Mack. - is pro xxi Lind. - xotstuov (vel xpovtov L) P'.

tis. 117. Les affections lipyriques, un choléra ne survent point, ne se résolvent pas. 118. L'ietère survenu avant septième jour est mauvais (Aph. 1v, 62); mais le septième, le neuvième, et le onzième, et le quatorzième il est critique, rendant pas les hypochondres durs; sinon, il est douteux ph. iv, 64). 119. Les fréquents retours par les mêmes mptômes, avec vomiturition vers la crise, amènent un missement noir; ils amènent aussi des tremblements (Coa. 1). 120. Dans les fièvres tierces, les douleurs redouunt avec la fièvre d'une manière tierce font rendre par selles du sang en grumeaux. 121. Dans les fièvres un ttement et de la douleur dans la veine qui est au cou, abonsent à une dysenterie. 122. Changer souvent de coulenr de chaleur est utile (Aph. 17, 40). 123. Chez les bilieux, e respiration grande et une fièvre aiguë avec tension de ypochondre aboutissent à un dépôt parotidien (Coa. 106; a. 284; Prorrh. 164). 124. Les convalescents de lones maladies, ayant bon appétit, ne profitant pas, ont des butes d'un mauvais caractère (Aph. 11, 31). 125, Quand lis les fièvres les veines des tempes ont des battements, que cisage est plein de vigueur et que l'hypochondre n'est pas aple, la maladie est de longue durée; et elle ne cesse pas es une abondante hémorrhagie nasale, ou le hoquet, ou le opsme, ou une douleur coxalgique (Coa. 290; Ép. 11, 6, 5). Dans le causus, un flux de ventre abondant est mortel. A la suite d'une douleur pénible du ventre une fièvre

- όνιον est une correction suggérée par l'aph. correspondant, lequel est discordance avec cette Coaque. — 12 Ante χ. addit δὲ Λ. – Dans Λ, les loaques 122 et 123 sont réunies en une. – μέγχ om. JX. – ἐνστάσιος h. ἐπάρσιος Λ. – τὰ παρ' οῦς ἀνίστησιν Α. – παρ' οῦς (sine τὰ) ἀγίστησιν να – μεθίστησιν pro ἀρίστησιν J. – La leçon de Λ est la boune; en ellé, ἀρίστησιν de vulg. voudrait dire fait disparaître, ce qui serait le cotaire du sens véritable. — 13 ἄσιτοι J. – ὑποστρέρουσι Α. – ἐπιστρέρου vulg. – ναχοήθως FGIIIJK, Ald., Duret, Lind., Mack. – κοήθεις Λ. – καχοήθεις vulg. — 14 ἐντίων Lind., Mack. – ἐχ ὁ, om. II, res. in marg. – ἢ ὑνγγὸς om. Λ. – Ces mots manquent aussi dans Ép. 11.

6, où on lit cette proposition.

όης, όλέθριον. 128. Έν τοζοι καυσώδεσιν, ήγων 1 προσγενομένων μετά ἀμδλυωγμοῦ καὶ 2 κατά ρίνας βάρους, ἐξίστανται μελαγχολιχῶς, <sup>8</sup> μὴ αξμορραγήσαντες. 129. Τοὺς ἐν <sup>4</sup> χαύσοισι τρόμους παρακοπή λύει. 130. Έν καύσω ρύσις έκ 5 μυκτήρων τεταρταίω. κακὸν, ἢν μή τι ἄλλο ἀγαθὸν <sup>6</sup> ξυμπέση πεμπταίω δὲ, ἦσσον 131. 7 Έν τοῖσι χαυσώδεσιν ὑποπεριψύγουσι, διαχωρήμασιν ύδατοχόλοισι, 8 συχνοΐσιν, όφθαλμῶν ἔλλωσις, κακόν, άλλως τε <sup>9</sup> χήν χάτογοι γένωνται. 132. Καῦσος, ρίγεος ἐπιγενομένου, λύεται. 133. Καῦσοι ὑποτροπιάζειν εἰώθασι, <sup>10</sup> καὶ ἡμέρας τέσσαρας ἐπισημήναντες, ἔπειτα ἐξιδροῦσιν : εἰ δὲ μὴ, 11 τῆ ἑδδόμη. 134. Τοὺς καυσώδεας 12 διακρίνουσιν αί τεσσαρεσκαίδεκα ήμέραι, κουφίζουσαι ή άναιρούσαι. 435. 13 Έκ καύσου, μή γενομένου πυώδεος παρ' οὖς ἀποστήματος, οὐ πάνυ σώζονται. 136. Οἱ 13 ληθαργικοί τρομώδεες ἀπό χειρῶν, 15 ύπνώδεες, 16 δύσχρωτες, οἰδηματώδεες, σφυγμοῖσι νωθροῖσι, καὶ μετάρσια τὰ ὑποφθάλμια, καὶ ίδρῶτες 17 έπιγίνονται, καὶ κοιλίας γολώδεας καὶ ἀκρατέας ἡ καταζήρους ἴσχουσιν, οὖρα καὶ οἰαγωρήματα 18 προϊόντα λαθραίως, τὸ 19 οὖρον ύποζυγίου, πιείν τε ούχ αἰτέουσιν, οὐδὲ θάτερον οὐδέν ἔμφρονες δὲ 20 γενόμενοι, τράχηλον ἐπώδυνόν φασιν ἔχειν, καὶ διὰ τῶν οὐάτων

<sup>\*</sup> Προσγεν. DX. - αμελυωσμοῦ AFGHIJK, Ald., Frob. -- \* κατὰ βάρους ρίνας A. – ρΐνας D, Lind., Kühn. – ρίνας vulg. –  $^3$  μὴ αίμ. om. A. –  $^4$  καύσοις Α. - καυσώδεσι Lind. - καύσεσι (sic) vulg. - τρόμος GK. - 5 μυκτήρος A. – τριταίω pro τετ. Λ — 6 τυμπ. A – δ A. – 7 Ante έν addit of vulg. - oi oin. A. - 8 Ante σ. addunt τε καί Lind., Mack. - δρθα) μῶν ὅλλωσις L. οφθαλμοί διλόμενοι P', Duret, Lind., Mack. - δρθαλμοῖσι sine ζίλωσις vulg. - L'addition de ίλλωσις est exigée tant par le sens que par le Prorrhétique correspondant. — εί pro κήν A. – ήν pro κήν DF. – καὶ ήν J. — το ήμεραις ε pro καὶ ή, τ, ε. Α. – εἴτα Α. – εξιορούσι Α. – εφιδρούσι vulg. – " τῆ εδδόμη FGHIJK. –  $\tau \tilde{\eta}_{5}$  ébody $\eta_{5}$  DP'Q'. –  $\tau \tilde{\eta}_{1}$  is A. –  $\tau \tilde{\eta}_{2}$  ébody $\eta_{3}$  xat dexáty vulg. –  $\tau \tilde{\eta}_{1}$ έβδομη και ένδεκάτη L., Lind., Mack. - Dans cette variété de leçons j'ai suivi le plus grand nombre des manuscrits; d'antant plus que A parair donner la clef de la leçon de vulg. Dans ce ms., l'i, au lieu d'être souscrit, a été mis à côté de vã, et des lors il a été facile de le prendr pour le chissre 10) et de le joindre à ζ (7). - 12 κρίνουσιν Χ. 13 èv /sic 4 καύσου μή γ παρ' ούς αποστέμματος πυώδεος Α. - πυώδους vulg. - " οἱ δ ' λήθαργοι A. -- 18 Ante ύπν. addit καί A. 16 ο. οίδ. σφ. ν. οιπ. A. -- 17 ἐπι ζ γίγν. A.- Post κοιλίας addit ύποιδέευσι vulg. - ύποιδέουσι om. ( D, restit. FGHIJ. - Ante χολ. addit καὶ Α. - ἀκρατεῖς Α. - ἢ ADP'. - ἢν pro ἢ vulg  $-\dot{\eta}$ ν δε Κ΄, Mack. - ἔσχουσεν DH. - ἔσχωσεν vulg. - ἔσχ. om. A. - καὶ κοιλίι $_{\parallel}$ 

rdente est funeste. 128. Dans les fièvres ardentes, des ourdonnements survenant avec des éblouissements et une esanteur dans les narines, les malades sont pris d'un transort atrabilaire, s'ils n'ont pas une hémorrhagie (Coa. 190; rorrh. 18). 129. Les tremblements dans les causus sont issipés par le délire (Aph. v1, 26). 130. Dans le causus, ne hémorrhagie nasale le quatrième jour est mauvaise, à noins de la coïncidence de quelque autre symptôme qui soit avorable; mais le cinquième jour, elle est moins dangeeuse. 131. Dans les fièvres ardentes avec léger refroidisseient général, avec des selles aqueuses, couleur de bile, bondantes, il est mauvais que les yeux se tournent, surtout i les malades sont pris de catochus (Prorrhétique 81). 32. Le causus, un frisson étant survenu, se dissipe (Aph. iv, 8). 133. Les causus ont ordinairement des récidives ; ils paraissent avec leurs caractères pendant quatre jours, puis ient la sueur; sinon, elle vient le septième jour. 134. Les natorze jours jugent les fièvres ardentes, par un amendeent ou par la mort. 135. On ne réchappe guère d'un cauis, s'il n'est pas survenu un dépôt purulent près de l'oreille. 36. Les malades affectés de léthargus (voy. pour ce léthargus ngulier, Argum. des Coa., p. 584, Sviii), sont tremblants des ains, somnolents, de mauvaise couleur, œdémateux, avec ilsations lentes; le dessous des yeux est gonflé; des sueurs rviennent; ils ont des selles bilicuses et involontaires, ou le ntre très-resserré; les urines et les selles s'échappent à leur isu; l'urine est jumenteuse; ils ne demandent pas à boire ni Im autre chose; ayant repris leur intelligence, ils disent qu'ils st le cou douloureux et que des bruits leur traversent les

ριώδεες καὶ ακρατέες ἢν δὲ καταξήρους ἔσχωσιν Lind. - Gette proposition c obscure, le texte incertain, et il n'est pas sûr que les modifications p j y ai faites, quoique fournies par des mss., donnent la vraie leçon. 18 προϊέντα ΑΒΗ. - προϊεόντα (sic) P', Mack. - προΐενται Lind. - πρ. Κ. - λαθρέως Α. — 19 οδρος (sic) Fl. - τὸ οδρον υπ. οπι. Α. — 20 γεγενητοι Α. - ἄτων Α.

ήχους διαισσείν <sup>1</sup> δχόσοι δὲ σώζονται τῶν ληθαργικῶν, ἔμπυοι ὡς ἐπιτολολὸ γίνονται.

ΙΙΙ. 137. 2 Όχοσοισιν εν πυρετοίσιν αχρίτως τὰ τρομώδεα παύεται, τουτέοισι <sup>3</sup> γρόνω ες άρθρα <sup>4</sup> απόστασις δουνώδης εκπυούσα, καὶ κύστις ἐπώδυνος. 138. <sup>5</sup>Των πυρεσσόντων <sup>6</sup>οίσι μέν ἐουθήματα επὶ προσώπων καὶ πόνος κεφαλής ἐσγυρὸς, καὶ σφυγμὸς φλεδών, αξικατος ρύσις τὰ πολλά γίνεται οξσι δὲ ασαι, καὶ καρδιωγιοί, καὶ πτυαλισμοί, δέμετος. Οἶσι δὲ θέρευγμοί, φῦσαι, ψόφοι κοιλίης, 10 καὶ ἐπάρσιες, καὶ ἐκτάραζις κοιλίης. 139. 11 Τοῖσι γρονίζουσιν 12 ἀσφαλέως εν πυρετώ ζυνεγεί, γωρίς πόνου, ή φλεγμονής, η άλλης προφάσιος, ἀπόστασιν προσδέχεσθαι <sup>13</sup> μετὰ πόνου καὶ οἰδήματος, καὶ μᾶλλον ες τὰ κάτω 15 γωρία · προσδέγεσθαι 15 δε δεῖ τὰς αποστάσιας τοῖσιν 16 εἰς τριήκοντα έτεα μᾶλλον· ὑποσκέπτεσθαι δὲ 17 τουτέοισι τὰς ἀποστάσιας, ἢν τὰς εἴκοσιν ήμέρας ὁ πυρετός ὑπερδάλλη · τοῖσι 18 δὲ πρεσθυτέροισιν ἦσσον γίνονται , 18 καὶ πολλῷ χρόνῳ λελοπεριών των πουετών, οι ος ος 30 οιαγείμοντες και γαίτραροντες 31 μεπλανημένως, φθινοπώρου μάλιστα ές τεταρταΐον 22 έπιεικέως μεθίστανται, καὶ <sup>23</sup> μᾶλλον τοῖσιν ὑπὲρ τὰ τριήκοντα ἔτεα γεγονόσιν· <sup>21</sup> αί δὲ ἀποστάσιες τοῦ γειμώνος γίνονταί τε μᾶλλον, καὶ παύονται βραδύτερον, καὶ 25 ήσσον παλινδρομέουσιν. 140. Τοῖσι θὲ πολλάκις ύπο-

\* Οπόσοι Α.- ως om. D. - έπὶ τὸ πολύ ΑΠ. - \* οῖσιν Α. - ἀκρήτως GHIK, Ald. - " your FHI. - yours DJXP' (Q', sed yours malim, Foes). χρονία Κ. - Aute χρ. addit τρόμω και Α. - 1 αποστάσιες δουνώθεις εκπυούσαι Λ. - έκπυούσα Lind. - έκπύουσα vulg. - "των πυρ. est rapporté à la Coaque précédente dans DFGHJK, Ad. - 6 οξείν ερυθήματα και πένος επί προσώπου και κεφαλής ίσχυρος Α. -- " άσαι Α, Frob., Kühn. - άσα DII. - ἄσσα FIJK. - ἄσαι vulg. — \* αίματοίδεες pro έμ. Α. — \* ἐρεγμοὶ Ald. έρεθμοί, mut. in έρεθυσμοί (sic) Λ. - φύσκι ADH, Frob. - έπκρσις Α. -\*\* καί om. Lind., Mack. - εκταράξιες Κ. - 11 τοῖσι γο. άσφ. sont rapportes à la Coaque précédente dans DFGK, Frob. - 12 22722 as A. - 2002 yése (sic) Mack. - συνεχεῖ Α. - 45 μετά om. DFGHIJK, Ald., Frob - μετά ..... δεί om. A. — 14 Post γ. addunt μέρεα DFGHI; και μέρεα ΙΚ. - μέρεα pro h χωρία Lind., Mack. - μέρεα est la glose de χωρία. - 15 δε om. J. - 16 είς A. - ύπέρ vulg. - ὑπὸ L, Lind. - Le passage correspondant du Pronostic, t. II, p. 180, porte τοῖοι νεωτέροιοι τριέχοντα ἐτέων; c'est ce qui m'a fait adopter sis de A. — " τούτοισι A. - τισι pro τάς A. - à A. - à om. vulg. ύπερβαίν, IJK. -- 18 θε υπ. Α. - γίνεται DFGHIP . -- 19 και πολυχρονιωτερα [ πολλών γενομένους τών πυρετών Α. - Cornarins traduit: et ubi multo tempore febres durant; Foes: etsi febres longo tempore definent. Ces deux

oreilles; les malades qui réchappent du léthargus, sont pris généralement d'empyème,

111. (Dépôts, crises, spasmes et terminaisons diverses, qui surviennent dans les fièvres). 137. Ceux chez qui, dans les fièvres, les tremblements resteut sans crise, sont pris à la ongue d'un dépôt douloureux, suppurant, dans les articulaions, et de souffrances à la vessie. 138. Parmi les fébriitants, chez ceux qui ont des rougeurs à la face, une violente lonleur de tête, et un battement des veines, il survient généalement une hémorrhagie; chez ceux qui ont des nausées, de a cardialgie et du ptyalisme, un vomissement; chez ceux qui nt des rapports, des vents, des gargouillements, des gonfleients abdominaux, un dérangement de ventre. ne lièvre continue se prolonge sans danger et indépendamient d'une douleur, d'une inflammation ou de toute autre ruse, il fant s'attendre à un dépôt accompagné de douleur et e gonflement, de préférence dans les parties inférieures; il ut s'attendre à ces dépôts, surtout jusqu'à trente ans; chez s malades on conjecturera les dépôts, si la fièvre dépasse les ngt jours; chez les malades plus âgés, ils surviennent moins équemment, et après que les fièvres ont duré longtemps; s bèvres à intermissions et invasions irrégulières, surtont à lutonne, se changent facilement en fièvre quarte, et de préfrence chez les personnes âgées de plus de trente ans; en Ever\_les dépôts sont plus fréquents, cessent plus tardiveent, et sont moins sujets à récidive (Pronost. t II, p. 181, (24): 140. Chez ceux qui ont en de fréquentes récidives

sis sont admissibles. Dans le passage correspondant du Pronostic, t. II, p182, 1. I, καὶ manque, et il y α πολυχρονωτέρου ἐοντος τοῦ πυρετοῦ; c) μι suggérerait un troisième sens, à savoir que chez les personnes âgées le dépoits sont moins fréquents, justement parce que, chez elles, la fire a une plus longue durée. — \*\* διαλιπόντες GI, Ald. – διαλίποντες ) Froh. — \*\* Ante πεπ. addit τῶν Α. — \*\* ἐπ. οιπ. Ι. – ἐπιεικῶς Α. — ἐπιτανται Α. — \*\* μάλισο ἐπὶ ἐπταν γεγ. Α. – οῖστο pro τοῖοιο GAld. \*\* αἰ .... μάλλον οιπ. Α. – ὑποστάσιες G, Ald. — \*\* ἔτσον οιπ. Α. παὶ ενδρομοῦσο Α.

τροπιασθεϊσιν, ήν έξάμηνον ύπερδάλλωσιν, ίσγιαδική φθίσις 1 έπιεικέως γίνεται. 141. <sup>2</sup> Οκόσα πυρετῷ ἀντιδίδοται, καὶ μὴ ἀποστηματώδεα σημεία, κακοήθεα. 142. Των πυρετών <sup>3</sup>οί μήτε έν ήμέρησι χρισίμησι, μήτε μετά σημεῖον λυτήριον ἀφιέντες, ὑποτρο-143. Τὰ ὀξέα τῶν 4 νοσημάτων ἐν ἡμέρησι χρίνεται 144. Τριταΐος δάκριβής εν πέντε, ή 6 εν έπτά τεσσαρεσχαίδεχα. περιόδοισιν, ή το μαχρότατον εν έννέα χρίνεται. 145. Ο ίσιν άρχομένοισι πυρέσσειν, αίματος <sup>7</sup> στάζοντος έχ βινών, ή πταρμού γενομένου, <sup>8</sup> λευχήν ύπόστασιν τὸ οὖρον ἴσγει <sup>9</sup> ἐν τῆ τετάρτη, λύσιν <sup>10</sup> ἐν τη εδδόμη σημαίνει. 146. Τὰ 11 όξεα κρίνεται, αξματος εκ δινέων ρυέντος ἐν κρισίμω, 12 καὶ ἱδρῶτος πολλοῦ γενομένου, καὶ οὔρου 13 πυώδεος καὶ ὑαλώδεος γενομένου, ὑπόστασιν χρηστήν ἔχοντος, καὶ ἀθρόου γενομένου, καὶ ἀποστήματος ἀξιολόγου, 15 καὶ κοιλίης μυζώδεος καὶ αίματώδεος, καὶ έξαπίνης καταβραγείσης, καὶ 15 έμετων οὐ μογθηρῶν 16 κατὰ κρίσιν. 147. Υπνοι 17 βαθέες, μὴ ταραχώδεες, βεδαίαν χρίσιν σημαίνουσιν οι δὲ ταραχώδεες <sup>18</sup> μετὰ αλγήματος σώματος, 19 αδέβαιοι. 148. Έδοομαίοισιν, η 20 εναταίοισιν, ή τεσσαρεσκαιδεκαταίοισι ρύσιες έκ 21 ρινέων λύουσιν ώς έπὶ τὸ πουλύ τους πυρετούς διιοίως δὲ καὶ κοιλίης ρύσις γολώδης, 2 καὶ

\* Επιεικέων J. - επιεικώς επιγίνεται A. - Comme il s'agit ici de dépôts dans les fièvres, on regardera cette proposition comme relative à un dépôt qui se fait sur la hanche, quand la fièvre de récidive en récidive a dépassé six mois. On pourrait croire, il est vrai, qu'il est question d'une affection coxalgique qui, ayant duré plus de six mois, a dégénéré en une phthisie du membre. Mais les Coaques étant évidemment classées, et le chapitre où nous sommes étant celui des fièvres, il faut s'en tenir à la première explication. — \* δσα Α. – ἀντιδίδοται, mot obscur qui est traduit dans Foes par ex adverso respondent, qui, suivant cet auteur, pourrait l'être par opponuntur, et que quelques-uns voulaient remplacer par ενδίδοται, cedunt. - ο οί om. A. - σημείων λυτηρίων A. - λητήριον Ald. -\* νουσ. Lind., Mack. - 5 ἀχρ. εν. π. η om. A. - Ante ἀχρ. addit δε J. - 6 è om. J. - μακρότερον DGHK. - 1 στάζοντος Α. - στάξιες vulg. - ή Α. - ή om. vulg. - La leçon de A m'a paru meilleure, parce qu'elle fait de l'axel la phrase relative, et de anuaivet la phrase principale; tandis que dans vulg. ἴσχει et σημαίνει appartiennent à la phrase principale, et cependant ne sont pas joints par un καὶ, qui alors semble nécessaire. - 8 λεπτήν DGHIK. - λεπτόν J. - ούρου pro τὸ ούρον Α. -- ° περὶ δ pro ἐν τ. τ. Α. --10 ès τη om. A. — 11 Post τὰ addit δὲ vulg. - δὲ om. A. - λύεται A. - ρυίντος εκ ρινέων Α. - ρινών vulg. - κρησίμω Α. - 12 καί om. Α. - 13 πυώδους H. - ύλώδεος (sic) A. - γεν. om. A, Lind. - 14 και om. A. - εξάπενα

[ de fièvres ], s'ils dépassent six mois, la phthisic coxalgique survient facilement (V. note 1). 141. Tous les signes qui contre-balancent la fièvre sans ètre signes de dépôt, ont un caractère de malignité. 142. Des fièvres, celles qui ne cessent ni dans les jours critiques ni après un signe de solution, récidivent (Coa, 79; Aph. IV, 61; Pronost. t. II, p. 181, § 24). 143. Les maladies aiguës ont une crise en quatorze jours (Aph. 11, 23). 144. Une fièvre tierce légitime se juge en cinq périodes, ou en sept, ou au plus en neuf (Aph. 1v, 59). 145. Quand au début d'une fièvre, une hémorrhagic nasale ou un éternument survenant, l'urine offre un dépôt blanc le quatrième jour, c'est l'annonce de la solution pour le septième (Coa. 564; Aph. 1v, 71). 146. Les maladies aiguës se jugent par une hémorrhagie nasale un jour critique, par une sueur abondante, par une urine qui devient purulente et vitrée, qui a un sédiment favorable, et qui est rendue en grande quantité, par un dépôt considérable, par des selles muqueuses, sanguinolentes, faisant éruption soudaine, et par des vomissements non mauvais lors de la crise. 147. Des sommeils profonds, non troublés, annoncent une crise sur laquelle on peut compter; mais des sommeils troublés, avec douleur du corps, ne sont pas sûrs. 148. Au septième jour, ou au neuvième, ou au quatorzième, les fièvres sont généralement dissipées par des hémorrhagies nasales; elles le sont semblablement par un flux de ventre bilieux ou dysentérique, par une douleur des genoux ou des hanches, par une urine cuite

DFGHIJK. — 15 χἰμέτων Α. — 16 μετὰ Α. — 17 βαθεῖς Α. – βιασθέντες pro β. J. – οὐ DFGHIJK. – βεθαίαν Α, Lind. – βεθαίαν vulg. – βεθαίαν ..... ταραχώδεες om. DFGHIJK. – L'adjectif βεθαΐος est loin d'être constamment commun. 18 μετ' Α. — 19 ἀδέθαιον DFGHIJK. — 20 ἐνν. Η, Lind., Mack. – Post ἐν. addit [ἢ ἐνδεκαταίσταν] Lind. – Dans les manuscrits, ces datifs sont rapportés à la Coaque précédente, et celle-ci commence à ρύστες. 21 ρενών Α. – ἐπὶ το πουλύ Η. – ἐπὶ τὸ πολύ Α. – ἐπιτοπολύ vulg. — 22 ἢ ρτο καὶ ΑΗ. – πόνους Foes, 1595. – Cette faute, qui ne se trouve ni dans les éditions précédentes ni dans les suivantes, est dans le manuscrit D.

ουσεντεριώδης, και πόνος γουνάτων, ή ισχίων, και οδρον ι πεπανθέν πρός την κρίσιν, έν γυναικί δε καί επιμηνίων ρύσις. 149. Of ev πυρετοῖσιν αίμοβραγήσαντες ίκανδις όκοθενοῦν, εν τῆσιν ἐναλήψεσι 150. Οι εν πυρεποίσιν ε έφιδρώοντες, χοιλίας καθυγραίνονται κεφαλαλγέες, κοιλίην ἀπολελαμμένοι, σπασμώθεες. 151. 3 Λί ἐπ' ολίγον θρασέες παρακρούσιες, και θηριώδη και σπασμόν σημαίνουσιν. 152. Σπασμός εν πυρετή γενόμενος, παύει τον πυρετόν αὐθημερον, \*ή τη ύστεραίη, ή τη τρίτη. 153. 5 Σπασμός εν πυρετώ γενόμενος καὶ παυόικενος αθηγικερόν, άγαθόν θπερβάλλων δέ την ώρην έν ή ήρξατο, καὶ μὴ βδιαπαυόμενος, κακόν. 454. Οἱ διαλείποντες, ανωμάλως οὲ γλιαινόμενοι, χοιλίης ἐμφυσωμένης, σμιχρά διαδιδούσης, δσφυαλγήσασι μετά χρίσιν, τουτέοισι <sup>8</sup> χοιλίαι χαταβρήγνυνται · οί δὲ περικαέες πρός γετρα, νωθροί, διψώδεες, ἀσώδεες, κοιλίης ἀπειλημμένης, βαρυνόμενοι, έχγλοιούνται έστι δ' ότε καὶ τὰ ἐζέρυθρα ἐν ποσὶ κατακαύματα τὰ αὐτὰ σημαίνει. 155. Οἱ γειμερινοὶ 9 τεταρταίοι πυρετοί επιειχέως μεθίστανται ες τάς όξείας νούσους.

IV. 156. Κεφαλής πόνος <sup>10</sup> ξύντονος μετ' όξέος πυρετοῦ καὶ άλλου σημείου τῶν δυσκόλων, θανάσιμον. ἄνευ δὲ σημείου <sup>11</sup> φαύλου, ὑπερ-βάλλων τὰς εἴκοσιν ἡμέρας, αἴματος ῥύσιν, <sup>13</sup> ἢ πύου ἐκ ῥινὸς,

<sup>\*</sup> Πεπαυθέν (sic) Κ. - γυναιξί sine έν Α. - όχοθενών (sic) Γ. - τοΐσιν GJ. - ὑποθενοῦν, ἐν ταῖς ἀναλήμψεσιν Α. — ἐριδροῦντες Α. - ἐριδρόοντες (sic) Lind. - εφιδρώντες legendum putat Strave, Lectiones Lucianeæ, in Miscellanea maximam partem critica, 2, 223. — 5 Coa. 151 om. A. - θρασείαι Lind.-θρασέως vulg.-Struve propose θρασέες, et il justifie cette leçon par f'exemple tiré de ce vers-ci : νιφάδεσσεν ξοικότες, αι τε φέρονται Ταρφέις εx νεφέων. (Halbjæhrige Nachricht von Ostern bis Michaelis, 1816). Cette correction de Strave se trouve justifiée par la Coaque 241, où on lit en effet θρασέες. Voy. Con. 81, et Prorrh. 26.- θηριώδεις J. — <sup>1</sup> ή την αύριον ί, τριταίω Α. — <sup>8</sup> σπασμός έν π. αὐθήμερος παυόμενος, άγαθόν A.-Les deux propositions 152 et 153 sont ainsi disposées dans vulg., et traduites : « Convulsio in febre suborta, eodemque die desinens, bono est. Convulsio in febre suborta febrem primo die aut postero aut tertio finit; quod si horam qua prehendit superet, nec desinat, malo est. Mais l'ordre que j'ai suivi est celui de tous nos mss., et il me paraît réellement meilleur, attendu que ὑπερβάλλων s'y rapporte à une limite finie pour le spasme (le jour meme). Au lieu que dans vulg. ὑπερβάλλων ne se rapporte à rien, la limite étant indiquée dans la première partie de la phrase non pour le spasme, mais pour la lièvre. — 6 διαπαυόμενος Α. - παυόμενος vulg. διαλίπουτες sie J G, Ald., Frob. - su. A. - y. vulg. - διδούσης FHJKP'.

vers la crise, et, chez les femmes, de plus par le flux menstruel. 149. Ceux qui, dans les fièvres, ont eu, n'importe par où , une hémorrhagie abondante, sont pris de flux de ventre dans la convalescence (Aph. iv, 27; Prorrhétique 133; Coa. 326). 150. Ceux qui, dans les fièvres, ont de petites sueurs, de la céphalalgie, de la constipation, sont pris de spasme (Prorrh. 115). 151. Les délires hardis par moments annoncent et un transport furienx et du spasme (Prorrh. 26 et 123; Coa. 84; Coa. 241). 152. Le spasme survenn dans une fièvre, la fait cesser le jour même, ou le lendemain, ou le surlendemain. 153. Le spasme survenu dans une sièvre et cessant le jour même, est favorable; mais dépassant l'heure dans laquelle il a commencé, et ne cessant pas par intervalles, il est mauvais. 154. Ceux qui ont des intermissions dans la fièvre, mais des chaleurs irrégulières avec météorisme du ventre et peu d'évacuations, ceux-là, ayant éprouvé une douleur lombaire après la crise, sont pris d'une diarrhée abondante; ceux qui sont brûlants à la main, dans la stupeur, ltérés, agités, constipés, pesants, deviennent jaunes; quelquefois les rougeurs ardentes dans les pieds annoncent aussi les mêmes choses. 155. Il y a des chances pour que les lièvres quartes d'hiver se changent en maladies aiguës.

DEUXIÈME SECTION: DES PHÉNOMÈNES PATHOLOGIQUES CONSIDÉRÉS TANTÔT PAR RÉGIONS OU FONCTIONS, TANTÔT PAR MALADIES,

IV. (Douleur de tête; carus; coma.) 156. Une douleur rontinue de la tête avec une fièvre aiguë et quelque antre signe parmi les signes fâcheux, est funeste; mais sans mauvais signe, et dépassant les vingt jours, elle annonce un écoulement de sang ou de pus par les narines ou des dépôts dans les

ροφυκλγίσασε Frob. - δσφυκλγέες Α. - τούτοισε Α. - \* κοιλίην Α. - εκχλοιούνται Α. - εκλύονται vulg. - καύματα Α. - \* τετ. om. (D, restit.) FGHIJKX. - επιεικάς Α. - νούσους Α, Lind. - λόσους vulg. -- <sup>10</sup> ξ. Η. ε. vulg. -- <sup>11</sup> φλαύρου Α. - ύπερβάλλοντας Kühn. -- <sup>18</sup> ἢπίων, mutatum al. nanu in ἢπιως Α. -πύου vulg. - πύου Η, Frob. - πύου DLP', Lind. - ἐινών Α.

1 ή ἀποστάσιας ές τὰ χάτω σημαίνει - 2μάλιστα μὲν νεωτέροισι τῶν τριήχοντα πέντε τὰς ρύσιας, τοῖσι δὲ πρεσδυτέροισι τὰς ἀποστάσιας <sup>3</sup> προσδέγεσθαι, περὶ μέτωπον δὲ καὶ κροτάφους όντος τοῦ πόνου, τὰς ρύσιας. 157. Οῗσι \* κεφαλαλγίαι καὶ ἦχοι ἀπυρέτοισι, καὶ σκοτοδινίη, καὶ φωνῆς βραδυτής, καὶ νάρκη χειρῶν, 5 ἡ ἀποπλήκτους, ή ἐπιληπτικοὺς προσδέγου τούτους ἔσεσθαι, 6 ή καὶ ἐπιλή-158. Οι κεφαλαλγέες, κατόγως παρακρούοντες, κοιλίης αποληφθείσης, όμμα θρασυνθέντες, ανθηροί, όπισθοτονώδεες γίνονται. 159. Τὰ ὑποσείοντα <sup>7</sup>χεφαλὰς, ὄμματα ἐξέρυθρα, παραχρούοντα σαφως, δλέθρια· οὐ <sup>8</sup> ξυναποθνήσκει τοῦτο, άλλὰ παρ' οὖς οἴδημα 160. "Κεφαλαλγίη μεθ' έδρης καὶ αἰδοίων άλγήματος, 10 νωθρότητα καὶ ἀκρησίην παρέχει, καὶ φωνήν παραλύει· ταῦτα οὐ γαλεπά · ὑπνώδεες δε καὶ λυγγώδεες γίνονται. 11 ἐνάτῳ μηνὶ ἐκ τουτέων, φωνης λυθείσης, ές 12 τὸ αὐτὸ καθίστανται, ἀσκαριδώδεες γενόμενοι. 161. Έν κεφαλαλγίη, κώφωσις καὶ κῶμα παρακολουθοῦντα, 13 τὰ παρ' οὖς ἐπαίρει. 162. Οἱ κεφαλαλγέες, κατόχως όδυνώδεες, όμμα 14 εξέρυθροι, αίμοβραγιχοί. 163. Τὰ σείοντα κεφαλήν, 15 ήχώδεα, αίμορόροει, 16 ή γυναικί τὰ γυναικεία καταδιδάζει, άλλως τε <sup>17</sup> χαὶ ἢν χατὰ ράχιν χαῦμα παραχολουθέη · ἴσως δὲ χαὶ δυσ-

<sup>&#</sup>x27; H om. A. — ' μάλλον δὲ τοῖσι ν. A. - Post ῥύσιας addit τοῦ αἵματος A. - 3 πρ. om. (D, restit.) FGHIJKK', Lind. (uncis includit Mack). - Ante τάς addunt καὶ συντόμου vulg.; καὶ συντόμους DFGHIJKP', καὶ συντόνου Mack. - καὶ σ. om. A. - τὰς om. DFGHIJK, Ald., Frob. - Post οίσι addit δέ A. - απυρέτοισι om. DFGHIJKXP'. - σχοτοδίνη DGHIJKX, Ald., Frob. - σκοτωδίνη Α. - νάρκαι Α. -- \* ή om. A. -- \* ή om. A. — <sup>7</sup>κεφαλάς A. – κεφαλήν Lind., Mark. – κεφαλής vulg. — <sup>8</sup> σ. A. - τὸ τοιούτον Α. - ποιέει om. DFGHIJK. - \* κεραλαλγίη Α. - κεραλαλγία P'. - κεφαλαλγίαι vulg. - αἰδοίου Κ. - 10 Ante v. addit καὶ vulg. - καὶ om. Α. - καὶ νωθρώτητος καὶ ἀκρησίης (ἀκρισίης J) καταχέει DFGHIKP'Q'. ἀκρασίην A. - Peut-être faut-il lire ἀκράτειαν. Au reste, on trouve des exemples de ακρασία pris dans le sens de ακράτεια, par exemple dans Arétée, Acut. 9, ἀχρασία ήσυχίης, impossibilité de reposer. - οὐκαλέα pro οὐ χαλεπά A. - Peut-être faut-il lire οὐχ άλέα, ce qui signifierait que ces accidents ne surviennent pas à la fois. Aléα est employé d'une façon analogue dans Arétée, Chr. 11, 2: άλέα τὸ οὖρον ἐκχέουσιν, ils rendent l'urine en abondance. - " ένν. Η, Lind., Mack. - φωνή pro μηνί J. - τουτέων Α. - τούτων vulg. - Dans vulg., les mots ενάτω μηνί έχ τούτων sont rapportés à ce qui précède, mais dans A ils sont rapportés à ce qui suit : cette construction m'a paru plus naturelle. — 12 ταυτό Α. - ἀσκα-

parties inférieures; il faut attendre surtout l'hémorrhagie chez les malades au-dessous de trente-cinq ans, les dépôts chez les malades plus âgés; mais, la douleur étant au front et aux tempes, l'hémorrhagie (Pronostic, t. II, p. 173, § 21). 157. Ceux qui ont des maux de tête et des bourdonnements sans fièvre, des vertiges ténébreux, de la lenteur dans la parole et de l'engourdissement dans les bras, attendez-vous qu'ils deviendront ou apoplectiques ou épileptiques ou qu'ils perdront la mémoire. 158. Les malades affectés de céphalalgie, délirant dans le catochus, constipés, ayant le regard hardi, le visage coloré, sont pris d'opisthotonos (Prorrh. 88). 159. Les secousses dans la tête, les yeux très-rouges, un délire apparent, sont funestes; ces accidents ne persistent pas jusqu'à la mort, mais ils produisent un gonflement près de l'oreille. 160. Une céphalalgie avec douleur du siége et des parties génitales cause de la stupeur et de l'impuissance, et paralyse la voix; ces accidents ne sont pas fâcheux; mais les malades sont pris de somnolence et de hoquet; au bout du neuvième mois, la voix étant devenue libre, ils reviennent à leur ancien état, ayant rendu des ascarides (V. note 12). 161. Dans une céphalalgie, de la surdité et du coma venant à la suite produisent les tumeurs parotidiennes (Prorrh. 168). 162. Les malades affectés de céphalalgie, d'un catochus douloureux, ayant les yeux très-rouges, sont disposés à une hémorrhagie (Prorrh. 137). 163. Les secousses dans la tête avec bourdonnements donnent lieu à une hémorrhagie, ou, chez une femme, provoquent les règles, surtout s'il se fait sentir de la chaleur au rachis; peut-ètre aussi cela annonce

ριώδεες A.-Ante ἀσκ. addunt οἱ DP'Q'.-Post ἀσκ. addit δὲ vulg.-δὲ om. A. Lind. - γινόμενοι A.-Dans vulg. ἀσκαριδώδεες δὲ γενόμενοι sont rapportés à la Coa. 161, mais dans A et dans Lind. ces mots sont rapportés à la Coaque 160; ce qui paraît préférable. Il s'agit sans doute ici d'accidents dus à la présence des vers dans les intestins. — ¹³ τὰ οπ. D. ¹⁴ ἐξέρυθροι A.- ἐξέρυθρον vulg.-αἰμορραγικοί A.-αίμοβροεῖ vulg.-Dans Froben τὰ σείοντα est πρροττέ à la Coaque 162. — ¹⁵ Ante ἢχ. addunt τὰ vulg.; καὶ Lind., Mack. - τὰ οπ. A. — ⁴⁵ ἢ γ. τὰ οπ. A. — ⁴² κἦν A. - παρακολουθῆ A.

164. Οί 1 καρηδαρικοί, κατά βρέγμα δδυνιώδεες, άγρυπνοι, αίμοβραγέουσιν, άλλως τε καὶ ήν τι ἐς τράγηλον συντείνη. 165. Τὰ ἐν κεφαλαλγίησιν δώδεα ἐμέσματα μετὰ κωφώσιος, αγρύπνοισι, <sup>2</sup> ταγύ έχμαίνει. 166. Οΐσι κεφαλής <sup>3</sup>καί τραγήλου πόνος, καὶ όλου δέ τις ἀκράτεια τρομώδης, αίμοβραγίη λύει: άτὰρ καὶ <sup>6</sup>ούτω γρόνοι λύονται · 5 αί δὲ κύστιες ἐν τουτέω ἀπολαμ-167. Έν τῆσιν όζείησι κεφαλαλγίησι, καὶ 6 τῆσι ναρχώδεσι μετά βάρεος, εθέλει σπασμώδεα γίνεσθαι. 168. Κεφαλαλγίην λύει <sup>7</sup>πῦον διὰ ξινών, ἢ πτύαλα <sup>8</sup>παγέα καὶ ἄνοσμα · λύει δέ καὶ έλκέων ἔκθυσις, ποτέ δέ καὶ ὕπνος, καὶ κοιλίης ῥύσις. 169. Κεφαλής άλγημα μέτριον μετά δύψης, μή ιδίουσιν, ή 1" μετά ίδρώτος μή λύοντος τὸν πυρετόν, ἀπαστάσιας ἐν οὔλοισιν ἡ παρ' οὖς σημαίνει, μή κοιλίης ἐκταραγθείσης. 170. Κεφαλαλγίη καρώδης μετὰ 11 βάρεος ποιέει τι σπασμώδες. 171. Οί κεφαλαλγιχοὶ, δυψώδεες, 12 ύπάγρυπνοι, ἀσαφέες, ἀδύνατοι, ἐπὶ χοιλίη ύγρῆ κοπιώδεες, ήρά γε έζίστανται; 172. Κεφαλαλγέες, υπόκιοφοι, χετρας τρομώδεες, <sup>13</sup>τράχηλον δδυνώδεες, οδρέοντες μέλανα δεδασυ-173. Οι κεφαλαλγέες, έφιδρούνμένα, εμέοντες μέλανα, όλέθριοι. τες, κοιλίην 14 ἀπειλημμένοι, σπασμώδεες. 174. Τὸ καρῶδες πανταγού κακόν. 175. Οι κωματώθεις έν δοχζοι <sup>13</sup> γενόμενος

<sup>&#</sup>x27; Καρυδαρικοί G. - καρηδαρυκοί Η. - αίμορροούτεν Α. - αίμοβραγέωσεν Ald. - κήν Λ. - τι AHIJK, Ald., Duret, Mack. - τις Vulg. - συντίνει Λ. - συντείνει Ald., Froh. - \* ταχὸ om. J. - ἐκμανεί, mutatum al. mann in εκμανιεί, cum or supra lin. A. - 3 καί om. DFGHIJK. - ακράτεια Α. ακρατίη vulg. - αίμορραγία Ι. - αίμορραγείη Κ. - 4 ούτως Λ. - ούτω (vulg., in marg.), Lind. - \* ἄρα τούτοις κ. απ. Λ. - [και κύστις ἐπώδυνος.] [Κύστις ἀποληφθεϊσα] εν τήσιν κ. τ. λ. Mack. — 6 Post και addit εν Α. βάρεος All, Frob., Lind., Mack. - βαρέος vulg. - φελεί pro έθέλει Α. -<sup>τ</sup> πύον Kühn. – πόον vulg. – πόος (sic) DFGHIJKX. – πτύαλα Α. – πτύελα vulg. - 8 τραχέα DFGIJKX. - Επνοι DFHIJK. - 9 μη ιδίουσεν DJK, Lind., Mack. - μή ιδείουσεν FGHa. - νηδυούσης aut μή ιδίουσε 1.. - νηδιούσης pro μή iδ. vulg. - Opsopous signale dans ses notes iδίουσεν comme la vraie lecon, quoiqu'il ne l'ait pas suivie dans sa traduction. — 10 μεθ' Λ. τον om. A. - 41 βάρεος All, Frob., Lind., Mack. - βαρέος vulg. - ποιέει Λ. - ποιεί vulg. - 12 άγρυπνοι DGHIKP', - άρα sine γε Λ. - εξίττανται AH, Lind., Mack. - έξανέττανται vulg. - έξανέτταται I. - Dans les manuscrits Det K, les Coaques 171 et 172 ne font qu'une. Dans A, une nouvelle proposition commence à έτί et se continue avec la 172°. - 13 τρ.

t-il des accidents dysentériques (Prorrh. 143). 164. Les personnes affectées de pesanteur de tête, avec douleur au sinciput, avec insomnie, sont prises d'hémorrhagies, surtout s'il y a quelque tension an cou (Prorrh, 135). 165. Dans les céphalalgies, des vomissements érugineux avec surdité, insomnic, sont promptement suivis d'un transport maniaque 166. Cenx qui ont douleur de la tête et du (Prorrh. 10). cou et une certaine impuissance de tout le corps avec tremblement, sont guéris par des hémorrhagies; cela se dissipe aussi de la sorte avec le temps; mais dans l'intervalle il y a rétention d'urine (Prorrh. 152). 167. Dans les céphalalgies aiguës et dans les céphalalgies avec torpeur et pesanteur, il y a disposition à des accidents spasmodiques. 168. Unc céphalalgie se résout par un écoulement de pus à travers les narines, on par des crachats épais et inodores; elle se résont anssi par une éruption d'ulcères, quelquesois par du sommeil et par un flux de ventre (Aph. vr., 10). 169. Une donleur modérée de la tête avec soif, sans sueur ou avec une sueur qui ne résont pas la sièvre, annonce des dépôts dans les geneives ou près de l'oreille, à moins de dérangement de 170. La céphalalgie carotique avec pesanteur produit quelque chose de spasmodique. 171. Ceux qui ont de la céphalalgie, de la soif, un peu d'insonnie, la parole embarrassée, de l'adynamie, le ventre humide, de la lassitude, sont-ils saisis de transport? (Prorrhétique 38; Coaque 632.) 172. Ceux qui ont de la céphalalgie, un pen de surdité, les mains tremblantes, le col douloureux, qui rendent des urines noires. hérissées (voy. Ép. vn, Argument, § v), qui vomissent des matières noires, sont dans un état funeste (Prorrh. 95). 173. Céphalalgie, petites sucurs, ventre resserré, cela est 174. Le carus est partout manyais (Prorrhéspasmodique. 175. Ceux qui sont devenus comateux dans le tique 63).

οδ. οπ. G. = δεδασοσμένα DP . = δεδασομμένα <math>M. = δεδασομμένοι A. = δεδασοσμένοι A. = δεδασοσμένοι <math>A. = δεδασοσμένοι Duret, Lind., Mack. = 13 γεν. οπ. Α.

μετά χεφαλής, όσφύος, 1 τραγήλου, ύπογονδρίου όδύνης, άγρυπνέοντες, ἦρά γε φρενιτιχοί; μυχτήρ ἐν τουτέοισιν ἀποστάζων, δλέθριον, <sup>2</sup> ἄλλως τε καὶ τεταρταίοισιν ἐοῦσιν, ἡ ἀργομένοισιν· κακὸν δὲ καὶ κοιλίης περίπλυσις έξέρυθρος. 176. Οι [κωματώδεες] έξ άργης <sup>3</sup> ἐφιδρώσαντες, οὔροισι <sup>4</sup>πέποσι, καυστικοὶ, ἀκρίτως δὲ περιψύχοντες, διὰ ταχέων περικαέες, νωθροί, κωματώδεες, σπασμώδεες, 177. 5 Οι χωματώδεες υπνοι, και αι καταψύζιες, δλέ-178. 6 Κωματώδεας, χοπιώδεας, χεχωφωμένους, χοιλίης κατεβρωγυίης, έρυθρά διελθόντα περί κρίσιν ώφελέει. ματώδεες, ἀσώδεες, ὑπογόνδριον δουνώδεες, σμικρὰ τέμετώδεες, τὰ παρ' οὖς ἴσγουσι, πρόσθεν δὲ περὶ 8 τὸ πρόσωπον ἐπάρματα. 180. Τὰ θμετὰ χώματος, ἐξαίφνης παραχρούσαντα ἀλυσμῷ, αίμορραγικά. 181. Τὰ 10 χωματώδεα, ἀσώδεα, ὀδυνώδεα ὑποχόνδρια, θαμινά σμικρά πτύοντα, τὰ παρ' οὖς ἐπαίρει: 11 τὸ χωματῶδες ἦρά τι ἔγει σπασμῶδες; 182. Κωματώδεα, <sup>12</sup>μεμωρωμένα, κάτοχα, ποιχίλλοντα ύποχόνδρια καὶ κοιλίην ἐπηρμένοι, 13 ἀπόσιτοι, ἀπολελαμμένοι, ἐφιδροῦντες · ἦρα τουτέοισι τὸ θολερὸν πνεῦμα καὶ τὸ γονοειδές 4 διελθὸν λύγγα σημαίνει; χοιλίη δὲ ἦρα γολώδης προσδιέργεται; τὸ λαμπῶδες ἐν 15 τουτέοισιν οὐρηθὲν ὡφελέει, καὶ κοιλίαι δὲ <sup>16</sup>τουτέοισιν ἐπιταράσσονται.

<sup>1</sup> Υποχ., τραχ. Α. - άγρυπνεύντες Α. - γε om. Α. - γρενητικοί Λ. -τούτοισιν Α.- \* άλλως ..... χωματώδεες •m. J.-τεταρταίοις Η, Frob. ή on. A. - περίπλυσις AL, Lind., Mack. - περίπλευσις vulg. - \* έφιδρούν $τες ext{ DP'Q'}$ . - ούρησι (sic) H. - \* ἐπιπόνοισι <math>L. - ἐπιπόνοις Mack. <math>- χαυστιχοῖς DHJK.- οὲ om. A.- διαταχέων Η.- διακαέες A - ολέθριου DFGHIJKP'. - Le premier χωματώδεες, dans cette proposition, est tout à fait inutile; il manque en effet dans le Prorrh. correspondant. Je l'ai mis entre crochets et je ne l'ai pas traduit. — 5 Coa. 177 om. DP'. - ai om. A. — 6 χωματώδεες κοπιώδεες Ald., Frob. (sine κοπ. DFGHIJKX). - καὶ κωφωμένους A. - xατερρωγύης H. - 7 αίματώδεα L. - 8 το om. A. - 9 μετά χώματος (καύματος L) est placé dans vulg. après ἐπάρματα, et appartient à la Coaque 179; mais dans A il est placé après 72, et il appartieut à la Coaque 180. J'ai suivi cette derniere leçon. - αίμορραϊκά ΙΚ. - αίμορροϊκά DHXP'Q'. - αίμορροεί και A. - Dans ce manuscrit και appartient à la Coaque 181; mais comme αίμορροεί a été surchargé par une main plus récente, on ne peut pas douter que αίμορροςῖ καὶ ne seit une faute de copiste pour αξμορροικά. - 10 καυματώδεα L. - άσ., δδ. om. A. - θαμινά om. Α. - μικρά Α. - τά om. Α. - ἐπαίρει Α. - ἐπάρματα vulg. — " το κωμα-

début avec douleur de la tête, des lombes, du col, de l'hypochondre, et qui ont de l'insomnie, sont-ils affectés de phrénitis? Quelques gouttes de sang coulant par les narines sont un signe funeste, surtout au quatrième jour ou au commencement (Prorrh. 1); des selles de lavure très-rouge sont fâcheuses aussi (Prorrh. 2). 176. Des malades ayant de petites sueurs dès le début, avec des urines de coction, brûlants, pris de refroidissement général sans crise, redevenant promptement très-chauds, tombant dans l'accablement, le coma et les spasmes, sont dans un état funeste (Prorrhétique 102). 177. Les sommeils comateux et les grands refroidissements sont funestes. 178. Les malades affectés de coma, de lassitude et de surdité sont soulagés, le ventre s'ouvrant, par des selles rouges survenant vers la crise. 179. Les malades comateux, agités, ayant l'hypochondre douloureux, de petits vomissements, ont des tumeurs parotidiennes, mais auparavant des gonflements au visage (Prorrh. 165). 180. Les affections comateuses, où survient un délire soudain avec jactitation, ont des hémorrhagies. 181. Le coma, l'agitation la douleur des hypochondres, le crachotement fréquent, suscitent des tumeurs parotidiennes; l'état comateux a-t-il quelque chose de spasmodique? 182. Coma, imbécillité, catochus, variations, hypochondres, ventre se gonflant, anorexie, constipation, petites sueurs: dans ce cas, la respiration pleine de vapeur et ce qui est semblable à du sperme survenant, est-ce un indice de hoquet? vient-il des selles bilieuses? une urine brillante rendue dans ce cas soulage, et, dans ce cas aussi, le ventre se dérange, Prorrh. 92).

τῶδες A, Lind. - χωματώδεες sine τὸ vulg. - χωματώδεες sine τὸ L. - χωματώδεα J. - ἄρα ἔχει τι σπασμώδεες A. - ἔχουσι Duret, Mack. -  $^{12}$  μεμορρωμένα A. -  $^{15}$  ἄσιτοι A. - εριδρούσιν ἄρα τούτοισιν A. - δαλερον ADFGIIJKL, Ald. - βαλερον est une épithete fort difficile à expliquer. Voyez là-dessus une remarque de Galien, ci-dessus, p. 534, note 8. -  $^{14}$  ἔλθὸν ADFGIIJK, Ald. - καὶ κοιλίη δὲ ἄρα χολώδεα ἔρχεται A. - προδιέρχεται L. -  $^{15}$  τούτοισιν A. -  $^{16}$  τούτοισιν A.

V. 183. Έγκεφάλου ¹ σφακελίσαντος, οί μεν εν τῆσι τρισιν ήμερησιν, οί δε ² εν τῆσιν επτὰ τελευτώσι, ταύτας δε ³ διαφεύγοντες, σώζονται · οἴσι ⁴ δ' ἄν τμηθεῖσι τῶν τοιουτέων διεστηκὸς ευρεθῆ το δστέον, ἀπόλλυνται. 184. Τοῖσι κεφαλαλγικοῖσιν ³ δστέα βαγεῖσιν εκ τῶν ὅπισθεν, βύσις εκ μυκτῆρος 6 λαῦρος, παχεῖα, κακόν · οφθαλμὸν προαλγήσαντες οὖτοι βιγέουσιν · ἤρα αί κατὰ κρόταφον δστέων διαββαγαὶ σπασμώδεες;

VI. 185. Τ΄ Ωτὸς πόνος σύντονος, μετὰ πυρετοῦ ὀξέος, \*καὶ ἄλκου του σημείου τῶν ὑποδυσκόλων, τοὺς μὲν νέους ἔβδομαίους κτείνει καὶ συντομώτερον, παραφρονήσαντας, μὴ ρυέντος πολλοῦ πύου έκ τοῦ ὼτὸς, ἡ θέκ ρινῶν αἴματος, μηδὲ ἄλλου του σημείου χρηστοῦ γενομένου τοὺς δὲ πρεσθυτέρους 10 βραδύτερον καὶ ἦσσον ἀναιρεῖτά τε γὰρ ὧτα φθάνει 11 ἐκπυέειν, καὶ παραφρονέουσιν ἦσσον ὑποστρέφουσι δὲ οἱ πολλοὶ τουτέων, καὶ οὕτως ἀπόλλυνται. 186. Κώρωσις ἐν οξέσι καὶ ταραχώδεσι 12 παρακολουθοῦσα, κακόν κακὸν δὲ καὶ ἐν τοῖσι μακροῖσιν ἀγει δ' ἐν τουτέοισι καὶ ἐς ἰσχία πόνους. 187. Ἐν 13 πυρετοῖσι κώφωσις κοιλίην ἐφίστησιν. 188. Ἦχα ψυστοῖσι καὶ ὸικορωσκά καὶ συνεσταλμένα, 11 δλέθριον. 189. 15 Βόμδος ὲν οξέσι, καὶ ἦχος ἐν ὼσὶ, θανάσιμον. 190. 16 Ἦχοι μετὰ ἀμ-

 $^1$  Σφακελίζοντος ΑΠ. – τρακεκιτάντος έγκ. Mack. – τζεί οπι. Α. – γ Λ. – τρέτητεν vulg. — \* έν om. Α. - έπτὰ ADFGHIJK. - έβδόμητε vulg. — \* δεαφυγόντες  $\Lambda J$ .-ζώσιν DFGHIJK. -σώζειν P'Q'. —  $^4$ δ' αν τμηθεῖσι  $\Lambda$ .- δε ανατμηθείτι vulg. - τοιούτων Α. - " δοτεοραγέτιν ΙΙΙ. - δοτεορραγέτιν DK. - δοτέχ ραγώτιν G. - Foes traduit : Quibus e.c posteriore parte ossibus fractis, capitis dolor inest. Mais, pour traduire ainsi, il faudrait lire: τοίτεν όστεα ραγείσεν κεραλαλγικοίσεν. Le texte tel qu'il est, signific des cephalalgies avec rupture des os, et non des ruptures des os avec céphalalgie. Cette proposition, par la place qu'elle occupe et par la nature de l'affection à laquelle elle se rapporte, appartient au sphacèle du cerveau. Voyez sur la maladie que ce mot représente, Argument, p. 581, § vi — " λάβρως ΙΙ. - παχεία ΙΙ. - ταχεία Ι. - άρα Α. - οστέον Külin. - διαρραγές DFGHII. - διαρραγαϊς Ald. - διαρραγέες Κ. - <sup>2</sup> ό ώτὸς G. -\* καί α. τ. σ. τ. ύ. om. Λ.-του Ι, Lind., Kühn. - του vulg. - δυσκόθων DBKP'. - δυποσκόλων (sic) 1. - καείνει έβδομαίους DX. - ή πρόσθεν pro καὶ συντ.  $A. = ξυντονώτερον <math>b A. = {}^{y}$  έκ των  $\hat{\rho}.$  A. = του I. Frob.. Lind., Kühn. - τούτου pro του A. - του vulg. - 10 βραδ. om. K. - ἀνακρέει Mack. — " Exposise  $J_* = \text{Exposise} + \Lambda_* = \delta^* \Lambda_* = \text{toloring } \Lambda_* = \frac{12}{12} \max_{i} \chi_i \chi_i = \frac{12}{12} \max_{i} \chi_i = \frac{12}{12$ νο)ουθήσκοκ Lind. - δ' εν τουτέρισι Α. - σέ τουτέρισι vulg. - 15 πυρετώ Λ. — 11 ολέθεια DP'. — 15 καὶ βόμδος δὲ καὶ ἦχος ἐν ωσί θ. Λ. - ρόμμος F.

V. (Sphacèle du cerceau.) 183. Le cerveau s'étant sphacélé, les uns menrent en trois jours, les autres en sept; ceux qui passent ces jours, réchappent (Aph. vii, 50); ceux de ces malades chez qui, une incision ayant été faite, l'os a été trouvé disjoint, succombent. 184. Chez les céphalalgiques qui ont eu les os rompus à la partie postérieure de la tête, un écoulement abondant, épais, par la narine, est fâcheux; ces personnes, ayant souffert préalablement de l'œil, sont prises de frisson; les ruptures des os de la tempe sont-elles spasmodiques? (V. note 5.)

VI. (Oreille: douleurs; surdité; tintements; tumeurs parotidiennes.) 185. Une douleur d'orcille continue, avec une fièvre aiguë, et quelque autre signe de ceux qui sont assez mauvais, tue les jeunes gens en sept jours et même plus tôt, avec du délire, à moins d'un écoulement abondant de pus par l'oreille, ou de sang par les narines, on de l'apparition de uelque autre signe favorable; mais elle emporte les personnes âgées plus lentement et moins souvent, les oreilles ayant e temps de suppurer et le délire étant moins fréquent; mais chez la plupart de ces malades il y a récidive, et ils succoment ainsi (Pronost., t. II, p. 174, § 22). 186. De la surflité survenant subséquemment dans des maladies aiguës et bleines de trouble, est mauvaise (Prorrh. 33); elle l'est même lans les maladies longues; elle amène aussi dans ces cas des louleurs aux hanches. 187. Dans les fièvres la surdité 188. Oreilles froides, transparenrrête le flux de ventre. s et contractées, signe funeste (Pronostic, t. II, p. 115). 89. Dans les maladies aiguës, bruit et bourdonnement 'oreille, signe funeste. 190. Bourdonnements avec affai-

<sup>- 16</sup> ἄχος DP'. - μετ' Λ. - ἀμδλοωγμοῦ D. - ρένας II, Frob., Lind., Mack. βάρεος Λ, Lind., Mack. Kühn. - βαρέος vulg. - βαρέως HJK, Frob. - μορροεῖ Λ. - J'ai traduit καὶ par ou; en effet, en se référant à Coa. 128, on voit que ce καὶ signifie non pas que les deux symptomes arrivent, mais que le délire survient si l'hémorrhagie ne surjent pas.

δλυωσμοῦ, καὶ κατὰ ῥῖνας βάρεος, παρακρουστικόν, καὶ αἱμορόρα-191. Οίσι χώφωσις μετά χαρηδαρίης, και υπογονδρίου 1 εντάσιος, καὶ πρὸς αὐγὰς ενογλεῖν, αίμορροεῖ. όζει πυρετώ ώτα χωφούσθαι, μανικόν. 193. Οι δύσχωφοι, εν τώ λαμδάνειν τρομώδεες, γλώσσαν παραλελυμένοι, νωθροί, κακόν. 194. 2Προηχούσης ἀρρωστίης, κώφωσις, καὶ οδρον ὑπέρυθρον, άκατάστατον, έναιωρεύμενον, παρακρουστικόν το Ικτερούσθαι εν τούτοισι κακόν κακόν δε καὶ ἐπὶ εκτέρω μώρωσις τούτους ἀφώνους, αἰσθανομένους 'δὲ, ξυμδαίνει γίνεσθαι τάχα δὲ καὶ κοιλίη 5 πονηρεύεται τούτοισι. 195 Τὰ 6 δουνηρῶς παρ' οὖς ἀνιστά-196. Τὰ παρ' οὖς ἐκ τοῦ ἔμπροσθεν ταλγήματος μενα, δλέθρια. ερυθήματα εν πυρετοίσι γινόμενα, σημείον μεν ερυσιπέλατος επί προσώπου ἐσομένου· ἀτὰρ καὶ σπασμοὶ ἐκ τῶν <sup>8</sup>τοιουτέων γίνονται μετὰ ἀφωνίης καὶ ἐκλύσιος. 197. Τὰ παρ' οὖς ἐπὶ <sup>9</sup>εἰλέοισι δυσώδεσι, πυρετῷ όζεῖ, ὑπογονδρίω συντόνω χρονιωτέρως, ἀρθέντα, χτείνει. 198. Τὰ παρ' οὖς, 10 φαῦλα τοῖσι παραπληκτικοῖσιν. 199. Τὰ παρ' οὖς ἐν 11 μακροῖσι, μὴ ἐκπυεῦντα, θανάσιμον · κοιλίαι δὲ τοῖσι τουτέοισι κάτω φέρονται. 200. 12 τρα γε οίσι τὰ παρ' ὧτα, κεφαλαλγικοί; <sup>18</sup> ἦρά τι ἐφιὄροῦσι τὰ ἄνω; <sup>14</sup> ἦρά τι καὶ ἐπιρριγέουσιν; <sup>15</sup> ἦρά γε

ε Εντασις DFGHIJKX. - αὐτῶ pro αὐγὰς HK. - αὐτοῦ (D, emend. al. manu) FGIJX. - ἐνογλεῖ DHKXP'. - ὸγλεῖ A. - Il faut sans doute lire ἐνοχλεϊσθαι. — \* προηχούσης Lind. - προσηχούσης vulg. - La correction de Lind. est ingénieuse; elle est empruntée à Foes, qui traduit : procedente morbo, et qui, dans ses notes, dit que des mss. portent προηχούσης, et d'autres προσιούσης. Au reste, ces deux mots προηχούσης ου προσηχούσης κρέωστίης manquent dans le Prorrh. correspondant. - προηλούσης ..... κακὸν om. A. - καὶ τὸ οῦρον DK'P'. - καὶ τ' οῦρον Η. - κατ' οῦρον FIJK, Ald. εξέρυθρον L. - εναιωρευμένον (sic) II. - ενεωρεύμενον GIK. -- 3 ικτέρω ADHIJK, Lind., Mack. - ἐκτέρου vulg - μαύρωσις cum ὁ supra κὐ D.—⁴ δἔ A. - δέ om. vulg. - συμβαίνει A - γίνεσθαι Al. - πνίγεσθαι vulg. -- \* πολλή ρύεται pro πον. A. - τούτοισι om. DFGHIJKP' - "Post τὰ addit δε vulg. - δε om. A. - ἐνιστάμενα DH. — ¹ ἐρυθήματος pro ἀλγήματος ἐρυθήματα DFGIIIJK. - πυρετῶ  $\Lambda$ . - \* τοιούτων  $\Lambda$ . - ἐκλαύσιος (sic)  $\Lambda$ . - \* ἐπὶ πλείστοισι δυσώδεσι vulg. - έπὶ πᾶσι τοῖσι λυώδεσι (sic) Α. - εἰλέοισι aut κοιλίησι L. - ἐπὶ κοιλίησι δυσώδεσι Lind. - Le Prorrhétique correspondant \ oblige à lire siléouse au lieu de misiorouse. La leçon de A favorise aussi cette correction. - ξυντόνω Lind. - Dans vulg. la virgule est après συντόνω, et χρονιωτέρως est rapporté à κρθέντα. Le Prorrhétique correspondant montre qu'il faut rattacher ce dernier mot à συντόνω. - 10 φλαύρα Α. - παραπληκτοίσι D. - παραπληκτικοίς Frob. - παραπληκτηκοίσι Α. -

blissement de la vue et avec pesanteur dans les narines, signe de délire ou d'hémorrhagie (Coa. 128; Prorrh. 18). 191. Ceux qui ont de la surdité avec pesanteur de tête et tension de l'hypochondre, et que la lumière incommode, sont pris d'hémorrhagie (Prorrh. 147). 192. Dans une fièvre aiguë, la surdité annonce un délire maniaque. 193. Avoir l'oreille dure, les mains tremblantes en prenant quelque chose, la langue paralysée, de la torpeur, est mauvais. maladie marchant, de la surdité, une urine un peu rouge, sans dépôt, avec énéorème, indiquent le délire; dans ce cas il est manvais qu'un ictère se manifeste; un état stupide succédant à l'ietère est mauvais aussi; il arrive que ces malades perdent la voix, mais gardent le sentiment; promptement aussi le ventre s'affecte chez eux (Prorrh. 32). 195. Les parotides qui se forment avec douleur, sont funestes. rougeurs parotidiennes survenues dans les fièvres à la suite d'une douleur, sont signe d'un érysipèle qui se formera sur le visage; il en résulte aussi des spasmes avec perte de la parole et résolution. 197. Dans des iléus fétides (Voyez Prorrh. 158, note 7), avec une fièvre aiguë, l'hypochondre droit tendu pendant un certain temps, les tumeurs parotidiennes venant à se soulever causent la mort (Prorrh, 158; Coa. 286). 198. Les tumeurs parotidiennes sont mauvaises chez les paralytiques (Prorrh. 160). 199 Dans les maladies longues, les tumeurs parotidiennes ne suppurant pas sont funestes, il survient en ce cas un flux de ventre. 200. Ceux qui sont menacés de tumeurs parotidiennes, sont-ils affectés de céphalalgie? out-ils de

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> δξέσι pro μαχροῖσι Mack. – ἐκπυοῦντα A, Kühn. – κάτω φέρονται DFGIIIJK, Ald. – καταφέρονται Λ. – τάχα φέρονται vulg. — <sup>12</sup> ἄρα Η. – ἄρα Λ, Frob. – εἰσὶ pro οῖσι Λ. – πρῶτα pro παρ' ὧτα DFHK. – κεφαλαλγικοῖ λ. – κεφαλαλγικοῖ εἰσι Κ', Lind., Mack. – Dans vulg., la Coaque que j'ai numérotée 200 ne fait qu'une avec la précédente. Mais le sens et le Prorrh. 163 montrent qu'il faut commencer une nouvelle proposition à ἦρά γε οῖσι κτλ. Μ. Ermerins (Thèse, p. 44, en note) donne la préférence à cette manière de lire. —  $^{13}$  ἄρα γε Λ. —  $^{15}$  ἢ pro ἦρά τι Λ. —  $^{16}$  ἕρα γε καὶ κοιλίαι Λ.

αί κοιλίαι καταρδήγνυνται; καί 1 τι καὶ κωματώδεες; ἆρα καὶ τὸ ύδατώδες οθρον, εναιωρεύμενον λευχρίσε, καλ τὰ <sup>2</sup>ύποποίκιλα, έκλευκα, 201. Τὰ παρ' οὖς 3 λαπάσσει βηγία μετὰ πτυαλισμῶν δυσώδεα; 202. Οὖρα τοῖσι παρ' ιδτα ταχύ καὶ ' ἐπ' ολίγον πεπαινόμενα, φλαθρα καὶ τὸ καταψύχεσθαι ώδε, πονηρόν. 203. Τὰ παρ' οὖς εν τοῖσι χρονίσισιν εκπυεύμενα μὴ λευκῷ σφόδρα καὶ ἀνόδμῳ, κτείνει, <sup>6</sup> καὶ μάλιστα γυναϊκας. 204. Τὰ παρ' οὐς μάλιστα των οξέων εν τοῖσι καυσώδεσι γίνεται 8 κἢν μὴ κρίσιν ποιήση καὶ ἐκπεπαίνηται, ἢ ἐκ βινῶν αἶμα βυἢ, ἢ οὖρα ὑπόστασιν παγεῖαν λάδη, ἀπόλλυνται θτὰ πολλὰ δὲ τῶν τοιούτων οἰδημάτων προαποκαθίσταται \* προσεπιθεωρέειν δὲ καὶ τοὺς πυρετοὺς ἤν τε 10 ἐπιτεί-- νωσιν, ήν τε ανιώσι, καὶ ούτως αποφαίνεσθαι. 205. Έπὶ κωφώσει καὶ νωθρίη ἐκ ρινῶν 11 ἀποστάζειν, ἔγει τι δύσκολον · ἔμετος τουτέοισιν κρμόσει και κοιλίης ταρκχή. 206. Έκ κωφώσιος 19 έπιεικέως τὰ παρ' ὧτα, ἄλλως τε καὶ ἦν ἀσῶδές τι γίνηται ἀτὰρ καὶ τοῖσι χωματώδεσιν ἐπὶ τουτέοισι χαὶ μᾶλλόν τι τὰ παρ' ὧτα. 207. Κώφωσιν 18 έν πυρετῷ ρύσις 11 έχ ρινῶν λύει καὶ κοιλίης ταραγή.

VII. 208. Πρόσωπον ἐχ μετεύρου ταπεινούμενον, καὶ φωνὴ λειοτέρη καὶ ἀσθενεστέρη γινομένη, καὶ πνεϋμα <sup>13</sup> μανότερον καὶ λεπτότερον, ἄνεσιν ἐς τὴν ἐπιοῦσαν σημαίνει. 209. Προσώπου διαφθορὴ, θανάσιμον · ἦσσον δ' <sup>16</sup> ἦν δι' ἀγρυπνίην, ἢ λιμὸν, ἢ κοιλίης ἐκτάραξιν

1 Τι ADFGHIJK, Ald., Frob., Külm. - τοι vulg. - ἀτάρ pro άρα DFGHIP', - τὸ om.  $\Lambda$ , - ἐνεωρεύμενον  $\Lambda$ , - ἐνωρεύμενον  $\Lambda$ , - αίωρεύμενον DGHJK .- 2 Post τὰ addunt ὑποχωρήματα Lind., Mack .- Addition en désaccord avec le Prorrh. - ποικίλα Α. - 3 ἀπαλλάσσει Κ΄. - Post λαπάσσει addit καὶ A. = βηχίη (sic) D. = πτυαλισμοῦ <math>A. = iδντων A. = 4 ἐπολίγον A.- 8 ενίσισε pro εν τοΐσε Α. - οξέσεν pro χρονίσεσεν Mack. - εκπυσύμενα Α. ανόσμω Λ. - ανώθυνα pro ανόδμω, L. - 6 καί υπ. Α. - 7 Ante των addit ex vulg. – ex om. A. – καυμασσίδετε (sic) D. – καυματοίδετε P'Q'. — 8 καὶ ἢν Lind. - μὲν pro μὰ Λ, Duret, Mack. - ἢ ἐκπεπένηται Λ. - ἐκπεπαίνεται Frob. —  $^9$  τὰ δὲ πολλὰ  $\Lambda$ . – προαποκαθίστανται vulg. – ἀποκαθίστατας  $\Lambda$ . - προσεπιθεωρείν  $\Lambda$ . -  $^{10}$  τείνωσιν P'. - ατείνωσιν DFGIJK. -11 ἀποστάζειν ΑΒΕΗJΚΚ΄, Ald. - ὑποστάζειν vulg. - τοὑτοισιν Α. - άρμόσσει DII. - άρμώζει Α. - 42 επιεικώς Α. - τι om. Α. - γίνεται Mack. - καὶ (sine άτὰς) τοῖς x, ἐπὶ τούτοισι μᾶλλόν τι παρ' ὧτα A. —  $^{15}$  ἐν πυρετῶ A. — ἐν πυρετών vulg. - 14 έκ Λ, Lind., Mack. - ή pro έκ vulg. - ή vel έκ om. DX. - βινέων Lind., Mack. - " μανότερον Λ. - μανώτ. vulg. - καὶ λεπτότερον Α. 22ι λειότερον DFGHIJK, Ald, Frob., Mack. - 16 ήν A. - εί vulg.

petites sueurs dans les parties supérieures? ont-ils aussi quelque frisson? sont-ils pris de flux de ventre? ont-ils aussi quelque peu de coma? Est-ce que leur urine est aqueuse, avec des énéorêmes blancs? est-ce qu'elle est un pen variée, très-blanche et fétide (Prorrh. 163). 201. Les tumeurs parotidiennes sont vidées par une petite toux accompagnée de ptyalisme (Prorrh. 167). 202. Des urines qui, dans les tumeurs parotidiennes, arrivent à coetion promptement et pour un peu de temps, sont mauvaises; et éprouver alors un grand refroidissement, est fâcheux (Coa. 576; Prorrh. 153). 203. Dans les maladies longues, les immeurs parotidiennes suppurant, si le pus n'est pas très-blanc et inodore, causent la mort, surtout aux femmes. 204. C'est, parmi les maladies aigués, dans les fièvres ardentes que surviennent surtont les tumeurs parotidiennes; si ces tumeurs ne font pas crise et ne viennent pas à maturation, on s'il ne coule pas du sang des narines, on si les urines ne prennent pas un sédiment épais, les malades succombent ; la plupart de ces tumeurs s'affaissent préalablement (Ép. v11, 42); examiner aussi les fièvres, si elles s'aggravent ou si elles se relachent, et de là porter le pro-205. Avec de la surdité et de la torpenr, une légère épistaxis a quelque chose de pénible; mais, dans ce cas, un vomissement et un dérangement intestinal seront utiles (Coa. 328; Prorrh. 141). 206. A la suite de la surdité, les parotides sont assez probables, surtout s'il survient quelque agitation; mais chez cenx qui dans ce cas ont du coma, elles le sont encore davantage (Prorrh. 159). 207. La surdité dans une fièvre est dissipée par une hémorrhagie nasale ou par un dérangement intestinal (Coa. 617; Aphorisme IV, 28, 60).

VII. (Du visage.) 208. Le visage affaissé, de turgescent qu'il était, la voix devenue plus unie et plus faible, la respiration plus rarc et plus petite annoncent un amendement pour le lendemain (Ép. II, 5, 12). 209. La décomposition de la face est funeste; moins, si elle est le résultat de l'insomnie, de l'absti-

γένηται · καθίσταται 1δὲ ἐν ἡμέρη καὶ νυκτὶ τὸ διὰ ταῦτα διαφθαρέν · γένοιτο δ' <sup>2</sup> αν τοιούτον, δωθαλμοί κοίλοι, βίς <sup>3</sup> όζεῖα, κρόταφοι συμπεπτωκότες, ὧτα ψυγρὰ \*καὶ συνεσταλμένα, δέρμα σκληρὸν, γρῶμα δώγρον ή μελαν πελιαινόμενον δε επί δτουτέοισι βλέφαρον, ή γείλος, η δίς, συντόμως θανάσιμον 210. Προσώπου 7 εύγροια καὶ σκυθρωπότης εν όξει, κακόν · μετώπου <sup>8</sup> ξυναγωγή επί τουτέοισι, φρενιτικόν. 211. Περὶ πρόσωπον <sup>9</sup>εύγροια καὶ ίδρῶτες ἐπυρέτοισι, κόπρανα παλαιά υπεόντα σημαίνει, ή διαίτης αταξίην. 212. Τά κατά 10 βίνας έρυθήματα, κοιλίης ύγραινομένης σημεία τοῖσι κατά 11 τά ύπογόνδρια  $\mathring{\eta}$  τὸν πλεύμονα πόνοισι  $^{12}[\mathring{\eta}]$  έμπυομένοισι κακόν. VIII. 213. <sup>3</sup>Οφθαλμών καθαρότης καὶ τὰ λευκὰ <sup>13</sup> αὐτέων ἐκ μελάνων ἢ 14 πελίων 15 χαθαρὰ γίνεσθαι, χρίσιμον 16 ταχέως μέν οὖν καθαιρομένων, 17 ταγείαν σημαίνει κρίσιν, βραδέως δὲ βραδυτέ-214. Τὸ 18 ἀγλυῶδες τῶν ὀφθαλμῶν, ἢ τὸ λευκὸν ἔρυθραινόμενον , ἢ πελιαινόμενον, 19 ἢ φλεδίων μελάνων πληρούμενον, οὐκ ἀστεῖον : φλαῦρον δὲ καὶ 20 τὸ τὴν αὐγὴν φεύγειν, ἢ δακρύειν, η διαστρέφεσθαι, καὶ τὸν έτερον ελάσσω <sup>21</sup> γίνεσθαι· πονηρὸν, καὶ τὸ τὰς ὄψιας πυχνὰ διαρβίπτειν, ἢ λημία σμιχρὰ περὶ αὐτὰς, 22 ἢ

<sup>4</sup> Δ' A. - δè om. D. - ἡμέρησι DHP' . - <sup>2</sup>αῦ pro ἀν DFIJKP', Lind., Mack. ην pro αν Ald. - αν, supra lin. αῦ Η. - τοιοῦτο Α. - 3 όξεία Η. - 4 καὶ om. FGHIJK. - συνεστραμμένα DFGHIJK. -- εχλωρόν μελανούν pro ώ. ή μ. Α. --6 τούτοισι Α. 7 ἄγροια Κ. - θανάσιμον pro κακόν J. -- 8 συν. Α. Mack. -τούτοισι φρενητικόν  $A.={}^{\theta}$  ἄχροια K.- ἀπυρέτω A.- Post ἀπ. addunt κακὸν DQ'. - κόπρια DFGHIJKP'Q' - Ante σημ. addit oi vulg. - oi om. A. - Post σημ. addunt κακόν DP' . - διά την pro διαίτης Α. - άταξίην ADH, Frob., Lind., Mack. - ἀταξίαν vulg. - 10 ρίνας Η, Frob. 11 τὰ om. Α. - τὸν om. A. - 12 ἐκπυημάτων κακῶν mut, in κακὸν A. - Il serait possible d'entendre la leçon de  $\Lambda$ , elle significanit: Les rougeurs anx narines sont signes d'un flux de ventre et, dans les douleurs des hypochondres ou du poumon, de suppurations mauvaises. Au reste, dans vulg., cette proposition est divisée en deux, et la seconde commence à rozot. Voici la traduction de Foes: Narium rubores alvi liquidæ et dissluentis sunt indicia. - Quæ ad præcordia aut pulmonem dolores faciunt, si in pus vertuntur, malum denotant. Duret ne fait qu'une proposition, qu'il traduit ainsi: Rubores narium, signa sunt profusioris alvi; malum, pulmonis aut jecoris empyemati. Opsopœus dit que la phrase τοῖσι ..... κακὸν, qui forme, comme je l'ai dit, dans vulg, une proposition isolée, ou n'est pas entière, ou n'est pas à sa place, ou est, ce qui lui paraît plus vraisemblable, séparée à tort de la précédente. Opsopœus renvoie, pour en convaincre le lecteur, à la proposition 226, dont le sens est le même.

nence ou d'un flux de ventre; la face décomposée par ces causes se remet en un jour et une nuit; voici les caractères de la décomposition de la face : yeux caves, nez effilé, tempes affaissées, oreilles froides et contractées, peau dure, couleur jaune ou noire; si en outre les paupières, ou les lèvres ou le nez deviennent livides, cela est promptement mortel (Pronost., t. II, p. 113, § 2). 210. La bonne coloration du visage et un air farouche, dans une maladie aiguë, sont mauvais (Prorrh. 49), en ce cas, la contraction du front est signe de phrénitis. 211. La bonne coloration du visage, et des sueurs, sans fièvre, indiquent que d'anciennes matières sont accumulées ou que le régime alimentaire est irrégulier. 212. Les rougeurs aux narines sout signes que le ventre s'humecte; dans les douleurs ou les suppurations aux hypochondres ou au poumon, cela est mauvais.

VIII. (Les yeux.) 213. La netteté des yeux et le blanc qui, de noir ou de livide, devient net, sont critiques; aussi quand les yeux se nettoient promptement, cela annonce une crise prompte, lentement, une crise plus lente 214. Les yeux brouillés, ou le blanc devenu rouge ou livide, ou plein de veinules noires, sont loin d'être un bon signe; il est mauvais que les yeux fuient la lumière, ou soient larmoyants, ou divergent, ou que l'un devienne plus petit; il est mauvais aussi que les yeux soient agités de mouvements fréquents, ou qu'ils

C'est cette proposition 226 qui m'a décidé à réunir, comme Duret, en une seule proposition ce qui en fait deux dans vulg., et à ajouter un  $\frac{\pi}{2}$ , que j'ai mis entre crochets.  $-\frac{13}{8}$  αὐτέων om.  $P'.-\pi ελίων$  pro αὐτέων D.  $-\frac{14}{8}$  πελιόνων D (H, in marg.  $\pi ελίων$ )  $Q'.-\pi ελίων$  A.  $-\frac{13}{8}$  καθά D.  $-\frac{16}{8}$  καθά D.  $-\frac{16}{8}$  καθά D.  $-\frac{16}{8}$  καθο ADHIJK.  $-\frac{16}{18}$  τ.  $\mu$ . οῦν κ. om. DFGHIP'.  $-\frac{17}{4}$  Ante ταχ. addunt καὶ DHJK.  $-\frac{16}{8}$  ραδυτέρην A.  $-\frac{16}{8}$  ραδυτέρην vulg.  $-\frac{16}{8}$  άχνωδες A.  $-\frac{1}{18}$  των om. A.  $-\frac{19}{18}$  τρ.  $\mu$  π. om. (D, restit. al. manu) FGIJK.  $-\frac{1}{2}$  ρεδίων H.  $-\frac{1}{2}$  εδίων vulg.  $-\frac{20}{18}$  τὸ οπ. A.  $-\frac{24}{18}$  γενέσθαι Α.  $-\frac{1}{18}$  καὶ Α.  $-\frac{1}{6}$  ιαριπτέειν (sic H.  $-\frac{1}{2}$  λίμια Mack.  $-\frac{1}{6}$  κιλίην vel αἰγλίην L. - Dans le Gloss. de Gal. άγλίη ..... οἱ λευκανθίζοντες ἐπίπαγοι . ὡς ἐν Κωακαῖς προγνώσεσιν. Foes fait remarquer que dans cette glose il faut lire αἰγὶς au lieu de ἀγλίη.  $-\frac{1}{2}$  ευκάν D (H, supra lin. λεπτήν) KL, Lind., Mack.

αἰγίδα λεπτὴν ἴσγειν, ἢ τὸ λευχὸν ¹ μέζον γίνεσθαι, ² τὸ δὲ μέλαν ἔλασσον, ή χρύπτεσθαι το μέλαν υπό το άνω βλέφαρον πονηρον οξ καί χοιλότης διμικάτων, και <sup>3</sup> έκθλυξις έξω σφοδρή, και λαμπηδόνος 'έκθλιψις, ώστε μή δύνασθαι την χόρην εκτείνεσθαι, χαὶ βλεφαρίδιον καμπυλότης καὶ πῆξις <sup>6</sup> δμιμάτων, συνεγέως τε μύειν, καὶ γρώματα μεταβάλλειν· 7 καὶ βλέφαρα μή συμβάλλειν ἐν τῷ καθεύδειν, 8 δλέθριον · κακὸν δὲ καὶ ἰλλαίνων δφθαλμός. 215. Ὁ φθαλμῶν εξρευθος έν πυρετώ γενόμενον, κοιλίης πονηρίην χρονίην σημαίνει. 216. Αί παρ' 10 δφθαλμὸν ἐπαναστάσιες ἐν τῆσιν ἀνακομιὸῆσι, κοιλίην καταβρηγνύουσιν. 217. Έπὶ διμμάτων διαστροφή, κοπιώδει, πυρετώδει, 11 ρίγος, δλέθριον : καὶ οί κωματώδεες εν τουτέοισι, καχόν. 218. 'Οφθαλμιώντι 12 ανδρί, πυρετοῦ ἐπιγενομένου, λύσις · εὶ δὲ μὴ, χίνδυνος τυφλωθῆναι, <sup>13</sup> ἢ ἀπολέσθαι, <sup>14</sup> ἢ ἀμφότερα. 219. Οξοιν όφθαλμιώσι κεφαλαλγίη προσγίνεται, καὶ 15 παρακολουθεῖ γρόνον πουλύν, κίνδυνος τυφλωθήναι. 220. "Οσθαλιμώντι διάδροια 16 ἀπὸ ταυτομάτου, χρήσιμον. 221. 17 Ομμάτων άμαύρωσις, καὶ τὸ πεπηγὸς, ἀχλυῶδες, κακόν. 222. Ὁμμάτων ἀμαύρωσις ἄμα άψυχίη, σπασμώδες <sup>18</sup> συντόμως. 223. 'Ομμάτων 19 δρθότης έν όξεῖ,  $^{20}$  η κίνησις όξείη . καὶ ύπνος ταραγώδης,  $^{21}$  η άγρυπνίη, ποτὲ δὲ καὶ στάζιες ἐκ ρινῶν, <sup>22</sup>οὐθὲν ἀγαθόν πρὸς τὴν άφὴν μή περικαέες, φρενιτικοί γίνονται, καὶ μᾶλλον ἢν αξιμα 23 ρυῆ.

¹ Μέζον AJ. – μέζω vulg. — ² τὸν δὲ μέλανα DGIJ. – ἐλάσσω vulg. – Cette correction est exigée par la correspondance avec μέζου. - 3 ἔκθλαμψις Ald. έξω om. DFGIJK. - σφοδρή Α. - σφοδρά vulg. - 4 έχλαμψις Α. - Μ. Andreæ (die Augenheilkunde des Hipp., p. 108, in nota) pense qu'il faut traduire λαμπηθόνος έκθλιψις par yeux ternes, en raison du passage parallèle (Pronostic, t. II, p. 116), où on lit αἱ ὄψιες αὐχμῶσαι καὶ ἀλαμπέες. J'ai suivi son avis. M. Andreæ (ib., p. 68), dit que βλεραρίδων καμπυλότης correspond à ναμπύλον βλέφαρον du Pronostie, t. II, p. 118. — 5 έγγίνεσθαι Α. - καμπηλότης Frob. - τῆξις DFHJKL. - 6 όμματα συνεχῶς sine τε Α. - χρῶμα A. — \* καὶ βλ. μὴ συμδ. om. (D, restit.) FGIJK. — \* δλ. om. DFGHIJKP'. - 9 ἔρευθοι .... γενόμενοι Κ. - γινόμενον Α. - γενόμενος DHJ, Frob. χρόνιον Α. — 10 δοβαλμον Α. - δοβαλμών vulg. - άναστάσιες Α. - επανατάσιες H. — 11 ρίγος ΙΙ, Frob. – κακόν pro δλ. Α. – τούτοισι Α. — 12 ανδρί om. Α. - 15 η απ. η αμφ. em. (D, restit.) FGIJKX. - 11 η καὶ II. - 15 παρακολουθή A. - πολύν A, Frob. - La Coaque 220 manque dans (D, restit.) FGIJK. — 16 ἀπὸ τ. om. Λ. – αὐτομάτου DX. — 17 Coa. 221 om. DFGIJK.ἀχνῶδες Λ , Frob., Ald. - ἀχνῶδες ἄχνη δμοιον exponit Hesychius. — 18 σ. •m. A. — 19 δρθώσεις Κ.— 20 ή A. - καί vulg. - δξεῖκ A. 21 ή A. - καί Κ'. η vel και om. vulg. - στάξις Α. - στάξεις D. - στάσεις J. - στάσεις FGK,

soient entourés d'un pen de chassie on d'une mince concrétion blanchissante, on que le blanc devienne plus grand, et le noir plus petit, on que le noir se cache sous la paupière supérieure; il est manvais encore que les yeux soient caves, qu'ils soient fortement poussés en dehors, que la lumière en soit éteinte, de sorte que la pupille ne puisse se dilater, que les paupières soient de travers, que l'œil soit fixe, que le malade cligne continuellement, et qu'il change de couleur; il est funeste que les paupières restent entr'ouvertes pendant le sommeil; un œil tourné est aussi un signe mauvais (Pronost., t. II, p. 117). 215. La rougeur des yeux, survenue dans une fièvre, annonce une affection longue du ventre. 216. Les gonflements auprès des yeux, dans les convalescences, annoncent un flux de 217. Les yeux se tournant, la lassitude et la fièvre existant, un frisson est funeste; le coma, dans ce cas aussi, est mauvais (Prorrh. 89). 218. Dans une ophthalmie, la fièvre, survenant, amène la solution; sinon, il est à craindre que le malade ne perde la vue, on la vie, ou toutes les deux. 219. Dans les ophthalmies, quand la céphalalgie survient et persiste longtemps, la perte de la vue est à craindre. 220. Dans une ophthalmie, la diarrhée spontanée est utile (Aph. vi, 17). 221. L'obscurcissement de la vue et les yenx fixes, ternes, sont de manvais signes (Prorrh. 46). 222. L'obscurcissement de la vue avec défaillance annonce des spasmes prochains (Prorrh, 113). 223. Dans une fièvre aiguë, la fixité du regard, ou le mouvement rapide des yeux, un sommeil troublé ou l'insomnie, et parfois des épistaxis, ne sont rien de bon; ces malades, n'étant pas brûlants au toucher, sont pris de phrénitis, surtout s'ils ont une hémorrhagie.

Ald., Frob. – αί στάξεις Κ΄. —  $^{22}$ ούα ἀγαθόν Κ΄. – κακόν DP'Q'. – σπασφώδεα pro οὐδέν ἀγ. Duret, Mack. – φρενιτικόν pro οὐδέν ἀγ. Lind. – οὐδέν ἀγ. om. AFGHIJK, Ald., Frob. – Dans vulg. πρὸς τὴν ἀφὴν κτλ. forment une proposition indépendante. Cette disposition me semble vicieuse: soit que l'on supprime οὐδέν ἀγαθόν, soit qu'on le garde, il faut réunir πρὸς τὴν άφὴν κτλ. à la  $2\overline{2}3^{\circ}$ . Cette disposition est celle de la plupart des manuscrits, entre autres de A. —  $^{25}$  Ante  $\acute{\rho}$ . addunt  $μ\grave{\eta}$  Duret, Mack.

ΙΧ. 224. Γλώσσα ' κατ' άργας μέν πεφρικυΐα, τῷ δὲ γρώματι διαμένουσα, προϊόντος δὲ τοῦ γρόνου <sup>3</sup>τρηγυνομένη, καὶ πελιαινομένη, καὶ ρηγυμένη, θανάσιμον· σφόδρα δὲ μελαινομένη, ἐν ³ τῆ τεσσαρεσκαιδεκάτη κρίσιν γενέσθαι δηλοί γαλεπωτάτη δέ δετιν ή μέλαινα καὶ γλωρή. 225. 5 Γλώσσης παρά τὸ δικροῦν ώσπερ σιάλω λευχῷ καταλείφεσθαι, σημεΐον ἀνέσεως 6 πυρετοῦ • παγέος μέν ἐύντος τοῦ ἐπιγεννήματος, αὐθημερόν \* λεπτοτέρου δὲ, ἐς τὴν ὑστεραίην · τἔτι λεπτοτέρου , τριταίην τὰ 8 δὲ αὐτὰ σημαίνει καὶ ἐπ' ἄκρην τὴν γλῶσσαν γινόμενα, ήσσον δέ. 226. Γλώσσα τρομώδης, θμετά έρυθήματος κατά φίνας καὶ κοιλίης ύγρῆς, τὰ 10 δὲ ἄλλα ἀσήμως ἔχοντα κατὰ πλεύμονα, πονηρά, καὶ όζείας καθάρσιας όλεθρίους σημαίνει. 227. Γλώσσα παρά λόγον 11 άπαλυνομένη, και ασώδης, μεθ' ίδρωτος ψυγρού, έπι χοιλίη ύγρη, μελάνων έμέτων έστι σημείον το κοπιώδες εν τουτέοισι κακόν. 228. Αί τρομώδεες γλώσσαί τισι καί χοιλίην <sup>12</sup>ύγρήν ποτε ποιέουσιν· μελανθεῖσαι δὲ ἐν τουτέοισι, ταγὺν θάνατον σημαίνουσιν · ἦρά γε τρομώδης γλώσσα σημαίνει οὐχ ίδρυμένην γνώμην; 229. Αί 13 δασεῖαι, κατάξηροι, φρενιτικαί.

Χ. 230. 'Οδόντας 14 συνερίζειν ἢ πρίειν, 15 ῷ μὴ σύνηθες ἐκ παιδίου, μανικὸν καὶ θανάσιμον · 16 ἤδη δὲ παραφρονέων ἢν ποιέῃ τοῦτο, παντελῶς δλέθριον δλέθριον δὲ καὶ ξηραίνεσθαι τοὺς δδόντας. 231. 'Οδόντος <sup>17</sup> σφακελισμὸς ἀπόστημα παρὰ οὖλον γενόμενον λύει. 232. 'Επὶ δδόντος σφακελισμῷ πυρετὸς ἐπιγενόμενος σφοδρὸς, καὶ παραφροσύνη,

' Ante κατ' addit δέ vulg. - δέ om. Α. - περιφρυγυΐα L. - τραχ. Α. - τραχ. vulg. - 3 τη DGHIK, Ald., Lind. - τη om. vulg. - ιδ pro έν τη τ. Α. - γενήσεσθαι Lind., Mack. - γενέσθαι om. ADP' . - ' έστιν om. A. — 5 γλώστης ADFGHIJK, Ald., Lind. – γλώστα vulg. – δίαρουν DH. – ώτπερεὶ D. - καταλείθεσθαι A. - καταλείπεσθαι DFGHIJK. - ἀνέσιος Lind., Mack. - 6 Ante π. addit του Mack. - παχέως Α. - ταχέος Η. - μένοντος pro μεν εόντος DFGHK, Ald. - όντος Κ. - ιόντος L. - τοῦ εόντος pro εόντος του Mack. - επιγενήματος DH, Frob. - επινεήματος (sic. A. - αυθημερόν AD, Lind., Kühn. - αυθήμερον vulg. - "έτι δε Α - τριταίης Α. - [ές την] τρ Lind. Mack. - 8 8' H. - 9 μετ' A, Mack. - καὶ ρίνος pro κατά ρίνας A. - ρίνας Η. - 10 δ' Α. - άλλως FGHIJ. - Post άλλα addit ους Α. - πνεύμονα Η. - πονηράς A. - La Coa. 226 est obscure; et la comparaison avec la Coa. 212 ne sert qu'à faire voir que sans doute le texte de la 226 est altéré. - 11 άπ. Α, Frob. - ἀσώδει FGH1. - ἀσώδη J. - ἀσώδες εί pro ἀσώδης  $A. - \hat{\epsilon}\sigma\tau i$  om.  $A. - τούτοις <math>A. - i^2$  χαθυγραίνουσιν pro  $\hat{\upsilon}$ .  $\pi$ .  $\pi$ .  $A. - i^2$ μελανθείσι δ' έν τούτοισι ταχύ Α.- άρα sine γε Α -σημείον ούχ ίδρυμένης γνώμης A. - σημαίνει ουχ ιδρυμένης γνώμης (sic) G, Ald. - 13 ύποδάσιαι (sic)

IX. (De la langue.) 224. La langue, âpre au commencement, tout en conservant sa coloration, mais devenant avec le temps rude, livide, fendillée, est un signe funeste; fortement noircie, elle indique une crise au quatorzième jour ; la plus manvaise de toutes est la langue noire et jaune. 225. La langue enduite, à la bifurcation, d'une espèce de salive blanche, annonce un relâchement dans la fièvre; si l'enduit est épais, pour le jour même; s'il est plus mince, pour le lendemain; s'il est encore plus mince, pour le surlendemain; le même enduit sur le bout de la langue a la même signification, 226. La langue, tremblante, avec de la roumais moins. geur aux narines et un flux de ventre, tandis que le reste, au poumon, ne donne pas de signe, est mauvaise et indique des 227. La langue, devenue évacuations aiguës funestes. molle sans raison, avec agitation, avec sueur froide, le ventre étant humide, est un signe de vomissements noirs; dans ces cas la lassitude est mauvaise. 228. Le tremblement de la langue, chez quelques-uns, est signe de flux de ventre; si alors elle noircit, elle annonce une mort prompte; une langue tremblante annonce-t-elle que l'intelligence est dérangée? (Prorrhétique 20.) 229. Les langues hérissées, très-sèches, sont signe de phrénitis (Prorrh. 3).

X. (Dents; palais; mâchoire; lèvre; gencives.) 230. Le serrement ou le grincement des dents, quand ce n'est pas une habitude d'enfance, fait craindre un délire maniaque et la mort (Prorrh. 48); mais si le malade, délirant déjà, offre ce signe, cela est absolument funeste (Pronost. t. II, p. 121); il est encore funeste que les dents se sèchent. 231. Le sphacèle d'une dent dissipe l'abcès formé à la gencive. 232. Avec le sphacèle d'une dent, une forte fièvre qui survient et le délire sont funestes; si le malade réchappe, la plaie sup-

Α.— '\* συνερείδειν ΑDX. – τρίζειν pro πρίειν DX. – τρύζειν Q'. – συνερέδειν  $\beta$  τρίζειν P'. — '\*  $\delta$  J. –  $\delta$  απαλίδων A. — '\*  $\delta$ ν δὲ παρ. τοῦτο ποιέη A – παριγρονῶν H, Ald. — '\* σρακελισμόν, cum μὸς alia manu A. – σρακελισμός δδόντων J. – τὸ οῦλον A.

## PRÉNOTIONS COAQUES.

θανάσιμον την δε τοώζωνται, έλκεα εκπυήσει, 2 καὶ δστέα ἀφίσταται. 233. Οἶσι περὶ την ὑπεριώην ὑγροῦ 3 σύστασις γίνεται, ὡς τὰ πολλὰ πυοῦται. 234. Τὰ περὶ τγένυας ἀλγήματα σφοδρὰ κίνουνος εἰς δστέου ἀνάπλευσιν 5 ἐλθεῖν. 235. Χεῖλος συσπώμενον σημαίνει κοιλίης γολιόδεος 6 κατάβρηξιν. 236. Τὰ ἀπὸ οῦλων αξματα ἐπὶ κοιλίη ὑγρῆ, δλέθρια.

ΧΙ. 237. <sup>7</sup> Πτυάλου ἀναχρέμψιες ἐν πυρετῷ πελιοναὶ, μέλαιναι, χολώδεες, <sup>8</sup> ἐπιστᾶσαι μὲν, κακόν · ἀποχιορέουσαι δὲ κατὰ λόγον, <sup>9</sup>χρήσιμον. 238. Οἷοιν άλμώδεα <sup>10</sup>πτύαλα καὶ βήξ προσίσταται, τουτέοισι χρώς ἐρυθραίνεται, οἷον ἐξανθίσματα, πρὸ δὲ τῆς τελευτῆς τρηχύνεται. 239. ἀνάχρεμψις <sup>11</sup> πυκνὴ, ἢν δή τι καὶ ἄλλο σημεῖον προσῆ, φρενιτικόν.

ΧΙΙ. 240. Αξ μετ' ἐκλύσιος ἀφωνίαι, 12 κάκισται. 241. 13 Αξ ἐπ' ὀλίγον θρασέες παρακρούσιες, πονηρὸν καὶ θηριῶδες. 242. Οξοι φωνή ἄμα πυρετῷ 16 ἐκλείπει μετὰ ἀκρισίας, τρομώδεες θνήσκουσιν. 243. 15 Λί ἐν πυρετῷ ἀφωνίαι σπασμώδεα τρόπον, ἐκστᾶσαι σιγῆ, ὀλέθριον. 244. Αξ ἐκ πόνου ἀφωνίαι, δυσθάνατοι. 245. Λί μετ' 16 ἐκλύσιος κατόχως ἀφωνίαι, ὀλέθριοι. 246. Αξ 17 κατακλώμεναι φωναὶ μετὰ φαρμακείην, ἦρα πονηρόν; τουτέων οἱ πλεῖστοι ἐφιδροῦσι, καὶ κοιλίας καθυγραίνονται. 247. Ἐν ἀφωνίη πνεῦμα οξον

\* Σώζωνται ADHJKX, Ald. Frob., Mack. - σώζονται vulg. - Ελκεα δὲ ἐκπυήση DFGHIJK. - καὶ Ελκεα ἐκποιήση (sic) Α. - Ελκεα καὶ ἐκπυήσει Ald. εκφυνδάνει pro εκπυήσει Lind. - C'est sans doute pour éviter le contraste du futur εκπυήσει avec le prés. αφίσταται, que Linden a fait sa correction. Si on prenait la leçon de la plupart des manuscrits, on aurait un semblable contraste entre σώζωνται et ἐκπυήση. — 2 και om. ADGHIJKX, Ald. - ἀφίσταται DFGHIJK, Ald., Frob., Lind., Mack., Kühn. - ἀφίστανται vulg.-\* συστροφή Ρ΄. - γίνεται Α. - γένηται vulg. - \* γέννυας Ald., Frob. - σφόδρα DFGHIJK, Ald., Frob. - Dans D, une virgule est avant σφόδρα, qui dèslors se rapporte à χίνδυνος. Dans A, σφόδρα est changé par une autre main en σφοδρά.—5 εύρεῖν DFGIJKP'.—6 καταρραγησομένης pro x. DFGHIK. - χαταρρασσομένης (sic) J. - ύγρη om. A. - 1 πτυέλου D. - χρέμψιες DFGHIJK. –  $\pi$ ελιαὶ A. –  $\mu$ έλαναι D. –  $^{8}$   $\pi$ ᾶσαι  $\mu$ ἐν κακαὶ L. –  $\pi$ ᾶσαι pro έπ. Mack. — <sup>9</sup> χρήσιμοι FGHIK, Ald., Frob. — <sup>10</sup> πτύαλα Α. – πτύελα vulg. - προσίσταται Α. - ὑφίσταται vulg. - ἐν τούτοισι Α. - χρῶς Ald., Frob. εξανθήματα J. - εξανθήμασι Λ. - τρηχύνεται Α. - τραχύνεται vulg. -11 πυχινή DFGHIJK, Ald. - φρενητικόν Α. - 12 κάκιστον AJ. -- 13 Coa. 241 om. A. - Cette Coaque se trouve déjà 151 et 84; il est singulier que A l'omette et ici et 151. Au reste, elle est déplacée ici et hors de son purera, et les os s'exfolient. 233. Quand il se forme au palais une collection d'humeur, la suppuration s'y établit le plus souvent (Des maladies, II). 234. Les violentes douleurs de la mâchoire font craindre que l'os ne vienne à se séparcr. 235. La contraction de la lèvre annonce un flux bilieux de ventre. 236. Le sang coulant des gencives, dans la diarrhée, est un signe funeste (Coa. 639).

XI. (Expectoration.) 237. Dans une fièvre, l'expectoration livide, noire, bilieuse, s'arrètant, est mauvaise; procédant suivant l'ordre, est utile (Aph. 1v., 47, vm., 70). 238. Chez ceux qui ont des crachats salés et de la toux, la peau rougit comme par des efflorescences, mais avant la fin elle devient rude. 239. Une sputation fréquente, si surtout il s'y joint quelque autre signe, indique la phrénitis (Prorrh. 6).

XII. (De la voix.) 240. La perte de la parole avec résolution est très-mauvaise (Prorrh. 24). 241. Un délire hardi par intervalles est fàcheux et férin (Prorrh. 26, 123; Coa. 84; Coa. 151). 242. Ceux qui, avec la fièvre, perdent la voix sans qu'il y ait de crise, pris de tremblement, meurent (Prorrhétique 91). 243. Dans une fièvre, les pertes de la parole, d'un caractère spasmodique, aboutissant à un transport silencieux, sont funestes (Prorrh. 54; Coa. 65). 244. Les pertes de la parole, suite de la souffrance, annoncent une mort pénible (Prorrh. 55). 245. Les pertes de la parole avec résolution et catochus sont funestes (Prorrh. 96). 246. La voix cassée après une purgation, est-ce manvais? Daus ce cas il survient le plus souvent une petite sueur et un flux de ventre. 247. Dans la perte de la parole, une respiration éle-

chapitre. Voyez pour θρασέες Coa. 151 et 84, et Prorrh. 26. -- 14 ελλίπει Ald. - ελλίπει J. - ελλίπει ΙΚ. - αλρησίας DHIΚ. - αλρασίας Λ. - Le Prorrhétique correspondant porterait à lire μετά κρίτιν, au lieu de μετά κριτίας. Voy au reste, p. 533, note 11, ce que dit Galien sur l'amphibologie présentée par ἄμα πυρετήν. - τρομώδεις Α. — 15 αί υπ. Κ. - σπασμου pro σπασμώδεα DFHIJK, - εξίστανται Α, Ald. - δλέθριοι Lind. — 16 ελλύσεως GH. - δλέθριον J. — 17 κατωκλώμεναι (sic) D. - γαρμακίην Mack. - άρα Α. - Κρά γε DHK. - τούτων Α.

τοισι πνιγομένοισι πρόχειρον, πονηρόν· ¹ ἦρά γε καὶ παρακρουστικόν; 248. Λί ἐκ κεφαλαλγίης ἀφωνίαι ἄμα ² ἰδρῶτι πυρετώδεες, χαλῶντα ὑπ' αὐτοὺς, ³ ἀνιέντα, χρονιώτερα· ἐπιβριγοῦν τουτέοισιν, οὐ πονηρόν. 249. Λί μετὰ ἀφωνίης ⁴ ἐκστάσιες, ὁλέθριοι. 250. Λί τοισιν ħ ἐπιβριγέουσιν ἀφωνίαι, θανάσιμον· εἰσὶ δὲ κεφαλε γέες οἱ τοιοῦτοι ἐπιεικέως. 251. Λί μετ' ħ ἐκλύσιος ἀφωνίαι ἐν πυρετῷ οξεῖ ἀνιδρωτί εἰσι τ μὲν θανάσιμοι, ἢσσον δὲ τῷ ἐφιδροῦντι, χρόνον δὲ σημαίνει τισως δὲ ħ καὶ οἱ ἐξ ὑποστροφῆς παθόντες τι τοιοῦτον, ἀσφαλέστατοι, ἀλεθριώτατοι δὲ τῶν τοιουτέων, οῖσι τὰ ἐκ ρινέων, καὶ οἶσι κοιλίαι καθυγραίνονται. 252. ħ Ὁξυφωνίη κλαυθμώδης, καὶ ἀμμάτων ἀμαύρωσις, σπασμῶδες· οἱ ἐς τὰ κάτω πόνοι τουτέοισιν εὐφορον. 253. ἤμα φωνῷ τρομώδει, λύσις κοιλίης παράλογος, ἐν ħ τοῖσι διεστηκόσι χρονίοισιν ἀλέθριον. 254. Λί π πυκναὶ ὑποκαρωῶδεες ἀφωνίαι ξύστασιν φθινώδεα προσημαίνουσιν.

XIII. 255. <sup>12</sup> Πνεῦμα <sup>13</sup> πυχνὸν μὲν <sup>14</sup> καὶ σμιχρὸν ἔὸν, φλεγμονὴν καὶ πόνον ἐν τοῖσι χαιρίοισι τόποισι σημαίνει· μέγα δὲ καὶ διὰ πολλοῦ, παραφροσύνην ἢ σπασμόν· ψυγρὸν <sup>15</sup>δὲ, θανάσιμον· θανάσιμον οὲ τοῦ ψυγροῦ· καὶ τὸ μέγα ἔξω πνεόμενον, σμιχρὸν δὲ εἴσω, <sup>17</sup> καὶ τὸ σμιχρὸν ἔξω.

' Άρα γε Α. — ' ὑδρῶτι Α. – χαλῶνται Α – ὑπ' Α. – ἐπ` vulg. -- ' ἐπανιόντα Α. - επιρριγούν Α. - επιρριγώσαι Lind., Mack. - επιρριγούντα vulg. 4 συστάσιες DFGHIJK. - δλέθριοι Α. - δλέθριαι vulg. -- 8 επιρριγούσιν Α. - Post δὲ addit καὶ Α. - ἐπιεικῶς Α. - 6 ἐκλύσιος ΑΗ, Lind., Mack. ένλύσεως vulg. - όξει om. DFGHIJK. - άνιδρωτι Lind. - άνιδρώτι vulg. -7 καί pro μέν Lind. - των εφιδρούντων DFGHIJK. - εφιδρώντι Ald., Frob. – ἐγιδρώτων (sic) P'. —  $^8$  καὶ om. A. – ὑποστρογῆς A. – ἐπιστρογῆς vulg. - τι ADFGHIJK, Ald., Frob., Mack. - τι om. vulg. - ασφαλέστατοι ..... τοιούτων om. A. - τοιουτέων H. - τοιούτων vulg - 9 ή όξ. vulg ή ξυμφωνίη Ald. - ή om. ADFHIJK. - τούτοισιν εύφοροι A. - 10 τοΐσι A. - τουτέοισι vulg. - Si l'on prend τοΐσι de A, la proposition sera indépendante ; si τουτέοισι de vulg., elle devra être rattachée à la précédente. Au reste, elle est fort obscure. Que signifie διεστηχόσι? Cornarius traduit: in his moram trahentibus diuturnis, Foes: in his diutius perseverante perturbatione. Il est, je crois, impossible de préciser ici le sens de διεστημόσι. — 11 πυκιναί ΗΙΚ. - ύπομαρώδεις Α. - σύστασιν Α. - ξυστάσαι vulg. - ξυστάσαι (sic) Η.-- 12 Post πν. addunt πυκινόν έδν φλεγμονήν καὶ πόνον έν τοῖτι καιρίοιτι τόποιτι τημαίνει\* μέγκ δὲ κκὶ διὰ πολλοῦ, παραφροτύνην ή επασμόν. Φυχρόν δε θανάσιμον, εύπνοια δε εν πυρετώ και εν τεεσαράκοντα ήμερησι χρίνεται, μεγά - δε έχει ροπήν είς σωτηρίαν πνεύμα δε μιχρόν πυχινόν μέγα δὲ καὶ ἀραιὸν κακὸν DFGHIK.  $-{}^{13}$  πυκινόν D.  $-{}^{14}$  ἐὸν καὶ μικρόν A. - ἐν

vée, comme celle de gens qui étouffent, est mauvaise; est-ce aussi un signe de délire? (Prorrh. 25.) 248. A la suite de céphalalgie les pertes de la parole, fébriles avec sucurs, des selles qu'on làche sous soi, un amendement, annoncent une maladie qui se prolongera; un frisson qui survient dans ces cas, n'est pas mauvais (Prorrh. 94). 249. Le transport avec perte de la parole est funeste. 250. La perte de la parole, chez cenx qui ont des frissons, est funeste; la douleur de tête s'y joint ordinairement. 251. La perte de la parole avec résolution, dans une fièvre aiguë, sans sueur, est funeste; moins, s'il y a une petite sueur, mais elle annonce une longne durée; peut-ètre ceux qui souffrent quelque chose de semblable par récidive, sont-ils le plus en sûreté; les plus compromis sont ceux qui ont les épistaxis et qui sont pris de 252. Une voix aiguë (Prorrh. 47), plaintive, et l'obscurcissement de la vue, annoucent le spasme; dans ce cas les douleurs qui surviennent dans les parties inférieures, sont aisées à supporter. 253. Avec une voix tremblante, la diarrhée survenant contre l'attente dans les maladies chroniques irrégulières, est funeste. 254. Les pertes de la parole fréquentes, avec un certain assonpissement, annoncent une agglomération phthisique tuberculeuse?) (Voy. Des articulations, t. IV, p. 179).

XIII. (De la respiration.) 255. Une respiration fréquente et petite annonce de l'inflammation et de la souffrance dans les lieux importants; graude et rare, du délire ou du spasme; froide, elle est funeste; funeste encore est la respiration fébrile et fuligineuse, mais moins que la respiration froide; une expiration grande avec une inspiration petite, et une expiration petite avec une inspiration grande, sont très-mauvaises et l'annonce d'une mort prochaine, il en est de meme de ta

τοΐσιν ὑπὲρ τῶν φρενῶν τόποισι pro καὶ ..... τόποισι  $\Lambda$ .—Post ποινου addit χρόνου  $\Lambda$ .— $^{18}$  δὲ AHQ'.—μὲν vulg.— $^{16}$ Post καὶ addit το  $\Lambda$ .—λυγγῶδες D.— $^{17}$ καὶ ..... εἴσω om.  $\Lambda$ .—σμικρὸν Gal. in cit., Comm. in Ép. II, 3, text. 12.—μ. vulg.

μέγα δὲ εἴσω, κάκιστον ' δὴ καὶ πλησίου θανάτου · καὶ τὸ ἐκτεἴνον² καὶ κατεπεῖγον, ³ καὶ ἀμαυρὸν, καὶ ² διπλῆ εἴσω ἐπανάκλησις, ὁκοῖον ἐπεισπνέουσιν · εὔπνοια δὲ ἐν ⁵ πᾶσιν, ὁκοσα ἐν πυρετῷ ὀζεῖ, κὴν ἐν τεσσαράκοντα ἡμέρησι κρίνηται, μεγάλην ἔγει ροπὴν ἐς σωτηρίην.

ΧΙΥ. 256. Τράγηλος σκληρός 6 καὶ ἐπώδυνος, καὶ γενύων 7 σύνδεσις, καὶ φλεθών σφαγιτίδων παλμός ἐσγυρὸς, καὶ τενόντων <sup>8</sup>ζύντασις, δλέθριον. 257. Τὰ ἐν φάρυγγι ἰσχνἢ ἀλγήματα πνιγώδεα, ἀπὸ κεφαλῆς ἀλγηδόνος δριμώμενα, σπασιμώδεα. τραχήλου καὶ μεταφρένου ψύζιες, δοκέουσαι <sup>9</sup> καὶ ὅλου δὲ τοῦ σώματος, 10 σπασμώδεες · εν τουτέρισι κριμνώδεες οὐρήσιες. 259. 11 Οἶσι κατά φάρυγγα έρεθισμοί, έπιεικέως τὰ παρ' οὐς ἐπάρματα. 260. Φάρυγς ἐπώδυνος, Ισχνή, μετὰ δυσφορίης, 12 δλέθριον όζεως. 261. Οξοι πνεύμα 13 ανέλκεται, και φωνή πνιγμώδης, σπόνδυλός τε έγκάθηται, τουτέρισιν έπὶ τῆσι τελευτῆσιν οξον συσπῶντός τινος τὸ πνεύμα γίνεται. 262. Φάρυγζ τρηγυνθείσα ἐπ' δλίγον, "καὶ κοιλίη κενεήσιν ἀναστάσεσι, 15 μετώπου ἀλγήματα, ψηλαφώδεες, δουνώδεες τὰ ἐχ τουτέων αὐζανόμενα, δύσχολα. 263. Τὰ κατὰ φάρυγγα ἐσγυρὰ ἀλγήματα <sup>16</sup>παρ' οὖς ἔπαρμα καὶ σπασμοὺς ἐργάζεται. 264. 17 Καὶ τραγήλου καὶ νώτου 18 ἀλγήματα, μετὰ πυρετοῦ ὀξέος,

<sup>4</sup> Δὶ A, Gal. ib. - θανάσιμον pro θανάτου A. — <sup>2</sup> Post καὶ addunt το DII. -- 3 καί om. Λ. - διάμαυρον pro καὶ άμαυρον DFGIIIK. - δι' pro καὶ Ald., Frob.- δ' pro καί Gal. ib. - διπλη Η. - όκοτον Α. - όποτον vulg. - ἐπισπνέουσεν Λ. − ἐπὶ εἰσπνέουσεν vel ἐπισπνέουσεν L. — \* Post πᾶσεν addunt νουσήμασεν Lind., Mack. - ὁπόσα Α. - σύν pro εν Α. - εν om. D. - ὀξεῖ om. A. - Post öξεῖ addunt έστε Lind.; η Λ. - καί pro κην Λ. - κρίνηται FUJK. - κρίνεται vulg. -6 καί om. D. - γεννίων Frob. - 1ξ. Lind. - 8 σ. Mack. - σύστασες Α. ίσχνη AL, Duret, Mack. - ίσχνω vulg. - ° καὶ όλου τοῦ σώματος δὲ D. -Voy. le Comment. de Galien sur le Prorrh. correspondant, p. 546, note 7. -  $^{10}$  σπασμοί A. - τούτοισι A. - χρημνώδεες  $\Pi$ . - χρημνώδεις A. -  $^{11}$   $\delta \tilde{i}$ ς Frob. - έπιεικώς A. - έπιεικέως om. J. - 12 Ante δλ. addunt πνεγώδης Lind., Mack., ex Foesii notis. - ὀξέως ολεθρία Α. -- 13 ἀνέχεται vel ἄνω έλκεται L. - πυιγώδης L, Mack. - πυιγώδης φωνή Α. - τε om. ADFGHIJK, Ald., Frob., Lind. - ἐπὶ τῆς τελευτῆς ώς Α. - τείνεται pro γίνεται Α. - 14 καί om. DFCHIJ. - zai zotkin om. K. - Post zotkin addit δισθορδορίζουσα Lind. κενήσεν άναστήσεσε Α. — 45 Ante μετ. addit και Lind. - μετώπου Α, Lind., Mack. - μετώπω vulg. - ἄλγημα Λ. - Cette Coaque ne contient que la première partie du Prorrh. 109; la fin de ce Prorrh. se trouve à la fin de la Coaque 342.- Post ψ. addit έν στρώμασι καὶ ξματίσιστο Lind.-τούτων A. - 18 Ante παρ' addit το vulg. - το om. A. - 17 Dans vulg. και τραχήrespiration lente et de la respiration précipitée et obscure, et de la respiration entrecoupée, comme chez ceux qui font une double inspiration (Ép. 11, 3, 7; Ép. v1, 2, 3); mais la bonne respiration, dans toutes les affections avec fièvre aigué, même quand elles se jugent en quarante jours, contribue grandement au salut (Pronost., t. II, p. 123, § 5).

XIV. (Du cou; de la gorge.) 256. La rigidité et la douleur du col, le serrement des mâchoires, le battement fort des veines jugulaires, et la contraction des tendons, sont funestes. 257. Dans la gorge non tuméliée les douleurs suffocatives, provenant d'une douleur de tête, annoucent le spasme (Prorrh. 104). 258. Les refroidissements du col ct du dos, semblant aussi s'étendre à tout le corps, annoncent le spasme; dans ce cas il y a des urines avec dépôt comme de grosse farine (Coa. 82; Prorrh. 113). 259. Ceux qui ont des irritations dans la gorge, auront probablement des gonflements parotidiens. 260. La gorge douloureuse, sans gonflement, avec agitation, est promptement funeste ( Prorrh. 86). 261. Ceux qui tirent leur haleine, dont la voix est étouffée et dont la vertèbre est enfoncée, ont, vers la fin, la respiration comme d'un homme qui aspire (Prorrh. 87; Aph. 111, 26; Ép. 11, 2, 24). 262. La gorge devenue un peu âpre, des présentations sur le bassin sans effet, des douleurs au front, de la carpologie, de la douleur : ces accidents , s'accroissant , sont pénibles (Prorrh. 109). 263. Les fortes douleurs dans la gorge causent des gonflements parotidiens et des spasmes. 264. Et des douleurs du col et du dos, avec une fièvre aigui,

λου καὶ νότου ὰλγήματα appartiennent à la Coaque 263, et μετὰ ..... δλέθρον forment une proposition indépendante; mais Opsopœus, et, à son exemple, Linden ont adopté la disposition que j'ai suivie, et constitué la Coaque 261, telle qu'elle est ici. Opsopœus dit qu'il a fait ce changement à l'aide d'un manuscrit qu'il possèdait et de la traduction de Calvus: le fait est que presque tous les manuscrits que j'ai pu consulter, sont disposés comme celui d'Opsopœus. - καὶ σπασμώδεα τὰ ἐν τραχήλου καὶ πάχεων ἀλγήματα, ἀπὸ προσώπου δὲ ταῦτκ καὶ κατὰ φάρυγγα καὶ τραχήλου καὶ νώτου ἀλγήματα μετὰ πυρετοῦ δξέος σπασμοὶ δλέθριον pro καὶ .... φάρυγγα D. — \*\* ἄλγημα Α. - σπασμώ FHIJK. - σπασμοὶ vulg. - καὶ σπατου. V.

265. Τραγήλου καὶ πήγεων ἀλγήματα, σπασμῷ, ὀλέθριον. σπασμώδεα · ἀπὸ προσώπου δὲ ταῦτα, ² καὶ κατὰ φάρυγγα · ³ ὡγροὶ, ίσχνοὶ, πτυαλίζοντες, ἐν τουτέοισιν, <sup>4</sup>ἐν ὕπνοισιν ίδρῶτες ἀγαθοί· ἦρά γε καὶ τῷ ἱδρῶτι κουφίζεσθαι, τοῖσι πλείστοισιν οὐ πονηρόν; οἱ ες τὰ κάτω πόνοι <sup>5</sup> τουτέοισιν, εύφοροι. 266. Έν αλγήματι νώτου καὶ στήθεος αίματώδης ούρησις ἐπιστᾶσα, ὀλέθριος ἐπιπόνως. 267. Τραχήλου πόνος, κακὸν μὲν 6 ἐν πυρετῷ παντὶ, κάκιστον δὲ έν οἶσι <sup>7</sup> καὶ ἐκμανῆναι ἐλπίς. 268. Ἐπὶ στήθεος ἀλγήματι <sup>8</sup> πυ~ ρετώδει χοιλίη ταραχώδης, ναρχώδης, σημεῖον μελαινῶν ὑποχωρη-269. Τὰ ἐν ὀξέσι κατὰ θ φάρυγγα μικρὰ ὀδυνώδεα, ὅτε γάνοι, μή βηϊδίως συνάγοντι, ἰσχνῷ, παρακρουστικά ' ἐκ τουτέων φρενιτιχοί, ολέθριον. 270. Φάρυγξ 10 έλχουμένη εν πυρετώ μετ' άλλου σημείου τῶν δυσκόλων, κινδυνῶδες. 271. Έν πυρετοϊσιν 11 έξαπίνης πνίγεσθαι, καὶ καταπίνειν μή δύνασθαι, χωρὶς οἰδήματος, κακόν. 172. Τράγηλον 12 ἐπιστραφῆναι μὴ δύνασθαι, μηδὲ χαταπίνειν, θανάσιμον ώς τὰ πολλά.

XV. 273. Ὑποχόνδριον δὲ χρή μαλθαχὸν  $^{13}$ εἶναι καὶ ἄπονον καὶ ὁμαλές · φλεγμαῖνον δὲ ,  $^{14}$  ἢ ἀνωμάλως ἔχον , ἢ ἀλγούμενον , ση-

σμοῦ Opsopœus, Lind. – La correction d'Opsopœus est fort ingénieuse, mais je crois qu'on peut s'en passer en prenant la leçon de cinq de nos manuscrits.

¹ ΙΙήχεων FGHIK, Mack. - πηχέων vulg. - ἄλγημα σπασμῶδες Α. -- ² οἰ pro καὶ A. - Ante καὶ addit εἰσὶ δὲ Lind. - Dans A, un nouveau paragraphe commence à oi et se continue avec ce qui suit. La disposition est la même dans Linden, à partir de sivi ôs. La disposition de A était celle de plusieurs anciens exemplaires. Voyez le Prorrhétique correspondant, p. 547, note 10. — 5 δχλοι vel ήχοι L. - δχλοι AHIJK. - λσχνόν Α. - πτυαλύζοντες Κ. - σιελίζοντες L. - τούτοισιν A.- Dans vulg. ώχροι, ίσχνοι, etc., commencent une nouvelle proposition. Mais, ainsi qu'on peut le voir par le commentaire de Galien sur le Prorrhétique correspondant, il faut ou commencer une nouvelle proposition à κατά φάρυγγα comme A, ou faire du tout une proposition unique. Au reste, consultez pour les dissérentes leçons le Prorrhétique correspondant, p. 546. - Ante ès addit où A. -A met une virgule après τούτοισιν, et fait rapporter ce met à πτυαλίζοντες. - υπνοις Α. - κιγαθόν Α. - άρα γε Α. - το pro τῷ Α. - ἀνιδρωτί pro τῷ έδρωτι Lind. - χουφίζεται FGHIJK, Ald., Frob. - "τούτοισιν Α. - εύφοροι ADFGHIJKX, Ald., Frob., Lind., Mack. - εύφορα vulg. - δύσγοροι L. -<sup>6</sup> ἐν ADHJKP'Q'. - ἐπὶ vulg. - παντὶ πυρετῶ A. - <sup>†</sup> καὶ ponitur post δὲ A. - \* πυρώδει Α. - Ante κοιλίη addit καὶ vulg. - καὶ om. A, Lind. - ταραχώδης omisso, ναρχώδει DFGHIJK.-Ante ναρχώδης addunt και Lind., Mack.-

sont funestes par le spasme. 265. Des douleurs des avant-bras ainsi que du col annonceut le spasme; cela vient de la face; et dans les affections de la gorge, malades jaunes, amaigris, salivant : chez eux les sueurs pendant le sommeil sont bonnes; n'estil pas avantageux, chez la plupart, qu'il y ait un amendement par la sueur? Les douleurs allant vers les parties inférieures sont, dans ce cas, faciles à supporter (Prorrh. 114). 266. Dans une douleur de dos et de poitrine, l'émission d'une urine sanguinolente, si elle s'arrète, cause beaucoup de souffrance et est funeste. 267. La douleur du col est fâcheuse dans toute fièvre, mais le plus fâcheuse chez ceux qu'on s'attend à voir saisis d'un délire maniaque (Prorrh. 73). 268. Dans une douleur fébrile de poitrine, le dérangement de ventre, avec stupeur, est signe de déjections noires. 269. Dans les maladies aiguës, une affection de la gorge, légèrement douloureuse, avec difficulté, après avoir ouvert la bouche, de rapprocher les mâchoires, sans tuméfaction, anuonee le délire; la phrénitis qui y succède est funeste (Prorrh. 11). 270. L'ulcération de la gorge, dans une fièvre, avec quelque autre des signes défavorables, est dangereuse. 271. Dans les fièvres, un étouffement subit, avec impossibilité d'avaler, sans gouflement, est mauvais (Aph. 1v, 34). 272. L'impossibilité de tourner le cou et d'avaler la boisson, est mortelle généralement (Aph. iv, 35) (V. note 12).

XV. (Hypochondre; région ombilicale; cardialgie.) 273. L'hypochondre doit être souple, indolent et uni; en-flammé, ou inégal, ou douloureux, il indique une affection qui

σημεῖον Α. – σημεῖα vulg. – μελάνων DHJK, Ald., Frob. – μελανών (sic) Α. – ὑποχωρήσιων Η. —  $^9$  φάρυγγας GHI. – Post  $\, \varphi$ . addit  $\, i \sigma_{\rm X} \nu \dot{\eta} \nu$  vulg. –  $\, i \sigma_{\rm X} \nu \dot{\eta} \nu$  om. DFGHIJK. – μιαράν Α. – πνιγώδεα pro μιαρά Duret, Lind. Mack. – τούτων Α. –  $\, i \lambda \dot{\epsilon} \dot{\rho}_{\rm I}$  σια Α. —  $\, i^0 \dot{\epsilon}_{\rm I} \lambda \dot{\rho}_{\rm I}$  φάρινη ADH. –  $\, \dot{\epsilon}_{\rm I} \lambda \dot{\rho}_{\rm I}$  γρισια FGIJK, Ald., Frob. —  $\, i^{14} \dot{\epsilon}_{\rm I} \dot{\epsilon}_{\rm I}$  παια DHIJKP'Q'. –  $\, \dot{\epsilon}_{\rm I} \dot{\epsilon}_{\rm I}$  φτης Α. –  $\, \dot{\eta}$  pro κακον, et jungitur cum seqq. DFGHIJK. —  $\, i^{12} \, I \, i$  serait possible, vu l'Aphorisme correspondant, qu'il fallut lire τρ.  $\, \dot{\epsilon}_{\rm I} \lambda$ , μηθ $\, \dot{\epsilon}_{\rm I}$  δύνασθαι καταπίγειν κτλ.,  $\, l \, a \, d \, i$  distorsion du cou et l'impossibilité d'avaler, etc. —  $\, i^{12} \, i \, i \, \dot{\phi}_{\rm I}$  ρισ  $\, \dot{\epsilon}_{\rm I} \dot{\phi}_{\rm I}$  λ –  $\, \dot{\epsilon}_{\rm I} \dot{\phi}_{\rm I}$  γλ δύνην  $\, \dot{\epsilon}_{\rm I} \dot{\phi}_{\rm I}$  γ άνωμάλως διακείμενον Α. –  $\, \dot{\epsilon}_{\rm I} \dot{\phi}_{\rm I}$  ο σύνθέως Frob.

μεῖον ἀρρωστίης ἐστίν οὐκ εὐήθεος. 274. Οἴὸςμα δὲ ἐν ¹ ὑπογονδρίσισι, σκληρόν τε έδν καὶ ἐπιδουνον, κάκιστον μέν, εἰ παρὰ πάντων είη τῶν μερέων· τῶν ³ δὲ ἐκ τοῦ ένὸς μέρεος, ⁴ ἀκινουνότερον τὸ έχ τῶν ἀριστερῶν: σημαίνει δὲ ἐν ἀρχῆ μέν τὰ τοιαῦτα θάνατον σύντομον, δύπερδάλλοντα δε τάς είκοσι, τοῦ πυρετοῦ μένοντος, 6 εμπύησιν· γίνεται δὲ <sup>7</sup> τούτοισιν εν τῆ πρώτη περιόδω <sup>8</sup> ρῆζις αίματος διά βινών, <sup>9</sup>καὶ κάρτα ώφελέει τὰ γὰρ πολλὰ κεφαλήν οὖτοι πονέουσι, καὶ όψις ἀμαυροῦται, καὶ μᾶλλον εἰς <sup>10</sup> ταῦτα προσγίνεσθαι προσδέγου την ρηζιν, ηλικίησι δὲ 11 πέντε καὶ τριήκοντα ἐτέων, τοῖσι οὲ πρεσδυτέροισιν ἦσσον. 275. Τὰ μαλθακὰ οὲ καὶ ἀνώδυνα τῶν οιδημάτων, γρονιώτερα δὲ 12 τὰς κρίσιας ποιέεται, καὶ ἦσσόν 13 ἐστιν επικίνδυνα · τὰς δὲ έξήκοντα 14 καὶ ταῦτα ὑπερδάλλοντα, τοῦ πυρετοῦ μένοντος, εμπυούται. Παραπλήσια δε σημαίνει τοίσιν 13 εν υπογονδρίοισι καὶ τὰ περὶ κοιλίην, πλὴν ἦσσον ἐκπυοῦται ταῦτα ἐκείνων, ήχιστα δὲ ὑπ' ὁμφαλόν: 16 καὶ γίνεται δὲ ταῦτα μὲν ἐν γιτῶνι, τὰ δ' άνω κεγυμένα • θανάσιμα δ' έστιν αὐτῶν, ὅσα ὰν εἴσῳ ῥαγῆ • τῶν δὲ λοιπῶν <sup>17</sup> ἐμπυημάτων τὰ μὲν ἔζω ἡηγνύμενα, βέλτιστον μὲν ὡς εἰς ἐλάχιστον καὶ ὀξύτατον συλλέγεσθαι · 18 τὰ οὲ εἴσω, μήτε ϶Ύκω, μήτε πόνω, μήτε γρώματι διάδηλον έζω ποιέειν το δε έναντίον κάκιστον· 19 τινὰ δὲ τούτων διὰ πάγος πύου οὐ διασημαίνει. Τὰ δὲ πρόσφατα τῶν ἐν τοῖσιν ὑπογονδρίοισιν ἐπαρμάτων, ἢν μὴ σὺν φλεγμονή ή, και τους ἀπ' αὐτων πόνους λύει βορδορυγμός γενόμενος εν

n'est pas sans gravité (Pronost., t. II, p. 125, § 7). 274. Un gonflement dans les hypochondres, dur et douloureux, est très-mauvais s'il est général des deux côtés; des gonflements qui n'occupent qu'un senl côté, le moins dangereux est celui qui occupe le côté gauche. Ces gonflements, dans le début, annoncent une mort prompte, mais, dépassant vingt jours, la fièvre persistant, ils annoncent la suppuration. Dans la première période il y survient une hémorrhagie qui soulage beaucoup; car généralement ces malades souffrent de la tête, et leur vue s'obscurcit, c'est surtout alors qu'il faut s'attendre à l'hémorrhagie, du moins juqu'à l'âge de trente-einq ans ; l'hémorrhagie est moins commune au delà de cet âge (Pronost., t. II, 275. Les gonflements mous et indolents ont les crises plus tardives et sont moins dangereux; mais, dépassant soixante jours, la sièvre persistant, ces gonslements aussi supporent. Les gonflements dans le ventre ont à peu près les mêmes signes que ceux dans les hypochondres, si ce n'est que dans l'hypochondre la suppuration est plus fréquente que dans le ventre et surtout que dans la partie située au-dessous du nombril; ces derniers abcès sont dans une unique, ceux d'en haut sont diffus. Les plus fâcheux sont ceux qui se rompent en dedans. Ponr les abcès qui se rompent en dehors, ce qui est le mieux, c'est qu'ils soient aussi petits et aussi pointus que possible; pour ceux qui se rompent en dedans, qu'ils ne deviennent manifestes au dehors ni par le volume, ni par la donleur, ni par la coloration; les conditions contraires sont trèsmauvaises (Pronost., t. II, p. 127). Quelques-uns de ces abcès ne se décèlent par aucun signe, parce que le pus est épais (Aph. vi, 41). Les gonflements récents dans les hypochondres, s'ils sont sans inflammation, et les douleurs qu'ils cau-

AD, Ald., Frob. - δ τι pro ως εἰς, et συλλέγεται pro συλλέγεσθαι Lind. — 

<sup>18</sup> τῶν δὲ εἰτω ἐρηγυνμένων βέλτιστον δ τι ἀν .... ποιές Lind. - διαδήλων Α. 

- ποιέει vulg. - Je pense qu'en changeant seulement ποιέει en ποιέειν, et sans faire toutes les corrections que Lind. a faites, on a une phrase trèsclaire. — 

<sup>19</sup> τίνα Α, Frob.

ύπογονδρίω, και μάλιστα μέν διεκπεσών δι' ούρων και διαγωρημάτων εί δε μή, και αὐτὸς ¹διαπεραιωθείς · ώφελεῖ δε και ὑποκαταδάς ές τὰ χάτω γωρία. 276. Σφυγμός ἐν ὑπογονδρίω μετὰ θορύβου, παραχρουστιχόν, χαὶ μᾶλλον ἢν ε αἱ ὄψιες πυχνά χινέωνται. 277. Καρδίης πόνος καὶ σφυγμὸς δύποχονδρίων, πυρετοῦ περιψυχθέντος, κακὸν, άλλως τε κἢν έφιδρῶσιν. 278. Ἐς ὑποχόνδριον έμπίπτοντα άλγήματα, άλλως τε πονηρόν, καὶ ἢν κοιλίας καθυγραίνη κακίω δέ, ἐν ὀλίγω γινόμενα καὶ τὰ παρ' οὖς τε ἀνιστάμενα ἐχ ⁵τουτέων, κακοήθεα, καὶ τὰ ἄλλα ἐκπυήματα. 279. Καρδιαλγικά καὶ μετὰ στρόφου, κοιλίης 6θηρία καταβρήγνυται. 280. Καρδίης άλγημα, πρεσδυτέρω πυχνά ἐπιφοιτέον, θάνατον τέξαπίναιον σημαίνει. 281. Οξοιν ύπογόνδρια μετεωρίζεται, κοιλίης 8 ἐπιστάσης, χαχόν: μάλιστα δὲ ἐν φθινώδεσι τῶν μαχρῶν, χαὶ οἶσι χοιλίαι ύγραίνονται. 282. 9 Έν ύποχονδρίω φλεγμονή αποπυητιχή, ἔστιν οξς πρὸ τῶν θανάτων μέλανα διαχωρέει. 283. Υποχονδρίων 10σύντασις, μετά χώματος άσώδεος, χεφαλαλγιχῷ, τὰ παρ' 284. Μετά ύπογονδρίων ἔπαρσιν, τοῖσι χολώδεσι, πνευμα μέγα καὶ πυρετὸς ὀζὺς τὰ παρ' οὖς ἐπαίρει. 285. 11 Έν ύπογονδρίων άλγήματι, ύποδορδορύζοντι, όσφύος άλγημα ἐπιγενόμενον εν πυρετοϊς χοιλίας επιπολύ χαθυγραίνει, ην μη φύσα χαταρδαγη, η ούρου πληθος έλθη. 286. Ἐπὶ ὑποχονδρίω 12 χρονίω καὶ

¹ Δικπερεωθείς AD, Ald., Frob. - ώφελέει Mack. - ² κί A. - κί om. vulg. — \* ὑποχονδρίω Α, Ald. — \* ἐφιδρῶ Α, Ald. — \* τούτων Α. - ἐμπυήματα D = ἐκποιήματα <math>A. = 6 θυρία (sic) Ald. = οῖσι θηρία, τουτέοισι καρδιαλγικά,καὶ μετὰ στρόφου κοιλίη καταβρήγουται Lind., ex Hollerio. — <sup>7</sup> ἐξαπίνεον AD, Ald., Frob. — εξπιστάσης ex Foesii notis Lind., Mack. - ὑποστάσης AL, Ald. - ὑπόστασις vulg. - ἐν AD, Ald., Frob. - ἐν om. vulg. - Ante τῶν addunt έx Lind., Mack. - οίς AD. - Foes a entendu autrement έν φθ. τῶν μακρών, qu'il traduit par in his qui ex longo intervallo contabescunt. -\* οΤσιν εν ύ. φ. α. έστιν, πρὸ (ὑπὸ Mack) τῶν θ. μ. δ. Lind.-Cette correction. adoptée par Lind, et par Mack, est due à Opsopœus, qui la propose dans ses notes. J'ai mieux aimé conserver le texte tel qu'il est; seulement, au lieu de lire ἀποπυρτική ἐστιν, οίς, je lis ἀποπυητική, ἔστιν οίς, et je prends φλεγμονή ἀποπυητική comme une espèce de nominatif absolu. --10 σύντασεν A, Ald., Frob. - καύματος AD, Ald., Frob. Lind. -- 11 ἐπ' Lind. - ἐν ὑ, ἀλ appartient au paragraphe précédent dans D et Ald. - πυρετοῖσι Mack. - ἐπὶ τὸ πολύ Α. - ἐπιτοπολύ D, Ald. - φύσα AD, Ald., Frob. - ἔλθοι D, Ald., Frob. -ἐπέλθη Duret, Lind., Mack — 12 Anie χρ. addunt μετεώρω Lind., Mack. - χρονιστέρω (sic) Lind.

sent, sont dissipés par un borborygme né dans l'hypochondre, surtout si ce borborygme est évacué avec des urines et des selles; sinon, évacué seul, ou même descendant seulement dans les parties inférieures [des intestins] (Coa. 285; Pro-276. Un battement dans l'hyponost., t. II, p. 139). chondre, avec du trouble, indique le délire, surtout si les yeux se meuvent souvent (Pronost., t. II, p. 127). 277. Une douleur du cardia et un battement dans les hypochondres, la fièvre étant refroidie, sont mauvais, surtout s'il y a une petite 278. Des douleurs se portant à l'hypochondre sont fâcheuses, surtout si elles produisent un flux de ventre; elles sont plus mauvaises, venues en peu de temps; et les gonflements parotidiens qui en résultent, sont funestes, ainsi que les autres suppurations. 279. Des douleurs cardialgiques avec tranchée annoncent l'expulsion des vers intestinaux. 280. Le retour fréquent de la cardialgie, chez une personne âgée, an-281. Chez ceux dont les hypochonnonce une mort subite. dres se gonflent, cela est fâcheux, le ventre venant à se resserrer, surtout, parmi les maladies de longue durée, chez les phthisiques et chez ceux dont le ventre s'humecte (Coa. 295; 282. Il est des cas où une inflammation suppurative dans l'hypochondre produit des déjections noires avant 283. La tension des hypochondres, avec un coma agité, dans une céphalalgie, annonce les parotides (Coa. 123; Prorrh. 169). 284. Après le gonflement des hypochondres, chez les bilieux, une respiration grande et une fièvre aignë annoncent un gonflement parotidien (Coa. 106; Coa. 123; 285. En cas de douleur des hypochondres, Prorrh. 164). avec quelques borborygmes, une douleur lombaire survenant, dans les fièvres, annonce généralement un flux de ventre, à moins d'une éruption de vents on d'une abondante émission d'urine (Aph. 1v, 73; Pronost., t. II, p. 139; Coa. 275, in 286. Dans une affection chronique de l'hypochondre et avec un ventre fétide (Voy. Prorrh. p. 569, note 7), un gonflement parotidien cause la mort (Coa. 197; Prorrh. 158).

1

ď

k

21

iť

d

κοιλίη δυσώδει, παρ' οὖς ἀπόστημα κτείνει. 287. ¹ Τοῖσιν ἀπὸ ύπογονδρίων άλγήμασι κοιλίη κατά μικρόν ύπόγλισγρα διαδιδούσα βραγέα κοπρώδεα, 2 έκγλοιοῖ . ἄρα καὶ αίμοβραγεῖ; 288. Οἶσιν εξαίφνης ἀπυρέτοισιν εούσιν ύπογονδρίου καὶ καρδίης πόνος, καὶ 3 περί σκέλεα καὶ τὰ κάτω μέρεα, καὶ κοιλίη ἐπῆρται, λύει φλεβοτοικίη και κοιλίης δύσις τυρέξαι βλαθερόν τούτοισιν τακροί γάρ οί πυρετοί καὶ ἐσγυροὶ γίνονται, καὶ βῆγες καὶ πνεῦμα καὶ λυγμοὶ έγίνονται · λύεσθαι δὲ μελλόντων τούτων, πόνος ἐσχυρὸς ἐσχίων 3 ή σκελέων, ή πύου πτύσις, ή όψθαλμῶν στέρησις ἐπιγίνεται. 289. Οξοι πόνοι ύποχονδρίων, χαρδίης, ήπατος, τῶν περὶ ὀμφαλὸν μερών, αξματος διαχωρήσαντος, σώζονται, μή διαχωρήσαντος δέ, θνήσχουσιν. 290. Οῗσιν ὑποχόνδρια 6 [μή] λαπαρά, πρόσωπον ερρωμένον, οὐ <sup>7</sup>λύεται χωρὶς αξματος ρύσιος ἐχ ρίνῶν πολλοῦ, ἢ σπασμοῦ, ἢ δδύνης ἐσχίων. 291. Αξ πρὸς ὑποχόνδρια ἐν πυρετῷ οδύναι αναύδω, δανιδρωτί λυόμεναι, κακόν τούτοισιν ές ίσχία άλγή-292. ΘΟί κατά κοιλίην εν πυρετῷ παλμοὶ ἐκστάσιας ποιέουσιν · αίμοβροίη δὲ φριχώδης. 293. Αί ες υποχόνδρια εν πυρετῷ ὀδύναι ἀναΐσσουσαι, 19 ἀνιδρωτὶ λυόμεναι, κακοήθεες, τούτοισιν ές ἐσγία ἀλγήματα, ἄμα πυρετῷ καυσώδει, κοιλίη καταβραγεῖσα, 294. Οί περὶ ὀμφαλὸν πόνοι παλμώθεες ἔγουσι μέν τι καὶ γνώμης παράφορον \* περὶ κρίσιν δ' οὖν τούτοισι φλέγμα 11 άλες

' Οἴσιν pro τοῖσιν Lind., Mack. - εκχλοιοῖ AD, Ald., Frob. - εκχέσι vulg. - La leçon exxéot ne peut pas subsister : il faudrait au moins lire Exxést avec Foes dans l'OEcon.; et encore, la phrase resterait fort obscure. à tel point que Linden et Mack ont cru devoir y faire une modification. En conséquence, j'ai adopté explosor, quoique cette leçon soit condamnée par Foes dans son Économie; elle est donnée par les deux seuls manuscrits que nous possédions et dont l'un est fortancien. On peut objecter que èxχλοιόω manque dans les lexiques et que les auteurs hippocratiques se servent ordinairement d'exχλοιούμαι. On trouve dans le Glossaire de Galien χλοιούνται, comme employé dans la collection hippocratique, et, dans les lexiques, χλοιόω; je ne vois aucune raison pour ne pas admettre ἐχχλοιόω. - ήρα Lind. - ἄρα Α, Frob. - 3 παρά Gal. in cit., Comm. in Ep. n, sect. 3, text. 7. - - AD, Gal. in cit. ib., Ald., Frob., Lind. Mack. - τὰ om. vulg. - \* γίν. om. Gal. in cit. ib. - 5 καὶ pro η Lind. - πύων Kühn. - "μή Opsopæus, Mack. - μή om. vulg. - La comparaison avec la Coaque 125, montre que la négation est ici nécessaire. — <sup>7</sup> λύεται Α. – λύονται vulg. — <sup>8</sup> ἀνιδρώντι D, Frob. — <sup>9</sup> αί D. — 10 ἀνιδρῶτι A, Frob. - Ante ἄμα addunt καὶ Lind., Mack. - 11 ἄλες AD, Ald., Frob., Lind. - άλις vulg. - τόνω Lind.

287. Dans les douleurs qui viennent des hypochondres, des selles rendues pen à pen, ayant quelque viscosité, étant pen fécales, aunoncent une coloration ictérique; annoncent-elles aussi une hémorrhagie? (Prorrh. 146; Coa. 610.) 288. Chez ceux qui, étant sans fièvre, éprouvent soudainement une douleur à l'hypochondre et an cardia ainsi que dans les jambes et les parties inférieures, et dont le ventre se gonfle, ces accidents sont dissipés par la saignée et par un flux de ventre; il est nuisible que ces personnes soient prises de fièvre, car les fièvres deviennent longues et fortes, et il y a toux, dyspnée et hoquet; quand ees accidents doivent se dissiper, il survient ou une violente douleur, soit des hanches, soit des membres inférieurs, on un crachement de pus, ou la perte de la vue. 289. Ceux qui ont des douleurs des hypochondres, du cardia, du foie, des parties autour du nombril, rendant du sang par les selles, réchappent; n'en rendant pas, ils meurent. 290. Chez ceux dont les hypochondres ne sont pas souples et dont le visage est plein de vigueur, il n'y a pas de solution sans une abondante hémorrhagie nasale, on des spasmes, ou une douleur des hanches (Coa. 125; Ép. 11, 6, 291. Les douleurs aux hypochondres, dans une fièvre, avec perte de la parole, se résolvant sans sueur, sont fâchenses; chez ces malades il survient des doulenrs aux hanches (Coaque 292 et Prorrhétique 90). 292. En une fièvre, les palsations dans le ventre produisent le transport; l'hémorrhagie produit le frisson (Prorrhétique 144). 293. Dans une fièvre, les douleurs qui se jettent sur les hypochondres, se résolvant sans sueur, sont de manvaise nature; chez ces malades, il survient des douleurs aux hanches; en même temps qu'une fièvre ardente, les selles faisant éruption sont funestes (Coaque 290, et Prorrhétique 90). 294. Les douleurs autour de l'ombilie, avec battement, ont quelque chose qui dérange aussi l'intelligence; mais vers la crise il sort une grande quantité de pituite avec

συγνόν συν πόνω διέργεται. 295. Μετά χοιλίης 'ἐπίστασιν ὑπόχόνδρια μετέωρα, χαχόν ' μάλιστα δὲ τοῖσι φθινώδεσι ² τῶν μαχρῶν,
χαὶ οἶσι χοιλίαι ὑγραίνονται. 296. Τοῖσιν ἀλυσμώδεσιν ἐν ὑποχονδρίω τὰ παρ' οὖς ἐπαρθέντα χτείνει. 297. Τὰ χατὰ χοιλίην
σχληρύσματα μετὰ πόνου, πυρετοῖσι φριχώδεσιν, ³ ἀποσίτοισι,
σμιχρὰ ἐφυγραινομένης, χάθαρσιν οὐ διδόντα, ἐς ἐμπύησιν ἤξει.

ΧVΙ. 298. 'Υπὲρ ὁμφαλὸν πόνος, καὶ ὀσφύος ἄλγημα, φαρμακείη μὴ λυόμενα, ἐς ὑδρωπιῶδες ξηρὸν ἀποτελευτᾳ. 299. <sup>4</sup>Τὰ ἐξ ὀσφύος ἀλγήματα, χρονιώτερα, πυρετῷ παροξυνόμενα τριταιογενῶς, ποιέει τὰ θρομδώδεα αἴματα διαχωρέειν. 300. Τὰ ἐν ὀσφύῖ ἀλγήματα, <sup>5</sup> αίμοβροϊκά. 301. Αἱ ἐζ ὀσφύος ἀλγήματος αἰμόβροιαι, λαῦραι. 302. Οἶσιν ἐξ ὀσφύος ἀλγήματος ἀναδρομὴ ἐς κεφαλὴν, καὶ χεῖρες ναρκώδεες, καὶ καρδιαλγικὰ, καὶ ἢχώδεα, <sup>6</sup> αίμοβραγικὰ λάβρως, καὶ κοιλίαι καταβρήγνυνται τούτοισι, καὶ γνῶμαι ταραχώδεες ἐπιπολύ. 303. Αἱ ἐκ νώτου ἀλγήματος ἀβρωστίης ἀργαὶ, δύσκολοι. 304. Έν ὀσφύος ἀλγήματι συντόνω καὶ ὑποφορῷ πλέονι, ἀπ' ἐλλεδόρου ἐμέσαι ἀφρώδεα συχνὰ, <sup>7</sup> ὡφελεῖ. 305. 'Ράχιος διαστροφὴν καὶ δύσπνοιαν αἴματος ρύσις λύει. 306. 'Εν ὀσφύῖ ἐπωδύνω καρδιαλγικὰ προσελθόντα, σημεῖα <sup>8</sup> αίμοβροώδεα, ἢ καὶ προγεγενημένα. 307. Τὰ ἔξ ὀσφύος ἐς τράχηλον καὶ κεφαλὴν ἀναδιόδντα, παραλύοντα παραπληκτικὸν τρόπον, σπασμώδεα, παρακρουστικά <sup>9</sup> ἄρα καὶ λύεται τὰ

'Έπίστασιν Lind. - ὑπόστασιν vulg. - La confusion entre les prépositions ἐπὶ et ὑπο en composition est trop fréquente dans les manuscrits pour qu'on puisse hésiter à recevoir la correction de Linden. - 2 Ante των addunt ex Lind., Mack. - 3 άπ. om. DP'. - On pourrait ajouter κοιλίης, donné par la Coaque correspondante, pour y rapporter εφυγραινομένης; mais des phrases telles que sont les Coaques comportent aussi l'ellipse d'un substantif facilement suppléé. — \* τὰ δὲ A, Ald., Frob. — \* αίμορροϊκά, αίμόρροιαι, αίμορρώδεα signifient, comme on le voit par le Commentaire de Galien sur le Prorrh. 130, un flux de sang par les hémorrhoïdes. -6 αίμορροϊκά AD, Ald., Frob. - Post κοιλίαι addunt δε A, Ald. - 7 ωφελέει Lind., Mack. - 8 αίμορροώδη Α, Frob. - η pro η Frob. - 9 άρα Α, Frob. - ῆρά γε Lind., Mack. - ἐκ τῶν τοιούτων ποικίλως διανοσέουσι, διὰ τῶν αὐτων ιόντες Lind., Mack, ex Prorrhetico. - Il est possible que la correction de Linden, qui est appuyée sur un texte, soit bonne; mais il est possible aussi que la rédaction de cette Coaque 307 diffère de celle du Prorrhétique correspondant, autrement que par une erreur de copiste. Ce qui porte à le croire, c'est qu'il y a iovreuv et non iovres; il y aurait ιόντες, si κοιλίαι était simplement une faute pour ποικίλως.

donleur (Prorrh. 36). 295. Après le resserrement du ventre, le gonflement des hypochondres est fâcheux, surtout, parmi les maladies de longue durée, chez les phthisiques et chez ceux dont le ventre s'humecte (Coa. 281; Coa. 434). 296. Chez ceux qui ont de l'anxiété dans une affection de l'hypochondre, le gonflement parotidien, survenant, cause la mort. 297. Les duretés dans le ventre, avec douleur, dans des fièvres avec frisson, le malade étant sans appétit, le ventre s'humectant un peu, pas assez pour la purgation, ces duretés, disons-nous, viendront à suppuration (Coa. 630).

XVI. (Douleurs lombaires.) 298. Une souffrance au-dessus du nombril et une douleur lombaire, ne se dissipant pas par une purgation, finissent par l'hydropisie sèche (Aph. IV, 299. Les douleurs partant des lombes, se prolongeant, redoublant avec fièvre d'une manière tierce, amènent des selles de caillots de sang. 300. Les douleurs dans les lombes annoncent un écoulement de sang par les hémorrhoïdes (Prorrh. 146; Coa. 610). 301. Les écoulements de sang par les hémorrhoïdes, provenant d'une douleur qui part des lombes, sont abondants. 302. Ceux chez qui, des lombes une douleur se porte à la tête, dont les mains s'engourdissent, et qui éprouvent de la cardialgie et des bourdonnements, ceux-là sont pris d'hémorrhagies abondantes et de flux de ventre, et leur esprit se trouble le plus souvent (Prorrh. 39). 303. Les commencements d'une maladie provenant d'une douleur du dos sont difficiles. 304. Dans une douleur continue des lombes avec déjections abondantes, il est avantageux de vomir par l'hellébore une grande quantité de matières écumeuses. 305. Un écoulement de sang dissipe une distorsion de l'épine et une dyspnée. 306. Les lombes étant douloureuses, de la cardialgie qui survient annonce qu'il y aura, et, je crois même, annonce qu'il y a en un écoulement de sang par les hémorrhoïdes (Prorrh. 130). 307. Les douleurs allant des lombes au cou et à la tête, produisant une sorte de paralysie, annoncent le spasme, le délire; des spasmes dissipent-ils ces

τοιαύτα σπασμοϊσιν ; ή των τοιούτων κοιλίαι νοσέουσι, διά των αὐτῶν ἐόντων; 308. Ἐξ ὀσφύος 1 κικορρομή πόνου, ὀφθαλμῶν ἔλλωσις, 309. Πόνος ές στηθος είδρυνθείς νωθρότητι, κακόν . 8 έπί πυρετῷ οὖτοι ὀξέως ἐπόλλυνται. 310. Ἐξ ὀσφύος ἀλγήματος ἀναδρομαί ες καρδίην, πυρετώδεες, ωρικώδεες, ανεμέοντες λεπτά, ύδατώδεα, παρενεγθέντες ἄφωνοι, εμέσαντες μέλανα, τελευτώσιν. 311. Τὰ κατ' 'όσφυν καὶ τὸ λεπτὸν γρόνια άλγήματα, καὶ πρὸς ὑπογόνδρια πόνοι, ἀπόσιτοι, ἄμα πυρετῷ, τούτοισιν ἐς κεφαλὴν ἄλγημα σύντονον έλθον κτείνει όζεως τρόπον σπασμώδεα. 312. Οίσιν δσφύος άλγημα, οδτοι κακοί · ε ἄρα τούτοισι τρομώδεα γίνεται, καὶ ε φιωνή δ' ώς εν βίγει; 313. Τλοα τοῖς ἀσφυαλγέσιν, ἀσώδεσιν, ἀνημέτοισιν, ολίγα θρασέως παρακρούσασιν, έλπὶς <sup>8</sup>μέλανα οιελθεῖν; 314. 'Οσφύος πόνος, καρδιαλγικώ, μετά άναγρέμψιος βιαίης, έχει τι σπασμώδες. 315. 9 Υπάφωνον άμα χρίσει έξγος. 316. Όσφύος άλγημα, άνευ προφάσιος πυχνά ἐπιφοιτέον, κακοήθεος ἀρρωστίης σημείον. 317. 'Οσφύος άλγημα μετὰ 10 χαύματος ἀσώδεος, πο-318. ΄Οσφύος σύντασις ἐχ γυναιχείων πλήθεος,  $^{11}$  ἐχνπρόν. πυητικόν \* καὶ τὰ 12 ποικίλως ἰόντα, γλίσχρα, δυσώδεα, πνιγώδεα, επὶ τοῖσι προειρημένοισιν, 13 ἐχπυητιχόν · οἶμαι δὲ καὶ 14 παραχρούειν τι τὰς τοιαύτας. 319. Οἶσιν ὀσφύος άλγημα καὶ πλευροῦ άνευ ποοφάσιος, ικτεριώδεες γίνονται.

XVII. 320. <sup>15</sup> Αί ἐν κρισίμοισιν ἐκ τῶν αίμορραγιῶν περιψύξιες νεανικαὶ, <sup>16</sup> κάκισται. 324. Τὸ ἀνάπαλιν αίμορραγέειν, πονηρὸν,

<sup>1&#</sup>x27; Ανάδρομή AD, Ald., Frob. - ἀναδρομῆς vulg. - ² ίδρυθεὶς AD, Ald., Frob. - Ante νωθ. addunt τὰν Κ΄, Duret, Mack. - ὅ ἔν DP΄. - Dans vulg., le point est après πυρετῷ. Je l'ai mis après κακόν; guidé par le Prorrh. correspondant. - ⁴δσρὰν Â, Mack. - ὁσρᾶν vulg. - ὅ ἄρα A, Frob. - ἤρα Lind., Mack. - ὁ φωμηδῶς (sic) A. - φωληδῶς Ald. - φωίδες pro φ. δ' ὡς vulg. - Avec la leçon de A et celle de Ald., bien qu'altérées, il est facile de retrouver φωνή δ' ὡς comme dans le Prorrh. correspondant. - ῥυρεῖ Ald., Frob. - ῥυρεῖ (sic) mut. in ῥυρεῖ A. - ² ἄρα A, Frob. - ἔρα Lind., Mack. - τοῖεῖν Mack. - ἀνημέτοισεν Α. Ald. - ἐνεμέτοισεν vulg. - ὅ Αnte μ. addunt τὰ Duret, Lind., Mack. - ἐθεῖν Lind. - ໑ ὑπ' ἄφωνον Ald. - ὑπο ἄφωνον Α, Frob. - ὑπόροδον Mack. - ῥύγος Α, Frob. - Voyez pour les variantes et pour le sens de cette proposition le Prorrhétique 107. - ¹⁰ κώμ. Κ΄, Mack. - ¹¹ ἔμπυςτικὸν Q΄. - ¹² ἀπὸ κοιλίκς pro ποικίλως L. - πνιγώδη AD, Frob. - ¹δ ἔμπυςτικὸν Q΄. - ¹² ἀπὸ κοιλίκς pro ποικίλως L. - πνιγώδη AD, Frob. - ¹δ ἔμπυςτικὸν Q΄. - ¹² ἀπὸ κοιλίκς pro ποικίλως L. - πνιγώδη AD, Frob. - ¹δ ἔμπυςτικὸν Q΄. - ¹² ἀπὸ κοιλίκς pro ποικίλως L. - πνιγώδη AD, Frob. - ¹δ ἔμπυςτικὸν Q΄. - ¹² ἀπὸ κοιλίκς pro ποικίλως L. - πνιγώδη AD, Frob. - ¹δ ἔμπνςτικὸν Q΄. - ¹² ἀπὸ κοιλίκς μπο Ποικίλως L. - πνιγώδη AD, Frob. - ¹δ ἔμπνςτικὸν Q΄. - ¹² ἀπὸν κοιλίκς μπο Ποικίλως L. - πνιγώδη AD, Frob. - ¹δ ἔμπνςτικὸν Q΄. - ¹² ἀπὸν κοιλίκς μπο Ποικίλως L. - πνιγώδη ΑD, Frob. - ¹δ ἔμπνςτικὸν Q΄. - ¹² ἀπὸν κοιλίκς μπο Ποικίλως L. - πνιγώδη ΑD, Frob. - ¹δ ἔμπνςτικὸν Q΄. - ¹² ἀπὸν κοιλίκς μπο Ποικίλως L. - πνιγώδη ΑD, Frob. - ¹δ ἔμπνςτικὸν Q΄. - ¹² ἀπὸν κοιλίκς μπο Ποικίλως L. - πνιγώδη ΑD, Frob. - ¹δ ἔμπνςτικὸν Q΄. - ¹² ἀπὸν κοιλίκς μπο Δοικίλως L. - πνιγώδη ΑD, Frob. - ¹δ ἔμπνςτικὸν Q΄. - ¹² ἀπὸν κοιλίκς μπο Ποικίλως L. - πνιγώδη ΑD, Frob. - ¹δ ἔμπνςτικὸν Q΄. - ¹² ἀπὸν κοιλίκος μπο Δοικίλως L. - πνιγώδη ΑD, Frob. - ¹δ ἐμπνςτικὸν Q΄. - ¹² ἀπὸν κοιλίκος μπο Δοικίλως L. - πνιγώδη ΑD, Frob. - ¹δ κοιλίκος μπο Δοικίλως L. - πνιγώδη ΑD, Frob. - ¹δ κοιλίκος μ

accidents? ou bien le ventre est-il affecté chez ces malades, qui passent par les mêmes phases? (Prorrh. 118.) 308. Douleur quittant les lombes pour se porter en haut, yeux tournés, symptômes fâcheux (Prorrh. 69). 309. Une douleur fixée dans la poitrine, avec stupeur, est fâcheuse; pris de fièvre, ces malades succombent d'une manière aiguë (Prorrh. 70). 310. Une douleur qui, abandonnant les lombes, remonte vers le cardia, avec fièvre, frissonnements, vomissements aqueux, ténus, délire, perte de la parole, se termine par des vomissements noirs (Prorrh. 83). 311. Douleurs chroniques peu considérables des lombes, et souffrances aux hypochondres, avec anorexie et sièvre : dans ce cas, une douleur intense, se portaut à la tête, tue promptement d'une manière spasmodique 312. Ceux qui ont une douleur lombaire, (Prorrh. 100). sont mal; dans ce cas survient-il des tremblements, et la voix est-elle comme dans le frisson? (Coa. 39; Prorrh. 42.) 313. Est-ce que chez les malades affectés de douleur lombaire, avant des nausées, sans vomissement, ayant en un pen de délire hardi, il faut s'attendre à des déjections noires? (Prorrh. 85.) 314. La douleur des lombes, chez un individu affecté de cardialgie, avec une expectoration violente, a quelque chose de spasmodique (Prorrh. 106). 315. Le frisson en même temps que la crise est à craindre (Prorrh. 107). 316. Une douleur des lombes, se faisant souvent sentir sans cause, est signe d'une maladie de nature maligne. 317. Une douleur des lombes avec chaleur et agitation est mauvaise. 318. La tension des lombes, après un éconlement aboudant des règles, annonce la suppuration; et les écoulements variés, visqueux, fétides, avec étoussement, annoncent dans ce cas la suppuration; je pense que ces femmes ont aussi quelque délire (Coa. 515). 319. Ceux qui, sans cause, éprouvent une douleur des lombes et du côté, deviennent ictériques.

XVII. (*Hémorrhagies*). 320. Les refroidissements intenses aux jours critiques, à la suite des hémorrhagies, sont trèsmauvais (Prorrh. 134). 321. Les hémorrhagies à contre-

ώσαύτως. 322. Τὰ ² αίμοβραγεῦντα. 3 ἐπιβριγοῦντα 4 τρώματα, κακοήθεα · διαλεγόμενοι λαθραίως τελευτώσιν. 323. Τὰ πεμπταΐα αίμοδραγούντα λάβρως, έχτη δέπιδριγώσαντα, έβδόμη περιψυχθέντα, αναθερμανθέντα δζέως, τούτοισι χοιλίαι πονηρεύονται. 324. Μεθ' αίμοβραγίην μελάνων διαγώρησις, κακόν πονηρόν δὲ καὶ τὰ 7 ἔξερυθρώδεα. τεταρταίοισιν αί τοιαῦται αίμοβραγίαι. κωματώδεες, έκ τοιούτων σπασθέντες θνήσκουσι, μελάνων προδιελθόντων, καί κοιλίης έπαρθείσης. 325. Μεθ' αίμοδροίας καὶ μελάνων διαγωρήσιας εν 8 όξει κώφωσις, κακόν· αίματος διαγώρησις τούτοισιν δλέθριον, κώφωσιν δὲ λύει. 326. Οἶσιν αίμορδαγίαι πλείους, προϊόντος χρόνου, κοιλίαι πονηρεύονται, ήν μή οὖρον πέπον ἔλθη: <sup>8</sup> ἄρά γε τὸ ὑδατῶδες οὖρον τοιοῦτόν τι σημαίνει; 327. Οἶσιν ἐπὶ αίμοβραγίη 10 λάθρω πυχνή μετά μελάνων συχνή διαγώρησις, έπιστάσης δε αίμοβροεί, οδτοι κοιλίας δδυνώδεες, άμα δέ <sup>11</sup> τισι φύσησιν εύφοροι · 12 ἄρα οί τοιοῦτοι ἐφιδροῦσι πολλοῖσι ψυγροῖσιν ; τὸ ἀνατεταραγμένον οὖρον ἐν τούτοισιν οὐ πονηρὸν, οὐδὲ τὸ ἐφιστάμενον γονοειδές: ἐπιπολὸ δὲ οδτοι ὑδατώδεα οὐρέουσιν. 328. Oldiv ex ρινών έπὶ χωφώσει καὶ νωθρότητι μικρὰ ἀποστάζει, ἔχει τι δύσκολον: έμετος <sup>13</sup> τούτοισι συμφέρει καὶ κοιλίης ταραγή. 329. 14 Αξ εν αργησι μεγάλαι αίμοβραγίαι περί άνακομιδήν κοιλίας καθυγραίνουσιν. 330. Τὰ ἐχ ρινῶν λάβρα βίη ἀποληφθέντα, ἔστιν ὅτε σπασμὸν ἐπι-

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Καὶ Α, Lind., Mack. - καὶ om. vulg. - καθ ὑποχονδριον Lind. - <sup>2</sup> αίμορ-ραγέντα AD, Ald., Frob. - ἀποβόραγεῦντα (sic) L. · <sup>3</sup> ἐριδρῶντα pro ἐπ. L. - <sup>4</sup> τρομώδεα pro τρωμ. L. - <sup>5</sup> Ante δ. addunt οῦτοι Lind., Mack - <sup>6</sup> ἐπιριγ. Frob. - <sup>7</sup> ἐξέρυθρα ἰώδεα vulg.; pro quibus legendum censet ἐξερυθρώδεα Struve. - La correction de Struve est bonne; car c'est la leçon des manuscrits dans le Prorrhétique correspondant. Les copistes commettent souvent la faute de couper un mot en deux; et, ainsi coupé, il n'est pas rare qu'ils y introduisent quelque altération de surcrôt. - <sup>8</sup> ἐξέει Μαck. - κώρωσιν vulg. - Le Prorrh. 129 montre qu'il faut lire κώρωσιν. - <sup>9</sup> ἄρα Λ, Frob. - ἥρα Lind., Mack. - <sup>10</sup> λάβρω ΛD, Ald., Frob., Duret, Lind, Mack. - λάξρα vulg. - μετὰ οιπ. Lind. Mack. - Ροst διαχ. addit πονηρὸν Lind. - ἐπίστασις D, Frob. - ἐπιτασις L. - αίμορροεῖ Λ. - αἰμορρὸν vulg. - κοιλίκς Α, Ald., Frob., Nack. - κοιλίκς vulg. - καὶ pro κοιλίας Lind. - <sup>11</sup> τῆσι AD, Ald. - <sup>12</sup> ἄρα Λ, Frob. - ὅρα Lind., Mack. - κοιλίκς vulg. - καὶ pro κοιλίας Lind. - <sup>11</sup> τῆσι AD, Ald. - <sup>12</sup> ἄρα Λ, Frob. - ὅρα Lind., Mack. - <sup>13</sup> τουτέοισι Mack. - <sup>14</sup> οὶ D.

sens sont manvaises, par exemple une épistaxis de la narinc droite en un cas de grosse rate; il en est respectivement de mème pour l'hypochondre droit (Prorrh. 125). 322. Les blessurcs avec hémorrhagie, un frisson survenant, sont de nature maligne; les personnes, tout en parlant, meurent sans qu'on s'en aperçoive (Prorrh. 128). 323. Hémorrhagie abondante au cinquième jour, frisson au sixième, refroidissement au septième, puis réchauffement aigu : chez ces malades le ventre se dérange. 324. Après une hémorrhagie, une selle de matières noires est mauvaise; des matières d'une teinte très-rouge sont mauvaises aussi ; de telles hémorrhagies arrivent le quatrième jour; ces malades, tombant dans le coma, puis saisis de spasmes, meurent, après avoir rendu des matières noires et avoir eu le ventre gonflé (Coa. 623; Prorrhétique 127). 325. Après des hémorrhagies et des selles de matières noires, dans une maladie aiguë, la surdité est mauvaise ; une selle de sang chez ces malades est funeste, mais elle dissipe la surdité ( Prorrh. 129). 326. Chez ceux qui ont des hémorrhagies fréquentes, avec le temps le ventre se dérange, à moins qu'il ne vienne de l'urine cuite (Aph. 1v, 27; Prorrh. 133); est-ce que l'urine aqueuse signifie quelque chose de semblable? 327. Ceux qui, après des hémorrhagies abondantes, fréquentes, ont des selles copieuses avec des matières noires, et qui, ces selles s'étant arrêtées, ont un flux hémorrhoïdal, cenx-là éprouvent des douleurs dans le ventre, mais l'émission de quelques gaz les soulage; est-ce que ces malades ont beaucoup de petites sucurs froides? l'urine trouble dans ce cas n'est pas mauvaise, ni l'énéorème d'apparence spermatique; généralement ces malades rendent des urines aqueuses (Prorrh. 140). 328. Chez ceux qui, ayant de la surdité et de la stupeur, éprouvent une petite épistaxis, rela a quelque chose de difficile; dans ce cas un vomissement est avantageux, ainsi qu'un dérangement de ventre (Coa. 205; Prorrh. 141). 329. Les grandes hémorrhagies au début produisent vers la convalescence un flux de ventre. 330. Les épistaxis abondantes,

καλεϊται, φλεβοτομίη 1λύει. 331. <sup>2</sup> Αί ένδεκαταίαι στάζιες, δύσκολοι, άλλως τε καὶ ἢν δὶς ἐπιστάξη. 322. Ἐπὶ αίματος ρύσει πολλή, ή λυγμός ή σπασμός, κακόν. 333. 3 Tolot véois ετών \*έπτὰ ἀδυναμίη μετὰ ἀχροίης, καὶ πνεύμα εάλιζόμενον εν τῆσιν δδοΐσι, και γῆς ἐπιθυμίη, αίματος φθορήν και ἔκλυσιν σημαί-334. Έν τοῖσι μακροῖσι τὰ μικρὰ ἐπιφαινόμενα αίμοβροώδεα, όλέθρια. 335. Τὰ σκοτώδεα εξ ἀργῆς αίμοβροίη <sup>6</sup> ρινός 336. Τὰ ἐκ τρινών σμικροῖς ίδρῶσι περιψυχόμενα, κακοή-337. Αξματος ἀφαίρεσις ἐν καταψύζει νενωθρευμένη, καθεα. 338. Όσοι, κοιλίης ἐπιστάσης, αξμοβροέουσι, καὶ 8 ἐπιβχόν. ∳ιγοῦσιν άμα τῷ αίμοβροεῖν, τούτοισι κοιλίην λειεντεριώδεα ποιέει καὶ ἐπίσκληρον, καὶ θ ἀσκαφίδας, ἢ ἀμφότερα. 339. Τὰ τεταγμένοισι χρόνοισιν 10 αίμοβροώδεα, διψώδεα, μή αίμοβραγήσαντα, έπιληπτικώς θνήσκει. 340. Έξ αίμοβροΐδος όσον ἐπιφανείσης σκοτώδεα έλθόντα, παραπληγικόν 11 μικρόν καὶ ἐπ' δλίγον σημαίνει· λύει φλευ βοτομίη · καὶ πᾶν τὸ ούτως ἐπιφαινόμενον κακόν τι σημαίνει.

XVIII. 341. <sup>12</sup> Οἱ παλμώθεες δι' όλου, ẵρα καὶ ἄφωνοι τελευτῶσιν; 342. Τὰ τρομώθεα, σπασμώθεα γενόμενα, ἐφιδροῦσι, φιλυπόστροφα τούτοισι κρίσις ἐπιβριγώσασιν <sup>13</sup> ἐπιβριγέουσι δ' οὖτοι ἐπὶ κοιλίην καύματι προκληθέντες <sup>1</sup> ὕπνος πουλὺς ἐν τούτοισι, σπα-

<sup>1</sup> Ante λύει addunt δε Lind., Mack. - 2 οι D. - άλλως τε κάν οις (δις om. Lind.) ἐπιστάξη, καὶ ἢν (αὖ pro ἢν  $\mathbf{K}'$ ) ἐπιστάξη vulg. (καὶ ἢν ἐπιστάξη om. Lind.). - Je me suis réglé, pour le texte, sur le Prorrh. 148, tout en gardant δίς. - 5 τοῖσι νέοις Lind - τοῖσιν ἔως vulg - J'ai adopté cette correction de Lind., ainsi que les autres dans cette Coaque, dont le texte est tout à fait désespéré. -- \* έζ (sic) A. - έβδομων vulg. - Le texte dans A pouvant se lire έπτὰ ou ἐβδόμων, j'ai préféré la première leçon. - ἀδυναμέη Lind. δύναμεν vulg. - 5 άλυζόμενον, alias άναλεζόμενον L. - άλεζόμενον vulg. -Ce mot est fort obscur; si on garde & it zopeno, il faut mettre un esprit rude; au reste, dans A, l'esprit a été surchargé et probablement changé en rude. - ἐπιθυμές Lind., Mack., ex Foesii notis. - ἐπιθυμές ν vulg. - 6 Ante j. addunt εx Lind., Mack. — τ ριγών Lind. - σμικροίσιν Lind., Mack. ---8 ἐπιζοριγέρυσεν Lind., Mack. - Post ἐπ. addit κακόν Lind. - Je prends κίμορροείν dans le sens de flux hémorrhoïdal, voy. p. 650, note 5. - κρά γε το pro ἄμα τῷ Lind., Mack. — ο ἀσκαριδώδεα L. — 10 αίμορροώδει διψώδη Λ. - ἐπελημπτικῶς A, Ald., Frob. — 11 τι pro μ. καὶ ἐπ' δλ. Lind. — 12 αί D. - διόλου Α. - ἄρα Α, Ald., Frob. - ἔρα Lind., Mack. — 15 ἐπιρριγεοῦ τι (sic)

supprimées de force, provoquent parfois le spasme ; la saignée dissipe ces hémorrhagies (Prorrh. 145, et note 4, p. 564). 331. Les épistaxis au onzième jour, sont pénibles, surtout s'il y en a deux (Prorrh. 148). 332. Après un écoulement abondant de sang, le hoquet ou le spasme sont mauvais (Aph. v, 3). 333. A l'âge de sept ans, de l'adynamie avec décoloration, une respiration pressée pendant la marche, et le désir de manger de la terre annoncent la corruption du sang et la résolution. 334. Dans les maladies longues, de petits écoulements de sang qui se manifestent, sont funestes. 335. Les vertiges ténébreux du début sont dissipés par une épistaxis. 336. Les épistaxis accompagnées de refroidissements, avec de petites sueurs, sont de nature maligne (Coa. 41; Prorrh. 126). 337. Oter du sang dans un grand refroidissement avec stupeur est mauvais (Coa. 481). 338. Ceux qui, le ventre s'étaut resserré, ont un flux de sang hémorrhoïdal et, en même temps que le flux, un frisson, auront le ventre lieutérique et dur, ou des ascarides, ou l'un et l'autre (Prorrh. 138). 339. Les personnes accontumées à des flux hémorrhoïdaux périodiques, ayant de la soif, ne perdant pas de sang, meurent avec des accidents épileptiques (Prorrh. 131). 340. A la suite d'un flux hémorrhoïdal qui n'a fait que se montrer, des vertiges ténébreux survenant indiquent une paralysie légère et se faisant peu à peu; la saignée dissipe cet accident; tout ce qui se montre ainsi annonce quelque mal.

XVIII. (Tremblements; spasmes; tétanos.) 341. Geux qui ont des palpitations générales, meurent-ils aussi avec la perte de la parole? (Prorrh. 30.) 342. Tremblements devenus des spasmes, récidivant avec de petites sueurs: dans ce cas, la crise vient après un frisson; chez ces malades le frisson est provoqué par de la chaleur au ventre (Prorrh. 105); en ce cas beaucoup de sommeil cause du spasme, les dou-

Α. - ἐπιρριγοῦσι vulg. - πουλύς D. - ποιλύς vulg. - ποιλύς Α. - βάρεα Lind., Külin. - βαρέα vulg. - δυσκολαίνουσαι D. - Le commencement de cette Coaque se trouve dans le Prorrh. 105, et la fin dans le Prorrh. 109.

σμώδες, καὶ τα ες μέτωπον βάρεα, καὶ οὔρησις δυσκολαίνουσα. 343. Οι έν υστεριχοίσιν άπυροι σπασμοί, εύχερείς. σπασμώδεα, ανιδρώντι, πτύελα παραβρέοντα, πυρετώδει έόντι, εὐήθεα· τούτοισιν, εέπεὶ χοιλίαι τι χαθυγραίνονται, τάχα δέ τι χαὶ ές άρθρα ἀποστήσονται. 345. Οἷσιν <sup>1</sup>έν σπασμώδεσιν όφθαλμοὶ εκλάμπουσιν δάτενέως, ούτε παρ' έωυτοῖσίν είσι, διανοσέουσί τε 346. Τὰ σπασμώδεα τρόπον παροξυνόμενα κατόμαχροτέρως. γως, τὰ παρ οὖς ἐπαίρει. 347. Τρομώδεσιν, 6 ἀσώδεσι, μιχρὰ τὰ παρ' οὖς ἐπάρματα σπασμὸν σημαίνει, χοιλίης πονηρευομένης. 348. Τὰ σπασμώθεα καὶ τετανώθεα πυρετός ἐπιγενόμενος λύει. 349. Σπασμός ἐπὶ τρώματι, θανάσιμον. 250. Σπασμός ἐπὶ πυρετῷ γενόμενος, ολέθριον, ἤχιστα δὲ παιδίοισιν. πρεσδύτεροι έπτὰ ἐτέων ἐν πυρετῷ οὐχ άλίσχονται ὑπὸ σπασμοῦ: εί δὲ μή, δλέθριον. 352. Σπασμοῦ λυτικόν πυρετός ἐπιγενόμενος όζὺς, μὴ πρότερον γεγονώς · εἰ δὲ εἴη 8 πρότερον γεγονώς, παροζυνθείς ωφελέει δε και ούρου διέξοδος ύαλοειδής πολλή, και ρύσις κοιλίης, καὶ ὅπνοι - τῶν ὸὲ ἐζαπίνης σπασμῶν λυτικὸν, πυρετὸς, 3 κοιλίης βύσις. 353. Έν τοῖσι σπασμοῖσιν ἀναυδίη ἐπὶ 10 πολὺ, κακόν τὸ δὲ 11 ἐπὶ μιχρὸν, ἤτοι γλώσσης ἀποπληζίην, 12 ἢ βραχίονος, καὶ τῶν ἐπὶ δεξιὰ σημαίνει · λύεται δὲ οὐροισιν ἐξαπίνης ἐλθοῦσι, πολλοῖσιν, ἀθρόοισιν. 354. Ἱδρῶτες δὲ, οί μὲν 18 κατά μικρὸν, ἀσελέουσιν · οί δὲ 14 ἀθρόοι, καὶ αί τῶν αίμάτων ἀφαιρέσιες αί ἀθρόοι, βλάπτου-355. Έν τοῖσι τετάνοισι καὶ ὀπισθοτόνοισι 15 γένυες λυόμεναι,

\* ἄπυροι ΑLΚ΄, Lind., Mack. – ἄπειροι vulg. – \* τῷ σπασμώδει Lind. – ανιδρώτι (sic) A, Ald. – παραρέοντα A, Frob. — \* ἔτι pro ἐπεὶ Κ΄. – ἐπὴν κ. τι καθυγροίνωνται Lind. – ἀποστήσεται Lind., Mack. — \* ἐν οπ. Ρ΄. – ἐκλάμπουσιν Κ΄. – ἐκλειμπάνουσιν Ald., Frob. – ἐκλειππάνουσιν Α. – ἐκλαμπάνω soit correcte; Weigel la condamne dans le Suppl.; elle a disparu du Thesaurus de Didot. — \* ἀτενέως Κ΄. – ἀτενέες vulg. – παρὰ σφίσιν αὐτοῖς L. — \* ἀσ. οπ. D. — \* τραύματι L. \* Ante πρ. addunt ἢ AD, Ald., Frob. – παροξυνθείς παραξυνθείς (sic) Ald.) δὲ ἀφελέει, καὶ ούρου κ. τ. λ. AD, . Ald.; Frob. — \* Ante κ. addunt καὶ Lind., Mack. — \* \* πολλῦ Α. — \* \* ἐπὶ οπ. Κῦhn. – ἀποπληξίη Α. — \* \* παλ ΑD. – βραχίωνος Α. — \* \* μετὰ Duret, Mack, Κῦhn. – \* \* \* ποροξυνος (sic) AD, Ald., Frob. – ἀθρόα vulg. — \* \* γέννυες Frob.

leurs au front sont pesantes, et l'émission de l'urine est pénible (Prorrh. 109). 343. Chez les femmes hystériques les spasmes sans fièvre sont faciles (Prorrh. 119; Coa. 543). 344. Des accidents spasmodiques, des crachats coulant en abondance pendant la sueur, chez un fébricitant, sont favorables; chez ees malades, comme le ventre s'humecte un peu, il se forme bientôt un dépêt sur les articulations (Prorrh. 122). 345. Ceux qui, dans les accidents spasmodiques, ont les yeux brillants et fixes, ne sont pas à eux, et la maladie se prolonge (Prorrh. 124). 346. Les redoublements à forme spasmodique avec catochus déterminent les gonflements parotidiens (Coa. 103; Prorrh. 161). 347. Chez les malades affectés de tremblement, d'agitation, les petits gonflements parotidiens annoncent du spasme, le ventre se dérangeant (Prorrhétique 162). 348. Les accidents spasmodiques et tétaniques sont dissipés par une fièvre qui survient (Aph. 1v, 57). 349. Un spasme survenant à une blessure est mortel (Aph. v, 2; Coa. 496). 350. Un spasme venant dans une fièvre est funeste; il l'est le moins chez les enfants (Aph. 11, 26). 351. Au-dessus de sept ans, dans une fièvre, on n'est pas pris de spasme; sinon, cela est funeste. 352. Le spasme peut ètre dissipé par une fièvre aiguë, survenant si elle n'existait pas auparavant, redoublant si elle existait déjà; une abondante émission d'urine vitrée est utile aussi, de même qu'un flux de ventre et du sommeil. Les spasmes qui surviennent soudainement, peuvent être dissipés par une fièvre, par un flux de ventre. 353. Dans les spasmes, la perte de la parole, durant longtemps, est fâcheuse; durant peu, elle annonce une paralysie ou de la langue ou du bras ou des parties situées à droite; elle se résont par des urines abondantes venant subitement et tout à la fois. 354. Les sueurs venant peu à peu sont avantagenses; mais les sneurs venant tont à la fois sont nuisibles, ainsi que les saignées dans lesquelles on ôte tout à la fois beaucoup de sang. 355. Dans les tétanos et les opisthotonos la résolution des mâchoires est un signe

θανάσιμον θανάσιμον δὲ καὶ ίδροῦν ἐν ὁπισθοτόνο καὶ τὸ σῶμα διαλύεσθαι, καὶ ἀνεμεῖν ὁπισθοτόνο διὰ ρίνῶν, ἢ ἐξ ἀρχῆς ἀφωνον ἐόντα βοᾶν ἢ φλυηρεῖν · ἐς γὰρ τὴν ¹ ὑστεραίην θάνατον σημαίνει. 356. Πυρετώδεα ὀπισθοτονώδεα ²γονοειδέες οὐρήσιες λύουσιν.

ΧΙΧ. 357. Τὰ κυναγχικά τὰ μήτε ἐν τῷ τραγήλω μήτε ἐν τῷ φάρυγγι μηδέν εύδηλον ποιέοντα, πνιγμόν δέ νεανικόν καὶ δύσπνοιαν παρέγοντα, αὐθημέρους καὶ τριταίους κτείνει. 358. Τὰ δὲ ἐπάρματα καὶ ἔρευθος ἐν τῷ τραγήλῳ λαμδάνοντα, τὰ μὲν λοιπὰ παραπλήσια, χρονιώτερα δέ. 359. "Οσοισι δέ <sup>3</sup>συνεξερευθείη ή τε φάρυγξ καὶ • αὐγὴν καὶ τὸ στῆθος, γρονιώτερα καὶ μάλιστα έξ αὐτῶν σώζονται, ἢν μὴ παλινδρομέη τὰ "ἐρυθήματα ἢν δὲ ἀφανίζηται, μήτε φύματος συστραφέντος έξω, μήτε πύου άναγρεμπτομένου 5 πρηέως καὶ ἀπόνως, 6 μήτε ἐν ἡμέρησι κρισίμησιν ,δλέθρια γίνεται · ἆρά γε ἔμπυοι γίνονται; ἀσφαλέστατον δὲ τὸ ἔρευθος καὶ τὰς ἀποστάσιας δτι μάλιστα έξω τρέπεσθαι. 360. Έρυσίπελας δὲ έξωθεν μέν ἐπιγίνεσθαι, γρήσιμον : είσω δὲ τρέπεσθαι, θανάσιμον : τρέ- πεται <sup>7</sup> δὲ. ὅταν, ἀφανιζομένου τοῦ ἐρυθήματος, βαρύνηται τὸ στῆθος, καὶ δυσπνοιώτερος γίνηται. 361. 8 Οἶς δὲ κυνάγχη ἐς τὸν πλεύμονα τρέπεται, οί μεν εν τῆσιν έπτὰ ἡμέρησιν ἀπόλλυνται οί δέ διαφυγόντες έμπυοι γίνονται, μή 9 γινομένης αὐτοῖς ἀναγωγῆς φλεγματώδεος. 362. Οἶσι διὰ σφοδρότητος <sup>10</sup> σφυγμοῦ χόπριον έξαπίνης διαχωρέει, θανάσιμον. 363. Έν τοῖσι κυναγχικοῖσι τα ύπόξηρα πτύσματα ἰσγνῶν, κακόν. 364. Τὰ κυναγχικὰ ἐν γλώσ-🕶 σαις οιδήματα, ἀσήμως ἀφανιζόμενα, δλέθρια καὶ τὰ ἀλγήματα

' Υστερέην D. — <sup>2</sup> γονοειδεῖς Λ. — <sup>3</sup> συνεξερυθείη Ald. – συνεξερυθύη (sic) Λ. – ξυνεξερευθείη Lind. — <sup>4</sup> Post έρ. addunt εἴσω Lind., Mack. — <sup>5</sup> πρήσεως (sic) Λ. — <sup>6</sup> μήτε AD, Ald., Frob., Lind., Mack. — μήτε om. vulg. – ἄρα Λ. Frob., Mack. – ἤρα Lind. — τὰ pro τὰς Ald. – κατ' ἀπόστασιν pro καὶ τὰς ἀπ. Lind. — <sup>7</sup> Post δὲ addit εἴσω Mack. – βαρύνεται AD, Ald., Frob. — γίνηται Lind. – γίνεται vulg. — <sup>8</sup> οἴσι Lind., Mack. — <sup>8</sup> γεν. Λ. – αὐτής Ald., Frob. — <sup>10</sup> πνιγμοῦ Duret, Lind., Mack. — Οροφου aimerait mieux lire διὰ σροδρότητα, ce qui voudrait dire ὰ cause de ta riolence. La correction de Duret aurait l'avantage de rattacher au sujet du chapitre cette Coaque, qui, autrement, y semble isolée. Mais dans des propositions ainsi détachées, comment faire de pareilles corrections sans manuscrits? Le plus prudent, dans tous les cas, est de se tenir, aussi près qu'il est possible, du texte tel qu'il nous est donné, toutes les fois qu'il se prête tant bien que mal à une interprétation.

mortel; ce sont encore des signes mortels dans l'opisthotonos que la sueur, la résolution du corps, le reflux des boissons par les narines, les cris ou la loquacité, quand, dès le début, le malade avait perdu la parole; c'est en effet l'annonce de la mort pour le lendemain. 356. Des accidents d'opisthotonos avec fièvre sont dissipés par l'émission d'urines d'apparence spermatique.

XIX. (Des angines.) 357. Les angines, ne produisant rien d'apparent ni au cou ni à la gorge, mais causant une suffocation et une dypsnée violentes, tuent le jour même ou le troisième jour (Pronost., t. II, p. 177). 358. Mais celles qui s'accompagnent de gonflement et de rougeur au col se prolongent davantage, tout en étant analogues pour le reste (Pronost. ib.). 359. Quand il y a rougeur concomitante à la gorge, au con et à la poitrine, l'angine a plus de durée; et c'est surtout dans ces cas que les malades réchappent, pourvu que les rougeurs ne rétrocèdent pas; mais si elles rétrocèdent sans formation d'abcès au dehors, sans expectoration de pus douce et indolente, et sans coıncidence de jours critiques, cela est funeste; est-ce qu'alors il se forme un empyême? Ce qu'il y a de plus sûr, c'est que la rougeur et les dépôts se tournent surtout au dehors (Pronost. ib.). 360. Il est avantageux que l'érysipèle soit au dehors, mais mortel qu'il se tourne au dedans (Aph. vt. 25); or, il se tourne au dedans, quand, la rongeur ayant disparu, la poitrine est chargée d'un poids, et la dyspnée plus 361. De ceux chez qui l'angine se tourne sur le ponmon, les uns succombent dans les sept jours, les autres, échappant, sont pris d'empyème, s'il ne leur survient pas une expectoration pituiteuse (Aph. v, 10; Des mal. II). 362. Chez cenx qui, ayant de violentes pulsations, rendent subitement des exeréments, cela est mortel. 363. Dans les angines sans gonflement, les erachats qui vont en diminuant de calibre (ou bien nn pen secs), sont mauvais (V. Arg. p. 579, § 1V). 364. Dans l'angine, les gouflements de la langue qui disparaissent sans signé sont funestes; et les douleurs qui disparaissent sans cause

άφανιζόμενα χωρίς προφάσιος, δλέθρια. 365. Έν τοΐσι χυναγγιχοῖσιν οί μὴ 1 ταχὸ ἀναπτύοντες πέπονα, ὀλέθριοι. 366. Έν χυνάγγη ἀσήμως <sup>2</sup>είς κεφαλήν άλγήματα μετὰ πυρετοῦ, όλέθρια. 367. Έν χυνάγγη ἀσήμως ἐς σχέλη ἀλγήματα μετὰ πυρετοῦ, όλέ-368. Έχ χυναγγικών 3 άχρίτως ύποχονδρίου άλγημα, μετά άκρασίης καὶ νωθρότητος γενόμενον, κτείνει <sup>4</sup>λαθραίως, εἰ καὶ πάνυ δοχοΐεν έπιειχῶς έχειν. 369. Έχ χυναγχιχῶν ἀσήμως ἰσχνανθέντων ές στηθος άλγημα καὶ ές κοιλίην έλθὸν σύντονον, \*ποιέει πυωδες διαχωρέειν, άλλως <sup>6</sup> καὶ λυομένου τὸ τοιοῦτον. χυναγγιχών πάντα ολέθρια, όσα μή έχδηλον εποίησεν άλγημα άταρ καὶ ἐς σκέλεα ἀλγήματα χρόνια φοιτᾶ, καὶ ἐκπυοῦται δυσκόλως. 371. Τὰ ἐχ χυνάγχης πτύαλα γλίσγρα, παχέα, ἔχλευχα, βιαίως ἀναγόμενα, κακὸν, καὶ πᾶς δ τοιοῦτος πεπασμός, κακόν · κάθαρσις πολλή κάτω τούς τοιούτους παραπληκτικώς ἀπόλλυσιν. 372. Έχ χυνάγγης ὑπόξηρα πυχνά πτύελα, βηγώδεα, πλευροῦ όδυνώδεα, όλέθρια: καὶ τὰ ἐν τοῖσι ποτοῖσιν ὑποδήσσοντα, καὶ κατάποσις βιαία, πονηρόν.

ΧΧ. 373. Τῶν πλευριτιχῶν οἶσιν ἐν ἀρχῷ <sup>8</sup>πάμπυοι αἱ πτύσιες, τριταῖοι θνήσχουσιν, ἢ πεμπταῖοι · φυγόντες δὲ ταύτας, μὴ <sup>9</sup>πολὺ ρᾶον ἔχοντες, τῷ ἐδδόμη, ἢ ἐννάτη, ἢ ἐνδεχάτη, ἀρχονται ἐμπυοῦσθαι. 374. <sup>10</sup> Οῗσι δὲ ἐν νώτῳ ἔρευθος, τῶν πλευριτιχῶν,

<sup>4</sup> Παγύ AD, Ald., Frob. - <sup>2</sup> èς Lind., Mack. - <sup>3</sup> Après ἀχρίτως, il faut, ce semble, suppléer ὶσχνανθέντων à l'aide de la Coaque suivante. - 1 λαθρέως AD, Ald., Frob. - 5 ποιέοι Α. - πυώδεαχωρέειν (sic), emend. al. manu A. - 6 δέ pro καὶ A, Ald., Frob. - οὐ λυόμενον pro καὶ λυομένου Lind. - Le sens de cette correction de Lind. est : Autrement cela ne se résout pas. Cornarius traduit : Alias autem ejus qui exsolvitur tale est; je ne comprends guère cette traduction. Opsopœus remarque: Obscurum est quid velit per hanc clausulam. Hollerius λυόμενον legendum putat, ut sit sensus, dolores solvi ejus modi dejectionibus. C'est le sens qu'a adopté Foes dans sa traduction; par consequent, il admet qu'on doit lire λυόμενον. Je crois cependant qu'on peut conserver le texte tel qu'il est, et l'entendre ainsi : Au reste, cela arrive quand la maladie se résout; c'est peut-être ce qu'a voulu dire Cornarius. - 7 βιαία Lind., Kühn. - βιαΐα vulg. - βιαΐον Α. - \* παμποίκιλαι Lind. - Opsopœus, à qui Linden a pris cette correction, propose de lire παμποίκιλοι; s'appuyant sur le livre III Des maladies, οù on lit : οίσι δέ αί πτύσιες εὐθύς παντοδαπαί είσι κτλ. Foes, de son côté, propose, par la même raison, παντοΐαι. - 9 πουλύ Lind. - Addit τη ante ένν. et ante ένδ. Mack. -<sup>10</sup> οἶτι δὲ ἄνω ὼτὸς ΄ ἐν τῶ νώτω pro ἄ. ὼ. L) ἐρ., τῶν πλ., καὶ όμοίως (οί

365. Dans l'angine, il est funeste de ne pas rendre promptement des crachats enits. 366. Dans une angine, des douleurs, se portant à la tête sans signe, avec fièvre, sont funestes. 367. Dans une angine, des douleurs, se portant aux membres inférieurs sans signe, avec fièvre, sont funestes. 368. A la suite d'une angine disparue sans crise, une douleur de l'hypochondre, avec impuissance et stupeur, tue à l'improviste, quand même le malade paraîtrait aller fort passablement. 369. A la suite d'une angine afsaissée sans signe, une douleur continue, se portant à la poitrine et au ventre, détermine des selles purulentes, ce qui, du reste, arrive quand la maladie se résout. 370. Dans l'angine, tout ce qui ne manifeste pas le mal au dehors est funeste; il survient aux membres inférieurs des douleurs chroniques, et la suppuration en est difficile. 371. Dans l'angine, des crachats visqueux, épais, très-blancs, amenés avec violence, sont mauvais; et toute coction de ce genre est mauvaise; une évacuation abondante par le bas tue ces malades avec des accidents apoplectiques. 372. Dans l'angine, des crachats, allant en diminuant de calibre (ou bien un peu secs), fréquents, avec toux et douleur de poitrine, sont funestes; de même, tousser un peu en buvant, et n'avaler qu'à grand'peine, est mauvais.

XX. (Pleurésies, péripneumonies, vomiques, empyémes, hémorrhagies, plaies pénétrantes.) 373. Parmi les pleurétiques, ceux qui, dans le début, ont une expectoration toute purulente, meurent le troisième jour ou le cinquième; passant ces jours sans aller beaucoup mieux, ils commencent à devenir empyématiques le septième, ou le neuvième, ou le onzième jour (Des mal III). 374. Ceux des pleurétiques qui ont de la rou-

ῶμοι pro ομ. L. θερμαίνονται vulg. - οἶσι τῶν πλ. γίνεται (γίν. om. Mack.) ἐν τῷ νώτῷ ἔρευθος καὶ οἱ ῶμοι θερμαίνονται Lind., Mack. - Cette excellente correction est due à Opsopœus, et elle me paraît très-sûre, car elle s'appuie sur le passage suivant du livre III Des maladies, qu'il cite: ὁκόταν δὲ τοὐτων πλευριτίδων τινὶ προσγένηται τὸν νῶτον ἐρυθριῷν, καὶ τοὺς ὧμους θερμαίνεσθαι κτλ. Foes la donne aussi dans ses notes.

καὶ ώμοι θερμαίνονται, καὶ κοιλίη 1 ταράσσεται γολώδεα καὶ δυσώδεα, <sup>ε</sup>είκοστῆ καὶ μιῆ κινδυνεύουσι, φυγόντες εὲ ταύτας σώζονται. 375. Αί ξηραί τῶν πλευριτίδων καὶ ἄπτυστοι, γαλεπώταται : φοδεραί δὲ, εν <sup>3</sup>οίσιν ἄνω τὰ άλγήματα. 376. Αί άνευ σπασμάτων πλευρίτιδες γαλεπώτεραι τῶν μετὰ σπασμάτων. 377. Τῶν πλευριτικών οίσιν εν άρχη γλώσσα γολώδης γίνεται, έδθομαϊοι χρίνονται • οίσι δὲ τρίτη ἡ τετάρτη, περὶ τὴν ἐννάτην. 378. Πομφόλυγος δὲ ύποπελίου γινομένης ἐπὶ τῆς γλώσσης ἐν ἀρχῆ, οίη σιδηρίου βαφέντος ές έλαιον, γαλεπωτέρη ή απόλυσις γίνεται, καὶ ή μὲν κρίσις ές τήν ιδ αφικνείται \* κίμα δὲ ώς ἐπὶ τὸ πολύ πτύουσιν. 379. Πτύαλον δ' έν τῆσι \*πλευρίτισι, "τρίτη μέν άργόμενον πεπαίνεσθαι καὶ πτύεσθαι, θάσσους ποιέει τὰς ἀπολύσιας, ὕστερον δὲ, βραδυτέρας. 380. 6 Τὰ δὲ ἀλγήματα τοῖσι πλευριτικοῖσι γρήσιμον 7 κοιλίην μαλάσσεσθαι, πτύαλα γρωματίζεσθαι, ψόφους εν τῷ στήθει μὴ γίνεσθαι, τὸ οὖρον εὐοὸεῖν τὰ δὲ τούτων ἐναντία δυσγερέα, καὶ 8 πτύαλον γλυκαινόμενον. 381. Αί δὲ γολώδεες ἄμα καὶ αίματώδεες πλευρί-

<sup>4</sup> Ταράσσηται, emend. al. manu A. - <sup>2</sup> εκ. καὶ μιᾶ A. - Dans ce manuscrit, une autre main a changé εκ en είκ, et μια en μιοι(sic), et mis en marge είκοσταΐοι και τεσσαρακοσταΐοι; c'est la leçon de vulg. - είκοστηκε μιη L, Lind., Mack. - Ces corrections de Lind. sont dues à Opsopœus, qui, après avoir cité la sin du même passage du livre III Des matadies, laquelle est : οὖτος διά την ὑποχώρησιν τῆς γαστρὸς εἰκοστῆ καὶ μιῆ ἀποθνήσκει, ajoute: unde quoque innotescit alter error in dierum numero commissus, qui locus etiam commentatores exercuit, sed mendum non animadverterunt: είκοσταῖοι καὶ τεσσαρακοσταῖοι est in prognosi, at scribendum fuerat είχοστῆ καὶ μιῆ. Græci solent elementorum notis numeros designare; τεσσας αχοσταΐοι factum est ex μ, hoc autem ex μιζ, neglecto primum ζ, mox i, cum id longiuscule protractum esset superiora versus, acutum accentum ementiente. La correction d'Opsopœus appuyée par le livre III Des matadies, l'est aussi, comme on voit, par A, et son explication de l'erreur des copistes est également ingénieuse et vraie. - 3 Zocv, mutatum alia manu in η οίστο Α. - 4 πλευρίτηση AD, Ald., Frob. - τοίση πλευριτικοΐσι Lind. - 5 γ Α. - τρίτη Mack. - τριτκίω Lind. - τρίτου vulg. τριταίω est une correction proposée par Opsopœus; au reste, avec y de A on peut lire également τρίτη ου τριταίω. — 6 τὰ δὲ αλγήματα τὰ ἐν άπάσησε τησε πλευρίτεσεν ως επιτοπουλύ χουφίζει μεθ ήμερην μάλλον ή νύκτωρ. τοῖσι πλευριτικοῖσι κτλ. L, Lind. - Cette addition est due à Opsopœus, qui dit: τὰ δὲ κληήματα ex hac prognosi delenda sunt; turbant enim sensum et constructionem. Exhibent autem rudera alterius cujusdam sententiæ ab ignavis librariis, quos exemplaria conferre pigebat,

geur dans le dos, dont les épaules deviennent chandes, et dont le ventre, se dérangeant, rend des matières bilicuses et fétides, sont en danger le vingt-unième jour; passant ces jours, ils réchappent (Des mal. III). 375. Parmi les pleurésies, celles qui sont sèches et sans crachats sont les plus difficiles; il faut redouter celles où les douleurs sont en haut. 376. Les pleurésies sans ruptures (V. Argum. p. 579, § III) sont plus difficiles que les pleurésies avec ruptures. 377. Parmi les pleurétiques, ceux chez qui la langue est bilieuse au début, sont jugés le septième jour; ceux chez qui la langue l'est le troisième ou le quatrième, sont jugés le neuvième. 378. Quand, au début, il se développe sur la langue une bulle sublivide comme celle que forme un ser [ chaud] plongé dans de l'huile, la résolution devient plus difficile, et la crise va au quatorzième jour; la plupart du temps les malades crachent du sang (Des mal. III). 379. Dans les pleurésies, la matière de l'expectoration, commençant le troisième jour à mûrir et à être rendue, accélère les solutions ; commencant plus tard, elle les retarde (Aph. 1, 12; Des mal. III; Ep. 11, 1, 6). 380. Dans les douleurs chez les pleurétiques, il est avantageux que le ventre s'amollisse, que les crachats se colorent, qu'il ne se fasse pas de bruits dans la poitrine, et que l'urine coule bien; le contraire est désavantageux, ainsi que des crachats donceâtres. 381. Les pleurésies à la

mutilatæ. Integram suisse eam quam e libro Demorbis tertio huc transcribam, quovis pignore certare ausim. Et il rapporte le passage qu'ont adopté l., Foes dans ses notes et Linden. Quand Opsopœus conjecture que τὰ δὲ ἀνήματα est le commencement d'une proposition dont la sin a été sautée par les copistes, il a probablement raison; mais quant à faire la restitution qu'il propose, cela semble dépasser les droits de la critique; la restitution paraîtrait certaine, si ce qui suit cette phrase dans le troisième livre Des maladies, était τοται πλευριτικοται χρήσιμου κτλ.; mais ce qui suit est tout différent, et dés-lors rien ne garantit que τὰ δὲ ἀλγήματα, mots qui semblent déplacés, soient le commencement de la phrase du troisième livre Des maladies. — ¹ Ante κ. addit καὶ Mack. — 8 Cornarius entend tout autrement cette phrase; il traduit : ln doloribus .... commodum est ..... urinam bene procedere (his autem contraria difficilia); itemque sputum fieri. De sorte que, selon lui, les crachats doux sont uro signe savorable.

τιδες, ώς ἐπὶ τὸ  $^{1}$  πολύ κρίνονται  $^{2}$  ἐναταῖαι, ἢ ἑνδεκαταῖαι, καὶ μάλιστα ύγιάζονται · οἶσι δὲ τῶν πλευριτιχῶν ἐν ἀρχἢ μέν οί πόνοι μαλθαχοί, <sup>3</sup> πέμπτη δὲ ἢ ἔχτη παροξύνονται, μᾶλλον πρὸς τὰς \* δυοχαίδεχα άφιχνέονται, καὶ οὐ πάνυ σώζονται, κινδυνεύουσι δὲ μάλιστα έβδομαΐοι καὶ δοωδεκαταίοι, τὰς δὲ δὶς έπτὰ φυγόντες, σώ-382. "Οσοισι τῶν πλευριτιχῶν ψόφος τοῦ πτυάλου 6 πολὺς έν τῷ στήθει, καὶ πρόσωπον κατηφές, καὶ ὀφθαλμὸς ἐκτεριώδης καὶ άγλυώδης, ἀπόλλυνται. 383. Οἱ ἐχ πλευριτιχοῦ ἔμπυοι γενόμενοι, εν τησι τεσσαράχοντα ημέρησιν άναπτύουσιν από της ρήξιος. 384. 8 Πτύαλον δὲ χρή 9 πᾶσι τοῖσι πλευριτιχοῖσι χαὶ περιπλευμονιχοῖσιν εὐπετέως τε χαὶ ταχέως ἀναπτύεσθαι, μεμίχθαι τε τὸ <sup>10</sup> ξανθὸν τῷ πτυάλῳ. τὸ ο' ὕστερον πολλῷ τῆς δούνης ἀναγόμενον ξανθον, ἢ  $^{11}$ μὴ μεμιγμένον, καὶ πολλήν βῆγα παρέχον, πονηρόν πονηρὸν δὲ πάντως καὶ τὸ ξανθὸν ἄκρητον, καὶ τὸ γλίσγρον καὶ λευκὸν, καὶ τὸ στρογγύλον, καὶ τὸ γλωρὸν σφόδρα, καὶ τὸ ἀφρῶδες, καὶ τὸ πελιῶδες καὶ ν ἰωδες. Υείδον οξ τε το οριπός αχούλου, ώστε πεγαν δαίλεσθαι. αίματι δὲ μὴ πολλῷ 12 συμμεμιγμένον τὸ ξανθὸν, ἐν ἀρχῆ μὲν σωτήριον, έβδομαίω 13 δ' ή παλαιοτέρω ήσσον ασφαλές αίματώδες δέ λίην, ή 14 πέλιον εὐθέως ἐν ἀρχῆ, χινδυνῶδες πονηρά δὲ καὶ τὰ άφρώδεα, καὶ τὰ ξανθά, καὶ μέλανα, καὶ ἰώδεα, καὶ ἰξώδεα, καὶ ὅσα ταγέως γρωματίζεται· τὰ δὲ μυζώδεα καὶ λιγνυώδεα καὶ γρωματίζεται ταχέως, καί έστιν ἀσφαλέστερα · τὰ δ' έντὸς πέμπτης ἐς 15 πέψιν χρωματιζόμενα, 16 βελτίω. 385. Πᾶν δὲ πτύαλον μὴ 17 λύον τὴν δδύνην, πονηρόν λύον δὲ, χρήσιμον. 386. Θσοι δὲ μετὰ τοῦ γο-

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Πουλὺ Lind. — <sup>2</sup> ἐνν. Lind., Mack. — <sup>3</sup> πέμπτη, ἔκτρ Lind. — ε, ς vulg. — <sup>4</sup> δυοκαίδεκα Lind. — ιδ vulg. — <sup>5</sup> δυοδεκαταῖοι Lind., Mack. — <sup>6</sup> πολλὺς A. — πουλὺς Lind. — Cette Coaque répond au passage du Pronostic, § 14, t. 11, p. 147: « Il serait făcheux qu'il n'y eût aucune expectoration, que le poumon n'évacuát rien, et qu'il se remplit de matières qui bouillonnassent dans les voies aériennes. » ξέη dans l'un est équivalent de ψόγος dans l'autre. — <sup>7</sup> τεμ Α. — μ vulg. — τεσσεράκουτα Lind. — <sup>8</sup> περὶ πτυέλου ἐν τοῖς πλευρετικοῖς in tit. Α. — <sup>9</sup> Απτα π. addunt ἐπὶ Lind., Mack. — <sup>10</sup> Post ξ. addunt ἰσχυρῶς Lind., Mack. — <sup>11</sup> μὴ om. D. — Post μὴ addit ἰσχυρῶς Mack. — καὶ λ. om. Lind. — Απτε ὶῶδες addunt τὸ Lind., Mack. <sup>12</sup> ξ. Lind. — <sup>13</sup> δὲ Lind., Mack. — παλαιωτέρω Frob. — <sup>14</sup> πελιὸν ΑD. — <sup>15</sup> πέμψεν Α. — <sup>16</sup> βελτίων Α. — <sup>17</sup> λῦον (bis) Kūhn.

fois bilieuses et sanguines se jugent le plus souvent le neuvième jour ou le onzième, et ce sont celles qui guérissent le plus; mais parmi les pleurétiques, ceux dont les souffrances sont légères au début, mais redoublent le cinquième ou le sixième jour, vont plutôt au douzième jour, et n'en réchappent guère; ils courent le plus de danger le septième et le douzième jour; mais, passant les deux septénaires, ils réchappent (Des 382. Parmi les pleurétiques, ceux chez qui les crachats font beaucoup de bruit dans la poitrine, dont le visage est affaissé et l'œil ictérique et brouillé, succombent (V. note 6). 383. Ceux qui sont devenus empyématiques à la suite d'une pleurésie expectorent pendant les quarante jours qui suivent la rupture (Coa. 398; Aph. v, 15). 384. Chez tous les pleurétiques et péripneumoniques il faut que les crachats soient expectorés facilement et promptement, et que le jaune y soit mêlé (crachats rouillés); mais les crachats amenés jaunes longtemps après le commencement de la douleur, ou dans lesquels le jaune n'est pas mélangé, et causant beaucoup de toux, sont mauvais; sont encore absolument mauvais les crachats jaunes sans mélange; les crachats visqueux et blancs, les crachats ronds, les crachats très-jaunes, les crachats écumeux, les crachats livides et érugineux; ce qui est encore pire, c'est que les crachats soient tellement sans mélange qu'ils paraissent noirs; les crachats jaunes mèlés d'une quantité de sang non considérable au début annoncent le salut; mais ils sont moins sûrs le septième jour ou plus tard; les crachats très-sanguinolents, ou livides tout d'abord au début, sont dangereux; sont encor: à craindre les crachats écumeux, jaunes, noirs, érugineux, gluants, et ceux qui se colorent promptement; mais les crachats muqueux et fuligineux se colorent promptement et sont plus sûrs; ceux qui en cinq jours prennent la couleur de la coction, sont meilleurs (Pronost., t. II, 385. Toute expectoration ne dissipant pas p. 145, § 14). la douleur est mauvaise; la dissipant, est avantageuse (Pronost. 386. Ceux qui avec une expectoration bilieuse craib ).

λώδεος πυώδες ανάγουσιν, ή γωρίς, ή μεμιγμένον, ώς ἐπιτοπολυ τεσσαρεσχαιδεχαταΐοι θνήσχουσιν (1 ήν μή τι χαχόν ή άγαθόν έπιγένηται τῶν προγεγραμμένων: εἰ δὲ μὴ, κατὰ λόγον,) μάλιστα δὲ οἶσιν έβδομαίοισιν άργεται τὸ τοιοῦτον πτύαλον. 387. Έστι δὲ ἀγαθὸν μέν καὶ τούτοισι καὶ πᾶσι τοῖσι περὶ πλεύμονα, φέρειν βηϊδίως τὸ 2 νούσημα, τῆς δούνης ἀπηλλάγθαι, τὸ πτύαλον εὐπετέως ἀνάγειν, εύπνοον είναι καὶ ἄδιψον, τὸ σῶμα ἄπαν όμαλῶς θερμαίνεσθαι <sup>3</sup>καὶ μαλθακόν είναι, και πρός \*τούτοισιν ύπνους, ίδρῶτας, δούρον, διαγώρησιν γρηστήν γίνεσθαι: κακά δὲ τάναντία τούτων. Εἰ μὲν οὖν πάντα προσγένοιτο τῷ πτύσματι τούτω τὰ γρήσιμα, σώζοιτ' ἄν' εἰ δὲ τὰ μὲν, τὰ δὲ μὴ, 6οὐ πλείους τῶν τεσσαρεσχαίδεχα βιώσας: τῶν δ' ἐναντίων σημείων επιγενομένων, συντομώτερον. 388. "Όσα δε των άλγημάτων έν τοῖσι τόποισι τούτοισι μὴ <sup>7</sup>παύσηται μήτε πρὸς τὰς ἀναπτύσιας, μήτε πρὸς τὰς φλεβοτομίας τε καὶ διαίτας, ἐμπυοῦται. 389. "Οσοισι οὲ ἐκ περιπλευμονίης ἀποστάσιες παρ' οὖς ἢ ἐς τὰ κάτω γίνονται, καὶ ἐκπυοῦσί τε , καὶ ἐκσυριγγοῦνται , \* περιγίνονται · 9 γίνονται οὲ , οξσιν αν δ τε πυρετός και δ πόνος παρακολουθή, και το πτύαλον 10 μη χωρέη κατά λόγον, μηδέ χολώδεες αί διαγωρήσιες, 11 εύλυτοί

'J'ai mis ce membre de phrase entre parenthèse, parce que le passage correspondant du Pronostie, t. II, p. 148, montre que μάλιστα δέ ..... πτύαλον se rapporte à θυήσκουσιν. — 2 νούσ. D, Lind. - νόσ. vulg. — 3 καὶ AD, Ald., Frob., Lind., Mack. - καὶ om. vulg. - \* τούτοισιν Α. - τοῖσιν vulg. - Je sais qu'on a cité quelques exemples, mais fort rares dans Hippocrate, de l'emploi de l'article au lieu du pronom démonstratif; ici je crois devoir adopter la leçon de A, car je pense que votate ne se trouve dans certains manuscrits que par une faute de copiste dont A donne peut-être l'explication; dans ce dernier manuscrit la syllabe τού de τούτοισιν est tellement jointe par une ligature avec πρός qu'au premier coupd'œil on croit qu'il n'y a que τοισιν; c'est sans doute une ligature semblable mal lue qui a donné lieu à rotore de vulg. - 5 obpor Lind. ούρα K', Duret, Mack. - ούρων vulg. - ούρου L. - χρηστήν AD, Ald., Frob. - χρηστά vulg. - La correction de σύρων en σύρον est due à Opsopœus, et elle est bonne; celle de χρηστάν en χρηστά est due au même critique, mais elle est inutile, car le genre et le nombre d'un adjectif peuvent se régler d'après un seul des substantifs auxquels cet adjectif se rapporte. - 6 où om. AD, Ald., Frob. - où est une correction d'Opsopœus empruntée au Pronostic, t. II, p. 148, l. dernière, et par conséquent très-vraisemblable. - Post βιώσας addunt ἀπόλοιτ' (ἀπόλλοιτο Mack ) αν ὁ ανθρωπος L, Lind. - Cette addition est encore due à Opsopœus, qui propose de lire βιώσαιτο ou d'emprunter ἀπόλοιτ' αν ὁ ἄνθρωchent du pus ou seul ou mélangé, meurent d'ordinaire le quatorzième jour (à moins qu'il ne survienne quelqu'un des mauvais signes ou des bons signes écrits précédemment; s'il en survient, les choses en seront modifiées à proportion), et cela surtout chez cenx qui commencent le septième jour à avoir une telle expectoration (Pronost. t. II, p. 149). 387. Or, il est avantageux, dans le cas précédent ainsi que dans toutes les affections du poumon, de supporter aisément la maladie, d'être soulagé de la douleur, d'expectorer avec facilité, d'avoir la respiration libre, d'être sans soif, d'avoir le corps entier également chaud et souple, et en outre d'avoir un sommeil, des sucurs, une urine et des selles favorables. Les signes opposés sont mauvais. Donc, si tous les signes avantageux se rencontraient avec l'expectoration indiquée plus haut, le malade réchapperait; s'il avait les uns sans avoir les autres, il ne vivrait pas au delà des quatorze jours; si les signes contraires survenaient, il succomberait encore plus promptement (Pronost. 388. Les douleurs, qui, dans ces régions, ne cessent ni par l'expectoration ni par la saignée et le régime, amènent la suppuration (Pronost., t. II, p. 147, § 15). 389. Ceux chez qui à la suite d'une péripneumonie il se forme des dépôts près de l'oreille ou dans les parties inférieures, dépôts se terminant par des suppurations et des fistules, ceux-là réchappent. Ces dépôts surviennent dans les cas où la fièvre et la douleur se prolongent, où l'expectoration ne s'opère pas convenablement, où les selles ne deviennent pas bilieuses, ni ne coulent bien, ni ne sont composées d'une seule humeur, où l'urine n'est pas

πος au Pronostic, p. 150, l. 1. — <sup>1</sup> Quandžavec δτα il n'y a pas ἀν, llippocrate met l'indicatif. — <sup>8</sup> Ante περ. addunt οὅτοι Lind., Mack. — Correction d'Opsopœus. — <sup>9</sup> γίνονται L. Lind., Mack. — γίν. om. vulg. — Addition due à Opsopœus, et assurée tant par le sens que par la faute, si habituelle chez les copistes, de sauter un mot répété. — <sup>10</sup> μὴ Λ. — μὴ οιι. vulg. — Lind. et Mack ont οὄ χωρέη; L a οὄ κατὰ λόγον. Cette introduction de la négation qui manque dans vulg., est due à Opsopœus, et, avant lui, à Hollerius. — <sup>41</sup> εὕλητοι D, Ald., Frob. — ἀλλὶ εῦλυτοι L. — ἄκροιτοι (sic) D. — ἄκρητοι mut. in ἄκριτοι Λ. — γίνονται vulg.

τε καὶ ἄκρητοι γίνωνται, μηδὲ οὖρον παχύ τε σφόδρα καὶ πολλήν ύπόστασιν έγον, τά τε άλλα ¹ σωτηρίως έγοιεν · γίνονται δὲ, αὶ μὲν ές τὰ κάτω, οἶσιν ἄν περὶ ὑποχόνδρια φλεγμονή <sup>2</sup>γίνηται, αί δὲ ἐς τὰ ἄνω, οἶσιν ᾶν τὸ μὲν ὑποχόνοριον λαπαρόν τε καὶ ἀνώδυνον ἢ, δύσπνοοι δέ τινα χρόνον γενόμενοι παύσωνται χωρίς προφάσιος. 390. Αξ δὲ ἐς τὰ σκέλεα τῶν βἀποστασίων ἐν τῆσιν ἐξπικινδύνοισι περιπλευμονίησι, λυσιτελέες μέν πᾶσαι, βέλτισται δὲ αἱ τοῦ πτυέλου πυώδεος άντὶ ζανθοῦ γενομένου. μὴ χωρέοντος δὲ τοῦ πτυέλου κατά λόγον, μηδε 5 τοῦ ούρου χρηστήν ύπόστασιν έγοντος, κίνδυνος γωλωθήναι τὸν ἄνθρωπον, ἡ καὶ πολλὰ πρήγματα παρασγεῖν 6 ἡν δὲ παλινδρομέωσιν αί ἀποστάσιες, πυρετοῦ παρακολουθοῦντος, καὶ τοῦ πτυάλου μή χωρέοντος, κίνουνος <sup>7</sup> Φανεῖν καὶ παραφρονῆσαι. Οσοι δὲ τῶν περιπλευμονικῶν μὴ ἀνεκαθάρθησαν ἐν τῆσι κυρίησιν ἡμέρησιν, άλλὰ παραχόψαντες διέφυγον τὰς τεσσαρεσχαίδεκα, χίνδυνος ἐμπύους 391. Των περιπλευμονιών αί έχ πλευριτιχού μεταστάσαι, τῶν ἐξ ἀρχῆς γενομένων 8 ἀσφαλέστεραι. 392. Τῶν δὲ σωμάτων τὰ γεγυμνασμένα καὶ πυκνὰ θᾶσσον ὑπὸ τῶν πλευριτικῶν καὶ περιπλευμονικών ἀπόλλυνται τών ἀγυμνάστων. 393. Κορύζας καί <sup>9</sup>πταρμούς τοῖσι περί πλεύμονα καί προγενέσθαι καί ἐπιγενέσθαι, πονηρόν τοῖσι δὲ λοιποῖσι πταρμὸς οὐχ ἀλυσιτελής. 394. Τοῖσι περιπλευμονικοῖσιν, οἶσι γλῶσσα πᾶσα λευκή καὶ τρηγεῖα γίνεται, ἀμφότερα φλεγμαίνει τὰ μέρεα τοῦ πλεύμονος οἶσιδὲ  $\checkmark$  τὸ  $^{10}$  ήμισυ,  $\mathring{\text{c}}$ ν χαθ'  $\mathring{\text{o}}$  φαίνεται · χαὶ οἶσι μὲν πρὸς τὴν  $^{11}$ μίαν χληῗδα δ πόνος γίνεται, ή ἄνω πτέρυξ τοῦ πλεύμονος ή μία νοσέει · οἷσι δὲ

¹ Σωτηρίως A, Ald., Frob. – σωτηρίας vulg. — ² γίνεται D, Ald., Frob. — ³ προφασίων AD, Ald., Frob. – In expuncti προφασίων locum, dit Opsopœus, suffeci ἀποστασίων, monitus cum ab interpretibus Cornario ac Hollerio, tum a Prognostico, t. II, p. 160, l. 7. — ¹ ἀκινδύνοιτι D. — ⁵ τοῦ οπι. AD, Ald., Frob. — ⁶ ἀν D. — ¹ Le Pronostic, t. II, p. 162, dit, ce qui est beaucoup mieux, μὰ παραφρονήση καὶ ἀποθάνη, tomber dans le délire et succomber. <sup>8</sup> L'aphorisme correspondant a κακόν, aussi, en raison de cette contradiction, a-t-on réformé la Coaque sur l'Aphorisme, et lu χαλεπώτεραι au lieu de ἀσφαλέστεραι. — ° πτασμούς (sic) A, Ald. – Ροst πλ. addunt νουσήμασι Lind., Mack. — προγινέσθαι (sic) AD, Ald., Frob. — ἐπιγινέσθαι (sic) D. — ¹ο ἤμισυ ἕν, καθ' Lind., Mack. — ¹¹ α κλητόα vulg. — ἀκλητόδα Κühn. — μίην κλητόα Opsopœus, Lind., Mack.

très-épaisse et ne fournit pas un sédiment abondant, mais où les autres signes sont salutaires. Ces dépôts se forment, les uns dans les parties inférieures : c'est chez ceux qui ont de l'inflammation vers les hypochondres; les autres dans les parties supérieures : c'est chez ceux qui, conservant l'hypochondre souple et indolent, éprouvent pendant quelque temps une dyspnée qui cesse sans cause (Pronost., t. II, p. 159, § 18). 390. Les dépôts aux membres inférieurs dans les péripneumonies dangereuses sont tous avantageux; les meilleurs sont ceux qui se forment au moment où les crachats de jaunes deviennent purulents; mais si l'expectoration ne procède pas convenablement, et que l'urine ne présente pas un sédiment favorable, il est à craindre que le malade ne devienne boiteux ou ne cause beaucoup d'embarras au médecin. Si les dépôts rétrocèdent, la fièvre persistant et l'expectoration ne procédant pas, il est à craindre que le malade ne meure et ne soit pris de délire (Voyez note 7) (Des maladies I). Pour ceux des péripueumoniques dont la poitrine ne s'est pas purgée dans les jours régulateurs, mais qui, ayant eu du délire, ont passé les quatorze jours, il est à craindre qu'ils ne deviennent empyématiques (Pronost., t. II, p. 161). 391. Parmi les péripneumonies, celles qui succèdent à la pleurésie sont moins dangereuses que celles qui s'établissent tout d'abord (Aph. vii, 11). 392. Les personnes dont le corps est exercé et dense, succombent plus rapidement à la pleurésie et à la péripneumonie que celles dont le corps est inexercé. 393. Il est fâcheux dans les affections du poumon que des coryzas et des éternuments ou précèdent ou surviennent intercurremment; mais dans les autres affections l'éternument n'est pas désavantageux (Pronost., t. II, p. 147). 394. Dans les péripneumonies où la langue tout entière devient blanche et rude, le poumon des deux côtés est enflammé; dans celles où la moitié de la langue offre cet état, c'est le poumon du côté de cette moitié; dans celles où la douleur est ressentie vers l'une des clavicules, le lobe supérieur du poumon de ce côté est malade; dans celles où la

πρὸς ἄμφω τὰς 1 κληῗδας ὁ πόνος γίνεται, αί ἄνω πτέρυγες τοῦ πλεύμονος ἄμφω <sup>2</sup>νοσέουσιν· οἶσι <sup>3</sup>οὲ κατὰ μέσην τὴν πλευρὴν, ή μέση οίσι δὲ πρὸς τὴν ὁδιάτασιν, ἡ κάτω οίσι δὲ πᾶν τὸ εν μέρος πονέει, πάντα τὰ κατὰ τοῦτο μέρος νοσέει. \*Ην μέν οὖν σφόδρα 5 φλεγμαίνωσιν αί αορταί, ώστε προσκαθήσθαι πορός το πλευρόν, παραλύονται <sup>6</sup>τὸ κατὰ τοῦτο τὸ μέρος τοῦ σώματος, καὶ <sup>7</sup> πελιώματα περί την πλευρήν έξω γίνεται, τούτους δὲ ἐχάλεον οἱ ἀρχαῖοι βλητούς · ήν δὲ μὴ σφόδρα εφλεγμαίνωσιν, ώστε μὴ προσκαθῆσθαι, άλγηδών μὲν γίνεται παρ' όλον, οὐ μὴν παραλύονταί γε, οὐδὲ πελιώματα ἴσχουσιν. 395. Οἷσι δ' άπας δ πλεύμων φλεγμήνη μετά τῆς χαρδίης, ώστε καὶ προσπεσεῖν πρὸς τὴν πλευρὴν, παραλύεται πᾶς δ νοσέων, καὶ κεῖται <sup>9</sup>ψυγρὸς δ νοσέων ἀναίσθητος · θνήσκει <sup>10</sup>δὲ δευτεραίος ή τριταίος ήν δε και χωρίς τής καρδίης <sup>11</sup> συμ**ί**ή καὶ ήσσον, πλείονα γρόνον ζώσιν, ένιοι δέ καὶ διασώζονται. 396. 12 Τοῖσιν έμπύοις γινομένοισι, μάλιστα δέ έχ πλευριτικοῦ χαὶ περιπλευμονικοῦ, θέρμαι παρακολουθοῦσι , τὴν μὲν ἡμέρην λεπταὶ , τὴν δὲ νύκτα 13 συντονώτεραι, καὶ πτύουσιν οὐδεν άξιον λόγου, ίδροῦσί τε 14 περὶ τράγηλον και κληΐδα, και τους μέν όφθαλμους κοιλαίνονται, τάς δέ νάθους ἐρεύθονται, <sup>15</sup> γειρούν δὲ θερμαίνονται μὲν δακτύλους ἄκρους καὶ 16 τραγύνονται, γρυποῦνται δὲ ὄνυγας, καὶ καταψύγονται, περί τε τους πόδας ἐπάρματα ἴσγουσι, καὶ κατὰ τὸ σῶμα φλυκταινίδια, σίτων τε ἀφίστανται. Τὰ μὲν οὖν χρονίζοντα τῶν <sup>17</sup> ἐμπυημάτων ἴσγει 18 τὰ σημεῖα ταῦτα. Τὰ δὲ συντόμως ἡηγνύμενα 19 σημειοῦσθαι τούτων

' Κληίδας vulg. — \* νουσ. Mack. — \* δὲ οπι. AD, Ald., Frob. — \* διάστασιν Lind., Mack. – πονέει Lind., Mack. – πονέονει vulg. — \* φ)εγμαίνουσιν AD, Ald., Frob. – φ)εγμάνουσιν Lind. — \* τὰ Lind., Mack. — \* πελίω πυιτ. al. manu in πελιώματα. — \* φὶεγμαίνουσιν AD, Ald., Frob. — φὶεγμήνωσιν Lind. — προσαθήσαι D, Ald., Frob. — \* ψυχρός τε καὶ ἀναισθητος sine ὁ νοσέων Lind. — \* \* το το καὶ μοτο δὲ Μαck. — \* \* ξ. Lind. — \* \* \* το το ξε Α, Frob. — \* ἐμπύοισι Lind., Mack. — \* \* συντομώτεραι D, Ald., Frob. — \* \* περί AD, Ald., Frob., Lind. — καὶ pro περί vulg. — κληίδα Κühn. — κληίδα vulg. — \* \* χειρών Duret, Lind., Mack. — χείρων vulg. — \* \* τρηχ. Lind., Mack. — \* δια τι δι

douleur est ressentie vers les deux clavicules, les Jobes supérieurs du poumon des deux côtés sont malades; dans celles où la donleur est ressentie vers le milieu , le lobe moyen ; dans celles où la douleur est ressentie vers la base, le lobe inférieur; dans celles où tout un côté est douloureux, tout ce qui est de ce côté est malade. Si donc les aortes sont fortement enflammées, au point de s'appliquer contre le côté, les malades sont paralysés en cette partie du corps, et il se forme des lividités au côté à l'extérieur; les anciens appelaient frappés ces malades; mais si les aortes ne sont pas tellement cuflammées qu'elles s'appliquent au côté, il survient, il est vrai, une douleur générale; mais les malades ne sont pas paralysés, et ils n'ont pas de lividités. 395. Dans les cas où tout le poumon est enflammé avec le cœur au point de tomber contre le côté, le malade est paralysé tout entier, et il gît froid et insensible; il menrt le second on le troisième jour; si l'inflammation ne comprend pas le cœur et est moindre, les malades vivent plus de temps, et quelques-uns même réchappent. 396. Chez les malades devenus empyématiques à la suite surtout d'une pleurésie et d'une péripneumonie, les chaleurs se prolongent, légères le jour, plus intenses la mit; ils n'out qu'une expectoration insignifiante; ils suent autour du cou et de la elavicule; les yeux se creusent; les pommettes rougissent; les mains deviennent chaudes surtout au bout des doigts et rudes; les ongles se recourbent; les malades ont de grands refroidissements; les pieds enflent; des phlyctènes se forment sur le corps; et l'appétit se perd. Tels sont les signes des empyèmes qui se prolongent. Quant à ceux qui font éruption de bonne henre, on les reconnaîtra et par ceux des signes ci-dessus énoncés qui surviendront, et par les souffrances du début, et aussi par un peu plus de dyspnée qui viendra à se faire sentir. La plupart des empyèmes font éruption, les uns le vingtième, les autres le quarantième, d'autres vers le soixantième. Donc, pour les malades qui au début sont affectés d'une douleur intense, de dyspnée et de toux avec 1τε τοϊσιν ἐπιγενομένοισι, καὶ τοῖσιν ἐν ἀργῆ πόνοισι, ἄμα δὲ καὶ ήν τι δυσπνοώτερος <sup>2</sup>γίνηται · ρήγνυται δε τὰ πλεῖστα τῶν ἐμπυημάτων, τὰ μὲν ³εἰχοσταῖα, τὰ δὲ τεσσαραχοσταῖα, τὰ δὲ πρὸς <sup>4</sup> τὰς έζήχοντα. Οἷσι μέν οὖν ὁ πόνος ἐν ἀργῆ δ ἔγχειται σύντονος καὶ δύσπνοια καὶ βὴξ μετὰ πτυαλισμοῦ , πρὸς τὰς εἴκοσιν ἢ  $^6$ συντομώ τερον προσδέχου τὴν ρῆξιν : οἶσι δὲ ἐλαφρότερα ταῦτά ἐστι, κατὰ λόγον. Λογίζεσθαι δὲ τὸν χρόνον, ἀφ' οδ πρῶτον ήλγησεν, εἰ ἐβαρύνθη, εἰ επύρεζεν, ή εξ ποτε <sup>8</sup>ρίγος έλαβεν · <sup>9</sup>προγίνεσθαι δε ανάγχη καὶ πόνον και δύσπνοιαν και πτυαλισμόν πρό τῆς ρήξιος. Οἶσι μέν οὖν ὅ τε πυρετός εὐθέως ἀπογίνεται μετά τὴν ῥῆζιν, καὶ σιτίων ἐπιθυμέουσι, καὶ τὸ <sup>10</sup> πῦον ἀνάγεται ῥηϊδίως λευκὸν ἐὸν καὶ ἄνοσμον καὶ λεῖον καὶ όμόχροον καὶ ἀφλέγμαντον, κοιλίη τε μικρά συνεστηκότα ὑποχωρέει, ώς ἐπὶ τὸ πουλὺ σώζονται συντόμως. Οἶσι δὲ πυρετοί τε παρακολουθοῦσι καὶ δίψα καὶ ἀποσιτίη, καὶ τὸ πῦον πελιὸν 11 ή γλωρὸν ή φλεγματωθές ή άφρωθες, κοιλίη τε έφυγραίνεται, τελευτώσιν. Οίσι δὲ τὰ μέν ἐπιγίνεται ἐχ τῶν προειρημένων, τὰ δὲ μή, τούτων οἱ μὲν ἀποθνήσχουσιν, οί δὲ πολλῷ χρόνῳ σώζονται. 397. ●ί δὲ μέλλοντες έμπυοι γίνεσθαι, πτύουσι, τὸ μὲν πρῶτον άλμυρὸν, εἶτα γλυχύτερον. 398. Οἶσι δ' ἐν πλεύμονι φύματα γίνεται, τὸ 12 πῦον ἀνάγουσιν ἐς τεσσαράχοντα ήμέρας μετὰ τὴν ῥῆξιν ταύτας δὲ ὑπερδάλλοντες, ὡς τὰ πολλὰ φθισιχοί γίνονται. 399. Ἐπὶ πλευροῦ ἀλγήματι στάξις ἀπο ρινῶν αϊματος, χοχον. 400. Οἶσιν 13 ἐμπύοισιν ἐπιειχέστερον έχουσε δυ σωδίαι τῶν πτυσμάτων παρακολουθοῦσε, τούτους ὑποτροπή κτείνει. 401. Οἱ ἐν πλευριτικοῖσιν ἀναπτύοντες πυώδεα, ύπόχολα, στρογγύλα, ή πυώδεα υφαιμα, προεληλυθότος χρόνου, 14 δλέθριοι · όλέθριοι δὲ χαὶ οί τὰ μελανα λιγνυώδεα πτύοντες, ἢ οἶσιν

¹ Τοῖσεν ἐπεγενομένοιτί τε Lind. — ² γίνεται Lind. — ³ Post είχ. addit τὰ δε τριαχοστχῖα Lind. ex Hollerio. — ⁴ τὰ Lind., Mack — ⁵ ἔνχειται AD. — ° Post ἢ addunt χαι Lind., Mack. — ⁻ ἢ ἐδ., ἢ ἐπ. vulg. — Cette correction, qui en est à peine une à cause de l'iotacisme, et qui néanmoins importe au sens, est justifiée par le passage parallèle du Pronostic, t. II, p. 150, § 16, et par le Commentaire de Gahen sur ce passage, commentaire où il est dit que le frisson, la sensation de pesanteur et la fièrre sont les trois signes qui annoncent la formation de la suppuration. — ° ῥίγος AD, Ald., Frob. — ° Foes, dans sa traduction, a déplacé προγίνεσθαι .... ῥίξος, et a mis cette phrase avant κογίζεσθαι. — ¹⁰ πύον AD, Ald., Frob., Lind., Mack. — ωμόχρος», AD, Ald., Frob. — σμικρὰ Liud., Mack. — πονύ AD, Ald., Frob., Lind., Frob., Lind.

ptyalisme, attendez la rupture vers le vingtième jour on plus tôt; pour ceux chez qui ces accidents sont plus légers, elle sera retardée en proportion. Pour calculer le temps, vous examinerez, depuis le moment où le malade a ressenti de la donlenr pour la première fois, s'il a éprouvé un sentiment de pesanteur, s'il a en de la fièvre, ou s'il a été pris d'un frisson. Nécessairement, avant la rupture, il surviendra de la douleur, de la dyspnée et du ptyalisme. Ceux que la fièvre quitte aussitôt après la rupture, qui reprennent de l'appétit, qui expectorent faeilement un pus blanc, inodore, homogène, de couleur uniforme, sans pitnite, et qui rendent par le bas des matières petites et liées, ceux-là d'ordinaire réchappent promptement. Mais ceux chez qui se prolongent le mouvement fébrile, la soif et l'anorexie, dont le pus est livide, ou jaune, ou pituiteux, ou écumeux, et qui sont pris de diarrhée, ceux-là succombent. Parmi les malades qui éprouvent quelques-uns des accidents susdits sans éprouver les autres, ceux-ci meurent, ceux-là se rétablissent au bout d'un long temps ( Pron., t. 11, p. 153, § 17). 397. Ceux qui doivent devenir empyématiques rendent des crachats d'abord salés, puis plus doux. 398. Ceux chez qui il se forme des tumeurs dans le poumon, rendeut le pus jusqu'à quarante jours après la rupture (Coa. 383); mais dépassant ce terme, ils deviennent généralement phthisiques Aph. v, 15). 399. Dans me douleur de côté une épistaxis est manvaise. 400. Les empyématiques allant un peu mieux, chez qui se prolonge la mauvaise odeur des crachats, sont tués par une récidive. 401. Dans les affections pleurétiques, expectorer des crachats purulents, un pen bilieux, arrondis, ou purulents et un peu sanguinolents, devient funeste avec le temps; il est funeste encore d'expectorer des crachats noirs fuligineux, ou

Mack. – πέλων Lind. —  $^{44}$  και pro  $^{2}$ , emend. al. manu A. –  $^{2}$  γλεγμαντώδες Kühn. —  $^{42}$  πύων AD Lind., Mack. –  $^{22}$  πόσον AD Lind., Mack. –  $^{22}$  πόσον A, Lind. –  $^{4}$  νυίg. –  $^{4}$   $^{4}$  δλέθριοι oin. dans Foes, 1595, par une faute d'impression qui n'a été répétée que par Kühn.

[ 'οξον ] από είνου μέλανος γίνεται πτύεματα: 402. "Ότοι αξίια άφρωδες πεύουσι, πονέοντες ύποχόνδριον δεξίον, άπο τοῦ ήπατος πτύουσε, καὶ οἱ \*πολλοὶ ἀπόλλυντκε. 403. Οἶσε 3 καιομένοισε ιπύον βορδορώδες έργεται καί δυσώδες, απόλλυνται ώς τὰ πολλά. 404. Οίσιν από τοῦ πύου ή μήλη γρωματίζεται καθάπερ από πυρός, απόλλυνται ώς τὰ πολλά. 405. Μετὰ πλευροῦ άλγήματος, μή πλευριτικού δε, και ταραγωδέων λεπτών επιεικών, οθτοι φρενιτικοί αποβαίνουσιν. 406. Έν τοῖσι κατά πλεύμονα αἱ λίην ἔζέρυθροι ἀποστάζιες, πονηρόν. 407. Μετὰ βράγγου πτύελα γλίσγρα, τάλμυρώδεα, κακόν την δέ τι καὶ ἐπαίρηται κατά στῆθος, ἐπὶ τούτοισι κακόν τὰ ἐς τράχηλον ἀλγήματα, τούτων ἰσχνανθέντων, ολέθριον. 108. Βράγχος μετά βηγός καί κοιλίης ύγρης, 8 πύον ανάγει. 409. Οξσιν έν περιπλευμονίη οξρα παγέα έν άργη, εξτα πρό της τετράδος λεπτύνεται, θανάσιμον. 410. Οι εν ζηροίσι περιπλευμονικοῖσιν όλίγα πέπονα ἀνάγοντες, φοδεροί τὰ ἐν τοῖσι στήθεσιν έρυθήματα <sup>9</sup> ὑποπλάτεα, γίνεται <sup>10</sup> τοῖς τοιούτοισιν ολέθρια. 411. Πλευροῦ 11 άλγημα ἐν πτύσει γολώδει ἀλόγως ἀφανισθέν, 12 ἐξί-412. Οἱ δι' ἐμπύησιν πυρετοὶ διαλείποντες, ἐφιδροῦντες οί πολλοί είσιν. 413. Τοΐσιν έμπύοισι κώφωσις γενομένη αίματώδεα διαγώρησιν σημαίνει τούτοισι πρός την τελευτήν μέλανα διαγωρέει. 414. 13 Πλευροῦ άλγημα 13 μετά πυρετοῦ γρονίου σημαίνει πύον ανάζειν. 415. 15 Οι φρικώθεις πυκνά ες εμπύησιν έργονται ' άτὰρ καὶ πυρετός τὸν τοιοῦτον ἄγει ἐς ἐμπύησιν.

¹ Οῖον Lind., Mack. - οῖον est une correction proposée par Opsopœus, qui croit que ce mot a été omis par les copistes à cause de sa similitude avec οῖοιν: cette conjecture me paraît tellement probable, que je l'ai admise. - ² πολὲῦ Ald. - ³ καιομένοισι Λ. - τεμνομένοισι Lind. - τειομένοισι vulg. - La leçon de vulg. est mauvaise; celle de Lind. est une conjecture; la bonne est celle de Λ. - ⁴ πύον AD, Ald., Frob., Lind., Mack. - ⁵ ἐπιεικέων Lind. - ° βρόγχον Λ, Ald. - ⁻ Ante κὸ μ. addit καὶ Mack. - ἀ μ. Α. - ° πύον AD, Ald., Frob., Lind., Mack. - ἀναγάγει (sie), Λ, Ald., Frob. - ὁ ὕποπλάτεα AD, Ald., Frob. - ὑποπλατία vulg.- Non est integra hæc sententia, dit Opsopœus. Il a sans doute raison, si, de τὰ ἐν τοῖει . . . ὁ λέθρια, on fait, comme dans vulg., une proposition séparée; mais, si on réunit cette phrase à la Coaque précédente, le sens me paraît complet. - ¹ ο τοῖοι Lind. - ¹ Ι ἄλγαμα om. AD, Ald., Frob. - ἄλγαμα cst une restitution proposée par Opsopœus. - ¹ ² ἔξίστανται AD.

des crachats semblables à du viu noir. 402. Chez ceux qui, ayant l'hypochondre droit douloureux, crachent du sang écomeax, l'expectoration vient du foie; et la plopart succombent (Coa. 441). 403. Ceux chez qui, après onverture par ustion, il sort du pus bourbeux et fétide, succombeut généralement. 404. Ceux chez qui le pus colore la sonde comme si elle avait passé au fen, succombent généralement. 405. Avec une douleur de côté, mais non pleurétique, et avec des déjections troublées, ténues et modérées, les malades arrivent à la phrénitis. 406. Dans les affections du poumon, l'écoulement goutte à goutte d'un sang très-rouge est mauvais. 407. Avec un enrouement, des crachats visqueux, salés, sont mauvais; s'il se forme en ontre quelque gonflement sur la poitrine, c'est manvais dans ce cas; les douleurs qui se portent au cou, après que ces gouflements se sont affaissés, sont funestes. 408. De l'enrouement avec toux et selles liquides, amène une expectoration de pus. 409. Dans la péripneumonie, des urines épaisses au début, puis devenant ténues avant le quatrième jour, sont mortelles. 410. Dans des péripneumonies sèches, l'expectoration de quelques matières cuites est redontable; les rougeurs de quelque étendue à la poitrine deviennent funestes dans ce cas. 411. Une douleur de côté ayant disparu sans raison dans le cours d'une expectoration bilieuse, les malades sont pris de transport (Prorrh. 97). 412. Les fièvres avec intermission, par empyême, sont la plupart accompagnées de sueur. 413. La surdité survenant chez les empyématiques annonce des selles sanguinolentes; vers la fin ils ont des selles noires. 414. Une douleur de côté avec une fièvre de longue durée annonce une expectoration de pus. 415. Les personnes prises de fréquents frissons marchent à l'empyême; et la fièvre aussi conduit ces personnes à l'empyème (Coa. 16).

Ald., Frob. — <sup>13</sup> Coa. 114 om. D. — <sup>14</sup> καὶ pro μετὰ A. – πύον A. Ald., Frob., Lind., Mack. — <sup>13</sup> αὶ D. – ἐμποίησιν A. Ald., Frob. – ἔγρντει Foes 1595, par une faute d'impression répétée seulement dans Kühn.

416. Οξοιν έχ πλευροῦ άλγήματος ἀσιτίαι παραχολουθοῦσιν, ὑπό τι καρδιαλγικοί, ίδρώδεες, <sup>1</sup> έγοντος δὲ προσώπου ἄνθη, καὶ κοιλίης ύγροτέρης, έχπυήματα χατά πλεύμονα ἴσγουσιν. 417. Τὰ ὀρθοπνοϊκά ποι έει ύδρωπιώδεα 2 σχληρά. 418. Τὰ σπάσματα μὲν πάντα ὀγληρά γίνεται, και πόνους τε εν άργη συντόνους 3 παρέγει, και εξ ύστέρου ένίους υπομιμνήσκει · δυσκολώτατα δὲ τὰ περὶ θώρηκα, μάλιστα δὲ χινουνεύουσιν, 'οίσιν έμετος αίματος, πυρετός πολύς, χαὶ πόνος περὶ μαζὸν καὶ θώρηκα καὶ μετάφρενον · οἶσι <sup>5</sup>γὰρ γίνεται πάντα ταῦτα, συντόμως θνήσχουσιν : οἶσι δέ μή πάντα, μηδὲ σφόδρα, βραδύτερον · <sup>6</sup>φλεγμαίνει δὲ τὸ μαχρότατον ἡμέρας τεσσαρεσκαίδεκα. 419. Τοΐσιν αξμα πτύουσιν 7 απυρέτοις εξναι συμφέρει, καλ βήσσειν καὶ πονέειν ελαφρώς, καὶ τὸ πτύαλον <sup>8</sup>λεπτύνεσθαι πρὸς τὰς δὶς έπτά πυρέσσειν δὲ καὶ βήσσειν καὶ πονέειν συντόνως, καὶ αἷμα πρόσφατον αλεί πτύειν, ασύμφορον. 420. "Οσοισι το πλευρον μετέωρον καὶ θερμότερον, <sup>9</sup> όταν έγκεκλιμένοισιν ἐπὶ θάτερον βάρος έξηρτησθαι δοχέη, τούτοισι τὸ πῦον ἐχ τοῦ ένὸς μέρεος ἐστιν. 421. Τοίσιν έμπύοισι τὸν πλεύμονα, κατά κοιλίην πῦον ὑποχωοέειν, θανάσιμον. 422. Όσοι, τρωθέντες ές τὸν θώρηκα, τὸ μὲν έχτὸς τοῦ τρώματος υγιάσθησαν, τὸ δ' έντὸς μή, χινδυνεύουσιν έμπυοι γενέσθαι · όσοις δ' αν άσθενής ένδοθεν ή οὐλή γένηται, 10 ρηϊδίως

<sup>1</sup> Έχουτος AD, Ald., Frob. - έχουτες vulg. - Cornarius et Foes, dans leurs traductions, mettent un point après ίδρώδεες, et traduisent: quos ex lateris dolore cibi fastidia comitantur, iis os ventriculi aliquantulum dolet et sudoribus diffluunt. Opsopæus, comme au reste A et D, fait de cette Coaque deux propositions, et il commence la seconde à exovros. Je crois cependant qu'il faut ne voir ici qu'une seule phrase dont l'apodose ² ξηρά L. - ξηρά, dit Opsopœus, oinnes interpretes probant pro σκληρά. Rien ne me paraît plus douteux que cette correction : l'orthopnée, qui dépend de plusieurs causes, est souvent produite par une affection du cœur, laquelle produit aussi une hydropisie; mais une relation entre l'orthopnée et l'hydropisie sèche, ou tympanite, est beaucoup plus douteuse; par conséquent on est peu autorisé a changer σχληρά en ξηρά. σκληρά, il est vrai, reste obscur; mais peut-être faut-il entendre par là les engorgements durs avec hydropisie, particulierement dans les membres. Ajoutez encore que la phrase est amphibologique, et qu'on ne sait lequel, de δρθοπνοϊκά ou de δδρωπιώδεα, est le sujet de ποιέει. -\* παρέχοι Α, Ald - εξυστέρου Ald. \* οξς Frob. - Les manuscrits et les éditions, excepte Lind, et Mack, commencent une nouvelle proposition à oleu; mais je crois que Lind, et Mack ont eu parfaitement raison

416. Ceux chez qui à la suite d'une douleur de côté l'anorexie se prolonge, qui ont un peu de cardialgie, des sueurs, mais dont le visage offre des efflorescences et les selles sont liquides, ont des vomiques dans le poumon. 417. L'orthopnée produit des hydropisies avec duretés. 418. Les ruptures (V. Arg. p. 579, § III) sont toutes pénibles, causent, au début, des douleurs intenses, et chez quelques-uns laissent des ressentiments à leur suite; mais les plus difficiles sont celles qui siégent à la poitrine, et le danger le plus grand est pour ceux qui ont vomissement de sang, fièvre forte, et douleur à la mamelle, à la poitrine et au dos; ceux qui ont tous ces accidents, meurent promptement; ceux chez qui ces accidents ne sont ni tous réunis ni très-forts, meurent plus lentement; l'inflammation dure au plus quatorze jours. 419, A ceux qui crachent du sang il est avantageux d'ètre sans fièvre, de tousser et souffrir modérément, et de voir la matière des crachats s'atténuer vers les quatorze jours; mais avoir hèvre, toux et douleur intenses, et cracher toujours du sang frais, est désavantageux. 420. Ceux qui ont un côté bombé et plus chaud, si, couchés sur l'autre côté, ils croient avoir un poids suspendu, ceux-là ont le pus dans un seul côté (Pron., t. II, § 16, p. 153). 421. Pour ceux qui ont une vomique dans le poumon, rendre du pus par les selles, est mortel. 422. Quand, dans une blessure à la poitrine, la plaie extérieure se guérit, sans que la plaie intérieure se guérisse, les blessés courent risque de devenir empyématiques; et quand la cicatrice intérieure est faible, elle se rompt facilement.

de rattacher cette phrase à λινδυνεύουσεν. Ce qui me paraît complétement justifier cette disposition, c'est le δὲ qui se trouve après μάλιστα. Foes, dans ses notes, préfère cette manière de lire. – πολλύς Α. — δ μὲν pro γὰρ Mack. — δ φλεγμαίνει AD, Ald., Frob. – φλεγμαίνουσε vulg. — δ ἀπυρέτοισεν Duret, Lind., Mack. — δ παχύνεσθαι Duret, Lind., Mack. — δ τό pro δταν. emend. al. manu A. – ὲνχεκλιμένοισεν A. – ἐγκεκλιμένοισεν D, Ald., Frob., Chouet, Lind. – ἐγκεκλισμένοισεν vulg. — δοκέει AD, Ald., Frob., Lind., Mack. – πύον (bis) AD, Ald., Frob., Lind., Mack. – θώρακα A. – δ ραδίως A. – ἀναρήγνυται Frob.

ἀναβρήγνυται. 423. Ἀπόλλυνται δὲ ἐχ μὲν τῶν περιπλευμονιχῶν ἐμπυημάτων οἱ 'γεραίτεροι μᾶλλον : ἐχ δὲ τῶν λοιπῶν οἱ νεώτεροι. 424. Τῶν ἐμπύων οἶσι σειομένοισιν ἀπὸ τῶν ιμων ²πολὺς γίνεται ψόφος, ἔλασσον ἔγουσι πῦον, ἢ οἶσιν ³δλίγος ὁ δυσπνοωτέροισιν ἐοῦσι καὶ εὐχροωτέροισιν ὁ οῖσι δὲ ψόφος μὲν μηδὲ εἶς ἐγγίνεται, δύσπνοια δὲ ἰσχυρὴ, καὶ ὄνυχες πέλιοι, πλήρεες οὖτοί εἰσι πύου καὶ δλέθριοι. 425. "Οσοι ἀφρῶδες αἷμα ἐμέουσι, πόνου μὴ ἐόντος κάτω τοῦ διαφράγματος, ἀπὸ ¾ τοῦ πλεύμονος ἐμέουσιν καὶ εἰσιν ἡ μεγάλη φλὲψ ἐν αὐτῷ βήγνυται, πολύ τε ἐμέουσι καί εἰσιν ἐπιχίνδυνοι ὁ οῖσι δὲ ἡ ἐλάσσων, ἔλασσόν τε ἀνάγουσι, καί εἰσιν ἀσφαλέστεροι.

ΧΧΙ. 426. Τῶν φθισικῶν οίσιν ἐπὶ τοῦ πυρὸς <sup>6</sup> ὄζει τὸ πτύαλον κνίστης βαρὺ, καὶ αὶ τρίχες ἐκ τῆς κεφαλῆς ρέουσιν, ἀπόλλυνται. 427. Τῶν φθισικῶν οἶσιν ἐπὶ θάλασσαν πτύουσιν ἐς τὸν πυθμένα βαδίζει τὸ πῦον, ὁλέθριον συντόμως <sup>\*</sup> ἔστιν δὲ ἐν χαλκῷ ἡ θάλασσα. 428. "Οσοισι τῶν φθισικῶν αὶ τρίχες ἐκ τῆς κεφαλῆς ρέουσιν, ὑπὸ διαρροίης ἀπόλλυνται <sup>\*</sup> καὶ ὅσοισι φθισικοῖσιν ἐπιγίνονται οἰάρροιαι, θνήσκουσιν. 429. Αὶ ἐν φθινώδεσιν ἐπισχέσιες πτυάλων ἐξιστᾶσι ληρωδῶς <sup>\*</sup> αἰμορροίδα τούτοισιν ἐλπὶς ἐπιφανῆναι. 430. Φθίσιες <sup>\*</sup> ἔπικινδυνόταται , αί τε ἀπὸ ρήξιος φλεδῶν τῶν παχειῶν, καὶ ἀπὸ κατάρρου τοῦ ἀπὸ κεφαλῆς. 431. Τῶν δὲ ἡλικιῶν <sup>8</sup> ἐπικινδυνόταται πρὸς φθίσιν ἀπὸ <sup>8</sup> τη ἐτέων μέχρι <sup>10</sup> ε καὶ λ. 432. Τὰ κνησιμώδεα σώματα μετὰ κοιλίης στάσιν ἐν φθισικοῖσι, κακόν. 433. Ἐπὶ τῆσι φθι-

¹ Γεραιώτεροι Α. — ²πολλύς ΑD. – πύον ΑD, Ald., Frob., Lind., Mack. — ³ δλίγος Lind. – δλίγον vulg. – δλίγος est une correction due à Cornarius et adoptée par Opsopœus; elle me paraît aussi ingéniense qu'indispensable: sans cette correction il n'y π pas d'opposition entre les deux membres de phrase, et la construction n'est pas même possible. — ¹ εὐπνοωτέροιστι Lind. – Dans la correction de Lind., il faut faire rapporter les deux adjectifs au premier οἴστι et traduire: ceux qui ont beaucomp de bruit, ont moins de pus que ceux qui ont peu de bruit, et ils ont meilleure respiration et meilleure couleur. Mais cette construction est peu naturelle. Quant à εὐχροωτέροιστι, qui l'a sans doute déterminée, il ne doit pas faire difficulté, et il n'est pas besoin de le changer en δυσχροωτέροιστι: il exprime la coloration morbide de la face qui se remarque dans certaines dyspnées. – ἐνγίνεται Α. – πελιοί ΑD. – πλήρεις Α. – πλόρες D. – πλάρες (sic) Frob. — ⁵ τοῦ oni. D. — ⁴ ὀξεῖ (A, mut. al. manu in ᠔ξῦ) D, Ald., Frob. – ἔξεῖ oni. L. – ενίτας, Δ. – ενίσση, D, Frob. – πιθμένα D. – πλον

423. Les personnes avancées en âge succombent davantage aux vomiques suite de péripneumonie; les personnes plus jeunes, aux autres (Pron., t. II, p. 163). 424. Les empyématiques chez qui, quand on les secone par les épaules, il se produit heaucoup de bruit, ont moins de pus que ceux chez qui il se produit peu de bruit, lesquels aussi ont plus de dyspnée et la face plus colorée; enfin ceux chez qui il ne se produit absolument aucun bruit, et qui ont une grande dyspnée et les ongles livides, ceux-là sont pleins de pus et dans un état funeste. 425. Ceux qui vomissent du sang écuneux, la donleur n'étant pas en bas du diaphragme, cenx-là vomissent du poumon (Aph. v, 13); et ceux chez qui se rompt la grande veine dans le poumon, en vomissent beaucoup et sont en danger; ceux chez qui se rompt la veine plus petite, en rendent moins et sont plus en sûreté.

XXI. (Phthisie.) 426. Parmi les phthisiques, ceux dont les crachats jetés dans le feu répandent une odeur désagréable de viande brûlée, et dont les cheveux tombent, cenx-là périssent (Aph. v, 11; Des mal, II). 427. Quand, des plathisiques crachant dans de l'eau de mer, les crachats vont au fond, cela est promptement funeste; que l'eau de mer soit daus un vase d'airain. 428. Ceux des phthisiques dont les cheveux tombent, succombent à la diarrhée; et ceux des phthisiques à qui survient la diarrhée, périssent (Aph. v, 12, 14). 429. Dans la phthisie la suppression de l'expectoration produit un transport avec délire loquace; il est possible, dans ce cas, que des hémorrhoïdes se manifesteront. 430. Les phthisies les plus dangereuses sont celles qui proviennent d'une rapture des grosses veines et celles qui proviennent d'un catarrhe descendant de la tête. 431. L'âge le plus dangereux pour la phthisie est depuis dix-huit ans jusqu'à trente-cinq (Aph. v, 9). 432. Le prurit du corps après le trouble du veutre, dans la phthisie, est mauvais. 433. Dans

AD, Ald., Frob., Lind., Mack.— <sup>2</sup> ἐπικινδυνώταται AD, Ald., Frob. – ταχείων D. — <sup>8</sup> ἐπικινδυνώταται AD, Ald., Frob. — <sup>9</sup> ἐκτωκαίδεκα Lind. — <sup>10</sup> πέντε και τριφκοντα Lind.

νώδεσιν 'έξεσι μετὰ πυρετοῦ ἐς οὖλα καὶ δδόντας ρεύματα ἐπιφαίνομενα, κακόν. 434. Ἐπὶ πᾶσιν ὑπογόνδρια μετέωρα, κακόν κάκιστον δὲ ἐπὶ τοῖσι φθισικοῖσι ² τῶν μακρῶν ἐπὶ τοῖσι τετηκόσιν δλέθριον, ἔνιοι πρὸ τῶν τελευτῶν ἐπιβριγοῦσιν. 435. Τὰ ἀμυχώδεα ³ ἐξανθίσματα φθίσιν ἔξιος σημαίνει. 436. Οἱ δύσπνοοι <sup>6</sup>ξηρῶς, ἢ πολλὰ ἀπεπτα ἀνάγοντες ἐν φθίσει, δλέθριοι.

ΧΧΙΙ. 437. Οἷσιν ήπατιχοῖσι πολὺ πτύαλον αἰματικόδες, εἴ τε ενυπόσαπρον, εἴ τε χολώδες ἄχρητον, ἀλέθριον εὐθέως. 438. Ἐρ' ήπατιχῷ τῆξις ἄμα βράγχω, χαχὸν, ἄλλως τε εχὴν ὑποδήσση. 439. Οἱ χαθ' ἦπαρ οδυνώδεες, χαρδιαλγιχοὶ, χαρώδεες, ριγώδεες, χοιλίαι ταραχώδεες, λεπτοὶ, ἀπόσιτοι, ἐφιδροῦντες πολλῷ, πυώδεα κατὰ χοιλίην προίενται. 440. Τοῖσιν ἦπαρ ἐξαπίνης περιωδυνοῦσι πυρετὸς ἐπιγενόμενος λύει. 441. Θσοι δὲ ἀφρῶδες αἷμα πτύουσι, πονέοντες ὑποχόνδριον δεξιὸν, απο τοῦ ἤπατος πτύουσι. χαὶ θνήσχουσιν. 442. Οἷσιν ἦπαρ χαυθεῖσιν οἷον εἀμόργη ἔργεται, θανάσιμον.

<sup>1</sup> Έξεστι Foes 1595, par une faute d'impression, qui n'est répétée que par Kühn. - \* τῶν .... ἐπιβριγούσι om. D (adventitia esse notat P'). - φθισικοίει των μακρών. Επὶ τοῖσι τετηκόσιν όλεθρίοισιν vulg. - φθισικοίσι. Των μακρών επί τοΐοι τετηκότιν διεθρίοισιν A, Ald. Frob. - φθισικοΐσιν. Έπι [δέ] τοῖσιν [έν] τῶν μακρῶν τετηκόειν δλέθριον. ἔνιοι κ. τ. λ. Lind. - Dans vulg., comme dans A, dans Ald. et dans Frob., la Coa. 434 est divisée en deux propositions, mais la seconde proposition commence à ἐπὶ dans vulg., et à τῶν μακρῶν dans A, Ald. et Froben. De l'une et l'autre façon, le texte paraît altéré; car que peut signifier επι τοῖσι τετηχόσιν ένιοι? Aussi Opsopœus dit-il: « Hæc prognosis asterisco notatur in Bas. exemplari et revera detrita est. Hollerius èx vel simile quid præmittendum putat. » ἐπι devant τοῖσι τετηχόσιν indique que la marche de la phrase est la même que pour phisizolois; aussi la correction de Linden, qui met ολέθριον, me paraît-elle tres-sûre; seulement, cela fait, il n'y a plus rien à changer, sinon de réunir en un seul ces deux membres de phrase, à tort séparés. Foes traduit: φθισικοίσι τῶν μακρῶν, qui ex tongo intervallo tabidi existent. Cornarius de même. Je ne crois pas que ce soit le sens. — <sup>3</sup> έξανθήματα Α. - έξανθήσματα D, Ald., Frob. — <sup>4</sup> ξηρώση Α.-ξηρώσει vulg. - ξύν σήψει L. - συρίζοντες Lind. - πληρώσει Duret. -Opsopæus dit: Cornarius non ξηρώσει legit, sed ξων σήψει, vel simile quid. Qui ξηρώσει retinent, initium prognosios ita interpretantur, qui difficulter spirant a siccitate. Utram lectionem retineas, mendum redolet. Suspicio est autorem voluisse notare stridorem seu sibilum in tabidis cum spiritus difficultate conjunctum. Libro de internis passionibus in tabis

les complexions phthisiques, des fluxions avec fièvre se portant sur les gencives et les dents sont mauvaises. 434. Dans toutes les maladies le gonflement des hypochondres est manvais, mais il l'est surtout dans la phthisie, parmi les affections de longue durée; il est funeste chez ceux qui sont dans le marasme; quelques-uns sont pris de frisson avant leur fin (Coa. 295; Coa. 281). 435. Les éruptions en forme de petites déchirures à la peau annoncent la consomption. 436. La dyspuée sèche on l'expectoration de beauconp de matières crues, dans la phthisie, est funeste.

XXII. (Du foie.) 437. Chez les individus malades du foie, qui rendent beaucoup de crachats sanglants, l'expectoration étant soit un peu putride, ( Voy. note 5), soit purement bilieuse, cela est aussitôt funeste. 438. Chez un individu malade du foie, le dépérissement avec de l'enrouement est mauvais, surtout si le malade a un peu de toux. qui souffrent du foie, qui ont de la cardialgie, du carus, des frissons, dont le ventre est dérangé, qui sont minces, sans appétit, qui ont beaucoup de petites sueurs, ceux-là rendent par les selles des matières purulentes. 440. Une douleur violente et subite du foie est dissipée par une fièvre qui survient (Aph. vi, 40, vii, 52). 441. Chez ceux qui, ayant l'hypochondre droit douloureux, crachent du sang écumenx, l'expectoration vient du foie, et ils meurent (Coa. 402). 442. Quand, le soie ayant été cautérisé, il sort comme du marc d'huile, cela est mortel (Aph. vn. 45).

descriptione ait Hippocrates συρίζει ως διὰ καλάμου. C'est là, comme on voit, que Lind. a pris sa correction. Quant à moi, le texte me paraît très-facile à corriger: il n'y a qu'à lire ξηρῶς ἢ au lieu de ξηρώσει. L'iotacisme explique sans peine cette erreur. — δ ἐνυπόσαπρον est noté comme douteux dans le Dict. de Schneider. On pourrait conjecturer εἴ τε ἢν ὑπόσαπρον et traduire: soit qu'auparavant l'expectoration fût putride, soit, etc.: l'expectoration devenant momentanément sanglante lors de l'ouverture d'un abcès du foie dans le poumon. Mais je n'ose donner des raisons médicales; ces propositions sont trop brèves, pour qu'on puisse le faire avec quelque sûreté. — αχην A (Lind., Mack ex Foesii notis). — ἢν vulg. — γπεριοδυνοῦσι AD, Ald., Frob., Lind. — α ὰμόργης AD, Ald., Frob.

ΧΧΙΙΙ. 443. \*Οί δὲ ΰδριοπες οί εκ τῶν δξέων \* νοσημάτων, επίπονοι γίνονται καὶ όλέθριοι · άρχονται όὲ οί πλεῖστοι μὲν ἀπὸ τῶν κενεώνων, οί δε και από τοῦ ήπατος. Τοῖσι μέν οὖν από τῶν κενεώνων άρχομένοισιν οί πόδες οιδέουσι, και διάββοιαι πολυγρόνιοι παρακολουθούσιν, οὐ λαπάσσουσαι κοιλέην, οὐδὲ τὰς δδύνας λύουσαι τὰς έζ δσφύος καὶ κενεώνων. <sup>3 '</sup>Οσοι δὲ ἀπὸ τοῦ ἤπατος, <sup>4</sup>βῆζαί τε θυμός δέγγίνεται, καὶ οί πόδες οἰδέουσι, καὶ ή κοιλίη σκληρά διαδίδωσι καὶ πρὸς ἀνάγκην, οἰδήματά τε <sup>6</sup>περὶ αὐτὴν γίνεται, τὰ μέν επὶ δεξιὰ, τὰ δ' ἐπ' ἀριστερὰ, <sup>7</sup> καὶ πάλιν καταπαύεται. 444. Ἐπὶ τοίσι ζηροίσιν δύδρωπιώδεσι τὰ στραγγουρικά, μοχθηρόν φλαῦρκ δὲ καὶ τὰ μικρὰς ὑποστάσιας ἔγοντα. 445. Τοῖσιν <sup>9</sup>ύδρωπιώδεσιν έπιληπτικά επιγενόμενα, ολέθοιον, άλλήλων 10 τε σημεΐον μογθηρόν, καὶ κοιλίας έξυγραίνουσιν. 446. Έν τοῖσι γολώδεσι κοιλίη 11 ταραγώδης, διαδιδούσα σμικρά 12 γονώδεα, μυζώδεα, καὶ πόνον περί ήτρον εμποιέοντα, καὶ οὖρα οὐκ εὐλύτως ἰόντα, ες ὕδρωπα ἀποτελευτά έχ τῶν τοιούτων. 447. Υδεριώντι πυρετώδει οδρον μιχρόν καί τεταραγμένον, δλέθριον. 448. Έπι δὲ δδέρω ἀργομένω διάββοια γενομένη ύδατώδης, γωρίς ἀπεψίης, λύει τὸ <sup>13</sup>νόσημα. 449. Τοίσι ξηροίσιν ύδρωπιώδεσι 14 προσημαίνουσι στρόφοι περί τὸ

<sup>4</sup> Περὶ ὑδρώπων in tit. A. — \* νουσ. Lind., Mack. — \* ὅσοι AD, Ald., Frob. - δσοις vulg. - δσοισι Lind., Mack. - τε, supra lin δε A. - + βηξαί τε θύμος (sic) mut. al. manu in βήξ έτ' έθίμως (sic) Α. - βήξ έτ' ετύμως vulg. - βάξ τε καὶ θυμός L, Lind., Mack. - La bonne leçon est celle de A, avant les surcharges. - \* ἐνγίνεται Α. - 6 Ante περί addit καὶ vulg. - καὶ om. AD, Ald., Frob. — Ante καὶ addit [ἔσταταί τε] Mack. — Schneider, dans son Dict., regarde la forme ύδρωπιώδης comme douteuse. — "ύδρωπιωειδέσι» vulg. - ύδρωπιώδεσιν Lind. - ἐπιληπτικά D, Lind., Mack. - ἐπιλημπτικά vulg. — 10 τε AD, Ald., Frob., Mack. - τε om. vulg. - σημεΐου μοχθηρου (A, al. manu σημείων μοχθηρών) Κ' .- σημείων μοχθηρών vulg.-χοιλίας AD, Ald., Frob., Mack. -κοιλίης vulg. - άλλως τε [κήν ἐπὶ] σημείων μοχθηρών αί κοιλίαι ἐξυγραίνονται Lind.-Le texte de cette phrase paraît altéré. Cornarius traduit: Et inter se signa prava sunt et alvos humectant, Foes: Pravis invicem succedentibus signis et alvos humectant. Et il ajoute dans ses notes: Obscura est prorsus significatio et cujus sensus in tam turbulento opere non facile explicari possit. Mihi ista sumi posse videntur velut interjecta, ut alioqui comparata inter sese hæc signa prava consenda sint et mutuo in ægri perniciem conspirantia. Potest et alius sensus erui, ut, etsi hæc inter se succedentia signa prava sint, alvos tamen humescentes designent, quæ videntur esse in hydrope mali levamenta quædam. Potest etiam, ut in obscuro sensu

XXIII. (Hydropisies). 443. Les hydropisies qui naissent des maladies aignës, sont douloureuses et funcstes; la plupart commencent par les flancs, d'autres aussi par le foie. Dans celles qui commencent par les flancs, les pieds enflent, il s'établit des diarrhées prolongées qui ne vident pas le ventre et qui ne dissipent pas les douleurs provenant des lombes et des flancs. Dans celles qui commencent par le flanc, les malades ont des envies de tousser, les pieds enflent, il n'y a que des selles dures et provoquées par les remèdes, il se forme dans le ventre des tumeurs tantôt à droite, tantôt à gauche, tumeurs sujettes à s'affaisser (Pron., t. II, p. 181). 444. Dans les hydropisies sèches, la strangurie est fâcheuse, l'urine qui a de petits sédiments est mauvaise aussi. 445. L'épilepsie, survenant dans l'hydropisie est funeste; ces deux affections sont l'une pour l'autre un signe réciproquement mauvais, et il s'établit un flux de ventre (Coa. 450). 446. Dans les afsections bilieuses, ventre dérangé, rendant de petites matières semblables à du sperme, muqueuses, et qui causent de la douleur dans la région pubienne, et urine ne coulant pas librement : ces symptômes aboutissent à l'hydropisie (Coa. 447. Chez un hydropique ayant de la sièvre, unc urine peu abondante et trouble est funeste. 448. Dans une hydropisie commençante, une diarrhée aqueuse et sans crudité, survenant, dissipe la maladie. 449. Dans les hvdropisies sèches, des tranchées vers le petit intestin annoncent

et sententia, alia quædam notio educi. Sed in loco en observatione empirica notato otiosum est diligentiam aut disciplinam requirere, præsertim quum sit difficile verum sensum eruere. La correction de Lind. est ingénieuse quant aux mots, mais médiocrement satisfaisante pour le sens médical; d'ailleurs il y faudrait ἐξυγρατινωτιν. Le texte de vulg. ne donnant aucun sens, j'ai pris celui de Λ et Κ', qui en donne un, mais fort obscur et fort embarrassé, et par conséquent bien peu sûr. — 11 ταραχώσετα, nut. al. manu in ταραχώδετα Λ. — 12 γονοτιδέα Lind. — 13 νούτημα Lind., Mack. — 14 Cornarius traduit: In hydrope sieco sui significationem præmittente, tormina circa intestinum tenue incidentia, mala sunt. Mais, pour cette traduction, il faudrait qu'il y cût τοῦτι ξ. ὑ. τοῦτι προτημαίνουτε. Au reste, le texte est probablement altéré.

λεπτόν ἐμπίπτοντες, χαχόν. 450. Τὰ ἐξ ὑδρωπικῶν ¹ἐπιληπτικὰ. όλέθρια. 451. Ὑδερος πρὸς θεραπείην ἐνδιδοὺς, παλινδρομέων, ²ἀνέλπιστον. 452. Τοῖσιν ὑδρωπιώδεσι, χατὰ φλέβας ἐς χοιλίην ραγέντος τοῦ ὕδατος, λύσις.

ΧΧΙΥ. 453. Δυσεντερίη ἀκαίρως ἐπιστᾶσα ἀπόστασιν ἐν πλευροῖσιν, ή σπλάγχνοισιν, ή έν άρθροισι ποιέει. 3 άρα ή μεν γολώδης έν άρθροισιν, ή δε αίματώδης εν πλευροίσιν, ή σπλάγγνοισιν; 454. Δυσεντερικοΐσιν έμετος γολώδης εν άργη, κακόν. 455. Οξσιν έκ δυσεντερίης όζείης ές πυώδεα ήχει το ύγρον, το έφιστάμενον έχλευκον έσται καὶ πολύ. 456. Τὰ δυσεντεριώδεα, ὑπέρυθρα, 5 ἰλυώδεα, λάδρα διαγρωρήματα, επὶ φλογώδεσιν έζερύθροισι γριόμασι 6 λυόμενα, έλπίς έχμανηναι. 457. Δυσεντερίη σπληνώδεσι μή ημακρή. χρήσιμον, μακρή δέ, πονηρόν · ληγούσης γάρ, 8εί ύδρωπες ή λειεντερίαι γίνονται, θανάσιμον. 458. Έν λειεντερικοίσι μετά θηρίων, οδώναι στρόφω λυόμεναι τὰ περί ἄρθρα μετεωρίζουσιν έχ τοιούτων λέπια έζέρυθρα, φλυχταινούμενα εφιδρώσαντες οδτοι  $^{10}$  διαφοινίσσονται ο $\tilde{i}$ α μάστι $\tilde{\xi}$ ιν. 459.  $^{11}$ Ο $\hat{i}$  εν λειεντεριώδεσι μακροῖσιν ἄμα θηρίοισι στροφώδεες, δδυνώδεες, λυομένων, ἐποιδέουσι: τὸ ἐπιβριγοῦν τούτοισι κακόν. 460. Λειεντερικά μετά δυσπνοίης, καὶ 12 πλευροῦ [εἴ] τι κνήσει, ές φθίσιν αποτελευτῷ. 461. 13 Εἰλεώδεσιν έμετος καὶ κώφωσις, κακόν.

ΧΧΥ. 462. Κύστιες δε 14 σκληραί τε καὶ ἐπώδυνοι, 15 πάντως

¹ Ἐπεληπτικά D, Lind., Mack, Kühn. - ἐπελημπτικά vulg. - ² ἀνέλπιστον AD, Ald., Frob. - κιέλπεστος vulg. - 3 άρα AD, Ald., Frob., Mack. τρα Lind. - J'ai suivi le sens adopté par Opsopœus et Foes, qui me paraît le véritable; mais Cornarius en a adopté un autre: il fait rapporter χολώδης et αίματώδης à κπόστασες, non à δυσεντερέη, et traduit : Num igitur biliosus abscessus in articulis, sanguineus in costis aut visceribus lit ? - 4 Post vo addunt 8' AD, Ald., Frob. - Dans Lind., la virgule est placée avant, non après, το ύγρον. -- 8 είλυώδεα Α. - 6 λυώμενα Frob. --<sup>7</sup> μακρήσε AD, Ald., Frob. — <sup>8</sup> εί om. A. — <sup>9</sup> Galien, dans le Gl., dit que Osplor signifie tantôt les vers intestinaux, tantôt un ulcère de mauraise nature. Cela fait que les traducteurs se sont ici partagés: Cornarius et Opsopœus adoptent la première signification, Jacotius et Foes, la seconde.— 10 διαφοινίσονται Α.— 11 αί D.— 12 πλ. τη κνήσει vulg. (κεινήσει D, Ald., Frob.) (κεντήσει K'). –  $\pi\lambda$  τι κεινήσει mut. al. manu in τη κινήσει  $\Lambda$ . - La leçon de vulg. ne peut subsister; car il faudrait lire της χνήσιος, et encore comprendrait-on difficilement ce que significrait ici l'article. Je pense qu'on aura une correction probable si, en prenant  $\tau \iota$  de A, on supdu mal. 450. L'épilepsie dans l'hydropisie est funeste (Coa. 445). 451. Une hydropisie qui, après s'être aniendée par le traitement, se reproduit, est sans ressource. 452. Chez les hydropiques, l'eau s'écoulant dans les intestins par les veines, il y a solution Aph. vi, 14).

XXIV. (Dysenterie, lienterie, iléus.) 453. Une dysenterie, s'arrêtant intempestivement, produit un dépôt soit dans la poitrine, soit dans les viscères, soit dans les articulations. Estce que la dysenterie bilieuse le produit dans les articulations, et la dysenterie sanguinolente, dans la poitrine ou les viscères? 454. Dans la dysenterie un vomissement bilieux au début est 455. Quand, dans une dysenteric aiguë, le liquide mauvais. arrive à être purulent, ce qui surnage est très-blanc et abon-456. Les selles dysentériques, un peu rouges, bourbeuses, abondantes, se dissipant en prenant des couleurs enflammées et très-rouges, font craindre un transport au cerveau. 457. Dans les affections de la rate une dysenterie est avantageuse si elle ne dure pas, mauvaise si elle dure; en effet, la dysenterie cessant, s'il survient l'hydropisie ou la lienterie, cela est mortel (Aph. vt., 43, 48). 458. Dans la lienterie avec vers intestinaux, les douleurs, se dissipant avec une tranchée, annoncent le gonflement des articulations; il en résulte des squaines très-rouges, avec phlyctènes; ces malades, ayant en une petite sueur, deviennent rouges comme s'ils avaient été foucttés (Coa. 479.) 459. Dans les longues lienteries avec des vers, des tranchées, des doulenrs, les malades enflent si cela se dissipe; avoir un frisson dans ce cas est fâcheux. 460 La lienterie avec dyspuée et quelque vellication dans la poitrine aboutit à la phthisie. 461. Dans l'iléus, le vomissement et la surdité sont des signes mauvais (Aph. v11, 10). XNV. (De la vessie). 462. La vessie tendne (Voyez note 14)

pose que εί a été omis par les copistes. <sup>13</sup> είλ. AD, Ald., Froh. — <sup>14</sup> l'ar rendu σκληραί par tendue; je pense que σκληραι indique ici la rétention d'urine; tendue m'a paru comporter le vague de l'expression grecque. - <sup>18</sup> πάντω; K, Mack. – πάντων vulg.

μέν χαχὸν, χάχιστον δὲ πυρετῷ συνεχεῖ καὶ γὰρ οί ἀπ' αὐτέων πόνοι, ἱκανοὶ ἀνελεῖν καὶ κοιλίαι τουτέοισιν οὐ πάνυ διαχωρέουσιν κόνοι, ἱκανοὶ ἀνελεῖν καὶ κοιλίαι τουτέοισιν οὐ πάνυ διαχωρέουσιν λύει δὲ τούτους οὖρον πυῶδες ἐλθὸν, λευχὴν καὶ λείην ἔχον ὑπόστασιν μὴ λυομένων δὲ τούτων, μηδὲ τῆς χύστιος λαπασσομένης, ¹ἐν τῆσι πρώτησι περιόδοισιν ἐλπὶς ἀπολέσθαι τὸν νοσέοντα μάλιστα δὲ γίνεται τοῦτο τοῖσιν ἀπὸ ἐπτὰ ἐτέων μέχρι πεντεκαίδεκα. 463. Οἱ λιθιῶντες, σχηματισθέντες ὅστε τὸν λίθον μὴ προσπίπτειν πρὸς τὸν οὐρητῆρα, ² ρηϊδίως οὐρέουσιν οῖσι δὲ ³ ῷῦμα περὶ τὴν κύστιν ἐστὶ τὸ παρέχον τὴν δυσουρίην, παντοίως σχηματισθέντες ὀχλέονται λύσις δὲ τούτου γίνεται, πύου ραγέντος. 464. Οἶσι ἱλανθάνει τὸ οὖρον ⁵ προσπῖπτον, καὶ τὸ αἰδοῖον ἔλκονται, ἀνέλπιστοι. 465. Ἐπὶ στραγγουρίη εἰλεὸς ἐπιγενόμενος ἑδδομαίους ἀπόλλυσιν, ἢν μὴ, πυρετοῦ ἐπιγενομένου, ἀθρόον οὖρον ἔλθη.

ΧΧΥΙ. 466. Νάρχαι καὶ ἀναισθησίαι γινόμεναι παρὰ τὸ ἔθος, ἀποπληκτικῶν συμβησομένων <sup>7</sup> σημεῖον. 467. <sup>6</sup>Οσοι ἐκ τρώματος ἀκρατέες γίνονται τοῦ σώματος, πυρετοῦ μὲν ἐπιγενομένου χορὸς ῥίγεος, ὑγιάζονται μὴ γενομένου οὲ, ἀποπληκτικοὶ γίνονται τὰ δεξιὰ ἢ τὰ ἀριστερά. 468. ἀποπληκτικοῖσιν αίμοβροίδες ἐπιγενόμεναι, χρήσιμον <sup>6</sup> ψύξιες δὲ καὶ ναρκώσιες, πονηρόν. 469. Ἐν τοῖσιν ἀποπληκτικοῖσιν ἐπὶ τῆ δυσφορίη τοῦ πνεύματος ἱδρὸς ἐπιγενόμενος, θανάσιμον <sup>6</sup> ἐν αὐτοῖσι δὲ πάλιν τούτοισιν ἢν πυρετὸς ἐπιγένηται, λύσις. 470. Τὰ ἐξαίρνης ἀποπληκτικὰ λελυμένως ἐπιπυρετήναντα, <sup>8</sup> χρόνο •λέθρια. 471. Οἶσιν ἔκ τινος ἀρβωστίης ες ὕδερον περιίσταται, τούτοισι κοιλίαι ξηραὶ σπυραθώ-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Έν τῆσι πρ. π. peut se rapporter également à ce qui précède et à ce qui suit. — <sup>8</sup> ἐριδίως AD, Ald., Frob. – Dans vulg., une nouvelle proposition commence à οἴσι δὲ ρ.; il m'a paru plus naturel de réunir ces deux propositions, qui tiennent étroitement l'une à l'autre. — <sup>5</sup> σύρα AD. — <sup>4</sup> λανθάνη AD, Ald., Frob. — <sup>5</sup> προσπίπτον Κühn. – προσπίπτον vulg. – προσπίπτον ἐς τὸ αἰδοίον, ἐκλύονται ἀνέλπιστοι LK', Lind. – Cette leçon est de Cornarius, Opsopœus l'approuve; cependant elle n'a pour elle l'appui d'aucun manuscrit; et ajouter ἐς τὸ αἰδοίον ὰ τὸ οῦρον προσπίπτεν paraît une chose fort oiscuse. — <sup>6</sup> είλεὸς AD, Ald., Frob. — <sup>7</sup> σημείουν Α, Ald. — <sup>8</sup> Cornarius fait rapporter χρόνφ ὰ ἐπιπυρετέρμντα; Opsopœus, et après lui Foes, ὰ δλέθρια. Opsopœus dit à ce propos: χρόνφ tam ci dictioni quæ a fronte quam quæ a tergo est, applicari potest. Ego in re ambigua servavi distinctionem cruditis probatam.

et douloureuse est un signe fâcheux en toute circonstance, mais surtout dans une fièvre continue; en effet, les souffrances qui en proviennent sont suffisantes pour causer la mort; dans cet état il n'v a guère de selles ; la solution se fait par unc urine purulente qui se met à couler, et qui a un sédiment blane et uni; mais si cette solution ne survient pas et si la vessie ne se vide pas, il est probable que le malade succombera dans les premières périodes; cet état se voit surtout chez les enfants depuis sept ans jusqu'à quinze (Pron., t. II, p. 167). 463. Les calculeux, s'étant mis dans une attitude telle que la pierre ne s'applique pas à l'urêtre, urinent facilement; mais ceux chez qui la cause de la dysurie est une tumenr aux environs de la vessie, souffrent, quelque attitude qu'ils premnent; pour eux il y a solution, le pus se faisant jour (Aph. 1v, 82). 464. Ceux dont l'urine coule sans qu'ils s'en aperçoivent et dont les parties génitales se rétractent, sont sans ressource. 465. Dans la strangurie, un iléus, s'établissant, tue au bout de sept jours, à moins qu'une fièvre survenant, il ne coule de l'urine en abondance (Aph. v1, 44).

XXVI. (De l'apoplexie. Voy. Arg., p. 581, § V). 466. Des engourdissements et des anesthésies, survenant contre l'habitude, annoncent que des accidents de paralysie sont immi-467. Ceux qui à la suite d'une blessure deviennent impuissants de tout le corps, guérissent, une fièvre survenant sans frisson; sinon, ils seront frappés de paralysie à droite ou à 468. Dans les apoplexies, des hémorrhoïdes survenant sont utiles; mais des refroidissements et des engonrdissements 469. Dans les apoplexies, une sueur, se joisont mauvais. gnant à l'embarras de la respiration, est mortelle; mais si chez ces mêmes malades une fièvre survient, il y a solution. 470. Les apoplexies soudaines auxquelles se joint une fièvre modérée finissent par devenir funestes (Prorrh. 82). 471. Ceux qui deviennent hydropiques à la suite d'une maladie, ont des selles sèches semblables aux excréments des chèvres avec un flux muqueux et une nrine non louable; il survient

δεες 1 έργονται μετά περιτήζιος μυζώδεος καὶ ούρου οὐ καλοῦ. εδιατάσιές τε περί ύπογόνδρια, καὶ πόνοι καὶ ἐπάρματα περί κοιλίην, καὶ πόνοι περί κενεώνας, καί περί τους βαγιαίους μύας προσπίπτουσι, πυρετοί τε καὶ δίψαι καὶ βῆγες ξηραὶ παρακολουθοῦσι, καὶ δύσπνοια περὶ τὰς <sup>8</sup> κινήσιας, καὶ σκελέων βαρύτης, σιτίων τε <sup>1</sup> ἀφιστᾶσι, καὶ προσενεγκάμενοι μικρά πληρούνται. 472. Τούς λευκοφλεγματοῦντας διάββοια παύει · 5 αί μετὰ σιγῆς ἀθυμίαι καὶ ἀπανθρωπίαι, ἐπιειχῶς αὐτῶν κατεργαστικαί. 473. <sup>6</sup> "Οσοι ἐκ φόβου μετὰ καταψύξιος ἐξίστανται, πυρετοί μεθ' ίδρώτων, καὶ ὕπνοι οί παάννυχοι ταῦτα λύουσιν. 474. Έχ μανίης ἐς βράγγον μετὰ βηχὸς 475. Έν τοῖσι 8μανιώδεσι σπασμός προσγινόμενος άμαύρωσιν ίσχει. 476. 9 Αί σιγώσαι έκστάσιες, ούχ ήσυχάζουσαι, όμμασι περιβλέπουσαι, πνεύμα έζω άναφέρουσαι, όλέθριαι: 10 ποιούσαι δὲ παραπληκτικά γρόνια ἀτὰρ καὶ ἐκμαίνονται οὧτοι .  $^{11}$ όσοι δ $^{1}$  έπὶ ταραχ $^{2}$  χοιλίης ούτω παροξύνονται, περὶ χρίσιν μέλανα διέρχεται. 477. Οἶσιν ὑγιαίνουσι, γειμῶνος ἐόντος, περὶ τὴν δσφύν ψυχρότης καὶ βάρος ἀπὸ βραγείης προφάσιος, καὶ κοιλίης

' Έχονται Α. - μυξωθέος (sic D. - μυξώθεας mut. al. manu in μυξώθεος A. — 2 διαστάσιες AD, Ald., Frob. — 3 κηνήσιας A, Ald. — 4 άρεστάσι AD, Ald., Frob. - \* Post αί addit δε Κ'. - ἐπιεικών Lind. - Cette proposition est fort obscure, et sans doute le texte en est altéré. Foes traduit: Animi abjectiones cum silentio et ab hominibus solitudines fere cos conficiunt; et il ajoute en note: illud, αὐτῶν κατεργαστικαί, ambiguam habet significationem: incertum namque num ad causam referatur, et animi abjectionem cum silentio et hominum aversationem ac fugam (quæ melancholici humoris signa sunt) ad hydropem efficiendum ponat, quæ tamen rara causa est, ideoque ἐπιεικῶς ab autore adscribitur. Potest et ad ægritudinis modum aut mores accommodari, et periculum circumscribere, quod animi desponsiones ac solitudines hujus modi agros conficiant ac opprimant. Quin etiam αὐτῶν κατεργαστικαί intelligi potest, quod cos exerceant, profligent et conficiant, velut κατειργασμένος exercitatus, confectus et profligatus dicitur. Quam in rem eleganter ab Arctæo scriptum est his verbis, II, 1, De chron.: έπι δε τοισι ανά σάρκα και τῷ φλεγματίη οίδει Επαντα κρύπτεται υπνοι βαρέες, νωθροί, σμικροί, άψυχίη, σμικρολογίη, φιλοζωτη, καρτερίη οὐκ άπ' εὐθυμίης καὶ εὐελπιστίης, ὅκως τοῖσι ἐν εὐτυχίη, ἀλλ' ἐξ αὐτέου τοῦ πάθεος. Duret entend cette phrase autrement. Il en fait une proposition isolée, il lit αὐτῶν, il ajoute μελογγολίαν σημαίνουσι, et il traduit : Abjectio animi taciturna et solitudo quæsita, ipsæ sui per se autores, et modicæ, melancholiam ostendunt. Il est possible, en effet, qu'une noudes distensions dans les hypochondres, des douleurs et des gonflements dans le ventre, des douleurs dans les flancs et les muscles rachidiens; la fièvre, la soif, la toux sèche, se prolongent; ils ont de la dyspnée lors des mouvements, de la pesanteur dans les jambes; ils sont dégoûtés des aliments, et, si on leur en fait prendre, une petite quantité suffit pour les remplir. 472. La diarrhée fait cesser la leucophlegmasie (Aph. vii, 29); saisis d'un découragement silencieux et fuyant les hommes, ces malades sont sujets à se consumer. 473. Quand à la suite d'une frayeur avec grand refroidissement on est saisi d'un transport au cerveau, des fièvres avec sueur et un sommeil durant toute la nuit dissipent ces acci-474. Une manie pent se déposer en un rhume avec 475. Dans les affections maniaques, un spasme qui toux. survient obscurcit la vne. 476. Les transports au cerveau, silencieux, sans repos, avec rotation continuelle des yeux et expiration forte, sont funestes; ils produisent des paralysies de longue durée; ces malades sont même pris de manie; mais ceux qui avec un dérangement de ventre éprouvent un pareil paroxysme rendent des matières noires vers la crise. 477. Ceux qui, en santé, pendant l'hiver, éprouvent du froid et de la pesanteur aux lombes pour une cause légère, et dont

velle, proposition commençat à αί μετά σιγής κτι.; car les propositions qui suivent sont consacrées à différents états pathologiques de l'âme, mais je ne sais ce qu'on peut faire de cette donnée. En tout cas, le rapprochement du passage d'Arétée qu'a cité Focs, me semble faire pencher la balance. - 6 οἴσι φόδου vulg. - οἴσιν ἐχ φόβου Lind., Mack. - L'addition de êx ne suffit pas, il faut en outre changer oler en ozor; mais on doit dire avec Opsopœus: Et hæc prognosis inter eas est quæ meliorum codicum fidem et opem implorant. Interpretes utcumque e visco se expediunt; itaque interpretantur quasi scriptum habuissent οί έχ φόθου κτλ.; nihilominus tamen aqua hæret. -- 1 πάννυγοι Lind. - πάναυδοι vulg. - ὑπάναυδοι L. - ἄναυδοι Mack. ex Foesio. - J'ai adopté la correction de Lind.; mais pour ce mot, comme pour la phrase entière, le texte et le sons sont tout à fait incertains. — 8 μανιώδεσι Α. – μανικώδεσι vulg. — ° οί D, Ald. — 10 ποιούσι Lind., Mack. - Et huic aphorismo male est, dit Opsopæus en signalant la leçon ποιούσαι. - ἐπιπληκτικά D. - " ὅσοι Κ'. - οἴσι vulg. olor ne peut pas subsister.

## PRÉNOTIONS COAQUES.

επίστασις, της άνω καλῶς ὑπηρετούσης, ἐσχιὰς, ἢ νεφρῶν πόνος ἢ 
¹στραγγουρίης τάχα ἄν ²συμβαίη. 478. Οἶσι τὰ κάτω κακοῦται, κνησιῶν ³ἐγγενομένων ἔμπροσθεν ἐσχυρῶν, τούτοισιν ἀμμῶδες οὖρον γίνεται, καὶ ³ἐφίσταται · τοῖσι δὲ δλεθρίοισιν αὐτῶν ἡ 
διάνοια ἀποναρκοῦται. 479. Οἱ τὰ ἄρθρα φλυκταινούμενοι ἔξερύθροισιν ⁵ἐπιπολαίοις, ἐπιβριγώσκντες, οὖτοι κοιλίας καὶ βουδῶνας διαφοινίσσονται, οἶα πληγῆσιν ἐπωδύνοισι, καὶ ἀποθνήσκουσιν 
480. Τὰ ἐκτερώδεα, οὐ πάνυ τι ἐπαισθανόμενα, οἶσι λύγγες, κοιλίαι 
καταβρήγνυνται · ⁶ ἔσως δὲ καὶ ἐπίστασις · οὖτοι ἐκχλοιοῦνται. 
481. Τὰ κατὰ πλευρὸν ἀλγήματα ἐν πυρετοῖσιν ἔσχνῶς ²ἐστηκότα, 
άσημα, φλεδοτομίη βλάπτει, κὴν ἀπόσιτος ἢ, κὴν ὑποχόνδριον μετέωρον καὶ ἐν καταψύξει οὐκ ἀπύρους νενωθρευμένους αἵματος ἀφαίρεσις 
βλάπτει · καὶ δοκέοντες δὲ ἐπιεικέστερον ἔχειν, οὖτοι θνήσκουσιν.

ΧΧΥΙΙ. 482. Κεφαλήν καὶ πόδας καὶ χεῖρας \*κατεψῦχθαι, κοικίης καὶ πλευρῶν θερμῶν ἐόντων, κακόν : βέλτιστον δὲ πᾶν ὁμοίως τὸ σῶμα θερμόν τε εἶναι καὶ μαλθακόν. 483. Στρέφεσθαι δὲ \*βρῖιδίως χρὴ τὸν νοσέοντα, καὶ ἐν τοῖσι μετεωρισμοῖσιν ἐλαφρὸν εἶναι : βαρύτης δὲ ὅλου τοῦ σώματος καὶ χειρῶν καὶ ποδῶν, πονηρόν : εἶ δὲ καὶ πρὸς τῷ βάρει <sup>10</sup> πέλιοι γίγνονται οἱ δάκτυλοι καὶ δί δυυχες, πλησίον δ θάνατος : μελαινόμενα δὲ παντελῶς, ἦσσον δλέθρια τῶν <sup>11</sup> πελίων : ἀλλὰ <sup>12</sup> τὰ λοιπὰ θεωρεῖν : ἢν γὰρ εὐπετέως φέρη τὸ νόσημα, καὶ ἄλλο

¹ Στραγγουρία Lind., Mack. - στραγγουρία scribendum erit, nisi στραγγουρίας a voce πόνος dependeat, dit Opsopœus. — ² συμβαία ΛD, Ald., Frob. - συμβαίνη vulg. — ³ ἐνγεν. Λ. — ⁴ ὑρίσταται Lind., Mack. - Cette correction n'est pas autorisée; en ell l'urine qui contient du sable donne, il est vrai, un sédiment, mais il est vrai aussi que dans la gravelle il survient fréquemment des suppressions d'urine. Il n'y a donc aucune raison de faire contre l'autorité des manuscrits la correction adoptée par Van der Linden, et, à son exemple, par Mack. — ε ἐπεπολαίως D. — ε είτι δὲ κοιλίας pro ἔτως δὲ καὶ Lind. - La correction de Linden est prise au Prorrhétique 154; mais elle est inutile; en effet, notre Coaque reproduit le texte du Prorrhétique 156, et s'entend fort bien sans correction. — ¹ ἐστηκώτα ΛD, Ald., Frob. — βλάπτοι ΛD, Ald., Frob. — \* κατεψύχθαι Κühn. - καπεψύχθαι vulg. — εριδίως Λ, Ald. — το πελιών ΛD. — '\* πάλλοιπά (sic) Λ. - γέρει AD, Ald., Frob. - νούσημα Lind. - ὑποδεικνύει ΛD, Ald., Frob.

le ventre se resserre, tandis que le ventre supérieur (poitrine) remplit bien son office, cenx-là sont exposés à être bientôt pris de coxalgie on de douleur rénale ou de strangurie. 478. Chez ceux dont les parties inférieures s'altèrent après de fortes démangeaisons survenues auparavant, chez ceux-là l'urine devient sablonneuse, et elle s'arrète; dans les cas funestes, l'intelligence s'engourdit. 479. Ceux qui ont aux articulations des phlyctènes très-rouges et superficielles, ceux-là, ayant en un frisson, deviennent ronges an ventre et aux aincs comme s'ils avaient reçu des coups de fouct douloureux, et ils meurent (Coa. 458). 480. Dans les affections ictériques, sans grande sensibilité, quand il y a des hoquets, un flux de ventre s'établit; peut-être aussi le ventre se resserre; ces malades passent au jaune tirant sur le vert (Prorrh. 146, 154; Coa. 610). 481. Aux douleurs de poitrine développées sans tuméfaction dans des fièvres, et étant sans signes, la saignée est nuisible, comme elle l'est et si le malade est sans appétit et si l'hyochondre est gonflé; la soustraction de sang est nuisible aux malades, non sans sièvre, dans un grand refroidissement, dans la stupeur (Coa. 337); et, paraissant aller mieux, ces malades meurent.

## TROISIÈME SECTION: DES SYMPTÔMES GÉNÉRAUX.

XXVII. (Température, coloration, décubitus, sommeil, etc.) 482. Avoir la tête, les pieds et les mains très-froides, tandis que le ventre et la poitrine sont chauds, est mauvais; ce qu'il y a de mieux c'est que le corps entier soit également chaud et souple (Pron., 1. II, p. 133, § 9). 483. Il faut que le malade se tourne facilement et qu'il soit agile à se soulever; mais la pesanteur de tout le corps, ainsi que celle des mains et des pieds, est mauvaise; et si, outre la pesanteur, les doigts et les ongles deviennent livides, la mort est prochaine; devenus complétement noirs, ils sont de moins funeste présage que devenus livides; dans ce cas. il fant considérer les autres signes; car si

τι τῶν χρησίμων ὑποδειχνύη, τὸ 1 νόσημα ἐς ἀπόστασιν τρέπεται, καὶ τὰ μελανθέντα τοῦ σώματος ἀποπίπτει. 484. Όργιες καὶ αιοοιον άνεσπασμένα πονηρόν σημαίνει. 485. 2 Φυσαν δὲ άνευ ψόφου <sup>8</sup> καὶ περδήσιος διεξιέναι, βέλτιστον· κρέσσον δὲ καὶ σὺν ψόφω διελθείν, ή αὐτοῦ ἀνειλέεσθαι · καίτοι τὸν τοιοῦτον \* τρόπον διελθοῦσα σημαίνει <sup>5</sup> πονηρὸν καὶ παραφροσύνην, ἢν μὴ ἑκὼν <sup>6</sup>οὕτω ποιέηται τὴν ἄφεσιν τῆς φύσης. 486. Ελχος τ πέλιον καὶ ξηρὸν η γλωρον γινόμενον, θανάσιμον. 487. Ανάκλισις βελτίστη μέν, ώς εἴθισταί τις ὑγιαίνων - ὕπτιον δὲ κεῖσθαι, τὰ σκέλεα ἐκτεταμένον, ούχ κατείον εί δε και καταβρέοι προπετής έπι πόδας, γείρον θανάσιμον δὲ καὶ κεγηνέναι καὶ κκθεύδειν 8 ἀεί· καὶ τὰ σκέλεα ὑπτίου κειμένου <sup>9</sup> συγκεκαμμένα τε είναι ισχυρώς και <sup>10</sup> διαπεπλεγμένα · τό ο ἐπὶ γαστέρα κεῖσθαι οἶσι μὴ σύνηθες, παραφροσύνην σημαίνει καὶ πόνους περί χοιλίην · πόδας δὲ γυμνούς ἔχειν χαὶ χεῖρας, μή θερμόν έόντα ζογυρώς, και τὰ σκέλεα 11 διεβρίτρθαι, κακόν, άλυσμόν γάρ σημαίνει · ἐνακαθίζειν δὲ βούλεσθαι, κακὸν ἐν τοῖσιν ὀξέσι, κάκιστον δὲ έν περιπλευμονικοίσι 12 και πλευριτικοίσιν. Καθεύδειν δέ χρή τήν νύχτα, τὴν δὲ ἡμέρην ἔγρηγορέναι τὸ δ' ἐνκντίον, πονηρόν ήχιστα δ' αν βλάπτοι τὸ πρωί κοιμώμενος έως τοῦ τρίτου τῆς ἡμέρης · οί δὲ μετά ταῦτα ύπνοι, πονηροί κάκιστον δὲ μὴ καθεύδειν μήτε ἡμέρης, μήτε νυκτός, ή γὰρ ὑπὸ ὀδύνης τε καὶ πόνου ἐγρυπνοίη αν. ή παραφρονήσει από τούτου τοῦ σημείου.

¹ Νούστιμα Lind., Mack. — ² φύσαν AD, Ald., Frob., Lind., Mack. — ² καὶ Lind., Mack, ex Prognostico, t. II, p. 138, l. 6. – καὶ οπ. vulg. – πραδήσιος A, Ald. — ⁴ τρόπον οπ. dans vulg., par une faute d'impression répétée par Kübn. – Lind. a mis καὶ οὕτω au lieu de τὸν τοιοῦτον τρόπον; il a peut-être été déterminé à cette correction par la faute d'impression de vulg. — ² πόνον Κ΄, Lind., Mack. — ² οῦτω Opsopœus, Lind. – τοῦτο vulg. — Opsopœus dit en note: lbi οῦτω legitur, quod pro vulgato τοῦτο hic restitui. Cette correction est empruntée au Pronostic, t. II, p. 138, l. 9. — ² πελιὸν AD. — ² κὶτὶ Lind. — ² συγκεκακοιῦνα (sic `A, Ald. — ¹ο περιπεπλεγμένα L.—Je n'ai pas osé mettre ici διαπεπλεγμένα, très-écartées, de διαπλίσσω quoique je sois très-porté à croire que c'est la vraie legon. — ¹¹ διερρίφθαι vulg. — ¹² καὶ πλ. om. dans vulg., par une faute d'impression répétée dans Chouet, dans Lind. et dans Kühn.

le malade supporte le mal avec facilité et si quelqu'un des signes avantageux se manifeste, la maladie prend la voie de dépôt, et les parties noircies se séparent (Pron., p. 133). 484. La rétraction des testicules et des parties génitales annonce du mal (Pron., p. 135). 485. Quant aux gaz intestinaux, le mieux est qu'ils sortent sans bruit; mais il vaut mieux encore qu'ils sortent avec bruit, que d'être retenns; expulsés avec bruit, ils indiquent ou douleur ou délire, à moins qu'ils ne le soient ainsi par le fait de la volonté du malade (Pron., t. 11, 486. Une plaie qui devient livide et sèche ou jaune annonce la mort (Prou., t. II, p. 123). 487. Le meilleur décubitus est celui dont on a l'habitude en santé; mais être couché sur le dos, avec les jambes étendues, n'est pas bon; si le malade a de la tendance à glisser vers les pieds, cela est pis; il est mortel d'avoir la bouche ouverte et de dormir toujours; et d'avoir, étant couché sur le dos, les jambes sortement fléchies et entrelacées. Être couché sur le ventre, quand on n'en a pas l'habitude, indique le délire et des douleurs dans l'abdomen; avoir les pieds et les mains à découvert, 'sans une chaleur brûlante, et jeter les jambes deça, dela, est mauvais; car c'est l'indice d'une grande agitation. Vouloir se mettre sur son séant est mauvais dans les maladies aignës, et surtout dans les péripneumonies et les pleurésies (Pron., t. II, p. 119, § 3). Il fant dormir pendant la anit, et être éveillé pendant le jour; le contraire est mauvais; cette interversion serait le moins fâcheuse, si le malade dormait le matin jusque au tiers de la journée; à partir de là les sommeils sont mauvais; ce qu'il y a de pis, c'est de ne dormir ni le jour ni la nuit, car l'insomnie est alors l'effet de la doulear et du malaise, ou ce signe annonce le délire (Pron., t. II, p. 135, § 10).

ΧΧΥΙΙΙ. 488. Όχόσοισι χρόταφος τάμνεται, σπασμός έχ των εναντίων της τομής επιγίνεται. 489. "Οσοισιν αν ό εγκέφαλος σεισθή, καὶ 1 πονέση πληγεῖσιν ή άλλως, πίπτουσι παραγρήμα, άφωνοι γίνονται, καὶ ούτε όρῶισιν, ούτε ακούουσι, καὶ τὰ πολλά θνήσχουσιν. 490. 20 ξ ό έγχεφαλος τιτρώσχεται, πυρετός ώς έπιτοπολύ καὶ γολῆς ἔμετος ἐπιγίνεται, καὶ ἀποπληζίη σώματος, καὶ ολέθριοι οί τοιούτοι. 491. Των βηγνυμένων <sup>3</sup> έν κεφαλή οστέων, Χαγεμφτατον , λλωλαι 2 κατα 130 βαό30 βλίλρηται 9ξ ύπὸ τῶν βαρέων καὶ στρογγύλων βελέων μάλιστα, καὶ ἐκ τῶν ἐξ ύπεναντίου φερομένων, καὶ μὴ ἐζ ἐσοπέθου. Τὰ δ' ἀπορεύμενα, πότερον ἔρρωγεν ἢ οὖ, κρίνειν δεῖ, διαμασᾶσθαι διδόντα ἐφ' έκατέρην την σιηγόνα ανθέρικον η ναρθηκα, και προσέγειν κελεύειν, εἴ τι ψοφείν αὐτῷ δοκέει τὸ δστέον· τὰ γὰρ κατεηγότα <sup>6</sup>δοκέει ψοφείν. Προϊόντος δὲ τοῦ γρόνου, τὰ ἐβρωγότα μὲν τεβομαῖα, τὰ δὲ 8 τεσσαρεσκαιδεκαταία, τὰ δὲ καὶ άλλως διασημαίνει τῆς τε γάρ σαρκὸς απόστασις από τοῦ ὀστέου γίνεται, καὶ τὸ ὀστέον <sup>9</sup> πελιὸν, καὶ πόνοι, ἐγώρων ὑποδρεόντων · γίνεται δὲ 10 ταῦτα ήδη δυσβοήθητα.

XXIX. 492. "Οσοισιν ἐπίπλοον ἐχπίπτει, ἀνάγχη ἀποσαπῆναι. 493. "Ην ἔντερον διαχοπῆ τῶν λεπτῶν, οὐ συμφύεται. 494. Νεῦρον διαχοπέν, ἢ γνάθου τὸ λεπτὸν, ἢ ἀχροποσθίη, οὐ συμφύεται. 495. "Ο τι ἀν ἐν τῷ σώματι ὀστέον ἀποχοπῆ, ἢ χόνδρος, οὐχ αὔξεται.

<sup>3</sup> Πονέσει AD, Ald., Frob. – Dans les éditions on joint ἄλλως ὁ πίπτουσι, dont on fait un participe, et on traduit: Percussis aut alias lapsis. Cette ponctuation est mauvaise évidemment. — <sup>2</sup> οῖσιν Lind., Mack. – ὁ οπ. dans vulg., par une faute d'impression répétée dans Kühn. — <sup>3</sup> κεραλῆς vulg. – τῆς κεραλῆς Lind., Mack. – ἐν κεραλῆ Α. – ἐγκέραλος (sic) Ald. — <sup>4</sup>Απτε γν. addit τὸ Κühn. — <sup>8</sup> διαμασάσθαι (sic) AD, Ald., Frob. – διαμασάσθαι Lind. – δίδοντα AD. – ταιγόνα Lind. — <sup>6</sup> δοκέη D, Ald., Frob. – δοκείην mut. al. manu in δοκέει Α. — <sup>7</sup> ἐδδομαϊα Α. – ἐδδόμης Lind. – ζ vulg. — <sup>8</sup> πεσταρεσκαιδεκαταϊα Α. – τεσταρεσκαιδεκάτη Lind. – τὸ vulg. — <sup>8</sup> πάλιον Lind. – On trouvera que j'ai été fort irrégulier dans l'accentuation de cet adjectif. Mais ici l'accent m'a paru tellement varier dans les manuscrits, comme chez les lexicographes, que, ne prenant aucun parti, j'ai constamment laissé subsister l'accentuation de vulg., qui n'est nullement uniforme; seulement j'ai consigné dans les notes les variantes. — <sup>10</sup> ταῦτ Α. – γίνεται δὲ τ. ἢ. δ. om. Kühn.

QUATRIÈME SECTION : DES PLAIFS.

XXVIII. (Des plaies de téte). 488. Chez ceux à qui une des tempes est incisée, il survient du spasme dans le côté opposé à la section (Des plaies de tête, t. III, p. 235). 489. Ceux chez qui l'encéphale éprouve une commotion et souffre soit d'un coup soit autrement, tombent aussitôt, perdent la parole, et ne voient ni n'entendent ; ils meurent la plupart du temps (Desmaladies, I; Aph. vii, 14,58). 490. Chez ceux dont le cerveau reçoit une blessure, il survient généralement de la fièvre, un vomissement de bile, et la paralysie, et ces cas sont funestes (Des maladies, I; Aph. vi, 50). 491. Parmi les fractures des os de la tête, les plus difficiles à reconnaître sont celles qui siègent aux sutures; les fractures du crâne sont produit s surtout par les armes pesantes et arrondies, par les coups reçes perpendiculairement, par les coups reçus de haut (Des plaies de tête, t. III, p. 219). Les eas où l'on doute s'il y a fracture on non, on les décidera en faisant mâcher de l'un et de l'autre côté une tige d'asphodèle (asphodelus ramosus, Lin.) on une branche de férule (ferula communis, Lin.), et en recommandant au blessé de faire remarquer si l'os lui paraît faire quelque bruit; en effet, les os fracturés paraissent faire quelque bruit. Au bout d'un certain temps, les os fracturés donnent des signes, tantôt le septième jour, tantôt le quatorzième, tantôt à une autre époque : la chair se détache de l'os, l'os devient livide et la partie, doulonreuse, attendu que des humeurs ichorenses s'infiltrent; cet état est dès lors difficilement curable (ib., p. 253).

XXIX. (Des plaies et des fistules.) 492. L'épiploon, quand il fait issue au dehors, tombe nécessairement en pourriture Aph. v1, 58; Des maladies, I). 493. Si un intestin grêle est coupé, il nese réunit pas (Aph. v1, 24). 494. Une partie nerveuse coupée, oula partie mince de la joue, ou le prépuce ne se réunissent pas (Aph. v1, 19). 495. Quel que soit dans le corps l'os ou le cartilage qui ait épronvé une perte de substance par une section,

496. Έπὶ τρώματι σπασμός ἐπιγενόμενος, κακόν. 497. Έπὶ τρώματι χολής ἔμετος ἐπιγενόμενος, κακὸν, καὶ μάλιστα ἐπὶ τοῖσι κεφαλικοῖσιν. 498. Νεῦρα όσα παχέα τιτρώσκεται, ὡς ἐπιτοπολὸ χωλούνται, καὶ λοξά τιτρωσκόμενα μάλιστα, καὶ τῶν μυῶν αἱ κεφαλαὶ, μάλιστα τῶν ἐν μηροῖσιν. 499. ἀποθνήσχουσι δὲ μάλιστα ἐχ τῶν τρωμάτων, ἤν τις ἐγκέφαλον τρωθῆ ἢ ῥαχίτην μύελον ἢ ἦπαρ ἢ φρένας ή καρδίην ή κύστιν ή φλέδα τῶν παγειῶν θνήσκει δὲ, κήν ες άρτηρίην και πλεύμονα μεγάλαι σφόδρα αι πληγαί γένωνται, ώστε, τοῦ πλεύμονος πληγέντος, έλασσον 2 προεργόμενον πνεῦμα κατά στόμα γίνεσθαι,  $\mathring{\eta}$  τὸ  $^3$  ἐχπῖπτον ἐχτοῦ τρώματος  $\cdot$  θνήσχουσι δ $\mathring{\varepsilon}$  χαὶ οί ες τὰ  $^4$  έντερα, ἤν τέ τι τῶν λεπτῶν  $^5$  τρωθῶσιν, ἤν τε τῶν παχέων, ην 6 επικάρσιος ή πληγή γένηται και μεγάλη · εί δέ μικρή και εὐθεῖα, περιγίνονται ένιοι. "Ηχιστα δέ Ονήσχουσιν οί τιτρωσχόμενοι, έν οίσι ταῦτα μὴ ἔνι τῶν τοῦ σώματος μερῶν, 7 ἢ τούτων προσωτάτω. 500. Την δε όψιν άμαυροῦνται εν τοῖσι τριώμασι 8 τοῖσιν ές την όφρὺν καὶ μικρὸν ἐπάνω· ὅσῳ δ' ἀν τὸ τρῶμα νεώτερον ἢ, μάλιστα βλέπουσι, γρονιζομένης δὲ τῆς οὐλῆς, ἀμαυροῦσθαι μᾶλλον συμπίπτει. 501. Αί σύριγγες χαλεπώταταί είσιν, όσαι έν τοῖσι χονδρώδεσί τε καὶ ἀσάρχοισι τόποισι πεφύχασιν, εἰσί τε κοῖλαι , μολοῦνταί 9 τε καὶ 10 ίχωροροοῦσιν αἰεὶ, σαρχίον τε ἐπὶ 11 τῷ στόματι ἔπεστιν αὐταῖς: εὐθεραπευτότεραι δὲ, ὅσαι ἐν τοῖσι μαλθακοῖσι τόποισι καὶ σαρχώδεσί τε χαλ άνεύροισι πεφύχασιν.

\* Τραύματι L. - \* προσερχόμενου P'. - \* ἐκπῖπτου Kühn - ἐκπί. vulg. -\* ἔντερα P', Ops., Lind. - ἐντὸς νεῦρα vulg. - Cornarius a mis dans sa traduction intestina, et Opsopœus dit dans ses notes: Ex omnium interpretum consensu restitui έντερα loco έντὸς νεύρα. Cette correction me paraît trèssûre. — 5 τρωθώσεν Opsopæus, Lind. - τιτρωθώσεν vulg. — 6 ἐπικαρσίως Α. - ἐπίκαρσις Ald., Frob. - <sup>7</sup> Cet ή est fort peu clair. La phrase du premier livre Des maladies est mieux: μή κποθνήσχειν δε τιτρωσχόμενον, εν οῖ σι ταῦτα τῶν μελέων μὴ ἐνείη, κλλὰ τούτων προσωτάτω ἐστίν. -- \* τοῖσιν om. dans vulg., par une faute d'impression répétée chez Lind. et chez Kūhn. - δρρύν AD, Ald., Frob., Lind., Mack. - δρρύν vulg. - 9 τε om. D, Ald., Frob. - μολούν τι sine τε A. - μογούνται Codex manuscriptus in Foesii notis. - μυλούνταί τε Lind. - Si μολούνται de vulg. est le futur du verbe βλώσχω, il ne peut être conservé ici. Les traducteurs ont mis procedunt. tongius excurrunt; par conséquent ils ont lu μόλονται; mais μόλονται est une forme rejetée par la critique. La correction de Lind. est ingénieuse; αυλόω, terme en esset hippocratique, se trouve expliqué à l'article ἐμυλώθς dans les Gloss. d'Érotien et de Galien; on lui attribuait deux significations au passif : ou bien être dur comme une mole utérine, ou bien être convert

il n'y a pas réparation (Aph. vii, 28). 496. Dans une blessure, le spasme survenant est mauvais (Coa. 349; Aph.v, 2). 497. Un vomissement de bile survenant à une blessure est mauvais. surtout dans les blessures à la tête. 498. La blessure des grosses parties nerveuses estropie la plupart du temps, surtout si elle est oblique; il en est de même de la blessure des têtes des muscles, surtout aux cuisses (Des maladies I, in principio). 499. On meurt surtout des blessures suivantes : blessure de l'encéphale, ou de la moelle épinière, ou du foie, ou du diaphragme, ou du cœur, ou de la vessie, ou de l'une des grosses veines (Des maladies I, in principio); on meurt encore de blessures à la trachée-artère et au poumon, quand elles sont très-grandes, de sorte que, le poumon étant blessé, il passe moins d'air par la bouche qu'il n'en sort par la plaie; on meurt aussi de la blessure de quelqu'un des intestins, grèle ou gros, si la plaie est transversale et grande; si elle est petite et longitudinale, quelques-uns réchappent. Les blessés ont le moins de chances de mourir, quand la blessure est dans les parties du corps où ne sont pas ces organes ou bien en est le plus loin (Des maladies I, in principio; Aph. v1, 18). 500. Les blessures, qui portent sur le sourcil et un peu au-dessus, obscurcissent la vue; plus la blessure est récente, moins la vue est lésée; mais il arrive souvent qu'elle se perd à mesure que la cicatrice devient plus ancienne. 501. Les fistules les plus difficiles à guérir sont celles qui siégent dans les lieux cartilagineux et dépourvus de chair, qui sont profondes, qui sont tonjours souillées et versent sans cesse une humeur ichoreuse, et qui ont sur l'orifice une caroneule. Il est plus aisé de guérir celles qui siégent dans les lieux mous, charms et dépourvus de parties nerveuses.

d'excroissances humides. La première ne convient pas très-bien ici, la seconde ferait double emploi avec σχρχίον έπεστιν. On pourrait proposer μολύνονται, qui signifie sont souillées. Mais peut-être μολέω n'en est-il qu'une forme manquant dans nos lexiques. Partant, je n'ai rien changé. -- 10 ἰχωρρούσεν Lind., Mack. - Correction proposée par Opsopœus. Le Thesaurus. à côté d'ἰχωβροέω, a ἰχωροβρούω, par dens ρ. -- 11 τὸ Λ, Frob.

ΧΧΧ. 502. ¹Τὰ δὲ πρὸ ἤδης οὐ γίνεται νοσήματα, περιπλευμονικὰ, πλευριτικὰ, ποδαγρικὰ, νεφρῖτις, κιρσὸς περὶ κνήμην, ροῦς κιματηρὸς, καρκίνος μὴ σύμφυτος, λεύκη μὴ συγγενὴς, κατάρρους νωτιαῖος, αίμορροῖς, μὴ σύμφυτος ² γορδαψός · ³ τούτων τῶν νοσημάτων πρὸ ἤδης οὐ χρὴ προσδέχεσθαι ⁴ γενησόμενον οὐδέν. ⁵ ἢπὸ τοσαρεσκαίδεκα μέχρι ⁶ δύο καὶ τεσσαράκοντα ἐτέων πάμφορος ἡ φύσις νοσημάτων ἤδη τοῦ σώματος γίνεται. Πάλιν δὲ ἀπὸ ταύτης τῆς ἡλικίης μέχρι Ἦς ἐτέων οὐ γίνονται γοιράδες, οὐδὲ λίθος ἐν κύττει, ἢν μὴ τύχῃ πρότερον ὑπάρχων, οὐδὲ κατάβρους νωτιαῖος, οὐδὲ ³νεφρῖτις, ἢν μὴ παρακολουθῶσιν ἔξ ἄλλης ἡλικίης, οὐδὲ αίταῦτα μέχρι γήρως ἀπέχεται ⁶ νοσήματα.

ΧΧΧΙ. 503. Έν γυναικείσισι τὰ πρὸ τῶν τόχων ἰόντα ὑδατώδεα, χαχόν. 504. Στόματα ἐφθώδεα, ¹θτῆσιν ἐπιφόροισιν οὐ χρηστόν ¹¹ ἄρα καὶ κοιλίαι καθυγραίνονται; 505. Ἐκ κενεώνων μεθιστάμενα ἀλγήματα ἐς τὸ λεπτὸν ἐν μαχροῖσιν, ἐκ διαφθορῆς καὶ μὴ
λίην καθαρθείσης, δλέθριον. 506. Τὰ ἐκ τόχου καὶ διαφθορῆς
πολλὰ ὀξέως ὁρμήσαντα, ἐπιστάντα, δύσχολα· ¹² ρῖγος ταύτησι πολέμιον, καὶ χοιλίης ταραχὴ, ἄλλως τε καὶ ὑποχονδρίου ἀδυνώδεες.
507. Τῆσιν ἐπιφόροισι κεφαλαλγικὰ καρώδεα, μετὰ βάρεος γινόμενα

'Τάδε Lind. - πρὸς ήθης D. - νουσήματα Lind., Mack. - πλευριτικά Opsopœus, Lind., Mack. - περιπλευριτικά vulg. - νεφρίτις AD, Ald., Frob. - χυρτός D, Ald., Frob. - χρίστος (sic) Α. - καρχίνος vulg. --On comprend sans peine ce qu'est l'iléus non congénital. Mais l'iléus congénital, qu'est-ce? serait-ce l'imperforation de l'anus? il est de fait que cette imperforation donne lieu à des accidents analogues à ceux de l'iléus ordinaire. Le canal intestinal est, dans les deux cas, fermé; seulement, au lieu de siéger dans le trajet des voies alimentaires, l'occlusion siége à l'extrémité inférieure. — 5 τουτέων Mack. - νουσημάτων Lind., Mack. — \* γεννησόμενον AD. —  $^5$  ἀπὸ δὲ δυοκαίδεκα P', Lind. – ἀπὸ ιδ vulg. – ἀπὸ τεσιό A. - 6 β καὶ μ. vulg. - ι6 καὶ μ. D. - β καὶ τεμ. A. - δύο καὶ τεσσαράχοντα Lind. - νουσ. Lind., Mack. - "έξέχοντα τριών Lind. - " νεφρίτις AD, Ald., Frob. - παρακολουθούστο AD, Ald., Frob.- La correction de vulg. est bonne; dans la Collection hippocratique av est toujours suivi du subjonetif. — 9 νουσ. Lind., Mack. — 10 τοῖσιν P'. — 11 ἄρα AD. Ald., Frob. - Fox Lind, Mack. - 12 piyos AD, Ald., Frob.

## CINQUIENE SECTION: DES MALADIES SUIVANT LES 'AGES.

XXX. (Ages, maladies.) 502. Les maladies suivantes ne se développent pas avant la puberté : la péripneumonic, la pleurésie, la goutte, la néphrite, les varices aux jambes, le flux sanguin, le cancer non congénital, la leucé non congénitale, le catarrhe de la moelle épinière, les hémorrhoïdes, l'iléns non congénital (Voy. note 2); il faut s'attendre à ne rencontrer aucune de ces maladies avant la puberté. De quatorze à quarante-deux la nature du corps devient apte à poster toute maladie. Derechef, depuis quarante-deux jusqu'à soixante trois ans, il ne se développe ni scrofules ni pierre dans la vessie, à moins que la pierre ne s'y trouvât précédemment, ni catarrhe de la moelle épinière, ni néphrite, à moins que ces affections ne s'y soient prolongées d'une autre époque de la vie, ni hémorrhoïdes, ni flux sanguin, à moins que le flux n'existât antérieurement; jusqu'à la vieillesse ces maladies ne se montrent pas.

## SIXIEME SECTION: DES FEMMES.

XXXI. (Maladies des femmes en rapport avec les règles, la gestation, et l'accouchement.) 503. L'écoulement d'un liquide aqueux avant l'accouchement est mauvais. 504. Les aphthes dans la bouche chez les femmes enceintes ne sont pas favorables; est-ce qu'il survient aussi de la diarrhée? (Coa. 533.) 505. Des douleurs, se transportant des flancs à l'intestin grèle, dans les affections longues, après un avortement non suivi de vidanges considérables, sont funestes. 506. Après l'accouchement et l'avortement, les lochies qui se précipitent en aboudance et avec impétuosité, si elles s'arrètent, sont fâcheuses; le frisson est contraire dans ce cas, ainsi que le trouble du ventre, surtout s'il y a douleur des hypochondres. 507. Chez les femmes enceintes, la céphalalgie carolique, survenant avec pesanteur et spasme, est générale-

καὶ σπασμοῦ, φλαῦρα ὡς ἐπιτοπολύ. 508. Εβσιν ἐκ γυναικείων περί τὸ ἄνω καὶ τὸ λεπτὸν πόνοι σύντονοι, κοιλίας καθυγραίνουσιν, ύπασώδεες, ταύτησι περί κρίσιν καταφοραί, καὶ ἀδύνατοι <sup>1</sup>κενεαγγιχώς έφιδρούσι καὶ περιψύγουσιν· αἱ τοικύται ὑποστροφαὶ τῆσι πλείστησι γενόμεναι μετά τὴν ἄφεσιν, ταγέως κτείνουσιν. 509. Τὰ μετά μυγθισμοῦ ἔζω ἀναφερόμενα πνεύματα, καὶ τῆξις παράλογος, τησιν επιφόροισιν εκτιτρώσκει 2 δοδύνη κοιλίης μετά τόκον, επι <sup>3</sup> ταύτησι πυώδεα καθαίρει. 510. Αί ναρκώδεες καὶ μάλιστα ἐν τῆσι χινήσεσι μετά ἀδυναμίης χαταχεχλασμέναι, περὶ χρίσιν ἐνοχληθεΐσαι, ἀσώδεες, ἐφιδροῦσι πολλῷ \* Χοιλίαι Χαθυγρανθεΐσαι ταύτησι, κακόν. 511. Τὰ δὲ γυναικεῖα μὴ ἐπιστῆναι, γρήσιμον \* \*ἐπιληπτικά ἐκ τῶν τοιούτων, οἶμαι, ἐνίῃσι δὲ ὑποφοραὶ μακραὶ, ένίησι δε αίμορροίδες. 512. Τησιν επιφόροισιν ύποχονδρίου άλγημα, κακόν καὶ κοιλίαι ταύτησι φερόμεναι, κακόν καὶ τὸ ἐπιβριγοῦν ταύτησι κακόν· οδύνη κοιλίης ἐν <sup>5</sup>τοῖσι τοιούτοισιν, ἦσσον κακὸν, ἢν ἰλυώςς καθαίρ η  $^6$ ἦσι  $^7$ ρηϊοίως τῶν τοιούτων τίκτεται, μετά τόκον ουσφορα σφοορα. 513. Τῆσι κυούσησι φθινώδεσιν, ήσιν έρευθος έπλ προσώπου γίνεται, αί από ρινών αποστάξιες τοῦτο ἀποτρέπουσι γινόμεναι. 514. 8 τραιν έχ τόχου λευκά, έπιστάντων δὲ ἄμα πυρετῷ χώφωσις χαὶ ἐς πλευρὸν ὀδύνη ὀξεῖα. έξίστανται δλέθριοι. 515. 9 Τὰ ἐν τῆσιν ἐπιφόροισιν άλμυρώδεα σημαίνει μετὰ τόχον δύσχολα λευχοῖσι δαχνώδεσιν : κί τοιαῦται χαθάρσιες αποσκληρύνουσιν λυγξ έπι τούτοισι φλαύρον, και 10 πτύξις ύστε-

<sup>&#</sup>x27; Κενεαγγικώς AL, Opsopœus, Lind. - κενεαλγικώς vulg. - κεραλαλγικώς Morel, Mack. - κεραλαλγικώς est dù, dans Morel et dans Mack, à Cornarius, qui a mis dans sa traduction ex capitis dolore. Opsopœus avait reconnu quelle devait être la véritable leçon. - 2 Dans vulg., ¿¿¿ commence une nouvelle proposition; ἐπὶ ταύτησι me paraît indiquer que cette proposition fait partie de la Coaque 509. - 3 τούτησι (sic) A. -\* Ante έπ. addit ήρα γε Lind. - 5 τήσε τοιαύτησεν vulg. - τήσε τοωύτοισεν (sic) A. - 6 That A, Ald. - Dans A et D et dans Ald., Frob. et Opsopœus, une nouvelle proposition commence à foi, mais il n'y a aucune raison pour suivre cet arrangement. — τρηδίως AD, Ald., Frob. — 8 οΐσιν D. — \* τὰ ..... συντείνει om. D. — \*\* πτύξις Lind. - πτύσις vulg. - πτῶσις Mack ex Foesio. - και π. ύ. κ. σ. om. Κ'. - πτύσις de vulg. ne paraît pas intelligible. Foes conseille πτῶσις; Opsopœus, d'après Hollerius, conseille πτύξις. Cette correction est fort incertaine; je l'ai adoptée néanmoins: on trouve dans le traité De la nature de la femme, ην ύποπτυχθη το στόμα των μητρέων, τὰ ἐπιμήνια οὐκ ἐγγίνεται.

ment mauvaise (Coa. 523; Prorrh. 103) 508. Les femmes qui, à la suite des règles, ont des douleurs intenses vers le haut et vers l'intestin grêle, et sont prises de diarrhée et d'une certaine agitation, ces femmes vers la crise sont affectées de somnolence et d'une adynamie semblable à celle qui provient de la vacnité des vaisseaux; elles ont de petites sueurs et des refroidissements: de pareils retours, survenus chez la plupart après l'amendement, tuent promptement. 509. Les expirations, se faisant avec un bruit nasal et un amaigrissement sans raison, annoncent l'avortement chez les femmes enceintes; une douleur du ventre, après l'accouchement, amène dans ce cas des purgations purulentes. femmes engourdies et éproavant, surtout dans les mouvements, un sentiment de brisement et de faiblesse, tourmentées vers la crise, ayant de l'agitation, ont d'abondantes sueurs; un flux de ventre dans ce cas est mauvais. 511. Il est avantageux que les flux féminins ne s'arrêtent pas; de l'arrêt résulte l'épilepsie, je pense; chez quelques-unes des diarrhées longues, chez d'autres des hémorrhoïdes. 512. Chez les femmes enceintes, la douleur d'hypochondre est mauvaise; le flux de ventre dans ce cas est mauvais aussi; et il est manvais qu'un frisson survienne ; la douleur de ventre dans des cas pareils est moins mauvaise, s'il y a des évacuations bourbeuses; celles de ces femmes qui accouchent facilement, ont, après l'accouchement, de grandes souffrances. 513. Chez les femmes enceintes menacées de phthisie, à qui il survient de la rougeur au visage, cette rongeur est détournée par des épistaxis. 514. Les femmes qui ont un flux blanc à la suite d'un acconchement, et qui, ce flux s'étant arrêté avec fièvre, sont prises de surdité et d'une doulenraigne de côté, ces femmes éprouvent un transport funeste (Prorrh. 80). 515. Les flux âcres chez les femmes enceintes annoncent, après l'accouchement, un état difficile avec des flux blancs mordicants; de tels écoulements causent des duretés; le hoquet dans ce cas esi mauvais, ainsi que la corrugation de la

ρών, καὶ τσυντείνει. 516. Ές πόδας καὶ ἐς ὀσφὸν συντάσιες ἐκ γυναικείων, εκπυητικόν, καὶ τὰ εἀπὸ κοιλίης γλίσχρα, δυσώδεα έπιπόνως ζόντα πνιγμοί έπὶ τοῖσι προγεγραμμένοισιν, έχπυητιχόν. 517. Τὰ ὑστερικὰ ἐν κοιλίησι σκληρύσματα ἐπώδυνα, δζέως δλέ-518. Τῆσιν <sup>8</sup> ἐπιφόροισιν ἤδη ἀφθώδεα ρεύματα ἐπώδυνα, πονηρόν ' αίμοζδοίς ταύτησι, κάκιστον. κοιλίης επαρθείσης, ες αιδοίον έρευθος ήλθε, γυναικείων λευκών ύγρῶν κατελθόντων έξαπίνης, ἐν μακροῖσι πυρετοῖσι τελευτῶσιν. 520. Σπασμῷ, γυναικείων ἐν ἀργῆσι φανέντων, πυρετοῦ μὴ ἐπιγενομένου, λύσις. 521. Οὖρα λεπτὰ ὑπονέφελα ἐν μέσω δαὶωρεύμενα, δρίγος σημαίνει. 522. \*Ην ἀπὸ τῆς τετράδος αίματος ρύσις γέν ηται, γρόνια σημαίνει, καὶ κοιλίη καταρδ ήνυται, καὶ σκελέων οξοήματα. 523. Τζισιν επιφόροισι κεφαλαλγικά καρώδεα μετὰ τβάρους γενόμενα, φλαῦρα τοως δὲ ταύτησι καὶ ἄμα σπασμῶδές τι <sup>8</sup>παθεῖν ὀφείλει. 524. Αἱ προαλγήσασαι τρόπον χολερώδεα πρὸ των τόχων, τίκτουσι μεν θρηϊδίως, πυρέξασαι δὲ, κακοήθεες, άλλως τε κήν τι κατά φάρυγγα όχλη, ή τι τῶν ἐν πυρετῷ κακοήθων έπιφανη 10 σημείων. 525. Τὰ πρὸ τῶν τόκων ρηγνύμενα δοατώδεα, φλαθρα. 526. Τῆσιν <sup>11</sup>ἐπιφόροισι κατὰ φάρυγγα κλμυρώδεες ρύσιες, πονηρόν. 527. Τὸ πρὸ τῶν τόκων ἐπιβριγοῦν, καὶ τὰ ανωδύνως τικτόμενα, κινδυνώδεα. 528. Τῆσιν ἐπιφόροισι τὰ ἀφθώδεα βεύματα, πονηρόν· σπασθεῖσαι, ἐχλυθεῖσαι, ι² μεταχαταψυχθεῖσαι, εκθερμαίνονται όζεως καὶ μέντοι καὶ δύσκολα ἀποδαίνει τῆσιν

¹ Συγκτείνει Opsopœus, Mack. - Cette leçon a été adoptée par Foes dans sa traduction; mais le tout est si obscur que j'ai laissé et traduit le texte tel quel. - ² ποικίλως pro ἀπὸ κοιλίης L. - ὅ ἐπιγόρησιν Α, Ald., Frob. - ⁴ αίμμορροίς Λ. - ὅ αίωρεύμενα Lind., Mack. - ἐρεύμενα vulg. - Cette correction, conseillée par Opsopœus, ne paraît pas contestable. - ὅ ῥίγος AD, Ald., Frob. - † βάρεος Mack. - ¾ παθείν ὀφείλει Κ΄ (Lind., sine παθείν) Mack. - ὼφελέει pro π. δ. vulg. - Cette correction, adoptée par Cornarius et Foes dans leurs traductions, s'appuie sur le Prorrhétique correspondant; elle paraît indispensable, quoiqu'il ne faille pas systématiquement corriger les Prorrhétiques sur les Coaques ou vice versa. - Ἦροδιως Α, Ald., Frob. - ¹⁰ σημείων Lind. - σημείον vulg. - ¹¹ ἐπιγόρησι D, Ald., Frob. - ¹² μετὰ καταφυχθείσαι Α, Mack.

matrice, et il y a contraction. 516. Des contractions dans les pieds et les lombes à la suite des flux de femme, annoncent la suppuration, ainsi que les évacuations alvines visqueuses, fétides, rendues avec douleur; des suffocations avec l'état sus-décrit, annoncent la suppuration (Coa. 318). 517. Les daretés dans le ventre qui appartiennent à l'atérus et qui sont douloureuses, sont promptement funestes. 518. Chez les femmes enceintes, des fluxions aphthenses, douloureuses, sont mauvaises; dans ce cas, un flux hémorrhoïdal est très-mauvais. 519. Les femmes chez qui, le ventre s'étant gonflé, de la rougeur est venue aux parties génitales, un flux blanc descendant tout à coup, meurent à la suite de fièvres longues. 520. Dans un spasme, les règles ayant paru dans le début, la fièvre n'étant pas survenue, il y a solution. 521. Des urines ténues, avec quelques nuages suspendus dans le milieu, indiquent un frisson. 522. Uu éconlement de sang, s'il vient à partir du quaternaire, indique la longue durée, le ventre se dérange, et les jambes enflent. 523. Chez les femmes enceintes, une céphalalgie, devenue carotique avec pesanteur, est manvaise; peut-être aussi ces femmes sont-elles condamnées à éprouver en même temps quelque accident spasmodique (Coa. 507; Prorrh. 103). 524. Les femmes qui ont éprouvé des souffrances à caractère cholérique avant l'accouchement, accouchent, il est vrai, facilement; mais la fièvre les saisit, et leur état prend de la malignité, surtout si elles ont quelque embarras à la gorge ou s'il se manifeste quelqu'un des signes qui ont de la malignité dans une fièvre. 525. L'éruption d'un flux aqueux avant l'accouchement est mauvaise. 526. Chez les femmes enceintes, des flux salés, se jetant sur la gorge, sont mauvais. 527. Un frisson, qui survient avant l'accouchement, et un acconchement sans douleur, sont dangereux. 528. Chez les semmes enceintes les fluxions aphtheuses sont manyaises; prises de spasme, tombant en résolution, puis dans un grand refroidissement, elles se réchanffent rapidement; et de fait

έπιφόροισι τὰ περὶ τὸ λεπτὸν οἰδήματα, οἶα τὰ περὶ τὰς δοσγίας <sup>3</sup> γίνεται, απολαμβανόμενα ορθοπνοίησιν <sup>3</sup> έρα τὰ τοιαῦτα οἰδήματα διδυμοτοχεῖ; ἄρα καὶ σπασμώδες <sup>4</sup>τὰ τοιαῦτα οἰδήματα ποιέει; 529. \* Τὰ μυγθῶδες έξαναφέροντα πνεῦμα εν πυρετοῖσιν, έχτιτρώσχονται. 530. Φριχώδεσι, κοπιώδεσι, 6 χαρηβαριχήσι, γυναικεῖα καταβρήγνυται. 531. Αἱ πρὸς γεῖρα νωθραὶ, κατάξηροι, άδιψοι, γυναιχεῖα πολλά γαλωσαι, ἐχπυητιχαί. 532. Τὰ ἐξαίφνης λευχά κατατρέχοντα ἐπὶ τρωσμῷ, ἤν τι <sup>7</sup> ρίγῆ, καὶ ἐς μηρὸν 8δρμᾶ τρόμος, δύσχολον. 533. Τὰ ἀφθώδεα στόματα τῆσιν ἐπιφόροισι κοιλίας καθυγραίνει. 534. <sup>9</sup>Λί δὲ τῶν κυουσέων προνοσέουσαι πρὸ τῶν τόχων ἐπιβριγοῦσιν. 535. Αι ναρχώδεες ἐχλύ~ σιες, δύσχολοι μεν έχ τῶν τόχων ἀποδαίνουσι καὶ παραχρουστικαὶ, ου μέντοι δλέθριοι άταρ και πλήθος γυναικείων προσημαίνουσιν. 536. Αξ εν τόχω χαρδίην προαλγήσασαι, δλίγω υστερον αποδάλλου-537. Τὰ φριχώδεα, κοπιώδεα, καρηβαρικά, 10 τραγήλου δδυνωοεα, γυναιχεῖα χαταβρήγνυσιν περί χρίσιν τὸ τοιοῦτον γινόμενον μετά βηχίου ἐπιρριγεί. 538. εμσι κόρησιν δρθοπνοϊκά συμδαίνει, έν τῆσιν <sup>11</sup> ἐπιφορῆσι τιτθοὺς ἐκπυοῦνται γυναικεῖα ἐπιφαίνεσθαι ἐν άρχη, κακόν. 539. Τὰ μανικὰ πυρετούς όζεῖς ταραχώδεας ἀγόλω

' Όσχίας: ce mot est excessivement douteux. Voyez à ce sujet Foes OEcon. et Struve, Supplément au Dict. de Schneider, qui a fait la critique de l'article de Foes. Malgré les elforts de ces deux savants, aucune lumière n'est acquise sur ce mot; je n'ai à mon tour rien à proposer, et je ne puis que répéter avec Opsopœus : De hoc scrupo viderint doctiores. Au reste, la phrase entière est fort obscure. - 2 γίνονται Kühn. - 3 ἄρα (bis ) AD. - ἦρα (bis) Lind., Mack. — \* τὰ τοιαῦτα om. D. — \* τὰ μυχθώδεα έξ. πνευμα vulg. - La correction que j'ai suivie est due à Opsopœus; Foes propose τὰ μυχθώδεα ἐξαναφερόμενα πνεύματα; ce qui revient au même; c'est une leçon semblable que Cornarius a suivie dans sa traduction. - 8 καρηθαρηκοῖσι A, Ald. - καρηθαρικοῖσι vulg. - καρηθαρικήσι Κ'. — τριγή mut. al. manu in ρηγή A. - ρηγή D, Ald., Frob. - \* ορμαί mut. al. manu in ορμαί A. - ορμαί vulg. - Je pense qu'il faut lire ορμά, et que la leçon de A avant la correction indique comment est venue l'erreur des copistes. Dans vulg., il y a une virgule avant τρόμος, qui de cette façon se rapporte à δύσκολον; la marche de la construction m'a semblé indiquer que la relation devait être entre ôpuiz et τρόμος; en conséquence, j'ai supprimé la virgule. - ° είσι pro αί A. - ἐσι pro αί D, Ald. - ἐπιρρηγούσε Ald. -- 10 τραχ. om. Gal. in cit., Comm. in Ep. 11, sect. 3, text. 7. 11 ἐπιφορήσε mut. al. mann in ἐπιφόροισε A. - ἐπιφόροισε vulg.-

chez les femmes enceintes les gouflements vers l'intestin grêle deviennent difficiles, comme les gonflements autour des lèvres de l'utérus avec orthopuée ; est-ce que de pareils gouflements annoncent un accouchement de junicaux? est-ce que de pareils gonflements produisent le spasme? 529. Les expirations avec un bruit nasal, dans des fièvres, annoncent l'avor-530. Frissonnement, courbature, pesanteur de tête, tement. annoncent les règles. 531. Les femmes engourdies au contact de la main, très-sèches, sans soif, ayant des règles abondantes, sont prises de suppuration. 532. Un flux blanc, descendant subitement à la suite d'un avortement, s'il v a quelque frisson et si un tremblement se jette sur la cuisse, 533. La bouche aphtheuse chez les femmes est difficile. enceintes annonce la diarrhée (Coaque 504). femmes enceintes qui sont malades préalablement, sont prises de frisson avant l'accouchement. 535. Les résolutions avec assoupissement après l'accouchement ont des suites difficiles et causent le délire, sans cependant être mortelles; elles annoncent même des lochies abondantes. 536. Dans l'accouchement, les femmes qui ont éprouvé auparavant de la cardialgie ne tardent pas à expulser l'enfant. 537. Frissonnement, courbature, pesanteur de tête, douleur de cou, annoncem l'éruption des règles; un tel état s'établissant vers la crise, avec une petite toux, il survient un frisson. 538. Les jeunes filles à qui il arrive de l'orthopnée sont, devenant grosses, prises de supporation dans le sein; il est mauvais que le flux féminin apparaisse dès le début. 539. Le délire maniaque résout (V.p. 708, n. 1) des fièvres aiguës, pleines de troubles, chez nne

La phrase me paraît inintelligible si on ne lit pas ἐπιφορῶι au lieu de ἐπιφόροισι; il est vrai que dans les lexiques on ne trouve pas ἐπιφορὰ avec le sens de grossesse; mais on ne trouve, non plus, à ce qu'il paraît, que dans la Collection hippocratique ἐπίφορος avec la signification d'enceinte. Cela m'a paru permettre de prendre ἐπιφορὰ dans le sens de grossesse; à moins que, remplaçant ἐν τζοιν ματ ἐνύσκουν, on ne lise ἐνύσκουν ἐπίφοροισι τιτθοί ἐκπνούνται, ce qui reviendrait au même pour le sens.

καρδιαλγικῷ ¹ λύουσιν. 540. Τῆσιν ατοχοισιν αἴματος ἔμετος πρὸς τὸ συλλαβεῖν ² ἀφελεῖ. 541. Τὰ ἀχλυώδεα, γυναικείων συχνῶν ἐπιφανέντων, λύεται. 542. Θσησι γυναιξὶν ἐκ πυρετῶν άλγημα τιτθῶν γίνεται, πτύσις αἰμάλωπος οὐ τρυγώδης ³γενομένη λύει τοὺς πόνους. 543. Οἱ ἐν ὑστερικῆσιν ἀπύροισι σπασμοὶ, εὐχερέες, οἶον καὶ Δορκάδι. 544. Ἦσιν ἐκ βίγεος πυρετὸς κοπιώσης, γυναικεῖα κατατρέχει τράχηλος ἐν ⁴τούτοισιν ὀδυνώδης, αἰμοβραγικόν.

ΧΧΧΙΙ. 545. "Εμετος δὲ ἀλυπότατος, φλέγματος καὶ γολῆς συμμεμιγμένος, μὴ <sup>8</sup>πολὺς δὲ καρτὰ ἐμείσθω τὰ δὲ <sup>6</sup> ἀκρητέστερα των ἐμουμένων, κακίω πρασοειδής δὲ ἔμετος, καὶ μέλας, καὶ πελὶὸς, πονηρόν εἰ δὲ καὶ πάντα τὰ χρώματα ὁ αὐτὸς <sup>7</sup>ἐμέοι, δλέθριον τάχιστον δὲ θάνατον σημαίνει ὁ <sup>8</sup>πελιὸς καὶ κακώδης ἐστὶ δὲ θανάσιμος ὁ ἐρυθρὸς ἔμετος, καὶ μάλιστα εἰ μετὰ ἀνάγκης ἔμέοιτο ἐπωδύνου. 546. <sup>9</sup> Οἱ ἀσώδεες ἀνημέτως παροξυνόμενοι, κακὸν, καὶ οἱ σπαρασσόμενοι ἀνημέτως. 547. Τὰ μικρὰ ἔμέσματα, χολώδεα, <sup>10</sup> κακὸν, ἄλλως τε κἦν ἀγρυπνέωσιν. 548. Ἐπὶ μελάνων ἐμέτων κώφωσις <sup>11</sup> οὐ βλάπτει. 549. Οἱ κατὰ μίκρὰ ταχεῖς, χολώδεες, ἄκρητοι ἔμετοι, κακὸν <sup>12</sup> ἐν ὑποφορῆ πλείονι καὶ ὀσφύος ἀλγήματι συντόνω. 550. Τὰ ἐξ ἐμέτων ἀσώδεα, <sup>13</sup> κλαγγώδεα,

1 Λύουσιν, en cet endroit comme en quelques autres, paraît être employé abusivement pour succède. — \* ωφελέει Mack. — \* ἐνγενομένη Α. έγγενομένη Ald. — \* τούτοις Α. — \* πολύ Gal. in cit., in Comm. 11 in Ep. 11, text. 3. - Opsopœus voudrait qu'on lût πολύ; ce qui, en effet, est appuyé par la citation de Galien. - 6 ακριτέστερα Ald. - ακρατέστερα Gal. ib. - πέλιος Lind., Mack. - 7 εμέει Gal. in cit., ib., text. 2. - εμείοι D, Frob. - Euolee A, Ald. - Ces deux leçons sont, par la faute de l'iotacisme, pour ἐμοίη. — \* πέλιος Lind., Mack. — 9 αί D. - ἀνημέτως (bis) AD, Ald., Frob. - ανεμέτως (bis) vulg. - σπαρασώμενοι Λ. - σπαρασσώμενοι D. - 10 xzzóv L, Opsopœus, Lind., Mack. - xzzóv om. vulg. - Opsopœus a ajouté κακὸν d'après le Prorrhétique. — "Duret veut qu'on supprime من, disant qu'autrement la proposition serait sautive; mais dans des sentences ainsi isolées l'argumentation théorique a peu de valeur. - ταχέες Lind., Mack. - 12 Ante 20 addunt άλλως τε καί L, Lind., Mack. - ύπορθορή AD, Ald., Frob. - ὑπορορς de vulg. est une correction de Duret, qui a été adoptée par tous ses successeurs, et qui, très-bonne par elle-même. s'appuie encore sur la comparaison avec la Coaque 304. — 15 Nous lisons dans Érotien, p. 196 : « Démétrius l'Épicurien a cru que κλαγγώδεα δμεματα signifiait des yeux très-mobiles: c'est une erreur énorme, car κλαγγά se

personne non bilieuse, cardialgique. 540. Chez les femmes qui n'ont pas en d'enfants, un vomissement de sang aide à la conception. 541. Les brouillards devant la vne se dissipent par l'apparition d'abondantes menstrues. 542. Chez les femmes à qui, à la suite de fièvres, il survient une douleur des mamelles, un crachement de sang grumeleux, ne devenant pas comme de la lie, dissipe les souffrances. 543. Chez les femmes hystériques, les spasmes sans fièvre sont faciles comme chez Dorcas (Coa. 343; Prorrh. 119). 544. Chez les femmes qui, à la suite d'un frisson, sont prises de fièvre avec courbature, les règles descendent; dans ce cas, la douleur du con annonce une hémorrhagie nasale (Prorrh. 142).

SEPTIÉME SECTION: REPRISE DE LA 11º SECTION, SUITE DES PHÉNOMÈNES CONSIDÉRÉS PAR FONCTIONS.

XXXII. (Des vomissements.) 545. Le vomissement le moins nuisible est mélangé de pituite et de bile; mais qu'il ne soit pas très-abondant; les vomissements moins mélangés sont plus mauvais. Le vomissement porracé, noir, brun, est fâcheux; si le même malade vomit des matières de toutes les couleurs. cela est funeste (Prorrh. 60). Le vomissement brun et fétide annonce une mort très-prompte (Pronost., t. II, p. 143, § 13); le vomissement rouge est mortel surtout s'il s'opère avec des efforts douloureux. 546. Les nausées sans vomissement, avec redoublements, sont mauvaises (Prorrh. 76), ainsi que les déchirements sans vomissement. 547. Les petits vomissements bilieux sont mauvais, surtout s'il y a insomnie (Prorrh. 79). 548. Après des vomissements noirs, la surdité ne nuit pas. 549. Les vomissements peu abondants et fréquents, bilieux, intempérés, sont mauvais avec des selles copicuses et une douleur continue des lombes. 550. A la suite de vomissements, l'agitation, la voix stridente, les yeux

dit non des yeux, mais de la voix. » Cela prouve que Démétrius l'Épicurien avait, comme je l'ai dit, Introduction, t. l, p. 140, expliqué les Prénotions Coaques; car si κλαγγώδας se trouve en d'autres livres de la Collection hippocratique, ce n'est qu'ici qu'il est rapproché de δργατα.

δίκματα Επίγνουν ἴσγοντα, μανικά: όξέως μανέντες Ονήσκουσιν 551. Έν έμετω δεψώδεα εόντα, άδεψον γενέσθαι, ἄφωνοι. 552. Έν ἀσώδεσιν <sup>2</sup> ἀγρύπνοις, τὰ παρ' οὖς μάλιστα. χαχόν. 553. Τοῖς ἀσώδεσι, κοιλίης 3 ταραχώδης ἐπίστασις διὰ ταχέων \* έξανθεῖ οῗα κωνώπων κεντήματα, καὶ ἐς ὄμματα δακρυώδης ἀπόστασις έργεται. 554. Έπὶ ἀχρήτοις ἐμέτοις λυγμὸς, κακόν κακόν δε και σπασμός διμοίως δε και εν 5 τησιν υπερκαθάρσεσι τησιν έχ τῶν φαρμαχειών. 555. Οι μέλλοντες εξμείν πτυαλίζουσιν έμπροσθεν. 556. Έπὶ έλλεβόρω σπασμός, δλέθριον. 557. Έπὶ πάση καθάρσει πλεοναζούση ψύξις μεθ' ίδρῶτος, δλέθριον καὶ οί έπανεμέοντες διψώδεες έν τούτοισι, κακόν ο δε ασώδεες δσφυαλγέες κοιλίην καθυγραίνονται. 558. Αί <sup>7</sup>εζερύθρων, μελάνων δπό έλλεδόρου, καθάρσιες, πονηραί· καὶ ἔκλυσις δὲ μετὰ τοιούτων, κακόν. 559. Άπὸ ἐλλεδόρου ἐμέσαι ἐρυθρὰ, ἀφρώδεα, ὀλίγα, ώφελέει: \*ποιέει μέντοι σχληρύσματα, καὶ ἐμπυήσιας μεγάλας ἀφίστησιν: είσι δε οί τοιαύτα εμέοντες άλλως τε και στηθος επώδυνοι, και έν τοῖς ρίγεσιν ἐφιδροῦντες, καὶ ὄρχιας ἐπαίρονται τούτου προσγενομένου, ἐπιρριγοῦσι καὶ ἰσγναίνονται. 560. Αἱ πυκναὶ διὰ τῶν αὐτῶν ὑποστροφαὶ ἐμετώδεες περὶ χρίσιν θμέλανα ἔμετον ποιέουσιν. γίνονται δέ καὶ τρομώδεες.

<sup>4</sup> Επίχνουν Lind., Mack. — ἐπιχνοῦν vulg. - ἐπίχνουν explicatur a Galeno in Exegesi, dit Opsopæus, scribiturque paroxytonas; llesychius ultimam circumflectit. Nos lexiques font ce mot paroxyton. - 2 άγρύπνοιτι Lind., Mack. - \* ταραχώδους L, Lind., Mack. - ταραχώδεας Λ. - ταραχώδου; est une correction d'Opsopæns. Dans la fausse leçon ταραχώδεα; de A, on pourrait voir une trace de ταραχώδεος; ce qui appuierait Opsopœus. - 4 εξανθέει Mack. - M. Andrew (Zur ættesten Geschichte der Augenheitkunde, p. 109, Magdeburg, 1841), rend δακρυώδης ἀπόστασις par utcère tacrymat, Thrænengeschwür.- 5 τοΐοιν D, Ald., Frob. - φαρμακειών Lind., Mack. - φαρμακείου vulg. - 6 εμέσειν Mack. - 7 έξ ερυθρών AD. - Ante μελ, addunt [7] Lind., Mack. - 8 La proposition est fort obscure. Foes propose pour ποιέει σκληρύσματα d'entendre ou bien que l'helléhore donne de la fermeté au corps amolli par la préparation qui a précéde l'administration du médicament, ou bien que l'hellébore cause de la rigidité. Enfin, il propose de lire ἐμπυήσιος μεγάλης et de traduire que, dans les cas de grande suppuration, il faut s'abstenir de donner l'hellebore; s'appuyant sur le § 16 Du régime des mat. aigues (t. 11, p. 475), où il est dit qu'il ne faut pas prescrire l'hellébore aux malades affectés d'un empyême. Il se pourrait que ce passage se rapportat aux prescriptions de l'hellébore dans les

brouillés, annoncent le délire maniaque; les malades saisis d'une manie aigné menrent aphones (Prorrh. 17). 551. Étant altéré dans le vomissement, cesser d'avoir soif, est mauvais. 552, C'est chez les malades affectés d'insomnie avec nausces que surviennent surtout les parotides (Prorrh, 157). 553. Chez des malades ayant des nausées, le ventre s'étant resserré avec trouble, il survient promptement une efflorescence comme de piqures de moucherons, et il se porte sur les yeux un déput qui se fait par les larmes (V. Ép. 1v, §§ 25, 30 et 35; comparez aussi Argument, § I, p. 140). 554. Dans les vomissements intempérés le hoquet est manvais; mauvais aussi est le spasme; il en est de même des évacuations excessives, suite de l'administration des médicaments évacuants (Aph. v., 4). 555. Ceux qui vont vomir ont d'abord des crachotements. 556. A la suite de l'hellébore, le spasme est funeste (Aph. v, 1). 557. Dans toute évacuation excessive, du refroidissement avec de la sueur est funeste; et dans ce cas, ceux qui vomissent par intervalle et ont de la soif sont mal; ceux qui ont de l'agitation et une douleur lombaire sont pris de flux de ventre. 558. Les évacuations de matières très-rouges, de matières noires, par l'hellébore, sont fâcheuses; et, à la suite, la résolution est mauvaise. 559. Vomir par l'hellébore des matières rouges, écumeuses, peu abondantes, est avantageux; il cause toutefois des duretés; il empèche de grandes supporations; ceux qui ont de tels vomissements ont surtout des douleurs de poitrine, de petites sueurs dans les frissons, et les testicules gouflés; cela étant survenu, ils ont un frisson, et les tumeurs se dissipent. 560. Les retours fréquents par les mêmes phases, avec vomissements, produisent vers la crise un vomissement noir; les malades sont pris aussi de tremblements (Coa. 119).

cas de graves lésions des os (Des fract., § 11, t. III, p. 457; § 26, p. 539; Des artic., § 67, t. IV, p. 279). Toutefois, la proposition paraît plutôt relative aux effets salutaires qu'aux effets défavorables de l'hellébore, à cause de ωγελέει du début. En conséquence je prends ποιέει μεντοι σκι. comme une sorte de parenthèse. — \* μέλανοι Α, Ald.

ΧΧΧΙΙΙ. 561. 'Ίδρως ἄριστος μέν ὁ λύων τὸν πυρετὸν ἐν ἡμέρῃ ' κρισίμω, χρήσιμος δὲ καὶ ὁ κουφίζων ὁ δὲ ψυχρὸς καὶ μοῦνον περὶ κεφαλὴν καὶ τράχηλον γινόμενος, φλαῦρος, καὶ γὰρ χρόνον καὶ κίνδυνον σημαίνει. 562. 'Ίδρως δὲ ψυχρὸς, ἐν ²όξεῖ μὲν πυρετῷ θανάσιμος, ἐν πρηϋτέρω δὲ χρόνον σημαίνει. 563. 'Ίδρως ἄμα πυρετῷ γενόμενος ἐν όξεῖ, φλαῦρον.

ΧΧΧΙΥ. 564. Οὖρον ἐν πυρετῷ λευχὴν ἔχον καὶ λείην ὑπόστασιν ἱδρυμένην, ταχεῖαν ἀφεσιν σημαίνει: ταχεῖαν δὲ καὶ τὸ ἔζ ἀκρίτου λίπος αἴσχον τι ἔξυδατούμενον: τὸ ἱ δὲ ὑπέρυθρον καὶ τὴν ὑπόστασιν ἔχον ὑπέρυθρόν τε καὶ λείην, πρὸ μὲν τῆς ἔδοδόμης γενόμενον, ἔδδομαῖον ἀπολύει, μετὰ δὲ τὴν ἔδδόμην, χρονιώτερον ἢ πάντως χρόνιον: τό τε ἐν τετάρτη λαδὸν ἐπινέφελον ὑπέρυθρον, ἔβδομαῖον ἀπολύει, τῶν λοιπῶν κατὰ λόγον ἐχόντων. Τὸ δὲ λεπτὸν καὶ χολῶδες καὶ τὸ μόλις το γλίσχρων ἔχον ὑπόστασιν, καὶ τὸ μεταδάλλον ἐπὶ τὸ βέλτιον καὶ χεῖρον, χρόνιον: ⁶ ἐπὶ πλεῖον δὲ τοῦτο ἐπακολουθοῦν, ἢ περὶ κρίσιν Ἦνειρόνων γενομένων, οὐκ ἀκίνδυνον. 565. Τοὰτῶδες δὲ καὶ λευκὸν διατελέως ἐν δχρονίοισι, λύσκριτον γίνεται καὶ οὐκ ἀσφαλές. 556. Νεφέλαι δὲ ἐν οὔροισι λευκαὶ μὲν καὶ κάτω, λυσιτελέες: ἐρυθραὶ δὲ, ακὶ μέλαιναι, καὶ πελιαὶ, ¹ο δύσκολοι. 567. Κινδυνῶδες τῶν οὔρων ἐστὶ τὸ χολῶδες μὴ ὑπέρυθρον ἐν τοῖσιν οζέσι, καὶ τὸ κριμνῶ-

1 Κρησίμω Α. — 3 δξέει Mack. — 3 ίσχοντι mut. al. manu in ίσχον τί (sic) A. - ίσχον τι Opsopœus, Lind., Mack., Kühn. - ίσχοντι vulg. - ίσχον τι est une correction due à Duret et adoptée. Au reste, on voit qu'elle était déjà venue à l'esprit du correcteur inconnu de A. - 4 6' A, Frob. - τηλίσχρον vulg. - γλίσχραν Κ΄, Mack. - γλίσχρων mut. al. manu in γλίσγρου A. - « Omnes interpretes, dit Opsopæus, legerunt καὶ το μόλις σμικρήν έγον ὑπόστασιν. Vulgaris versio (c'est celle de Cornarius) habet et vix tenuem ac exiguam subsidentiam habens. » Foes a traduit autrement : et ægre lentum habens sedimentum. γλίσγρον ne peut subsister; γλίσγραν est une correction. Mais A, avant la modification qu'il a subie, a une leçon qui n'a besoin d'aucun changement; e'est pour cela que je l'adopte. — 6 επί πλεῖον Α, Lind., Mack. - επιπλεῖον vulg. — 1 χειρόνων Α. - χρόνων pro γ. vulg. - La leçon de A me paraît bien préférable à celle de vulg. Opsopœus avait tellement senti le vice de la leçon de vulg. qu'il dit : Puto ή vacare ; ant legetur ή περί κρίσιος χρόνον γενόμενον , ut dicatur de urina, que, critico die appropinquante, tenuis et biliosa fuerit ac varias bonitatis et pravitatis vices subierit. - \* xportigot Duret, Mack. - " και μέναιναι om. Lind. - μέναναι D. - πένιαι Lind., Mack. -- 10 δύσκοizi vulg., par une faute d'impression répétée seulement dans Kühn.

SEPTIÈME SECTION, PARAGRAPHES XXXIII ET XXXIV. 713

XXXIII. (Des sueurs). 561. La sueur la meilleure est celle qui dissipe la fièvre en un jour critique; celle qui l'amende est utile aussi; mais la sueur froide et bornée à la tête et au cou est mauvaise, car elle indique durée et danger (Pronost., t. II, p. 123, § 6). 562. Une sueur froide aunonce dans une fièvre aignë la mort, dans une fièvre moins intense la durée (Pronost., t. II, p. 125; Aph. 1v, 37). 563. La sueur, survenue en même temps que la fièvre dans une maladiraignë, est mauvaise (Prorrh. 58).

XXXIV, De l'urine.) 564. Une urine, ayant dans une fièvre un sédiment blane et uni, fixé, annonce une prompte solution ; prompte eneore, quand l'urine, devenue aqueuse, contient quelque partie grasse mal séparée. L'urine un peu ronge et ayar ' un sédiment un peu ronge et uni, survenant avant le septième jour, annonce la solution pour le septième jour; survenue après le septième, elle annonce une solution plus tardive ou une longue durée, absolument parlant. L'urine, prenant au quatrième jour un nuage un pen rouge, présage la solution pour le septième, les autres signes étant conformes (Coa. 145; Aph. 1v, 71). L'urine ténue et bilieuse, celle qui donne à peine un sédiment de matières visqueuses, et celle qui change en mieux et en pis, indique la durée du mal; si cela se prolonge on si les urines deviennent pires vers la crise, le cas n'est pas sans danger. 565. Une urine, constamment aqueuse et blanche dans les maladies de longue durée, devient difficilement critique et n'est pas sûre. 566. Les nuages dans les nrines, blancs et en bas, sont avantageux; mais rouges, et noirs, et livides, ils annoncent des difficultés. 567. Parmi les urines, sont dangereuses dans les maladies aiguës : l'urine biliense non rouge, et l'urine sursuracée ayant des sédiments blancs, et l'urine variée en couleur et en sédiment, surtont dans les fluxions venant de la tête. Dangereuses aussi sont l'urine changeant du noir au bilieux ténu, l'urine à sédiment dispersé, et l'urine qui, de grumeaux qu'elle contient, donne un sédiment sublivide, bourbeux; est-ce qu'avec de

δες λευχάς έχον υποστάσιας, χαὶ τὸ ποιχίλον χροιῆ χαὶ υποστάσει, καὶ μάλιστα τοῖσιν ἀπὸ τῆς κεωαλῆς βευματισμοῖσιν. Κινουνώδες οὲ καὶ τὸ ἐκ μέλανος μεθιστάμενον ἐς λεπτὸν γολῶδες, καὶ τὸ ἐζ ύποστάσιος διασπώμενον, καὶ τὸ ἐκ τροφιώδεος ὑπόστασιν ἴσχον ὑποπέλιον ίλυώδεα: ι ἄρα ἐχ τοι•ύτων ὑπογόνδριον όδυνῶνται, δοχέω δεξιον, <sup>2</sup> ή και γλοώδεες γίνονται, και τὰ παρ' οὖς δουνώδεες; τούτοισιν ἐπὶ βραχὸ κοιλίη καταρραγεῖσα, όλεθριον. 568. Οὖρα εξαίφνης παραλόγως <sup>3</sup> επ' δλίγον πεπαινόμενα, φλαῦρα, καὶ όλως τὸ παραλόγως πέπον εν όξει, φλαύρον φλαύρον οὲ καὶ τὸ εξέρυθρον εκ τούτων επάνθισμα δώδει κατεχόμενον. Λευκόν δε και καταχεόμενον διαφανὲς οὖρον, πονηρόν · μάλιστα 5 ἐν φρενιτιχοῖσιν ἐπιφαίνεται. Πονηρόν δὲ καὶ τὸ μετὰ ποτὸν ταχέως διουρούμενον, καὶ μάλιστα πλευριτιχοῖσι χαὶ περιπλευμσνιχοῖσιν. Πονηρὸν δὲ χαὶ τὸ πρὸ ρίγους ἐλαιῶδες οὐρούμενον. Πονηρὸν δ' έν τοῖσιν όζέσι καὶ τὰ χλοιώδεα μὴ ἐπὶ βχροιῆ 569. 'Ολέθριον 7 δ' έστι των ούρων τό τε μέλαιναν την υπόστασιν έγον, καὶ τὸ μέλαν : μᾶλλον ο' ἐν τοῖσι παισὶ τὸ λεπτὸν τοῦ 8 παγέος, τοῖσι δὲ λεπτοῖσι <sup>9</sup>τὸ ἀνάπαλιν· οἶσι συνεστραμμένοις καὶ τὸ γαλαζῶδες διαχεόμενον, τὸ δ' αὐτὸ και ἐπίπονον· ολέθριον δ' ἐστὶ καὶ πᾶν τὸ λαθραίως οὐρούμενον · περιπλευμονιχοῖσι δ' ἐστίν ὀλέθριον καὶ τὸ έν ἀργῆ μὲν πέπον, μετὰ δὲ τὴν τετράδα λεπτυνόμενον. 570. Πλευ-

1 Hρα Lind., Mack. - ἄρα AD. - 2 ἦρα γε pro ἢ καὶ Lind., Mack. - ἦρά yε est une correction qu'Opsopœus propose dans ses notes. - χλοώδεες Ald., Lind., Mack. - χλοώδεις mut. al. manu in χλοώδεες Α. - χολώδεες vulg. - Foes rend à tort par parum ἐπ' δλίγον, qui veut souvent dire pour un peu de temps. - δξέει Mack. - \* ἐπάνθυσμα D, Ald., Frob. - ἰώδει A. - λωδες vulg. - Cornarius traduit : Mala est etiam (urina) valde rubicunda ex his, llorulentiam æruginosam continens; Opsopæus traduit dans le même sens; ainsi ces deux auteurs ont lu ἐπάνθισμα ἰῶδες κατέχον. Au reste, Æmilius Portus (dans Mack) a dit à ce sujet : καταχεόμενον vel κατεχόμενον attice positum pro κατέχον, id est, obtinens. Mais Foes traduisant, d'après le texte de vulg.: In his quoque malo est prærubra elllorescentia contenta atque œruginosa, n'est guère intelligible. Je crois que la leçon de A lève toute difficulté. - 8 Ante ès addit de Lind. -Duret, et après lui Opsopœus, ont fait voir avec toute raison qu'il fallait entendre zpouj dans le sens de surface et non, comme Cornarius, dans 7 δε AD. - 8 παχέως D. - 9 το le sens de couleur. Foes s'y est trompé. ανάπαλιν τοΐσι (οΐσι AD, Ald., Frob.) συνεστραμμένοις καλ το χαλαζώδες vulg. - Cette phrase est excessivement obscure, et sans doute le texte en est altéré; Opsopœus dit dans ses notes: « Ita vertit hunc locum idem

telles urines on souffre dans l'hypochondre? le droit, je pense? on les malades prennent-ils une teinte verdâtre et souffrentils dans la région parotidienne? Dans ce cas, le flux de ventre, faisant promptement éruption, est funeste. 568. Des nrines, offrant subitement contre raison des signes de coction pour un peu de temps, sont mauvaises, et en général, ce qui, dans une maladie aiguë, offre des signes de coction contre raison, est mauvais. Manvaise aussi dans ces urines est une efflorescence très-rouge, retenue par quelque chose d'érugineux ( Prorrh. 59). Une urine, rendue incolore et transparente, est fàcheuse, elle se montre surtout dans les phrénitis (Aph. 1v, 72). Il est fâcheux aussi qu'on urine promptement après avoir bu, surtout dans la pleurésie et la péripneumonie. Rendre avant le frisson une urine huilense est manvais. Les teintes vertes qui ne sont pas à la surface de l'urine, sont mauvaises aussi dans les maladies aiguës. 569. Parmi les urincs sont funestes l'urine qui a un sédiment noir, et l'urine noire; chez les enfants l'urine ténue est plus sàcheuse que l'urine épaisse; dans les urines ténues celles qui le sont à contre-temps ssont manvaises]. Dans les urines condensées, les particules, semblables à la grêle, au sperme, dispersées, annoncent la souffrance. Toute urine rendue sans que le malade le sente, est smeste. Dans la péripueumonie, il est funeste que l'urine, cuite au début, devienne ténue après le quatrième jour. 570. Chez les pleurétiques, une urine sangninolente, foncée,

doctor meus (Durct): Quod autem contrarium cernitur in tenuibus, cujus modi est glomeratum, atque id grandinosum geniturule, continenter et ægre effusum: cum hac protestatione, ex lectione græca hujus prognoseus, quæ mendo non careret, nihil se complecti potuisse quam quod latine posuit. Hollerio quoque corruptus locus videtur. Integriores codices qui habet, proferat et medelam adhibeat. » Cornarius traduit: Verum in tenuibus vice versa quam in crassis. Et grandinosa genituræ similis etc. Foes traduit: In tenuibus autem contra quam in commutatis urinis accidit. Et quæ grandinem refert et genituræ similis, etc. Dans un passage aussi obscur, j'ai cru devoir suivre les manuscrits; par conséquent j'ai mis obet au lieu de rotet, ce qui a amené un changement dans la ponctuation. Cela, j'en conviens, n'a pas rendu la phrase beaucoup plus claire.

ριτιχοῖσιν οὖρον αίματῶδες, ζοφῶδες, μεθ' ύποστάσιος ποιχίλης ἀδιακρίτου, θανάσιμον εν 1 τέσσαρσι καὶ δέκα ήμερησιν ως επιτοπολύ: θανάσιμον 2 δὲ καὶ ἐν τοῖσι πλευριτικοῖσι συντόμως καὶ τὸ πρασοειδές μέλαιναν έγον υπόστασιν ή πιτυρώδεα. Καυσώδεσι δέ κατόγως κάκιστον οὖρόν ἐστι τὸ ἔκλευκον. 571. Οὖρον δὲ ώμὸν <sup>3</sup> πλείονα χρόνον γινόμενον, τῶν ἄλλων σωτηρών ἐόντων, <sup>4</sup> ἀπόστασιν καὶ πόνον σημαίνει, καὶ μᾶλλον ἐν τοῖσιν ὑπὸ φρένα ἀλγημάτων οξ εν οσφύι 5 πλανωμένων, ες Ισγίον, και εν πυρετώ και άνευ πυρετοῦ. Τὸ δὲ 6 ἐκπεμπόμενον λίπος ἴσχον οὖρον ὑπόστασιν, σημαίνει πυρετόν το δε αίματωδες εν άρχη ούρηθεν, χρόνιον το δ' άνατεταραγμένον μεθ' ίδρῶτος, ὑποτροπήν το δὲ λευχον οἶον τῶν ὑποζυγίων κεφαλαλγίην· τὸ δ' ύμενωβες, σπασμόν· τὸ δὲ τ πτυαλώδεας έχον ύποστάσιας οὖρον ἢ 8 ίλυώδεας, ρίγεος δηλωτικόν τὸ δὲ 9 ἀραχνιῶδες, συντήζιος τὰ δ' ἐν πλανώδεσι πυρετοῖσι μέλανα νεφέλια, τεταρταίου : τὰ δ' ἄχροα μέλασιν 10 ἐναιωρεύμενα μετὰ ἀγρυπνίης καὶ ταραγῆς, φρενιτικά τὰ δὲ κονιώδεα μετὰ δυσπνοίης, 11 ύδατώδεα. 572. Οὖρον δδατώδες ή τεταραγμένον ψαφερή 12 τρηχύτητι, κοιλίην ύγρην ἐσομένην σημαίνει · τὸ δὲ 13 ἔκλεπτον οὖρον δασυνόμενον, 14 ẵρα ίδρῶτα μέλλοντα δηλοῖ, γεγενημένον δὲ, 15 τὸ ἀφρῶδες ἐφ' αὐτὸ ἐφιστάμενον; 573. Τὰ δ' ἐν τριταίοισι μετὰ φρίκης, οἶα νεφέλια μέλανα, φρίκης 16 ακαταστάτου δηλωτικά · καὶ ύμενώδεες οὐρήσιες , καὶ

¹ Τέσσαρτι καὶ δέκα Lind. - δ καὶ ι vulg. -- ² τε pro δὲ Lind., Mack. - Correction peu nécessaire. - 5 πλείονα Duret, Lind., Mack. - πλεΐον vulg. (A, mut. al. manu in πλείονα). - 4 ὑπόστασιν mut. al. manu in απόστασεν Α. — 5 πλανομένων AD, Ald., Frob. — 6 έκπεμπομένου mut. al. manu in έκπεμπόμενου Α. - έκπεπαινόμενου Lind. - ίσχνου AD, Ald., Frob. - ούρων D. - ίσχον de vulg., est une correction de Hollerius, qui a été adoptée par ses successeurs et que je suis ; au reste, Hollerius l'avait faite complète, en proposant λίπος ἴσγον οδρον ἐν ὑποστάσει; et c'est cette correction que Cornarius a reproduite dans sa traduction, mettant: At quæ emittitur urina pinguedinem habens in subsidentia. Foes traduit dans le même sens, mais sans adopter èν ὑποστάσει: At quæ emittitur urina, in qua quod subsidet pinguedinem habet; lisant ἔσχον, il a pris ὑπόστασιν comme apposition de Maos. De cette façon, à la rigueur, on entendrait la phrase, sans en modifier le texte, et en regardant ὑπόστασιν comme apposition de λίπος isyvóv: Urine donnant un dépôt gras et ténu. Opsopœus avait pensé aussi que le texte des manuscrits pouvait être conservé; seulement il rapportait à ούρου l'adjectif λαγούν, dont il faisait ὑπόστασιν le régime : Videtur, dit-il , valgata scriptura attenmque excusari posse , hoc

avec un sédiment varié, indistinct, est mortelle en quatorze jours généralement; mortelle aussi chez les pleurétiques est l'urine porracée ayant un sédiment noir ou furfuracé. Dans le causus avec catochus une urine très-mauvaise est l'urine trèsblanche. 571. Une urine qui reste longtemps crue, les autres signes présageant le salut, annonce dépôt et souffrance, surtout dans les parties au-dessons du diaphragme; à la hauche, quand les douleurs errent dans les lombes, et, cela, qu'il y ait ou qu'il n'y ait pas sièvre. L'urine ayaut en haut une graisse ténue, en bas un dépôt, annonce la fièvre; l'urine rendue sanguinolente au début, une longue durée; l'urine troublée avec sueur, une récidive; l'urine blanche comme celle des bêtes de somme, la céphalalgie (Aph. IV, 70); l'urinc membraneuse, le spasme; l'urine, ayant un sédiment semblable à des crachats ou bourbeux, indique le frisson; l'urine, offraut comme des toiles d'araignée, la colliquation; les nuages noirs dans les fièvres erratiques, la fièvre quarte; les urines de mauvaise couleur, ayant des énéorèmes noirs, aver insomnie et trouble, la phrénitis (Prorrh. 4); les urines condrées avec dyspnée, l'hydropisie. 572. Une urine aqueuse ou troublée par des particules friables annonce la diarrhée; l'urine très-ténne, devenanthérissée (V. p. 361), indique-t-elle qu'il y aura sueur, et de l'écume reposant sur la surface, qu'il y a cu sueur? 573. Des espèces de nuages noirs dans les fièvres tierces avec frisson annoncent un frisson irrégulier; et les urines membraneuses, ainsi que les urines rendues avec frisson et déposant,

sensu: urina sedimento tenuis, quæ pinguedinem ostentat ac de sc quasi superne emittit. Mais quand on considère ἐκπεμπάμενον λίπος et ὑπόσταστο, un ne peut guère s'empêcher de croire qu'il s'agit de la surface et du fond de l'urine. De là la justification de ἔσχον.— πτυκλωθες ΛDΚ΄, Ald., Frob. – Hollerius et après lui Foes proposent ὑκλωθεκς, vitréex. — \* ἰνυώσεις ΑD, Frob. — ° ἀραχνιώθεις Κ΄. – συντίξιος Α. — 10 ἐναιωρεύμενα Lind., Mack. – ἐνεωρεύμενα vulg. – ἐνενεωρεύμενα (sic) Λ. — 11 ὑδερώθεια L, Lind. — 12 τραχύτητι D. — 13 Hollerius lit ἐκ λεπτεῦ. — 14 ἦρα Lind., Mack. – ἄρα AD, Ald., Frob. — 15 τὸ om. dans vulg., par une faute d'impression répétée dans Külin. — 16 Duret peuse qu'il faut lire εὐτάκτου ου τετασμένης.

αί μετά φρίκης 1 υφιστάμεναι, σπασμώδεες. 574. Οδρον γρηστην εξγον επόστασιν, έξαπίνης <sup>3</sup>μη έγον, πόνον και μεταβολήν σημαίνει το δε υπόστασιν έγον, επιταραχθέν καθιστάμενον, ρίγος περί χρίσιν, τάγα δὲ καὶ ἐς τριταῖον ἢ τεταρταῖον μετάστασιν. 575. Έν \* πλευριτικοίσιν οὖρον ύπέρυθρον, ἔχον λείην ύπόστασιν, ασφαλέα χρίσιν σημαίνει το δ' υπόγλωρον εὐανθές, λευχήν έγον ύπόστασιν, καὶ <sup>5</sup>ταγεῖαν· τὸ δὲ ἐρυθρὸν σφόδρα καὶ εὐανθὲς, ὑπόστασιν γλωρήν έγον λείην είλιχρινέα, 6 πολυχρόνιον σφόδρα ταραγώδεα νοῦσον μεταβάλλουσαν ἐς ἄλλην, του μὴν ολέθριον τὸ δὲ λευχόν, ύδατῶδες, χριμνώδεα πυβρήν έγον ύπόστασιν, πόνον καὶ κίνδυνον σημαίνει \* καὶ τὸ γλωρὸν πυβρὴν ἔγον ὑπόστασιν κριμνώδεα,γρόνον καὶ κινουνον σημαίνει. 576. Οὖρα τοῖσι παρ' ὧτα ταγὸ καὶ ἐπ' ὀλίγον πεπαινόμενα, φλαύρον και το εκατεψύγθαι δίδε, πονηρόν. 577. Κύστις ἀποληφθεῖσα, ἄλλως τε καὶ μετὰ κεφαλαλγίης, έχει τι σπασμιώδες · τὰ ναρχιώδεα ἐν τοιούτοισιν ἐχλυόμενα, δύσχολα, <sup>9</sup>οὐ μήν δλέθρια. 10 ἄρά τι καλ παρακρούουσιν; 578. Νεφρών 11 έξαπίναιον άλγημα, μετά ούρου έπισγέσιος, λιθιδίων ούρησιν ή παγέων ούρων σημαίνει: 12 τρομώδεα πρεσδυτέροισιν έν πυρετῷ καὶ ούτως , ἐπιφαινόμενα, λιθίδιά <sup>13</sup> που διουρέει. 579. Ούρου ἀπόληψις καὶ βάρος εν νειαίρη σημαίνει ώς τὰ πολλά στραγγουρίην εσομένην εἰ δὲ μή, ἄλλην ἀβρωστίην, ήν εἴωθεν ἀβρωστεῖν. 580. Έν 14 γολώδε-

1 Υφιστάμενα Ald. - εφιστάμεναι Lind., Mack. - εφιστάμεναι est une correction proposée par Duret, qui explique ainsi ce mot: Urinæ, quæ intus subsistunt cohibitæ, vel intro raptæ indeque ad caput transmissæ; solent enim hæ epilepsiam vel nervorum distractionem inferre. - \* έχον om. Lind. — 3 μέσχον (sic) pro μή έχον Α. - μύσχον Ald. - ρέγος AD, Ald., Frob. - 4 πλευριτικοῖς A. Frob. - 5 ταχεΐαν LK', Opsopœus, Mack. - παχεΐαν vulg. - παχεΐαν [έτι καὶ ταχεῖαν] Lind. - 6 πολυχρόνιον τε σφόδρα καὶ ταραχώδεα Lind. — Duret, par des raisons théoriques, veut qu'on lise καί au lieu de οὐ. — \*κατεψύχθαι Kühn. -κατεψύχθαι vulg. — \* οὐ μήν L., Opsopæus, Lind., Mack. - οῦ μήν om. vulg. - Opsopæus fait remarquer que où par est nécessaire et est donné par le Prorrhétique correspondant. — 10 τρα Lind., Mack. - τρα AD, Ald., Frob. — 11 εξαπινατου Duret, Mack. - έξαπήναιου D, Ald., Frob. - έξαπηναίων mut. al. manu in εξαπήναιον Λ. — \*\* βρομώδεα D.-Dans vulg., une nouvelle proposition commence à τρομώδεα; mais ούτως n'est guère intelligible qu'autant qu'on le fait rapporter à la douleur soudaine de rein. Cette remarque que fait Foes m'a conduit a rattacher τρομώδεα κτλ. à la Coaque 578. D'un autre

indiquent le spasme. 574. Une prine, avant un bon sédiment, et qui tout à coup ne le présente plus, annonce sonffrance et changement; l'urine qui a un sédiment, et qui, troublée. dépose, annonce un frisson vers la crise, et peut-être aussi une métastase en fièvre tierce on en fièvre quarte. 575. Chez les pleurétiques, une urine un peu rouge, ayant un sédiment uni, annonce une crise exempte de danger: l'urine un peu jaune, de coulenr vive, ayant un sédiment blanc, annonce une crise semblable, et, de plus, rapide; mais l'urine très-rouge, de conleur vive, ayant un sédiment jaune, uni, non mélangé, annonce une maladie de longue durée, pleine de trouble, changeant en une autre, mais non fatale; l'urine incolore, aqueuse, ayant un sédiment roux, semblable à de la farine mal moulne, annonce souffrance et danger; et l'urine jaune ayant un sédiment roux semblable à de la farine mal monlue, annonce durée et danger. 576. Des urines qui, dans les tumeurs parotidiennes, arrivent à coction promptement et pour un peu de temps, sont mauvaises; et éprouver alors un grand refroidissement, est fâcheux (Coa. 202; Prorrh. 153). 577. La vessie interceptée, surtout avec céphalalgie, a quelque chose de spasmodique; dans ce cas, la stupeur avec résolution est difficile, mais non mortelle; est-ce que les malades ont aussi un peu de délire? (Prorrh. 120.) 578. Une douleur soudaine des reins, avec suppression d'urine, annonce l'émission de graviers ou d'urines épaisses; des tremblements, apparaissant aussi de la sorte chez un vieillard, dans une fièvre, présage parfois le pissement de graviers. 579. Une suppression d'urine et de la pesanteur dans l'hypogastre annonce généralement une strangurie prochaine; sinon, une autre maladie, celle à laquelle le malade est sujet. 580. Dans des

côté, la leçon de D changée en βρωμώδια (wines fétides) présente un sens qui n'est peut-être pas à dédaigner. — 13 που Opsopœus, Lind., Mack. – που vulg. — 14 εἰνεώδιστυ L, Duret, Lind., Mack – Duretus, dit Opsopœus, emendat ἐν εἰνεώδιστυ, ut cadem sit sententia cum Aph. 44, hb. 6. Hollerius retinet vulgatam scripturam, et explicat de auriginosis sive ictericis, qui interdum ab Hippocrate χολώδεις nominantur.

σιν ούρου 1 ἀπόληψις κτείνει συντόμως. 581. Ο ὖρον εν πυρετῷ οάσος έγον διασπώμενον, ύποτροπικόν, η <sup>2</sup>ίδρῶδες. 582. Έν μαχροῖσι πυρετοίσι λεπτοίσι πλανώδεσι, λεπτών ούρων ούρήσιες, <sup>8</sup>σπληνώ-583. Έν πυρετῷ ἄλλοτε ἀλλοίων <sup>4</sup>οὔρων οθρήσιες μηχύ-584. Τὰ οὐρούμενα, δύπομνησάντων, δάλλως δὶ δλέθρια · 🤊 ἄρα τούτοισιν οὐρεῖται, οἷον εἰ τὴν ὑπόστασιν ταράζειας. 585. Οίσιν ούρα 8 ολίγα, θρομθώδεα, ούκ 9 άπυρέτοις, πλήθος έκ τούτων έλθὸν λεπτὸν, ώφελεῖ · ἔργεται δὲ 10 τοιαῦτα, οἶσιν έζ ἀργῆς η διά ταχέων υπόστασιν 11 ζογει. 586. Οξοιν οὖρα ταχέως υπόστασιν ἴσχει, ταχέως οὖτοι κρίνονται. 587. 12 Ἐπιληπτικοῖς οὖρα λεπτὰ καὶ ἄπεπτα παρὰ τὸ ἔθος ἄνευ πλησμονῆς, 13 ἐπίληψιν σημαίνει, άλλως τε κήν τις ές ἀκρώμιον ή τράχηλον ή μετάφρενον πόνος, ή σπασμός έμπεπτώχη, ή νάρχη περιγίνηται τοῦ σώματος, ή ταραχρωδες ενύπνιον έωράχη. 588. Τὸ μιχρά επιφαίνεσθαι, οἶον στάζιας, καὶ οὖρον, καὶ ἔμετον, καὶ διαγωρήματα, κακὸν μέν πάντως, κάκιστον δὲ, ἐγγὺς ἀλλήλων ἰόντα.

ΧΧΧV. 589. <sup>14</sup> Διαχώρημα χοιλίης βέλτιστον, μαλθακόν, συνεστηκός, ὑπόπυρρον, μή σφόδρα δυσώδες, <sup>15</sup> διαχωρέον την εἰθισμένην ώρην · πλῆθος δὲ πρὸς λόγον τῶν εἰσιόντων · παχυνέσθω δὲ πρὸς τὴν κρίσιν · χρήσιμον δὲ καὶ <sup>16</sup> ἔλμινθας στρογγύλας διεξιέναι, πρὸς κρίσιν <sup>17</sup> προσάγον. 590. Ἐν δξέσι τὸ ἀφρῶδες περίχολον διαχώρημα, κακόν · κακὸν δὲ καὶ τὸ ἔκλευκον · ἔτι <sup>18</sup> δὲ κάκιον τὸ ἀλητοειδὲς κοπριῶδες · κάρος ἐπὶ τούτοισι, κακὸν, καὶ αἰματώδης διαχώρησις, καὶ

1 Απόλημψις D, Ald. -- 2 ίδρωδεες Α. -- 3 μηχύνουσι pour σπληνώδεες dans vulg., par une faute d'impression qui n'est répétée que chez Kühn. - \* οῦρων A, Ald., Mack. - ούρων om. vulg. - \* μή ὑπ. vulg. - μή om. AD, Ald., Frob. - μη est d'Opsopœus, qui s'est réglé sur le Prorrhétique correspondant; addition inutile. - 6 άλλως δέ om. K', Lind. - Opsopœus a proposé la suppression de ἄλλως δέ. — τάρα AD, Ald., Frob. - ῆρά γε Lind., Mack. - 8 Ante δλίγα addunt παχέα Lind., Mack. - παχέα est une correction proposée par Opsopæns, d'après Aph. ιν, 69. — \* ἀπυρέτοισι Lind., Mack. - λεπτών D. - διφελέει Mack. - 10 τοιαύτα, οίσιν Lind. - τοιούτοις pro τοιαύτα, οίσιο vulg.-Ceci est une correction proposée par Opsopœus, en conformité avec l'Aph. cité. - " Exet dans vulg., par une faute d'impression répétée seulement chez Kühn. — \*\* ἐπελημπτεκοῖς A, Ald., Frob. - επεληπτικοτοιν Lind., Mack. - 13 επελημφον A, Ald., Frob. - 14 In marg. περί διαχωρημάτων D. - συνεστηκόν Ald. -- 48 διαχωρέειν AD, Ald., Frob. - 16 ξλμενθας AD, Ald., Frob. - 17 προσάγοντι Lind., Mack. - 18 Post ∂š addit zzì vulg. - zzì om. A.

affections bilicuses une suppression d'urine tue promptement. 581. Dans une fièvre, une urine, étant hérissée par places (V. p. 361), annonce récidive ou sueur. 582. Dans des fièvres longues, légères, erratiques, l'émission d'urines ténues indique une affection de la rate. 583. Dans une fièvre, des urines, tantôt d'une nature, tantôt d'une autre, annoncent la durée de la maladie. 584. Les malades qui ne rendent leur urine que lorsqu'on les avertit d'uriner, sont en grand danger; rendent-ils une urine semblable à celle dont on aurait troublé le dépôt? (Prorrh. 29.) 585. Quand on rend des urines peu abondantes, grumeuses, et cela non sans fièvre, nne grande quantité d'urine ténue qui succède soulage; cela se manifeste chez ceux dont les urines déposent dès le commencement ou peu après (Aph. 1v, 69). 586. Ceux dont les urines déposent promptement, ceux-là sont jugés promptement. 587. Chez les épileptiques, des urines ténues et crues contre l'habitude, sans réplétion, annoncent un accès, surtout si quelque douleur on quelque spasme s'est fait sentir dans l'acromion, le cou ou le dos, on si le corps est engourdi, ou si le patient a eu un songe plein de trouble. 588. Venir en petite quantité, par exemple pour le sang, l'urine, le vomissement, les selles, est manyais dans tous les cas, mais surtont quand la succession de ces petites évacuations est très-rapprochée (Prorrh. 59, in fine).

XXXV. (Déjections alvines.) 589. Les selles les meilleures sont celles qui sont molles, liées, un peu rousses, non trèsfétides, se faisant à l'heure accoutumée, en proportion des substances ingérées; elles doivent s'épaissir vers la crise. Il est utile aussi que des lombries soient expulsés à l'approche de la crise (Pron., t. II, p. 135, § 11). 590. Dans les maladies aignés, les selles écumeuses, très-bilicuses, sont mauvaises (Coa. 594); mauvaises aussi les selles très-blanches (Prorrh. 53); encore plus mauvaises, les selles semblables à de la farine, et comme du fumier; le carus dans ce cas est manuais, ainsi que des selles sangninolentes et une inanition

κενεαγγίη <sup>1</sup> παράλογος. 591. Κοιλίης ἀπόληψις <sup>2</sup>μικρὰ μέλανα σπυραθώδεα πρὸς ἀνάγκην γαλῶσα, μυκτήρ τούτοισι έηγνύμενος, κακόν. 592. Γλίσγρον 3 άκρητον, ή λευκόν διαγώρημα, φλαύρον 4 φλαύρον δὲ καὶ τὸ ἄλες εζυμωμένον υποφλεγματώδες πονηρόν δὲ καὶ ἐκ τροφιωδέων υπόστασις υποπέλιος, 5 πυώδης μετά γολώδεος. 593. Αξμα λαμπρόν διαγωρέειν, κακόν, άλλως τε κήν τις όδύνη παρή. 594. Τὸ άφρῶδες περίγολον διαγώρημα, φλαύρον καὶ ἐκτερούνται δὲ ἐκ τοιούτων. 595. Ἐπὶ τοῖσι γολώδεσι τὸ ἀφρῶδες ἐπάνθισμα, κακὸν, μάλιστα δὲ 6 οσφύν πεπονηχότι, καὶ παρενεγθέντι· ἀραιὰ δὲ τούτοισι τὰ ἀλγήματα. 596. Λεπτὸν ἔπαφρον διαγώρημα, τόδατόγλουν ἔσγον ύπόστασιν, πονηρόν πονηρόν δε καί τὸ πυδίδες καί τὸ μέλαν αίματῶδες, πονηρὸν σὺν πυρετοῦ καὶ ἄλλως καὶ τὸ ποικίλον 8 κατακορὲς διαγώρημα, φλαύρον, και γεϊρον όσω φοδερώτερον τῆ γροιῆ, πλην ἐν φαρμακείησιν, εν 9 δε ταύτησιν ακίνδυνον μη πλήθει ύπερδάλλον·καί τὸ ψαφαρὸν μαλθακὸν ἐν πυρετῷ διαγώρημα, 10 φλαῦρον 'φλαῦρον δὲ καὶ τὸ ξηρὸν, 11 ψαφαρὸν, ἄγλοον, καὶ ἄλλιος 19καὶ ἢν κοιλίην καθυγραίνη: μελάνων δὲ προδιελθόντων, κτείνει. 597. Ύγρὸν διαγώρημα καὶ άθρόον κατά μικρόν, κακόν· τὸ μὲν 13 γὰρ ἀγρυπνίχν, τὸ δὲ ἔκλυσιν τάχ` αν ποιήση. 598.14 Ενυγρον υποψάφαρον διαγώρημα περιψυγόμενον μή ἀπύρω, φλαύρον· τὰ ἐπὶ τούτοισι ῥίγεα κύστιν, 15 κοιλίην ἐπιλαμβάνει.

\* Παράλογος Chouet, Kühn. – παραλόγως vulg. (Λ, al. manu παράλογος). - \* μικρά Lind., Mack. - μικρή vulg. - μικρά est une correction proposée par Opsopœus, d'après le Prorrhétique correspondant. - 3 zzpizov A. — \*φλαύρον om. A, Ald. - άλες (A, mut. al. manu in άλες) D, Ald., Frob., Lind., Mack. - ἄλις vulg. - 8 ίλυώδης Lind., Mack. - 6 δερύν Frob.žρα vulg. - žρα AD, Ald., Frob. - žρα Lind., Mack. - Le membre de phrase tel qu'il est dans vulg., me paraît dépourvu de sens. Le Prorrhétique 22 m'a suggéré l'idée de lire àparà au lieu de apa. Cette conjecture me semble tout à fait plausible. - τοοατόχολον Hollerius, Lind. - Opsopœus propose d'ajouter καὶ avant κατακορές. — 9 γάρ pro δὲ Lind., Mack. ψαφερόν al. manu, ψαφαρόν A. - ψαφερόν vulg. - ψεφαρόν L. - 10 φλαύρον om. vulg., par une faute d'impression répétée par Kühn. - " ψαθαρὸν, al. ınanu ψαραρόν Α. - ψαθαρόν vulg. - ἄχροον Lind., Mack. — 12 καὶ (τ'ν additum al. manu) κοιλίης (κοιλίην al. manu) καθυγραίνει A. - 13 Post γάρ addit κακόν καὶ vulg.-κακόν καὶ om. LP', Opsopœus, Lind., Mack.-14 ἄνυγρον DP'. - ὑποψάρερον (A, mut. al. manu in ὑποψάραρον), Lind. - ὑποψέφαρον L. - διαχωρήματα mut. al. manu in διαχώρημα A. - 15 Post κύστιaddit zzi vulg. - zzi om. AD, Ald., Frob. - zzi est une addition due à Opsopœus; je l'ai supprimé d'après les mss.; voyez au reste le Prorrh. 116.

591. Le ventre resserré, ne rendant que contre raison. par force des exeréments petits, noirs, semblables à ceux des chèvres, et une épistaxis faisant éruption au milien de ces symptômes, sont de mauvais signes (Prorrh. 41), 592. Des selles visqueuses, intempérées ou blanches, sont manyaises; manyaises aussi les selles très-fermentées, un peu pituiteuses; un sédiment provenant de parcelles suspendues dans les selles, sublivide, purulent, avec de la bile, est fâchenx. 593. Rendre par les selles du sang brillant, est mauvais, surtout s'il y a quelque douleur. 594. Les selles écumeuses, très-bilieuses, sont mauvaises (Coaque 590); ces selles peuvent causer l'ietère (Prorrhétique 53). 595. Dans les déjections bilieuses une efflorescence écumense est mauvaise, surfout s'il y a en donleur lombaire et délire (Prorrhétique 21); chez ces malades les douleurs ne se font sentir que d'une manière intermittente (Prorrhétique 22). 596. Des selles ténues, écumeuses, ayant un dépôt vert et aqueux, sont manvaises; mauvaises aussi les selles purulentes, ainsi que les selles noires sanguinolentes avec fièvre et autrement; les selles variées, foncées, sont fâcheuses, et d'autant plus que la couleur en est plus à craindre, excepté dans les évacuations artificielles, alors cela est sans danger pourvu que l'évacuation ne soit pas excessive (Aphorisme rv, 21); et les selles friables, molles, dans une fièvre, sont mauvaises; mauvaises aussi, les selles sèches, friables, décolorées, surtout si elles amènent du dévoiement; elles tuent, si elles sont précédées de selles noires. 597. Des selles liquides et des selles copienses, se faisant à de courts intervalles, sont mauvaises; dans le premier cas elles causeraient de l'insomnie, dans le second la résolution des forces (Pron., t. II, p. 135). 598. Des selles humides, friables, avec refroidissement général non sans un sentiment de chaleur, sont mauvaises; les frissons qui surviennent alors, amènent la suppression de l'urine et des selles (Prorrh. 116.

599. 1 Το απώ δες δε σφό δρα διαγώρημα μή παυόμενον εν όξεσι, κακόν, καὶ μᾶλλον εἐ καὶ ἀδιψήσει. 600. Ἐξέρυθρον ἐν περιπλύσει διαγώρημα, φλαῦρον ο φλαῦρον δέ καὶ τὸ σφόδρα γλωρόν, ή λευκὸν, ἢ ἀφρῶδες, ¾ ἢ ὑδαρές • καὶ τὸ μικρόν τε καὶ γλίσγρον, καὶ λεῖον καὶ ὑπόγλωρον, κακόν: καὶ τὸ κωματώδεσι νενωθρευμένοισιν ὑγρὸν διαγώρημα, κάκιστον · θανατῶδες δὲ καὶ αξμοβροεῖν αίματῶδες πολὸ θρομβώδες · λευχόν τε καὶ ύγρὸν μετά χοιλίης μετεώρου. 601. Διαγώρημα μέλαν οίον αίμα, καὶ σὺν πυρετῷ καὶ ἄνευ πυρετοῦ, 4πονηρόν. επονηρόν δὲ καὶ πάντα τὰ ποικίλα. καὶ τὰ κατακορέα πονηρά. 602. Τὰ ἐς ἀφρώδεα ἄχρητα τελευτώντα διαγωρήματα, \* παροξυντικά μέν πασι, τοῖσι δὲ σπασμώδεσι καὶ πάνυ ἐκ τοιούτων τὰ παρ' οὖς τὰνίσταται τὰ δὲ ἐξυγραινόμενα καὶ πάλιν συνιστάμενα, 8 άχρητα, χοπρώδεα, μῆχος νούσου σημαίνει το δὲ ἔξέρυθρον εν πυρετώ, παρακοπήν το δε λευκόν κοπρώδες εκτέρω, δύσκολον τὸ δὲ ὑγρὸν ἐντῷ ٩τεθῆναι λαβὸν ἔρευθος, αξμοβραγέσι. 603. Γλίσχρον διαγώρημα μέλασι διαποίκιλον, κακόηθες, μάλιστα 10 δὲ 604. Έχλευχον διαχώρημα εν πυρετώ, ούχ εύχρινές. 605. Κοιλίη ταραγώδης σμικρησι πυκνησιν άναστάσεσι, σιηγόνας 11 έντείνει · 12 λύει δέ καὶ έπὶ προσώπου γενόμενα έρυθήματα. 606. Κοπρώδης μετά τόνου διαγώρησις, χοιλίης πονηρίην σημαίνει: φλεγματώδης δὲ δζέως μετά καρδιωγμοῦ, δυσεντερίην, τάγα δὲ καὶ οσφυαλγίην · τοῖσι τοιούτοισι κοιλίης 13 περίτασις, πρὸς ανάγκην ύγρὰ

'J'ai, comme Opsopœus, commencé une nouvelle proposition avec υδατώδες; dans vulg., cela se continue avec la proposition précédente. - 2 π pro εί Ald., Frob. - 3 π om. A. - 4 πουηρά Κ'. - 5 πουηρόν δέ om. Lind. —  $^6$ πη μέν παρ. pro παρ. μέν πᾶσι Mack. —  $^7$  ἀνίσταται AD. Ald., Frob. - ἀνίστανται vulg. - 8 κρητά (sic) AD, Ald., Frob. - νόσου AD, Ald., Frob. - \* τεθηναι (Λ, mut. al. manu in τεθείναι), Lind., Mack. - τεθεῖναι vulg. - λάυρον (sic) AD, Ald., Frob. - λαδόν de vulg., est une correction due à Hollerius et a Duret, et adoptée par leurs successeurs; je l'adopte anssi; toutesois, je ne crois pas la correction suffisante. Il faut sans doute sous-entendre après ἔρευθος, δύσκολου; mais la construction du membre de phrase précédent suggère autre chose, et l'on s'attend à un substantif correspondant à ἐκτέρω, αἰμορραγέσε, qui commence la Coaque suivante dans vulg. et qui, dans les manuscrits, n'est séparé de la 602 par aucune ponctuation, me paraît être ce mot correspondant. Je l'ai donc ôté de la Coaque 603. — 10 8' Frob. — 11 èxtelves Kühn. -- 12 Les traducteurs fant de zoizin le sujetsde 2021, et metteut :

599. Des selles très-aqueuses, ne s'arrêtant pas, dans les maladies aiguës, sont mauvaises, surtout si le malade n'a pas soif. 600. Des selles très-rouges, en lavure, sont manyaises; mauvaises aussi les selles très-jaunes, ou blanches, ou écumenses, ou aqueuses; les selles petites et visqueuses, lisses et un peu jaunes, sont fâcheuses; les selles liquides dans le coma et la stupeur sont très-fâcheuses; il est mortel de rendre par les selles beaucoup de sang en grumeaux; les selles blanches et liquides avec le ventre météorisé sont funestes. selles noires comme du sang, et avec fièvre et sans fièvre, sont fâcheuses; au reste, toutes les selles variées sont manvaises, ainsi que les selles foncées en couleur. 602. Les selles se terminant par des matières écumeuses, intempérées, sont sigues de redoublement (Prorrh. 50) chez tous les malades, et surtout chez les malades affectés de spasme; il en résulte des tumeurs parotidiennes (Prorrh. 111). Les selles liquides, puis devenant consistantes, intempérées, stercorales, annoncent la longueur de la maladie; les selles très-rouges, dans une fièvre, le délire; les selles blanches, stercorales, dans l'ietère, annoncent des difficultés; ainsi que les selles liquides qui, laissées en repos, prennent une teinte rouge, chez les malades affectés d'hémorrhagie. 603. Les selles visqueuses, variées de matières noires, annoncent la malignité, surtout si elles sont variées de matières très-blanches. 604. Des selles trèsblanches, dans une fièvre, n'annoneent pas une solution fa-605. Le ventre dérangé avec de fréquentes présentacile. tions sur le bassin et peu de déjections, annonce le trismus; des rougeurs survenues au visage peuvent servir de solution. 606. Des selles stercorales, avec tension, indiquent le mauvais état du ventre; des selles pituiteuses, d'une manière aiguë, avec cardialgie, indiquent la dysenterie, et peut-être

Solvit etiam rubores in facie ortos. Il m'a semblé plus naturel de faire de έροθήματα le sujet de λόει; sens aussi indiqué par Foes dans ses notes.

— 13 περίτασις Opsopœus. – περίστασις valg. – περίτασις est une correction laite par Opsopœus, d'après le Prorrh. correspondant.

γαλώσα. Ιταγύ όγκυλλομένη, έγει τι σπασμώδες το έπιβριγούν τούτοισιν ολέθριον. 607. Οἶσι μέλανα διαγωρέει, ἐφιδροῦσι ψυ-608. Οἷσι κοιλίη κατ' ἀργάς ταράσσεται, τὰ δὲ οὖρα μικρά, προαγόντων 2 κοιλίη μέν ζηραίνεται, τὸ δ' οὖρον πληθύει λεπτὸν, τούτοισιν ἀποστάσιες ἐς ἄρθρα. 609. Αί κατὰ μικρὰ ἀναστάσιες, <sup>3</sup>ριγώδεες, καὶ οἶς φλαῦρον διαχώρημα, δυσκολώτατον τεταρταίοισιν άργόμενον. 610. Αί πυκναὶ κατὰ μικρὰ ἀναστάσιες ύπόγλισγροι, έχουσαι μικρά κοπρώδεα, μεθ' ύπογονδρίου καὶ πλευροῦ άλγήματος, ἐκτερώδεες δαρα, ἐπιστάντων, οδτοι ἐκγλοιοῦνται; οξικαι δέ και αξικοδροείν τούτους. τὰ δ' ἐς δοσφύν ἀλγήματα ἐν τούτοισιν αξμοβόροει. 611. Οξσιν αξιμα διαγωρέει λαμπρον εμετά κάρου καὶ κεφαλαλγίης, τὸ ἐπιγλιαίνεσθαι, ὀλέθριον. 612. Τὰ γλίσχρα γολώδεα μαλλόν τι τὰς ἀποστάσιας παρ' οὖς ποιέει. 613. "Όσα, κοιλίης καθυγραινομένης, οιδήματα μετεωρίζεται μετά άλγημάτων, κακόν κοιλίης δ' ἐπιστάσης, ἄλλου δέ τινος μή νεωτερισθέντος, ταχέως ταταββήγγυται, καὶ κακοηθέστερον· τὰ εμούμενα ἐπὶ τούτοισι, πονηρά καὶ θηριώδεα. 614. Οἶσιν <sup>8</sup>ἐπὶ φλογώδεσι καὶ ἔξερύθροις λυομένοις δυσώδες, λάβρον, ύπέρυθρον, έλπλς έχμανηναι. 615. Ο αὐ-Λιτώρυς <sub>8</sub> Χυώς αυίται κει κοιγιμή μολυθεποίτελνη, εμή του τοια τη εξευριθα

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Ταχύ δγχυλλομένη L. Opsopœus, Lind., Mack. - τάχιον κυλλομένη vulg. - Le texte de vulg. est une faute du fait des copistes, qui ont mal coupé les deux mots. La restitution, qui est due à Opsopœus, me paraît parfaitement sûre. - Ante z. addunt ôž Lind., Mack. ξηρένεται D. - 3 φρικώδεες ριγωτικεί mut. al. manu in ριγώδεες καί A. — \* ἄρχ AD, Ald., Frob., Gal. in cit. in Comm. 11 in Ep. 11, text. 14. - ήρα Lind., Mack. - Post επιστώντων addunt τούτων Duret, Mack. εκλύονται L. - δοσρύν D, Ald., Frob., Külin. - αίμορροεί. Οίσεν L, Opsopœus, Lind. - αίμορροιοίσιν sic) A. - αίμορροοίσιν vulg. - αίμορροούσιν Mack, Kühn. - Opsopæus, a qui la correction ci-dessus indiquée est due, a très-bien vu que αίμοβροοίστο de vulg. était pour αίμοβροεί οίσιν; restitution dont A contient tous les éléments, si l'on prend en considération l'iotacisme. Opsopœus, et, après lui, Lind., ont avec toute raison commencé une nouvelle proposition à olor, tandis que, dans le texte de vuig. et dans les traductions de Cornarius et de Foes, αξμα διαχωρέει κτλ. appartiennent à ce qui précède. Le Prorrhétique correspondant justifie aussi cette manière de couper les propositions. -"το, quod est ante ἐπιχλιαίνεσθαι, ponunt ante μετά Lind., Mack. --' καταρρήγουνται (A, mut. al. manu in καταρρήγουται), Kühn. — A Phrase fort obscure. J'ai suivi le sens d'Opsopœus. Foes entend cette

aussi les douleurs lombaires; chez ces malades la tension du ventre, avec déjections liquides rendues de force et un prompt gonflement, a quelque chose de spasmodique; à la suite le frisson est funeste (Prorrh. 99). 607. Ceux qui out des selles noires, ont de petites sucurs froides (Coa. 624. 608. Ceux dont le ventre se dérange au début, mais qui ne rendent que peu d'urine, et chez qui pins tard le ventre se resserre tandis que l'urine devient abondante, mais ténue, ceux-là ont des dépôts aux articulations. 609. Se présenter au bassin à de courts intervalles, provoque le frisson; et les selles qui sont mauvaises annoncent beaucoup de difficultés quand elles commencent à l'être le quatrième jour. 610. Se présenter fréquemment au bassin et rendre des matières un peu visqueuses, ayant une petite quantité de matières stercorales, avec douleur de l'hypoehondre et du côté, annonce l'ictère; est-ce que, ces selles s'étant arrêtées, les malades deviennent verts? Je pense que ees malades sont pris aussi d'hémorrhagie; les douleurs lombaires aunoncent dans ce cas l'hémorrhagie (Coa. 287; Coa. 300; Coa. 480; Prorrh. 146). 611. Pour ceux qui rendent du sang brillant avec earus et céphalalgie, il est funeste d'être pris de chaleur. 612. Les selles visqueuses, bilieuses, disposent quelque peu aux dépôs parotidiens. 613. Les tumeurs qui, le ventre étant relâché, se développent avec des douleurs, sont mauvaises; le ventre se resserrant, sans que rien autre de nouveau se manifeste, elles se rompent promptement, et cela a plus de malignité; les vomissements qui surviennent dans ces cas, sont fâcheux et vermineux. 614. Ceux chez qui, des selles enflammées et très-rouges ayant cessé, il survient des selles fétides, abondantes, un peu rouges, seront probablement saisis de délire maniaque. 615. La peau aride indique que le ventre est en mauvais état; c'est surtout dans ces cas qu'on rend des selles très-ronges et composées de

phrase autrement: il traduit: Quibus faciei incendium et intensus rubor solvitur et graveolens est alvi egestio, redundans et subrubra, etc.

\* xea; Frob.

σαρχόπυα μάλιστα δίεισιν. 616. Ἐπὶ χοιλίην γολώδη, 1 μαλθακήν, κοπρώδη, 2 κώματα ἐπιφανέντα παρ' οὖς ἔπαρμα ποιέει. 617. Χολώδεα διαχωρήματα χώφωσις παύει χώφωσιν δὲ παύει γολώδες διαγώρημα. 618. Τὰ <sup>3</sup> έρπυστικὰ ὑπεράνω βουδώνος, πρὸς χενεῶνα καὶ ήθην γινόμενα, σημαίνει κοιλίην πονηρευομένην. 619. Έχλυσις δδύνην λύουσα, χοιλίην εμάλα χαθυγραίνει. 620. Τὰ καθ' έδρην δδυνώδεα έκπυήματα κοιλίην έπιταράσσει. 621. Θανατώδεά έστι τῶν διαχωρημάτων τὸ λιπαρὸν, καὶ τὸ μέλαν, καὶ τὸ  $^{5}$ πελιὸν μετὰ δυσωδίης, καὶ τὸ  $^{6}$ χολῶδες ἔγον ἐν έωυτῷ φακῶν ἢ έρεδίνθων τέριγμασι παραπλήσια, ή οδον Ορόμδους αξματος εὐανθεῖς, κατά την όδμην όμοιον τῷ τῶν νηπίων, καὶ τὸ ποικίλον, τὸ δ' αὐτὸ καὶ χρόνιον: γίνοιτο δ' ἀν τοιοῦτον αίματῶδες, ζυσματῶδες, γολῶδες, μέλαν, πρασοειδές, καὶ όμοῦ καὶ <sup>8</sup> ἐναλλάξ. Θανατῶδες δὲ καὶ πᾶν ἐστι τὸ ἀναισθήτως διεξιόν. 622. Ποτὸν γαλεπῶς <sup>9</sup>καταδρογχίζοντι, πνεύματι βηχώδει, έρευγμὸς ὑποσπώμενος, εἴσω κατειλούμενος, σημαίνει πόνον κοιλίης. 623. 10 Πονηρον δε καὶ έξερυθρώδεα τεταρταίοισι, καὶ αί τοιαῦται αίμόβροιαι, κωματώδεες • έκ τούτων σπασμῷ τελευτῶσι, μελάνων προδιελθόντων. 624. <sup>11</sup> Οἶσι μέλανα διαγωρέει, εφιδρούσι ψυγροίς. 625. 12 Αξ εξαίφνης παράλογοι εκλύσιες κοιλίης εν τοῖσι τετηκόσι 13 γρονίοισιν, άμα άφωνίη τρομώδει, δλέθριοι 14 αί λεπταὶ μελάνων διαγωρήσιες αί φριχώδεες, βελτίους τοῖσι τοιούτοισιν· αί τοιαῦται ώφελοῦσι μάλιστα κατὰ τὴν ήλιχίην, ή προκχμάζουσιν. 626. Πάσι τὰ χνησμώδεα μελάνων διαχώρησιν σημαίνει καὶ έμετον θρομδώδεα· καὶ τρομώδεα σὐν

¹ Μαλθακή mut. al. manu in μαλθακήν A. —² κώματα Duret, Mach. —καύματα vulg.—Le Prorrh. correspondant indique qu'il faut lire κώματα. — ³ έρπηστικὰ vulg., par une faute d'impression répétée seulement dans Kühn. — ⁴ ἔκμαλα (sie) mut. al. manu in μάλα A. — ⁵ πέλιον Lind., Mack. — 6 χολώδεες A, Ald. — ² ἐρέγμασι Mack. — 6 ἐναλὰξ cum λ addito alia manu A. — ² καταβροχίζοντι A, Ald. — καταβροχθίζοντι Κ΄, Duret, Mack. — ¹ ο Ante πονηρὸν addit μεθ' αίμοβραγίην μελάνων διαχώρησις, κακὸν Lind. —πονηρὰ Κ΄. — ἐξέρυθρα ἰώδεα vulg. — Struve pense qu'il faut lire ἐξερυθρώδεα ici comme plus haut, p. 654, n. 7. — ¹¹ Coa. om. Κ.′ — ¹² οi D. — ¹³ χρόνοισιν AD, Ald., Frob., Opsopœus. — ¹¹ Dans vulg., une nouvelle proposition commence avec αὶ λεπταὶ κτλ.; il m'a semblé que τοῖσι τοιούτοισιν indiquait que cette proposition se rapportait à ce qui précède.

chairs purulentes. 616. Le ventre rendant des selles bilieuses, molles, stercorales, le coma qui apparaît annonce le développement de parotides (Prorrh. 166). 617. Une surdité fait cesser des selles bilieuses; des selles bilieuses, une surdité (Coa. 207; Aph. 1v, 28, 60). 618. Les éruptions herpétiques, au-dessus de l'aine, se développant vers le flanc et le pubis, annoncent que le ventre est en mauvais état. 619. La résolution des forces dissipant une douleur produit d'abondantes déjections liquides. 620. Les suppurations doulourenses au siége dérangent le ventre. 621. Parmi les selles sont funestes : les selles grasses, les selles noires, les selles livides avec fétidité, 'les selles bilieuses contenant des matières semblables à de la farine grossière de lentilles ou de pois chiches on comme des grumeaux de sang d'une couleur vive, ayant l'odeur des déjections des enfants, et les selles variées; les selles variées annoncent aussi la durée (on appelle ainsi celles qui sont sanguinolentes, composées de rachires, bilieuses, noires, porracées, à la fois et tour à tour). Toute selle rendue sans que le malade le sente, est suneste aussi (Prorrh. 78). 622. Chez un malade qui avale difficilement les boissons, dont la respiration est toussante, les éructations qui se soustraient et qui rentrent en dedans, indiquent la souffrance du ventre. 623. Sont mauvaises aussi les selles d'une teinte très-rouge le quatrième jour; de telles hémorrhagies annoncent le coma; à la suite, les malades saisis de spasme meurent, après avoir rendu des matières noires (Coa. 324; Prorrh. 127). 624. Ceux qui ont des selles noires, ont de petites sueurs froides (Coa. 607). 625. Les résolutions du ventre soudaines et contre raison, accompagnées d'une aphonic tremblante, dans les maladies chroniques avec consomption, sont funestes; les selles ténnes de matières noires, avec srissonnement, sont meilleures chez ces malades; ces selles soulagent surtout à l'époque de la vie qui précède l'âge adulte. 626. Chez tous les démangeaisons annoncent des selles de matières noires et un vomissement grameleux; et les trembleδηγμῷ μετὰ χεφαλαλγίης, τὰ μέλανα διαχωρήματα πρό τῶν τοιούτων ἔμετος διέρχεται, καὶ ἐμέσασι συχνὰ τοιαῦτα προσκατασπᾶται. 627. Οἶσι δὲ ἐπὶ ταραχῆς κοιλίης παροξύνεται περὶ κρίσιν, κάτω μέλανα διέρχεται. 628. Ἐπὶ κοιλίη μακρῆ, ἐμετώδεσι, χολώδεσιν, ¹ ἀποσίτοις, ἱδρὼς πολὺς μετὰ αουναμίης εςαπίνης κτείνει. 629. Ἐν φαρμακείησιν ἐν περιβρῷ ²λεπτὸν συχνῶς αἶμα ³ ἐκτηκόμενον, φλαῦρον. 630. Τὰ κατὰ κοιλίην ⁴σκληρύσματα μετὰ πόνου, πυρετοῖσιν ἄμα φρικώδεσιν, ⁵ἀποσίτοις, σμικρὰ ⁶ ἐφυγραινομένης κοιλίης κάθαρσιν οὐ διδόντα, ἐς ἐμπύησιν ῆξει. 631. Ἦνα πυρετῷ κοιλίη ταραχώδης τρόπον άλμυρώδεα, κωματώδεσι ³νωθροῖς οὐ πάνυ ³ παρέπεται. 632. Ἐπὶ κοιλίη ὑγρῆ, κοπιώδει κεφαλαλγικῷ, διψώδει, ¹⁰ ἀγρύπνῳ, ἐξερύθρῳ χρώματι λυομένους ἐλπὶς ἐκμανῆναι. 633. ¹¹ Ἡν δύσπνοοι ἔωσι, πρὸς τὸ ἐκχλοιοῦσθαι εὐπνονν ἄσιτόν τε, κοιλίης ἐπεισελθούσης. 634. Τὰ ¹² καμματώ-

\* Αποσίτοισεν Lind., Mack. - Dans les éditions, la virgule est apres έξαπίνης; mais, comme le remarque Opsopœus, il vaut mieux rapporter cet adverbe à κτείνει. - ελεπτών mut. al. manu in λεπτὸν A. συχνώ Α. - 3 έξετηζομένοισι pro έκτηκόμενον Α, Ald. - Ante φλ. addunt ἔπειτα δὲ AD, Ald., Frob. - Le texte de cette proposition me paraît tout à fait altéré. - \* σχηρόσματα (sic) D. - \* ἀποσίτοισι Lind., Mack. αποσίτους Α, Ald. — \* ἐφυγραινομένης ἐς κάθαρσιν κοιλίης, οὐ τὰ (οὐκ pro ού τὰ Κ΄) ες εμπύησεν vulg. - ερυγραινομένης ες κάθαρσεν οδ (un blanc) τὰ εξ εμπύησεν (un blanc) Α, Ald. - εφυγραινομένης, κάθαρσεν ου δεδόντα. ἴεται ες εμπυήσιν Lind. - Pour corriger cette phrase évidenment altérée, il faut se référer à la Coaque correspondante. 7à de A et d'Ald. avec un blanc, est pour διδόντα; des-lors, il faut supprimer ès de vulg., comme Lind., et déplacer zochtas. Un verbe manquant dans vulg., Linden a ajouté ίεται, mais εξει est donné par la Coaque correspondante. Les blancs laissés dans A justifient ces corrections. - Ante Ema addit 202' D. -Dans ce manuscrit, cette proposition est liée à la précédente. - 8 youθροϊσεν Lind. - \* παρέ (un blanc) A, Ald. - \* αγρύπνος Lind., Mack. ἀγρύπνους Opsopœus. - ἄγρυπνοι vulg. - La correction de Lind. est bonne: ἄγρυπνοι est une saute de copiste pour ἀγρύπνωι, ainsi écrit. Quant à εξ. χρ. λυομένους, cela est fort obscur: l'accusatif peut se comprendre, parce que dans ces propositions la construction est souvent irrégulière; mais s'agit-il d'une coloration rouge du corps, du visage, ou de selles rouges? c'est ce qu'il me paraît fort difficile de décider. - 11 ήν δύσπνοοι έωτι (ἐῶσι AD, Ald., Frob ,. Πρός τὸ (τῷ Opsopœus) ἐκχλοιούσθαι (ἐκχλυοῦσθαι Α ) εύπνοον σινόν τε (ου σινόν τε Opsopœus, Mack.; ἄσινόν τε Lind.; ἄσιτόν τε Gal. in cit., Comm. 11 in Ep. 11, sect. 3, text. 14) κοιλίης ἐπεισελθούσης vulg. - Cette phrase est fort altérée : σωὸν, avec l'accent ainsi placé, n'est

ments avec sentiment de morsure, accompagnés de céphalalgie, annoucent les selles noire, a avant ces selles il survient un vomissement, et. après le vomissement, beaucoup de matières semblables sont en outre arrachées et rendnes. chez qui il y a avec dérangement du ventre redoublement vers la crise, rendent par le bas des matières noires. une diarrhée de longue durée, avec des vomissements, un état bilieux et de l'anorexie, une sucur abondante accompagnée d'adynamie tue subitement. 629. Dans les évacuations artificielles, un sang ténu mèlé à la partie liquide des selles et rendu par expression en abondance, est mauvais. 630. Les duretés dans le ventre, avec douleur, dans des fièvres avec frisson, le malade étant sans appétit, le ventre s'humectant peu, pas assez pour la purgation, ces duretés, disons-nous, viendront à suppuration (Coa. 297). 631. Le dérangement du ventre accompagné de fièvre, avec déjection de matières âcres, ne se rencontre guère chez les malades dans le coma et la stupeur. 632. Ventre humide, lassitude, céphalalgie, soif, insomnie, ces symptômes étant dissipés par une coloration très-rouge, il faut s'attendre que le malade sera pris de délire maniaque (Coa. 171; Prorrh. 38), 633. Si les malades ont de la dyspnée, à mesure qu'ils deviennent jaunes, ils reprennent la liberté de la respiration det ils perdent l'appétit, des selles survenant. 634. Les selles ardentes

pas grec; la correction d'Opsopœus, de Lind, et de Mack, est tres-douteuse; car σίνω ne paraît usité qu'au moyen. Les manuscrits mettent un point après ἐκμανῆναι; c'est aussi là que s'arrêtent le Prorrhétique et la Coaque correspondante; enfin, dans Galien, ἤν δύσπνοοι κτί, est cité isolèment, ce qui prouve très-certainement que ἤν δύσπνοοι ἐωσι appartient non, comme dans vulg., à ce qui précède, mais bien à ce qui suit. Ces raisons m'ont décidé à changer la ponctuation de vulg., et même à faire de ἤν δύσπνοοι κτί, une proposition indépendante. Reste la difficulté de εῦπνοον τινόν τε, σινόν τε pourrait être très-facilement changé en γίνονται, et alors il faudrait mettre εῦπνοοι. Mais dans une phrase aussi incertaine, j'ai préfèré garder un texte: ce texte est ἔστιτὸν τε de la citation de Galien; cela est fort obscur, mais, à la rigueur, explicable, tandis que σινόν τε de vulg, ne l'est pas. Un scrait tenté aussi de changer ἔστιτον en εἴστιτον.— '² κουκτώδεχ AD, Ald., Frob.

## PRÉNOTIONS COAQUES.

δεα διαγωρήματα τόνον ἴσγοντα, χοιλίην πονηρευομένην σημαίνει. 635. Τοῖσι γολώδεσι κοιλίη ταραγώδης, μικρὰ πυκνὰ διαδιδοῦσα τονώδεα μικροῖσι μυξώδεσι, πόνον περὶ τὸ λεπτὸν ποιέουσι, καὶ οὖρον οὐκ εὐλύτως ιὸν, ἐς ὕδρωπα ἐκ τοιούτων ἀποτελευτὰ. 636. Αἱ τρομώδεες γλῶσσαι, σημεῖον ἐνίοισι κοιλίης καταβραγησομένης. 637. Οἶσι καῦμα γίνεται, ¹ ἐπάφρων διελθόντων, πυρετὸς παροξύνεται. 638. Ἐπὶ κοιλίησιν ὑγρῆσι κατάψυξις μεθ' ἱδρῶτος, φλαῦρον. 639. Ἐπὶ κοιλίησι ὑγρῆσι τὰ ² ἀπὸ οἴλων αξματα ἐπιβρυέντα, θανατῶδες. 640. Διαγώρημα καθαρὸν ἐπιγενόμενον, λύει πυρετὸν ὁξὸν μεθ' ἱδρῶτος ³.

' Έγιδροῦσι δὲ ἐλθόντων vulg. - Foes a mis sur la voie de la correction, en indiquant le Prorrhétique correspondant: il faut lire ἐπάρρων au lieu de ἐγιδροῦσι. Quant ἀ καῦμα, il est probable qu'il faut le remplacer par κῶμα, la permutation entre ces deux mots étant fréquente de la part des copistes. - ² ἀπ' ΑΡ', Frob. - οὐλῶν vulg. - ὅ ἐπποκράτους κωκκαῖς προγνώσετι τέλος δέδωκα ' ἀμὴν Α.

avec tension indiquent que le ventre est en mauvais état. 635. Dans les affections bilieuses, le ventre dérangé, rendant fréquemment de petites matières avec tension et mèlées d'un pen de mucus, causent de la douleur vers l'intestin grèle, et, l'urine ne coulant pas librement, cela aboutit à l'hydropisie (Coa. 446). 636. La langue tremblante est, chez quelques malades, signe de flux de ventre. 637. Chez ceux qui ont une chaleur ardente, des selles écumeuses survenant, la fièvre redouble (Prorrh. 93). 638. Le ventre étant relâché, un grand refroidissement avec sueur est mauvais. 639. Le ventre étant relâché, le sang coulant par les gencives est un signe funeste (Coa. 236). 640. Des selles devenant pures dissipent une fièvre aiguit avec sueur.

LIX DES PRÉNOTIONS DE COS ET DU CINQUIÈME VOLUME,

## TABLE DU CINQUIÈME VOLUME.

| Argument général des ne, 1ve, ve, vie et vire livres | des   |
|------------------------------------------------------|-------|
| Épidémies                                            |       |
| Argument du deuxième livre des Épidémies.            | 4:    |
| Deuxième livre des Épidémies                         | 79    |
| Argument du quatrième livre des Épidémies.           | 140   |
| Quatrième livre des Épidémies                        | 14.   |
| Argument du cinquième livre des Épidémics.           | 198   |
| Cinquième livre des Épidémies                        | 20    |
| Argument du sixième livre des Épidémies              | 260   |
| Sixième livre des Épidémies                          | 260   |
| Argument du septième livre des Épidémies.            | . 358 |
| Septième livre des Épidémies                         | 36    |
| Argument du livre des Humeurs.                       | 470   |
| DES HOMEGRS                                          | 476   |
| Argument du premier livre du Prorrhétique, .         | 504   |
| PRORRHÉTIQUE, LIVRE PREMIFR                          | 510   |
| Argument des Prénotions Conques.                     | 57    |
| PRÉNOTIONS COAQUES                                   | 588   |

## ERRATA.

- P. 11, 1. 15, avant Besses, ajoutez Doriscus en Thrace, Ép. vii, 97.
  - l. 17, au lieu de Thyme, lisez les Thynes.
- P. 39, l. 3, après donc, ajoutez pas.
- P. 276, 1re ligne des notes, lisez κατακλάσιες.
- P. 282, 4e ligne des notes, avant οδν, ajoutez ἀπόστασιν vulg.
- P. 316, 1re ligne des notes, lisez yripa.
- P. 321, 1. 10, après ventre, ajoutez le coit resserre le ventre.
- P. 328, note 2, lisez vocalòs et vocapós.
- P. 334, note 6, après Lind., ajoutez ἐπιτοπολύ vulg.
- P. 370, l. 19, au lieu de υραιμά έστιν ότε, lisez υραιμα έστιν ότε.
- P. 374, note 14, au lieu de zzi om. vulg., lisez zzi om. H.
- P. 442, l. 2, lisez πρασοειδής.
- P. 464, l. 5, lisez πάντα.